# mage not available





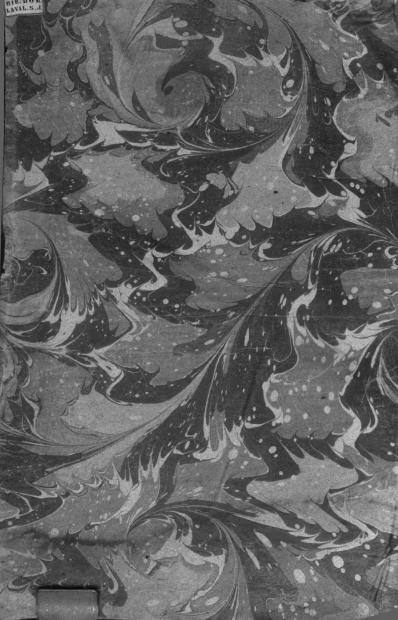

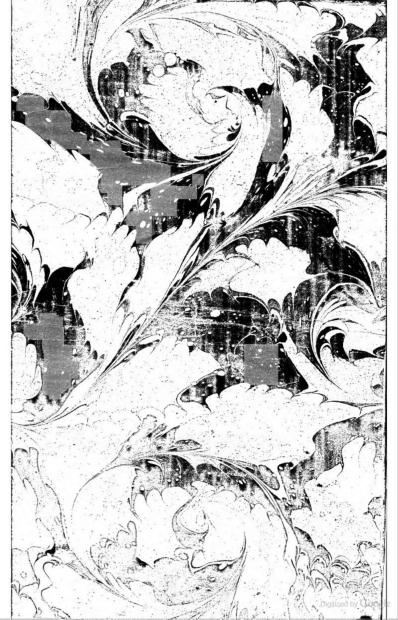

# AD152/2

Digita Goo

# HISTOIRE

## RECHERCHES

DES

# ANTIQUITE'S DE LA VILLE

DE

# PARIS.

Par M. HENRI SAUVAL Avocat

TOME SECOND.





BIBLIOTHÈQUE S. J. Les Fontaines CHANTILLY

### A PARIS,

Chés CHARLES MOETTE, Libraire, rue de la Bouclerie à St Alexis, près le Pont St Michel.

JACQUES CHARDON, Imprimeur-Libraire, rue du Petit-Pont, au bas de la rue St Jacques à la Croix d'or.

M. DCC XXIV.

AVEC PRIVILEGE DU ROT





## TABLE

### DES LIVRES ET DES TITRES

contenus en ce second Volume.

#### LIVRE SEPTIE ME.

| DALAIS, hotels & autres                         | édifi- | la falle des suisses                      | 33              |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------|
| L ces publics en general.                       | 1      | appartement de la reine.                  | 3. <del>4</del> |
| Le Palais.                                      | -      | appartement du roi.                       | 35              |
| sa description, ses souterrains.                |        | la chambre de parade.                     | . 22            |
| ses salles, ses chambres.                       | 2.2    | la petite gallerie, ses dehors.           | 27              |
| faits mémorables qui s'y sont pa                | 17's e | ses dedans.                               | <u>37</u>       |
|                                                 |        | la grande gallerie.                       | 4.0             |
| Le Louvre, son fondateur.                       | Z      | Timprimerie.                              | 40              |
| étymologie du mot de Louvre.                    | 2      | la monnoie.                               | 4 T             |
| fa situation.                                   | 10     |                                           | 42<br>Gr        |
| fon plan.                                       |        | falle des antiques, ses statues tableaux. |                 |
| rebati par Charles V.<br>Les parties du Louvre. | П      | Ce qui s'est passé dans le louvre de      | ibid.           |
| basses cours.                                   |        | historique.                               |                 |
| L'artillerie.                                   | 12     | Jous Philippe le Bel.                     | 45              |
| le grand jardin du Louvre.                      |        | Sous Philippe de Valois:                  |                 |
| tours du louvre.                                | 13     | Jous le roi Jean.                         | 100             |
| tours de la librairie.                          | 14     | Jous Charles V.                           | 47              |
| la groffe tour du louvre.                       | 16     | fous Charles VI.                          | 47              |
| son usage.                                      | 10     | Jous Louis XIII & François                | T. 40           |
| prisonniers.                                    | 18     | fous Charles IX.                          | 50              |
| le corps du chateau.                            | 19     | Jous Henri IV.                            | - 10            |
| le grand portail.                               | 20     | Noms de tous les grands seigneur          | rs aui          |
| l'escalier.                                     | 23     | sont logés aux environs du louvre         |                 |
| Le nouveau louvre.                              | 25     | Le palais des Tuilleries,                 | 52              |
| fon plan.                                       | -,     | plan du palais.                           | ,-              |
| ornemens.                                       | 2.6    | l'escalier des Tuilleries.                | 54              |
| la face exterieure.                             |        | le magasin des antiques.                  | 55              |
| sa converture.                                  | 27     | bas reliefs.                              | 2 0 L           |
| l'attique.                                      |        | statues.                                  |                 |
| fosses.                                         |        | bustes.                                   | 56              |
| le grand vestibule.                             | 2.8    | jets de busses tailles.                   | 18              |
| Sa description.                                 |        | mesure des chapiteaux des colonn          |                 |
| les debors du louvre,                           | 32     | Jont à l'avant portique de la re          | tonde.          |
| les dedans du louvre.                           | 33     | la grande écurie.                         | 59              |
| Tome II.                                        | 21     |                                           |                 |

#### TABLE DES LIVRES ET TITRES.

| le jardin des Tuilleries. 59                                                                                                                                       | comtes de Thoulouze.                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lécho.                                                                                                                                                             | comtes de Flandres.                                                                                                                                                        |
| Jardin de Renard. 60                                                                                                                                               | comtes de Champagne, 112                                                                                                                                                   |
| Le peristille on la grande façade du Lou-                                                                                                                          | Pairs ajoutés aux anciens. 113                                                                                                                                             |
| vre. 61                                                                                                                                                            | Ducs & Pairs d'Orleans, 115                                                                                                                                                |
| Le cours. 62                                                                                                                                                       | Jean, duc de Berri. 116                                                                                                                                                    |
| Hotels des princes du sang. 63                                                                                                                                     | ducs de Nemours. 118                                                                                                                                                       |
| Hotels des princes de Bourbon. 67                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| Hotels des comtes de Valois & d'Alen-                                                                                                                              | ducs de Longueville.                                                                                                                                                       |
| çon. 69                                                                                                                                                            | ducs d'Angoulème.                                                                                                                                                          |
| Hotels des rois & reines de Navarre,                                                                                                                               | ducs de Guife.                                                                                                                                                             |
| de Sicile, de Boheme & d'Armenie. 75                                                                                                                               | ducs de Montpensier. 120                                                                                                                                                   |
| Hotels des douze grands & anciens pairs                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| ecclesiastiques & laïques de France,                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
| & de quelques souverains. 77                                                                                                                                       | duchesse de Valentinois.                                                                                                                                                   |
| des archevêques de Reims.                                                                                                                                          | ducs de Chevreuse.                                                                                                                                                         |
| des evêques de Langres. 78                                                                                                                                         | duc de Beaupreau.                                                                                                                                                          |
| des evêques de Laon.                                                                                                                                               | duc de Mercour.                                                                                                                                                            |
| des evêques de Chalons.                                                                                                                                            | ducs de Maïenne. 123                                                                                                                                                       |
| ducs de Bourgogne. 79                                                                                                                                              | ducs de Joyense.                                                                                                                                                           |
| ducs de Normandie.                                                                                                                                                 | dues d'Epernon.                                                                                                                                                            |
| Hotels de quelques souverains. 80                                                                                                                                  | ducs de Retz. 124                                                                                                                                                          |
| Hotels des ambassadeurs extraordinaires,                                                                                                                           | ducs d Elbauf.                                                                                                                                                             |
| avec leur reception fous Charles VI. 83                                                                                                                            | ducs de Montbazon.                                                                                                                                                         |
| fous Charles VII. 86                                                                                                                                               | ducs de la Trimoille, de Thouars.                                                                                                                                          |
| fouis Louis XI. 87                                                                                                                                                 | 125                                                                                                                                                                        |
| fous Charles VIII. 88                                                                                                                                              | duchesse de Beaufort.                                                                                                                                                      |
| Jonis Louis XII.                                                                                                                                                   | duc de Sully. 126                                                                                                                                                          |
| fous François I. 89                                                                                                                                                | comte de St Paul.                                                                                                                                                          |
| fous Henri II. 91                                                                                                                                                  | duc de Dampville.                                                                                                                                                          |
| fous Charles IX. 93                                                                                                                                                | duc de Lesdiznieres.                                                                                                                                                       |
| fous Henri III. 96                                                                                                                                                 | duc de Brissac.                                                                                                                                                            |
| fous Henri IV. 99                                                                                                                                                  | duc de Luines. 127                                                                                                                                                         |
| Jous Louis XIII. 102                                                                                                                                               | duc de Bellegarde.                                                                                                                                                         |
| sous Louis XIV. 106                                                                                                                                                | duc de la Roche-quion.                                                                                                                                                     |
| Hotels des pairs de France, anciens &                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                    | duc de Chaulnes.                                                                                                                                                           |
| nouveaux. Les fix ecclefialtiques.                                                                                                                                 | duc de Chaulnes. duc de Richelieu. 128                                                                                                                                     |
| nouveaux. Les six ecclesiastiques.                                                                                                                                 | duc de Richelieu. 128                                                                                                                                                      |
| archevêques de Reims. 107                                                                                                                                          | duc de Richelieu. 128  Hotels des princes du sang qui n'ont point                                                                                                          |
| archevêques de Reims. 107<br>evêques de Langres.                                                                                                                   | duc de Richelieu. 128  Hotels des princes du sang qui n'ont point été pairs.                                                                                               |
| archevêques de Reims. 107 evêques de Langres. evêques de Laon. 108                                                                                                 | duc de Richelieu.  Hotels des princes du sang qui n'ont point été pairs.  comtes de Dreux.                                                                                 |
| evêques de Langres.  evêques de Laon.  evêques de Laon.  evêques de Chalons.                                                                                       | duc de Richelieu.  Hotels des princes du sang qui n'ont point été pairs.  comtes de Dreux.  comtes d'Evreux.  129                                                          |
| evêques de Langres.  evêques de Langres.  evêques de Laon.  evêques de Chalons.  eveques de Beauvais.                                                              | duc de Richelieu.  Hotels des princes du fang qui n'ont point été pairs.  comtes de Dreux.  comtes d'Evreux.  comtes d'Alençon.                                            |
| archevêques de Reims. 107 evêques de Langres. evêques de Laon. 108 evêques de Chalons. eveques de Beauvais. evêques de Noyon. 109                                  | duc de Richelieu.  Hotels des princes du fang qui n'ont point été pairs.  comtes de Dreux.  comtes d'Evreux.  comtes d'Alençon.  comtes d'Angoulême.  128                  |
| archevêques de Reims. 107 evêques de Langres. evêques de Laon. 108 evêques de Chalons. evêques de Beauvais. evêques de Noyon. 109 Pairs de France seculiers. ibid. | duc de Richelieu.  Hotels des princes du sang qui n'ont point  été pairs.  comtes de Dreux.  comtes d'Evreux.  comtes d'Alençon.  comtes d'Angoulême.  princes de Bourbon. |
| archevêques de Reims. 107 evêques de Langres. evêques de Laon. 108 evêques de Chalons. eveques de Beauvais. evêques de Noyon. 109                                  | duc de Richelieu.  Hotels des princes du fang qui n'ont point été pairs.  comtes de Dreux.  comtes d'Evreux.  comtes d'Alençon.  comtes d'Angoulême.  128                  |

| comtes de Bourgogne. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| comtes de Boulogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | le grand cabinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| comtes de Macon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | le balcon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17                                                                               |
| dauphins de Viennois. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | le rond deau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173                                                                              |
| comtes de Savoie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Le Palais Mazarin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| ducs de Savoie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n/IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                                                               |
| comtes de Bar. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| ducs de Lorraine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'écurie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| comtes de Boulogne. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | meubles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174                                                                              |
| comtes d'Auxerre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bustes, statues, tableaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175                                                                              |
| ducs de Baviere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -, ,                                                                             |
| evêque de Liege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la gallerie haute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177                                                                              |
| princes Ecossois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | la bibliotheque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -//                                                                              |
| fille du duc de Ferrare, femme de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mons                                                                             |
| 1 1 6 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180                                                                              |
| duchesse de Mantone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'hotel de Nesse sur le bord de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| marquise de Genese. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                               |
| comte de Nassau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le Petit-Bourbon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184                                                                              |
| comte Palatin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'hotel de Flandres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190                                                                              |
| duc de Saxe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L'hotel de Bullion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| Ludovic de Nastau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L'hotel Seguier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| C1 1 1 1 3217 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| fils du duc de Wittemberg. 14 duc de Parme. duc de Weymar. Hotels des connétables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197<br>Bau                                                                       |
| fils du duc de Wittemberg. 14  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198<br>guier                                                                     |
| fils du duc de Wittemberg. 14  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19:<br>Bau<br>19:<br>guier<br>19:                                                |
| fils du duc de Wittemberg. 14  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  147  hofes remarquables arrivées à la pom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pefcalier, appartemens.  les deux galleries.  Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197<br>Bau<br>198<br>guier<br>199                                                |
| fils du duc de Wittemberg. 14  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  147  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison de Mr de Chateauneus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197<br>Bau<br>198<br>guier<br>199                                                |
| fils du duc de Wittemberg. 14  duc de Parme. duc de Weymar.  Hotels des connétables. hancelleries, & hotels des chanceliers  147 hofes remarquables arrivées à la pom pe funebre de quelques chanceliers. 150 Hotels de quelques garde des feeaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maifon de Mr de Chateauneuf.  Maifon du president Tubeuf.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195<br>Bau<br>195<br>guier<br>195<br>200                                         |
| fils du duc de Wittemberg. 14 duc de Parme. duc de Weymar. Hotels des connétables. hancelleries, & hotels des chanceliers 147 hofes remarquables arrivées à la pom pe funebre de quelques chanceliers. 150 Hotels de quelques garde des sceaux. Hotels des chanceliers de quelques roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | les deux galleries.  Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maifon de Mr de Chateauneuf.  Maifon du president Tubeuf.  L'hotel de Jears.                                                                                                                                                                                                                                    | 190<br>Bau<br>190<br>guier<br>199<br>100                                         |
| fils du duc de Wittemberg. 14 duc de Parme. duc de Weymar. Hotels des connétables. hancelleries, & hotels des chanceliers hofes remarquables arrivées à la pom pe funebre de quelques chanceliers. 15 c Hotels de quelques garde des fceaux. Hotels des chanceliers de quelques roi étrangers. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maifon de Mr de Chateauneuf.  Maifon du president Tubeuf.  L'hotel de Jears.  Maifon de Mr des Noyers.                                                                                                                                                                                                                               | 150<br>Bau<br>190<br>guier<br>190<br>200<br>200                                  |
| fils du duc de Wittemberg. 14  duc de Parme. duc de Weymar.  Hotels des connétables. hancelleries, & hotels des chanceliers hofes remarquables arrivées à la pom pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels de quelques garde des sceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi étrangers. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | les deux galleries.  Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maifon de Mr de Chateauneuf.  Maifon du president Tubeuf.  L'hotel de Jears.  Maifon de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.                                                                                                                                                                                       | 196<br>Bau<br>197<br>Suier<br>199<br>200<br>200                                  |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 15 c  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  15  miraux.  Grand-maîtres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Percaluer, appartemens.  les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison du president Tubeuf.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.                                                                                                                                                                      | 190<br>Bau<br>190<br>200<br>200<br>200<br>201                                    |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Istand-maîtres.  Prevôts de Paris.  15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison de Mr de Chateauneus.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.                                                                                                                                                           | 199 Bau 199 199 200 200 200 211 222                                              |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  frand-maîtres.  Frevôts de Paris.  Maréchaux de France.  15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison du president Tubeus.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.  Le jardin de Thevenin.                                                                                                                                    | 190<br>197<br>198<br>200<br>200<br>200<br>201<br>201<br>202<br>203<br>211<br>222 |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 15 de  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Totals des chanceliers de quelques roi  étrangers. | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison de Mr de Chateauneus.  Maison de Jears.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.  Le jardin de Thevenin.  L'hotel Beautru.                                                                                               | 190<br>190<br>190<br>200<br>200<br>200<br>211                                    |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 15 de  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Initraux.  Grand-maîtres.  Prevôts de Paris.  Maréchaux de France.  Le Palais-cardinal: fon infcription. 15 de  fa situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | les deux galleries.  Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maifon de Mr de Chateauneuf.  Maifon de Mr des Noyers.  L'hotel de Soiffons.  L'hotel de Soiffons.  La maifon de Lambert de Thorigni.  L'hotel Beautru.  L'hotel d'Emmeri.                                                                                                                                      | 190<br>197<br>198<br>200<br>200<br>200<br>201<br>201<br>202<br>203<br>211<br>222 |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Initialization.  Le Palais-cardinal: fon infcription. 158  Ja situation.  159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison du president Tubeus.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.  L'hotel de Theyenin.  L'hotel d'Emmeri.  L'hotel d'Emmeri.  L'hotel de Senneterre.                                                                        | 199 Bau 199 199 200 200 200 211 222 222 222 223                                  |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Actels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 15 c  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  frand-maîtres.  revôts de Paris.  frevôts de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison de Mr de Chateauneus.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.  Le jardin de Theyenin.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de la Vrilliere.                                                         | 190 Bau 190 199 200 200 200 221 222 222 222 222 222 222                          |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  hancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Initiaux.  Grand-maîtres.  Prevôts de Paris.  Maréchaux de France.  Le Palais-cardinal: fon infeription. 158  fa fituation.  Its appartemens.  les appartemens.  16:  la fale de la comédie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison du president Tubeus.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.  Le jardin de Thevenin.  L'hotel d'Emmeri.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de la Vrilliere.  vestibule.                                                   | 190<br>190<br>190<br>200<br>200<br>200<br>211<br>222<br>224<br>225               |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  chancelleries, & hotels des chanceliers  hofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Isamiraux.  Grand-maîtres.  Prevôts de Paris.  Prevôts de Paris.  Le Palais-cardinal: fon infcription. 158  fa fituation.  Isamirant.  le pâtiment.  les appartemens.  la fale de la comédie.  la couverture de la fale.  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | les deux galleries.  Portail de la maison du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison de Mr de Chateauneus.  Maison du president Tubeus.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.  Le jardin de Thevenin.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de la Vrilliere.  vestibule.  escaliers.    | 190<br>190<br>190<br>200<br>200<br>201<br>222<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228 |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  Chofes remarquables arrivées à la pom  pe funebre de quelques chanceliers.  Hotels de quelques garde des fecaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Frevôts de Paris.  Frevôts de Paris.  Frevôts de Paris.  Frevôts de Paris.  Le Palais-cardinal: fon infeription. 158  fa fituation.  Le bâtiment.  les appartemens.  la fale de la comédie.  la gallerie de l'avant-cour.  162  la gallerie de l'avant-cour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | les deux galleries.  Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maifon de Mr de Chateauneuf.  Maifon de Mr des Noyers.  L'hotel de Soiffons.  L'hotel de Soiffons.  La maifon de Lambert de Thorigni.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de la Vrilliere.  veftibule.  efcaliers.  la gallerie.                                                           | 190 Bau 190 199 199 200 200 200 221 222 222 222 222 222 222                      |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  Shancelleries, & hotels des chanceliers  pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels de quelques garde des fceaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Frand-maîtres.  Frand-maîtres.  Frand-maîtres.  France.  France.  Le Palais-cardinal: fon infeription. 158  fa fituation.  Le bâtiment.  les appartemens.  la fale de la comédie.  la couverture de la fale.  la gallerie des hommes illustres. 166  la gallerie des hommes illustres. 166  la gallerie des hommes illustres. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | les deux galleries.  Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques historiques sur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maison du president Tubeus.  L'hotel de Jears.  Maison de Mr des Noyers.  Le petit Bourbon.  L'hotel de Soissons.  La maison de Lambert de Thorigni.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de la Vrilliere.  vestibule.  escaliers.  la gallerie.  l'Andromede du Titien.                    | 190 Bau 190 190 190 200 200 200 221 222 222 223 2229 2312                        |
| fils du duc de Wittemberg.  duc de Parme.  duc de Weymar.  Hotels des connétables.  Chancelleries, & hotels des chanceliers  pe funebre de quelques chanceliers. 150  Hotels de quelques garde des scaux.  Hotels des chanceliers de quelques roi  étrangers.  Grand-maîtres.  Prevôts de Paris.  Grand-maîtres.  Prevôts de Paris.  Le Palais-cardinal: son inscription. 158  fa situation.  les appartemens.  les appartemens.  la sallerie de la comédie.  la gallerie de l'avant-cour.  162  163  164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | les deux galleries.  Portail de la maifon du marquis de ve.  Remarques hiftoriques fur l'hotel Se L'hotel de Rambouillet.  Nouvel Hotel de Rambouillet.  Maifon de Mr de Chateauneuf.  Maifon de Mr des Noyers.  L'hotel de Soiffons.  L'hotel de Soiffons.  La maifon de Lambert de Thorigni.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de Senneterre.  L'hotel de la Vrilliere.  veftibule.  efcaliers.  la gallerie.  l'Andromede du Titien.  Remife de caroffe dans la rue de | 190 Bau 190 190 190 200 200 200 221 222 222 223 223 223 223 223 223 223          |

\*

| TABLE DES L                        | IV      | RES ET TITRES:                  |          |
|------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| Hotels des grands par ordre alpha  | beti-   | Palais des Thermes.             | 312      |
| que.                               | 234     | Tresors de nos rois.            |          |
| Palais des Rois Etrangers.         | 245     | sous la premiere race.          | 314      |
| des rois de Sicile.                | 247     | Trefor des reines.              | 315      |
| des rois de Navarre.               | 248     | seconde race.                   | 317      |
| des rois de Boheme.                | 250     | troisiéme race.                 |          |
| des rois d'Armenie.                | 251     | François I.                     | 319      |
| du roi de Portugal                 |         | Henri II.                       | 320      |
| du roi d' Ecosse.                  | 252     | Henri IV.                       | \$2I     |
| du roi de Pologne.                 |         | Arsenaux.                       | 325      |
| de la reine de Suede               |         | ceux de la ville.               | ,        |
| du roi d'Ethiopie.                 | 253     | Arsenaux de nos Rois.           | 327      |
| des Empereurs.                     | 254     | la tour de Billy.               | 328      |
| Lieux habités par des personnes sa | ancti-  | la tour du Temple.              |          |
| fiées ou en reputation de sainteté |         | Autres arsenaux du roi.         | 329      |
| Lieux où des Papes ont logé.       | 255     | L'Arsenal d'aujourd'hui.        | 330      |
| Hotels des Cardinaux.              | 257     | Le salpêtre & poudre.           | 33X      |
| Hotels des Archevêques.            | 261     |                                 |          |
| Hotels des Eveques.                | 263     | LIVRE HUITIE'                   | M E.     |
| Demeure des Abbés.                 | 265     |                                 |          |
| Hotels des Prieurs.                | 270     | Monumens antiques & modera      | nes de   |
| Des appartemens & emmeubleme       | ns de   | Paris.                          | 333      |
| nos rois.                          |         | Bâtimens romains.               | 334      |
| Palais des rois, & comment         | bâtis.  | Maufolées des romains.          | 335      |
|                                    | 272     | Mausolées de nos premiers rois. | 340      |
| appartemens de nos rois & 1        | reines. |                                 | 342      |
|                                    | 273     | aux Celestins.                  |          |
| appartemens de l'hotel St Pol.     |         | Autres tombeaux remarquables.   | 343      |
| appartement du Louvre.             | 274     |                                 | 344      |
| appartement du Palais.             |         | Medailles.                      |          |
| grandeur de chaque piece de to     | us les  |                                 | uilles d |
| appartemens royaux.                | 275     | Paris.                          | 345      |
| les dedans des maisons royales.    | _       |                                 | 349      |
| les volieres & les oifeaux de C    |         |                                 |          |
| V.                                 | 282     | L'Université.                   | 552      |
| jardins des Rois.                  | 283     | L'Université en general.        | 355      |
| autres jardins.                    | 284     |                                 | 356      |
| le Cours.                          | 287     | 1 .                             |          |
| Maisons de plaisance de nos roi    |         |                                 | 557      |
| environs de Paris.                 | 288     |                                 | és. 358  |
| celle de la premiere race.         |         | le clos de l'Evêque.            |          |
| celle de la seconde race.          | 197     |                                 | e w le   |
| celle de la troisième race.        | 303     | 1 1 0                           |          |
| Maisons de plaisance des reines.   | 310     |                                 | 350      |
| Maisons de plaisance des maitres   | _       | 6 6 11                          |          |
| nos rois.                          | 311     | Ste Geneviéve.                  | 361      |
|                                    |         |                                 |          |

| TABLE DES LIV                                           | RESET TITRES.                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| le Chardonnet. 362                                      | Treguier , Leon , Kairemberc , de                                 |
| clos des fauxbourgs de l'Université.                    | Reims, de Coquerel, de la Marche                                  |
| fauxbourg St Victor, clos des Are-                      | & de Winville. ibid.                                              |
| nes, 363                                                | de Sées. · 380                                                    |
| les fauxbourgs St Jaques & St Mi-                       | de la Merci, du Mans, Ste Bar-                                    |
| chel.                                                   | be, des Jésuites. ibid.                                           |
| le clos le Roi. 364                                     | des Graffins. 381                                                 |
| le clos des Poterics.                                   | Des Ecoles publiques. ibid.                                       |
| te clos aux Bourgeois. 365                              | Cimetieres & Hopitaux. 382                                        |
| le clos des Jacobins.                                   | Palais & autres demeures remarqua-                                |
| les francs Mureaux. 365                                 | <i>tles.</i> 383                                                  |
| le clos St Sulpice.                                     | Les rues. 385                                                     |
| le clos des Cordeliers. 367                             | Dubia, College royal. 387                                         |
| fauxbourg St Germam.                                    | L'Université, College de Beauvais. ibid.                          |
| le Pré aux Clercs.                                      | Les Graffins. 388                                                 |
| autres vignes particulieres tant de-                    | College de St Michel, Penitens. ibid.                             |
| dans que dehors l'Université. 368                       | De la Justice, des Cours souveraines &                            |
| autres lieux remarquables aux faux-                     | autres Jurifdictions de Paris. 388                                |
| bourgs de l'Université. 369                             | Justice de la Valle de Paris. 391                                 |
| fauxbourg St Marceau. 379                               | du Parlement. ibid,                                               |
| fauxbourg St Germain.                                   | du Grand-Confeil. 393                                             |
| les Eglifes. 371                                        | la Chambre des Comptes. 394                                       |
| Fondation des Colleges de Paris : la                    | la Cour des Aides. 397                                            |
| Sarbonne. 372                                           | des Tresoriers de France. 400                                     |
| de Calvi.                                               | de la Cour des Monnoies. 403                                      |
| les Bernardins. 373                                     | des Eaux & Forêts. 404<br>de la Connétablie & Maréchaussée        |
| de Premontré, de Cluni, des Dix-                        |                                                                   |
| buit, du Tresorier de Notre-Dame,                       | de France. 405 de l'Amirauté de France. 406                       |
| d Harcourt, des Cholets. ibid.                          | de l'Amirauté de France. 406<br>du Bailliage du Palais, du Chate- |
| du Cardinal le Moine. 374                               | let. ibid.                                                        |
| Navarre, Baïeux, Laon & de<br>Préelles. ibid.           | de l'Election. 407                                                |
|                                                         | du Grenier à fel. 408                                             |
| de Beauvais. 375<br>Montaigu, Narbonne, du Plessis. ib. | de la Chambre Royale de l'Arcenal.                                |
| de Bourgegne. 376                                       | 408                                                               |
| d'Arras, des Lombards, de Tours,                        | de la Varenne du Louvre, de la                                    |
| de Torci, dit de Lizieux. ibid.                         | Jurisdiction de l'Hotel de Ville. ibid.                           |
| FAve-Maria. 377                                         | les Juges Consuls. 409                                            |
| d'Autun, de Mignon, aujourd hui de                      | les Comtes & Vicomtes de Paris. 4to                               |
| Grammont, de Cambrai, St Michel.                        | Les Fiefs de Paris. 416                                           |
| ibid.                                                   | Fiefs de Therouenne. 417                                          |
| de Boncourt & de Tournai. 378                           | le Louvre, le grand Chatelet. 418                                 |
| de Justice, de Boissy, de Maitre-                       | l'Evêché. ibid                                                    |
| Gervais, de Dainville, de Cornouail-                    | autres Seigneurs & Fiefs. 420                                     |
| le. ibid.                                               | autres fiefs ecclesiastiques inferieurs.                          |
| de Fortet. 379                                          | autres fiefs encore moindres que le                               |
| Tome II.                                                | <u> </u>                                                          |

| TABLE DES LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| precedents. 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Redevances dues aux ecclefiastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chargees de peines pecuniaires. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| observation sur les fiefs. 423, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Table des Seigneurs qui ont droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de Universités, recleur, regents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| justice. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Droits du Voyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seigneurs qui n'ont que simple fief & ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n- Redevances ridicules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Desired Trick In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIVRE NEUVIE'ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Domaine & Trefor du Roi. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tréfor des Chartes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Les six Corps des marchands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tresoriers des Chartes. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Les redevances sous les Rois de la pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| miere race.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sous, la seconde race                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | les drapiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fous la troisseme race. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| observations. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Autres redevances. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Logement des Gens de guerre. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Redevances forcées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | les orfevres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La taille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 marchands de vin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Autres tailles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'Hotel de Ville ou des Consuls. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tailles des Seigneurs sur leurs sujets. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | y Le Parloir-aux-Bourgeois dans l'Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hommages des grands Seigneurs, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| droit des Roses. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G L'Hotel de Ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hommages des Princes. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hommages de nos Rois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conciles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hommages des Princesses & des Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i- Etats. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nes. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cens & rentes , lods & ventes exigée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | es Academies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| de nos Rois par des particuliers. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | es Academies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| de nos Rois par des particuliers. 45. Obligation d'aller à la guerre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o Autre projet d'Academie par Maudui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Academies.  Autre projet d'Academie par Mandui  Academie la la confesione de la confesione |
| Obligation d'aller à la guerre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Academies.  Autre projet d'Academie par Maudui  Academie des dames favantes.  49  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Academies.  Autre projet d'Academie par Maudui  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obligation d'aller à la guerre.<br>Guerre des particuliers, & le droi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Academies.  Autre projet d'Academie par Maudui  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de  infériptions.  49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45  Guerres du Roi, & obligation de l fuivre.                                                                                                                                                                                                                                        | Academies.  Autre projet d'Academie par Maudui  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de  inferiptions.  L'academie royale des fciences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obligation d'aller à la guerre. Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45 Guerres du Roi, & obligation de l fuivre. Obligations des gens d'Eglife de suivr                                                                                                                                                                                                   | Academies.  Autre projet d'Academie par Maudui  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de  inferiptions.  L'academie royale des fciences.  Academie de manége.  49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obligation d'aller à la guerre. Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45 Guerres du Roi, & obligation de l fuivre. Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre. 45.                                                                                                                                                                           | Academies. Academies. Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de inferiptions. L'academie royale des fciences. Academie de manége. Academie de manége. Academie militaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45  Guerres du Roi, & obligation de l fuivre.  Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre.  Hommes & femmes de corps.                                                                                                                                                 | Academies.  Academies.  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de inferiptions.  L'academie royale des fciences.  Academie de manége.  Academie militaire.  Academie des Peintres & des Sculp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45  Guerres du Roi, & obligation de l fuivre.  Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre.  Hommes & femmes de corps.  Corvées & autres choses.                                                                                                                       | Academies. Academies. Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de inferiptions. L'academie royale des fciences. Academie de manége. Academie de manége. Academie des Peintres & des Sculpteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obligation d'aller à la guerre. Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45 Guerres du Roi, & obligation de l fuivre. Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre. 45. Hommes & femmes de corps. Corvées & autres choses. 45. Droits du Roi sur les meubles de l'E                                                                               | Academie des dames favantes.  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de infériptions.  L'academie royale des fciences.  Academie de manége.  Academie de manége.  Academie des Peintres & des Sculpteurs.  Manufactures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45  Guerres du Roi, & obligation de l fuivre.  Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre. 45  Hommes & femmes de corps.  Corvées & autres choses. 45  Droits du Roi sur les meubles de l'E vêque aprés sa mort.                                                      | Academies. Academies. Academie des dames favantes. L'academie Royale des médailles & de inferiptions. L'academie de manége. Academie de manége. Academie militaire. Academie des Peintres & des Sculp teurs. Manufactures. Academie de musique, academie de pein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45 Guerres du Roi, & obligation de l fuivre.  Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre. 45.  Hommes & femmes de corps.  Corvées & autres chofes. 45.  Droits du Roi fur les meubles de l'E vêque aprés fa mort.  Repas. 450                                         | Academies.  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de inferiptions.  L'academie de manége.  Academie de manége.  Academie de manége.  Academie des Peintres & des Sculpteurs.  Mayufactures.  Academie de musique, academie de peint ture & sculpture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45  Guerres du Roi, & obligation de l fuivre.  Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre. 45  Hommes & femmes de corps.  Corvées & autres choses. 45  Droits du Roi fur les meubles de l'E vêque aprés sa mort.  Repas. 45  Autres redevances dues par les ecclessaf | Academies.  Academie des dames favantes.  L'academie Royale des médailles & de inferiptions.  L'academie de manége.  Academie de manége.  Academie de manége.  Academie des Peintres & des Sculpteurs.  Mayufactures.  Academie de musique, academie de peint ture & sculpture.  La Monnoie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obligation d'aller à la guerre.  Guerre des particuliers, & le droi qu'ils avoient de lever du monde. 45  Guerres du Roi, & obligation de l fuivre.  Obligations des gens d'Eglife de fuivr le Roi à la guerre. 45  Hommes & femmes de corps.  Corvées & autres choses. 45  Droits du Roi sur les meubles de l'E vêque aprés sa mort.                                                      | Academies. Academies. Academie des dames favantes. L'academie Royale des médailles & de inferiptions. L'academie de manége. Academie de manége. Academie de manége. Academie des Peintres & des Sculpteurs. Mayufactures. Academie de musique, academie de peint ture & sculpture. La Monnoie. Verrerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| TABLE DES LI                                       | VRESET TITRES.                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                    | Fils dénaturés. 366                     |
| LIVRE DIXIE'ME.                                    | Jugemens Supestitueux communs à Paris.  |
| 4                                                  | 567                                     |
| Les Juifs. 508                                     | Les sermens. 568                        |
| Histoire de Prisons, Juis. 509                     | Ceremonies observées aux sermens        |
| Persecution des Juss sous Dazobert. 511            | Sermens entre princes. 569              |
| Juis persecutes par toute l'Europe.                | Sermens des grands & Les peuples a      |
| Retablissement des Juifs. 511                      | nes rois.                               |
| Persecution des Juis sous Philippe Au-             | Sermens déteftables. 572                |
| guste, & de plus chasses. \$12                     | le fer chaud, l'eau chaude & l'eau      |
| Juis rappelles. 513                                | freide. 573                             |
| Perfecution des Juifs fous St Louis. 514           | l'eau chaude. 574                       |
| Perfecution des Juifs sous Philippe le<br>Bel. 515 | le fer chaud: le fromage & le pain,     |
| Retablissement des Juifs sous Louis                | la croix. 576                           |
| Hut.n. 516                                         | Duels & combats à outrance. 577         |
| Fable refutée. 517                                 | difference des duels: formalités des    |
| Etat asses tranquile des Juis, avec                | diels. 580                              |
| Phistoire de Huques Aubriet. 518                   | formalités singulieres : duels ordonnés |
| Banniffement des Insfs pour la derniere            | pour crows. 582                         |
| fois sous Charles VI. 520                          | P                                       |
| Faits remarquables touchant les Juifs              | Des supplices, sous les Druides, sous   |
| depuis ce dermer exil. 521                         |                                         |
| Les sortes de marques que l'on faisoit             | la roue, supplice d'être enfoni, po-    |
| porter aux Juifs pour les distinguer.              | tence. 594                              |
| 523                                                | lapidation, décapitation, le supplice   |
| Persecution des Juifs touchant l'usage             | du feu.                                 |
| de leur religion. 523                              | l'efforillement : des hars. 596         |
| Touchant la conversion des Juifs. 524              | des oreilles, du supplice de l'eau. 597 |
| Emplois honorables de quelques Juifs.              | Observations sur les supplices prece-   |
| Usure des Juifs. 526                               | dens. 598                               |
| Le mépris qu'on faisoit des Juiss & leur           | la flagellation, empalement. 598        |
| esclavage. 528                                     | la rone, les personnes de qualité pen-  |
| Juoveries de Paris. 529                            | dues à Montjaucon. 569                  |
| Synagogues. 531                                    | Antres lieux patibulaires : touchant    |
| Cimetwres des Juifs. 532                           | l'execution de deux Templiers : le Pi-  |
| Avantures plaifantes. 533                          | lori. 601                               |
| Heretiques, leurs attentats. 535                   | Echelles. 602                           |
| Attentats arrivés pour cause de la Re-             | la Greve, l'Estrapade. 603              |
| lygion. 542                                        | la Bastille : la Cour du Palais. Gi-    |
| Prodiges ou choses passantes pour telles.          | bets & Echelles. 604                    |
| Embrasemens. 543                                   | la Croix du Tiroi. 606                  |
| Marionnettes & Saltinbanques. 544                  | la Gréve. 608                           |
| Maladies extraordinaires. 547                      | le Pılori. 609                          |
| Monstres. 560                                      | autres lieux où l'on a fait execution.  |
| Hommes & femmes monstrucux. 561                    | 610                                     |
|                                                    |                                         |



| TABLE DES                          | LIVI      | RES ET TITRES.                             |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| l'Estrapade, la Riviere.           | 611       | Duels en particulier. 659                  |
| Montfaucon.                        | 612       | cour qui se faissant en savour des         |
| le Pelori: autre gibet: des Mi     | artyres.  | Dames, on pour faire voir fon              |
|                                    | 613       | adresse. ibid.                             |
|                                    |           | duel de Pierre de Massé. 669               |
| LIVRE ONZIE                        | M E.      | duels par bravoure. 662                    |
|                                    |           | duels de parade. 664                       |
| Des coutumes en usage, & de l      | eur ori-  | duels par vengeance. 666                   |
| gine.                              | 615       | duels pour venger I bonneur des dames,     |
| Des fètes.                         | 617       | fletri par paroles ou autrement. 669       |
| Confrairies.                       | 618       | la Tombe Hoire. 674                        |
| Obit salé & O sucré.               | 619       | davis. 675                                 |
| Processions.                       | 620       | duel de Biron & de Carency en 1586.        |
| Institution de certaines prieres   | & de      | 676                                        |
| quelques fètes.                    | 621       | duel de Marolles & de l'Isle Mari-         |
| Scandales à certaines fetes.       | 622       | Vaux. 677                                  |
| Lettres touchant la suppression de | es fetes. | Ralets & fetes. ibid.                      |
|                                    | 624       | Les Comediens. 678                         |
| Contumes abolies parmi les Ecc     | lesiasti- | Des speciacles de Paris. 680               |
| ques.                              | 628       | Le Corque. 68r                             |
| Cures affermées. Investitures.     | 630       | Les Tournois. 683                          |
| Voyages.                           | 632       | tournois des particuliers. 687             |
| Suspensoires. Le Couvre-feu.       | 633       | tournois pour les Ambaffadeurs. 686        |
| Breviaires publics.                | 634       | tournois pour les nouveaux Chevaliers.     |
| Eglises, leur aspect.              | 635       | 687                                        |
| Ornemens des Eglifes.              | 636       | tournois pour les mariages 688             |
| Sermons & harangues.               | 637       | tournois pour le sacre, couronnement,      |
| Excommunications. Contume de       |           | mariage & entrée des Rois. 689             |
| versité. Barbe. Pourceaux.         | 639       | Combats sur l'eau. Carrousel. 692          |
| Paille de la chambre du Roi:       | lits des  | Divertissemens des Parisiens. 693          |
| Chanoines de Notre-Dame            | : paille  | 30                                         |
| jonchée.                           | 640       | LIVRE TREIZIE'ME.                          |
| Coutumes abolies parmi les gens    | -         |                                            |
| de.                                | 641       | Croisades conclues à Paris sous les diffe- |
| Entrées des Rois.                  | 642       | rens Regnes. 697 jusqu'à 709.              |
| Mariages des Rois. Ceremonies      | -         | Nouveaux Chevaliers, & des Ordres          |
| terremens.                         | 646       | de Chevalerie créés à Paris. 710           |
|                                    |           | julqu'd 730.                               |
| LIVRE DOUZII                       | E' M E.   | Des anciennes Enseignes, Etendars de       |
|                                    |           | France , Oriflamme & Banniere de           |
| Spectacles & divertissemens.       | 649       | France: les Officiers & Capitaines         |
| Gages de bataille.                 | 651       | particuliers à ce sujet. 732 susqu'à       |
| Deffis.                            | 657       | 757.                                       |

Fin de la Table du Tome IL



#### HISTOIRE

## RECHERCHES

## ANTIQUITÉS

DE LA VILLE

## PARIS.

LIVRE SEPTIE'ME.

DES PALAIS, HOTELS, ET AUTRES Edifices publics.



L'égard des Palais, & autres grands édifices, le Louvre fut bâti par Philippe Auguste en 1204. Le Temple l'étoit auparavant.

En 1222. subsistoit près du Louvre l'Hotel de Henri de France, troisiéme fils de Louis le Gros.

St Louis en 1232, acheta l'Hotel de Nesle, appellé maintenant l'Hotel de Soissons.

De ses freres, Alphonse, Comte de Poitiers, demeuroit à la rue d'Autriche, proche du Louvre.

Charles, Roi de Sicile, à l'Hotel St Pol, situé au bout de la rue du Roi de Sicile, & rebâti dans le siecle passé: que si Robert, Comte d'Artois, frere aîné de Charles & d'Alphonse, ne logeoit pas à la rue Pavée. certainement Robert son fils y avoit établi sa demeure,

Tome II.

#### HISTOIRE ET ANTIQUITES

Robert de France, Comte de Clermont, sixième fils de St Louis, & tige de la Maison Royale de Bourbon, avoit son Hotel à la rue d'Autriche, au lieu où sont à present les Prêtres de l'Oratoire.

En 1303. Louis, Duc de Bourbon son fils, commença le Petit-Bourbon, que nous avons vû ruiner pour faire la face du Louvre; & de plus en 1318, il acheta encore l'Hotel du Petit-musc, tout contre la rue qui porte ce nom-là, & qui aboutit à celle de St Antoine.

Charles, Comte de Valois, second fils de Philippe le Hardi, demeuroit au bout de la rue du Roi de Sicile, & dans celle des Deux-écus: & Louis de France son frere, premier Comte d'Evreux, à la rue du Louvre.

Clemence de Hongrie, veuve & seconde semme de Louis Hutin, avoit pour demeure la maison aux Pilliers qui étoit à la Gréve, à la place même qu'occupe aujourd'hui l'Hotel de Ville.

Blanche de Navarre, seconde femme de Philippe de Valois, a eu deux Palais dans le quartier de la Ville; l'un à la rue de Paradis, l'autre dans celle de la Tixeranderie.

Sur les ruines de trois Hotels, l'un de l'Archevêque de Sens, l'autre de l'Abbé de St Maur, & le troisième des Comtes d'Etampes. Charles V. éleva son Hotel Royal de St Pol, qui d'un côté regnoit depuis l'Eglise de la Paroisse, jusqu'à la rue du Petit-musc, & de l'autre jusqu'à la riviere, entre la rue du Petit-musc, & celle de St Paul.

Touchant les Ducs d'Orleans: le premier qui étoit frere de Philippe de Valois, a logé dans la rue des Bourdonnois; l'autre frere, de Charles VI. à la rue Percée, derrière les Celestins, dans la rue du Chaume, à la rue St Antoine, & dans celle des Deux-écus.

Les Ducs d'Anjou, & de Berri, tous deux freres de Charles V. ont demeuré à la rue de la Tixeranderie, à la rue du Chaume, dans la rue du Four, près St Eustache, & à la rue St Antoine.

Charles VI. avoit son écurie à la rue du Jour.

Et ensin Charles, Roi de Navarre en 1380, occupoit deux maisons; l'une à la rue du Chaume, & l'autre à la rue de Paradis

#### LE PALAIS.

H UGUES Capet, lorsqu'il sut sur le Trône, ne voulut point quitter la demeure de ses peres pour la raison que je dirai, & saissa là le Palais des Thermes, où se tenoient auparavant les autres Rois. Robert son fils, ensuite qui lui succeda, le rebâtir magnisquement, & l'on tient par tradition, qu'il sit saire encore le Palais de Vauvert, où sont maintenant les Chartreux; que ce sur sa maison de plaisance; qu'au reste saute d'avoir été habité par ses successeurs, des demons, à ce qu'on dit, s'en emparerent; un entre autres appellé le diable de Vauvert, qui faisoit des hurlemens essroyables, & tourmentoit de sorte les passans, que la rue qui en est proche, sut nommée à cause de cela la rue d'Enser, de & même la porte d'Enser, celle de St Michel qui y conduit. Ces demons après tout y demeurerent jusqu'à ce que St Louis l'ayant accordé aux Chartreux en 1259, la presence & les prieres de ces Sts Religieux les en chasserent.

Dans l'Acte de 1269, il est nommé Palais. Voyés du Breul à Chartreux; à la fin; cependant dans la charte de ce Prince, il n'est fait aucune mention de tout ceci; mais elle porte au contraire que ce Palais avec ses dependances, étoit entouré de murailles fort hautes: du Breul, page 368.

J'ai dit, ou je dirai ailleurs que ces diables n'étoient peut-être que des voleurs : tout de même ces hurlemens, que des croassemens de corbeaux,

& cris de hiboux, & d'autres oiseaux semblables, qui se retirent d'ordinaire dans les mazures, & maisons abandonnées. Presentement dans pas un de ces édifices, il ne reste rien de bien ancien; de plus aucun Historien contemporain ne parle, ni de ce Palais, ni de ces diables.

Pour ce qui est du l'alais, où se tient le l'arlement, je ne pense pas nont plus qu'il y soit rien demeuré des bâtimens que sit saire le Roi Robert avec cette magnificence que rapporte Helgaldus; si ce n'est peut-être la Chambre de la Chancellerie, où l'on tient par tradition que St Louis confomma son mariage; encore deux Chapelles, l'une sur l'autre, savoir celle de la Conciergerie, qui est la premiere, & l'autre de la Chancellerie; & je suis bien trompé si les plus anciens bâtimens après ceux-là, ne sont la Chambre de la Tournelle, & sa Ste Chapelle, entreprise par St Louis ; le dessus de la grande salle sait par Philippe le Bel, sous la conduite d'Enguerand de Marigny; la grande Chambre & la Chambre des Comptes, bâties par Charles VIII. & Louis XII. tout le reste a été fait, ou de ce tems-là, ou du nôtre.

Le dessous de la grande salle est bâti avec beaucoup de solidité, & portoit une salle qui passoit pour l'une des plus grandes, & des plus superbes du monde; elle étoit pavée de marbre blanc & noir, lambrissée & voutée de bois, accompagnée dans le milieu de piliers de même, tous rehaussés d'or & d'azure, & remplis des statues de nos Rois, representés de sorte que pour les distinguer, ceux qui avoient été malheureux & saitheans javoient les mains basses & pendantes; les braves au contraire &

les conquerans, avoient tous les mains hautes.

A un des bouts étoit placée une Chapelle, qu'avoit fait faire Louis XI. en 1477, qu'il borda de deux colomnes, où étoit sur l'une la figure de Charlemagne, & stir l'autre celle de St Louis, pour qui il avoit beaucoup de devotion. A l'autre bout de la falle étoit dressée une table, qui en occupoit presque toute la largeur, & qui de plus portoit tant de longueur, de largeur, & d'épaisseur, qu'on tient que jamais il n'y a en de tranches de marbre plus épaisses, plus larges, ni plus longues. Elle servoit à deux usages bien contraires : pendant deux ou trois cens ans, les Cleres de la Bazoche n'ont point eu d'autre theatre pour leurs farces, & leurs momeries; & cependant c'étoit le lieu où se faisoient les festins Royaux, & où on n'admettoit que les Empereurs, les Rois, les Princes du sang, les Pairs de France, & leurs femmes, tandis que les autres Grands Seigneurs mangeoient à d'autres tables. Tout cela fut consumé en 1618. les uns disent que le septième Mars après minuit, une étoile enflammée, large d'un pied, & haute d'une coudée, descendit du viel, qui y mit le seu; d'autres en accuserent les complices de la mort d'Henri IV. qui pretendoient par ce moyen brûler le Greffe, & le procès de Ravaillac, qui les chargeoir, chacun en jugea à sa fantaisse. Un bon compagnon , qui n'étoit pas si grand politique, & qui songeoit plus à faire rire, & à rire lui-même qu'à toute autre chose, fit les vers suivans.

> Certes, ce fue un trifte jen Quand à Paris Dame Justice Pour avoir trop mangé d'épice, Se mit le Palais tout en feu,

\* Theophile.

Les marchands qui y étaloient, n'eurent pas trop sujet d'en rire, car ils perdirent pour près de trois cens mille francs de marchandise, & cola est si vrai que le compte qui en sut sait au juste, montoir à deux cens quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cens cinquante & une livres.

Depuis, cette salle a été rebâtie sous la conduire de Brosse, l'Architecte du portail St Gervais, & du Palais d'Orleans: on l'a voutée de pierres de Tome II.

taille, & accompagnée de piliers & de pilastres doriques, avec des pierres d'attente pour y élever les figures de nos Rois. Toute denuée neanmoins qu'elle est de ces statues, peut-être est-elle encore la plus grande, & la plus

magnifique de l'Europe.

Touchant les piliers qui foutiennent la voute, il y en a un qu'on appelle le gros pilier, non pas pour être plus gros que les autres; mais à cause que depuis une longue suite d'années, & même avant l'embrasement, il servoit de rendés-vous à un petir nombre choisi de personnes celebres; & de fair presentement on y trouve d'ordinaire encore les Patrus, & autres de grand

merite que leurs ouvrages ont mis en reputation.

Cette salle comme auparavant, tient encore à la grand'Chambre, que tantôr on appelle la Chambre des Pairs; parce que c'est la Jurisdiction des Pairs de France, tantôt la Chambre dorce, à cause qu'elle est dorce d'or de ducat. C'est un ouvrage de Louis XII. Son bareau, & ses lanternes sont chargées de petites figures qui reprefentent des habits, tant des Presidens, & des Conseillers, que ceux des Avocats & des Procureurs du siecle passé; & que les curieux considerent particulierement, parce que ces vétemens ne ressemblent aucunement à ceux du Palais d'ajourd'hui. Son platfonds que chacun admire, est de bois de chêne, & tout entrelassé d'ogives, qui ne sont ni ovales, ni de plein cintre, mais qui tiennent de l'un & de l'autre, & finissent en cul de lampe; ce ne sont que placages; le plus gros ais des ogives ne porte pas plus d'un poulce & demi ; le plus gros des pendentifs n'en a pas quatre; & toutefois les culs de lampe avancent plus d'un pied en faillie; le tout ensemble est jonché de bas reliefs, travaillés fort delicatement, repandus avec tant d'art qu'ils couvrent les joints des ais & des placages; si bien qu'il semble que chaque ogive soit taillée dans un seul ais.

Du Hancy celebre menuitier sous Louis XII. apporta d'Italie cette maniere de placage, que les gens du mêtier appellent moderne, pour la diftinguer de la Gothique. Le lion de pierre dorée, qu'on voit au-dessus de la porte, à genoux, la tête baissée, la queue entre les jambes, n'est là qu'afin de faire entendre que rout ce qu'il y a de grand doit s'humilier en gurrant : aussi tient-on que les lions du Trône de Salomon significient la même chose. Et de fait lorsque le Chancelier d'Oriolle en 1475, vint à la grand'Chambre avertir le Parlement de se transporter à la Bastille pour ouir la confession du Connérable de St Paul, la Cour lui repondit que tous les Grands du Royaume, à la reserve du Roi & du Dauphin, devoient venir

· au Parlement recevoir leurs Arrêts.

Les Chambres des Enquêtes, des Regîtres, de la Cour des Aides, & des Requêres de l'Hotel que nous avons vû bâtir, font d'une ordonnance superbe, & bien entendue; mais depuis enrichies de figures de stuc, de tableaux, d'ornemens, executés comme en concurrence par les plus celebres ouvriers de notre tems. L'escalier suspendu en l'air qui conduit à la Cour

des Aides, est generalement estimé.

Les arcades qui bordent le grand degré de la Chambre des Comptes, sont aussi-bien conduites qu'executées : les figures de Louis XII. de la Temperance, de la Prudence, de la Justice, & de la Force, qu'on voit près de là, semblent bien dessinées aux gens du mêtier. Le clocher de la Ste Chapelle, brûlé en 1630, par un plombier qui y mit le feu par hazard, passoit pour une des merveilles du monde : c'est sur cet incendie qu'un homme d'esprit sit une Epigramme, que quantité de personnes ont prise pour une prophetie.

S'il me falloit faire le détail de toutes les belles choses du Palais qui attirent les yeux & l'estime des curieux; & de même si j'avois à rapporter toutes les choses memorables qui s'y sont passées, pour ainsi dire, ce ne seroit jamais sair. On se concentera donc de ce que j'ai remarqué, & de

ce que je vais ejouter.

Un jour que les reliques de St Sanion, de St Magloire & de plufieurs autres Saints, avoient été expolées dans la Salle du Palais ; comme le Maître d'Horel d'Hugues le Grand, pere d'Hugues Caper vint pour les toucher de fon bâton par mepris, aufli-tot l'efprit lui trouble, & devenu furieux, querelle un chacun, & frape à tort & atravers; fi bien qu'on fut contraint de le fier comme un demoniaque de crainte qu'il ne fit piè.

Le Roi Robert dans ce même Palais-là qu'il avoit fait rebâtir, lavant fes mains pour diner le jour de Pâques, un pauvre aveugle le fupplia de luf jetter de l'eau fur les yeux, ce qu'il fit en riant, & aussi-tôt, l'aveugle vir clair: il le fit manger à fa table.

Louis le Gros y mourut en 1117, & Louis le Jeune en 1180. Jean Sansterre, Henri II. & Henri III. Ros d'Angleterre y logerent. Le dernier y fit hommage à St Louis dans le grand Jardin.

Dans ce Jardin-là-même, St Louis vêtu d'une cotre de camelot, d'un furcot de rirretaine fans manches, & d'un manteau par dessus de sandal nois y rendoir justice, couché sur des tapis, avec Joinville & d'autres, qu'il choissioir pour Conseillers.

En 1314. Philippe le Bel fit dreffer un haut dais dans la cour, & accompagné des Princes & des autres grands Seigneurs, demanda aux Deputés des principales Villes qu'il avoit fait, veuir, un emprunt d'une somme très-confiderable pour faite la guerre à fes ennemis.

Robert de Bethune troifieme du nom, Comte de Flandres, en x320, fit hommage à Philippe le Long, & y maria Louis de Crect, son petit-fils, à Marguerire de France, fille du Roi.

En 1357. Marcel, Prevor des Marchands, y affailina en prefence du Dauphin, Robert de Clermont, Marchai de France, & Jean de Conflans, Marchai de Champagne.

En 1378. Charles IV. Empereur, loges au Palais. Après foupé, où il fut traité magnifiquement, & qu'il fe fut retiré dans fon appartement, Charlet V. alba avec le Roi des Romains dans la chambre du Parlement, charlet eux rous les Grands d'Allemagne & du Royaume; entendre felon la coutume, un concert de mulique donce. Le Duc de Berri fervit les épices; & le Duc de Bourgogne fe vin.

En 1593. Charles VI. victorieux des Flarans, fit élevet un haut dais fur le perron du grand efcalier. Là tout le Peuple lui vint criet muféricorée, les hommes têtes nues & les femmes échevelées. Et enfin après une longue hatangue que leur fit le Chancelier d'Orgenont; le Roi à la prière de ses oncles, changea la peine criminelle à fiquelle écoient condamnés les Parisiens, à une pecusiaire, & qui fut exigée de ceux qui pendant son voyage avoient excité des seditions.

En 1400. Jean I. du nom, Duc de Bourbon, époufa au Palais Marie feconde fille du Duc de Berri. Le festin nuptial à l'ordinaire se fit dans la Grand'Salle; mais contre la courume; les Princes du sang servirent & cou-

On déchira au Palais en 1401, lei Bullea de l'Anti-pape Benedid'i & ceux qui les avoient apportées y firent amende honorable, mitrés & vétus d'une tunique de toile, où ces Bulles & les armes de Benedid étoient peintes a renverfées ; & de la furent traînez dans un tombereau par les rues & les carrefours de Paris.

En 1415, non feulement l'Empereur Sigimond logen au Palais ; mais de plus alla dauss la Grand Chiambre y tenir l'audiances afficau defins du premier Prefident à la place du Roi, dont rout le monde murnhura. Et comme on vint à plaider devant lui une caufe entre un Chevalier ét un Gentilhomme qui vouloit être Senechal de Baucaire; & parce que l'autre pretendoit qu'il failloit être Chevalier pour l'être, l'Empereur auffi-tôt fit aprochet le Gentilhomme, Jui met une épée au côté, lui fait chauffer fes éperons dorés, &

#### 6 HISTOIRE ET ANTIQUITES.

Ini donne l'accolade, & en même tems dit à sa partie: La raison que vous aileguyés cesse, car il est Chevalier. Que si l'on avoit été scandalisé de ce qu'il avoit sait auparavant, on le sut encore plus de ceci; & si l'on n'osa pas s'en plaindre, c'est qu'il étoit partisan du Duc de Bourgogne, qui gouvernoit alors le Royaume: & la France n'a pû en avoit sa revanche que sous Charles VIII. Cat étant à Rome, il sit donner le souet & couper les oreilles à quélques fripons, pour apprendre qu'en qualité de Fils aîné de l'Eglise & du Roi très-Chrétien, il avoit dans la Ville, haute, moyenne

& basse justice, aussi-bien que le Pape & l'Empereur.

En 1464, il se plaida une cause au Parlement entre l'Evêque d'Angers & un riche Bourgeois de son Diocese, accusé d'heresie, d'usure & d'athéisme. L'Avocat de l'Evêque n'ent pas plutôt prononcé les paroles horribles qu'il imposoit au Bourgeois, qu'aussi-rôt la chambre trembla, & une pierre tomba du plancher, sans pourtant blesser personne. Là-dessus chacun s'enfuit tout épouvanté. La cause ayant été remise au lendemain, comme on recommençoit à la plaider, la chambre vint encore à trembler plus sort que le jour d'auparavant, & même un sommier se désit & descendit de sa mortoise près de deux pieds; si bien que tout le monde ayant pris la suite de nouveau, on ne plaida plus là que tout ne sût en bon état & reparé entierement.

En 1483. Marguerite de France, Prieure de Poissi, mourut de peste au Palais, mais d'une peste si maligne que les Chirurgiens qui l'ouvrirent en

furent ausli-rôt frapés & moururent peu de jours après.

Enfin le Palais pendant six ou sept cens ans a été un lieu où se faisoient les sestins de nos Rois à leur mariage, & le jour de leur entrée; où étoient regalés les Empereurs, les Rois & les Princes étrangers; en un mot où se tenoient toutes les grandes assemblées, & où se tenoient toutes les sètes solemnelles.

Si du Palais je passe à Notre-Dame & au Louvre, sans m'arrêter à un autre Palais du Roi Robert, placé par le pere du Breul à St Nicolas des Champs; c'est qu'il n'y en a jamais eu là, & que ceux qui ont cru après cet Auteur des Antiquités de Paris, que ce Prince avoit fondé dans son Palais l'Eglise de St Nicolas des Champs, n'ont pas entendu le passage qui fair mention de la fondation de St Nicolas, & dont j'ai trouvé le premier l'explication & donné même au jeune Valois, quoiqu'il se la soit attribuée. En effer le Palais dont parle Helgardus à cet endroit-là, n'est autre qué le Palais où se tient le Parlement. L'Eglise de St Nicolas que Robert y bâtit, n'est pas St Nicolas des Champs, mais bien la Ste Chapelle qui étoit dediée à St Nicolas, quand St Louis y apporta sur ses épaules la Couronne d'épine, & avant qu'il la rendît aussi magnifique que nous la voyons. Et ce fait ici est éclairci nettement par Gautier Cornut, Archevêque de Sens, comme je l'ai fait voir au jeune Valois près d'un an auparavant qu'il le fit imprimer, & s'attribuât l'honneur de cette petite decouverte avec autant de vanité que si c'eût été celle de quelque nouveau monde.

Outre le Palais des Thermes & le Palais où se rend aujourd'hui la justice, qui ont servi de demeure à nos Rois, avant que le Louvre sût bâti, ils ont encore logé au Cloître Notre-Dame. Louis VII. reconnut lui-même en 1157, qu'il y avoit passé ses premieres années, ainsi que dans le sein de samere; & quoique nous ne sachions l'endroit où éroit cette Maison royale, il est certain que depuis il y alloit encore demeurer assés souvent, & sur tout en 1158, quand il ceda le Palais à Henri II. Roi d'Angleterre, car non seulement il y vint, mais encore avec lui Constance de Castille sa

temme

#### LE LOUVRE.

J'AI été tenté bien des fois de ne rien dire du Louvre, & même ai-je eu assés de peine de surmonter cette tentation. Car ensin les commencemens en sont si cachés, les progrès si incertains & si differens, tous les plans si souvent changés & remués, qu'il n'y a pas grand honneur à entreprendre une histoire si controversée, & ignorée tout ensemble si generalement.

Le Louvre fut commencé par Philippe Auguste; augmenté par St Louis & par Charles V.; aggrandi & reparé par François I.; abbatu depuis & rebâti par le même & par ses successeurs.

Pour le démolir on commença par sa grosse tour en 1537. Tour qui fait tant de bruit dans l'histoire & dans le monde; à qui tous les Grands du royaume venoient rendre hommage de leurs terres, & qu'ils lui rendent encore toute détruite qu'elle soit, & qu'il n'en reste pas la moindre pierre.

Outre cette Tour, ce Palais étoit environné d'un nombre presque infini d'autres tours; & de plus accompagné d'un grand jardin, de plusieurs bassescours, & de quantité d'autres grandes pieces, dont je parlerai ailleurs.

#### SON FONDATEUR.

T de fait, quant aux premieres pierres qui ont été emmenées exprès pour le bâtir, pas un de nos anciens Historiens ne nous dit le nom de celui qui les fit venir & en jetta les premiers fondemens. A l'égard de tout ce grand nombre de Savans & de Curieux qui depuis ont écrit l'Histoire de France, du Haillan, Favyn, du Chesne, tous trois modernes, sont les seuls qui en ayent parlé.

Favyn à son ordinaire, sait exprès une digression pour prouver que Chisdebert le bâtit proche de St Germain de l'Auxerrois. Du Haillan à la verité ne va pas si loin, mais le chemin qu'il prend n'est guere plus droit; car il se contente de dire que Philippe Auguste en est le sondateur, & que cet ouvrage sut la merveille de son siecle.

A l'égard de du Chesne, dans une Geographie manuscrite de Paris, que François son fils m'a communiquée, il assure que ce Palais est si ancien, qu'on ne sait point quand il a été sondé; & néanmoins pretend que Louis le Gros l'entoura de murailles, afin d'y recevoir les hommages des grandes terres qui relevoient de la Couronne. Que depuis, Philippe Auguste sit élever cette tour, que Rigord appelle la Tour neuve, tant pour la seureté de ses tresors & de ses titres, que pour servir de prison aux grands Selgneurs.

Telles sont les opinions de ces trois Auteurs; & toutes trois, comme l'on voit, assés différentes & assés mal prouvées : laquelle choisir?

D'écouter Favyn, qui remonte jusqu'à Childebert, c'est une raillerie. Gregoire de Tours, Fredegaire & Aimoyn, qui ont parlé de tous les édifices faits par Childebert, n'en disent pas le moindre mot.

L'opinion de du Haillan est si mal fondée, que tant s'en faut qu'elle soit vraie, qu'au contraire il semble que Rigord & Jean de St Victor nous ayent laissé des passages exprès pour la détruire. Et quand ils nous disent que Philippe Auguste sit faire la grosse tour du Louvre, sans difficulté s'il

avoit ajouté d'autres édifices au palais, ils en auroient fait mention. Rigord sur tout, qui est bien moins Historien de ce Prince que son Panegyriste; joint que quand il appelle cette tour, la Tour neuve, sans doute il ne la nomme ainsi, qu'afin de la distinguer de quelques autres plus anciennes, bâties aux environs par les Rots d'auparavant. Maniere de distinguer en fait de bâtiment si ordinaire, qu'il s'en voit quantité d'exemples dans nos Chartes, dans notre Histoire, dans nos Ponts & nos Rues de Paris. Si bien que cela étant, nous apprenons par là que Philippe Auguste n'a point jetté les fondemens du Louvre, mais simplement qu'il l'a aggrandi, & qu'apparemment cette Tour neuve sut faite pour augmenter le nombre des tours, des corps de logis, des pavillons & des appartemens entrepris & achevés par ses predecesseurs; ensin pour servir de donjon au Château & de prison aux grands Seigneurs.

Du Chesne est presque de même avis, dans sa Geographie de Paris manuscrite. Il seroit pourtant à desirer que nous sussions de qui il a appris que Louis le Gros sit entourer le Louvre de murailles, asin d'y recevoir les hommages des grandes terres qui relevoient de la Couronne. Car de s'être contenté de dire simplement qu'il a vû une Charte plus ancienne que Philippe Auguste, où est écrit le nom de Lupara, peut-être est-ce celle-la même que Jaques Doublet & du Breul, tous deux Religieux de l'Ordre de St Benoît, ont transcrite dans leur Histoire du Monastere de St Denys, & dont Pierre Bonsons se sert pour prouver que le Louvre étoit bâti dès le tems de Dagobert. Dans cette Charte, qui d'ailleurs est fausse & que quelque Moine de ce Couvent a supposé, on lit à la verité le nom de Lupara, mais c'est de Louvres en Parisis, & non pas du Louvre qu'il s'agit-

là, comme Doublet & du Breul l'ont fort bien remarqué.

Mais me dira-t-on, tout ceci n'apprend point le nom de celui qui a commencé le Louvre? Cela est vrai, aussi n'avons-nous point d'Historien ancien qui nous le sasse savoir, & personne n'en a parlé avant Rigord, Guillaume le Breton & Jean de St Victor. Les deux premiers rapportent que Ferrand Comte de Flandres, ayant été desait & pris à la bataille de Bouvines, su mis dans la tour du Louvre par Philippe Auguste. Le dernier pretend que cette tour sût bâtie exprès pour y rensermer ce rebelle. Mais

je prouverai ailleurs que ceci n'est point vrai, & ne'peut l'être.

De s'enquerir maintenant si cette tour étoit acompagnée de quelques édisices; le moyen de satisfaire là-dessus quand personne n'en parle. On se doute seulement que Philippe augmenta le nombre d'autres tours plus anciennes; & le tout sondé, comme j'ai dit, sur ce que Rigord & Jean de St Victor lui donnent le nom de neuve. Conjecture pourtant qui n'est pas si meprisable, qu'outre la vrai-semblance, il ne s'y trouve de la verité; puisqu'une Philippine porte en termes exprès, qu'en 1222. le Louvre étoit un Château, qu'il en portoit le nom, & que Philippe Auguste ne voulant pas qu'il re-levât de personne, traita avec l'Evêque & le Chapitre de Paris de l'amortissement de toutes les terres qui avoient été renfermées dans son enceinte par lui ou ses devanciers. Tellement que de ce titre on infere qu'il s'y trouvoit alors tous les appartemens avec les autres necessités & commodités dont on accompagnoit alors les Châteaux des Rois.

Jusques à Philippe Auguste, le Louvre, devant qui les Princes, les Pairs & autres Seigneurs venoient se prosterner & mettre bas leurs couronnes, avoit relevé lui-même de l'Eglise de Paris & du Prieuré de St Denys de la

Chartre; aussi étoit-il dans leurs censives.

ETYMOLOGIE

#### ETYMOLOGIE DU MOT DE LOUVRE.

UELQUE auguste que soit le nom de Louvre, il ne laisse pas. d'être fort varié aussi-bien dans notre Histoire que dans nos Charres. Quant à nos Historiens & nos Titres Latins, ils le nomment, Lupera, Luppera, Luppara & Lupara. Les autres qui se lisent en François l'appellent, Loure, Loures, Louvres & Louvre. De tous ces noms differens, les plus ordinaires sont, Lupara en Latin, & Louvre en François. J'en ai cherché longtems la racine, sans rien trouver qui m'air contenté. Quelques-uns croyent qu'il vient de Loup & de Lupus, à cause de l'assinité que ces deux substanrifs ont avec Louvre & Lupara. Les autres l'empruntent d'une certaine Isle deserte, petite, qu'on appelle Lipara, qui jette seux & slammes de toutes. parts; & veulent que ce soit un mot venu d'Italie & donné au Palais avec grande raison, puisque c'étoit dans son enclos que nos Rois anciennement renfermoient les Princes & les autres Grands qui leur avoient été rebelles; & que c'est toujours par les seux & les slames que les Poëtes aussi-bien que les Peintres nous font comprendre la colere des Dieux & des Rois. Et parce que du vivant de du Haillan, ouvrer signissoit la même chose que travailler, cet Historien s'est imaginé qu'il en étoit ainsi du tems de Philippe Auguste, & qu'on disoit alors Louvre avec une apostrophe, au lieu de l'Ouvre; & que là-dessus ce Prince voyant cet édifice si superbe, l'avoit appellé l'Ouvre, afin d'apprendre à la posterité que c'étoit le chef-d'œuvro & le dernier effort de l'architecture & de la magnificence.

Quelques-uns tiennent que ce nom est le nom même du lieu où ce Palais a été bâti. Et de sait j'ai vû dans le tresor de St Thomas une Charte du mois d'Octobre 1215, qui porte que Henri Archevêque de Reims avoit sait saire de son vivant une Chapelle à Paris dans un lieu appellé Loure ou Louvre. Cette opinion certainement est assés vrai-semblable, & cependant je doute qu'elle soit vraie. Car comme le Saxon étoit autresois une lange assés samilière dans le Royaume, le mot de Louvre pourroit bien en être venu.

Pour l'intelligence de ceci, il faut savoir que dans un vieux Glossaire Latin-Saxon, Leouar y est traduit Castellum; & de plus que les Saxons aussi-bien que tous les Allemans prononcent l'a devant l'r, de même que nous prononçons l'r devant l'e; de sorte que Leouar en Saxon est quasi la même chose que Louvre en François, n'y ayant pas plus de différence entre eux pour la prononciation que pour l'orthographe. De sorte que comme le Louvre étoir sans doute le plus beau Chateau de ce tems-là, aussi apparemment le nonuma-t-on en Saxon Loure, ou Chateau par excellence; & parce que le mot de Loure sembloit un peu rude sous la langue, avec le tems celui de Louvre beaucoup plus doux prit sa place, & s'y est maintenu.

Ce Palais après tout, & dans notre Histoire & dans nos Chartes anciennes, est presque toujours appellé en François le Chateau du Louvre, jamais la maison du Louvre, & jamais le Louvre seul, qu'aux dattes des Chartes qui y ont été données. Ce que je dis du mot de Louvre se doit entendre des autres, savoir Louvres, Loures & Loure. En Latin au contraire on lui donne toutes ces différentes appellations, & même quelques autres. Guillelmus Armoricus le nomme Arx Lupara. La Philippine de l'année 1222. Castellum Lupera. Guillaume de Nangis, Domus Regia que Lupera dicitur. Guillaume de Chartres Jacobin & Chapelain de St Louis Castrum Lupara.

Un Titre du Tresor des Chartes de l'année 1308. Domus Regis de Lupara. Les autres, Cassellum de Lupara.

Tome II.

#### HISTOIRE DES ANTIQUITES

Le Continuateur de Nangis en 1322. & 28. Lupara. En 1331. Domus Regia que dictur Lupera. Et en 1358. Castrum de Lupara.

De toutes ces differentes qualités attribuées au Louvre, on peut juger qu'il a servi autrefois de Maison Royale & de Citadelle tout ensemble.

#### SA SITUATION.

OUCHANT la situation du Louvre, eu égard au but qu'on s'étoit proposé en le fondant, qu'il pût servir en même tems de forteresse & de Palais, le lieu sans doute paroit assés bien choisi, le long d'une grande riviere comme il est. Cette assiette neanmoins en ce tems-là, étoit bien differente de ce qu'elle est aujourd'hui. Car enfin à present, on peut dire du Louvre, laissant à part sa magnificence & sa grandeur, que c'est un logis comme les autres, entouré de rues, des maisons & des murs de la Ville sans aucune artillerie, courtines ni bastions. Tout au contraire autresois, c'étoit un Chateau fort environné de tours, assis dans une grande plaine, nulles maisons dans le voisinage, detaché entierement de Paris & de ses murailles qui en étoient fort loin. Si bien que les premiers de nos Rois qui l'entreprirent, vû les bornes si reculées & si étroites qui resseroient alors cette Capitale, n'ayant garde de songer qu'elle dût arriver à cette grandeur si étonnante, crurent simplement bâtir un logis de campagne, hors du bruit & du commerce, afin de s'y retirer quelquefois pour prendre l'air 3 &c par même moyen, en qualité de place forte, pour servir de dessense à la riviere, & tenir en bride les Parisiens. Paris cependant depuis croissant peu à peu, s'approcha si bien du Louvre, qu'en quelque façon il l'assiegeoit, & neanmoins Philippe Auguste faisant travailler à une seconde enceinte, ne voulut point qu'il fût dans la Ville, & ne l'y renferma pas.

#### SON PLAN.

E plan du Louvre étoit parallelogramme, s'étendoit en longueur ou profondeur, depuis la riviere jusqu'à la rue de Beauvais, & en largeur depuis la rue Froimanteau, jusqu'à celle d'Ostriche, que nous nommons aujourd'hui la rue du Louvre. C'étoit alors une maison basse & attachée aux murs de la seconde clôture que Philippe Auguste avoit entreprise. Si bien que de cette façon le Louvre faisoit en même tems partie des dedans & partie des dehors de Paris; & lui servoit de Palais & de Citadelle. C'est ainsi que devroientêtre placées les maisons Royales: les Tournelles, l'Hotel St Pol, le Palais étoient situés de la sorte. Quoi qu'en dise Scamozzy, il n'en est pas des Princes & de leurs Palais comme du cœur: les Rois ne doivent point se loger dans le centre d'une Ville, de crainte d'y être investis, & exposés à la frenesse d'une populace irritée.

A ce Chateau au reste situé si avantageusement, manquoit une chose bien necessaire, c'est qu'il n'étoit point isolé, & que le derrière tenoit à des maisons de particuliers. Dans le centre de ce grand quarré long, étoit une cour de même sigure, longue de trente-quatre toises & demie, & large de trente-deux & cinq pieds: de plus garnie au milieu d'une tour qu'on appelloit communement la grosse tour du Louvre. Ce Palais par dehors étoit entouré de sossés, & d'une grande quantité de tours à trois étages, & de corps de logis à deux; mais si simples du côté de la Cour, que toute la face ressembloit à quatre pans de murailles percés à l'avanture de quantité de

petites croisées, entassées les unes sur les autres, sans regle & sans symmetrie. Et neanmoins apparemment, étoit-il le plus superbe & le plus regulier du temps de Jean de Loris: & de fait il lui sembla si beau, qu'ayant à décrire une maison forte & magnisque, il choisit celle-ci pour modelle

#### REBATI PAR CHARLES V.

E ne puis pas assurer si ce sut Philippe Auguste qui fit les jardins & les basse-cours qui environnoient le Louvre sous les regnes de Jean, de Charles V. & de leurs successeurs. Tout ce que je sai de plus certain làdessus, est que Charles V. trouvant ce Palais trop bas le rehaussa en quelques endroits de cinq toises, en d'autres de six, & le couronna de terrasses; mais que François I. afin de le rendre plus logeable, le couvrit des mêmes combles que nous y voyons, où furent pratiqués quantité d'appartemens. Je crois même que le voyant de son tems renfermé dans la Ville, par une nouvelle clôture faite à Paris durant la prison du Roi Jean, il entreprit une longue suite de tours, qui regnoient le long de la riviere, depuis le Charcau jusqu'aux fossés de Paris, & par ce moyen rendir à son Palais, en quelque façon, cette assiette avantageuse qu'il avoit perdue par la derniere enceinte. Il fit encore plus, car il changea & remua tous les dedans, il y fit faire de nouvelles tours & de nouveaux escaliers; &, comme j'ai dit; couronna le tout de longues & larges terrasses : tellement qu'il depensa près de cinquante-cinq mille livres, tant à l'augmenter qu'à le reparer & l'embellir; & si cependant il ne jouissoit que d'un million de revenu. Son fils & ses successeurs l'entretinrent tous à l'envie. François I. outre la cour des cuisines qu'il rebâtit, le rendit si clair & si commode, que l'Empereur Charles-Quint y logea; mais enfin pour y bâtir un nouveau Palais, il ruina le corps de logis parallelle aux Eglises de St Thomas & de St Nicolas, & laissa renverser le reste à ses descendans.

Voilà l'histoire du Louvre en general, venons maintenant au détail, & tâchons à faire connoître chacune de ses parties.

#### LES PARTIES DU LOUVRE.

#### BASSES-COURS.

Napprend des regîtres de la Chambre des Comptes, que chaque basse-cour avoit emprunté son nom du lieu dont elle étoit voisine : ainsi la plus proche de la rue Froimanteau, s'appelloit la Basse-court du, côté de St Thomas du Louvre & de la rue Froimantel : celle d'auprès, avoit nom la Basse-court vers la riviere; quant à celles qui régnoient vers la rue du Louvre & du petit Bourbon; celle-ci se nommoit la Basse-court du côté de l'Hotel de Bourbon, & l'autre la Basse-court du côté de sa rue d'Autriche avoit huit toises de large sur 43, pieds & demi de long; la grandeur des autres m'est inconnué. Il fallost neanmoins qu'elles ne sussemble, pas petites; car nos Rois qui vivoient alors en bons Bourgeois, & qui par leurs baux obligeoient les setmiers à leur sournir des poulets, des chapons, du bled, & toutes les autres choses netessaires pour leur table, aussi bien que pour celle de leurs Commensaux, avoient fait saire an Louvre, & dans leurs autres maisons Royales, toutes les commodités à souhaiter pour les necessités de la vie, & même pour les supersluités.

Pour la bouche il y avoit la maison du sour, la pannetetie, la sausserie Tome st.

Bis

l'épicerie, la parisserie, le garde-manger, la fruiterie, l'échançonnerie, la

bouteillerie, le lieu où l'on fait l'hypocras.

A l'égard des autres necessités, on y trouvoit la fourerie, la lingerie, la pelleterie, la lavanderie, la raillerie, le buchier, le charbonnier, de plus la conciergerie, la marechaussée, la fauconnerie, l'artillerie, outre quantité de celliers & de poullailliers ou galliniers, & autres appartemens de cette qualité.

#### L'ARTILLERIE.

A plus grande partie de la Basse-cour su côté de Sr Nicolas, & de la rue Froimanteau, étoit occupée par l'Arcenal. Charles V. ne sut pas le premier de nos Rois qui le plaça dans le Louvre, il y étoit dès le tems de Philippe Auguste, & n'en est point sorti que sous Charles IX. qui le transporta proche des Celestins: tous les Comptes du Domaine sont pleins tant des noms que des pensions de ceux qui en avoient la direction. L'artillerie, en ce tems-là, ne demandoit pas tant de soin, ni d'officiers qu'à present: aussi dans tous ces comptes n'est-il fait mention que d'un Maître & d'un Garde de l'Artillerie, d'un Artilleur on Canomier, & ensin d'un Maître des petits engins.

Dans le compte des Baillis de France rendu en la Chambre en 1295. il est souvent parlé des cuirs, des nerfs de bœuf, & des arbalêrres gardées

dans l'artillerie du Louvre.

La continuation de Nangis, & le quatre-vingt neuvième regître du Tresor des chartes, assurent que lorsque les Parissens se saistrent du Louvre en 1358. ils y trouverent engins, canons, arbalêtres à tour, garrots & autre artillerie en très-grande quantité.

Dans le livre intitulé l'Auditeur des Comptes, l'auteur prouve qu'en 1411. 15. & 32. des Auditeurs furent deputés pour faire l'inventaire, tant de l'artillerie, que des meubles qui se trouveroient à l'Hotel de l'artillerie,

dans la basse-court du Louvre.

Le volume de François I. fait savoir que ce Prince sit conduire d'Orleans à l'Arcenal du Louvre vingt-cinq grosses pieces de canon, avec quantité de charettes chargées de poudre & de boulets, pour mener en Picardie,

contre les Anglois & les Bourguignons.

Dans la même basse-cour, au reste, dont j'ai parlé où éroit l'arrillerie, chaque Officier avoit son appartement: le Maître entre-autres y étoit logé si commodement, qu'il avoit un jardin & des étuves, qu'on appelloit le Jardin & les Etuves du Maître de l'artillerie. Et parce qu'en ce tems-là l'invention de la poudre n'avoit pas encore été trouvée, pour cela en 1391, il y avoit là une chambre pour les Empenneresses, qui enpennoient les sajettes & viretons: de plus un atelier où l'on ébauchoit, tant les viretons que les stéches, avec une armoire à trois pans ou équieres, longue de cinq toises, haute de sept pieds, large de deux & demi, où étoient ensermées les cottes de maille, platers, les bacinets, les haches, les épées, les fers de lances & d'archegayes & quantité d'autres sortes d'armures necessaires pour la garnison du Louvre.

En 1391, encore, la maison où se faisoit l'arrillerie étoit bâtie auprès de la rue Froimanteau, & portoit hors d'œuvre quatorze toises de long, sur

quatre de largé.

En 1430, on demolit un corps d'Hotel, d'un seul étage, dressé du côté de la rue St Thomas, qui servoit à l'artillerie du Roi & contenoit sept travées de longueur.

En 1412, il y avoit dans cette baffe-cour une grande halle pour la pou-

dre & l'arrillerie qu'en faisoit dessous, & de plus un pavillon où l'on fondoit, nommé le Pavillon de la fonderie, couvert d'un comble en croupe, & grand de sept toises en quarré.

Avec le tems toutes ces basse-cours ont été minées, ou converties à d'au-

tres usages.

En 1530. François I. jettà tout par terre, pour faire à la place, du côté de la rue Froimanteau, celle que nous appellons la cour des cuisines: il fit aussi bâtir deux jeux de paume, du côté de la rue du Louvre en façon de baraque, l'un vis-à-vis l'Hôtel de Villeroi, & l'autre du côté du petit-Bourbon, qui avoient dans œnvre vingt-une toises & demi de long, sur sept toises deux pieds un quart de large. Outre ceci du côté de la riviere il sit aplanir la basse-cour pour les joutes & les tournois; dont il regala la Reine Eleonor lors qu'elle arriva à Paris, & à son avenement à la Couronne. En 1535, du côté de St Thomas on travailla à des lices. De tout ce que je viens de dire là, il ne reste plus que la cour des cuisines & un tripot. Du jeu de paume proche le petit Bourbon, Charles IX. en fit ce lieu qu'on appelle la Cour des marbres.

Le long de la riviere, Henri III. y fit bâtir un portique, qu'on à ruiné dépuis peu, & où on a fait un jardin, nommé le petit Jardin du Louyre.

#### LE GRAND JARDIN DU LOUVRE.

E jardin étoit renfermé entre les fossés du Louvre, la rue Froimanréau, celle de Beauvais & la rue d'Ostriche: le long de la rue Froimantel', il portoit six toises de longueur, sur six autres toises & cinq pieds de largeur, du côté de l'Eglise St Honoré: de tous ces deux côtés-là il étoit revêtu de treillis d'un bout à l'autre, dont on avoit grand soin, & qu'on entretenoit curieusement ; le reste étoit semé de poirées, de pourpier, de laitues, sans les autres sortes de legumes; & enrichi de treilles. de rosiers, de haies, de pavillons, de preaux & de tonnelles, comme étant toute la science des Jardiniers de ce tems-là, qui ne connoissoient point de plus magnifiques compartiment que les tonnelles & les pavillons: aussi les faisoient-ils entrer dans les jardins des Princes & des Rois.

Quatre pavillons alternativement ronds & quarrés, remplissolent les quatre coins; quant à leur grandeur, il falloit qu'elle fut bien considerable, chacun érant environné de sieges, de chaises, & de marche-pieds faits

de gazon, avec un preau dans le milieu.

Outre ce jardin il s'en trouvoit encore quelques autres au tour du Louvre ; car le Roi en avoit un, & la Reine aussi, mais qui n'ont pas duré jusqu'à la fin du regne de Charles VI. ce Prince en ayant fait des bassecours.

Pour ce qui est du grand, il a subsisté près de trois cens ans entiers avec tous ses accompagnemens. Sous Charles V. on l'appelloit le Parc & le grand jardin du Louvre, afin de le distinguer des jardins du Roi & de la Reine, qui étoient attachés à leurs appartemens du côté de la riviere & de l'Eglise St Nicolas: Sous Louis XIII. il étoit nommé le vieux jardin . eu égard à un plus nouveau, qu'Henri IV. avoit fait planter le long de l'eau, où leurs Majestés venoient quelquefois se promener. Charles V. & ses successeurs ont assés bien entretenu ce vieux jardin; mais Henri III. le gâta entierement, & Louis XIII. enfin le fit ruiner; pour continuer le principal corps de logis de ce Palais, sous la conduite de Mercier. Ce fut dans ce jardin là, qu'aux noces du Duc de Joyeuse, se sirent les joutes, les tournois & les autres galanteries, dont nos Historiens nous ont laissé de si belles descriptions, & c'étoit encore dans le même jardin qu'Henri III. d'ordinaire faisoit battre ses dognes, contre ses lions & ses taureaux. La - . " 1' 2 ' 1'

e e inte

maison de ces bêtes étoit attachée à la rue Froimanteau & à ce grand jardin. Philippe de Valois les logea là en 1333. & pour ceci achera à la rue Froimanteau une grange qui appartenoit à Geoffroi & à Jaques Vauriel.

#### TOURS DU LOUVRE.

UX angles, aux faces, & en plusieurs autres endroits, tant des jar-A dins, que des basse-cours & du Chateau du Louvre, étoient repandues avec un espece de profusion, quantité de tours & de tourelles de toutes les façons, hautes, basses, grosses, petites, rondes & quarrées, & pas une qui ne fût de pierre. J'ai même decouvert le nom de quelques unes dans les regitres des œuvres Royaux, de la Chambre des Comptes. Il y en avoit deux, qu'on appelloit les Tours du Fer-de-cheval, ou faitant le fer de cheval, la premiere regardoit dans le grand jardin, & la derniere dans l'artillerie; pour ce qui est des autres, quelques-unes étoient nommées les tours du donjon, d'autres les tours des porteaux, quelques autres les tours descoins des basse-cours: le reste étoit la tour de l'Orgueil, la tour Jean de l'Etang la tour du Windal, la tour du Bois, la tour de l'Ecluse, la tour de l'Armoirie, la tour de la Librairie, la tour de l'Horloge, la tour de la Fauconnerie, la tour de la Taillerie, la tour du milieu devers le jardin, la tour de la grande Chapelle, la tour de la petite Chapelle; la tour de la grande chambre de la Tournelle, où est la Chambre du Conseil, là tour du coin devers le jardin, la tour du coin vers St Thomas, la tour du coin de la basse-cour par devers St Nicolas, la tour qui fait le coin sur Seine, vers Paris, la tour où se met le Roi quand on joure, la grosse tour du Louvre.

Voila bien des tours, sans doute, & des tourelles, & si ce n'est pas tours il y en avoit encore d'autres, dont onne sait ni le nom ni la situation; il s'en voyoit même une suite qui regnoit depuis le Chateau jusqu'à la rour neuve près du pont des Tuilleries, & du logis du grand Prevôt; & qui sembloit continuer le bâtiment du Louvre: & cela pour commander ses

dehors, aussi bien que la riviere.

Toutes ces tours ne se trouvoient ni conformés ni en symmetrie qu'aux porteaux & aux angles: celles des porteaux ne montoient que jusqu'aux premier étage, & finissoient en terrasse ou platte forme; celles des angles, portoient beaucoup plus de hauteur, de plus étoient couvertes d'ardoise, & couronnées de girouettes peintes, rehaussées des armes de Franc e.

La plûpart de celles que j'ai nommées furent employées, de la sorte que j'ai dit, par l'architecte de Philippe Auguste, & par Raymond du Temple Maître des œuvres de Charles V. & ensin, si l'on en excepte celles des angles des portes, cette autre, que par excellence, on appelloit la grosse tour du Louvre, & cette suite de tours du Louvre; depuis le Chateau jusqu'aux sossés de la troisième clôture de Paris, qu'avoit fait élever Charles V. tout le reste, tant dedans que dehors, avoir été fait après coup & à la hâte. Une bonne partie de ces tours; au reste, chacune avoit à part son Capitaine ou concierge, plus ou moins qualissé, selon que la tour étoit grosse, ou detachéé du Louvre. Le Comte de Nevers sut nommé en 1411. Concierge de celle du Windal, le vingt Septembre. Sous Charles VI. les Capitaines de celle du bois, de l'Ecluse & de la grosse tour, furent cassés plusieurs sois.

La tour du Windal étoit placée sur le bord de la riviere, & attachée à la porte d'une des basse-cours. Celle de l'Eglise sut bâtic pour retepir l'eau des sossés. Charles VI. en 1391. y sit enprisonner Hugues de Salusses. La tour du Bois dans l'Histoire de Charles VI. est tamôt notimée la Tour du Bois, & tantôt le Chareau du Bois, & elle étoit tout vis-à-vis la tout de Nesle, entre la riviere & la basse-cour du Louvre; d'ailleurs entourée de sossés à fond de cuve, pleins de poisson, & dont on leva les bondes en 1415. le trois Fevrier, afin de donner airaipoisson, qui étoit enseveli sous la glace. Pierre des Essarts & bien d'autres
gens d'honneur y surent mis prisonniers, pendant les desordres du regne
de Charles VI. L'auteur anonyme de la chronique Latine manuscrite de St
Denys, l'appelle une Tour sorte, environnée de sossées, & bâtie près du
Louvre en 1382, par Charles VI, pour donner de la terreur aux Parisiens,
Et les regîtres de la Ville portent que le même Prince, assin de sortiser le
Louvre, aussi bien que Paris contre les Anglois, commanda au Prevôt des
Marchands de la faire ruiner de sond en comble.

#### LA TOUR DE LA LIBRAIRIE.

L'est aisé de juger d'où la tout de la Librairie emprunte son nom; c'est là qu'étoient les livres de Charles V. & le lieu qu'il choisit pour les y renfermer. Ce Prince magnifique en tout, n'oublia rien pour rendre cette. Bibliothéque la plus nombreuse, & la mieux conditionnée de son tems. Aussi acheta-t-il autant de manuscrits qu'il put recouvrer, & tira du Palais Royal tous ceux que lui & ses predecesseurs avoient amassés, avec non moins de dépense que de curiosité, qu'il sit porter au Louvre dans cette tour. Ils occuperent tant de place, que les deux derniers étages à peine leur suffisoient; si bien que outre les bancs, les roues, les lettrins & les tablettes de la Bibliothéque du Palais, qu'on y avoit transportés, il falut que le Roi en fit faire encore quantité d'autres. Il ne se contenta pas de cela; car pour garantir ses livres de l'injure du tems, il ferma de barreaux de fer, de fil d'archal & de vitres peintes, toutes les croisées; & afin qu'à toute heure on y put travailler, trente petits chandeliers & une lampe d'argent furent pendus à la voute, qu'on allumoit le soir & la nuit. On ne sait point de quel bois étoient les bancs, les roues, les tablettes, ni les lettrins : il faloit neanmoins qu'ils fussent d'un bois extraordinaire, & peut-être même rehaussé de quantité de moulures ; car enfin les lambris étoient de bois d'Irlande, la voute enduite de ciprès, & le tout chargé de basses tailles. Tang que ce Prince vêcut il prit plaisir à l'entretenir & à l'augmenter ; depuis elle tomba en de mauvaises mains, & son fils la negligea de sorte, qu'à près sa mort elle sut dissipée par Henri VI. Roi d'Angleterre. Je n'ai pû découvrir qu'un seul endroit où il en soit parlé pendant tout le regne de Charles VI. & cela dans les memoriaux de la Chambre des Comptes, où. il est remarqué qu'en 1412. la garde des livres que le Roi avoit au Louvre & ailleurs, fut ôtée à Antoine des Essarts, & donnée le onzième de Mai à Garnier de St Yon Echevin; il jonissoit encore de cette commission en 1423. après la mort de Charles VI. car l'auteur du Livre intitulé l'Auditeur des Comptes, prouve que le onze Avril de la même année, un Auditeur des Comptes fit inventaire des manuscrits du Louvre en presence de ce Bibliothecaire: & les regîtres de la Chambre nous apprennent que peu de tems après, le Duc de Bethfort les achetta douze cens francs, & que cette fomme fut donnée comptant à Pierre Thuri, Entrepreneur du Mausolée de Charles VI. & d'Isabeau de Baviere. On me dira sans doute que j'ai bien fair du bruit pour une Bibliotheque de douze cens livres, & encore si petite: je l'avoue, mais c'est qu'en ce tems-là c'étoit une grande somme, & que l'argent étoit fort rare : que Charles V. tout magnifique qu'il fût, & Charles VI. ne jouissoient que d'un million de revenu; & qu'enfin avant l'Imprimerie les livres choisis tels que ceux-ci, étoient difficiles à trouver.

#### LA GROSSE TOUR DU LOUVRE.

L n'y a point de tour dont il soit tant parlé, & dans l'histoire & dans le monde, que du donjon, ou de la grosse tour du Louvre; c'est d'elle que relevoient autresois tous les grands siefs, & les grands Seigneurs du Royaume. Et quoique maintenant elle ne soit plus, c'est d'elle neanmoins qu'ils relevent encore aujourd'hui; son plan, & son nom subsiste toujours à leur égard, & c'est à ce nom & à ce plan, qu'on peut appeller son ombre, que nos Princes, & nos Ducs & Pairs viennent rendre hommage.

Non seulement elle étoit au milieu de cette grande quantité de tours & tourelles, dont j'ai fait mention; mais même faisoit le centre de la cour du Louvre. Certainement quand je me la represente rensermée entre quatre grands corps de logis, & environnée de tant de cours, de jardins, de sossés, de murailles, de tours, & autres édifices, je ne puis m'empêcher de me plaindre d'une situation si étrange: car outre qu'elle gâtoit la cour, qu'elle obscurcissoit tous les appartemens, où l'on ne pouvoit jouir que d'un faux-jour & louche; c'est que d'ailleurs elle blessoit la vue de tous ceux qui entroient. Cependant ce sur Philippe Auguste lui-même, l'un des plus sages Princes du monde, qui la sit bâtir en cet endroit; soit que ce sut la coutûme alors, ou qu'il s'en avisat le premier, & si cela est: il ne le sit pas sans de bonnes raisons: l'histoire nous les a cachées, tâchons à les decouvrir. Cette tour doit encore 30. s. parisis au Chapitre de St Denys de la Chartre.

Si l'on remarque que dans cette place, la Tour se voyoit de tous les appartemens, & que les quatre portaux du Chareau, dressés au milieu de ces quatre corps de logis, lui étoient paralléles; peut-être croira-t-on avec moi, que Philippe Auguste ne planta cette grosse masse, dans un lieu si en vûe, qu'asin qu'un objet si terrible avertit les grands Seigneurs de leur devoir, & les sit mieux ressouvenir de la sidelité, qu'ils lui avoient juré là, à

moins que d'y vouloir être enfermés comme les autres rebelles.

Ainsi que la plupart des autres noms propres, le sien se trouve changé presque dans tous les Historiens; tantôt c'est la Tour du Louvre, ainsi que Philippe Auguste la nomme en 1204, dans sa charte, dont j'ai parlé au coinmencement; tantôt la Tour neuve, comme dans l'Histoire de Rigord, & celle de Jean de St Victor; la Philippine, & Guillaume le Breton, l'appellent la forteresse du Louvre; Louis VIII. la Tour de Paris, située près de St Thomas, dans son testament de l'année 1225. Le continuateur de Nangis, la Tour Ferrand, jadis Comte de Flandre; & ensin est qualisiée la grosse Tour du Louvre, nom qui se lit dans le Journal de François I. manuscrit: dans les trente-deux bâtimens de Jean Audrouet du Cerceau: dans la plupart des regêtres de la Chambre des Comptes; & ensin dans nos Historiens & nos chartes modernes; & le tout, sans doute, parce que c'étoit la plus grosse de tout ce grand Palais, & la plus considerable. Et de fait bien qu'il n'en reste plus que la memoire, les regêtres des soi & hommage de la Chambre, comme par respect, n'en parlent point autrement.

Quoique dans le Journal de François I. j'y aye lu la grosseur & la figure de cette Tour, les regitres neanmoins de 1378. 1397. & 1527. touchant les reparations des maisons Royales, m'ont découvert tant d'autres particularités plus considerables, que toute ruinée qu'elle soit, j'espere d'en saire

le plan, & l'élevation.

Premierement elle étoit ronde, & semblable à celle de la Conciergerie du Palais, sortoit du centre de la cour du Louvre; par bas portoit treize pieds d'épaisseur, douze ensuite, sur vingt-quatre toises de circonference, & seize toises de hauteur, depuis le rez-de-chaussée, jusques sous la cou-

verture

verture, chaque étage recevoit le jour de huit croisées, chaque croisée avoir quatre pieds de haut & trois de large; d'ailleurs fermée d'un treillis de fer, & d'un chassis de fil d'archal, contenant cent quatre-vingt-deux trous. Pour ce qui est du nombre des étages, & des chambres qu'on y avoit pratiquées, c'est ce que je n'ai point decouvert, & peut-être ce sera la seule particularité, qui manquera à cette description. Un fossé d'une largeur & d'une profondeur considerable environnoit le pied de cette Tour, elle tenoit neanmoins à la cour du Louvre par un pont de pierre d'une feule arche & un pont levis, & au Château par une gallerie aussi de pierre qui aboutissoit au grand escalier du corps de logis de derriere. Sur le pignon du pont levis étoit la figure de Charles V. tenant un sceptre, haute de quatre pieds, & sculpée par Jean de St Romain, moyennant six livres huit sols parisis qu'on lui donna. Sur un des côtés du fossé, on avoit dressé un petit édifice couvert de tuiles, d'où sortoit une fontaine, & qui ne fut ruinée qu'avec la Tour en 1527. De l'autre côté étoit élevé un pavillon quarré, qu'on rasa en 1377, parce qu'il defiguroit, & embarrassoit trop la cour, dont les demolitions furent portées à l'Hotel de la petire Bretagne, & mises dans la grange. Cette Tour étoit occupée par une Chapelle, trois boulées, un puits, un retrait, & plusieurs chambres, & l'on y montoir par une grande vis ronde de pierre, fermée par bas d'une porte de fer épaisse, & garnie de quantité de ferrures, & de verrouils.

Par l'épaisseur que Philippe Auguste donna à cette Tour, on peut juger qu'il la fit la plus forte qu'il pût, & la plus solide; mais on n'en doutera point, quand on faura qu'il la destinoit pour y rensermer ses sinances, aussien que les grands Seigneurs rebelles; joint que pour l'abbatre, comme je dirai incontinent, it falut employer quatre mois entiers, & que sa de-

molition coûta deux mille cinq cens livres.

Les regîtres & les titres du Tresor des chartes de la Chambre des Comptes, sont pleins d'assignations de deniers, que nos Rois donnoient aux grands Seigneurs sur la tour du Louvre. Entre tant d'exemples que j'en ai recueillis, je me contenterai d'en citer deux, qui prouvent clairement que nos Rois, plus de trois cens ans durant, y ont mis en depôt une partie de

leur épargne.

Louis VIII. qui pendant son regne avoit amassé tant d'or & d'argent en masse & en pieces; le sit toujours porter dans la tour du Louvre, & non point à celle du Temple, ainsi que la plupart de ses predecesseurs: & de crainte qu'après sa mort, il ne sut dissipé durant la minorité de son sils, le testament qu'il sit en 1225, porte: Nous laissons à celui de nos enfans; qui nous succedera, tout l'or, & l'argent monnoyé, & non monnoyé, que nous avons dans notre tour de Paris, près St Thomas; qu'il soit employé à la desense du Royaume. Voici le second exemple: Charles VI; avoit aussi accumulé, &c. J'ai mis tout ceci dans le discours des Tresors, à la fin de ce livre.

Les regîtres des Ordonnances du Parlement nous apprennent qu'en 1531, deux ans & demi après que cette tour eut été ruinée, on dressa une Ordonnance, contenant plusieurs articles sur l'institution du cosfre de l'épargne au Louvre, & plusieurs commissions surent expediées aux Bailliss, Senechaux, & Prevôts du Royaume, pour y faire apporter la moitié des deniers communs des Villes de leur Jurisdiction.

Dans les regîtres des Bannieres, il le voit qu'en 1533. François I. commanda aux Administrateurs & Receveurs des deniers communs, Aides, Dons & Octrois des Villes, Places, & Chateaux du Royaume, de les porter dans son coffre du Louvre, pour être convertis, & employés aux reparations de la Frontiere.

Les regîtres des œuvres Royaux de l'année 1535, nous font savoir que les Commissaires établis sur le fait des sinances, demeuroient au Louvre;

& nous informent des reparations qu'on fit à leurs appartemens. Par le compte de l'épargne rendu à la Chambre en 1540, il paroît qu'il fut payé comptant au Roi la somme de quatre cens trente-sept mille vent dix-sept livres; & que de ces deniers il en sut mis quatre cens dix-sept mille livres dans les coffres du Louvre, en presence de Neufville, Secretaire des sinances, & du General Prudhomme, dont ils donnerent leurs certificats attachés sous le contre-scel des Lettres sur cette partie.

Les particularités de ce dernier exemple, nous inftruisent du vrai usage des comptans, quand on met de l'argent en reserve pour les necessités du Royaume; tous les autres sont abusiss, à l'exception neanmoins des petites

sommes qu'on emploie aux plaisirs & menues necessités des Rois.

#### PRISONNIERS.

A grosse tour du Louvre a été funeste à trois Comtes de Flandres,

Ferrand, Gui & Louis.

Ferrand non seulement est le premier de ces Comtes qui y a été ensermé; mais même c'est le plus ancien prisonnier, & comme dit le peuple celui qui l'étrenna; ensin c'est ce rebelle insolent, qui s'étant joint à l'Empereur Othon, sur pris au Pont de Bouvines, & emmené dans une litiere, chargé des mêmes chaînes, & des mêmes fers qu'il avoit preparés pour lier & garotter Philippe Auguste son Souverain.

Nos Rois depuis, y en ont mis quantité d'autres, mais tous Princes & grands Seigneurs, & toujours pour de grandes injustices, pour des revol-

tes, & des crimes de leze-majesté.

Enguerrand de Couci, y fut conduit par le commandement de St Louis; aussi avoit-il fait pendre injustement trois jeunes Gentilshommes Flamands, qui étant venus pour apprendre la langue à l'Abbayie St Nicolas du Bois ( Abbatia santhi Nicolai de Bosco) avoient poursuivi sur ses terres des lapins qu'ils avoient fait lever dans celle de cette Abbayie.

Gui Comte de Flandre en 1299. y fut emmené avec ses enfans pour avoir

pris les armes contre Philippe le Bel.

Enguerrand de Marigni, accusé par ses ennemis d'avoir volé les finances

du Roi, l'eut aussi pour prison.

Charles le Bel en 1322, y sit emmener Louis, Comte de Flandre & de Nevers, qui au prejudice du traité de l'an 1310, avoit obligé ses sujets à lui faire hommage.

Jean Duc de Bretagne quatriéme du nom, Comte de Richemont & de Montfort, y fut conduit par ordre de Philippe de Valois, pour avoir

usurpé la Bretagne.

Le Roi Jean y sit mettre par deux sois Charles II. Roi de Navarre, quoiqu'il sût son gendre, comme ayant épousé Jeanne de France sa fille; premierement en 1354, pour avoir sait assassiner dans son lit, à Laigle en Normandie, Charles d'Espagne, Connétable de France: & depuis encore en 1356, comme ayant conscillé au Roi d'Angleterre de passer en France avec une puissante armée.

Dausere y sut mis en 1368, pour avoir entrepris de mener une armée à Henri Bâtard d'Espagne, qui vouloit declarer la guerre au Prince de Gal-

les, sans le consentement de Charles V.

Jean de Grailli, Captal de Buc, y mourut de regret en 1375.

Sous Charles VI. les seditieux de Paris en 1413, y emprisonnerent Pierre des Essarts, aussi-bien que le Duc de Bar, frere de la Reine d'Aragon, & oncle de la Reine de Sicile; & de plus Antoine de Chabannes, Comte de Damp-martin.

Enfin Louis XI. en 1474, y fit enfermer Jean IL Duc d'Alençon, & Pair de France, qui est le dernier prisonnier de condition qui y ait été s' car depuis, nos Rois se sont presque tonjours servis de la Bastille; du Bois:

de Vincennes, de la tour de Bourges, & du Château d'Angers.

Nos Rois, au reste, route prison qu'elle sût ; n'ont pas laissé d'y loger eux-mêmes. J'aprens des régîtres de la Chambre des Compres, que Charles VI. y demeuroit en 1398. & qu'il fit fermer de fil d'archal les fenêtres de son appartement, à cause des oiseaux & des pigeons, qui sans cesse y entroient, & y faisoient leur ordure. Il y a grande apparence que ce ne fut pas la seule sois qu'il y logea ; car autrement ces regîtres l'auroient. marqué: on croit même qu'il n'est pas le seul qui y ait logé, ce que nos

Historiens n'auroient pas oublié de dire.

Cette Tour cependant, après avoir servi depuis Philippe Auguste jusqu'à François I.de Trefor de l'épargne, de demeure à nos Rois, & de prison aux grands Seigneurs,, fur enfin ruinée en 1527, parce que ce ne fut qu'en ce tems-là qu'on commença à s'appercevoir qu'elle embarrassoit la cour du Louvre, & obscurcissoit tous les appartemens. Touchant cette demolition les Tresoriers de France eurent ordre d'en faire le marché, & après plusieurs rabais, sur livrée à Jean-aux-bœufs, Couvreur ordinaire du Roil, moyennant la somme de deux mille cinq cens livres, à la charge qu'il en seroit payé par le payeur des œuvres, à mesure qu'on y rravailloit. Ce marché fur conclu en 1527, le vingt-huit Fevrier, & ce jour-là même les ouvriers commencerent à l'abattre, & à transporter les materiaux dans la grande place du Louvre, du côté de la riviere. Ces conditions sont couchées dans les œuvres Royaux, rendus en ce tems-la à la Chambre des Compres par Antoine de Kerquifineni; mais l'Auteur du Journal de François I. nous apprend qu'on employa quatre mois entiers à la ruiner : savoic depuis la fin de Fevrier jusqu'à la fin de Juin. Depuis la demolition de cette grosse masse, le lieu où elle avoit été bâtie, quoiqu'on l'eût comblé & applani plus de cent ans après, a toujours été un peu plus creux & enfoncé que le reste de la cour, & nos vieillards assurent qu'il n'y a pas trente ans que cet enfoncement a cessé; & qu'enfin en leur jeunesse, cet endroit-là étoit toujours si bas qu'il servoit d'égoût aux eaux du Château, qui venoient s'y rendre, de sorte qu'il y avoit toujours là comme une petite marre qui ne tarissoit point. Le peuple ingenieux à se trompet, conte quantité de fables de cette tour, & non content de la faire passer pour la prison la plus obscure, & la plus affreuse qui ait jamais été au monde; il veut encore que dans ses fondemens il y eût de profonds abymes, où nos Rois se defaisoient sans bruit de ceux, dont la punition publique auroit donné lieu à des seditions, ou servi à les rendre odieux : cet enfoncement même, qui paroissoit toujours, leur faisoit imaginer, qu'à cet endroit-là sous terre il y avoit une infinité de tours, & de retours embarrassés les uns dans les autres, qu'on n'avoit point comblés, & qu'on ne combleroit jamais.

#### LE CORPS DU CHATEAU.

'Al dit que l'ancien Louvre étoit quarré-long, entouré de fossés, flanqué & environné de tours, & de tourelles: mais je n'ai point fait savoir qu'il portoit soixante & une toise, trois quarts de long, sur cinquantehuit & demi de large ; que son principal corps de logis, aussi-bien que sa principale entrée regardoient sur la riviere; & enfin que la longueur de ce paralellogramme regnoit depuis la basse-cour du côté de St Thomas, jusqu'à celle de la rue d'Autriche. Ces decouvertes ne sont pas les seules que j'aye faites; les regîtres de la Chambre des Comptes, ceux du Parle-Tome II.

ment, du Tresor des chartes, du Châtelet & de l'Hotel de Ville; m'ont bien fair voir d'autres choses, sans parler de l'Histoire que j'ai lue exactement, non plus que des ruines, & des vestiges qui nous en restent, &

même du plan que j'en ai fait lever.

Les fossés étoient à fond de cuve, revêtus de petites pierres de taille; remplis d'eau de la riviere, & terminés d'un garde-fou, ou petite muraille à hauteur d'apui; ceux des aîles, en dedans œuvre, avoient cinquante-fept toises; les autres des corps de logis soixante, & tous neanmoins quant à la largeur si differens, que celui qui bordoit la premiere entrée, n'avoir que cinq toises & demie; l'autre qui tenoit au grand jardin sept toises huit pieds; celui de l'aîle droite sept tolses; & le fossé de la gauche cinquoises huit pieds.

# LE GRAND PORTAIL.

E grand Portail du Louvre n'a pas toujours éré celui que nous voyons aujourd'hui: Philippe Auguste le sir faire du côté de l'eau avec une grande place vis-à-vis, qui occupoit en prosondeur tont ce que le petit jardin & le quai occupent maintenant; & pour ce qui est de la largeur, s'étendoit jusqu'à la tour neuve, & à la rue d'Autriche. Là ce Prince avoit sait construire une porte, sanquée de tours & de tourelles entre la riviere & le Château, qui dessendoit l'abord du Louvre, du côté de la Ville, & qu'on appellois la porte du Louvre, parce qu'elle conduisois au grand Portail. Cette entrée su toujours sort spatieuse, comme n'ayant jamais été embarrassée d'aucune basse-cour: son nom dans les regîtres de la Chambre, se trouve assés varié; car tantôt elle est appellée la principale entrée du Louvre, tantôt l'entrée de devers Seine, & tantôt l'entrée par devers la riviere.

Dans le milieu du corps de logis, qui regnoit le long de cette place; étoit élevé, entre deux grosses tours basses, un grand portail couvert d'une terrasse longue de neuf toises, & large de huit. On ne sait point de quels ornemens Philippe l'avoit accompagné; mais il est certain que Charles VII, l'enrichit de la figure de son pere, & de la sienne, qu'il sit poser dans des niches, & sculper par Philippe de Foncieres, & par Guillaume Jasse, les

meilleurs Sculpteurs de son tems.

La seconde entrée est encore sur pied, & comme on voit sort étroite; bordée de deux tours rondes, avec une figure de chaque côté, savoit celle de Charles V. & l'autre de Jeanne de Bourbon; outre cela des sleurs-de-lis sans nombre dans le ches de sa premiere voute. A l'égard des deux autres corps de logis, étoit encore pratiqué un portail au milieu de même manière; mais je n'ai pu savoir leurs noms. Ces quatre porteaux au reste, conduisoient dans une cour longue de trente-quatre toises & demie, sur trente-deux & cinq pieds de largeur, d'ailleurs environnée de quatre corps de logis à deux étages sous Philippe Auguste, & à quatre sous Charles V, tous éclairés de petites croisées, entassées les unes sur les autres, à l'avanture, sans regle, ni aucune symmetrie; ce qui rendoit les appartemens si obscurs, qu'il sembloit que les Architectes de ce tems-là, sussent aussi solfeurs de chasser le jour des logemens qu'ils conduisoient, que les nôtres le sont de l'y faire entrer.

Les principaux apartemens de nos Rois, & de nos Reines, au Louvre ont toujours été placés au lieu même où nous les voyons; & bien que la principale entrée fût à cet endroit, & que ce ne soit jamais dans la façade d'un Palais que se retire le Prince, à cause du grand bruit qui s'y fait d'ordinaire: la vúe neanmoins y est si belle, qu'en 1365, on l'appellost le grand pavillon

du Louvre; & que nos Rois aussi-bien que nos Reines y logeoient presque roujours, & le preseroient aux autres appartemens qu'ils avoient dans l'autre corps de logis parallelle, qui jouissoit de l'aspect du grand jardin.

Tous les regîrres de la Chambre des Comptes, touchant les reparations des œuvres Royaux, depuis le Roi Jean jusqu'à Charles IX sont voir que les portes des principaux appartemens, étoient ornées de prariques de Menuiserie; que les appartemens tant du Roi & de la Reine, que des Enfans de France, étoient carelés, planchées, nattés & lambrisses de bois de chêne, qui coutoit à mettre en œuvre huit sols parisis le millier; de plus qu'ils avoient chacun leur Chapelle & teur galerie; & ne recevoient le jour que par de perites senêtres, étroites & obscurcies d'un gros treillis de ser, d'un chassis de fil d'archal, & de vitres peintes de couleurs hautes, & rehaussées des armoiries de la personne qui y demeuroit.

Les Reines occupoient le premier étage, les Rois le second; & la conformité de leur logement étoit si grande, que l'un n'avoit pas plus d'étendue que l'autre, ou même plus de membres, ni de commodités; celui de la Reine étoit relevé de trois ou quatre marches au dessus du rès de chaussée. Sous Charles V. & ses successeurs, il su toujours accompagné d'une grande salle & de deux Chapelles qui remplissoient ensièrement le premier étage du corps de logis parallelle à la rue Froimantel, & assorti dans celui qui regardoit sur la rivière d'une grande chambre de parade, d'une autrè grande chambre & de quelques garde-robes & cabinets. On montoit à celui du Roi par une grande vis ronde que Charles V avoit sait saire en 1365. à trois toises de la salle de la Reine dans le corps de logis opposé à celui qu'ils occupoient.

On fit tant de logemens dans ce Palais, que les Enfans de France, les Princes du sang & les Officiers de la Couronne, y avoient de si grands appartemens, qu'il n'y en avoit pas un où il ne se trouvât une chambre, un cabinet, une garde-robe, & une Chapelle; & tous se degageoient dans des sales & des galeries: car on y comptoitjusqu'à six sales & quatre ou cinq galeries.

Pour ce qui est des fales, la premiere se nommoit la sale neuve du Roi. & la seconde la sale neuve de la Reine, toutes deux longues chacune de sept toises un pied & un quart, & larges de quatre toises trois pieds & demi. La troisième regardoit sur les jardins, & à cause de cette situation étoit appellée la salle sur les jardins. La quatrième sur faire par St Louis, & pour cela portoit le nom de son Fondateur; il lui avoit donné douze toisés de long fur fept de large, mais comme elle tomboit en ruine sous Charles V. il la fit abbattre, & en fit faire une autre en eet endroit - là de pareille grandeur, & lui conferva son ancien nom, qu'elle a toujours eu jusqu'à ce que François I. ruina le corps de logis où elle étoit. La cinquiéme se nommoit la falle du Conseil, & consistoir en une chambre & une garde-robe qu'on appelloit la Garde-robe du Conseil de la Trappe. Mais la plus frequentée & la mieux ornée, se nommoit tantôt la Salle-basse, tantôt la grande Salle, tantôt la Salle du Guet, & tantôt la Salle par terre. Sous Chaisles V.elle portoit huit toises, cinq pieds & demi de long, sur cinq toises neuf pouces de large: & sous François I. sept toises un pied & un quart de long sur 4. toiles 3. pieds & demi de large Charles V. la fit peindre en 1366 mais les peintures étant toutes effacées du tems de François I. elles furent renouvellées en 1514, rehaussées d'oiseaux & d'animaux qui se jouoient dans de grandes campagnes, & accompagnées de figures de cerfs. Dans cette salle Charles V. & ses successeurs recevoient & regaloient les Princes étrangers, c'étoit là qu'ils mangeoient en public & faisoient leurs grandes Fêtes. A un de ses bouts tenoit la Chapelle basse du Louvre : à l'autre Louis de France, Duc de Guyenne Fils ainé de Charles VI. fit élever en 1413. un avant portail de pierres de taille chargé de moulures, vouté & terminé d'une chambre, couverte d'une terrasse entourée d'un balustre de pierre à claire vois.



Dans la chambre furent mises les orgues de ce Prince, & la terrasse destinée pour les joueurs d'instrumens, ou Menétriers du Roi & du Duc de Guyenne: car c'est ainsi qu'ils sont appellés dans les regîtres de la Chambre des Comptes. Dans le milieu de la face de cette falle, parallelle à cet avant-portail, étoit pratiquée la principale porte de la Chapelle du Louvre. Raymond du Temple la couronna d'un grand Fronton gothique de pierré de taille, & Jean de St Romain Sculpteur eut six francs d'or, ou quatre livres seize sols parisis, pour le remplir ou lambrequiner d'une image de Notre-Dame, de deux Anges tenant deux encensoirs, & de cinq autres jouant des instrumens, & portant les armes de Charles V.& de Jeanne de Bourbon: elle avoit quatre toises & demi de large, sur huit & demi de long. Sous Charles V. son Autel étoit de marbre, & sous François I. il étoit paré de deux images de bois peintes & dorées, l'une de Notre - Dame, l'autre de Ste Anne; mais ses murailles surent ornées en 1365, de treize figures de pierre, qui representoient chacun un Prophete, ayant un rouleau en main qui furent exécutés à l'envi par les meilleurs Sculpteurs du siecle : & dans ce tems-là sut dressé un Oratoire ou Prié-Dieu, pour le Roi, quand il se grouvoit au Service; quoiqu'elle fut voutée, au reste, & qu'elle ne portat que deux toises cinq pieds de haut, sur vingt toises quatre pieds de circonference, on ne laissa pas d'y bâtir une cheminée : enfin Jean Bernard, Charpentier, y sit en 1366, un petit clocher de menuiserie, terminé d'une courelle, & garni d'une petite cloche. Avec tout cela Charles V. n'en fut point le Fondateur, mais le Restaurateur simplement, ainsi que de tout le ireste du Louvre; car sans doute, c'étoit Philippe Auguste qui l'avoit bâtie, & de plus elle avoit été érigée en Chapellenie par Philippe le Bel. Et de fait après la mort de Jeanne de Navarre, ce Prince ne se vit pas plutôt veuf, qu'il l'institua, & même donna dans son Louvre un appartement au Chapelain qui en avoit la direction; de plus chargea la Prevôté de Paris de deux cens vingt cinq livres parisis pour sa nourriture, & de quarante Jols pour ses habits : voulant encore que tant que lui & ses successeurs Rois logeroient dans ce Chateau, il eut la moitié, tant du pain, du vin, de la viande, que de la chandelle, & des autres necessités qu'on fournifsoit alors aux Officiers commensaux de sa maison, & simplement la moitié de cette portion quand il n'y auroit que ses enfans qui y demeureroient. Ce n'étoit pas la seule Chapelle qui sût alors au Louvre ; il y en avoit dans tous les appartemens principaux : le Roi, la Reine & les Enfans de France, en avoient chacun une attachée à leurs chambres, la plupart terminée d'un petit clocher & placée dans les tours qui flanquoient & environnoient le Chateau: dans celle du Roi, il y avoit une armoire garnie de tables & de reliques : dans celle de la Reine, un Autel, un Oratoire, & un Jubé de menuiserie, travaillé & taillé avec beaucoup d'art & de pa-

La chambre aux oiseaux, avoit neuf roises de long, sur quatre & demie de large; en 1430. elle étoit mieux garnie & plus riche que celle du Palais de l'Hotel St Pol, des Tournelles, du Chateau de Vincennes, & de la Bastille. Des cabinets ou armoires à trois étages paroient ses murailles de haut en bas: là étoit enfermée & rangée l'argenterie du Roi, sa vaisselle d'or & d'argent, des draps d'or, des échiquiers de jaspe & de cristal, des anneaux Pontificaux, des Croix, des Crosses d'or, & toutes sortes d'ornemens de Chapelle, & paremens d'Autel, chargés de pierreries, ce qui fait dans les regîtres de la Chambre des Comptes, plusieurs listes & chapitres mon moins longs qu'ennuyeux.

On ne se servoit alors ni de chaises, ni de placets, ni de sieges pliants; ces sortes de meubles si commodes n'avoient point encore été inventés. Dans la Chambre du Roi & de la Reine, il n'y avoit que des tretaux, des bancs, des sormes & des saudesteuils ou sauteuils; & pour les rendre plus

superbes, les Sculpteurs en bois, les chargeoient d'une consusion de bas reliefs & de rondes bosses; les Menuisiers les entouroient de Lambris, & les Peintres les peignoient de rouge& de rosettes d'étain blanc. La chambre de parade où Charles V. tenoir ses requêtes, sur peinte de cette sorte en 1366, par Jean d'Ortiens, & parée de ces meubles & de ces ornemens par ses Charpentiers & Menuisiers. Au lieu de ces cabinets magnisques d'Allemagne, qui parent les appartemens des Dames d'aujourd'hui, on ne voyoir alors que des busses grands, gros, épais & chargés de basses tailles maitravaillées.

#### L'ESCALIER.

É grand Escalier, ou plutôt la grande vis du Louvre, (puisqu'en ce tems là le nom d'Escalier n'étoit pas connu,) cette grande vis, dis-je fut faite du regne de Charles V. & conduite par Raimond du Temple, Maçon ordinaire du Roi. Or il faut savoir que les Architectes des siecles passés ne faisoient point leurs escaliers ni droits, ni quarrés, ni à deux, ni à trois, ni à quatre banchées, comme n'ayant point encore été inventés; mais les tournoient toujours en rond, & proportionnoient du mieux qu'il leur étoit possible leur grandeur & leur petitesse, à la petitesse & à la grandeur des maisons. La grande vis de ce Palais, étoit toute de pierre de taille ainsi que le reste du bâtiment, & de même que les autres de ce tems là:elle étoit terminée d'une autre fort petite, toute de pierre encore & de pareille figure, qui conduisoit à une terrasse, dont on l'avoit couronnée; chaque marche de la petite portoit trois pieds de long, & un & demi de large: & pour celle de la grande, elles avoient sept pieds de longueur, sur un demi d'épaisseur, avec deux & demi de giron près de la coquille qui l'environnoit.

On voit dans les régittes de la Chambre des Comptes, qu'elles portoient ensemble dix toises un demi pied de hauteur, que la grande consistoir en quatre-vingts-trois marches & la petite en quarante-un: elles furent faites à l'ordinaire de la pierre qu'on tira des catrieres d'autour de Paris. Et comme si pour les faire, ces carrieres eussent été épuisées, pour l'achever on su obligé d'avoir recours au cimetiere St Innocent, & troubler le repos des morts: de sorte qu'en 1365. Raimond du Temple, conducteur de l'ouvrage, enleva vingt tombes le vingt-sept Septembre, qu'il achetta quatorze sols parisis la piece de Thibault de la Nasse, Marguillier de l'Eglise, & enfin les sit tailler par Pierre Anguerrand, & Jean Coulombel pour servir de pallier.

Nous l'avons vu ruiner en 16 quand Louis XIII. fit reprendre l'édifice du Louvre, sons la conduite d'Antoine le Mercier. Pour le rendre plus visible, & plus aisé à trouver, Maître Raimond le jetta entierement hors d'œuvre en dedans la tour, contre le corps de logis qui regardoit sur le jardin: & pour le rendre plus superbe; l'enrichit par dehors de basses tailles; & de dix grandes figures de pierre couvertes chacune d'un dais, posées dans une niche, & portées sur un pied d'estal: au premier étage de côté & d'autre de la porte étoient deux statues de deux Sergens d'armes, que sit Jean de St Romain, & au tour de la cage surent repandues par dehors, sans ordre ni symmetrie, de haut en bas de la coquille; les sigures du Roi, de la Reine & de leurs Enfans mâles; Jean du Liege travailla à celle du Roi & de la Reine; Jean de Launay & Jean de St Romain partagerent entre-eux les statues du Duc d'Orleans & du Duc d'Anjou; Jaques de Chartres & Gui de Dampmartin, celles des Ducs de Berri & de Bourgogne: & ces



Sculpteurs pour chaque figure eurent vingt francs d'or, ou seize livres parisis. Enfin cette vis étoit terminée des figures de la Vierge & de St Jean de la façon de Jean de St Romain; & le fronton de la derniere croisée étoit lambrequiné des armes de France, de Fleurs-de-lis sans nombre, qui avoient pour support deux Anges, & pour cimier un heaume couronné, sontenu aussi par deux Anges & couvert d'un timbre chargé de Fleurs-de-lis par dedans. Un Sergent-d'armes haut de trois pieds, & sculpé par St Romain, gardoit chaque porte des appartemens du Roi & de la Reine, qui tenoient à cet escalier: la voute qui le terminoit étoit garnie de douze branches d'orgues, & ornée dans le chef des armes de leurs Majestés, & dans les paneaux de celles de leurs Enfans, & sut travaillée, tant par le même St Romain, que par Dampmartin à raison de trente-deux livres parisis ou quarante francs d'ot.

Les regîtres de la Chambre des Comptes sont si pleins d'autres choses remarquables dans l'ancien Louvre, que de les raporter, ce ne seroit jamais sait. Avant que de passer au nouveau neanmoins, je dirai en deux mots ce que sont devenus ses arcenaux, ses jardins, ses tours, ses basses-cours,

ses fossés & ses corps de logis.

Les Arcenaux futent transportés près des Celestins en 1572, par Charles IX. le dix-huit Decembre.

Quant aux jardins François I. Henri III. & Henri IV. ruinerent les petits

& Louis XIII. ruina le grand.

A l'égard des tours, il n'en reste plus que six, qui stanquent & bordent le seul corps de logis de l'ancien Louvre que nous voyons encore sur pied : toutes les autres ont été démoties, car la grosse tour, aussi bien que celle de la Ville, qu'on nommoit la porte du Louvre, surent renversées par François I. En abbatrant les corps de logis, tout ce qui y tenoit a sauté avec eux, le reste qui regnoit depuis la tour du bois, jusqu'à la tour ou la porte neuve, a été rasé par Henri IV.

Touchant les basses-cours, celle du côté de St Thomas tombant en ruine du tems de François I. il les sit rebâtir. Les autres ont été détruites par Charles I X. & Henri I V. pour faire la gallerie des Rois, & le petit

Bourbon.

Enfin dans tout ce Palais, rien n'a été si bien conservé que les fossés: car bien que des quatre corps de logis, il n'en reste plus qu'un, les sossés qui le dessendient ne laissant pas d'être pour la plupart aussi entiers que jamais: ceux qui tiennent aux appartemens du Roi & de la Reine & aux vieux corps de logis, sont ceux-là même que Philippe Auguste sit faire: pour les autres, celui du principal corps de logis du nouveau Louvre est peu gâté: l'autre qui separoit l'ancien Louvre d'avec le jardin, n'est qu'à moitié détruit.

Il n'en est pas de même des corps de logis; François I. commença à les abbattre. Henri II. Charles IX. & Henri III. continuerent, Louis XIII. les imita, & je ne sai qui l'achevera. Le principal corps de logis du nouveau Louvre, n'est pas seulement bâti par dehors sur les sondemens de celui de l'aîle droite du vieux, mais même un de ses gros murs subsiste encore aujourd'hui. Clagny Architecte de François I. le trouva si bon, qu'il le sit servir à son nouvel édifice. Les Architectes d'Henri II. & de ses Enfans, me surent pas si bons menagers, car sous le pere & Charles IX. son sils ruinerent de sond en comble celui où demeurent maintenant le Roi & la Reine: pour bâtir une partie de l'aîle droite, Louis XIII. sit demolir celui qui regardoit sur le grand jardin, & l'on auroit vu jetter par terre le dernier, si le nouveau bâtiment du Louvre eut été continué ainsi qu'on avoit resolu.

François I. au reste, après avoir renversé l'aîle droite bâtie par Philippe Auguste & Charles V. ne planta sur les ruines que des projets informes d'un

d'un très-grand dessein: Henri II. son fils acheva ce que son pere avoit commencé, & y joignit seulement le gros pavillon, où est pratiquée la meilleure partie de l'appartement du Roi. Charles IX. sit construire une partie de l'aîle droite, & le premier étage de la petite gallerie. Henri III. condussit cette aîle, jusqu'où finit le reste du vieux Louvre. Catherine de Medicis sit bâtit la salle des Antiques, la grande écurie, & le Palais des Tuilleries, avec son jardin. Henri IV. sit saire le deuxième étage de la petite galerie & attacha son Palais à celui des Tuilleries, par cette longue gallerie, qui regne le long de la riviere. Louis XIII. commença à continuer le principal corps de logis du nouveau Louvre. Louis XIV. & Anne d'Autriche, pendant sa Regence, y sirent encore travailler, & jetterent les sondemens de l'aîle droite. On augmente à present l'appartement du Roi de quelques nouveaux membres, depuis la chambre nouvelle, jusqu'à la petite galerie.

Voila en deux mots l'origine, le progrès & la fin, tant de l'ancien Louvre que du nouveau, ou plutôt les trois âges du Louvre. Le premier a duré depuis Louis le Gros ou Philippe Auguste, jusqu'à Charles V. Le second depuis Charles V. jusqu'à François I. & le dernier depuis ce Prince, jusques à Louis XIV. qui a continué, & achevera, peut-être, la grande cour de ce superbe édifice. Après tout cela, neanmoins, il n'y a ni Curieux ni Architecte, qui se puisse vanter d'avoir decouvert le dessein du Louvre: les plans & les élevations que l'on sit sous François I. & Henri II. ont été égarés par malice, & je ne sai personne qui ait vu celui d'Henri IV. Tout le monde tient pour assuré que François I. & Henri II. avoient rensermé les limites de cet édifice dans une cour de soixante-quatre toises en quarré, & dans un jardin derriere, d'une fort grande étendue, mais que Henri IV. trouvant ce dessein peu convenable à la Majesté d'un Roi de France, continua & poussa ce bâtiment jusqu'à celui de Catherine de Medicis.

# LE NOUVEAU LOUVRE.

IERRE Lescot Sieur de Clagny & de Clermont, Aumônier du Roi. & Conseiller au Parlement, donna les desseins du nouveau Louvre. Cet Architecte fut le premier qui bannit de la France l'Architecture Gothique, pour y introduire la belle & grande maniere d'y bâtir: & à fin qu'en lui faisant passer les monts, elle sur reçue avec plus d'applaudissement, il lui ouvrit l'entrée de la Cour la plus galante & la plus savante de l'Europe, & enfin la logea dans un Palais, qui n'aura pas son pareil, si jamais il est achevé : & quoiqu'on n'ait pû découvrir qu'en partie le dessein qu'il sit pour le Louvre, cette petite partie, neanmoins, a été si respectée de nos Rois, qu'ils s'y sont toujours assujettis, & l'ont suivie ponduellement. On me dira, sans doute, que le grand vestibule ou pavillon, qui partage en deux le principal corps de logis, est de l'invention de Mercier, cela est vrai; mais si on le considere de haut en bas, on y rencontrera par tout le caractere & la manière de Clagny: & si on le compare avec le pavillon du Roi. on reconnoîtra que Mercier l'a imité si exactement qu'on ne peut pas plus, & peut être avouera-t-on en même tems qu'on ne l'auroit point ajouté à ce grand bâtiment, s'il eut su ou pu deviner l'intention de Clagny.

# SON PLAN.

A VANT que de passer outre, je ne puis me dispenser d'en faire le plan & l'élevation; & même il faut qu'auparavant j'avertisse que le nouveau Louvre est tout autrement orienté que l'ancien; puisque la printe II.

cipale entrée de celui-ci regardoit sur la riviere, & que celle du nouveau regnera le long de la rue du Louvre, du côté de St Germain de l'Auxer-

rois, vis-à-vis le petit Bourbon & l'Hotel de Longueville.

La principale cour aura en dedans œuvre soixante-quatre toises en quarré & passe pour une cour, d'autant plus extraordinaire, que la Place Royale, qui presentement est la plus grande place qu'il y ait au monde, & qu'il y ait eu jamais n'en a pourtant que septante : elle sera environnée de quatre corps de logis, & de quatre vestibules, de quatre gros pavillons & de vingt quatre petits. Les vestibules partageront en deux, dans le milieu chaque face ou corps de logis : les gros pavillons les slanqueront par dehors : les petits n'auront que peu de saillie : les uns seront attachés aux angles & aux vestibules, les autres distribués en deux, & tous de même haureur que le corps de logis : comme eux ils seront élevés de trois étages, les vestibules & les pavillons au contraire en porteront quatre : cet étage de plus, par sa varieté, rendra l'édifice & plus diversisé & plus majestueux. Le premier étage, tant des uns que des autres, sera enrichi d'une ordonnance Corinthienne; le second de pilastres & de colonnes Composites; le troisième d'un attique chargé de basses tailles.

#### ORNEMENS.

L'autre corps de logis de haut en bas seront revêtus de toutes sortes d'ornemens disserens, aussi bien que ces petits pavillons: mais pour ce qui est des vestibules, ils ne passeront pas le troisième étage. Il a semblé à Mercier que leur quatrième étage faisoit comme une piece détachée du corps entier de ce grand bâtiment, & pour cela il l'a voulu rehausser d'une ordonnance toute particuliere: ses trumeaux sont remplis de huit grands colosses de semmes Cariatydes, couronnés de trois frontons enchasses l'un dans l'autre, & chargés de quantité d'ornemens: des matrones Grecques, à son avis ne pouvoient être ni trop propres ni trop ajustées.

Clagny a répandu dans l'artique les demi reliefs avec tant de science, d'ordre & de consusion tout ensemble, & Goujon les a si bien sculpés & dessinés, que si ceux qui restent à faire sont aussi achevés, il n'y aura point de Palais au monde, où l'on en trouve une si grande quantité, ni si ac-

complis.

Les colonnes & les pilastres sont rangés dans les premiers étages, avec tant de profusion, que l'on en compte dans le corps de logis seul, & si cet édifice magnifique est jamais achevé, on en comptera dans le premier & second étage, de la face interieure seulement plus de

fans y comprendre les petits pilastres de l'attique, ni les trente deux figures Cariatydes, qui couronneront le quatriéme étage des quatre grands vestibules. De dire que voila bien de la depense sur les murailles d'un logis, de prodiguer ainsi les colonnes, les pilastres, les bas-reliefs & tant d'autres ornemens: telle prodigalité neanmoins est plus à louer qu'à blamer, puisqu'ensin les Maisons Royales ne sauroient être par dedans, ni trop superbes ni trop riches.

## LA FACE EXTERIEURE.

A face exterieure ne sera ornée à chaque étage que d'une cotniche; il n'y aura ni basses-tailles, ni pilastres, ni colonnes; les pierres seulement en seront si bien liées & cimentées, qu'il semblera que le tout ne soit qu'une pierre, & cela afin que ce grand corps se presentant à la vue comme une masse rude & informe, ses dehors en soient plus terribles & plus, majestueux tout ensemble.

#### SA COUVERTURE.

OUS ces bâtimens seront couverts d'une Mansarde, c'est un termé nouveau que depuis quelques années les Maçons ont introduit dans l'Architecture, pour nous figurer ces combles qui sont un peu plus bas, & plus plats que les combles ordinaires. Clagny est le premier qui les ait fait sortir d'Italie, & le Louvre est le premier logis où il les a fait entrer: Mansard depuis, l'un des premiers Architectes de notre siecle, les a montés sur le faîte de la plupart des grandes maisons, qu'il a conduites; & parce qu'il s'en est servi plus souvent que pas un, les ouvriers, à cause de cela, lui ont donné le nom de Mansarde.

# L'ATTIQUE.

L'ATTIQUE a passé d'Italie en France, & au même tems, & pour le même lieu que la Mansarde; mais les Architectes ne s'en sont pas servi si souvent; il vient d'Atto, qui signisse propre & commode; aussi n'y a-t-il rien dans les maisons des Grands qui soit ni si commode, ni si propre qu'un Attique. C'est-là qu'ils logent les Officiers & les domestiques qu'ils veulent avoir auprès d'eux, & quoique ce ne soit qu'une espece de galletas, ce sont des galletas neanmoins, où Gaston Fils de France, Duc d'Orleans, & le Cardinal Mazarin, ont été-logés dans le Louvre, sort bien & fort commodement. Jamais au reste, on ne donne à l'Attique, ni tant d'ornemens ni tant d'chaussement qu'aux autres étages, & toujours est accompagné de petits pilastres, qui n'ont ni les proportions, ni les membres ordinaires. D'ailleurs on le termine d'une longue suite de seuilles d'Achante, & d'une corniche; c'est de cette sorte que Brosse un des premiers Architectes de notre tems, s'est comporté au Palais d'Orleans, & le Muet à la maison de Tubeus President des Comptes.

#### FOSSE'S.

On tient que François I. & Henri II. l'eussent terminée d'un jardin, qui auroit occupé tout ce grand espace qu'on voit derrière, couvert de maisons, d'Hotels, d'Eglises & d'Hopitaux, qui vient jusqu'au petit parterre du Palais des Tuilleries, c'est-à-dire jusques aux murailles de la Ville faites par Charles V. de la façon que les choses étoient en ce tems-là. Je ne repeterai point que Charles IX. Catherine de Medicis, Henri III. & Henri IV. ont augmenté le dessein de François I. & de Henri II. par la petite gallerie, la salle des Antiques, le jardin des Tuilleries & son Palais, la grande écurie & la grande gallerie; mais afin que l'on sache ce qui me reste à dire & que je me propose de faire voir ici; je veux dresser un état general des lieux de tout ce Palais.

Tous donc sont si imparsaits, qu'il n'y a rien d'achevé que le jardin des Tuilleries, la petite galerie & le gros pavillon qui stanque l'aile droite du Chateau & son principal corps de logis: tout le reste, ou n'est pas encore Tome II.

commence, ou n'est pas ébauché seulement, & forme cinq ou six grandes

équierres qui s'entreluivent.

Quant aux basses-tailles de la face interieure du principal corps de logis; quelques-unes ne sont saites qu'à demi, d'autres ne le sont point du tout, & même ce n'est que depuis peu qu'on a incrusté & paré de stuc, ses platfonds, ses lambris & ses murailles.

Ses aîles ne sont pas en meilleur état, la droite n'est pas à moitié bâtie, & les bas-reliefs dont elle devoit être enrichie, ne sont pas tous sculpés : la gauche, outre qu'elle n'est qu'ébauchée, ni même elevée que jusqu'au premier étage, se trouve encore denuée de la meilleure partie de ses bas-ses les trouve encore denuée de la meilleure partie de ses bas-ses les trouve encore denuée de la meilleure partie de ses bas-ses les trouve encore denuée de la meilleure partie de ses bas-ses les trouve encore denuée de la meilleure partie de ses bas-ses les bas-ses les

A l'egard de ses quatre vestibules, il n'y en a qu'un d'achevé. De ses vingtquatre pavillons, on n'en voit encore que neus, & des quatre gros, celui qui flanque l'aîle gauche ne consiste qu'en un étage, celui qui termine la droite, sut construit, comme j'ai dit par Henri II. des autres les sondemens n'en sont pas seulement jetrés. En un mot la sculpture, la peinture, les stucs, les lambris, les plat-sonds, & les autres enrichissemens des dedans & des dehors de la grande gallerie, ont été souvent commencés & abandonnés: à peine Catherine de Medicis a-t-elle sait la quatriéme partie du Palais des Tuilleries, & la moitié de la grande écurie.

Enfin le dessein de ce Palais est si extraordinaire qu'en cent cinquante ans ou bien près, & sous huit Rois consecutifs, qui tous l'ont augmenté, on ne voit pourtant encore que des projets informes, de belles grandes & sublimes idées. C'est assés parlé du general, descendons au particulier.

#### LE GRAND VESTIBULE.

E grand vestibule qui partage le corps de logis en deux également, est celui où les critiques remarquent plus de desfauts, & quoique les trois premiers étages sont entierement conformes à ceux du corps de logis & des aîles de la conduite de Clagny: neanmoins on ne laisse pas de se plaindre. Son quatriéme & dernier étage, disent-ils, n'est qu'une imitation & une copie de celui qui termine le gros pavillon; mais parce que Mercier l'a paré de quelques ornemens de son invention, & qu'il n'a emprunté de personne, c'est ce qui blesse les yeux de bien des gens. Premierement, on trouve étrange que ce vestibule brise le fronton des croisées qui éclairent les deux grands escaliers, & de plus qu'en quelques endroits il soit orné de demi colomnes gemelles: à quoi on répond que c'est pure imitation de Clagny, & que Mercier voulant continuer son ouvrage, avoit été forcé, malgré lui, de s'abandonner à cette mauvaise maniere. Mais pourquoi tant de scrupule, dit-on, pour un homme tel que Mercier, & sur tout dans un lieu qui d'ordinaire n'a rien de commun avec le reste de l'édifice.

Pour ce qui est des corniches qu'il a élevées par dehors, au dessus des croisées de la face exterieure, elles sont un si bel esser aux yeux de tout le monde, qu'on s'étonneroit de Clagny, lui qui avoit deja conduit tout ce qui se voyoit de ce côté-là, de n'en avoir pas sait autant, si l'on ne savoit qu'autant par menage, qu'asin d'être plutôt logé, le mur de l'ancien Louvre sur conservé exprès. Ces corniches neanmoins toutes belles qu'elles soient ne laissent pas de choquer, de venir à mourir, comme elles sont contre la saillie du vestibule; & que celles tant du dedans que du dehors, sont brisées par la rencontre des croisées qui éclairent & les vestibules & les escaliers.

On demeure aussi d'accord que les colonnes Ioniques qui ornent le premier étage de ce vestibule, ont quelque chose de superbe & de majestueux: mais en même tems on voudroit qu'elles l'embatassassent moins & de plus on ajoute qu'étant copiées sur celles que Michel Angra rangé dans le Capitole, Mercier neanmoins, ne s'est pas mis fort en peine des proportions, dont les chapiteaux portent les trois quarts du diametre de leurs colonnes, au lieu que les siens ont un diametre entier, ce qui les sait par roitre trop massives & materielles.

Enfin on condamne absolument la hauteur gigantesque de l'ordre Caryantide; & cependant sans considerer que ce dernier étage n'est encore qu'uné imitation de celui du gros pavillon du Roi, & que Mercier en tous les end droits de ce nouveau corps, a cru être obligé de porter du respect à son predecesseur, & d'affecter la maniere d'un aussi grand homme qu'étoit

Clagny.

Pour ce qui est des trois frontons enchassés l'un dans l'autre; & portés fur une même corniehe, c'est encore une chose qui blesse la vue, & qu'on trouve de fort mauvais goût : d'ailleurs que ces Caryatides & ces frontons assomment l'attique; & qu'enfin c'est un Geant sur un Pigmée : joint que le tout ensemble ne compose pas cette belle & noble harmonie qui se remara que dans le reste de l'édifice. Toutesfois on ne laisse pas d'admirer ces huit grands Termes de femmes qui remplissent les trumeaux; & enfin c'est la plus superbe & la plus gratieuse partie de tout ce vestibule : on voit dans leurs belles têtes, je ne sai quel orgueil, qui marque de la vertu, & sent sa personne de qualité, on trouve leurs embrassemens très-naturels, & bien leans à des compatriores affligées, qui tachent à se consoler & à s'entre-aider dans leurs miseres, par l'union de leurs bras & de leurs mains, leurs manches retroussées jusques aux coudes, nous laissent voir de gros bras ronds & potelés, leurs robes fendues nous montrent des jambes grafses & bien proportionnées à leur taille ; & leurs pieds nuds sont plantés avec beaucoup de force ; leurs jupes liées & levées si commodement . qu'elles ne leur sont point à charge, ni ne les embarassent. Ceux qui s'y connoissent, & même les critiques avouent avec tout le monde, que quoique ces figures ayent plus de quinze pieds de haut, le racourcissement neanmoins, dans le point de vue en est si ingenieux, qu'elles ne paroissent pas plus grandes que nature. Nonobstant cela, tant les gens sont difficiles; on voudroit qu'elles eussent cette taille riche que toutes les plus belles Dames souhaittent d'avoir, & qui leur manque si souvent; d'ailleurs que leur draperie, bien loin d'être si serrée, fût un peu plus developée & plus large que leurs têtes, leurs bras, leurs jambes, & même tout le corps, n'eufsent pas tant d'embonpoint, & parussent moins materielles; ces colosles, à ce qu'on pretend, ont trop de masse & de graisse pour des Matrones Grecques, que Vitruve nous represente si delicates; & qu'enfin cela est trop grossier, pour servir de couronnement à trois ordres de colonnes.

J'ai dit que le corps de logis, & les aîles de la cour font élevés de deux étages couronnés d'un attique, & garnis au premier & au second de deux ordres de colonnes & de pilastres Corinthiens & Composés; mais ce que je n'ai pas dit & qu'il faut ajouter, est qu'ils sont enrichis de niches, de masques de sceptres & de mains de Justice, de cabassets, de heaumes, de cornes d'abondance, de chiffres, de slambeaux, de trophées d'armes & de depouilles antiques, de bas-reliefs historiques, & de têtes de lion & de cerf.

De tous ces ornemens, ceux que firent faire François I. & Henri II. furent conduits & exécutés par Goujon; les autres faits par Guerin, Vanopfial, Bistelle, & le Clair dit le Capitoli sous la conduite de Sarrazin. Le Clair a sculpé tous les chapiteaux des colonnes & des pilastres; Bistelle & Guerin ont partagé entre-eux, & fait en concurrence tout le reste de la sculpture; & il n'y a rien de Vanopstal, qu'un bas relief de pierre dure, au dessus de la dernière porte du premier étage du corps de logis neuf, proche de l'encoigneure de l'aîle commencée tout nouvellement, & où se voyent deux figures, dont l'une represente la richesse de la mer, & l'autre celle de la terre.

Ces ornemens ont plu à tout le monde, comme fort convenables à une Maison Royale: les devots neanmoins, bien loin d'en être satisfaits, les regardent de mauvais œil, & ne sauroient souffrir ces Dianes, ces D ces H, & ces croissants entrelassés que Clagny & Goujon ont distribués en tant d'endroits, & presque par tout; que la posterité se sur bien passée d'apprendre par ces chiffres, que Henri II. presera Diane de Valentinois à sa semme legitime; que ces trophées de son adultere, érigés dans le plus magnisque Palais du monde, sont d'autant plus honteux, que sa passion n'avoit pour objet qu'une vieille ridée, une chassicuse, & qu'on nommoit les restes insames de tant d'autres. Ils se fachent aussi de voir des H, & des G. liés ensemble, sur les saces de la petite gallerie, & s'étonnent que Marie de Medicis ait eu plus d'indulgence pour ces monumens de l'amour de Henri IV. & de Gabrielle d'Estrées, que pour les autres chissres de cette qualité oriente sur les sacres que pour les autres chissres de cette qualité oriente sur les sacres que pour les autres chissres de cette qualité oriente sur les sacres que pour les autres chissres de cette qualité oriente sur les sacres que pour les autres chissres de cette qualité oriente sur les sacres que pour les autres chissres de cette qualité oriente sur les sacres que pour les autres chissres de cette qualité de serve que les autres chissres de cette qualité de les sacres de la petite gallerie.

de cette qualité qu'elle a fait biffer par tout ailleurs.

Tous ceux qui se connoissent en Architecture, trouvent que ces deux ordres de colonnes & de pilastres sont assis l'un sur l'autre avec tant de savoir & de justesse, qu'ils representent navement, ces grands troncs d'arbres, dont parle Scamozzi, & forment cette grande forêt qui sort du pavé & monte jusqu'au second étage. Quelques critiques tiennent qu'une ordonnance un peu plus puissante, cut été mieux proportionnée à la grandeur de ce majestueux édifice; qu'un seul ordre dans une cour si vaste, auroit bien autrement reussi; & qu'ensin ces deux beaux ordres de colonnes si reguliers, & mesurés si justement de chaque bout de la cour, ressent-blent à des torches fort propres & fort ajustées. Avec tout cela c'est de cette ordonnance là même que les Grecs & les Romains paroient les murs de leurs Temples, aussi bien que les dehors de leurs theatres, & de leurs amphitheatres: il semble même qu'ils ne se sont jamais servi qu'une sois de cette autre ordonnance qu'on propose & que depuis, cer exemple n'a point été imité par les Anciens.

Il s'en trouve d'autres, qui regardent de travers l'ordre Composite au-dessus du Corinthien; que c'est mettre le fort sur le foible; que jamais les Anciens n'en sont venus là; & que c'est une temerité à des Modernes de l'entreprendre,

Les Architectes sont pour les chapiteaux, tant des colomnes que des pilastres du vieux bâtiment, & trouvent qu'ils ont un très-grand rapport avec les antiques, que leurs tigettes, & leurs volutes sont contournées avec beaucoup de grace, & qu'enfin c'est avec grande raison & grand jugement tout ensemble, que Goujon n'a pas trop recherché les traits des refentes de leurs feuilles, & que s'ils sont si gras & si bien nourris, c'est afin de les accommoder à l'œil, & à l'étendue de ce vaste édifice; qu'au contraire les chapiteaux, tant des colomnes que des pilastres du grand vestibule, & du nouveau bâtiment, n'ont rien, ni de l'antiquité, ni du moderne; qu'à proprement parler, ce n'est qu'une maniere moyenne, que le Clair a affecté de rendre sienne, après les avoir étudiés long-tems; que les tigettes, à la verité, & les volutes sont proprement roulées; mais qu'autant que telle propreté plait dans un lieu renfermé d'une grandeur mediocre, autant paroît-elle defectueuse dans un lieu spatieux & ouvert; qu'enfin les feuilles sont tournées avec autant de soin que de tendresse, les refentes recherchées avec beaucoup de peine, & fouillées même jusques dans la campane; mais que ce n'est plus cela pour peu qu'on change de place; que tout ce qui egayoit auparavant, & satisfaisoit la vue, s'évanouir, & se perd au milieu de la cour : pour lors ce n'est plus que confusion; toutes ces beautés, comme ennemies, non seulement se nuisent & se détruisent entre elles, mais rendent encore ces chapiteaux si grêles, & affamés, qu'ils n'ont rien de proportionné à l'étendue de l'édifice.

La frize de l'ordre Composite du vieux bâtiment est chargée de petits enfans qui se roulent, & se jouent ensemble, avec des sestons, mais avec des atitudes si peu disserentes, que d'un coup d'œil, on peut decouvrir toutes les beautés de cette longue frise. Sarazin pour éviter cette sterile repetition dans ce nouveau bâtiment, assés bien executé par Bistelle & Guerin, y fait follâtrer d'autres petits ensans de même, & encore au tour des festons; cependant avec tant de varieté, qu'il est impossible seulement d'en rencontrer deux, dont les postures ayent quelque chose de semblable, & pourrant toutes naturelles; leurs yeux sont rians, leurs visages gratieux, leurs atitudes gaies, & toujours diversisées avec esprit. Je laisse là les festons & anciens & modernes, coupés avec tant de proportion & de curiosité, asin de donner lieu aux Savans de juger si ce siècle est moins second en hommes illustres que le precedent.

L'attique qui couronne ces deux étages, & qui jusqu'alors n'étoit point sorti d'Italie, où il avoit commencé à voir le jour, semble à quelques-uns au-dessus de ces deux ordres de colonnes, trop mesquin, & trop petit; à d'autres trop rehaussé de broderie: c'est ainsi que par ironie, ils appellent ce bel attique, & cette belle prosusion de sculpture dont il est enrichi. Ils tiennent même que toute cette beauté d'architecture, qu'on voit dans la cour, est ternie par tant de demi-reliess en consusion; que la nudité du dehors est toute Royale, & rejouit autant la vûe, que la richesse du dedans l'éblouit & l'embarrasse. Quelques autres au contraire prisent grandement cette maniere historiée, & même l'admirent dans l'attique, aussi-bien que dans le principal escalier, sur les voutes de ses rampes; que ce grand amas d'ornemens convient bien aux maisons des Rois & des grands Princes que leurs bâtimens, aussi-bien que leurs actions doivent toujours être si-gnalées par des depenses superssues.

Entre tant de bas-reliefs, au reste, qui ornent de haut en bas la face interieure du Louvre, il faut que je disé deux mots de celui qui termine la porte du grand escalier, & de l'autre qui couronne l'entrée du grand tribunal du Louvre, qui est la falle des gardes de la Reine Regente, puisque tout deux sont du dessein de Goujon, & aussi même de sa main, & ne

consistent qu'en deux figures chacun.

Quant à celle du premier, l'Histoire est representée par l'une, & par l'autre la Victoire: l'Histoire écrit avec tant d'attention, ses yeux sont si arrêtés, son front si serein, ses bras si courbés, sa main si bien couchée sur son papier, ses doigts si bien étendus le long de son style, son papier si bien appuyé sous sa main gauche, ses pieds & son corps assis avec tant de fermeté, qu'on ne peut pas écrire, ni avec plus de facilité, ni avec plus de

grace.

La Victoire de la main droite tient une branche de laurier, & de l'autre une palme, sa bouche est petite & riante, ses yeux gais, & bien sendus, l'air du visage doux & content, elle allonge les bras, & avance la main d'une façon non moins plaisante qu'amoureuse. De l'une aussi-bien que de l'autre, la coësure est bizarre & galante tout ensemble; les plis de leurs robes saits après nature, sont taillés avec une étude, & une delicatesse toute particulière, leurs têtes sont belles, leurs visages doux: ensin toutes les parties de leurs corps, de même que leurs actions sont d'une excellence qui se sait admirer.

Touchant le premier bas relief, Claude Binet dans la vie de Ronsard, rapporte une chose remarquable, & sont à l'avantage de ce Poëte: il die que Clagny se trouvant un jour au dîner de Henri II. le Roi lui demanda l'explication de quelques-unes des basses-tailles qu'il avoit repandues sur les faces de son Palais, & entre autres la figure de la Renommée sonnant de la trompette, qui est épargnée dans celle-ci, il répondit que par la Renommée il avoit voulu figurer Ronsard, & par la trompette la force de ses vers qui portent le nom du Roi, & de la France par toute la terre.

#### DES DEHORS DU LOUVRE.

HACUN admire la grande dureté & l'éclat de toutes les pierres qui ont été employées pour ce superbe édifice; les joints en sont si imperceptibles aux yeux des plus clair-voyans, qu'on ne fauroit se lasser d'admirer la curiosité de l'Architecte, & la patience des ouvriers; en effet toutes sont si bien cimentées qu'il semble que ce grand bâtiment ne soit qu'une seule pierre, surtout le pavillon du Roi; qui de plus, pendant près d'un siecle s'est conservé de haut en bas sans fraction, & même paroît encore aujourd'hui aussi uni, & aussi luisant que s'il étoit de marbre; & s'il en faut croire tous les Maîtres, il durera plus que le monde. Ce qui a été admiré par quelques-uns avec tant d'excès, entre autres par Antoine Mornac, Avocat au Parlement, dans son Livre d'Epigrammes, intitulé les Vacations, que de tant de belles choses que les Sculpteurs & les Architectes regardoient dans le Louvre avec étonnement, celle-ci est la seule qui lui semble la plus merveilleuse, & s'il met Clagny au-dessus de tous les excellens Architectes qu'ont eu, l'Attique, la Sicile, & la Ville de Rome; ce n'est ni l'ordonnance, ni la symmetrie de ce Palais, ni la belle proportion des colomnes Corinthiennes & Composites qu'il a élevées le long des murailles, mais seulement les pierres du grand pavillon, liées avec tant de propreté. C'est-à-dire qu'il le loue d'avoir réussi parfaitement au mêtier de manœuvre, & de maçon.

La même folidité que Mornac admire sur les murailles de ce pavillon; se remarque dans tout le reste du bâtiment; cependant les dehors du Louvre plaisent bien moins à quelques-uns que les dedans. Ils disent qu'ils forment une masse trop nue, & trop grossière, qui ne promet rien de toutes ces beautés dont on est surpris en entrant; qu'une tromperie de cette qualité par l'opposition de deux ordonnances si contraires deplait à l'esprit; que l'attique même par le dehors est plus désagreable, & fait un plus mauvais esset que par le dedans; il leur semble bas, simple, & petit; que la nudité de ses vastes trumeaux le rendent dissorme, & couronne par dehors

de très-mauvaise grace ce grand bâtiment si magnifique.

Avec tout cela tous les goûts sont differens : j'en connois beaucoup à qui les dehors plaisent bien davantage, ils disent que cette belle surprise dont on se plaint est toute Royale & pleine d'esprit. Leur solidité les ravit & étonne tout ensemble, & même leur represente assés bien la grandeur, & la gravité de nos Rois; que les dehors du Palais d'un grand Prince ne sauroient être trop terribles; que le peuple qui porte son jugement dans ses yeux, & ne voit d'ordinaire que les dehors, considere avec bien plus de veneration & de crainte son maître renfermé dans un bâtiment, dont l'ordonnance est si fiere, & si severe, qu'il prend des pavillons informes pour de bons bastions, & l'œuvre entier pour une forte citadelle, & s'imagine que d'un lieu si rude, & si majestueux, il ne part que des soudres: que si l'ordonnance du dedans au contraire, est adoucie, pour ainsi dire, & temperée par une architecture gratieuse, c'est pour rassurer l'esprit épouvanté, & par ce moyen l'ayant tiré de cette frayeur que lui avoient donnée des dehors si menaçans, lui fait connoître que la puissance des Princes n'est terrible qu'aux méchans, & qu'autant qu'ils sont à craindre pour ceuxlà, autant se montrent-ils agreables & doux aux autres qui demeurent dans le devoir ; & comme ça été le caractere de la plupart de nos Monarques, Clagny, peut-être en bâtissant le Louvre, l'a-t-il voulu faire remarquer par ses murailles.

#### LES DEDANS DU LOUVRE.

ES dedans du Louvre ne sont, ni si riches, ni si bien concertés què les faces, & neanmoins c'est le même Maître qui les a conduits. Que si le Roi y est maintenant un peu mieux logé, que ses predécesseurs; si l'appartement de la Reine Regente est commode, grand & magnisique, ce n'est que depuis quelques jours qu'on s'en est avisé, & qu'on y a reussi. Avec tout cela on n'a pas encore remedié à la Chambre du Roi, où en plein midi même on n'entre qu'à tâtons: obscurité d'autant plus sacheuse qu'elle desigure la plus belle chambre qui soit au monde, & du plus grand Roi de la terre.

La falle de ses Suisses, & celle de ses Gardes du corps, remplissent les deux premiers étages de ce qui a été bâti par Henri II. Dans le corps de logis, la Reine Regente occupoit tout le premier étage du gros pavillon, & de l'aîle droite. Le Roi a pour logement ce qui est au-dessus, & de plus jouit de deux galleries, l'une qui est la petite, appellée la gallerie des Rois; l'autre qu'on nomme la grande, & qui va aboutir au Palais des Tuilleries. Et parce que dans tous ces lieux il y a quantité de très-belles cho-les, il nous les faut particulariser.

#### LA SALLE DES SUISSES.

A Salle des Suisses est ornée à un bout d'un petit portique chargé de quantité d'ornémens, & accompagné de quatre termes colossales cariatides de Pierre de Trossy, & à l'autre d'un parallélogramme formé de trente-deux colonnes attiques, que du Cerceau nomme le grand tribunal du Louvre, & qui sert maintenant de falle des Gardes à l'appartement de la Reine Regente.

Les termes caryatides portent pieds de haut, &c ne sont que d'une pierre chacun; leurs coësures & leurs cheveux viennent fi bien à leur visage, qu'il ne se peut pas mieux; leur front uni & molle? ment vouté, une gorge fonde & pleine, leurs yeux à fleur de tête, leurs fourcils bien rangés, leur nés aquilin, leur bouche étroite, leur menton & leurs joues rondes, nous font bien voir que Goujon s'est efforcé de representer une beauté parfaite; surtout, il a ordonné & couché avec tanz d'art & d'esprit tous les plis de leur draperie, qu'ils nous l'aissent decouvrir à travers, non seulement la petitesse & la rondeur de leur sein, mais encore l'embonpoint de leurs jambes, & de leurs cuisses, & de plus ce rampant imperceptible, le long duquel leur ventre monte, & se glisse infensiblement jusqu'à leur poitrine. Ces deux beaux colosses, & les plus grands du Royaume, sont à present cachés derriere un Theâtre bâti nouvellement dans cette salle. Par le marché fait en 1550, avec Goujon le cinq Septembre, ils conterent sept cens trente-sept livres tournois, à raison de quarante-six livres pour un modelle de plâtre, qu'on lui sit saire; & de quatre-vingts écus fol pour chaque figure.

#### APPARTEMENT DE LA REINE.

ARIE de Medicis pendant sa regence sit dorer une chambre dans M l'appartement des Reines meres, & n'oublia rien pour la rendre la plus riche, & la plus superbe de son tems : elle sut ornée d'un lambris, & d'un plafond; on y employa un peu d'or & de peinture : Dubois, Freminet, Evrard, le Pere Bunel, tous quatre les meilleurs Peintres de ce tems-là, deployerent tout leur art, autant par émulation entre eux, que pour faire quelque chose qui plût à cette Princesse ; Evrard peignit les plafonds, les autres travaillerent aux tableaux qui regnent au-dessus du lambris doré, dont la chambre est environnée: & quelques peintres Florentins, firent après nature les portraits des Heros de Medicis, qu'on voit entre ces tableaux. Chacun pour lors admira ce beau lieu, comme le dernier effort de la propreté, de la galanterie, & de la magnificence; mais on n'est pas demeuré long-tems dans cette erreur : presentement nous avons une infinité de chambres bien plus riches, chés les particuliers même; & le luxe a fait de si grands progrès, que ce qui passoit alors pour une merveille, n'est pas aujourd'hui d'une beauté mediocre.

Anne d'Autriche a bien depuis encheri là-dessus; elle a logé dans le Louvre les Reines de France, comme elles y doivent être; son appartement consiste en six ou sept pieces de plein pied, rehaussées de tant de dorures, & de peintures qu'elles éblouissent la vue: l'Autel de son Oratoire est orné de Jesus-Christ mourant, de la main de le Brun, que des legions d'Anges pleurent amerement. Les murs de son cabinet sont parés de quantité de petits payisages peints par Patelle & son sils; ceux du pere sont si admirables, que les gens qui s'y connoissent les appellent son ches-d'œuvre: en esset on y voit des campagnes, & des rivieres representées si naturellement, des prés, des arbres, des bleds si sinis, des bœuss, des moutons, des bergers si vrais, & toutes ces belles choses sont ensemble une si belle union, qu'on tient qu'il s'est surpassé lui-même, & a laissé

bien loin derriere lui ses concurrens & ses rivaux.

La chambre des bains que nous avons vû faire, est de la conduite de Jaques le Mercier ; l'or jusqu'ici avoit été employé à Fontaine-bleau, & chés quelques particuliers comme par mépris:mais là, il a été repandu avec une espece de profusion; ses lambris sont ornés de paniers de fruits, de relief, rehaussés d'or, d'émail, & de peinture avec tant d'art, qu'ils imposent aux yeux & aux mains de ceux qui les considerent; son partere, son bain est sculement sur six colonnes de marbre blanc & noir, dont les bases & les chapiteaux sont de bronze dorée à seu, conduits & executés avec beaucoup de propreté veritablement, mais avec un peu de secheresse, par Perlant. Quant au marbre des colonnes, il ne se peut rien voir de plus varié que son blanc & son noir; tantot ils forment des nuances, tantôt des veines, & tantôt de si grosses pieces, les unes toutes noires, & les autres toutes blanches, & d'une figure si bizarre, qu'il semble que ce soit des morceaux d'applique, ou pieces de rapport; ces colonnes en un mot sont d'une beauté si exquise, qu'on les presere au marbre Parien, & même on doute si les Grecs & les Romains en ont jamais decouvert de pareil; il sut deterré par hazard des fondemens de la fontaine du Parvis, & de quelques autres endroits semblables; mais quelque rare qu'il soit, tous les pilastres qui environnent cette chambre sont encore du même marbre. Ce bel appartement regarde sur le petit jardin du Louvre, & même y est attaché par un petit pont de bois que sit faire Marie de Medicis, pendant sa regence que les medisans de son tems appelloient le Pont-d'amour : le Duc de Sully

écrit qu'il fut abbatu après la mort du Maréchal d'Ancre, & depuis a été rebâti pour la commodité de ce logement.

A cet appartement à superbe, dont je viens de parler, on en a depuis joint un autre encore plus magnifique. Il est de plein pied à celui-ci, & occupe le dessous de la petite Gallerie. La Salle des Gardes, qui sert à l'un, fert aussi à l'autre. On y entre par un grand Salon qu'on acheve, & qui conduit à cinq autres pieces de suite, voitées, peintes à fresque par Fançois Romanelli, l'un des plus gracieux Peintres du tems, & rehaussées de figures! de bas reliefs & de quantité d'autres ornemens de stuc, conduits par Anguier. Sculpteur excellent & le meilleur stuccateur du siecle.

Ce nouvel appartement jouit de la vûë tant de la riviere, que du Pontneuf, du Pont au change & de la Place Dauphine; & jouit au reste de tous ces grands objets si agreablement, que quand ils auroient été faits exprès pour le plaisir de ce logement, ils ne pourroient pas mieux être placés: Et enfin le rendent si accompli, qu'il passe pour un des plus achevés du monde.

APPARTEMENT DU

# BIEN que l'Appartement du Roi consiste en une Salle des Gardes fort vaste, en une grande Anti-chambre, une très-belle Chambre de parade, une autre à alcove & en un grand Cabinet: de plus que tous ces départemens se déchargent par un superbe Salon dans deux Galleries; ils sont neanmoins si mal ordonnés, qu'on ne peut pas dire que le Roi soit logé commodément. La dorure, la sculpture & la peinture n'y ont point été épargnées. Les Peintres & les Sculpteurs les plus estimés du Royaume, y ont déployé tout leur savoir, & sur tout ont triomphé dans la petite Gal-

lerie & la Chambre de parade.

#### LA CHAMBRE DE PARADE.

A Chambre de parade est une chambre vraiment royale. Les Curieux & les Musiciens la trouvent si accomplie, que non seulement ils la nomment la plus belle chambre du monde, mais pretendent qu'en ce genre, c'est le comble de toutes les perfections dont l'imagination se puisse former une idée. Aussi ne conviennent-ils pas entre eux du nom de celui qui en a donné le dessein. Les uns veulent que ce soit Clagny; les autres tiennent. que c'est François Primatiche, Abbé de St Martin, Intendant des bâtimens. Rolland Maillard, Biart Grand-pere, les Hardouyns, Francisque & maître Ponce, ont contribué à la persection de cette chambre. Ils se sont esforcés à l'envi de bien dessiner & finir tous les ornemens qu'ils ont sculpés sur les plasonds, les lambris, les portes & les embrasemens des croisées; & de plus n'ont rien oublié pour garantir ces belles choses de la corruption, afin de se rendre immortels par la durée d'un si merveilleux ouvrage. Le bois en est si bien preparé, que depuis un siecle, il est encore aussi sain que s'il venoit d'être mis en œuvre. Il est joint & enclavé avec tant d'industrie, qu'on le démonte & nettoie, quand il est terni par la poussière. Le plasond n'est point offusqué d'une consusion de ces peintures, de ces stucs, ni de ces renfoncemens mal placés, dont nos modernes gâtent les plus belles chambres, & dont ils fascinent les yeux du peuple & des simples. On n'y a point fait entrer d'autre matiere que du tillau & du noyer, peints avec du yernis & de la colle, & rehaussés avec de l'or moulu; & cette colle & cet

Tome II.

or, ont été couchés & disposés d'une façon si ingenieuse & si extraordinaire, qu'il semble de prime abord que ce plafond soit une grande piece. de bronze, où l'on ait épargné tous les enrichissemens que chacun admire. Il consiste en plusieurs compartimens ronds, quarrés longs, ordonnés avec beaucoup d'esprit & de symmetrie; mais sur tout si bien proportionnés an lieu & à la vue, qu'il ne se peut rien voir en ce genre, ni de plus favant, ni de mieux conçu & executé. Du centre sortent les armoiries de France, foulant un grand monceau de casques, d'épées, de lances, de masses, de coutelas, de piques, embarrassées les unes dans les autres, avec autant d'ordre que de confusion. De toutes parts, ce ne sont que boucliers, cuirasses, épieux, corcelets, hallebardes, trophées, qui semblent rendre hommage à ces fleurs-de-lys victorieuses. Ces armes sont de tous les siecles, de toute taille, de tout âge & de toutes formes; délicates, grossieres; belles, extravagantes, & chargées de basses-tailles pincées & bien finies. Les portes, les lambris & les embrasemens des croisces, sont de la même force, de la même maniere, & enrichis des mêmes ornemens. A la verité les gens du métier disent que les basses-tailles qu'on voit aux embrasemens des croisées qui regardent la riviere, ne sont pas si nettes que les autres; mais en revanche, ils admirent aux portes le dessein & la tendresse des demi-reliefs : les uns y considérent avec étonnement deux viperes, leurs écailles sont si délicates & si serrées, leurs corps si grêle & si naturel, que les Savans pretendent que pour rendre un ouvrage si achevé, il ne faut pas avoir vû seulement quantité de viperes, mais les avoir tournées & maniées bien des fois. D'autres ne sauroient se lasser de contempler deux Centaures qui galopent, aussi-bien que deux Neptunes qui domptent des chevaux marins. Ils y admirent le caprice & l'invention du Sculpteur, qui leur fait voir d'un seul endroit toutes les mêmes choses, qu'on ne peut découvrir sur les tondes bosses qu'après avoir changé plusieurs sois de jour, de place & de vûe. En effet il a planté & raillé si industrieusement ces deux Centaures vis-àvis l'un de l'autre, & tout de même ces deux Neptunes, que d'une seule vûe on en apperçoit le devant, les côtés & les épaules; joint que les parties de leurs corps qui semblent cachées dans l'épaisseur d'un des batans de la porte, se voyent clairement dans l'autre. Enfin tous les ornemens en sont recherchés avec tant d'amour & de peine, que l'esprit & les yeux s'égarent & se croyent enchantés d'y rencontrer tant de merveilles. Si bien qu'une chambre si accomplie ne fauroit être comparée qu'à elle-même. Elle possede tout ce que les Sculpteurs & les Menuisiers ont jamais fait de plus admirable: & c'est sans flaterie qu'on la peut appeller le chef-d'œuvre de l'art & de l'adresse des hommes.

Outre tout ce que je viens de dire, les Musiciens y sont encore des obfervations que les Peintres, ni les Sculpteurs n'y sont pas. Aussi saut-il que chacun se mêle de son métier. Ils assurent donc que dans tout Paris il n'y a point de lieu plus propre à la musique douce, & en attribuent la cause au bois de ses plasonds, de son lambris & des embrasemens de chaque croisée. Car ils tiennent pour certain que les voûtes de pierre sont plus ingrates aux concerts que celles de bois; l'experience leur ayant appris que la pierre reçoit la voix avec bien plus de restexion & d'écho que le bois; qu'elle est trop seche, a trop d'éclat & sorme des échos trop durs: qu'au contraire le bois a pour la musique toute la douceur qu'elle peut desirer; & que c'est par cette raison que presque tous les instrumens harmonieux en sont faits, & qu'il est preseré à l'ivoire, à l'ébene & à tant d'autres choses.

#### LA PETITE GALLERIE.

### Ses dehors.

J'A I dit que la petite Gallerie sur commencée sous Charles IX. & acheavée sous Henri IV. par Chambiche jusqu'au premier étage, qu'il couvrit d'une platte-forme ou terrasse, où Charles IX. alloit prendre l'air. Fournier & Plain bâtirent le second étage sous Henri IV. que du Breul, Bunel & Porbus enrichirent de peintures. Cet édifice regne en équiere depuis le gros pavillon du Louvre, jusqu'au quai de l'Ecole, sur le bord de la Seine. L'une de ses faces n'est pas fort reguliere. L'autre composée d'assifes de pierre & de marbre noir & jaspé, est si embarrassée de bas reliefs, de rondes bosses, d'ornemens sort delicats & d'incrustations de marbre blanc, noir, jaspé & de toutes sortes de couleurs, qu'on ne sauroit bien representer la varieté mal concertée de telles bigarures. Le milieu de cette face est orné de haut en bas de quelque sculprure de Barthelemi. Les gens du métier disent qu'il n'a jamais rien sait de si bien, & estiment entre autres à la porte deux Renommées, couchées sur les reins de son arcade, & deux Anges qu'il a élevés au dessus près de la derniere corniche.

Pour éclairer le nouvel appartement de la Reine, dont j'ai parlé, on a ruiné deux figures de Captifs, de la main de Pierre Biart, le Praxitelle de son tems. Elles m'ont paru si accomplies, qu'il faut que je les décrive, afin que la posterité sache la perte que nous avons faite. Ces Captifs étoient couchés à leur seant & courbés avec un abandonnement fort naturel, & qui marquoit bien l'excès de leur affliction. Leurs corps pendoient à leurs mains garotées & attachées par derrière. Leurs yeux étoient fletris & colés contre leurs genoux. La tête leur tomboit sur l'estomac, mais si appesantie de tristesse, qu'elle entrainoit le reste du corps par son poids. Un talon & une jambe sembloient venir au secours d'un abattement si extraordinaire avec si peu de fermeté pourtant, qu'il étoit aisé de juger que cela se faisoit plutôt par quelque instint de nature, que par aucun soin que ces pauvres malheureux prissent de prolonger ieurs vies plus long-tems. En un mot. on ne pouvoit pas voir une triftesse, ni mieux conçue, ni exprimée plus naïvement, ni un renverlement de corps plus desesperé par tout le corps. L'anatomie étoit si bien entendue, particulierement sur les épaules & sur le ventre couvert de quantité de plis écrasés, qu'on y remarquoit toutes ces differentes passions que la nature donne à ceux qui sont veritablement affligés. Enfin ces Captifs en la posture où Biart les avoit mis, disoient plus de choses par leur contenance muerte, qu'ils n'auroient fait dans une harangue longue & étudiée.

#### SES DEDANS.

I 'A I fait savoir que le premier étage de cette Gallerie est occupé par le nouvel appartement de la Reine Regente, & le second par une Gallerie qui ne cede en regularité & en ordonnance à pas une du Royaume, ni peut-être du monde. Sa longueur, sa largeur & son élevation, ne sont pas moins bien symmetrisées que compassées. Elle porte trente toises de long & vingt-huit pieds de large. Le jour y entre par vingt-une grandes croisées. Ses trumeaux sont remplis de portraits de quelques-uns de nos Rois, aussibien que de nos Reines; & son plasond est divisée en plusieurs compartimens de grandeur & de forme differente; de plus éclairés par douze gran-

des croisées: & enfin distribués & compassés avec beaucoup d'esprit, par rapport à la grandeur du lieu qu'ils occupent. Du Breul mourut peu de tems après avoir commencé; mais Bunel l'a continué, l'acheva & s'attacha le plus ponstuellement qu'il pût à l'intention de son devancier.

On se plaint au reste, que les tableaux de ce plasond ne fassent point ensemble une suite d'histoire, & qu'ils n'ayent aucune affinité avec ceux des trumeaux. Quoique ce soit une faute assés ordinaire, on voudroit ne la point voir dans cette Gallerie. C'est le seul defaut que les Critiques y remarquent, & qu'on pourroit excuser en quelque façon, puisque les Heros de quelques-unes de ces histoires sont representés sous le vitage de Henri IV. Quoi qu'il en soit, ces Heros deguisés dans la voûte, aussi-bien que les portraits de nos Rois & de nos Reines, avec ceux de leurs Courtisans & de leurs Dames, peints de côté & d'autres, rendent l'ordonnance de cette Gallerie approchant de celle que les Romains observoient dans leurs pratiques, & que Vitruve appelle Megalographie; puisque c'est roujours l'histoire de son payis qu'il faut representer dans ces sortes d'appartemens. Auguste sit embellir son portique des statues de ceux qui avoient bien servi la Republique; & se vantoit, dit Suetone, d'être l'inventeur de cette sorte de décoration. Caracalla, dans son grand portique, sit peindre les triomphes de son pere: & les statues dont Severe environna la place de Trajan, étoient toutes des plus illustres hommes de l'Empire Romain.

Les portraits des Rois & des Reines, que j'ai dit occuper les intervalles d'une croisée à l'autre, sont grands comme nature, & representés avec des habits & des gestes proportionnés à leur genie. Les Rois sont placés à main droite; & vis-à-vis de l'autre côté, les Reines qu'ils ont eu par compagnes. Et tous ces portraits, tant des uns que des autres, sont entou-rés de têtes; mais des Seigneurs seulement ou des Dames les plus considerables de leur Cour, soit par leur naissance ou par leur beauté, soit par leur esprit & leur humeur complaisante. Comme tous ces portraits sont vrais, il n'y a que la plupart des Rois & des Reines qui ont regné en

France depuis St Louis jusqu'à Henri IV.

Ces portraits sont partis de la main de trois personnes. Porbus a fait celui de Marie de Medicis, qui passe pour un des plus achevés que nous ayons de lui, & même le meilleur de cette Gallerie. En esset les vêtemens en sont si vrais, les diamans dont il les a brodés sont si brillans, & les perses si naturelles; la tête de la Reine si noble, ses mains si belles & si finies, qu'il ne se peut rien voir de plus charmant: & quoique l'azur sur alors sort cher, ce Peimtre neanmoins l'a repandu avec tant de prodigalité sur cette

figure, qu'il y en a pour six-vingts écus.

Tous les autres portraits sont de la main ou du dessein de Bunel. Il peignit d'après le naturel, ceux des personnes qui vivoient de son tems. Pour deterrer les autres, il voyagea par tout le Royaume, & prit les stucs des cabinets, des vitres, des Chapelles & des Eglises où ils avoient été peints de leur vivant. Il sut si heureux dans sa recherche, que dans cette Gallerie il n'y a pas un seul portrait de son invention, & que par le visage & l'attitude, tant des hommes que des semmes qu'il y a representés, on juge aisément de leur genie & de leur caractère. Sa semme le seconda bien dans son entreprise. Comme elle excelloit à faire les portraits des personnes de son sexe, ceux des Reines & des autres Dames pour la plupart sont de sa main & du dessein de son mari.

Les Rois sont vêtus assés simplement, & le tout à la mode de leur tems, & conformement à leur âge. Les Reines ont leurs habits de pompe & de parade; si bien qu'avec ces vêtemens differens & bizarres, qui faisoient sans doute la principale partie de la galanterie & de la propreté de leur Cour, ils nous paroissent si ridicules, qu'on ne peut s'empêcher de rire.

Les histoires qui remplissent la voûte que Bunel & du Breul ont peinte,

sont tirées des Metamorphoses & de l'Ancien Testament. Du Breul n'étoit pas bon coloriste, & d'ordinaire ne faisoit que des cartons; mais en recompense il étoit si grand dessinateur, que Claude Vignon Peintre, a vendu à Rome de ses desseins à François Bracianze excellent Sculpteur, que celuici prenoit pour être de Michel Ange. De cinq out six histoires de lui que l'on admire dans cette voûte, on ne croit pas qu'il y en ait aucune de sa main. La Gigantomachie, dont les Curieux & les Peintres sont tant de recit, est d'Artus Flamant & de Bunel. Les autres ont été executés en partie par eux, en partie par leurs éleves. Ellesparoissent si accomplies aux yeux de ceux qui s'y connoissent, que je suis obligé de décrire en deux mots, tant la Gigantomachie, que les Fables de Pan & de Syringue, de Jupiter & de Danaë, de Persée, d'Andromede & de Meduse.

Perfée de sa main gauche tenant la tête hideuse & épouvantable de Meduse, & de plus le pied droit appuyé sur son corps qu'il vient de terrasser & priver de vie, represente admirablement par cette attitude la force & le

courage que les Poëtes donnent à ce Heros.

Le Monstre marin qui se presente pour engloutir Andromede, irrite sa rage par les battemens de sa queue, & remplit de terreur les ames les plus intrepides. De son côté, Persée s'avance à grande hâte pour le combattre. Andromede paroit dans un état à donner de l'amour & de la pitié tout ensemble aux plus insensibles. Cette innocente beauté tâche à cacher de sa jambe droite la partie de son corps, que ses ennemis pour l'assouvissement de leur jalousie lui avoient honteusement decouverte. Elle regarde son liberateur avec zèle & avec pudeur, & pourtant sait lire sur son visage que sa peur est plus grande que son esperance.

La langueur des yeux mourans de la belle Danaë, l'assiette incertaine de sa belle tête, & toutes ces autres manieres qui se remarquent aux personantes que l'amour tyrannise, sont bien voir qu'elle languit dans l'attente de son adorateur. Toutes ses actions témoignent l'excès de sa passion; & l'on juge par certains mouvemens de son corps & par l'agitation de ses jambes, que la lubricité la gourmande & que les seux d'amour la dévorent.

Le Dieu Pan, avec sa laideur ordinaire, & couronné d'un grand bouquet de cornes, employe toute son industrie & toutes ses forces pour enlever la belle Syringue. Cette Nymphe au contraire se roidit tant qu'elle peut contre les efforts de ce vieux bouquin; & pendant qu'il s'amuse à lui manier le sein, elle tâche à prositer de l'occasion pour se glisser & s'enveloper

dans une forêt de roseaux.

La Gigantomachie, qui fait un des principaux compartimens de la voûte & même le plus beau, nous figure un combat rude & opiniâtré. L'air y est tout en seu. On ne voit que soudres & tonneres qui éclatent de toutes parts. Tout le lieu est embarassé & obscurci de montagnes & de rochers qu'on veut entasser les uns sur les autres. La crainte & la hardiesse, la temerité & le courage, s'y font remarquer. La mort même s'y montre sous toutes sortes de visages. Mais il n'y a rien qu'on admire plus, qu'un grand Geant fort musclé, qui se rehausse sur le corps mort d'un de ses freres, afin de joindre de plus près son ennemi. La taille immense de ce colosse épouvantable, occupe tant de place, qu'elle vient jusqu'à la moitié de l'arondissement de la voûte: & quoiqu'effectivement cette figure se courbe & tourne avec la voûte, du Breul neanmoins l'a racourcie avec tant d'art, que la voûte en cet endroit-là semble redressée, & qu'enfin de quelque côté qu'on la regarde, on la voit toujours fortir hors de la voûte droite & entiere. Ce racourci est un si grand coup de maître, que tous ceux qui font capables d'en juger, non seulement l'admirent, mais disent hautement que dans l'Europe il ne s'en trouve point de plus merveilleux. Cette histoire est peinte à un des bouts de la Gallerie proche de l'appartement du A l'autre bout, fort en saillie un balcon sur le quai de l'Ecole, d'où l'on jouit d'une des plus belles vûes du monde. Là d'un côté les yeux roulent avec les caux de la Seme, & se promenent agreablement sur le penchant imperceptible de ce long demi cercle de collines rampantes, qui vient en tournant en cet endroit-là, de même que la riviere; mais toutes jonchées de Maisons de plaisance, de Villages, de Bourgs, de Vignes & de Terres labourables. D'un autre côté, la vûe éblouie des beautés de la campagne, se vient rensermer dans la ville; & après s'ètre égayée sur le Pont neuf, le Pont au change & les maisons uniformes de la Place Dauphine, elle se perd dans ce grand cahos de Ponts, de Quais, de Maisons, de Clochers, de Tours, qui de-là semblent sortir pêle-mêle du sonds de la Seine.

#### LA GRANDE GALLERIE.

D'une de la petite Gallerie part èn forme d'équiere un édifice de pareille élevation, qui porte en dedans œuvre cinq toifes de large, fur deux cens trente-deux de longueur, & qui a été conduit à deux reprifes par deux Architectes differens & plusieurs Entrepreneurs. C'est un ouvrage de Henri IV. qu'il poussa tout le long de la riviere jusqu'au Palais des Tuilleries, qui faisoit partie alors du Fauxbourg St Honoré, asin par ce moyen d'être dehors & dedans la ville quand il lui plairoit, & nè se pas voir ensermé dans des murailles, où l'honneur & la vie d'Henri III. avoient presque dependu du caprice & de la frenesse d'une populace irritée. Je ne m'amuserai point à en faire le plan & l'élevation, mais je dirai seulement en gros que la moitié de ce bâtiment, quant à l'ordonnance, est fort majestueuse, quoiqu'irreguliere; l'autre trop riche & trop historiée: & neanmoins que les ornemens dont toutes les deux sont rehaussées, mexitent l'estime des habiles gens.

A l'étage bas de la premiere moitié, sont des trophées qui servent de cles à ses arcades, & une frise marine de Pierre & de François l'Heureux. L'autre moitié est garnie d'une suire de pilastres composites qui regnent de haut en bas, & sont couronnés d'une corniche & de frontons d'une grandeur & d'une projecture étonnante. Cependant quelque superbe que soit cette ordonnance, elle est desectueuse dans toutes ses parties : ses frontons & sa corniche portent trop de saillie : ses pilastres trop peu. Faures contre les regles de l'architecture, qui ordonne que les frontons soient à plomb sur les pilastres, ou si l'on veut donner retraite à l'un des deux, que ce ne soit jamais aux pilastres, comme étant les mattres des dehors d'un

bariment.

De plus on ne sauroit souffrir que l'architrave & la frise de cet ordre viennent mourir, comme elles sont, contre les jambages des croisées. C'est, dit-on, rompre deux membres qui ne doivent jamais être brisés, ni par raison, ni par nature. On se plaint aussi de ce que les chapiteaux de ces pilastres, ne s'élevent que jusqu'à la moitié des croisées du denier étage; & qu'ensin ils devroient monter jusqu'au niveau de leur couverture.

On n'en demeure pas là 3 quelques-uns blament les volutes de ces chapiteaux, qu'elles sont trop saillantes & chargées de Dauphins: & bien qu'on sache que cette sorte d'enrichissement ne sur alors inventée que pour remoigner la joie publique de la naissance du Dauphin des Dauphins: ils ajoutent qu'ils sont trop pesants & trop gros pour des volutes qui ne sigurent que des cornes de Belier, ou des tresses de cheveux des Matrones Grecques.

Mais tant les uns que les autres admirent la composition des seuilles de ces chapiteaux. Les quatre premiers sont garnis de seuilles de persil, &

Digitized by Google

Les quatre autres de feuilles d'olives courbées & roulées par Boileau & par Charles Morel, avec un amour & une molesse que personne ne remarque dans les chapiteaux modernes: elles glissent l'une sur l'autre avec une vitesse incomparable, elles ne sont ni en trop grand nombre, ni par trop refendues; les resentes même en sont frapées avec sorce & rudesse, de peur que le trop de propreté ne les sit mal reussir à la vue, par la distance & par l'exhaussement.

Le dernier étage de ce long édifice est rempli par une galerie : les autres font occupés par un Manege, par la falle des Antiques, par la Monoie; par l'Imprimerie Royale, & par des Artisans. Une colonie de Peintres, de Sculpteurs, d'Architectes, de Tapissiers & autres semblables, occupent tout ce qu'il y a de logement dessous cette galerie. Ces divers appartemens avoient été destinés par Henri IV. pour les Artisans les plus renommés: car le dessein de ce Prince étoit de loger dans son Louvre les plus grands Seigneurs, & les plus excellens Maîtres du Royaume, afin de faire comme une alliance de l'esprit & des beaux arts, avec la noblesse & l'épée: mais parce que son Palais n'étoit pas encore en état d'admettre tant de monde, il se contenta d'abord d'y voir les Artisans, tous au reste en grande reputation & les premiers de leur siecle, chacun en son genre. Mais comme de tout tems la faveur a eu plus de partisans que le merite; depuis, quantité de gens sans nom s'y sont glissés, & ont usurpé ces nobles demeures & illustres, ce qui a donné lieu au proverbe, Que tous les bons Maîtres ne logent pas à la galerie du Louvre.

# L'IMPRIMERIE.

'IMPRIMERIE est la plus grande & la mieux conditionnée du monde: aussi l'appelle-t-on l'Imprimerie Royale. Le lieu qu'elle occupe est si vaste & si commode qu'il consiste en une longue suite de chambres spatieuses, dont les portes en correspondance sont une prosonde perspective. Durant quelques années, elle a été remplie d'une si grande quantité de presses & d'ouvriers, qu'en deux ans seulement il en est sorti soixante & dix grands volumes Grecs, François, Latins, Italiens entre autres les Conciles, & tous imprimés d'un caractere très-gros, très-net & très-beau, mais sur le plus fin papier, le plus fort & le plus grand, dont on se soit jamais servi. Louis XIII. en fut le Maître; le Cardinal de Richelieu l'Instituteur; Sublet Seigneur des Noyers, le Surintendant; Raphaël Trichet du Fresne le Correcteur; Cramoisi l'Imprimeur. Et parce que le soin qu'on en prit ne fut pas moins grand que la dépense, on ne doit pas s'étonner, qu'un si riche travail ait porté l'Imprimerie à son plus haut degré de perfection. Ses premieres productions ravirent toute la terre; le Patriarche de Conflantinople en felicita le Sieur des Noyers par une lettre fort obligeante qu'il lui écrivit. Les sept premieres années elle coura au Roi trois cens soixante-huit mille sept cens trente & une livres douze sols quatre deniers. Il n'y eur point d'année où l'on y fit tant de depense qu'en 1642, ni si peu qu'en 1647. On deboursa jusqu'à cent vingt mille cent quatre-vingts-cinq livres trois sols deux deniers, en 1642. & seulement, treize mille trois cens septante quatre livres dix-neuf sols six deniers en 1647. Maintenant elle est si abandonnée, qu'on n'y fait presque plus rien.

#### LA MONOIE.

L en a été au Louvre de la Monoie ainsi que de l'Imprimerie, & n'étoient separées l'une de l'autre que par un vestibule: l'appartement qu'on lui avoit donné étoit beau, spatieux, commode, magnifique, & jamais elle n'avoit été si bien placée. Chacun croyoit alors qu'elle ne sortiroit point de la Maison du Roi, comme étant un des principaux membres de l'état, & qui ayant besoin d'être éclairée des yeux du Prince, ne devoit pas s'éloigner de son Palais. Varin l'un des plus excellens Graveurs & des plus adroits Monoieurs du monde, en avoit la direction sous le même Maître, le même Instituteur & le même Surintendant qui avoient fondé & maintenu l'Imprimerie Royale. Nous y avons vu battre en moins de quatre ans plus de cent vingt millions : de là sont parties ces belles especes que nous appellons Louis, qui pour leur rondeur juste & égale, ont merité l'admiration même de nos ennemis. Nonobstant un si beau travail, la Monoie n'a pas été plus heureuse que l'Imprimerie : ce beau logement qu'on lui avoit donné, n'est plus qu'un lieu vague & inutile; & pour elle, depuis peu, elle a été transferée dans des trous & des nids à rats, petits, obscurs, & embarassés les uns dans les autres.

# LA SALLE DES ANTIQUES.

A falle des Antiques fut commencée du tems de Catherine de Medicis, achevée par Henri I V. conduite par Thibault Methezeau, & peinte par Bunel. De haut en bas, ce ne sont que marbres noirs, rouges, gris, jaspés, rares, bizarres, bien choisis, enchassés en maniere d'incrustation dans le parterre, aussi bien que dans les murailles, qui rendent le lieu assés semblable à des reliquaires ou à des cabinets d'Allemagne sort historiés: les trumeaux sont ornés de colonnes suselées & de niches garnies de statues de marbre, entre-autres d'un More, d'une Diane, d'un Flureur, & d'une Venus qui meritent l'admiration de tout le monde.

Le More est excellent, la Diane incomparable, le Fluteur deliberé, agile & pourvu de cet air galant qui le rendoit si sociable, & lui livroit les cœurs

les plus rebelles.

La Venus est toute nue, son port est fort gracieux, sa tête belle & bien coëffée; son corps si achevé que les Sculpteurs disent qu'on lit sur son visage le contentement qu'elle a de se voir si belle depuis les pieds jusqu'à la tête, & de ce qu'elle en peut faire juger tous ceux qui la regardent.

Le Fluteur & le More portent chacun quelque quatre pieds de haut: la Diane est beaucoup plus grande que nature: personne ne doute qu'elle ne soit antique, non plus que le More; mais pour les deux autres, le Mercure est absolument de Baccio Bandinelli, & les plus savans Sculpteurs ne doutent point que la Venus ne soit copiée d'après l'antique par Barthelemi Prieur.

Mais enfin le principal ornement de toute cette salle, est la statue de Diane, le peuple & Frey, tirent son origine de si loin, qu'ils veulent que ce soit une idole du Temple d'Ephese; qu'elle servit de Guide à ces Phocenses Grecs qui bâtirent Marseille, & que ce sont eux qui la transporterent d'Ionie en Provence, par l'avis & le conseil de certaine Prêtresse qui su su fet de leur larcin, aussi bien que de leur suite. Je ne m'amuserai point à resu-

ter cette fable ; j'assurerai seulement qu'elle passa de Rome en France sous François I. que d'abord elle fut placée au Chateau de Meudon à deux lieues de Paris, depuis à Fontaine-bleau dans le jardin de la Reine, & enfin dans la salle dont nous parlons. On m'en a fait voir un jet de bronze à Groewich maison de plaisance des Rois d'Angleterre; on pretend même qu'il y en a encore en Flandres, en Allemagne, en Italie, & qu'elle fait tête à l'Apollon du Belvedere, qui sans contredit est une des meilleures figures de Rome. Tous ceux qui ont confideré attentivement l'une & l'autre, tiennent qu'elles sont d'une même main, d'un même marbre & de la même maniere: si bien qu'ils croient que tous deux ont été adorés ensemble, & ont reçu de l'encens à Ephese, dans ce Temple de Diane si superbe & si renommé par tout le monde. Et de fait par les jets que nous avons de ces deux figures, nous voyons qu'elles s'entre-regardent; & n'étoit leur taille qui est differente, ce que la nature observe d'ordinaire à l'égard des deux sexes, on seroit bien empêché de dire quel est l'Apollon ou la Diane. Apollon a decoché son arc pendant que notre Diane souille dans son carquois pour asfouvir sa vengeance contre Niobé & ses enfans : elle a les bras nuds & retroussés, la gorge à demi couverte, la taille gresse & deliberée, les yeux vifs, le visage doux, la tête belle, son action est libre & aisée, son habit simple; & comme elle ne s'en trouve ni chargée ni embarassée, il est si propre pour une chasserelle, qu'il semble qu'afin de mieux courir, elle l'ait moins pris par necessité que par bienseance, sa robe, retroussée jusqu'aux genoux, est liée dans la ceinture avec negligence; les plis en sont couchés & rangés avec une étude presque inimitable; elle voltige & obéit plaisamment au gré du vent & de l'air; par endroits elle est si juste & si bien collée sur son corps, que cette Déesse toute chaste qu'elle soit, nous laisse voir quelques-unes de ces belles parties qu'elle ne decouvroit que devant ses filles & Endymion.

Sans difficulté donc, cette figure est antique & excellente tout ensembles mais comme les chef-d'œuvres les plus parfaits ne se peuvent garantir de la critique, quelques-uns, difficiles à contenter, s'attachant aux jambes, difent qu'elles sont trop grasses, & au lieu de les diminuer insensiblement, & à leur extremité nous montrer cette apophyse ou éminence douce & gibbeuse appellée la cheville du pied, elles sont presque tout d'une piece, depuis le pied jusqu'au gras de la jambe: d'autres pourtant, qui tout au moins ont le goût aussi bon que ceux-ci, en parlent bien autrement, & soutiennent au contraire que ces jambes - là sont admirables, que dans tout le reste du corps il ne se voit rien de plus accompli, que la cheville du pied a assés de saillie pour une semme, que ce beau sexe les a ordinairement plus rondes & plus grasses que le nôtre, & qu'ensin un peu de chair sied bien aux jambes d'une Diane; encore bien que la fatigue, le travail & les courses, les doivent avoir endurcies,

Des jambes, on passe aux autres parties, & les Savans dont je viens de parler, tout opposés qu'ils soient, demeurent d'accord touchant les pieds, qu'ils ont été regrattés & gatés en même tems, & ne savent à qui s'en prendre, sinon à Barthelemi qui l'a restaurée: c'est lui ajoutent-ils, qui lui a fait ce vilain bras qui deplaît à tant de monde, & emmanché de si mauvaise grace, que quelques - uns le nomment brusquement la partie honteuse de cette Chassers le comment de cette ch

La grande gallerie regne au dessus de ces disserens departemens; elle est de plein pied à la petite galerie, & terminée à ses deux bouts par un arc de triomphe: sa largeur est de vingt-huit pieds, & sa longueur de deux cens trente-deux toises: tant de longueur étonne, la vue se perd dans un ensoncement si prosond, & pour ainsi dire, avant que d'être au bout on est dejà las. Neron, à ce qu'on tient, est le seul qui en ait sait une de mille pas: au moins dans toute l'histoire ne se voit-il que ce seul exemple. Elle est éclai-

Tome II. Fij



#### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

rée de nonante-six grandes croisées & environnée au pourtour d'une grande corniche, qui sert d'arrachement à la voute dont elle est couverte. Dès les premieres senêtres, on découvre tous ces beaux objets & merveilleux qui se voyent de la petite gallerie; mais de plus des dernieres, les yeux se promenent sur un grand amas de bocages, de villages, de maisons champêtres, nouvelle perspective, qui toute rustique & vague qu'elle paroît, est tout

autrement égayée.

Pour conduire les tableaux & les ornemens qui devoient entrer dans cette gallerie, François Sublet Sieur des Noyers, Surintendant des bâtimens avoit fait venir Poussin de Rome exprès, comme le plus fameux peintre de notre siecle. Entre tant de Doreurs & de Stucateurs qui se trouvent roûjours à Rome, on avoit choisi Arudini & Branchi pour les stucs; & quant à la dorure, Ponti & Tritani. Les trumeaux des croisées devoient être remplis de pilastres Corinthiens, de bois peint & doré, qui eussent monté jusqu'à l'arrachement de la voute : outre cela de grands tableaux ; dans ces tableaux, Fouquiere le payifagiste du siecle eût peint nonante-six des plus belles & plus renommées villes du Royaume, & dont les habitans, chacun à part de la sienne, auroient fourni le profil, autant par menage, & pour fauver la depense, qu'afin que l'ouvrage fut plutôt achevé. La voute devoit être enrichie de quantité de compartimens de stuc: une partie auroit fait voir la naissance & toutes les actions heroïques d'Hercule, peintes de blanc & de noir sur un fond d'or après les desseins de Poussin: de grands Termes de même façon d'espace en espace auroient soutenu ces compartimens, leurs pieds eussent été plantés sur la corniche, & le reste du corps roulé fur la rondeur de la voute, où entre-deux on auroit rangé par maniere d'incrustation, les plus beaux bas-reliefs de l'arc de Constantin & de la colonne Trajanne. Il est aisé de juger que ces profils de Villes, & ces bas-reliefs n'ont rien de commun avec la vie d'Hercule; aussi Poussin fut-il contraint d'en venir là malgré lui, & de se conformer à la demande qu'on lui sit d'une ordonnance qui pût être exécutée en peu de tems & à peu de frais. Et de fait il n'eut pas le tems de mediter sur une aussi grande entreprise, ni de l'examiner de près ; aussi est-ce pour cela que dans cette voute nous y voyons tant de choses qui n'ont entre-elles aucun raport, & de plus tant de petits compartimens, qui ne repondent point à la grandeur d'une telle galerie. On croyoit alors achever l'ouvrage; mais s'y étant mal pris, on a tout laissé-là: le quart des compartimens, des stucs & des camayeux n'a pas seulement été fait; & même on n'a pas dressé la cinquiéme partie des pilastres, ni doré la dixiéme: & quant aux tableaux aucun n'a été commencé.

Voila tour ce que j'avois à dire tant du plan que de l'élevation & des appartemens du Louvre; peut-être m'accusera-t-on de m'être trop étendu; cependant si j'avois voulu croire les curieux, j'aurois bien passé outre, & me serois beaucoup plus arrêté que je n'ai fait, tant sur tous les bas-reliefs de la cour du Louvre & de la salle des Gardes de la Regente, que sur les tableaux, les basses-tailles & les arcs de triomphes de la grande & de la petite gallerie; sur l'Ordonnance de la salle des bains; ensin sur les peintures du nouvel appartement de la Reine, & sur les sigures de la salle des Antiques. Aussi à n'en point mentir, étoit- ce une chose faite, j'en avois particularisé & prouvé toutes les beautés & les désauts, travail qui me coutoit bien du tems & de la peine, & quoique j'aime ces sortes de curiosités, je n'ai pas laissé de tout déchirer, de crainte qu'un jour l'envie me prenant de les relire, & pour lors ne me déplaisant pas, je ne les sisse imprimer

de même que le reste.

# CE QUI S'EST PASSE' DANS LE LOUVRE de plus historique.

E tout ce qu'on a vû de memorable au Louvre, sous Philippe Auguste, Louis VIII. Louis IX. & Philippe le Hardi, je n'ai garde d'en rien dire, puisque les Historiens contemporains n'en disent rien euxmêmes: tout ce que j'ai pu apprendre, & que j'ai déja rapporté, est que Philippe Auguste y sit mettre prisonnier Ferrand, Comte de Flandres. J'ai fait encore savoir que long-tems depuis ces Princes, Charles V. y ruina une salle qu'on appelloit la salle de St Louis, qui est tout ce que j'ai pu apprendre de l'Histoire touchant le Louvre, mais en revanche les regîtres du Parlement, & du Tresor des chartes, les livres imprimés, & les manuscrits sont pleins des actions dignes de remarque, que Philippe le Bel, aussi-bien que ses successeurs y ont saites.

# SOUS PHILIPPE LE BEL.

ES regîtres du Parlement, & du Tresor des chartes, nous instruisent de trois choses asses considerables qui se passerent au Louvre sous Philippe le Bel. La premiere arriva en 1295, le jeudi de l'octave de l'Assomption: là Gui, Comte de Flandres demanda pardon au Roi de sa desobeissance, & de sa rebellion, avec promesse de reduire la Ville de Gand à rentrer dans son devoir & pour garants de sa parole, lui donna Guillaume de Flandres son fils, Gui Comte de St Pol, & Jean Seigneur d'Harcourt.

La seconde se passa en 1296, le vingt-un Janvier: là encore en presence du Roi, & dans sa chambre même, où étoient plusieurs Prelats, tant Cardinaux, qu'Archevêques & Evêques, outre cela quantité de Ducs, Comtes & autres grands Seigneurs, Pierre Flotte, Chevalier & Conseiller de Philippe le Bel, lut les lettres de Gui, Comte de Flandres, où il requeroit tous les Procureurs qu'il avoit nommés, & envoyés exprès pour traiter de paix.

La troisième est qu'en 1310, au mois de Fevrier, ce Prince érant veus alors, fonda une Chapellenie dans la Chapelle du Louvre, pour l'ame de Jeanne de Navarre, sa femme, & celles de ses predecesseurs: si bien quo sur la Prevôté de Paris, il assigna vingt-deux livres parisis de revenu, tant pour l'entretien, que pour la nourriture du Chapelain, qui en avoit la direction, & voulut de plus que lorsque lui & ses successeurs seroient logés au Château, on lui fournit la moitié du pain, du vin, de la chandelle, & autres necessités, qu'on livroit aux autres Chapelains; avec cette restriction, qu'il n'auroit que le quart de tout ceci, quand ses enfans seulement y seroient.

#### SOUS PHILIPPE DE VALOIS.

OUIS étant mort sans ensans mâles, Philippe de France, Comte de Poitiers; Charles de France son frere, Comte de Valois; & Eudes IV. Duc de Bourgogne, resolurent de se faire declarer Regens de France & de Navarre, pendant la grossesse de Clemence de Hongrie, seconde femme de Louis Hutin. Pour cela Charles vint à Paris le premier, se saiste du Palais, & leve le plus de monde qu'il peut. Philippe de son côté se

met en chemin : Louis de France, Comte d'Evreux, le Connétable de Chaîtillon, & quantité de grands Seigneurs vont audevant de lui, & pen de jours après le conduisirent au Louvre, où il manda les Bourgeois; le Connétable ensuite étant sorti à leur tête, se saissit du Palais, malgré la resistance de Charles. Peu de tems après les Princes s'accommoderent, & Philippe fut declaré Regent. Mais afin de contenter le Duc de Bourgogne, en 1316, ils firent un traité entre eux le 17. Juillet, où il fut arrêté que Jeanne de France, fille unique de Louis Hutin, & de Marguerite de Bourgogne, sa premiere femme, & la fille qui naitroit de la Reine Clemence auroient en mariage le Royaume de Navarre, & les Comtés de Champagne, & de Brie; que Jeanne seroit élevée par Agnès de France, fille de St Louis, & mere du Duc de Bourgogne, & d'ailleurs ne pourroit être mariée que du consentement du Regent. En execution de ce traité Philippe en 1316, ayant retiré cette Princesse du Louvre, où elle logeoit avec la Reine, la mit entre les mains du Duc, le jeudi avant la fête St Pierre, dont il prit Acte qui fut scellé du sceau de Bourgogne, & que j'ai lu au Tresor des chartes, à la layette cottée Bourgogne VI. La Reine au mois de Novembre ensuivant accoucha d'un fils dans le Château du Louyre, qu'on nomma Jean, qui y mourut huit jours après.

Depuis, Philippe de Valois tint au Louvre plusieurs assemblées, où se trouverent ses Pairs, ses Barons, & le reste de la Noblesse; tantôt pour remedier aux affaires & aux necessités de l'Etat; & tantôt pour le procès de Robert d'Artois, qui asin d'envahir le Comté d'Artois, avoit falssisé, & supposé quelques chartes, où il se donna bien de garde de paroître, car il n'y vint pas. Même à la troisième assemblée qui s'y sit en 1331, se contentant simplement d'y envoyer un Abbé de l'ordre de St Benoît, avec quelques gentilshommes, pour faire ses excuses au Roi, & à la compagnie,

& les prier tout ensemble de lui donner encore du tems.

#### SOUS LE ROI JEAN.

N 1355. le Roi Jean logeoit au Louvre, quand un jeudi vingt-quatre Septembre Charles II. Roi de Navarre, accompagné de son gendre, jura & protesta de lui garder la même fidelité qu'un fils doit à son pere, & un vassal à son Seigneur, & de plus lui demanda pardon d'être sorti du Royaume, pour contracter alliance avec le Roi d'Angleterre; & encore d'avoir assassiné Charles d'Espagne, Connétable de France; ce qu'il sit au reste en presence de Jeanne de France, sa femme, de Jeanne d'Evreux sa tante, veuve de Charles le Bel, de Blanche de Navarre sa sœur, veuve de Philippe de Valois, de Charles Dauphin, Duc de Normandie, son beaufrere, & plusieurs autres, tant Princes que Princesses, & grands Seigneurs.

L'année d'après Charles Dauphin, le lendemain de la Toussaint, assembla son Conseil au Louvre, où la resolution sut prise de rompre les Etats

qui se tenoient à Paris.

En 1358, le Roi Jean pour lors étant prisonnier en Angleterre, les Parissens s'aviserent d'assieger le Louvre, & de sait après en avoir chassé le Gouverneur, & transporté à l'Hotel de Ville toutes les munitions de guerre qui s'y trouverent, ils boucherent la principale entrée du Château qui tenoit au quai de l'Ecole, & ouvrirent en même tems celle de la rue du Louvre. Depuis le Dauphin étant rentré dans Paris, & devenu le maître, choisit le Louvre pour sa demeure ordinaire; & ce sur là qu'en 1359, il donna le Comté & le Bailliage de Mâcon, à Jean Comte de Poitou, & que le Roi Jean son pere, ayant sait la paix avec l'Anglois, unit en 1361, à la Couronne les Duchés de Bourgogne & de Normandie avec les Comtés de Thoulouse & de Champagne.

#### SOUS CHARLES V.

Charles V. après la mort de son pere, confirma au Comte de Poitou la donation qu'il lui avoir faite en 1359. n'étant que Dauphin, du Comté & du Bailliage de Mâcon.

En 1368, il logea au Louvre Leonor de Clarence, second fils d'Edouard III. Roi d'Angleterre, lorsqu'il passoit pour aller épouser en troisièmes noces Yolande de Milan, fille de Jean Galeasse, premier Duc de Milan.

En 1373. Jean de France, Duc de Berri, lui fit hommage au Louvre du Comté de Poitiers, & par même moyen, le Sire de Parthenai, avec plusieurs autres Barons de cette Province lui prêterent le serment de fidelité.

avec prometle de le servir contre le Roi d'Angleterre.

La même année le Roi assembla plus de cent vingt personnes dans le même Palais, tant Princes, Prelats, grands Seigneurs, que Conseillers du Parlement, Maîtres des Requêtes, & de la Chambre des Comptes, pour proceder à l'élection par serutin d'un Chancelier de France. Les regîtres de la Chambre du Parlement, portent que Pierre d'Orgemont, premier President eut cent cinq voix pour lui; que Regnaut de Corbie sut élu premier President à sa place par la même assemblée; & que là tous deux preterent le serment ordinaire entre les mains du Roi: & de plus que le jour de Noel ensuivant, au même lieu, ils surent créés Chevaliers par ce Prince.

En 1377. Charles IV. Empereur vint à Paris, & logea au Louvre, à qui le Roi ceda son appartement, & la Reine le sien à Vencessas, Roi des Romains. Pendant le sejour qu'il y sit, Charles V. y assembla tous les Princes & les plus notables du Royaume, & tous les Gonseillers d'Etat, qui se trouverent alors à Paris; & sut si bien representer à l'Empereur & à Vencessas, le juste sujet qu'il avoit de se plaindre d'Edouard III. & de Richard II. Rois d'Angleterre, qu'ils lui promirent de se declarer pour lui, non seulement contre Richard, mais encore contre tous ses ennemis.

En 1378, il donna audience au Louvre à Guy de Maillesec, surnommé de Chassus, Cardinal de Limoges, Legat à latere, en presence de quantité de Prelats, de Princes, de Barons, de Docteurs de l'Université, sur l'élection frauduleuse du Pape Barthelemi, Archevêque de Bari, élu sous le nom

d'Urbain VI.

# SOUS CHARLES VI.

ANS le tems que Charles VI. faisoit la guerre en Flandres, les Maillotins proposerent de raser le Louvre, aussi-bien que le Chateau de Beauté, & celui de la Bastille; ce qui sur si bien reçu des seditieux, que la chose auroit été executée sans un marchand nommé le Flamand, qui leur conseilla de ne pas tant se hâter, & d'attendre au moins, qu'on sût au vrai comment les affaires alloient en Flandres, & ce qu'il en salloit esperer. On sait que le Roi retourna victorieux; qu'il entra à Paris comme dans une Ville de conquête; obligea les Bourgeois d'apporter leurs armes & leurs chaînes à la Bastille, & au Louvre. L'Auteur anonyme de la chronique manuscrite de St Denys, en parlant de leurs armes, ajoute qu'ils en avoient sait une si grande provisson, qu'il s'en trouva assés pour armer huit cens mille hommes: ceci arriva en 1382.

En 1388. Guillaume Evêque d'Evreux se retracta dans la chambre du Roi, de plusieurs opinions erronées, & cela en presence, tant du Roi, que de

plusieurs Princes, & grands Seigneurs, & de l'Université.

En 1389. Isabelle de Baviere, femme de Charles VI. accoucha au Louvre d'une fille, qui fut nommée Isabelle, mariée depuis à Richard II. Roi d'Angleterre, & à Charles I. Duc d'Orleans.

En 1399. Andronic, en 1400. Emanuel, tous deux Empereurs de Grece; en 1415. l'Empereur Sigismond; & en 1422. le Roi & la Reine d'Angleterre

demcurerent quelques jours au Louvre.

Enfin durant la maladie de Charles VI. deux assemblées fort memorables furent tenues dans la grande salle, & toutes deux à pareil jour, le même mois, la même année, & à huit jours l'une près de l'autre; savoir la premiere en 1408. le mercredi cinq Septembre, & la seconde le mercredi onze du'inême mois.

La premiere eut lieu, l'rsque le Roi par la bouche de Jean Juvenal des Urfins, son Avocat, sit savoir qu'il se reposoit du gouvernement de son Royaume, pendant son absence, ou sa maladie, sur Isabelle de Baviere, la femme, & sur Louis de France, Duc de Guyenne, son fils ainé. Comme cette nouveauté étoit de très-grande importance, aussi voulut-on qu'elle sût examinée par des personnes les plus considerables, tant de la Noblesse que du Clergé, & du tiers Etat. Les regîtres du Conseil du Parlement, portent que la Reine, le Duc de Guyenne, & des Ursins y assisterent, avec les Ducs de Berri, de Bretagne, & de Bourbon, de plus les Comtes de St Pol, de Mortaing, d'Alençon, de Clermont, de Dommartin, de Tancarville, la Duchesse de Guyenne, & la Comtesse de Charolois s'y trouverent. Outre cela le Connétable, le Chancelier, les Presidens du Parlement, le grand Maître d'Hotel, les Archevéques de Bourges, de Thoulouie, & de Sens, les Evêques de Senlis, de Beauvais, d'Amiens, d'Evreux, de Lodeve, d'Albi, de Therouenne, de Senez, de Maillezais, fans bien d'autres Evêques & Abbés. Ajoutés à cela le Prevôt de Paris, le Prevôt des Marchands, une centaine de Bourgeois, ou peu s'en faut, avec je ne sai combien d'autres personnes notables, & Conseillers d'Etat.

A la seconde qui étoit composée de la plupart des personnes que j'ai dir, savoir de Louis de France, des Ducs de Berri, de Bretagne, & de Bourbon, des Comtes de Mortaing, d'Alençon, de Tancarville, & de Clermont; du Connétable, du Chevalier, des Presidens & principaux Officiers du Parlement, aussi-bien que de la Chambre des Comptes; de plusieurs Barons, Presars & Chevaliers; du Prevôt de Paris, & de celui des Marchands avec quantité de Bourgeoisse: le Recteur de plus s'y trouva accompagné d'un grand nombre de Regens, & Maitres ès Arts. Là sut donnée audiance à Valentine de Milan, Duchesse d'Orleans, & à ses enfans; l'Abbé de Chety parla pour eux, & se plaignit hautement de la hardiesse de Jean Petit, qui avoit eu l'insolence de soutenir que c'étoit avec raison, que Jean Duc de Bourgogne, avoit attenté à la vie de Louis I. Duc d'Orleans, & ensuite resuta avec vigueur toutes les caloninies que sa partie adverse avoit alle-

guée contre l'honneur de son Maître.

Je ne crois pas qu'il se soit rien passé de notable au Louvre, sous les regnes de Charles VII. Louis XI. & Charles VIII. Du moins je n'en ai rien decouvert, ni dans l'Histoire, ni dans les chroniques de ces Princes, qui m'ont passé par les mains. Aussi est-il vrai qu'ils y logerent rarement, ne le considerant plus comme une maison Royale, mais simplement comme un Arsenal, & une Citadelle: si bien que lors qu'ils demeuroient à Paris, leur sejour ordinaire étoit à l'Hotel de St Pol, & aux Tournelles. En effet ces Princes tinrent si peu de compte du Louvre, & le lieu demeura si abandonné, que quelques-uns ayant fait acroire aux Officiers de la Prevôté de Paris, que le Châtelet, où ils rendoient la justice, menaçoit de ruine, Louis XII. leur permit d'y transporter leur auditoire & leurs pgisons. Mais comme depuis on vint à reconnoître que c'étoit une terreur

49

panique, que le Roi de plus faisoit travailler au Chatelet, & n'entendoit pas qu'ils demeurassent au Louvre long-tems. Car même d'abord il leur sut dessendu d'allumer du seu dans pas une cheminée, à cause du sousre, du charbon & des autres munitions de guerre qu'on gardoit dans les caves, dans les chambres, les salles basses, & même dans un des corps de logis. Tellement qu'en 1506, les reparations étant achevées, le Roi par ses Lettres Patentes du 23. Decembre, leur ordonna de retourner au Chatelet, & de le faire augmenter & rebâtir.

# SOUS LOUIS XII. ET FRANCOIS I.

SOUS le regne de Louis XII. le Louvre ne fut pas mieux entretenu que sous Charles VIII. Louis XI. & Charles VII. il étoit en si mauvais état, que du tems de François I. pour y loger Charles-Quint en'1539. il fallut faire quantité de reparations. On dora toutes les girouettes. Les armes de France en plusieurs endroits furent peintes & arborées. On attachæ contre le mur, tant des escaliers que des salles & des anti-chambres, des chandeliers de laiton. La plupart des croisées furent agrandies, & les vitres peintes. On augmenta le nombre des appartemens. On fit des lices: il y eut des joûtes & des tournois. En un mot on n'oublia ni n'épargna rien, afin' d'y mieux recevoir l'Empereur, & le regaler magnifiquement. Et de fait on rendit ce Chateau si logeable, que Charles-Quint, le Roi, la Reine, le Dauphin, la Dauphine, le Roi & la Reine de Navarre, les Enfans de France, le Cardinal de Tournon, le Connétable, & même la Duchesse d'Etampes, Maitresse de François I. y eurent chacun des appartemens proportionnés à leur qualité. Aussi alors y sit-on tant de depénse, qu'un regître entier des œuvres Royaux en est tout plein, & ne contient autre chose. Ce fut au Louvre que l'Empereur entendit les harangues des Cours fouveraines; & que le Prevôt des Marchands lui presenta un Hercule d'argent de six pieds de haut, tenant deux grosses colonnes qu'il s'efforçoit d'enfoncer dans la terre bien avant.

Je pense avoir dit qu'avant l'arrivée de Charles-Quint, & même depuis, non seulement François I. avoit fait dresser des lices devant la principale entrée du Louvre, qui étoit du côté de la riviere; mais même Charles VI. & Charles V. & que les Princes & les Grands Seigneurs y étoient souvent; mais tout cela n'est point comparable à ce qui s'y passa en 1545.

Le jeune Savoniere, autrement dit le sieur de la Perrine, ayant tenu quelques propos scandaleux de Vanlai, jusqu'à l'accuser d'un crime infame, dont les Historiens contemporains ne nous ont point voulu faire savoir le nom. Vanlai là-dessus l'obligea par force de signer un écrit où il se retractoit de tout ce qu'il avoit publié contre lui. Savoniere aussi-tôt se vint plaindre à François I. du procedé de celui-ci, lui en demanda justice; & comme l'autre n'étoir pas trop bien venu à la Cour, non seulement il obtint la permission de lui saire un appel; mais même le Roi lui dit qu'il vouloit être spectateur de leur combat, & qu'il prit un de ses Herauts d'armes pour envoyer à son ennemi : ce qui fut executé-avec toutes les formes observées en telle occasion. Le Heraut porta à Vanlai le cartel de la Perrine, & lui en sit savoir le jour & le camp. Le devant du Louvre étoit le camp; le premier jour de l'an celui du duel : & quoi qu'en ce tems-là l'année commençat encore à Paques, une si sainte journée ne laissa pas d'être choisie pour cette action sanguinaire. Ce jour-là donc, tout l'espace qui regne depuis les fosses du Louvre jusqu'à la riviere, se trouva couvert d'échafauts, de tentes, de barrieres, & d'une grande foule de spectateurs. François I. Louise de Savoie sa mere, plusieurs Princes & Princesses y Tome II.

étoient, avec quantité de Seigneurs & Dames de la Cour. Savoniere, se presenta, & attendit vainement son adversaire, car il ne parut point, à cause du Roi & de la Regente qui le haissoient. Quelques-uns tiennent pourtant qu'il y vint, mais deguisé. Quoi qu'il en soit, Savoniere sortit glorieux du camp, & l'on n'oublia aucune des ceremonies accoutumées, pour lui donner tout l'honneur de la victoire.

Sous Henri II. & François II. il ne se fit rien au Louvre de considerable, parce que le dernier regna peu, & que du tems de Henri son pere, qui y faisoit bâtir, il sur presque toujours embarrasse de pierres, de Ma-

nœuvres & de Maçons.

#### SOUS CHARLES IX.

CHARLES IX. après avoir abandonné les Tournelles, à cause qu'elles étoient ensanglantées du sang de son pere, vint loger au Lou-

vre, où il se passa de son tems quatre choses memorables.

La premiere est tirée du troisième livre des Hommes Illustres de Brantôme, où il dit qu'en 1567, le sept Octobre on tint au Louvre une assemblée generale, où Anne de Montmoranci, Connétable de France, se trouva, & sit voir une monoie qui surprit & irrita en même tems toute la compagnie. Louis de Bourbon, Prince de Condé, frere d'Antoine Roi de Navarre, l'avoit sait fraper. Du côté de la tête étoit le portrait de ce Prince, & pour legende Louis XIII. Roi de France.

La seconde & la troisième se passerent en 1572, le dix-huit & le vingtquatre du mois d'Août, qui surent le sestin nuprial de Henri de Bourbon, Roi de Navarre, depuis Roi de France, & de Marguerite de France, sille de Henri II. & sœur de Charles IX. Festin qui sur ensanglanté six jours après du meurtre de Gaspar de Coligni, Amiral de France, & de tant d'autres Religionaires. Le tout comploté & conclu au Louvre, à la pour-

suite de Catherine de Medicis & de la Maison de Guise.

La derniere fut la naissance de Marie Isabelle, fille de Charles IX. qui vint au monde en 1572. le vingt-sept Octobre.

#### SOUS HENRI IV.

EN 1597. Charles de Lorraine, Duc de Maïenne fit pendre dans la basse Salle du Louvre, Louchard, Ameline, Aimonnot & Henroux, les plus s'editieux des douze Quarteniers de Paris, pour vanger la mort de Barnabé Brisson, Premier President, qu'ils avoient fait mourir injustement.

En 1593, dans la grande Salle, se joua la farce des Etats de la Ligue

convoqués à Paris le onze Janvier.

En 1599. Henri IV. le trente Janvier, sit saire à sa mode, dans son cabinet, le mariage de Catherine de Bourbon sa sœut, qui étoit de la Religion, avec Henri de Lorraine, Duc de Bar, Catholique, & sils ainé de Charles Duc de Lorraine. Et sut ce que Charles de Bourbon, Archevêque de Rouen, son frere naturel, en faisoit resus, le Roi l'y contraignit. Il y pratiqua à la verité routes les ceremonies qu'on observe dans l'Eglise, hormis qu'il ne dit point la Messe, à cause que la Princesse ne voulut point quitter la Religion où elle avoit été élevée; si bien qu'après la benediction nuptiale, chacun alla faire ses devotions où il voulut

En 1617, sur un des poteaux du pont-levis du Louvre, Conchino Conchini, le lundi vingt-sept Avril, sut tué à coups de pistolet; & même là sur

quelque poteau se voient des balles de plomb qu'on tira sur lui.

· Voila tout ce que j'ai pû découvrir du Louvre, touchant ce qui y est arrivé de considerable depuis sa sondation.

# NOMS DE TOUS LES GRANDS SEIGNEURS qui se sont logés aux environs du Louvre.

UANT aux Grands Seigneurs qui ont eu des Hotels, tant le long de la rue du Louvre, que dans cette grande Isle, renfermée entre cette rue-là & celle de St Honoré, & même les fossés de la ville & la riviere. Voici leurs noms.

Le plus ancien Hotel que j'aie deterré en ce quartier-là, est celui d'Alphonse de France, frere de St Louis, Comte de Poitiers & de Toulouse; & parce que sa principale entrée étoit à la rue d'Hosteriche, on l'appelloit l'Hotel d'Hosteriche. Après samort Archambault, Comte de Perigord, l'acheta de ses heritiers; & en ayant revendu la moitié à Pierre de France, Comte d'Alençon & de Blois, & frere de Philippe le Bel, il changea de nom pour lors, & fut appellé l'Hotel d'Alençon. Depuis, Enguerrand de Marigni l'acquit après sa mort. Louis Hutin l'unit à son domaine, & le donna à Philippe de Valois. Ensuite il appartint à Charles son frere, Comte d'Alençon. Et enfin à Henri de France, Duc d'Anjou, depuis Roi de France & de Pologne; ce qui fut cause qu'on l'appella l'Hotel d'Anjou, nom qu'il conserva même après que ce Prince l'eut donné à Marguerite de France sa sœur, Reine de Navarre; mais qu'il perdit en 1581. si-tôt que Marie de Bourbon, Duchesse de Longueville, l'eut acheté du sieur de Pybrac, en faveur duquel la Reine de Navarre s'en étoit defaite un an

Sous Philippe le Bel, Enguerand de Marigni avoit son Hotel attenant

celui dont je viens de parler.

Du tems de Philippe le Long, Mathieu de Trie, Maréchal de France, demeuroit entre deux. Et sous les regnes de ces deux Philippes, les Ducs de Bourbon commencerent à loger au petit Bourbon & s'y établir.

Catherine d'Artois, Comtesse d'Aumalle, & Blanche, Comtesse d'Harcourt, sa fille, avoient leur Hotel du tems du Roi Jean à la rue d'Hosteriche; mais que Charles Regent du Royaume pendant la prison de son pere, confisqua & donna au Maréchal de Bouciquault, pour s'être declarées contre lui, & avoir reçu le Roi de Navarre, dans leurs forteresses, aussi-bien que sa garnison.

Louis d'Evreux qui mourut à la fin du quatorzième siecle, étoit proprietaire d'une grande maison qui tenoit à celle dont je viens de parler, que le Regent confisqua. Elle étoit si spacieuse, que non seulement elle passoit de la rue des Poulies à la rue du Louvre, mais se dechargeoit encore dans une basse-cour & une grange bâtie de l'autre côté de cette rue. Par la quarante-quatriéme-liasse des lettres & titres trouvés en la Chambre de la grande voûte de la Chambre des Comptes de Moulins, qui m'a été communiquée; il paroît que cette grange & cette hasse-cour étoient attachées d'un côté à l'Hotel de la Roche-Guyon, & de l'autre à celui du Comte de St Pol. On ne sait si c'est de la grande maison qu'il est parlé ou de l'Hotel

J'apprens du Cartulaire de St Thomas du Louvre, que cette maison avoit appartenu à une Comtesse de Xaintonge, dont je n'ai pû favoir le nom; que depuis. Robert Comte de Clermont en fut proprietaire; & que du tems de Charles VI. Robert de Senlis & Agnès sa femme le vendirent quinze cens livres tournois, ou quinze cens francs d'or, au coin du Roi, à Wallerand de Luxembourg, Comte de St Pol & de Ligni. Si bien qu'alors

Tome II.

elle s'étendoit depuis la rue d'Hosteriche jusqu'à celle du Cocq, qu'on appelloit la rue de Richebourg, & regnoit le long de la rue St Honoré.

Les Ducs de Bretagne sous Philippe Auguste & quelques-uns de ses successeurs logeoient derrière St Thomas du Louvre, dans un lieu nommé l'Hotel de la petite Bretagne.

Depuis, les Comtes de Vendôme & de Chevreuse; Jacques de Bourbon; Comte de la Marche; & Gui de Laval, eurent leur logis à la rue St Tho-

mas & à celle de Froimantel.

Enfin Pierre des Essarts en 1342, avoit une maison de campagne dans cette grande piece de terre qui est environnée tant des vieux & nouveaux murs de la ville, que de la rue St Honoré & de la riviere; & que presentement couvrent les Couvents de l'Assomption, des Feuillans, des Capucins, la grande Ecurie, un fort grand nombre de maisons de particuliers, le Palais & le Jardin des Tuilleries. C'est là tout ce que J'avois à dire du Louvre.

# LE PALAIS DES TUILLERIES.

E nom de Tuilleries a été donné à ce Palais, à cause que le lieu où il est situé, & tous les environs étoient remplis autresois de plusieurs Tuilleries, qui dans le treizième, le quatorzième & le quinzième siecle sournissoient des tuilles à la plupart des Couvreurs de Paris. Les Regîtres de la Chambre des Comptes, sont si pleins de noms des Tuilliers qui y ont demeuré depuis trois ou quatre cens ans, que je pourrois dans un besoin les nommer tous, & saire un juste calcul des milliers de tuilles qu'ils ont livrés pour couvrir le Palais Royal, l'Hotel St Pol, le Louvre, les Tournelles, & les autres lieux publics & Maisons Royales des environs de Paris.

J'ai dit qu'en 1342. Pierre des Essarts & Jeanne sa femme avoient là une maison qu'on nommoit l'Hotel des Tuilleries, qu'ils donnerent aux Quinze-Vingts avec quarante-deux arpens de terres labourables, sermés de murs, attachés à cet Hopital. Mais je n'ai pas dit que Nicolas Neusville, Secretaire & grand Audiancier des Finances, étoit proprietaire dans le siecle passé, d'une autre maison accompagnée d'une cour & d'un jardin appellée pareillement les Tuilleries, & située le long de la Seine sur le chemin qui conduisoit de la Porte St Honoré au Bois de Boulogne; & qu'il échangea sous François I. contre l'Hotel de Chanteloup, près de Châtres sous Montlheri, avec ses appartenances & dependances. Depuis, Catherine de Medicis sit raser tout ce qu'il y avoit de bâtimens dans ces Tuilleries pour planter son grand Jardin & sonder son Palais.

#### PLAN DU PALAIS.

U Cerceau nous a donné un plan du Palais des Tuilleries, tel que la Reine l'avoit arrêté, & tel qu'elle l'auroit achevé, si certaines superstitions, ausquelles elle ajoutoit un peu trop de soi, ne l'en eusent détourné. Ce plan au reste est très-magnisique; & par le principal corps de logis que cette Princesse y a fait élever avec tant de propreté & de dépense, on peut assurer que l'élevation & le plan eussent eu ensemble beaucoup d'union & de correspondance; & qu'ensin cette Maison auroit été la plus superbe & la plus achevée du Royaume.

Les anciens fossés de la ville le terminent d'un côté; & de l'autre il est bordé de la Seine. Lorsque Catherine de Medicis le commença, une plate campagne aussi vaste que sertile, & terminée de colines sort aboudantes, lui donnoit d'ailleurs plus d'espace qu'il ne lui en falloit pour faire un jardin autant grand & delicieux qu'elle eut voulu. Ainsi ce Palais n'a point été entrepris pour faire partie du Louvre; & s'ils sont joints maintenant, la politique de Henri IV y a bien autant contribué que sa magnificence.

Dans le discours que du Cerceau a fair de cette Maison, il ne nous a point appris le nom des Architectes qui l'ont conduite. Mais j'ai été informé par les Architectes de notre tems, & par l'ordonnance & la maniere des faces, quoiqu'il ne consiste qu'en un corps de logis, qu'il a neanmoins été conduit par trois disserents hommes. Ce qu'Henri IV. y sit bâtir pour le joindre au Louvre par la grande gallerie, a été ordonné par du Cerceau: & ce que Catherine de Medicis y a construit, est de la conduite de Bullant & de Philbert de Lorme. Jean Bullant est l'Architecte de ce beau pavillon élevé de deux étages, couronnés d'un attique, & accompagnés de deux files de colonnes isolées, Ioniques & Corinthiennes, portées sur un grand focle ou pied d'estal regnant tout le long de ce superbe édifice. Quant aux colonnes du premier ordre, les plus savans Architectes les tiennent si bien mesurées & si doctement; les bates si belles, quoique d'une maniere moderne & particuliere; les moulures si nettement profilées; & tous les ornemens si mignardement traités, qu'ils ne trouvent rien dans l'antique de plus grand ni de meilleur.

Mais comme il se remarque des desauts, même dans les plus excellens ches-d'œuvres, les gens du métier trouvent quelque chose à redire touchant l'ordonnance de ce premier étage. Ils tiennent que Bullant a mis malà-propos les couvertures des croisées au niveau de l'architrave de cet ordres & de plus, quoique les croisées soient très-belles, ils disent qu'elles ressemblent à des Dames de fort belle taille, à qui on auroit tranché la tête ; joint que la grande saillie de l'architrave fait trop d'ombre dans les chambres & les rend obscures. Ils se plaignent encore de ce que cet architrave brise & renverse les frontons des niches d'entre les colonnes tant du premier que du second étage; que cela ne se fait jamais, & que c'est une té-

merité que Palladio a refutée par de fortes raisons.

Le corps de logis d'une grandeur demesurée & d'une magnificence admirable, mais plein de désauts, qui tient à ce Pavillon, est de la conduite de Philbert de Lorme. Ses saces sont rehaussées d'une ordonnance de colonnes & de pilastres de son invention, qu'il admire lui-même & l'appelle Françoise; & que tout au contraire Chambrai nomme un ordre moins barbare & moins plaisant que le Gothique. Il est composé de plusieurs pieces de marbre & de pierres, chargées de basses-tailles & de devises, & de plus incrustée de diverses sortes de marbre, de bronze doré & marcassite, & d'autres pierres minerales, qui le rendent magnifique à la verité, mais très-irregulier.

Dessus cette ordonnance regne un attique de même maniere, couronné de frontons avec d'excellentes figures de pierre dure, de la main de Maître Ponce, & appliqué à des salles & des anti-chambres peintes par Bunel, dont j'ai parlé. En 1626. & 27. on tint dans la grande salle l'assemblée des Notables du Royaume, où Louis XIII. vint les assurer qu'il ne les avoit assemblés que pour remedier aux desordres de l'Etat, & où le Maréchal de Schomberg leur témoigna que le Roi vouloit entretenir trente mille hommes de guerre & les bien payer.

# L'ESCALIER DES TUILLERIES.

N monte à la grande salle dont je viens de parler, par un degré le plus vaste, le plus aisé, & le plus admirable qui soit au monde, que Philbert de Lorme a conduit. Sa cage porte en dedans quatre toiles & demie de large, sur cinq de long & dix de haut; elle est quarrée-longue par dehors, mais arondie par dedans en élipse avec les marches & les rampes & entourées de trompes en niche rampante. Dans cette cage, de Lorme a renfermé un degré ovale, vuide & fans colonne ni noyau dans le milieu. qui tourne de fond en cime, commence & finit en limace, porte huit pieds de marche, & vingt-deux de vuide, & de plus bordé d'une balustrade de bronze. Quatre trompes nommées communement trompes en tour creuse, rampantes & bombées, sont distribuées dans les quatre angles de la cage, & servent d'apui & de fondement aux marches. Ces trompes au reste, forment une ligne spirale, qui fait insensiblement une belle & longue élipse rejettant de fort bonne grace la perfection de l'ovale : d'ailleurs elles sont si plattes & surbaissées qu'elles ne se voient presque point. Si bien qu'autant de fois qu'on vient à regarder cette pesante masse de pierre & de bronze faite en coquille, qui roule entre deux airs, il semble qu'elle soit prête à tomber & à ensevelir sous ses ruines ceux qui la contemplent. Cependant on y monte en sureté & commodement par des marches spirales & tournantes, non seulement basses & aisées, mais distinguées encore par quelques paliers pour plus de facilité & de bienseance,

Cet escalier en un mot, est si bien entendu, & si proprement conduit. fans faire jarret, & tourne insensiblement tout d'une venue, par une ligne qui fuit la forme de ce trait, non moins rampante qu'adoucie, que jusqu'à present il ne s'est encore rienvu de ce genre-là, de plus hardi ni de plus admirable. Les Geometres neanmoins y reprennent je ne sai quoi qui est que le socle coule soubassement de son appui, & ne porte point de haut en bas une égale hauteur; car c'est par ce petit deffaut qu'ils commencent d'ordinaire la description de ce bel escalier. De Lorme mourut avant que de l'achever; après sa mort, pas un Architecte du Royaume, ni Geometre n'ofa le continuer. Boullet Maitre Maçon fut le feul qui se vanta d'avoir trouvé le trait du deffunt; sur cela Henri IV.lui en ayant abandonné la conduite tout ce qu'il a fait, a été de finir de mauvaise grace, le miracle de la coupe des pierres. Ce merveilleux chef-d'œuvre a donné lieu à quantité de fables que je laisse là ; tout ce que je puis dire, est que si cet escalier avoit été fait dans un fiecle plus éloigné de nous, on nous feroit accroire que quelque

Sorcier ou Fée l'auroient bâti.

Il y en a qui prétendent que si ce grand Geometre eut vêcu davantage il auroit rehaussé de plus de tours & de retours, de plis & de replis, une élipse si gentille & si industrieuse; bien loin de la finir ni si court, ni si roide, ni de si mauvaise grace; que toutes les marches en eussent été douces & tournantes de fond en comble; & enfin qu'il l'auroit fait regner jusques dans le dôme. D'autres au contraire veulent, que jamais de Lorme n'auroit continué les marches jusques dans le dôme, qu'il s'en seroit bien donné de garde ; qu'autrement l'entrée auroit été semblable à celle d'une trape &

d'un cabaret borgne.

### LE MAGASIN DES ANTIQUES.

E magasin des Antiques du Roi est dans ce Palais, & consiste en cinq troncs de cedres du Liban; en plusieurs morceaux de porphire des colonnes & des degrés du Temple de Salomon; en un très-grand nombre de statues, de bustes & de basses-railles de marbre antique; en quantité de jets des meilleurs reliefs de Rome; & en quelques debris de cette pyramide qu'on éleva devant le Palais en 1593, sur les tuines de la maison paternelle, de Jean Chassel.

Les marbres ont été amassés dans ce tems heureux, mais qui a duré si peu, où l'on a vu nos Rois aimer les belles choses, & que les beaux arts

étoient cultivés en France.

Nous tenons les cedres & les porphires de la pieté de St Louis, qui les apporta au retour de son voyage de la Terre-Sainte: les cedres sont bruts & inutiles, vêtus de leur écorce, & au même état que St Louis nous les a laissés.

Les tronçons des colonnes sont la plupart gâtés ou rompus; les uns ont été sciés en tranches pour en faire des tables; les autres marqués seulement de traces qu'on vouloir faire en tranches; & il n'y a que les marches de porphire où l'on n'a point touché. Comme elles portent une longueur & une largeur inégale, on juge qu'elles ont servi à plusieurs passages & plusieurs portes. Les Juiss les ont si souvent pressées & soulées à sorce de sortir du Temple & d'y entrer, que leurs pieds en ont arondi les arêtes, & leur ont donné ensin, un poli qu'elles n'auroient pas, & qui manque ordinairement à une matiere si rebelle & si opiniâtre. Les curieux les considerent à cause de leur vieillesse, & du lieu d'où elles ont été tirées. Les devots les honorent comme des Reliques, qui vraisemblablement ont servi de marche-pied au Sauveur.

#### BAS-RELIEFS.

UOIQUE Gaston de France ait dépouillé ce magasin de quantité de bustes, de statues, & de basses-tailles antiques, il ne laisse pas neanmoins, de s'y en voir encore un très-grand nombre.

Entre les bas-reliefs on estime un siege antique qui soule le monde aux pieds : c'est ce que les anciens nommoient sella sacra: & on tient que

Poussin le trouva si excellent qu'il cut envie de le faire mouler.

On considere particulierement un petit tombeau antique, quarré, chargé de feuillances & de trophées fort curieusement dessinés, ce que les Romains nommoient Arcula; il paroît si riche qu'on croit qu'il a servi de maufolée à quelque fils d'Empereur. On admire une des faces du tombeau de Bachus couverte d'ensans, dont les uns vendangent, les autres trainent des cuves pleines de vin & de raisins.

#### STATUES.

POUR ce qui est des statues, les curieux ne se lassent point de regarder une Cibelle ou une Diane mamelée haute de deux pieds, & de même un Mercure, une Minerve, & une Cerès grands comme nature; de plus une Diane sans bras, sans tête & sans jambes, dont le sein est petit, rond,

#### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

& bien separé, la draperie bien entendue, les carnations vraies: une autre Diane encore haute de quatre pieds, dont l'air de tête est amoureux, l'atritude galante, les vêtemens negligés; enfin un Bachus chancelant, gras, potelé, appuyé sur un Satyre, monté sur une panthere, & vêtu d'une peau

#### BUSTES.

N y compte plus de bustes que de statues & de basses-tailles : j'ai vu une tête d'Apollon, montée sur un buste de semme; une tête de Bachus, une autre d'un Satyre sans nés: cinq ou six Caligules; autant de Vitelles, & de Domitiens: un Demosthene, un Brutus, une tête de Caton d'Utique de pierre de touche montée sur un buste de marbre noir : Marc-Aurele, Balbin, Geta; Charles le Chauve; Faustine; Crispine, semme de Commode, Julia Domna, femme de Severe, Julia Procla, dont l'Histoire ne parle point; deux masques de Pan qui ont la bouche ouverte, les yeux troués,

la barbe grande & mêlée.

De ces bustes, le plus universellement admiré, est celui de Marc-Aurelle: & des rêtes, celle d'Apollon. Bien que le buste de Marc - Aurelle soit de marbre noir, qui passe pour une couleur ingrate en sculpture: on y trouve pourtant ces beaux traits de visage, qui d'abord faisoient juger de son integrité: il a les yeux à seur de tête, doux & humains, le nés aquilin, mais bien fait, la barbe longue & mêlée, mais venerable, les cheveux frisés, la bouche mediocre & un peu pleine. Le Sculpteur l'a representé grand comme nature, à l'age de quarante ans ou environ, & enfin l'a si bien dessiné que les gens du métier, le tiennent pour un des meilleurs bustes du

La tête d'Apolion ne cede en rien au buste de Marc-Aurelle : elle est d'une grandeur Colossalle, & montée sur un buste de semme d'albâtre oriental: sa bouche, son nés, ses yeux, ses cheveux sont d'une grande maniere, il n'y a point de partie qui ne soit majestueuse & mesurée bien justement : en un mot tout est si achevé dans cette belle tête, que s'il s'en trouve à Rome qui puisse lui être comparée, les Curieux tiennent qu'aucune ne la surpasse. Au reste, on ne doit pas s'étonner si cet Apollon est mis sur un buste de semme, comme n'étant qu'une marque du peu de cas qu'on fait de ce magasin; aussi est-il si negligé, que sans Tristan de St Amant, je n'aurois pas pu dire le nom des bustes & des figures que j'ai raporté. Avant que je l'eusse prié de les voir, on prenoit Balbin pour Vitelle, Charles le Chauve pour Attila; & Crispine pour Agrippine, Julia Domna & Julia Procla n'étoient pas connues, le reste n'avoit point de nom, ou portoit celui qu'il plaisoit au Garde-magasin de lui donner.

Ce ne seroit jamais fait, si je voulois raporter toutes les observations que font les Medaillistes sur ces bustes & ces figures. Je me contenterai de dire ce qu'ils pensent du buste de Charles le Chanve, & de la figure de

Cibelle, ou de Diane mamelée.

Cette Diane leur semble parée d'ornemens rares & curieux; depuis la tête jusqu'au dessous des mamelles, elle a le corps d'une semme, le reste finit en terme ou en étuit quarré-long, où sont ensermés ses habits, dont le bout sort par en bas, aussi bien que ses pieds. Comme Cibelle elle a la tête couronnée de tours & voilée; mais son voile est étendu, comme Diane: elle est accompagnée de neuf mouches à miel, qui figurent les neuf muses qui parurent sous cette forme lorsque Ion passa dans l'Asie Mineure, & y fonda la Ville d'Ephese; au tour de son col & de son sein, se voient diverses colarins ou ceintures: la premiere est toute unie, la seconde couverte

verte de glands, la troisséme de grapes de raisins: & sur le Terme ou l'ét rui sont sculpés des Parquetades remplis de neuf vases, d'aurant de mouches à miel, & de deux demi-figures d'Anges, ou de semmes nues, ayant des aîles, qui pourroient bien être les Heures.

Quant au buste de Charles le Chauve, il a bien donné des affaires aux Curieux: le Conseiller Peyresc, soutient que c'est Charlemagne; St Amant que c'est Charles le Chauve; & les ignorans, Attila: & l'opinion de ceux-ci a si bien prévalu, que sur le pied qui le porte on a gravé en lettres modernes & capitales.

#### ATTILA FLAGELLUM DEL

Ce morceau de Sculpture est de trois pieces, & a été sculpé par trois differens Sculpteurs en trois siecles differens. Le pied est moderne, le buste antique, & la tête du tems de Charles le Chauve. Le buste est de marbre noirâtre, habillé d'un thorax écaillé, comme les Empereurs Romains, avec des lambeaux sur les épaules de plusieurs couleurs, la têre est couronnée d'un diademe, sans infules pendantes, chargé de pierrerles; comme celui de Constantin, mais bien plus large que ceux des Empereurs Romains, & fort convenable au siecle de Charlemagne. Au lieu d'une medaille dont étoient rehaussés au dessus du front ceux des Empeteurs d'Occident, il paroît qu'on y avoit mis un Fleuron qui montoit plus haut que le diademe, & avec le tems s'étoit cassé; car il en reste encore des vestiges, aussi bien que de la pierre où on l'avoit posé. Or est-il que rout ceci se rencontre aux couronnes de Charlemagne, & de la plupart des Princes de sa race; mais particulierement dans ses seeaux & son écrin, de plus au trésor de St Denys, dans les Mosaïques du Varican & de Ste Susanne, où il est representé, & enfin dans les sceaux de Pepin Roi d'Acquitaine, fils de Louis le Debonnaire.

Ses yeux sont grands, mais sans prunelle, on croît qu'elles étoient d'argent, & qu'on les a derobées; quoique son nés soit rompu, on juge pourtant par la racine qu'il étoit grand: sa tête aussi bien que sa barbe sont chauves; sur son menton neanmoins on voit quelque petite apparence de moustache & quelques poils solets, sa perruque est roulée à grosses boucles au tour de son diademe; & sur son front sont répandus quelques cheveux. Si bien qu'à toutes ces marques, on reconnoit aisement que c'est Charles le Chauve, tant la peinture que je viens d'en faire est differente de celles que nous lisons d'Attila & de Charlemagne: joint que c'est ainst qu'il est toujours depeint par nos Historiens, parce qu'il n'alloit presque point sans son diademe, & le portoit exprès pour cacher sa tête chauve, par le moyen de la perruque qu'il y saisoit attacher. C'est même de cette sotte qu'il est frapé dans une médaille grande comme un écu blanc, que Tristant de St Amant m'a montrée, & qu'il tient de Natalitio Beneditti de Forligni, l'un des plus renommés Antiquaires d'Italie.

Si après cela on me demande ce qui obligeoit Pereysc de donner à ce buste le nom de Charlemagne, le diademe premierement, & que ce n'étoit point une chose si particuliere à Charles le Chanve pour le vouloir distinguer par là, qu'elle ne lui sût commune avec les Rois de la premiere race, & les premiers de la seconde : de plus c'étoit la racine du nés; mais quine sait que Charles le Chauve, aussi bien que Charlemagne, avoit le nés long : quant à son poil & à ses cheveux, à la verité il avoue qu'on en voir fort peu sur la tête & sur le menton, mais il dit qu'ils ont été rasés, & attribue à l'art ce qu'il devroit attribuer à la nature, se fondant sur les Mosaïques du Vatican & de Ste Susanne, où Charlemagne est representé la barbe rase, & qui ne paroît que par la couleur chenue : il consesse neaumoins que dans la Bulle de Rome, & en bien d'autres endroits il

Tome 11.

porte une moustache, & n'a ni la barbe ni la tête rasée: mais enfin je cros que s'il cût vu la medaille dont je viens de parler, ou qu'en voyant ce buste il se sût souvenu des medailles de Charles le Chauve, qu'il avoit maniées, il auroit été de l'avis de St Amant.

## JETS DE BASSES TAILLES.

UANT aux jets de basses-tailles, ceux de ce magazin qu'on estime le plus, sont quatre medailles de l'arc de Constantin; une bonne partie des bas-reliefs de la colonne Trajane; la Flore; un bas relief, où est representé un triomphe marin, moulé à St François de Ripe; des morceaux de Processions, moulés à Medicis, de même qu'un sacrifice quarrésles figures sculpées sur un marbre blanc, du même lieu; les cinq danseuses de la vigne Borghese; des semmes qui dansent & ornent un chandelier de sestons, à la même vigne; une frise d'Anges, ou de Genies, dont les uns ornent un chandelier, & les autres sont montés sur des taureaux, moulés au Palais des Massimi; deux chapiteaux, l'un d'une colonne, l'autre d'un pilastre angulaire de la Rotonde. Et parce qu'à l'égard de la Rotonde, tant de personnes ont donné au public les metures des chapiteaux, qu'on voit à son avantportique; mais si differemment, & si mal, qu'il est aisé de refuter tout ce qu'ils en ont dit, ou du moins les accorder entre eux sur le jet de cire, dont est enrichi ce curieux magazin, les voici. Mais auparavant je dirai ce que c'est que le palme Romain, dont je me veux s'ervir, puisque c'est la mesure la plus juste & la mieux appropriée à ces sortes de dimensions.

Le palme Romain donc, vaut huit pouces de Roi deux lignes, se divise en douze onces, & chaque once en cinq minutes; cela poié pour fonde-

ment.

## MESURE DES CHAPITEAUX DES COLONNES qui sont à l'avant-portique de la Rotonde.

E vif de la colonne Corinthienne a par haut quarre palmes, & vingtdeux minutes de diametre ; & comme le chapiteau doit roujours être posé à plomb de la colonne, par consequent il porte par bas quatre palmes, vingt-deux minutes; d'une corne à l'autre il y a six palmes trentetrois minutes & demie. Les cornes angulaires portent trois palmes. La rose une palme dix minutes; la campane dessous les premieres seuilles a de diametre quatre palmes dix minutes ; la campane dessous les secondes seuilles six palmes, quarante-trois minutes; la campane au-dessus des tigettes

Le chapiteau a de haut depuis l'astragale de la colonne, jusques-au-dessus du tailloir, cinq palmes vingt-huit minutes; depuis le dessous des premieres seuilles, jusqu'au-dessus du tailloir trois palmes cinquante-huit minutes; depuis le dessous des secondes feuilles, jusqu'au desfus du tailloir trois palmes sept minutes : depuis le dessus d'un perit filet, qui est mêlé dans ces secondes seuilles, jusqu'au dessus du tailloir, deux palmes quarante-deux minutes; depuis le dessous des secondes, jusqu'au dessus du tailloir, deux palmes un tiers ; depuis le dessous des troisièmes feuilles, jusqu'au dessus du railloir, deux palmes un douziéme; depuis le dessus des troisièmes feuilles, jusqu'au-dessus du tailloir, ou depuis le dessous des tigettes , Juiqu'au-dessus du tailloir vingt onces trois minutes ; depuis le dessus des tigettes. juiqu'au-dessus du railloir quarante-deux minutes & demie ; depuis, le filet de dessous le tailloir , jusqu'au dessus du tailloir douze

COOKER LIN

minutes; le tailloir douze minutes & demie. Ainsi donc les premieres feuilles ont d'épaisseur vingt-quatre minutes, les secondes, & les troissémes dix-sept minutes. De plus il y a du dessous de la premiere feuille, jusqu'à l'astragale de la colonne, quarante-deux minutes; du dessus des premieres feuilles à l'astragalle, une palme six minutes ou soixante & six minutes; du dessus des premieres feuilles au-dessus des secondes, une palme vingt-deux minutes, ou quatre-vingt-deux minutes; du dessus des premieres feuilles au-dessus des secondes, y comprenant le filet, cinquante & une minutes; le filet des secondes feuilles, a d'épaisseur douze minutes; du dessus des secondes feuilles, au-dessus des troissémes, trente-sept minutes; du dessus des secondes feuilles, au-dessus des troissémes, vingt minutes; du dessus des secondes feuilles, au-dessus des troissémes, vingt minutes; du dessus des troissémes feuilles, au-dessus de la tigette, ou ce que la tigette a d'épaisseur & de haut, quarante minutes; le filet du dessous du tailloir, cinq minutes & demie.

#### LA GRANDE ECURIE.

U bout du l'alais des Tuilleries, à côté de la rue St Honoré, le voit la grande écurie, qui est un bâtiment slanqué d'un gros pavillon, où loge le premier Ecuyer, & accompagné d'un manége découvert, de trèsgrande longueur: bien qu'il ne soit que commencé, il ne laisse pas de renfermer une écutie, où il tient quarante chevaux d'un seul côté; de la cles des croisées de ses greniers sortent des têtes de chevaux; au-dessus de la porte est élevée une figure de cheval qui n'a plus de tête, & même à qui on a rompu les pieds & les jambes; ouvrage cependant de Maître Ponce, l'un des meilleurs Sculpteurs du siècle passé, qui soit venu d'Italie en France.

## LE JARDIN DES TUILLERIES.

ERRIERE le Palais des Tuilleries est planté le jardin des Tuilleleries, & au bout celui de Regnard: & quoique le premier soit le plus
spacieux de Paris, & le seul qui renserme dans ses murailles un étang, un
bois, une volliere, une orangerie, quantité d'allées, de palissades, de parteres, avec un écho, & un labyrinte; sa grandeur neanmoins n'est point
proportionnée à celle du Louvre. Aussi à proprement parler n'est-ce que le
jardin du Palais des Tuilleries, & il ne sut fait que pour l'accompagner. Ce
qui est si vrai que du tems de Catherine de Medicis, il n'étoit point appellé
autrement que le jardin du Palais de la Reine. C'est-le rendés-vous, & la
promenade ordinaire du beau monde, & où il se resugie souvent pour
moderer à l'ombre les plus grandes chaleurs du soleil, & de l'amour; & de
fait on tient que le labyrinte a été signalé long-tems par les prouesses des
Amans, & que si ses cyprès pouvoient parler, ils nous apprendroient quantiré de jolies petites avantures qu'on ne sait pas.

#### L'ECHO.

L'ECHO est un reduit beaucoup plus frequenté; les Galants y donnent souvent des concerts à leurs Maitresses, & les commencent quelquesois aux heures où il y grand monde, afin d'avoir plus de témoins de leurs amours. Il est situé au bout de la grande allée, & entouré d'une muraille haute de deux toises, arondie en demi cercle de vingt-quatre de Tome II. diametre, verte de haut en bas, cachée par des palissades, & des tonnelles. Les endroits où se reçoivent les voix, & d'où elles partent, en occupent presque tout le diametre, n'étant separés l'un de l'autre que par le vuide de quelques toises, qui continue vers le centre de la grande allée, & conduit dans la capacité de cette demie circonference. Par là on voit sque cet écho n'est pas si naturel, que le peuple s'imagine; car ce n'est, ni la proximité des sossés, ni celle de la riviere qui cause cette resexion de voix si agréable qu'on y admire, mais bien la forme, & la disposition artificielle du lieus ce qui arrivera infailliblement, & toujouts aux endroits qui seront ordonnés de la même sorte.

Maître Ponce, dont j'ai parlé tant de fois, a commencé dans ce jardin un grand trophée qui devoit servir de fontaine, & qui depuis a été gâré par un autre Sculpteur: c'est un gros pied d'estal de pierre, isolé, & parallélogramme, qu'on voit posé dessus une plinthe, & élevé d'une hauteur très-

considerable, à côté de la principale allée des Tuilleries.

Le long de ses quatre saces, sont quatre sigures, deux de Fleuves, & deux de Naïades, plus grandes que nature, & couchées sur des cruches, ou conques marines; toutes d'un grand gost, & bien dessinées, mais manierées, un peumême trop sières pour des Naïades & de simples Fleuves qui ne versent que de l'eau douce, & n'ont jamais éprouvé ni bourasques ni tempêtes.

#### LE JARDIN DE REGNARD.

ERRIERE le jardin des Tuilieries est planté celui de Regnard, & occupe tout le bastion de la Borte-neuve; il consiste en un grand parterre bordé, le long des murailles de la Ville, de deux longues terrasses convertes d'arbres, & élevées d'un commandement plus que le chemin des rondes, d'où l'on découvre une bonne partie de Paris, les tours & retours que fait la Seine dans une vaste & platte campagne, & de plus tout

ce qui se passe dans le cours.

Depuis 1581, que ce bastion sut construit, jusqu'en 1530, ce sut toujours un grand desert en friche, qu'on appelloit la garenne aux lapins, & où avoit été bâti le chenîl du Roi; mais par brevet du vingt Avril de cette année-là, Louis XIII, le donna à Regnard, à certaines conditions: la premiere qu'il le rempliroit de toutes sortes de plantes, & de sleurs rares & exquises; la seconde qu'il recompenseroit de la somme de deux mille livres un nommé Paschal, qui demeuroit dans le chenil, & avoit soin des chiens; la troisième qu'il rebâtiroit à un autre endroit, à ses depens un chenil plus commode; & la derniere qu'après sa mort ses heritiers pourroient retirer les sleurs & les plantes qui s'y trouveroient, ou du moins qu'on les recompenseroit. Ce brevet en 1633, sut consistmé par un second le dernier jour d'Août, où le Roi l'assurir de nouveau, qu'il ne le depossederoit point de son jardin, qu'après l'avoir recompensé de toutes les depenses qu'il y avoit saites; & qu'ensin si de son vivant on venoit à l'unir aux Tuilleries', dès à present il lui en donnoit la conciergerie par avance.

## LE PERISTYLE OU LA GRANDE FACADE

du Louvre.

A grande façade du Louvre est à l'Orient, du côté de St Germain de l'Auxerrois. Les premiers fondemens en furent jettés le dix-sept Octobre 1665. sur les desseins du Cavalier Bernin, que l'on sit venir d'Italie avec bien de la depense : ce fameux Architecte n'a pas sait tout ce que l'on attendoit de lui, on en peut juger par les modeles qui subsistent : le Roi sur obligé d'avoir recours aux Architectes François, qui executerent peu de tems après ce magnisque édifice qui se voit à present.

Cette façade est composée d'un premier étage simple, pareil à celui des autres façades de l'ancien bâtiment, & d'un grand ordre au dessus de colonnes Corinthiennes couplées avec des pilastres de même. Elle est de quatre-vingt-sept toises & demie de longueur, divisée par trois carps avancés, & par deux Peristyles; à savoir, deux corps avancés aux extremités, & un autre au milieu, où la grande porte & la principale entrée se trouve de ce côté-là par un vestibule sans colonnes, pour en soutenir la

voute qui n'est pas encore achevée.

Le corps avancé du milieu est orné de huit colonnes couplées, & terminées par un grand fonton, dont la cimaise est de deux pierres d'une grandeur prodigieuse, & dont on n'a point de pareille dans tous les ouvrages modernes; en esse elles ont chacune cinquante-quatre pieds de long sur huit pieds de large, & dix-huit pouces d'épaisseur seulement. Elles ont été tirées des carrières de Meudon, où elles ne faisoient qu'un seul bloc que l'on a coupé en deux. Ces deux grandes pieces ne furent posées que dans le mois de Septembre de 1674. On auroit peut-être eu bien de l'embarras à les placer entières, sans le secours de l'habile Charpentier Ponce Cliquin, qui par le moyen d'une machine fort ingenieuse, vint heureusement à bout de les monter où elles sont posées. Cette machine étoit dans le goût, & semblable à une autre qu'il avoit dressée pour élever le cheval de bronze, amené de Nanci quelque tems auparavant.

La machine dont il s'est servi pour la conduite de ces prodigieuses pierres, a paru si ingenieuse, & si singuliere aux Savans, que pour en conserver la memoire, l'on en a fait graver une estampe, que l'on trouve dans la dernière édition de Vitruve de Perrault, dont on a parsé à l'exemple de celle du Chevalier Fontana, pour l'obelisque du Vatican, élevé dans la place de St Pierre de Rome, sous le Pontificat de Sixte V. bien plus facile à poser que ces deux grandes pierres, lesquelles sont beaucoup plus exhaussées, & plus aisées à casser, parce qu'elles ont moins de solide, que cet obelisque. Cependant les Italiens grands admirateurs de leurs inventions, ont parsé de cette machine, comme d'une chose tout-à-fait merveilleuse & sans exemple.

Entre ces trois corps avancés, il y a deux peristyles de colonnes Corinthiennes, couplées pour une plus grande solidité, lesquelles se communiquent par un petit coridor pratiqué fort ingenieusement dans l'épaisseur du gros mur, au-dessus de la porte quarrée du milieu. Ces belles colonnes Corinthiennes, qui sont cannellées, ont trois pieds sept pouces de diametre, lesquelles forment deux grands peristyles, ou portiques de douze pieds de largeur, sur vingt-sept toises de longueur chacun, dont les plasonds sont d'une beauré surprenante. On doit admirer la hardiesse des architraves de douze pieds d'étendue, qui les soutiennent, de même que les sculptures excellentes que l'on y a disposées, et la propreté avec laquelle tout cet ouvrage a été executé; les pierres sont jointes avec tant de soin, qu'elles semblent ne faire qu'un même corps, et l'on a caché les joints

montans si à propos dans les coins des pilastres & des chambranles des niches, que les assisses paroissent d'une seule piece dans toutes la face de l'édifice. La même ordonnance d'Architecture est observée à l'exterieur du corps de logis double, du côté de la riviere, par les pilastres seulement; & il doit regner par tout, au lieu de combles, une balustrade appuyée sur des pieds d'estaux que l'on voit déja commencer sur la façade de devant : ce qui embellit infiniment tout ce grand ouvrage, qui n'a pas son pareil pour la magnificence & pour la somptuosité dans les bâtimens élevés depuis les anciens Grecs & Romains.

Les sculptures des chapiteaux & quelques autres ornemens sont recherchés d'une manière sans pareille; & quoiqu'on eut en France des ouvriers plus habiles qu'en aucun endroit du monde, pour les exécuter comme on les souhaitoit, le Roi sit venir d'Italie d'autres Sculpteurs, auquel on dou-

na un bon prix par jour pour les animer à bien faire.

Ces grands travaux ont été commencés en 1667. & conduits dans l'état où l'on les voit à present en 1670, par les soins & sur les desseins de Louis le Vau, né à Paris, premier Architecte du Roi, lequel a eu la direction des bâtimens Royaux depuis l'année 1653, jusqu'en 1670, qu'il est mort.

François d'Orbai son éleve ne contribua pas peu à la persection de ce bel ouvrage, & c'est à ces deux excellens Architectes à qui on doit attribuer toute la gloire du dessein, & de l'exécution de ce superbe édifice; malgré tout ce que l'on a publié de contraire; lequel causera sans doute de l'admiration aux siecles à venir, & leur donnera une haute idée de celui qui aura produit des ouvrages d'une si rare & si grande persection.

#### LE COURS.

E Cours termine agreablement le Louvre, aussi bien que le Palais & le Jardin des Tuilleries; aussi sans contredit est-ce la promenade la plus accomplie qui soit au monde, elle est longue de mille cinq cens quarante pas communs, large de cent, environnée de fossés, près des murs de Paris, entre la Seine & une campagne très-fertile, d'ailleurs partagée en trois allées qui sont de seize-cens ormes, dont celle du milieu porte cinquante pas & les deux autres vingt-cinq chacune. Ce lieu si admirable a été entrepris par Marie de Medicis, & quelque achevé qu'il soit elle l'auroit bien autrement embelli, si elle eut été plus long tems en France. De cette plaine ensemencée de bled, d'orge, & d'avoine, bordée d'un côté du cours, & de l'autre du grand chemin de St Germain en Laie elle en auroit fait un grand jardin; prés, parterre, canaux, fontaines, labyrintes, & toutes les autres varietés qu'on peut desirer dans un jardin, s'y seroient rencontrées, & le tout distribué avec autant d'ordre que d'esprit; il auroit été terminé d'un grand & superbe pavillon, pour servir de retraite & de rafraichissement à leurs Majestés, lors qu'elles viendroient au cours. On avoit deja fait voir à cette Princesse plusieurs plans & élevations, tant de ce nouveau jardin que du pavillon, & même en 1628. elle en arrêta un, & qui fut paraphé le douze Mai. De plus, la charge de Capitaine & de Concierge, en avoit été donnée par le Roi un mois auparavant.

# HOTELS DES PRINCES DU SANG.

HISTOIRE des Rois de la premiere & de la seconde race est fi embrouillée que je n'ai pû découvrir les lieux où demeuroient à Paris les Princes du Sang de ces tems-là: ainsi ne doit-on pas s'étonner, si je

commence par les Ducs de Bourgogne.

J'apprens des regitres de la Chambre des Comptes, que les Ducs de Bourgogne de la seconde lignée, qui descendoient de Robert de France, premier du nom & Duc de Bourgogne, troisième fils du Roi Robert, & frere de Henri I. Roi de France, logeoient au Mont St Hilaire, dans une maison appellée l'Hotel de Bourgogne, environnée tant de la rue Chartiere, que de celle des Sept-voyes, & du clos Bruneau, qu'on nomme à present Saint Jean de Beauvais, que de la rue de Reims appellée alors & long tems depuis la rue de Bourgogne. Hotel qu'occupent maintenant les cours & les bâtimens du College de Reims & de celui de Cocquerel. Hugues IV. en 1254. l'agrandit de trois maisons appartenantes à Barthelemi Evêque de

Cinq-Eglises, qui tenoient à l'Eglise St Hilaire.

Lorsque le Roi Jean unit le Duché de Bourgogne à la Couronne de France, il y unit aussi cet Hotel, qu'il ne donna point à Philippe le Hardi son fils, lors qu'il l'invessit de ce Duché, car il ne l'obtint que de Charles son frere en 1364, après la mort du Roi Jean; & de fait sa demeure ordinaire étoit à l'Hotel d'Artois rue Mau-conseil, qui appartenoit à Marguerite sa femme Comtesse d'Artois, de Bourgogne & de Flandre, que nous appellons aujourd'hui l'Hotel de Bourgogne. Par un parrage au reste qu'il sit de ses biens, en 1402, il donna son Hotel du Mont St Hilaire à Philippe son troisième fils Comte de Nevers & de Rethel, qui dix ans après le vendit à Gui de Roie Archevêque de Reims, pour être converti en College qu'on nomme le College de Reims du nom de son Fondateur. A l'égard de Jean son fils ainé alors Comte de Nevers, & depuis son successeur, il sui permit de choisir ou de l'Hotel de Flandre ou de l'Hotel d'Arrois, & que celui dont il ne voudroit point, seroit pour Antoine de Bourgogne Duc de Brabant fon second fils.

Jean ayant preferé l'Hotel d'Artois à celui de Flandre, il y logea & tous les Ducs de Bourgogne depuis; lui & Marguerite de Baviere sa femme l'accrurent d'un grand corps d'Hotel, qui subsiste encore en partie, & qui est couronné de grands frontons Gothiques de pierre rehaussés de leurs armes, & de plus l'accompagnerent d'un petit pavillon que Monstrelet & les regitres de la Chambre des Comptes nomment Dongeon, avec une Chambre toute de pierres de taille, que Jean lui-même, surnommé Sans-peur, l'assassin du Duc d'Orleans, sit batir exprès pour sa sureté la plus sorte qu'il put,

& terminée de machecoulis, où toutes les nuits il couchoit. Charles petit fils de Jean Sans-peur, Comte de Charolois & detnier Duc de Bourgogne logea à l'Hotel de Nesse: Louis XI. lui en fit don en 1461. mais il le réunit au Domaine après la mort de ce Prince, arrivée devant Nancy en 1477, avec les Hotels de Flandre & d'Artois, & trois autres maisons de plaisance qu'ils avoient à Constans, qu'on nommoit les Sejours, Manoirs & Maifons de Bourgogne, d'Artois & de Flandre. Que si depuis, dans quelques-uns des traités de paix jusqu'à celui de Madrid, passés entre la Flandre & la Maison d'Austriche, les Archiducs se sont reservés la proprieté de ces Hotels, & la liberté d'en nommer les Concierges, & des Economes; cependant ils n'en ont pas joui, & on y en a instalé d'autres, avec si peu de soin neanmoins de les entretenir, & d'y faire des reparations; qu'enfin tombant en ruine. & ne servant plus que de repaire aux

voleurs la nuit, François I. & Henri II. les firent diviser en plusieurs pla-

ces qu'on vendit à des particuliers.

Nous apprenons d'un concordat de l'année 1222. passé entre Philippe Auguste & l'Evêque Guillaume, que Henri de France troisiéme fils de Louis le Gros Archevêque de Reims, logeoit près le Louvre: je ne sai point où logeoit Robert de France son frere, qui sut ches de la Maison de Dreux, je trouve sculement dans les regîtres de la Chambre qu'en 1287. Beatrix Comtesse de Montsort, veuve de Robert IV. Comte de Dreux, achera la somme de cinq cens livres deux maisons de la rue Froimantel, accompagnées de jardins, qui s'étendoient jusqu'à la rue St Thomas du Louvre, & de plus un autre jardin vis-à-vis de l'autre côté de cette rue, qui alloit jusqu'au clos des Quinze-vingts.

De plusieurs freres qu'eut St Louis, j'ai découvert les Hotels de Robert de France Comre d'Artois, d'Alphonse Comte de Poitiers & de Toulouse, & enfin de Charles Comte d'Anjou, Roi des deux Siciles : j'ai fait mention autre part de l'Hotel de celui-ci & de ses descendans, il me reste à parler

de ceux des deux autres.

L'Hotel de Robert Comte d'Artois étoit celui-là même qu'eut depuis Philippe le Hardi, dont j'ai deja dit bien des choses; il occupoit ce grand espace couvert de maisons particulieres, & coupée vers le milieu par la rue Françoise, qui tient d'un bout à la rue Pavée, & de l'autre à la rue Mauconseil; de plus il s'étendoit depuis une vieille maison bâtie vis-à-vis le commencement de l'Eglise St Jaques-l'Hopital jusqu'à la rue Montorgueil; si bien que la rue qui passoit au long, à cause de cela, sur nommée La rue au Comte d'Artois; au bout de laquelle, entre la rue Pavée & la rue Mauconseil, avoit été dressée une porte de Ville, que pour la même raison on

nommoit La purte au Comte d'Artois.

Cet Hotel fut long-tems une maison longue, étroite & bordée des murs de la Ville entrepris par Philippe Auguste, qui regnoient entre la rue Mauconseil, la rue Pavée, & celle du Petit-lion, dont il reste encore des pans dans ces rues-là & quelques tours; entre-autres dans un grand logis qu'on appelle aujourd'hui Mendesse, ainsi nommé à cause qu'il sur donné par François I. & par Henri II. à Dom Diego de Mendosse, premier Gentilhomme de la Chambre, qui abandonna sa patrie pour passer en France, & y jouir du doux fruit que meritoient les bons services qu'il avoit rendus au Roi pendant sa prison. On croit même que ce grand & vieux corps de logis qu'on voit le long de la rue Mauconseil, sut construit sur quelqu'un de ceux des premiers Comtes d'Artois: mais on ne doute point que Philippe le Hardi, en étant devenu propietaire par son mariage, le porta au delà des murs de la Ville, jusqu'à la rue Pavée & à celle du Petit-lion, parce que ces murs ne servoient plus de rien, depuis qu'on en eut commencé d'autres avant la prison du Roi Jean, & qui surent achevés sous Charles V.

Robert d'Artois, au reste, troisième du nom, arriere petit sils de Robert de France y logeoit encore, & en avoit un autre au faux-bourg St Germain rue des Boucheries, vis-à-vis l'Hotel des Rois de Navarre, c'est-à-dire de l'autre côté de la soire, mais comme il vint à prendre le parti d'Edouard contre Philippe de Valois, le Roi consisqua tous ses biens, & donna entre

wifs ce logis à Jean son Fils ainé.

Catherine fille de Robert & femme de Jean de Ponthieu, Comte d'Aumalle demeuroit avec Blanche sa fille, Comtesse d'Harcourt à la rue Bethisi, dans un Hotel appellé la Cave de Ponthieu, mais Charles Dauphin, Regent du Royaume, durant la prison de son pere, l'ayant confisqué, parce que ces Princesses avoient abandonné leurs Chateaux & leurs Forteresses, à Charles le Mauvais, Roi de Navarre, qui lui faisoit la guerre, il le donna à Jean le Maingre du Boucicault Marechal de France.

Enfin Alphonse de France, Comte de Poitiers avoit son Hotel dans la

ruc

rue du Louvre, qu'on nommoit alors la rue d'Ostriche. J'apprens de douze titres du trésor des chartes, que cette rue communiqua son nom au logis de ce Prince, & qu'il fut appellé l'Hotel d'Ostriche: de plus, qu'Alphonse pour lui donner une étendue proportionnée à un Fils de France, acheta depuis 1254, jusqu'en 1261, des logis, des prés, des granges, avec quelques places vuides, chargées de cinquante livres de rente, les unes situées dans la rue du Louvre, les autres dans celle des Poulies & des fossés Sr Germain; & que tous ces lieux-là lui revenoient à cinq cens trente-cinq livres parisis. En sorte qu'il le rendit si spacieux & si logeable, qu'après sa mort Archambault Comte de Perigord & Helice de Tallerande son fils en vendirent la moitié en 1281. à Pierre de France Comte d'Alençon & de Blois fils de St Louis qui lui coura sept cens cinquante livres : si bien que par cette derniere acquisition, l'Hotel d'Alphonse perdit son nom d'Ostriche & pour lors prit son nom d'Alençon, qu'il commença à porter dans notre Histoire, & qu'il a porté jusqu'à Henri de France Duc d'Anjou, depuis Roi de France & de Pologne qui l'acheta de Nicolas de Villeroi.

Après tout, cet Hotel d'Alençon n'est pas le seul qui ait été à Paris; car il m'en reste d'autres dont je parlerai, mais que j'omets à present, parce que ceux à qui ils appartenoient étoient ou neveux ou arrière-neveux de ce Pierre de France, dont je viens de faire mentio. & qui mourut sans ensans. Mais puisque j'ai commencé à parler d'un es sils de St Louis, je raporterai ici par même moyen tous les Hotels qu'eurent à Paris tant Robert de France son sixiéme sils & Comte de Clermont, que les Ducs de Bourbon, de Montpensier, de Vendosme, des Comtes de la Marche, de Ponthieu, de Soissons, & des Princes de Condé ses descendans.

Robert de France, Comte de Clermont & Sire de Bourbon, logeoir vis-à-vis l'Hotel d'Ostriche, dont j'ai parlé à l'endroit même où est l'Eglise des Prêtres de l'Oratoire, dans un logis dont je ne sai point le nom, qui appartenoit auparavant à la Comtesse de Xaintonge, & au Prevôt de Bruges, que Waleran de Luxembourg Comte de St Pol achera en 1396.

Louis I. Duc de Bourbon son fils, en 1318. acheta cinq cens cinq livres parisis, à la rue St Antoine une maison appellée l'Hotel du Petit musc, & la maison du Pont-perrin accompagnée d'un jardin fort grand. Depuis elle passà des particuliers qui la vendirent à Charles V. & à Charles VI. Louis de France Duc de Guienne y demeura long-tems. Charles VI son pere le rebâtit & le nomma l'Hotel-neus: enfin ce suit l'Hotel de Bretagne. Anne de Bretagne le donna au Prince d'Orange: Depuis il a appartenu à la Duchesse d'Etampes Maitresse de François I. & à Diane de Poitiers, Duchesse de Valentinois: & je trouve que sous le regne de ces deux Princes, il se nommoit le petit Bourbon; de plus qu'il étoit au Connétable de Bourbon: si bien que les Commissaires nommés pour l'exécution du procès de ce Prince s'y transporterent ainsi que dans les autres lieux qui lui appartenoient. Cette grande maison au reste, sut toujours la demeure des aînés des Bourbons étant à Paris.

Quoiqu'en 1360. Anne fille unique de Jeanne Comtesse de Clermont, apportât en mariage à Louis II. du nom Duc de Bourbon, l'Hotel de ses Ancêtres Comtes de Forest, situé à la rue de la Harpe, le long de la rue Pierre-Sarazin, & qui s'étendoit jusqu'à celle des Deux-portes, & à la rue Haute-seuille, ce Prince s'en dessit bien-tôt après, en faveur de Charles VI, qui l'achetta douze mille francs, & le donna en 1364. à Jean Duc de Bretagne, Comte de Montsort.

Quant à l'autre Hotel appellé le petit Bourbon dont j'ai parlé, & où logeoient les aînés de cette race, dont la principale entrée étoit dans la rue du Petit-musc, ou des Celestins, & le jardin aboutissoit à la rue de la Cerisaie il sut vendu en 1554, six mille cent vingt-cinq livres, & maintenant est ren-

Tome II.

fermé en partie dans le monastere des Filles de la Visitation, dites les Re-

ligieuses de Ste Marie de la rue St Antoine.

Ce qu'il faut savoir ici, est qu'encore bien que ces Princes ne l'eussent bâti-là, qu'asin d'être aussi proches de l'Hotel Royal de St Pol, où Charles V, Charles VI, Charles VII, & Louis XI. faisoient leur sejour ordinaire; qu'ils l'étoient au Petit Bourbon du Chateau du Louvre, où le Ros Jean & ses predecesseurs, jusqu'à Philippe Auguste qui le sit faire, demeuroient aussi souvent presque, qu'au Palais, qu'on appelle aujourd'hui le Parlement.

Nous apprenons de l'Histoire neanmoins que les Ducs de Bourbon, se retiroient à leur Hotel du quartier St Antoine, quand leurs affaires les

appelloient à la Cour, ou que leur presence y étoit necessaire.

Au reste ce ne sut pas le seul que cette maison eut aux environs de St Paul. Je trouve dans un compte de la Prevôté de Paris, que Jeanne de Bourbon Reine de France avoit un grand logis devant l'Eglise, bâti par Jean de Champ-denier, & qui sut donné par Charles VI à Jean du Train pour cent sols parisis de rente viagere, & qu'après la mort de ce locataire, Isabelle de Baviere Reine de France, s'en empara en 1395. & qu'en 1451. Charles VII en sit don à Marie d'Anjou sa femme; & parce qu'il servit d'écuries à ces deux Princesses, qu'on le nommoit l'Ecurie de la Reine.

De plus les Princes de Bourbon avoient deux autres maisons de plaisance hors de Paris, l'une près la Charité, l'autre proche le Prieuré de Notre-Dame des Champs, au lieu même où est placé le Monastere du Val-degrace, & où le Cardinal de Berule jetta les fondemens de la Congregation des Prêtres de l'Oratoire de Jesus: l'autre étoit au faux-bourg St Marceau, à la rue du Fer-de-moulin, qu'Anne Dauphine d'Auvergne & Comtesse de Forest apporta en mariage à Louis II. du nom Duc de Bourbon, & que Jean Comte de Forest en 1321, avoit acheté deux cens livres parisis des Reli-

gieux de Ste Geneviéve.

Louis I. du nom & I. Duc de Bourbonnois, Comte de Clermont & de la Marche & Chambrier de France, en 1327, achera la premiere de Pierre du Courpalay Abbé de St Germain & de ses Religieux; elle étoit devant la porte de l'Abbayie & consistoit en plusieurs maisons, granges & jardins. Des maisons qui en faisoient partie, la principale s'appelloit la maison de l'Aumône St Germain, une autre la haute maison, une autre la maison de Jean de Nesse, Seigneur d'Aussement, la derniere ensin la maison de Marie de St Fol, Comtesse de Pembroch, Dame de Montignac en Poitou, veuve d'Eyrard de Valence; & celle-ci s'étendoit jusqu'à la Chapelle St Pere, qu'on nomme à present l'Eglise de l'Hopital de la Charité. J'ai fait tout ce que j'ai pû pour savoir ce que lui avoient coûté les deux dernieres, sans découvrir autre chose, sinon qu'il promit aux Religieux de n'en vendre aucune à leur insu, & sans leur en donner la presence. En 1347, cet Hotel s'appelloit le Manoir on Sejour de Bourbon, car sejour & manoir en ce tems-là étoit la même chose que ce que nous appellons aujourd'hui Maison de plaisance.

L'autre maison de plaisance étoit au faux-bourg St Jaques, où le Val-de-grace est à present. Un grand clos de vignes, & plusieurs arpens de terres labourables, l'environnoient de toutes parts; & tous les ans il s'y recueilloir beaucoup de vin & de bled. En 1398. Louis II, troisième Duc de Bourbon par son testament, ayant fondé aux Jacobins, où quelques-uns de ses Ancêrres sont enterrés, cinq Services solemnels, & tous les jours une Messe pour le remede de leurs ames, & legué pour cela six cens francs d'or avec quatre queues de vin & deux muids de froment de revenu, il en chargea cet Hotel; & voulut que la rente leur sur payée tous les ans par celui qui en seroit se Concierge & le Fermier.

Pierre Duc de Bourbonnois & d'Auvergne, Comte de Clermont & de

Forest & de la Marche en 1500. donna à Imbert de la Plastriere, Doyen de Nevers, Conseiller au Parlement sa vie durant l'Hotel de Bourbon de Notre-Dame des Champs, à la charge de payer aux Jacobins les mêmes choses: le tout comme il l'avoit donné auparavant à Jean le Viste Seigneur

#### PUINE'S DE BOURBON.

ES Puinés de cette ancienne race, les premiers sont les Comtes de la Marche & de Ponthieu; & enfin le premier & le plus renommé de cette branche, est Jaques de Bourbon, troisième Fils de Louis I, Duc de Bourbonnois, Connétable de France sous le Roi Jean, qui mourut à Lyon en 1362, des blessures qu'il avoit reçues à Brignais, combattant contre les

Tards - venus.

Les seconds sont les Ducs de Montpensier, les uns descendus de Jean I, Duc de Bourbon, les autres de Louis de Bourbon, petit fils du Connétable Jaques. Les titres du trésor des chartes sont voir que ce Connétable logcoit à la rue du Four, & qu'un nommé Guillaume de Dreux, qui avoit une maison attachée à son Hotel, ayant été banni du Royaume, le Roi Jean lui en sit don en 1353. Et dans ces titres-là encore, il se voit que le même Jean lui donna en 1360, une autre maifon de la rue de la Tixanderie, tout joignant l'Hotel de Jean de France Duc de Berri, qui tenoit à la rue du Cocq, & que ce Connétable vendit depuis à ce Prince; car je montrerai ailleurs que son logis s'étendoit depuis la rue du Cocq jusqu'à la rue des Deux - portes. Et j'apprens de l'Histoire Genealogique des Bourbons, que Louis III, Fils de Jean I, Duc du Bourbonnois, fut le premier Comte de Montpensier, & qui devint Dauphin d'Auvergne, par son mariage avec Jeanne fille unique de Berault III, Dauphin d'Auvergne. Celui-ci, au reste, & ses descendans demeurerent au fauxbourg St Germain dans une maison qu'ils vendirent à Henri de la Tour; Duc de Bouillon, Maréchal de France, & qui appartient maintenant Duc de Liancourt. Tant qu'ils logerent là leur Hotel fut appellé l'Hotel Dauphin, qui donna le nom à la rue; & bien que depuis changeant de Maître, il ait été appellé l'Hotel de Bouillon & l'Hotel de Liancourt, la rue s'est toujours appellée, & s'appelle encore la rue Dauphine.

Mais puisque j'ai commencé à parler des Hotels de Montpensier, ne les quittons point que tout ne soit achevé. Louis de Bourbon Duc de Montpensier, petit-fils de Jean Comte de Vendosme, sit bâtir un Hotel de son nom, au coin de la rue de Tournon dans la rue du petit Bourbon même. Cet Hotel étoit accompagné de bâtimens fort spacieux, & d'un grand jardin embelli de parterres & d'allées couverres & découvertes. J'y ai lu audessus du portail en lettres majuscules, De la liberalité de ma Princesse; & l'on m'a assuré que Forget Intendant de sa femme; avoit fait mettre cette Inscription pour marque de sa reconnoissance. J'apprens du quatriéme discours des Femmes illustres de Brantosme, que ce sut dans cette maison que Catherine sa veuve, Fille de François Duc de Lorraine aprit le meurtre arrivé à Blois de Henri Duc de Guise & du Cardinal ses freres; & qu'aussi-tôt sortant comme sorcenée & toute en pleurs; elle sur par tout Paris courant de tue en rue avec les enfans de son frere, vomissant une infinité d'injures contre Henri III. & son Conteil, si bien qu'on peut dire d'elle, qu'elle fut le flambeau fatal de la Ligue qui embrasa tout le

En 1605. Henri de Bourbon dernier Duc de Montpensier & petit fils de Louis acheta cinquante-cinq mille livres l'Hotel de Charles de Bourbon, Comte de Soissons de la rue de Grenelle, mais étant venu à mourir est

Tome II.

1608. Henriette de Joyeuse sa veuve s'étant remariée à Charles Duc de Guise, elle vendit vingt-quatre mille écus l'Hotel de Montpensier à Roger Saulary Duc de Bellegarde, qui après l'avoir rebâti magnifiquement, le revendit à Pierre Seguier Garde des Sceaux, & se nomme maintenant

l'Hotel Seguier.

De Jean de Bourbon, Comte de la Marche, & de Catherine de Vendosme, sont descendus les Comtes & Ducs de Vendosme, qui du trône de
Navarre où ils furent élevés, sont montés sur celui de France qu'ils remplissent maintenant. Par ce mariage, quatre Hotels appartenants aux Seigneurs de Vendosme entrerent dans la Maison de Bourbon. L'un situé à la
rue St Thomas du Louvre, accompagné d'un grand jardin. L'autre placé en
1419 dans la rue de la Cour de Rouen, vis-à-vis la maison des Archevêques
de Sens, près la rue de l'Eperon & celle du Jardinet. La troisième étoit
une maison de plaisance appellée la Grange Bâteliere, proche des Porcherons & de la Ville-l'Evêque, qui appartenoit à Jean de Bourbon, Comte
de Vendosme. Le dernier est celui de Cesar Duc de Vendosme, sils legitimé de Henri le Grand, Roi de France & de Navarre, que

de Loraine, Duc de Mercœur, a fait construire avec beaucoup de magnificence, & enrichi d'un jardin & d'un bois d'une grandeur considerable; cet

Horel est dans la rue St Honoré près du Monastere des Capucins.

Les Hotels d'Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, de Jeanne d'Albret sa semme, & de Henri IV doivent être compris parmi les logis des Ducs de Vendosme.

Passons maintenant aux Hotels des Princes de Condé & de Soissons, dont les premiers sortent de la branche de Vendosme, & les autres de celle des Condé.

Françoise d'Orleans, veuve & seconde semme de Louis de Bourbon; premier Prince de Condé, acheta d'Isabelle Gaillard, semme de René Baillet, Seigneur de Sceaux, second President au Parlement, deux vieilles maisons de la rue de Grenelle. Ensuite Charles de Soissons son sils, y repandit sur les vitres & sur les planchers ses chissres, enlassés dans ceux de Catherine de Bourbon sœur d'Henri IV, que son ambition & ses sourdes pratiques lui arracherent d'entre les bras. Mais cette Princesse en 1604, étant morte à Nanci Duchesse de Bar, & six mois après sa mort, ce Prince ayant acheté quatre-vingt-dix mille trois cens livres l'Hotel de la Reine, nommé à present l'Hotel de Soissons, qui avoit appartenu à sa chere Maitresse, & qui avoit été temoin si souvent des respects & des hommages qu'il lui avoit rendus. En 1605, il vendit cinquante-cinq mille livres la maisson dont il avoit herité de sa mere, à Henri de Bourbon, Souverain de Dombes, dernier Duc de Monpensier, que sa veuve revendit en 1611, au Duc de Bellegarde, ainsi que j'ai deja fait savoit.

Des enfans du premier lit de Louis premier Prince de Condé, j'apprens qu'en 1612. Henri son fils aîné, achera des liberalités que pour cela lui fit Louis XIII. cent cinquante mille livres l'Hotel de Jerôme de Gondi, bâti magnifiquement, & situé à la rue neuve St Lambert, qu'on appella la rue Princesse, depuis que ce Prince y logea; & je crois qu'une partie de cette grande maison a été autresois occupée par Arnault de Corbie, Chancelier

de France, fous Charles V.

Je ne sai où logeoit à Paris François Prince de Conti, son second fils sie sai bien à la verité que Henri de Gondi, Duc de Retz & de Beaupreau, vendit la moité de la maison qu'il avoit entre la rue du Louvre & celle des Fossés St Germain, à Louise de Lorraine Princesse de Conti, sa seconde semme. Mais comme elle sit cette acquisition après la mort de son mari, je reserve à en parler au discours des Hotels que les Ducs de Lorraine & les Princes de leur race ont eu.

Enfin je trouve que Charles, Cardinal de Bourbon, troisième fils du

premier Prince de Condé, sit bâtir en 1586. la Maison Abbatiale de St Germain des Prés, & commença ce grand corps de logis de brique qui borde un des côtés de la cour. La face de cet édifice qui regarde dans la cour, est soutenue & élevée sur un grand portique de pierre; & celle qui se voit du jardin, est portée & enrichie d'une gallerie ou longue serre, ornée d'une belle suite de têtes de Cerf, distribuées avec beaucoup de symmetrie, & toutes admirables pour leurs singularités. Les unes sont d'une grosseur & d'une grandeur demesurée; les autres jettent une forêt de bois & de branches: celles-ci sont des plis & replis que la nature a mêlés & entassés les uns dans les autres; celles-là s'épandent & s'élargissent d'une manière extraordinaire; & toutes ensin sont si différentes & si bizarres, qu'il semble que la nature ait pris plaisir à se jouer. Voilà tous les Hotels que j'ai pû découvrir de la race des Bourbons, descendus de St Louis. Et voici ceux de la branche des Valois & d'Alençon, descendus de Philippe le Hardi, Roi de France, & sils de St Louis.

# HOTELS DES COMTES DE VALOIS ET D'ALENCON.

PHILIPPE le Hardi eut quatre garçons. Le premier appellé Louis; fut empoisonné fort jeune en 1276. Le second nommé Philippe, regna sous le nom de Philippe le Bel. Charles le troisséme, sut pere de Philippe de Valois, & de Charles, ches des Comtes & des Ducs d'Alençon. Louis; le dernier, sonda la Maison des Comtes d'Evreux & des Rois de Navarre.

Je n'ai rien à dire du premier, parce qu'il mourut si jeune, que l'Histoire n'en remarque que la mort & la naissance. J'ai dit auparavant que le dernier avoit sa maison de plaisance au fauxbourg St Germain, à l'endroit même où sont bâties les Halles de la Foire, & qu'elle passa à Philippe son sils, Comte d'Evreux, & Roi de Navarre. Pour le second, j'ai rapporté toutes ses maisons, en rapportant celles de nos Rois, dans le discours que j'ai fait des Maisons Royales. Ainsi il ne me reste plus qu'à parlet du troissiéme sils, & de ses successeurs.

Charles de France, Comte de Valois & d'Alençon, de Chartres & d'Anjou, fils de Philippe le Hardi, logeoir au bout de la rue du Roi de Sicile,
dans une grande maison qu'avoir bâtie Charles de France, Roi des deux
Siciles, son oncle, frere de St Louis; & que Charles second du nom, son
fils, Roi de Sicile & de Jerusalem lui donna en 1292. à la charge, commé
j'ai dit ailleurs, que Marguerite de Bourgogne sa belle-mere, veuve & seconde femme de son pere, y pourroit occuper le reste de ses jours le même logement qu'elle avoit occupée du vivant du Roi son mari.

Philippe le Bel son frere, lui sit don en 1296. de l'Hotel que nous appellons maintenant l'Hotel de Nesle; & qu'en 1327. Philippe Comte de Valois son sils, donna pendant sa regence, à Jean de Luxembourg, Roi de Boheme, excepté la justice & la souveraineté qu'il se reserva; car ce sont

les termes de la charte que j'aie lû au Tresor des chartes.

Je ne sai de qui Charles son pere eut une maison de plaisance au fauxbourg St Jaques où il s'alloit divertir. Je sai seulement qu'il l'agrandit en 1321. de la maison de Jean de Carnis qui y tenoit, lui donnant en échange la moitié d'un logis sur le chemin de Gentilli qui lui appartenoit. Je voi dans plusieurs chartes du Tresor & de la Chambre, qu'elle passa aux Ducs de Bourbon; qu'elle étoit accompagnée d'un grand clos de vignes & de plusieurs arpens de terres labourables; & ensin qu'elle étoit placée au lieu même où est le Val-de-Grace.

. Philippes Comte de Valois, son fils aîné, avoit deux autres logis à Paris, avant que de parvenir à la Couronne; l'un bâti par Enguerand de

Marigni, que Louis Hutin lui donna en 1313. après avoir fait pendre à Montfaucon ce Surintendant de son pere. A l'égard de l'autre que lui avoit donné Charles, second du nom, Roi de Sicile, il s'en désit en faveur de Charles, Comte d'Alençon, son frere, en 1319. Et parce qu'il étoit attaché aux murs de la ville, qui tenoient à la place de la Culture Ste Catherine, où se faisoient les joûtes, courses de chevaux, duels autorisés & tournois, les seuls passetems de la Gour alors, & dont Charles VI étoit passionné, Pierre Comte d'Alençon en 1389, petit-sils de Charles de France, Comte d'Alençon & de Valois, le ceda au Roi, qui en eut besoin, afin d'avoir une maison proche de cette place, où il pût s'habiller, s'armer & se preparer à cette sorte de divertissement.

Je ne saurois dire si Philippe Comte de Valois, lorsqu'il sur Roi, donna son Hotel d'Enguerand de Marigni à son frere Charles. Je trouve seulement qu'en 1347 il appartenoit à Marie d'Espagne sa veuve & à ses enfans; qu'il étoit situé à la rue des Fosses St Germain; qu'il alloit jusqu'à
celle du Louvre; & que René, penultième Duc d'Alençon, le vendit à
René de Cerceaux; de plus qu'il couvroit la place qu'on a faite depuis peu
sur les ruines de l'Hotel de Retz, près l'Hotel de Longueville, & qu'on
nommoit le petit Alènçon, pour le distinguer de l'Hotel d'Alençon, dont
Pierre de France, Comte d'Alençon, fils de St Louis, étoit proprietaire,

comme j'ai déja dit.

Ces noms an reste d'Alençon & de petit Alençon; qu'on a donné de nos jours à ces deux Hotels, afin de les distinguer; me sont douter qu'ils ayent été toujours deux logis separés: & mon doute est si bien sondé, que par une charte de l'année 1347; il paroît qu'Enguerand de Marigni avoit renfermé dans sa maison plusieurs logis particuliers, & l'avoit embellie de jardins & de preaux; & qu'on l'appelloit l'Hotel d'Alençon. Or quelle apparence que dans un espace d'aussi peu d'étendue, tel que celui qui est borné du petit Bourbon & de l'Hotel de Longueville, on eut psi pratiquer des jardins & des prés, & conserver tant de maisons particulieres!

J'apprens de quelques anciens titres & de personnes même qui ont des maisons à eux dans la rue des Cinq-diamans, qui tient d'un bout à celle des Lombards, & de l'autre à la rue Aubri-Boucher, qu'il y avoit encore là un autre Hotel d'Alençon. Et de fait j'en ai vû des traces dans quelques logis bâtis à droite & à gauche. Ce qui me fait juger que la rue a été coupée tout au travers par ceux qui l'ont acheté, soit pour leur commodité particuliere, ou pour y mieux trouver leur compte; de même qu'on a fait à

l'Hotel de Bourgogne, de St Pol & des Tournelles.

Pour continuer l'ordre genealogique de la Maison Royale de France, il faudroit parler ici des Hotels qu'a eu à Paris Louis; premier Comte d'Evreux, & frere de Philippe le Bel; & de Charles; Comte d'Alençon. Mais comme des fils de ce Prince, sont sorts les Rois de Navarre de la Maison de France, & que j'ai déja remarqué tous les Hotels que ces Souverains ont eu à Paris, je passerai à ceux des descendans de Philippe le Bel, frere de Charles de France, Comte de Valois; & cousin de Philippe de Valois, & Charles, Comte d'Alençon.

J'ai fait tout ce que j'ai pû pour découvrir les lieux où ont demeuré à Paris, tant Philippes le Bel que ses enfans, lorsqu'ils n'étoient que Princes; mais je n'y ai rien gagné. À l'égard des Hotels de Philippe de Valois, leur successeur, j'en ai parlé; & remarqué de plus qu'il donna à Jean, son fils aîné & Duc de Normandie, une maison de plaisance au sauxbourg St Germain, dans la rue des Boucheries, qui appartenoit à Robert d'Artois, armé pour

lors contre la France.

Touchant Philippe son second fils; je trouve que d'abord il sut Duc de Touraine & depuis d'Orleans; & les titres du Temple & du Tresor des Chartes me sont voir qu'il avoit trois Hotels à Paris.

L'un avoit sa principale entrée dans la rue des Bourdonnois, & ses jardins à la rue de Berhisi. Il acquit ce logis en 1363, étant encore Duc de Touraine, & en paya deux mille francs d'or au coin du Roi. On l'appelloit alors la grande maison des Carneaux, nom qu'il a eu long-rems.

L'autre étoit à la rue du Temple derriere l'Eglise de la Merci, nommée alors la Chapelle de Bracque, & la maison de Nicolas Bracque, qui tenoit

à la Chapelle & aboutissoir aux jardins de ce Prince.

Son troisième Hotel étoit situé à la rue St André des Arts contre la porte de Bussi. Après sa mort, Louis son petit-neveu, fils de Charles VI, l'eut avec le Duché d'Orleans. En 1401, Charles VI l'achera vingt-deux mille cinq cens francs d'or, & le donna à Amé VII, dérnier Comte de Savoie, qui avoit épousé Jeanne de Berri sa petite cousine, fille de Jean de France, Duc de Berri son oncle.

De quatre enfans mâles qu'eût le Roi Jean, Charles son fils aîné donna l'Hotel de Humbert, Dauphin de Viennois, situé à la Gréve, à Jean d'Auxerre, Receveur des Gabelles de la Prevôté de Paris, qui le vendit en 1357, au Prevôt des Marchands & Echevins, pour servir de Maison de Ville. Le même Prince jetta les sondemens de l'Hotel Royal de St Pol, dont j'at parlé ailleurs, pendant la prison de son pere.

Louis, Duc d'Anjou, Roi de Sicile, son deuxième fils y occupa les mai-

sons que j'ai remarquées au discours des Hotels des Rois Etrangers.

Philippe, Duc de Bourgogne, eur tous les logis dont j'ai fait mention

en parlant des Hotels des premiers Ducs de Bourgogne.

Jean, Duc de Berri, son quatriéme fils, eur onze maisons à lui, six à Paris, & les cinq autres au fauxbourg St Marceau, à Bissestre & à

qu'on nommoit alors la Grange aux Merciers.

De celles de Paris, la premiere étoit à la rue de la Tixeranderie, au coin de celle du Cocq, appellée alors la rue Andri-Mallet; d'un côté elle aboutissoit à la rue des Deux-portes, de l'autre elle tenoit à l'Hotel de Jean de Bourbon, Comte de Ponthieu. Depuis elle a appartenu à Blanche de Navarre, fille de Philippe III, Roi de Navarre, & seconde semme de Philippe de Valois, Roi de France.

La seconde étoit sur le bord de la riviere, attachée à la porte de Nesle, & se nommoit l'Hotel de Nesle, à cause que c'étoit le logis des Seigneurs & des Connétables de Nesle. Ce Prince l'avoit eu de Charles VI en 1380; avec l'Hotel du Val-de-la-Reine & quelques autres. Mais depuis il l'agrandit & l'accompagna de jardins, de galleries, d'appartemens superbes & commodes, & d'un grand lieu au bord de l'eau où il metroit ses chevaux. Si bien qu'on l'appelloit le Sejour de Nesle. Et parce qu'il tenoit le parti du Duc d'Orleans, ceux de Paris par vengeance le ruinerent.

La troisième étoit à la rue de l'Echelle du Temple, dont il se désir en 1388, en faveur d'Amé VII, dernier Comte de Savoie, mari de Bonne de

Berri sa fillo.

La quatriéme confistoit en huit maisons situées à la rue du Four près St Eustache, qui appartiment depuis à Charles d'Albret, Connétable de Francé.

La cinquiéme s'appelloit l'Hotel des Tournelles. Elle occupoit ce grand espace couvert de maisons qui compose la Place Royale, & s'étend de-là jusqu'à la rue St Antoine. Il l'acheta en 1398 de Pierre d'Orgemont, Evêque de Paris, & l'échangea en 1404 avec Louis de France, Duc d'Orleans, pour une maison qu'il avoit à la rue de Joui, & qu'il donna bien-tôt après à Jean de Montaigu, Grand-Maître de la Maison du Roi, ou pour parler comme on faisoit alors, Grand-Maître de l'Hotel du Roi.

Quant aux autres logis qu'il avoit près de la Ville; le premier étoit au fauxbourg St Marceau, composé de cours, galleries, jardins, saussaires, prés, eaux, garennes & viviers. Il l'acheta en 1386 de Milles de Dormans Evêque de Beauvais, & le donna trois ans après à l'abelle de Bavierre,

Reine de France, femme de Charles VI.

Il en acquir une autre au mois de Decembre 1388, dans le même fauxbourg & au même quartier que Richard Pique, l'Agache en François, Archevêque de Reims, avoit donné à Philbert de Paillart, second President au Parlement, & que Jeanne de Dormans sa veuve lui vendit la somme de cent livres.

La troisième s'appelloit la Grange aux Merciers, celebre dans l'histoire des troubles, du tems de Charles VI, par tant d'assemblées qui y furent tenues, pour rendre le calme à l'Etat. En 1385 elle sut adjugée par decret à Pierre de Gyac, Chahcelier de France, & vendue à Jean, Duc de Berri.

En 1398 par un autre Pierre Chancelier & Conseiller du Roi.

Mais enfin la plus remarquable de ces maisons de plaisance fut celle de Bissestre, par corruption, & qu'on devroit appeller Vincestre, pour avoir appartenu en 1204 à Jean Evêque de Vincestre en Angleterre. Jean des Ursins dit qu'il le sit bâtir magnifiquement, l'enrichit de quantité de peintures; & pour dernier embelissement y ajourales chassis de verre, qui ne faisoient en ce tems-là que de commencer à orner l'architecture. Le même des Ursins & Monstrelet, aussi-bien que lui, remoignoient que le traité de paix fait à Chartres en 1408 ayant été violé, Charles Duc d'Orleans, Jean Duc de Berri, Artus Comte de Richemont, frere de Jean V, Duc de Bretagne, se saissirent de ce Chateau, aussi-bien que des environs, suivis de trois ou quatre mille Gentilshommes & de six mille chevaux Bretons. Que le Duc de Bourgogne en ayant eu avis, accourut à Paris accompagné de beaucoup plus de Noblesse. Mais qu'enfin en 1410, par l'entremise d'Antoine de Bourgogne, Duc de Brabant, on en vint à un accommodement, tel neanmoins qu'il fut appellé, la trahison de Vincestre, à cause des Armagnacs qui s'y étoient trouvés. Si bien que telle paix ayant été rompue depuis, les Orleanois incommodant Paris par leurs courses continuelles, le peuple pour se vanger sortant en surie en 1411, brisa & portes & chassis de verre, démolit & brûla ce Chateau, de sorte qu'il ne resta que les murailles.

Avec tout cela il y a grande apparence que le Duc de Berri le retablit depuis. Car je trouve dans les titres de Notre-Dame qu'il le donna aux Chanoines en 1416, avec les terres qui en dependoient : le tout à la charge de chanter quatre Obits, & faire deux Processions tous les ans. Cette donation fut amortie en 1441 par Charles VII, & en 1464, par Louis XI. Donation aussi-bien que l'amortissement, ratifiée en ce tems-là par la Chambre des womptes, qui chargea l'Eglise Cathedrale de celebrer tous les ans un Obit le jour de St Louis. En sorte que ce Chateau, soit que ce Prince l'eut reparé, ou non, demeura si abandonné, qu'à la fin il ne s'ervit plus que de retraite aux voleurs & aux hibous, mais bien pis aux esprits malins & aux demons, à ce que bien des gens croyent. Ce qui a duré jusqu'en 1632. & 1633, qu'il fut abbatu par ordre du Roi & converti en Hopital destiné pour les Soldats estropiés, & dedié à Dieu en 1634. sous le nom de la Commanderie de St Louis. Ce dessein n'ayant pas eu l'esset qu'on s'étoit promis, il sut donné en 1656. avec les bâtimens superbes qu'on y avoit faits, à l'Hopital General, & sert maintenant de retraite à une bonne partie des pauvres.

Voilà bien des Palais pour être si proche les uns des autres, pour un seul Prince, quelque grand qu'il sût. Mais peut-être alors éroit-ce la mode. Car ensin je trouve que Louis de France, neveu du Duc de Berri, n'en eut

guere moins à Paris & aux environs.

En 1386, Charles VI son frere, lui donna la Touraine, avec les Comtés de Valois & de Beaumont sur Oise pour son appanage. Depuis en 1392, au lieu du Duché de Touraine, il lui donna celui d'Orleans, malgré les plaintes des habitans, qui remontroient qu'on leur avoit promis de ne les plus demembrer de la Couronne. Après la mort de Philippe de France, Duc d'Orleans, fils de Philippe de Valois, du tems qu'il étoit Duc de Tourai-

ne į

ne, le Roi lui donna en 1388. l'Hotel de Boheme, aujourd'hui l'Hotel de Soissons, afin qu'il fût près du Louvre, qu'on appella depuis l'Hotel d'Orleans; & la rue d'Orleans, celle qui y conduit. Il ne fut pas plutôt en possession du Duché d'Orleans, qu'Isabeau de Baviere, Reine de France, la belle-sœur, lui transporta en 1390, une maison de plaisance qu'elle avoit au fauxbourg St Marceau, accompagnée de saulsaie, d'un jardin rempli de fraissers, de lavande, romarin, séves, pois, cerissers, treilles, haies, choux & porées pour les lapins, de chenevis pour les oiseaux; en échange de l'Hotel du Val-de-la-Reine, fitué près de Pouilli, qui appartenoit à ce Prince, consistant en plusieurs terres labourables, vignes, prés, bois, garennes, eaux, rentes & censives. Je suis bien trompé si l'Hopital de la Misericorde ne couvre aujourd'hui une partie du logis que lui donna la Reine, de sorte qu'il s'étendoit jusques vers St Medard, lorsqu'il fut à ce Prince. Au reste tantôt on l'appella le fief d'Orleans, & comme on fait encore à present une bonne partie; tantôt le petit Sejour d'Orleans, pour le distinguer d'une autre maison bâtie près la porte de Bussy du côté de la rue Dauphine, qu'on a long-tems nommé le Sejour d'Orleans; & placé vis-à-vis l'Hotel de Philippe de France, Duc d'Orleans, dont je viens de parler, de l'autre côté de la rue de St André des Arts.

De dire s'il devint proprietaire de l'Hotel de Philippe son oncle, qui tenoit à la porte de Buss, lorsqu'il fut en possession du Duché d'Orleans, c'est
ce que je ne sai pas. Je vois seulement dans les regitres du Tresor des chartes, qu'en 1401 il le vendit à Charles VI vingt-deux mille cinq cens francs
d'or. Je ne sai point non plus comment ce logis rentra dans la maison d'Orleans: je trouve seulement qu'il y retourna en 1402 avec le Sejour d'Orleans.; qu'en 1425 les Anglois qui consisquerent tout le bien des Armagnacs, le louerent mille francs; que Louis XII, auparavant Duc d'Orleans,
le vendit à des particuliers en 1489; & qu'il s'étendoit depuis la rue de l'E-

peron jusqu'à la porte de Bussy.

Outre ces maisons, je trouve qu'étant Duc d'Orleans, il eut trois autres Hotels à Paris, près de l'Hotel St Pol. Charles VI qui lui avoit fait don en 1388 de l'Hotel de Boheme, afin qu'il fut logé près du Louvre, quand il y étoit, lui permit en 1396 de bâtir une maison dans ce grand espace, qui est maintenant couvert du jardin de l'Arcenal, afin de l'approcher de l'Hotel St Pol, où il faisoit sa residence ordinaire, & même afin qu'il sut plus près du Monastere des Celestins, où il avoit fait construire la Chapelle d'Orleans, & où il se plaisoit à faire ses devotions. Si bien qu'il lui donna une grosse tour ronde, au coin des murs de la ville, sur la riviere, derriere le Couvent des Celestins, & tout autant de terres qu'il voudroit dans la voirie du Roi, depuis là, jusqu'au chemin qui conduisoit à l'Hotel St Pol & à la Bastille; avec permission encore de se servir de cent toises des remparts attachés de coté & d'autre à la tour, & même de dresser deux pont-levis sur les fossés, pour les jardins qu'il vouloit avoir hors la ville; & de plus de prendre autant d'eau dans la Seine qu'il lui en faudroit pour un vivier; & enfin de bâtir sur toutes ses terres tels logemens & édifices qu'il lui plairoit. Or c'estlà qu'il demeuroit en 1401, quand Jean Duc de Bourgogne, leva des troupes pour lui disputer le gouvernement du Royaume, dont il s'étoit saiss, depuis la maladie du Roi; & ce fut là, que selon la Chronique Latine manuscrite de Charles VI, il se retira alors avec ceux de son parti, où il sit venir quelque cinq mille hommes, tant de Normandie, de Bretagne, que des autres Provinces de France, pour s'oposer aux desseins de son concurrent, & qu'il repandit dans les bourgs & les villages des environs.

En 1404, il avoit encore une autre maison à la rue de Jouy, que Charles V son pere avoit donné à Hugues Aubriot, Prevôt de Paris, & qui depuis avoit appartenu à Pierre de Gyac, Chancelier de France; d'un côté elle aboutissoit à l'ancienne cloture de la ville; de l'autre elle tenoit à l'Hotel de Tome II.

4

Pierre d'Orgemont, aussi Chancelier de France, où Guillaume d'Orgemont son fils demeuroit, depuis la mort de son pereix quoiqu'on y entrât par la rue de Jouy, elle regnoit neanmoins le long de la rue Percée, qui conduit de la rue de Jouy à la rue St Antoine, mais il l'échangea en 1404, pour l'Hotel des Tournelles, que Pierre d'Orgemont Chancelier avoit sait bâtir, où Pierre d'Orgemont son fils Evêque de Paris, avoit logé après sa mort; & lore, al fit cet échange, l'Hotel des Tournelles appartenoit à Jean Duc d'éteris son oncle, comme j'ai deja dit auparavant. Jean Duc de Betson, Regent en France, y logea pendant les troubles des Bourguignons & des Armagnacs. Il l'agrandit & la bâtit si magnisiquement, que depuis ç'a été une Maison Royale, que nos Rois ont preseré à celles de St Pol, où Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François I, ont long-tems demeuré, & où sont morts Louis XII, ce me semble, & Henri II, après avoir été blessé devant ce Palais d'un éclat de lance de Gabriel Montgommeri, le plus bel homme & le meilleur Gendarme de ce tems-là.

Des six Princes qu'eut Charles VI, les quatre premiers vécurent peu, mais je n'ai pû decouvrir où ils logeoient. Les titres du Tresor des chartes me font savoir seulement, que Louis de France son troisième fils, Dauphin de Vienne & Duc de Guyenne, demeura à l'Hotel de Pont-Perrin, près la Bastille, que Charles V, son grand-pere avoit commencé, & que Charles VI son pere avoit achevé & accompagné de basse-cour, de jardins, de parcs & de prés. Je lis de plus dans les œuvres royaux de la Chambre des Comptes, qu'il logeoit en 1411 au Sejour d'Orleans de la rue St André, dont j'ai parlé; qu'on le nommoit alors le Sejour de Monsieur le Duc de Guyenne; qu'il consistoit entre autres en une Chapelle, un manége, un jeu de paume & un pont-levis pour passer sur les sossés, au fauxbourg St Germain. Ensin je vois dans Monstrelet, qu'en 1415, il mourut à l'Hotel

de Bourbon le dix-huit Decembre.

Une chose ici m'étonne; que quoique douze Rois ayent succedé à Charles VI, & que tant de Princes soient sortis d'eux, je n'aye pû découvrir que les Hotels de Henri de France, Duc d'Anjou, frere & successeur de Charles IX, & de Gaston de France, Duc d'Orleans, frere de Louis XIII.

Le premier en 1568. achera l'Hotel d'Alençon qu'avoit fait bâtir Nicolas de Neuville de Villeroi, qu'on nomme maintenant l'Hotel de Longue-ville. Par son ordre du Gast, le premier favori qu'il ait eu, y sit un cabinet d'armes fort magnisque, pour armer les six mille Gascons, dont il etoit Colonel general, que ce Prince vouloit mener en Pologne avec lui. C'est dans ce logis-là que surent reçus les Ambassadeurs que les Polonois lui envoyerent après son élection. Il le garda jusqu'en 1573. Et le donna pour lors à Marguerite de France, Reine de Navarre, sa chere sœur. Je dirai ailleurs comment il a passé dans la Maison de Longueville.

Pour Gaston de France Duc d'Orleans; tantôt il a logé au Louvre; tantôt à l'Hotel de Guise; tantôt au Luxembourg que Marie de Medicis a fait construire & que Louis XIII lui laissa par le partage qu'ils firent des biens de leur mere; & que depuis quelques années on n'appelle plus le Luxem-

bourg, mais le Palais d'Orleans.

#### HOTELS DES ROIS ET REINES DE NAVARRE, de Sicile, de Boheme & d'Armenie.

ARGUERITE d'Anjou, fille de René d'Anjou, Duc de Bat, de Lorraine, Roi de Naples, & femme de Henri IV, Roi d'Angleterre, étant revenue en France après la mort de son mari, elle logea dans une maison de plaisance qu'elle avoit au fauxbourg St Marceau, qui étoit l'Hotel d'Orleans, & mourut en 1483.

Les Rois de Navarre ont eu huits Hotels à Paris.

En 1304. Jeanne, Reine de France & de Navarre, donna par testament son Hotel de Navarre, situé à la rue St André, au lieu même où sont les maisons bâties depuis la rue petite Dauphine ou la porte de Bussy, jusqu'à la rue des Augustins, pour y fonder un College. Mais ses Executeurs téstamentaires, sans s'arrêter à ses ordres, le vendirent; & le College sut

établi à la Montagne Ste Genevieve.

En 1317. Louis de France, Comte d'Evreux, fils de Philippe le Hardi, & pere de Philippe, Comte d'Evreux & Roi de Navarre, acheta de Raoul de Prelle, Avocar en Parlement, & de Jeanne du Chastel sa femme, trois mille livres de bons petit parisis, des maisons, des jardins, des vignes & des terres labourables, situées au fauxbourg St Germain, à l'endroit où sont dressées les halles de la Foire, que Charles VI donna à Jean de France, Duc de Berri, & que ce Prince transporta en 1399 aux Religieux de St Germain, afin de décharger son Hotel de Nesle de neuf livres parisis de rente fonciere qu'il devoit à cette Abbayie.

En 1358, Charles de France, Dauphin, Regent du Royaume pendant la prison du Roi Jean son pere, donna l'Hotel de Nesle en mariage à Jeanne de France sa sœur, lorsque Charles Roi de Navarre l'épousa.

Blanche de Navarre, veuve de Philippe de Valois, logeoit en 1391 à la rue de la Tixeranderie, dans une grande maison qui regnoit le long de la rue du Cocq & de celle des Deux-portes, qui tiennent d'un bout à la rue de la Verrerie, & de l'autre à celle de la Tixeranderie. Depuis en 1417, Catherine d'Alençon, fille de Pierre premier du nom, Comte d'Alençon & du Perche, veuve de Pierre de Navarre, Comte de Morraing, second fils de Charles le Mauvais, Roi de Navarre, neveu de la Reine Blanche, vendit quatre mille écus d'or l'Hotel de cette douairiere de France, qui

appartenoit à son mari en qualité d'executrice de son testament.

Jean d'Aragon, Blanche Reine de Navarre sa femme, & Charles de Navarre, Prince de Vienne, Duc de Nemours, leur fils aîné, logeoient à la rue des Bouchers, vis-à-vis la Chapelle de Bracque, que nous appellons maintenant la Merci, dans une maison qui regnoit le long de la rue du Chaume, tout devant l'Hotel de Guise, & aboutissoit à la rue de l'Echelle du Temple; & s'accommoderent avec le Grand Prieur de douze livres onze sols six deniers parisis de rente, que leur Hotel de Navarre devoit au Grand-Prieuré de France. Dès l'an 1480 cette maison appartenoit à Charles le Mauvais, Roi de Navarre; ce qui est si vrai que les Haudrierres en ce tems-là vendirent une maison à la rue de l'Echelle qui aboutissoit à son Hotel.

Outre cette maison, ils avoient encore un autre logis dans la rue de Paradis & celle du Chaume, à l'endroit où est à present le Manege decouvert & la Fontaine de l'Hotel de Guise, vis-à-vis le portail de la Merci, où demeuroit Bernard d'Armagnac, Duc de Nemours, & qui à cause de cela, étoit nommé quelquefois l'Hotel d'Armagnac, mais plus souvent l'Hotel Louis XI le confisqua avec tous les autres biens de ce de Navarre. Tome II.

Comte, à qui il fit trancher la tête.

Antoine de Bourbon, Duc de Vendosme, Jeanne d'Albret sa femme, Reine de Navarre, & Henri de Navarre leur sils, depuis Roi de France, & appellé Henri le Grand quatriéme du nom, ont demeuré long-tems à l'Hotel d'Evreux ou de Navarre, qu'on nomme anjourd'hui l'Hotel St Pol.

Charles de France, Roi des deux Siciles, Comte d'Anjou & de Provence, frere de St Louis, & septiéme fils de Louis VIII, logeoit à l'endroit où est presentement l'Hotel de St Pol, au bout de la rue du Roi de Sicile, qui n'a été ainsi nommée qu'à cause de lui. Charles le Boiteux son fils, Roi de Sicile & de Jerusalem y demeura aussi jusqu'en 1292, qu'il le donna à Charles de France, Comte de Valois & d'Alençon, troisséme fils de Philippe le Hardi; à la charge que Marguerite de Bourgogne, fille d'Eude quatrième du nom, Duc de Bourgogne, seconde semme de son pere, y demeureroit sa vie durant.

Quand Louis II du nom, Duc d'Anjou, Roi de Naples, de Jerusa-Iem, d'Aragon & de Sicile, petit fils de Jean Roi de France, arriva à Paris en 1388, tous les Princes & les Grands de la Cour furent au devant & l'accompagnerent jusqu'à son Hotel d'Anjou de la rue de la Tixeranderie, Monstrelet qui tantôt appelle cet Hotel l'Hotel d'Anjou & l'Hotel d'Angiers, dit que les Ducs de Berri, de Bourgogne & de Bourbon, avec le Chancelier & plusieurs Conseillers, y tinrent souvent assemblée en 1405; afin de tâcher que le Duc d'Orleans & le Duc de Bourgogne en pussent venir à un accommodement. Cette maison, à ce que portent les Regitres de la Chambre des Comptes, s'étendoit jusqu'à la rue de la Verrerie, & occupoit ce grand espace couvert de maisons, bordé d'un côté de la rue du Cocq & de celle de la Potterie de l'autre. J'apprens du Mercure François, que l'art de filer de l'or, façon de Milan, introduit à Paris en 1604, fut établi dans la Macque, nom d'un logis qui fait partie de cet ancien Hotel d'Anjou. De plus on trouve dans un livre de Medailles & de Monumens antiques, qu'a fair imprimer Paul Perau, Conseiller de la Cour, l'un des plus curieux & des plus remarquables Antiquaires de notre tems, qu'on découvrit dans ses fondemens en 1612. un grand Squelette, des Medailles & une Inscription que l'on a placée dans la maison, & que voici.

Alia istaque prægrandia ossa cum lapide, ferculis, cumque numismatis, et brachiali æneis arena obruta, in Joannis Almarici Francicorum exercituum censitoris ædibus, quæ pars veteris domus Andegaventium Comitum fuere, quasque elle Parisiis in vico textrinario a fundamentis reparabat.

Anno hoc Domini cio io cxii reparata sunt.

Les Memoriaux de la Chambre font voir que René d'Anjou, fils de Louis XII, Duc de Bar, de Loraine, Roi de Naples & de Sicile, avoit deux autres maisons; l'une étoit au fauxbourg St Marceau qu'on appelloit l'Hotel d'Orleans, & qui maintenant est converti en un Hopital nommé l'Hopital de la Misericorde; qu'au reste en 1482. Charles IV du nom, Roi de Naples, Comte de Provence & d'Anjou, neveu & successeur du Roi René, ayant institué Louis XI son heritier universel, le Roi donna cette maison à Jaques Louet Tresorier des Chartes & General de la Justice des Aides à Paris.

L'autre maison étoit placée sur le bord de la rivière au bout de la rue des Bernardins, & sur donnée par le Roi René à vie pour cent sols de reconnoissance par an, à Gilles Dorion, Clerc de la Chambre des Comptes, & à Perrine sa semme, sille de la Lavandiere de Louis XI. & depuis cedée à tous deux par le Roi en 1483, pour tenir lieu de mille écus d'or qu'il leux avoit promis en mariage.

#### DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VII.

Enfin Jean Roi de Boheme, & pere de Bonne de Luxembourg, femme du Roi Jean, demeuroit à l'Hotel de Boheme, aujourd'hui l'Hotel de Soissons, & qui lui fur donné en 1327, par Philippe, Comte de Valois & d'Anjou, Regent du Royaume pendant la grossesse de Jeanne d'Evreux, veuve de Charles le Bel.



#### HOTELS DES DOUZE GRANDS ET ANCIENS

Pairs Ecclesiastiques, & Laïques de France, & de quelques Souverains.

UE nos Rois n'ayent créé douze Grands de France à qui ils donner rent le nom de Pairs, c'est de quoi on ne doute point; soit que ce sur a dessein de les interresser davantage à maintenir l'Erar, aussi-bien que leur personne; soit qu'ils le sissent afin que leurs sujets, par une qualité si populaire, crûssent que leur pouvoir tout souverain qu'il sût, étoit partagé avec eux. Ce qu'ils sirent neanmoins si judicieusement, que pour mieux temperer les choses, de ces douze Pairs, six étoient d'Eglise, & les autres d'épée. Quant au rems de leur érection, il est ignoré: & quoiqu'il soit certain que tous avoient leurs Palais à Paris, comme étant la Capitale du Royaume, & le siège de leur autorité; cependant on ne sait point où ils logeoient sous la seconde race: & même sous la troisième, à peine devinet-on, où demeuroient les Archevêques de Reims, les Evêques de Langres, de Laon, de Châlons, les Ducs de Bourgogne, de Normandie, de Guienne, & des Comtes de Flandres; car du reste les Hotels de Noyon, & de Champagne me sont tout-à-sait inconnus.

# ARCHEVEQUES DE REIMS.

Ly a si long-tems que les Archevêques de Reims logent à la rue du Paon, que je n'ai su découvrir quand ils ont commencé à s'y établir; je m'imagine que Humbert, Patriarche d'Alexandrie, Archevêque de Reims, Dauphin de Viennois auparavant, y demeuroit en 1353; & que ce sur pour l'agrandir, que cette année-là même le Roi Jean lui donna au mois de Juin une grange qu'il avoit près des Cordeliers, à la rue de la Vieille-plâtriere, que je ne trouve plus en ce quartier-là; & qui peut-être a changé son nom en celui de la rue du Paon, ou de la rue de la Cour de Rouen. Quoi qu'il en soit, par un traité sait en 1352 entre le même Jean, & cet Archevêque, le Roi promit de lui rendre, ou sa maison de Reuilly, derriere l'Abbayie St Antoine, ou bien sa maison de la Gréve, que Philippe de Valois & lui, avoient donnée, tant à Gui, son frere Dauphin, qu'à lui-même en 1322, & 1335, appellée communement la maison aux piliers, ou la maison au Dauphin.

J'aprens des layettes du Tresor que Richaud, Archevêque de Reims, avoit une maison de plaisance au saux-bourg St Marceau, qui consistoit, tant en prés, cours, jardins, saulsaie, eaux, qu'il donna en 1578 à Philbert de Paillard, President au Parlement, & qui depuis appartint à Milles de Dormans, Evêque de Beauvais, & à Jean de France, Duc de Berry.

Les regîtres de Ste Génevieve font voir que Hugues d'Aisy, Archevêque de Reims, avoit une autre maison de plaisir, à la rue du Fer-de-moulin, du même faux-bourg.

# EVEQUES DE LANGRES.

BERNARD de la Tour, Evêque de Langres, logeoit à la rue St Jaques, & même sa maison sut appellée l'Hotel de Langres, tant qu'il vécut. Après sa mort le Seigneur de la Tour d'Auvergne en sit acquisition; mais celui-ci ayant embrassé le parti de Charles VII, legitime heritier de la couronne, Henri usurpateur de la meilleure partie du Royaume, conssiqua ce logis en 1424. & le donna à Charles de Poitiers, Evêque & Duc de Langres, qui n'avoit point de maison à Paris. Il y a grande apparence que cette donation n'eut pas lieu; car en 1486. Bernard de la Tour, Comte de Boulogne & d'Auvergne, le vendit à Pierre Simart, Secretaire du Roi. C'est ce qu'on appelle maintenant le College de Clermont, & que les Jesuites acheterent en 1563, de plusieurs particuliers au mois de Juillet. Tant de changemens neanmoins n'ont point empêché qu'il n'ait toujours porté le nom de l'Hotel de Langres, & celui de l'Hotel de la Cour de Langres; car ensin depuis Bernard de la Tour, on ne l'appellat point autrement, jusqu'en 1563, qu'il passa dans les mains des Jesuites.

# EVEQUES DE LAON.

En 1337. Jean de Chastillon ayant vendu à Jean d'Arcy, Evêque d'Autum, la maison de Gaucher de Chastillon, Connétable de France son pere, située derriere les Augustins, à la rue pavée, ou pavée d'Andouilles; après la mort de ce Prelat, Hugues d'Arcys, Evêque de Laon, l'acheta: & quoiqu'il devint Archevêque de Reims, il ne laissa pas en 1352, de la leguer à l'Eglise de Laon par son testament du vingt-cinq Juin. Depuis, les Evêques de Laon l'ont donnée à rente aux Ducs de Nemours. Jaques de Savoie, Duc de Nemours la fit bâtir comme elle est maintenant: & le Duc de Savoie en 1599. étant venu à Paris le treizième Decembre, pour traiter avec Henri IV, y sut loger, où il demeura jusqu'au premier jour de Mars de l'année 1600, qu'il s'en retourna. Comme auparavant, en parlant des Archevêques de Reims, & de leur logis, nous avons dit que Hugues d'Arcy avoit une maison au faux-bourg St Marceau; il est bon de faire savoir ici qu'il la vendit à Roger d'Armagnac, Evêque de Laon; ce que temoi-gne le Tresor de Ste Génevieve.

# EVEQUES DE CHALONS.

ES Evêques de Châlons ont demeuté pendant plusieuts siecles à la rue Trousse-nonain, entre la rue Chapon, & la rue Court-au-vilain; ils surent incommodés là long-tems par les semmes de mauvaise vie, qui ocupoient une partie de la rue Chapon. Dès l'an 1368, ils s'en plaignirent au Roi, dont ils obtinrent des Lettres qui ordonnoient à ces semmes de vuider la rue; mais ils eurent beau faire, elles ne laisserent pas de s'y tenir en depit d'eux, & n'en sortirent qu'en 1565, que les azyles des semmes publiques surent ruinés de sond en comble. Pour eux ils surent proprietaires de leur Hotel jusqu'en 1617, que Claude Tyard, Comte de Châlons, Evêque & Pair de France, le vendit aux Religieuses Carmelites qui l'occupent & l'ont agrandi, afin de n'être pas si à l'étroit.

#### DUCS DE BOURGOGNE.

Paris, & aux environs que les Ducs de Bourgogne. Si nous ignorons où demeuroient les Ducs de Bourgogne de la premiere branche, en recompense nous savons que ceux de la seconde avoient leur Hotel à la Montagne St Hilaire, au lieu où on a bâti dépuis le Collège de Reims, & de Coqueretz; que Charles V le donna à Philippe de France, son frere, chef des Ducs de Bourgogne de la troisiéme lignée; que Jean son fils aîné & son successeur rebâtit l'Hôtel d'Artois de Marguerite de Flandre sa mere, où son pere logeoit étant à Paris; & qu'ensin tous les Princes de cette race avoient une maison de plaisance à Constans, dont il reste encore des ruines.

Je touche ceci legerement pour en avoir dit assés en parlant des Hotels des Princes du sang, outre ce que j'en dirai ailleurs, & même plus au long.

### DUCS DE NORMANDIE.

ANT que la Normandie a pris la qualité de souveraineté, je ne trouve point en quel endroit de Paris ces Princes avoient établi leur demeure, où logeoit Jean de France, ni les trois Princes de France, qué Philippe de Valois, le Roi Jean, & Louis XI ont investi de cette souveraineté. Je sai bien que Philippe de Valois donna entre viss à Jean de France son sils aîné, la maison de Robert d'Artois, située au saux-bourg St Germain, dans la rue des Boucheries, vis-à-vis l'Hotel de Navarre, & confisquée par Arrêt de la Cour sur Robert d'Artois, Comte de Beaumont, qui portoit les armes contre la France.

Les titres de l'Hotel de Ville, m'apprennent qu'il donns la maison qu'il avoit à la Gréve, à Jean d'Auxerre, receveur tant des Gabelles, que de la Prevôté & Vicomté de Paris; & de plus ratifia la vente qu'il en avoit saite en 1357. à Estienne Marcel, Prevôt des Marchands, & aux Echevins.

Mais je ne sai où logeoit Charles de France, sils de Charles VII; investi par Louis XI en 1464 du Duché de Normandie; je ne sai pas non plus où il demeura, quand il sut pourvû de la Guyenne, non plus que les autres Ducs de Guyenne, ses devanciers. Je trouve seulement dans les titres du Tresor des chartes, que Louis de France troisième fils de Charles VI, Dauphin de Viennois, & Duc de Guyenne, logeoit en 1410. à la rue St Antoine, dans l'Hotel du Pont-perrin, ou du Petit-musc, près du Château St Antoine, qu'on appella depuis la Bastille; & que de cet Hotel relevoit quantité d'arpens de terre & de vignes, assis entre St Maur, & Vincennes. De plus j'aprens des œuvres Royaux de la Chambre des Comptes, qu'en 1411 on nommoit l'Hotel d'Orleans de la rue St André des asts, le Sejout de Mr le Duc de Guyenne: qu'il consistoit entre autres, en un manége, un jeu de paume, une Chapelle, & que des mars de la Ville on passoit au faux-bourg St Germain, pardessu un pont levis, qui y étoit attarhé.

### HOTELS DE QUELQUES SOUVERAINS.

JE ne sai si les Comtes de Toulouse ont eu d'autres logis à Paris, que celui d'Alphonse de France, frere de St Louis, qui épousa Jeanne, sille de Raymond VII, dernier Comte de Toulouse, & qui demeuroit à la rue du Louvre; & bien qu'il soit certain que Raymond étoit à Paris en 1228, & 1229. & qu'il su reconcilié avec quantité d'autres excommuniés par le Cardinal Romain, Legat en France, le jour du Vendredi saint, dans l'Eglise de Notre-Dame; je ne trouve point dans l'Histoire où il demeura.

Alphonse de France, Comte de Poitiers, & de Toulouse, depuis l'année 1254, jusqu'en 1260, acheta des logis, des prés, des granges, des places vuides, en partie à la rue du Louvre, & à celle des Poulies; cependant quoiqu'il sur premier Comte & Pair de France, on n'appella point sa maison l'Hotel de Toulouse, mais l'Hotel d'Hostriche, parce qu'il étoit bâti à la rue de Hostriche, qu'on nomme presentement la rue du Louvre. Cet Hotel un reste, qu'il sit saire, étoit si logeable, & si commode, que Archambault, Comte de Perigord, qui après sa mort l'acheta, en revendit la moitié en 1280 à Pierre de France, Comte d'Alençon, & de Blois, cinquiéme

fils de St Louis, & neveu d'Alphonse, Comte de Poitiers.

Gui de Dampierre, Comte de Flandre, acheta de Pierre Cocquillier; Bourgeois de Paris, une grande maison qu'il avoit à la rue Cocquilliere; & voulant l'agrandir, Simon Matifault, Evêque de Paris, & le Chapitre lui vendirent en 1292, environ trois arpens & demi de terre, qui tenoient à son Hotel, tous dans la censive, justice, & Seigneurie de Notre-Dame. Ses successeurs, Comtes de Flandre, en furent proprietaires. En 1318, il appartenoit à Marie de Brabant, veuve de Philippe le Hardi, Roi de France; ce que montre affés sa declaration, par laquelle il veut & entend, que l'Evêque de Paris, prenne sur sa Chambre aux deniers 1 2. (12) parisis de cens que cette maison lui devoit. Cet Hotel demeura aux Comtes de Flandre, jusqu'à Marguerite de Flandre, fille unique du dernier Prince de la maison de Flandre, qui l'apporta en mariage à Philippe de France, premier Duc de Bourgogne, de la troisième branche, avec quantité de Seigneuries & de Principautés. Après leur mort il passa à Antoine de Bourgogne leur second fils, Duc de Brabant, de Lothier, de Limbourg, de Luxembourg, Marquis du St Empire, & Seigneur d'Anvers.

Enfin il appartint à la maison d'Autriche, par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien Archiduc d'Autriche. Par les traités de paix passés en 1482 & 1493, ce Prince s'en reserva la proprieté, & à ses ensans mineurs, & de plus en 1489, disposa de la conciergerie de ce logis en sa-

yeur d'Olivier de la Marche.

Ces Princes de Bourgogne avoient encore deux maisons de campagne, l'une à Conflans, l'autre au faux-bourg St Marceau; le jardin de celle-ci tenoit en 1388 à un grand logis qu'on nomme maintenant l'Hotel de Coupeaux, & de Clamart, & qui alors étoit une des dependances de l'Hotel de

Jean de France, Duc de Berry.

L'autre maison qui s'appelloit le Sejour, ou l'Hotel de Conflans, étoit élevée près du Sejour de Bourgogne, sur la petite éminence qui descend par des terrasses, du village de Conflans au bord de la Seine; d'ailleurs embelie de prés, de vignes, de jets d'eau, de galleries, & des autres ornenemens, dont les Princes accompagnoient en ce tems-là leurs maisons de plaisir.

Pour n'être point accusé d'avoir donné la moindre atteinte au droit de préseance des Princes Etrangers, que nos Rois n'ont jamais voulu regler,

JC

je ne suivrai point ici d'autre ordre en parlant de leurs Hotels que celui de

l'alphabet.

Catherine d'Alençon, fille de Pierre, Comte d'Alençon, veuve de Pierre de Navarre, Comte de Mortaing, troisième fils de Charles, Roi de Navarre, remariée à Louis, Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviere, & executrice du testament de son premier mari, avoit son Hotel de Baviere à la rue de la Tixeranderie, au coin de la rue du Cocq, qui s'appelloit l'Hotel de la Reine Blanche, mais qu'elle vendit quatre mille écus d'or en 1417, à Alexandre le Boursier, Conseiller du Roi, Maître de ses Comptes, pour

accomplir la derniere volonté de son mari.

Monstrelet dir, qu'en 1409 Guillaume, Duc de Baviere, Comte de Hainaut, étant venu à Paris au secours du Duc de Bourgogne, sur logé à la rue du Jour près l'Eglise, & l'Hotel St Pol, dans une grande maison bâtie par Jean de Montaigu, grand Maître d'Hotel du Roi, appellé l'Hotel du Porc-épic, que Charles VI en 1409, le lendemain que Montaigu eut la tête tranchée, lui donna avec tous les meubles de ce malheureux, & même les vieux murs de la Ville qui en faisoient partie, & regnoient depuis la rue St Antoine, vis-à-vis le Prieuré Ste Catherine, jusqu'au chantier du Roi, bâti sur le bord de la riviere; & le tout pour en jouir sa vie durant. Les titres du Tresor des chartes portent, que ce logis après sa mort ayant été réuni à la couronne, Charles VI en 1418 le donna encore à Jean de Bourgogne, Duc de Brabant, & à Jaqueline sa femme, Duchesse de Hollande & Comtesse de Hainaut.

De tant de Ducs, & de Duchesses de Bretagne qu'il y a eu autresois, je ne trouve cependant qu'une seule Duchesse, & deux Ducs, à qui on ait vû des Hotels à Paris.

En 1373. Charles V donna à Jeanne de Navarre, sa nièce, fille de Charles le Mauvais, Roi de Navarre, & de Jeanne de France sa sœur, & semme de Jean V, Duc de Bretagne, une maison, près le vieux cimetiere St Jean, qu'il avoit achetée seize cens francs d'or, située au lieu-même où fut depuis l'Hotel de Craon, & qui est maintenant le nouveau cimetiere St Jean.

Charles VI, son fils, en 1384 donna à ce même Jean V, Duc de Bretagne, mari de sa cousine, l'Hotel de Forest, bâti à la rue de la Harpe, & celui de Pierre Sarrazin, qu'il avoit acheté de Louis II, Duc de Bourbon, douze mille francs, mais que ce Prince donataire, depuis en 1395, ceda à Jean de Malestroi, & Isabeau de Sarenville sa femme, pour demeurer quite d'une somme de douze cens francs de rente qu'il lui avoit promise en mariage.

En 1446 Charles VII donna à François I, Duc de Bretagne leur petitfils, l'Hotel, ou le Sejour de Nesle, réuni à la couronne par la mort de Jean de France, Duc de Berri: ces Princes au reste avoient de plus trois

autres Hotels.

Le premier étoit

Le premier étoit à l'Eglise de St Thomas du Louvre, qu'on nommoir la petite Bretaigne. En 1428 il contenoit trois cens cinquante perches de superficie, à la mesure de dix-huit pieds par perche, & de cent perches pour chaque arpent; d'ailleurs il consistoit en quelques jardins; mais quant aux édifices, tous ruinés, & inhabitables, Jean VI, Duc de Bretagne, s'en dessit en faveur des Chanoines de St Thomas, sans que j'en sache le tems.

Quant aux deux autres Hotels, l'un étoit à Nigeon, au lieu même où font fondés les Minimes, qu'on appelle les Bons-hommes. Anne de Bretagne qui avoit apporté en mariage à Charles VIII son Duché, donna à ces Religieux la maison de plaisance qu'elle y avoit, & les titres que j'en ai vu portent qu'on la nommoit alors le Manoir de Nigeon, & l'Hotel de Bretagne.

Le troisième étoit à la rue St Antoine du tems de Charles V, & de Char-Tome II. les VI: d'abord il eut deux noms, car on l'appella l'Horel du Petit -muse, & l'Hotel du Pont-perrin; depuis c'étoit le Petit-bourbon, & l'Hotel de Bretagne. Il occupoit tout l'espace couvert de maisons, depuis la Bastille, jusqu'au-dessous de la rue du Petit-muse, autrement dite des Celestins. Anne de Bretagne, Reine de France, le donna au Prince d'Orange. C'est le lieu où nous voyons maintenant Ste Marie, & l'Hotel de Maïenne.

Les Dauphins de Viennois ont eu deux maisons, l'une à Paris, l'autre à

Reuilly, derriere l'Abbayie St Antoine.

Philippe de Valois en 1322 donna le premier à Gui, penultième Prince fouverain de Dauphiné. C'étoit un grand logis, dont auparavant il avoit fait don à Clemence de Hongrie, veuve, & seconde semme de Louis Hutin, & qui par sa mort avoit été réuni à la couronne. On l'appelloit alors la maison aux Pilliers, & depuis il sut nommé la maison au Dauphin, presentement c'est l'Hotel de Ville. Humbert son frere, qui lui succeda, sut consistemé par le même Philippe de Valois en la possession, & proprieté de ce logis en 1335. Par un traité fait en 1352 entre le Roi Jean & ce Prince, qui pour lors étoit Patriarche d'Alexandrie; le Roi s'obligea de le retablir ou dans ce logis-là même, ou bien dans la maison de plaisance, bâtie derrière l'Abbayie St Antoine, appellée alors Reuilly, nom qu'elle retient encore. Ensin Charles de France, Duc Normandie, & Regent du Royaume, la donna à Jean d'Auxerre, Receveur des Gabelles, & de la Prevôté de Paris: & de plus en 1357, lui permit de la vendre à Etienne Marcel, Prevôt des Marchands, & aux Echevins, pour servir d'Hotel de Ville.

En 1336. Philippe de Valois donna à Raoul, Duc de Loraine, son neveu, une maison de la rue Pavée, qui avoit appartenu à Hugues de Crussi, President des Enquêtes, executé à l'Hotel de Nesle pour crime de leze-majesté. Elle tenoit d'un côté au logis de l'Evêque d'Autun, & de l'autre à l'Hotel d'Artois, consisqué sur Robert d'Artois, qui portoit les armes contre la France. Outre écci il y avoit un Hotel de Bar, & de Loraine au coin de la porte des Bernardins, sur le bord de la riviere, du côté de la porte, qui appartenoit auparavant à un Evêque d'Arras, dont je ne sai point le nom, & que Louis XI donna en 1481 à Gilles Dorin, Clerc de la Chambre des Comptes, pour s'acquitter de mille écus d'or qu'il lui avoit

promis en mariage.

Charles, Duc de Loraine achera de Philippe Chabot, Amiral de France,' l'Hotel de Savoisy, qui lui appartenoit, situé à la rue du petit Marivault, & dans celle du Roi de Sicile, qu'on nomme encore l'Hotel de Loraine, où depuis ce tems les Ambassadeurs de Loraine ont logé, & où est morte Nicolle de Loraine, derniere Duchesse de Loraine, cousine & épouse de Charles IV, & fille aînée de Henri, Duc de Loraine.

En 1333, Philippe de Valois donna la maison de Pierre de Savoie, Archevêque de Lion, bâtie au faux-bourg St Marcel, à Blanche de Bourgogne, Comtesse de Savoie, qu'elle garda jusqu'en 1339; & pour lors elle la rendit au Roi pour une autre maison, proche St Eustache, à la rue qui conduit des hales à l'Hotel d'Artois.

Le Roi Jean, & Charles Dauphin son fils, donnerent à Amedée, Comte de Savoie, l'Hotel du Roi de Boheme, appellé maintenant l'Hotel de Soissons, comme il paroît par un traité fait entre eux en 1354, le cinq Janvier.

A la rue de Tournon est l'Hotel de Savoie, que la Duchesse de Savoie & de Berri, semme d'Emmanuel Philbert, Duc de Savoie, & sille de François I, donna à Raimond Forget, qui pour témoigner sa reconnoissance, sit sculper sur la porte, de la liberalité de ma Princesse. Mais au commencement des troubles de la Ligue, cet Hotel ayant été sais ; & loué par le Parlement, comme pretendu appartenir à Forget, son Secretaire; après que Guillaume Martin, Procureur de la Princesse, eut remontré à la Cour qu'il appartenoit à sa partie, la saisse sur le sécretaire; après que Guillaume Martin, Procureur de la Princesse, eut remontré à la Cour qu'il appartenoit à sa partie, la saisse sur le sécretaire; au mois de Decembre par Asset, & la maison yendue à Martin avec tous les loyers.



Jean de France, Duc de Berri, declara en 1388, qu'ayant fait don à Amé VII, Comte de Savoie son gendre, d'un logis situé tant à la rue du Grand Chantier qu'à celle de l'Echelle du Temple, il n'avoit pas pretendu le garentir du payement des droits Seigneuriaux dûs au Grand Prieur, sur les terres duquel il étoit bâti. Cet Hotel au reste avoit tant d'étenduë, qu'il étoit separé en deux ; une moitié, s'appelloit l'Hotel de Savoie, bâti comme j'ai dit à la rue du Chaume & celle de l'Echelle ou du Grand Chantier: l'autre moitié étoit nommée le petit Hotel de Savoie, dressé dans la rue des Quatre-fils, qu'on nommoit alors la rue des Deux-portes. On passoit de l'un à l'autre par une galerie qui traversoit la rue du Chaume. Tous deux furent vendus à Jean de Montagu, Vidame du Laonois, Souverain Maître d'Hotel du Roi, & depuis revendu à Jean de Hangest, Chambellan du Roi, quatre mille cinq cens livres.

Enfin Charles VI acheta ving-deux mille cinq cens francs d'or, l'Hotel d'Orleans de la rue St André des Arts, où avoit demeuré Philippe de France, Duc d'Orleans, cinquiéme fils de Philippe de Valois, & qui appartenoit à Louis de France, Duc d'Orleans, son frere, qu'il donna en 1401 à Amedée VII, premier Duc de Savoie, fils d'Amedée VI, & de Bonne de

Berri, sa cousine germaine.



#### HOTELS DES AMBASSADEURS

Extraordinaires, avec leur reception.

#### SOUS CHARLES VI.

ES Ambassadeurs arrivés à Paris, je n'en ai pû découvrir avant l'année 1406. Je laisse là une Ambassade d'Anglois qui vintent en ce tems là, tant pour la paix entre la France & l'Angleterre, que pour demander en mariage Isabelle de France, veuve de leur Roi Richard, comme n'ayant rien de remarquable, & d'ailleurs qu'elle n'eut point de suite.

Ange Corravian, sous le nom de Gregoire XII, envoya des Ambassadeurs à Charles VI, chargés d'une Bulle de sa part, qui portoit : Que pour ramener l'union dans l'Eolife & écouffer le Schisme, non seulement il écoit prêt de se demettre de sa dignité, pourou que Pierre de la Lune, autrement dit Benoît XIII, son competiteur, en voulut suire autant; mais encore de se soumettre à tout ce qui servit ordonné par le Roi & l'Université.

Ces Ambassadeurs furent très-bien reçus, & renvoyés chargés de presens, avec promesse d'avertir Benedict de la sainte intention de Gregoire XII. S'en étant acquitté, & l'autre d'abord n'y voulant pas entendre; neanmoins craignant l'effet des menaces du Roi, qu'à faute d'acquiescer, la France, le Dauphiné & plusieurs autres contrées cesseroient de lui obéir & de reconnoître ses ordres Apostoliques, il consentit à la fin. L'un & l'autre depuis étant venus à se dedire, le Roi en 1407, seur manda à tous deux au mois de Mars ou d'Avril, que si l'Eglise n'étoit reunie avant l'Ascension, ni lui ni toute la France ne les reconnoitroient point pour Souverains Pontifes. Benoît aussi-tôt excommunia le Roi & tout le Royaume; & par un Courier Arragonois lui envoya la Sentence d'excommunication, lorsque ce Prince commençoit à entendre la Messe à l'Hotel de St Pol dans son Oratoire. Ce Courier en même tems, s'étant glissé dans la foule, sort de Paris & gagne

#### 84 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S.

Lion, où il fut arrêté & ramené bien vite. Cependant, à la follicitation de l'Université, Sance-loup ou Sancien-leu, aussi d'Arragon, mais Ambassadeur ou Envoyé de Benoît, est mis prisonnier au Louvre, & avec lui quelques Prelats & autres Ecclesiastiques accusés d'être partisans de Pierre de la Lune. Ensuite la Sentence d'excommunication sut dechirée publiquement dans la Grand'Chambre, & l'Ambassadeur, aussi-bien que le Courier condamnés à faire amande honorable, revêtus d'une tunique de toile où seroient figurées les armes de Benedict renversées, & coeffés d'une mitre de papier, avec ces mots: Ceux sont deloyaux à l'Eglise & au Roi. Ce qui fut executé avec tant d'ignominie, qu'après avoir été conduits en cet état par tous les carrefours de la ville, on les amena à la Cour du Palais; & là fur un échafaut dressé au bas du grand degré furent exposés à la vûe & à la risée de tout le monde. Cette ignominie fut réiterée durant quelques jours, en haine d'un tel attentat, & pour punir l'insolence de cet Anti-Pape, qui au mépris des privileges de l'Eglise Gallicane, avoit osé ce qu'un Pape legitime n'oseroit & même n'a pas droit d'entreprendre.

Entre plusieurs Ambassades entreprises pour le mariage d'Henri V, Roi d'Angleterre, & de Catherine de France, fille de Charles VI, on en vit

trois à Paris en 1413, & 1414.

Les Ducs de Bretagne & d'Evreux, & les Comtes de Richemont & de Rostellant, composerent la premiere en 1413, & tâcherent vainement de conclure ce mariage, afin de rompre celui que le Duc de Bougogne solli-

citoit de sa fille avec le Roi d'Angleterre.

Jeanne de Brabant, Comtesse de Hainaut; les Deputés des trois Etats de Flandre; le Duc de Brabant, & le Conseil du Duc de Bourgogne, étoient de la seconde, à la reserve de la Comtesse de Hainaut, à qui Guillaume II son mari avoit dessendu de passer Senlis. Tous les autres vinrent à Paris & firent la paix entre le Roi & le Duc de Bourgogne. A l'égard de la Comtesse, les Ducs de Guyenne & de Berri, & tout ce qu'il y avoit de Princes du sang, furent à Senlis la saluer, & même la Duchesse de Bourbon partit de Clermont exprès pour la venir voir & lui tint compagnie tant qu'elle y demeura; & ensin après que la paix eut été publiée, elle s'en retourna avec les autres Ambassadeurs.

L'Archevêque de Wincestre, les Evêques de Dumelin & de Norvegue, le Duc d'Yorc, les Comtes d'Orset, de Salsberi & de Grez, avec quantité d'Anglois, jusqu'au nombre de cinq ou six cens chevaux, faisoient la derniere Ambassade, à la sollicitation du Duc de Berri, oncle du Roi.

Le Parlement députa trente-deux Conseillers & quelques Prelats; seize allerent au devant jusqu'à la Chapelle, petit Village sur le chemin de St Denys; les seize autres les attendirent au Palais dans une salle qui regardoit sur la riviere. On les logea au Temple, à cause de leur grande suite & de la grandeur du lieu. Tout Paris admira leur équipage magnifique, aussi-bien que leur depense. A leur magnificence furent opposées les joûtes, les bals & les festins, qui durerent trois jours, & qui passoient la magnificence. A cette fête le Roi joûta contre le Duc d'Alençon; le Duc de Brabant courut contre le Duc d'Orleans. La Reine, la Duchesse de Guyenne & toutes les Dames de la Cour, assisterent à ce spectacle. Ces Ambassadeurs neanmoins ne furent pas plus heureux que les autres: à la verité on les combla d'honneur & de presens; mais parce qu'avec Catherine de France, ils demandoient la Guyenne, la Normandie & le Ponthieu; la reponse sut que le Roi envoieroit des Ambassadeurs en Angleterre qui expliqueroient ses intentions. Or comme ils savoient que le Roi se preparoit à descendre en Normandie avec une puissante armée, ils demanderent permission de s'en retourner par Honsleur pour en considerer la fortification.

En 1415, le Duc de Bourgogne étant en guerre avec Charles VI, le Prince d'Orange accompagné de beaucoup d'autres, tant Grands Seigneurs que

Conseillers d'Etat, partirent de Lagni suivis de quatre cens chevaux pour venir à Paris traiter de la paix avec le Duc de Guyenne, Regent de France pendant la maladie de Charles VI, & de plus gendre du Bourguignon, Leurs gens ayant été envoyés devant pour preparer le dîné à l'Hotel d'Artois; à la porte St Antoine, on ne voulut pas les laisser entrer; si bien qu'ils furent contraints d'aller à l'Abbayie attendre leurs Maîtres. A l'égard des Ambafsadeurs, neanmoins Pot & Choussac passerent & furent presentés au Duc de Berri, peu de tems après. Un de ceux-ci étant allé à St Antoine pour faire entrer ses Collegues avec leur suite; & ne les trouvant plus, il les suivit, & les ayant amenés, les sit consentir d'aller à la rue de la Harpe où on avoit marqué leur logis. Juvenal des Ursins pretend que le Duc de Berri & ceux du Conseil, leur donnerent audiance, à cause de la maladie du Duc de Guyenne, qui pour lors étoit à l'extremité; & de fait il mourut le lendemain. Ils eurent parole qu'on envoieroit à leur Maître la reponse touchant sa demande; & là-dessus furent congediés. Comme ils furent à la porte St 'Antoine, le Prevôt de Paris les pria de revenir sur leurs pas, & que Dieu enfin leur avoit accordé une bonne paix. A peine avoient-ils regagné la rue St Antoine, que ce Prevôt les fait prisonniers de la part du Roi. Etant à la rue de la Harpe, on leur dit le sujet qu'on avoit de les arreter, & que les Bourguignons avoient rompu la paix & emporté d'emblée Brie-Comte-Robert, qui appartenoit au Duc d'Orleans. La nouvelle neanmoins s'étant trouvée fausse, il leur fut permis de se remettre en chemin quand ils youdroient.

Monstrelet conte la chose autrement, & assure que ces Ambassadeurs eurent audiance du Duc de Guyenne, & qu'ils y demanderent de la part de leur
Maître, que le Roi rapellât les cinq cens personnes qu'il avoit bannies & exceptées du traité de paix sait avec lui en 1414; que la Duchesse de Guyenne sa
fille, réleguée à St Germain en Laié, retournât à Paris auprès de son maris
que le Duc de Guyenne chassat sa Concubine qui entretenoit ce divorce; &
que sans cela seur Maître ne pouvoit être en paix avec la France. Il ajoute
que ces demandes choquerent si sort le Prince, que ni alors ni depuis, ces
Ambassadeurs n'en purent tirer aucune bonne reponse, & même que pendant
leur sejour, il sit publier à son de trompe le bannissement des cinq cens personnes dont ils sollicitoient le retour; ce qui les obligea de hii dire.

"Très-redouté Prince & très-noble Seigneur, avec reverence, sachés; que se vous n'accordés ce que notre-dit Seigneur vous requiert, il ne si jurera pas la paix faite, ne tiendra icelle, & se vous étiés travaillé d'Anglois vos ennemis, il, ne ses vassaulx, ne subjects ne s'armeront pas pour vous, ne vous servira, ne vous dessendra.

Que ces paroles irriterent tout de nouveau le Duc de Guyenne, sans poutrant en rien saire paroître; & repondit, que sur toutes leurs propositions il prendroit un bon conseil, & que dans peu de jours il le seroit savoir au Duc de Bourgogne: qu'ensuite ayant assemblé le Conseil du Roi, il depêcha des Ambassadeurs à son beau-père, qu'on obligea à jurer la paix comme avoient sait les Princes du sang & béaucoup d'autres.

#### SOUS CHARLES VII.

D'E rapporter toutes les Ambassades que Monstrelet m'a fourni qui n'ont rien d'extraordinaire, ce ne seroit jamais fait. Je m'arrêterai

feulement aux plus remarquables.

En 1429, durant le siege d'Orleans, Charles VII envoya à Paris Pothon de Saintrailles avec d'autres Ambassadeurs, au Duc de Betfort, Regent du Royaume & au Conseil du Roi d'Angleterre, maître alors de la messleure partie de la France, pour leur proposer de lever le siege, à condition que la ville seroit neutre & mise en depôt entre les mains du Duc de Bourgogne; mais ils s'en retournerent sans rien faire: & là-dessus Jeanne d'Arc vint

qui delivra Orleans.

En 1457. Lancelot, Roi de Hongrie & de Boheme, envoya demander en mariage, Marguerite de France, fille de Charles VII, par l'Archevêque de Cologne, accompagné de plusieurs Prelats & autres Grands Seigneurs de ses Royaumes, suivis de deux cens soixante chariots bien attelés. & de cinq à six cens chevaux vêtus à la mode de leur païs. Le Roi qui pour lors étoit au Plessis, les sit recevoir à Tours magnifiquement. Le Comte de Foix entre autres les traita avec tant de somptuosité dans l'Abbayie de St Julien, qu'ont but au festin jusqu'à cent vingt quarts d'hypocras. Les Princes, les Grands Seigneurs & toutes les Dames de la Cour s'y trouverent: Ce repas coûta dix-huit cens écus, qui en ce tems-là étoit une somme prodigieuse. Ces Ambassadeurs presenterent à la Reine & à sa fille des rubis, du drap d'or semé de perles & de pierreries. Durant ceci le Roi de Hongrie vint à mourir. On lui fir une superbe pompe funebre dans St Gracien de Tours, & tout de même à Paris dans l'Eglise de Notre-Dame. Les Ambassadeurs bien tristes s'en retournerent & prirent le chemin de Paris. On alla au devant d'eux jusqu'au moulin à vent qu'il y avoit alors hors de la porte St Jaques, & furent conduits à St Denys, & là si bien reçus qu'on n'en auroit pas plus fait pour le Roi. Ils y virent le Trésor & les Mausolées de nos Princes. Or comme alors il faisoit si grand froid que les rues étoient gelées, ils ne sortoient que dans des traînaux; cependant ils avoient des esclaves enchainés qui sur leurs chariots passoient la nuit.

Jamais pour une seule sois on ne vit tant d'Ambassadeurs que sous Charles VII, en 1461, lorsque ceux de Perse, du Prete-Jan, de l'Empereur de Trebisonde, du Roi d'Armenie & du Roi de Mesopotamie, ne faisant qu'un corps, arriverent. L'un au reste étoit Patriarche d'Antioche, les autres Clercs & les autres Chevaliers. La façon de leurs habits à tous surprenoit, tant elle étoit étrange; un entre autres avoit des anneaux aux oreilles. Et quoiqu'ils ne demandassent point d'argent au Roi, & l'assurassent même qu'un seul de ses Etendars & de ses Capitaines, seroit plus de peur au Grand Seigneur, que cent mille hommes d'un autre Royaume, ils eurent beau saire, le Roi ne voulut point se joindre à eux contre le Turc. Ils surent pourtant bien reçus, & s'en retournerent comblés d'honneurs & de

presens.

YOUR DIS

#### SOUS LOUIS XI.

ORSQUE le Duc de Bourgogne en 1468 envoya ses Ambassadeurs. à Paris, pour la ratification du traité de paix que Louis XI avoir fait à Peronne avec lui; non seulement, par ordre du Roi, le Prevôt des Marchands, & quelques-uns des principaux Officiers, & autres personnes des plus notables de la Ville, les regalerent; mais même le Cardinal d'Angers les traita d'abord; puis le premier President; après la Driesche, President des Comtes & Tresorier de France; ensuite Mery; ensuite le Prevôt des Marchands & les Echevins; & ensin toutes les Cours Souverai-

nes enregîtrerent ce Traité,

Touchant la reception qui fut faite aux Ambassadeurs du Roi d'Arragon en 1474, jamais il ne s'est rien vu de pareil. Je laisse-là les superbes festins que leur firent comme à l'envi le Comte de Penthievre, le Seigneur de Gaucour & autres Grands. Le Roi leur voulut donnet le plaisir d'une montre generale de tous les Parisiens en âge de porter les armes. Elle fut faite le vingtième d'Avril depuis la Porte St Antoine jusqu'à la Grange aux Merciers. Ce jour-là l'on traîna hors de la ville quantiré d'artillerie, qu'on fit tirer. Jusqu'à cent quatre mille hommes sortirent de Paris, bien armés, ayant tous la même livrée & des hocquetons rouges garnis de croix blanches. Le Roi lui-même suivi des Comtes de Bresse & du Perche, de plusieurs grands Capitaines & autres personnes de marque & de reputation, leur fit faire l'exercice. De-là ils fut à Vincennes avec les Ambassadeurs, qu'il traita à souper. Peu de tems après, ils eurent leur audience de congé, & s'en retournerent chargés de presens. Quant aux deux Chefs de l'Ambassade, Louis XI. leur envoya deux pots d'or, enrichis de basses-tailles, du poids de quarante marcs, qui contoient trois mille deux cens écus d'or.

A peine les Ambassadeurs d'Arragon étoient-ils partis, que deux autres Ambassades arriverent; une de l'Empereur, conduite par le Duc de Baviere; l'autre du Duc de Bretagne, dont entre autres étoit des Essarts, Seigneur de Thieux, Maître d'Hofel de ce Prince, qui avoit porté les armes contre le Roi; à qui Louis XI neanmoins sit un très-bon accueil, & de plus lui donna dix mille écus, avec la Charge de Maître Enquêteur & General Reformateur des Eaux & Forêts de Brie & de Champagne, qu'exerçoit Chastillon.

Mais pour venir à des Ambassades plus celebres & plus curieuses, passons à celles que l'Allemagne, Florence, l'Espagne & l'Angleterre envoyerent en 1475, 79, & 80, & qui furent reçues magnifiquement. Les Anglois étoient envoyés pour demander la continuation de la Treve. A l'égard des autres; je ne sai point le sujet qui les amenoit; je trouve seulement que l'Evêque de Lombez, Abbé de St Denys, les accompagna par ordre du Roi; que le Prevôt des Marchands & d'autres Officiers de Paris les allerent recevoir hors des portes; & qu'après leur entrée on les conduisit à St De-

nys, où l'Abbé leur fit faire bonne chere.

Louis XI, reçut beaucoup mieux à Clery deux Ambassades de Flandre en 1482. A la premiere veritablement il donna de belles paroles aux Deputés, qui le sollicitoient de faire la paix avec les Flamans, & même les sit conduire à Paris par Monseigneur de St Pierre, & bien traiter par le Prevôt des Marchands; mais comme ils s'en retournoient à Gand par la Picardie, ils sirent rencontre de quatorze cens lances, six mille Suisses & huir mille piquiers, qui alloient mettre le siege devant Aire, où l'Archiduc d'Autriche tenoit bonne garnison. Le Gouverneur neanmoins, qui étoit gagné; au bout de quelques jours rendit la Place par composition, & pour cela eut du Roi une Charge de cent lances, & trente mille écus d'or.

A la seconde deputation ce sut toute autre chose; car comme les Ambassadeurs venoient pour jurer la paix, entre le Roi & l'Archiduc, & par même moyen signer le Contrat de mariage de Charles, Dauphin, avec Marguerite d'Autriche; Alaudet, Evêque de Marseille & Gouverneur de Paris, fut envoyé au devant, accompagné du Prevôt des Marchands & quantité de Bourgeois, & d'un Docteur de l'Université nommé Scourable. qui les harangua en Latin, dont ils demeurerent fort satisfaits. Le lendemain le même Evêque les envoya prier de se trouver à Notre-Dame & asfister au Te Deum, à la grande Messe & à la predication du même Docteur, où il y cut des processions generales; ensuite de quoi ils furent diner à l'Hotel de Ville. Le soir dans les rues on ne vit que rejouissances, tables dresfées & bonne chere. Le jour suivant, le Cardinal de Bourbon, leur donna la Comedie dans la Cour de l'Hotel de Bourbon, qu'il entoura de ses plus belles tapisseries. De-là ils furent à Tours, où le Roi leur sit present de quantité de vaisselle d'argent, outre trente mille écus d'or qu'ils toucherent de lui. Ensuite ils retournerent à Paris, pour faire enregîtrer tant leur Traité de paix que le Contrat de mariage. Le Parlement cependant par des ordres plus diligens qu'eux, étoit déja averti de son devoir, avant qu'ils fussent arrivés; qui étoit de les verifier sans aucune modification, & du reste accomplir ce qu'Estellan, Bailli de Rouen & Chambellan du Roi, leur feroit savoir. La Cour assemblée là-dessus au mois de Fevrier, ordonna que si ces Ambassadeurs & Estellan venoient ce jour-là durant l'audience, ils presenteroient leurs Traités, & aussi-tôt prendroient séance dans les hauts sieges après les Prelats, en qualité d'Ambassadeurs; mais quant au Grand Bailli de Gand & autres de leur suite, ceux-là se mettroient au bas banc, au dessous du Greffier des presentations & des Notaires de la Cour. Comme tout ceci fut executé de point en point, au sortir du Palais, quand la Cour fut levée, le Bailli de Rouen les mena dîner chés lui à la rue Quinquampoix, où rien ne fut épargné; après quoi ils reprirent leur chemin pour s'en retourner.

#### SOUS CHARLES VIII.

S I sous Charles VIII il arriva des Ambassadeurs à Paris, c'est ce que je ne dirai point; comme n'en sachant rien & ne l'ayant pû savoir.

#### SOUS LOUIS XII.

Sous Louis XII, je ne trouve que deux Ambassades que Paris ait vûes. La premiere su celle de l'Empereur en 15003 & pour lors les Baillis de Gisors & d'Amiens eurent ordre de conduire les Ambassadeurs: & ensuire par un autre commandement, les Prevôts & les Echevins, avec les Archers, Arbasêtriers, Sergens, Quarteniers de la Ville, & quelques Bourgeois de leurs amis, surent audevant jusques par delà Notre-Dame des Champs, qui alors étoit bien éloigné du fauxbourg St Jaques. De-là ils leur tintent compagnie, jusqu'à la maison de l'Ange de la rue de la Huchette, sort belle pour ces tems-là, où leur logis avoit été marqué. Ensuite leur ayant envoyé des torches, de l'hypocras & des épices, le lendemain ils surent leur faire la reverence & les haranguer en Latin, & pour cela se servirent du Docteur Pinel, Grand-Maître du College de Navarre. Tant que ces Ambassadeurs demeurerent à Paris, ils surent desrayés aux depens de la Ville, & servis par le Sec, Sergent de la Ville, choisi exprès avec Bloinville, dit d'Arcy.

La deuxième Ambassade vûe à Paris sous le même Louis XII, étoit d'Anglois, qui vinrent pour jurer la paix, & assister à la confirmation & celebration du mariage du Roi & de Marie d'Angleterre, sœur d'Henri VIII. En 1514 donc, veille de St Barthelemi, le Conseil étroit du Roi, ayant mandé à l'Hotel Episcopal le Prevôt des Marchands, l'Evêque, qui étoit Gouverneur de la Ville, lui fit savoir & aux Echevins, qu'à huit jours de là il devoit arriver des Ambassadeurs d'Angleterres que le Roi vouloit qu'ils allassent au devant, leur presentassent vin, hypocras, torches, épices, & tout le reste à l'ordinaire, enfin leur fissent toutes sortes d'honneurs. Ayant repondu là-dessus qu'ils s'assembleroient; dans cette assemblée il fut resolu, que le Prevot & les Echevins, vêtus de leurs habits de livrée, & accompagnés d'un certain nombre d'Archers, avec Arbalètriers, Sergens, & d'une partie des Conseillers de Ville, avec des Quarteniers & un bon nombre de Bourgeois iroient au devant hors des portes, & leur tiendroient compagnie jusqu'à leur logis; qu'on leur feroit les presens ordinaires: mais que pour cela il seroit à propos d'avoir des Lettres expresses du Roi, à cause que la Ville, comme capitale du Royaume, n'a point accoutumé d'aller au devant de personne; qu'au reste il seroit encore tenu une assemblée plus grande, afin que ceux qui devoient assister à cette ceremonie sussent avertis d'être bien couverts ce jour-là.

Tellement que le douze Septembre, la Ville alla recevoir ces Etrangers par de-là la porte St Denys, & ne les quitta point qu'à la rue St Antoine, près des Tournelles, où leur logis avoit été marqué. Ensuite elle fit presenter au Chef de l'Ambassade, huit quarts d'hypocras, six layettes d'épices de chambre, de deux livres piece, avec douze torches de même poids. A chacun des deux autres, six quarts d'hypocras, huit livres d'épices en quatre layettes, & six torches de même poids que les precedentes. Et enfin à tous ensemble, quatre muids de vin & deux demie-queues de vin d'Auxerre & de Beaune, outre quatorze quarts d'hypocras blanc & clairet qu'elle leur fit porter le lendemain. Les Regîtres de l'Hotel de Ville au reste, d'où j'ai tiré ceci, ne nomment point le Chef de l'Ambassade, & remarquent seulement que le second étoit Grand Prieur d'Angleterre, & le dernier Doyen, Le Continuateur de Monstrelet n'en dit pas tant, mais se contente de les appeller Grands Seigneurs temporels & spirituels. Quelques-uns pretendent que c'étoit le Duc de Suffolck, le Milord Marquis & le grand Chambellan d'Angleterre, qui furent des tenans aux joûtes & tournois qu'on fit après

le couronnement & l'entrée de la nouvelle Reine.

#### SOUS FRANCOIS I.

OUS ce Prince, il y eut quatre Ambassades. La premiere & la troisième d'Angleterre. La seconde du Chancelier du Prat, Legat à latere. La derniere de Portugal.

En 1518, le Roi reçut les Ambassadeurs de la premiere avec tant de magnificence, qu'il ne s'est jamais rien vû de pareil. Au mois de Decembre, il fit tendre les murs du premier étage de la cour de la Bastille, de draps de laine, blancs, tannés & noirs, qui faisoient la livrée de François I, & couvrir tout le reste de plus de douze cens torches, qui jettoient tant de clarté, qu'en pleine nuit il sembloit qu'il sit jour. La grande quantité de belles & riches tapisseries qui parerent tous les étages de la Bastille, & le pompeux appareil du festin qui dura jusqu'à minuit, repondoient bien à cette somptuosité; mais les moresques d'hommes & de demons, vétus d'or & d'argent, qui danserent après le banquet, surprirent & divertirent agreablement la compagnie; enfin pour me servir des termes du Journal de François Tome 11.

1, qui m'a fourni ceci ,, brievement on ne sauroit exposer le triomphe fait

" tant en viandes qu'en paremens.

En 1530, le Cardinal du Prat, Legat à latere & Chancelier de France : fit son entrée à Paris. Ainsi que les autres Legats, il descendit au fauxbourg St Jaques à la maison du Commandeur de St Jaques du haut-pas. Or comme il étoit Chancelier de France, aussi lui rendit-on plus d'honneur qu'à tous les autres Legats à l'ordinaire. On tapissa les rues par où il devoit passer. Le Parlement, la Chambre des Comptes & la Cour des Aides, allerent à St Jaques lui faire la reverence. Le Corps de Ville après l'avoir salué, l'accompagna jusqu'au logis qui lui avoit été marqué; & les Gardes des six Corps des Marchands porterent un dais sur lui jusqu'à Notre-Dame. Mais au lieu qu'aux autres Legats le Parlement & la Chambre des Comptes deputoit seulement, tantôt douze, tantôt vingt, tantôt quarante Conseillers & Maîtres des Comptes, avec deux ou quatre Presidens en robe noire; tous les Officiers de ces trois Cours Souveraines allerent en Corps complimenter du Prat au fauxbourg St Jaques. Le Prevôt & les Echevins se chargerent de son dais, où ils le remirent entre les mains des six Corps, qui le porterent alternativement jusqu'à la Cathedrale; & cela tant à cause de sa dignité, que parce qu'ils l'avoient aussi porte déja aux Cardinaux de Luxemboug & d'Amboise. Ils lui tinrent compagnie jusqu'au Cloître Notre-Dame, à la maison de l'Evêque de Meaux, où il logea; & le lendemain ils lui firent presenter par le Procureur & les Sergens de la Ville, vêtus de leurs robes mi-parties, douze double quarts d'hypocras blanc, clairet & vermeil, vingt-quatre layettes de massepain double de Lyon & doré, autant de torches de deux livres piece, & six demi queues de vin de Beaune blanc & clairet, le meilleur qu'on put trouver.

Trois ans après, lorsque le Duc de Norfolck, Ambassadeur d'Angleterre, à son arrivée vint descendre à la rue du Roi de Sicile, au logis de Savary, qui avoit appartenu au General Morelet & à l'Amiral Chabot, le Prevôt des Marchands envoya aussi-tôt dix-neuf fifres & tambours Suisses, qui sirent un fort grand bruit, mais fort agreable. Et parce que ce jour-là un de ses gens fut tué, avec quelques autres, par des scelerats, qui vouloient sorcer la maison du Seigneur de Traves, située à la rue St Antoine proche de St Paul; la Ville en même tems s'étant assemblée, où se trouva le Lieutenant Criminel, il fut arrêté que tant que le Duc sejourneroit à Paris, il sesoit allumé douze flambeaux qui bruleroient toute la nuit, & que depuis huit heures du soir jusqu'à ce que minuit sonnât, vingt Archers feroient garde à la rue du Roi de Sicile; ce qui dura huit jours, parce que l'Arnbassadeur ne sut pas davantage à Paris. Tout ce tems-là au reste, par ordre du Roi, le Prevôt des Marchands lui faisoit present à diné de six doublequarts d'hypocras vermeil, blanc & clairet, avec douze livres d'épices & autant de torches; & à souper six autres quarts d'hypocras & six livres d'épices, afin qu'à ses repas il eut toujours hypocras & dragées; car dragées & épices, qui maintenant sont deux choses bien differentes, en ce tems-là

n'étoient qu'un.

Un Ambassadeur de Portugal en 1534, arriva à Paris au mois de Fevrier. Il eut audience au Louvre; logea à la maison de Meignet qui étoit mort, dont je ne sai ni la qualité ni le quartier; & là traita magnifiquement le Roi, la Reine & toute la Cour.

151 1/1

#### SOUS HENRI II.

SOUS Henri II, le Pape, l'Empereur, les Rois d'Espagne, d'Angleterre & d'Alger, la Republique de Venise & les Suisses, envoyerent leurs Ambassadeurs en 1549, 51, 52, 54, 55, & 1559.

Les Suisses députerent les premiers leurs Ambassadeurs au nombre de vingt-un, & quelque cent cinquante chevaux, conduits par Mesnage, Maitre des Requêtes, arriverent à Paris en 1549, au mois de Septembre. Un peu auparavant, le Roi avoit mandé au Prevôt des Marchands de leur faire preparer quatre ou cinq des plus commodes & des meilleures Hotelleries; d'aller au devant d'eux en bon équipage, avec le Corps de Ville & quelques Bourgeois notables & des plus apparens; de les conduire jusqu'à leur logis, avec un bon visage & beaucoup de civilité; & enfin de leur faire present de tant de sortes de vins, vivres & autres choses, qu'ils en fussent contens. Sur quoi ayant été arrêré aussi-tôt, que le Prevôt des Marchands iroit trouver le Roi, pour entendre mieux sa volonté; ensuite le Maître d'Artillerie de la Ville eut ordre de faire charger toute son artillerie sur les murailles entre la porte St Jaques & la porte St Michel, pour la tirer à l'arrivée des Ambassadeurs, avec mandement tant aux Conseillers, Quarteniers & quelques Bourgeois, qu'aux bandes des Archers, Arbalêtriers & Arquebusiers de se rendre à l'Hotel de Ville. Enfin le vingt-neuf Septembre, le Prevôt & les Echevins, revêtus de leurs robes mi-parties, accompagnés de leurs Sergens & de tout ce monde, allerent recevoir ces Ambassadeurs jusqu'à une Maladerie qui est entre le fauxbourg St Jaques & le Bourg-dela-Reine, & que je crois dependre de la Commanderie de St Jean de Latran. Là les ayant rencontrés, Mendoze, Gentilhomme de la Chambre, & plusieurs autres Gentilshommes, que le Roi avoit envoyés afin de leur faire plus d'honneur, ne les apperçurent pas plutôt, qu'ils s'arrêterent & se rangerent le long du grand chemin avec leur compagnie. Après quantité de reverences, le Prevôt des Marchands prit la parole & leur fir une harangue, que je ne rapporterai point, parce qu'elle ne se trouve point dans les Regîtres de la Ville, & peut-être quand je l'y aurois trouvée, ne m'en serois-je pas chargé, puisqu'apparemment elle ne valoit pas mieux que celles qu'on y voit, qui sont toutes pitoyables. Le compliment achevé, les uns & les autres commencerent à vouloir marcher pour venir à Paris; & déja le Prevôt des Marchands avoit cedé la droite aux Ambassadeurs. Aussi-rôt grande contestation entre Mendoze & lui pour le rang; Mendoze en qualité d'Envoyé, pretendant que le haut bout lui appartenoit, & de fait le prit : le Prevôt au contraire qui vouloit l'avoir, soutint qu'il étoit Lieutenant du Roi à Paris, & qu'ainsi il ne devoit rien à un Envoyé. Ceci ayant duré assés long-tems, à la fin neanmoins, pour éviter le scandale, Mesnage comme Ambassadeur du Roi, conduisit le Chef de l'Ambassade, & Mendoze l'autre, le Prevôt des Marchands & un Gentilhomme du Roi le troisième, le premier Echevin le quatrième, & le reste de même, chacun par un autre Echevin ou par un Conseiller. Durant leur marche, l'artillerie faisoit tant de bruit & de sumée, que s'ils se voyoient, du moins ne pouvoient-ils pas s'entendre. Au milieu de tant de feu & de tonnere, ils entrerent dans la Ville, & allerent ensemble jusqu'à l'Hotel de Tiron dans la rue de Tiron & d'autres maisons tant la rue St Antoine que du voisinage, qui leur avoientété preparées. Ce jour même le Prevôt des Marchands leur envoya de grands presens d'hypocras, de vins exquis & autres singularités. Quelques jours après, il les pria à dîner dans l'Hotel de Ville, où ils furent reçus avec toutes sortes d'honneurs, & traités somptueusement. La grande Tome II. M ij



Salle étoit ornée de belles rapisseries, où fut dressé ce bufet d'argent, vermeil doré, si celebre en France pour sa valeur & pour ses enrichissemens, que leurs devanciers avoient fait faire, mais qu'elle leur donna avec ordre de le gardet pour leurs grandes fêtes. Lorsqu'ils entrerent, qantité de grosses pieces rangées dans la Gréve, tirerent en même tems. On leur servit de tant de sortes de vins & de viandes; tant d'instrumens de musique & de tambours furent entendus pendant le repas; en un mot le bon visage qu'on leur fit, & l'honneur qu'on leur rendit furent tels, qu'un si magnifique accueil attira leur admiration. Car pour ne rien omettre, tous ceux de leur Nation generalement, soit Pensionnaires du Roi, soit Ecoliets faisant leurs études à Paris, soit autres, surent du sestin aussi-bien qu'eux & les accompagnerent. Tous furent rangés à table d'un côté; le Prevôt & les Echevins, les autres Officiers avec les Bourgeois se mirent de l'autre. Les Suisses entretinrent la compagnie des choses de leur pays. Après on leur fit voir l'Hotel de Ville: ensuite de quoi le Prevot & les Echevins allerent souper avec eux à l'Hotel de Tiron, & tant qu'ils demeurerent à Paris, la Ville tous les jours ne faisoit autre chose que de leur envoyer des presens.

Edouard VI, Roi d'Angleterre, envoya la seconde Ambassade. Henri II, dépêcha sur la frontiere Mendoze, dont s'ai désa parlé, & l'instruisit auparavant de quelle maniere il vouloit qu'on reçût le Marquis de Noranthon, qui venoit en qualité d'Ambassadeur extraordinaire. Mais parce qu'il ne pouvoit être conduit à la Cour sans passer par Paris, ni s'en retourner en Angleterre que par-là, le Roi écrivit deux fois au Prevôt des Marchands. Dans la premiere lettre il enjoignoit de le bien recevoir, & pour le reste de s'en raporter à Mendoze, comme à lui-même. Dans la seconde il lui recommandoit de lui faire aussi bon accueil à son retour qu'à son arrivée. Suivant ces ordres, la premiere fois il fut arrêté, qu'on iroit au devant avec trente Archers vêtus de leurs hoquetons, & leurs Sergens ayant leurs robes mi-parties; de plus que pendant son sejour on lui seroit present tous les jours d'hypocras, d'épices & autres choses semblables. Pour obéir à la seconde lettre, l'Ambassadeur ne sut pas plutôt à la rue du Roi de Sicile, & descendu au logis de l'Amiral Chabot, où avoit demeuré le Duc de Norfolck en 1533, que le Prevôt des Marchands & les Echevins lui vinrent faire la reverence, vêtus de leurs robes communes, & accompagnés de pareil nombre d'Archers qu'auparavant, tous à pied, avec leurs hocquetons de livrée & leurs javelines en main; & par même moyen lui presenterent des dragées, de l'hypocras à l'ordinaire, & continuerent à lui en faire porter tous les jours tant qu'il y demeura.

La troisième Ambassade sut celle de Jules III, en 1552. Les lettres du Roi reçues, aussi-tôt le Prevôt des Marchands & les Echevins, le Greffier, le Procureur du Roi & Bragelone leur Lieutenant, allerent saluer le Nonce à l'Hotel de Rochepot, qui appartenoit au Connétable de Montmoranci, fitué à la rue St Antoine, en partie à la rue Percée; & ensuite lui envoyerent par le Gressier, trois double-quarts d'hypocras, avec six boëtes tant de dragées dorées que d'autre sorte. On remarquera ici en passant, que si j'ai employé en pareille occasion le mot de layette, c'est pour l'avoir trouvé dans les Regîtres de l'Hotel de Ville; & si maintenant j'use de celui de boëtes, c'est qu'il y est en esset. Cependant il y a grande apparence que tous deux ne signifient que la même chose. Le Nonce au reste, reçut ce present avec beaucoup de civilité, & témoigna qu'il ne seroit pas plutôt à la Cour

qu'il en remercieroit le Roi.

La même année le Roi d'Alger dépêcha aussi à Henri II un Ambassadeur qui le vint trouver à Chaalons avec des chevaux & des jumens barbes. Mais parce que cet Envoyé souhaitoit de venir à Paris, le Roi écrivit au Prevot des Marchands, & lui ordonna de le faire accompagner par d'honnêtes gens, qui pussent lui montrer tout ce qu'il avoit envie de voir à Paris,

& sur tont de prendre bien garde que le petit peuple & les faineans, à causé de sa mine & de ses habits extraordinaires, ne fissent rien capable de le sacher, ni lui causer le moindre deplaisir. Le Connétable lui manda la même chose. Quelques jours après, cet Ambassadeur descendit à la rue de la Huchette, à l'Hotellerie de l'Ange; & parce que les lettres du Roi ni du Connétable ne donnoient point d'ordre pour lui aller faire la reverence, la Ville differa d'y aller, jusqu'à ce que par ses Truchemens il l'en fit prier, la conjurant de lui fournir des gens pour lui tenir compagnie & entre autres des Archers. Là-dessus le Prevôt des Marchands & les Echevins, escorrés d'un nombre d'Archers, vêtus de leurs hocquetons de livrée, furent lui faire la reverence. Le Prevot même le harangua, & non seulement pour l'accompagner dans les rues & le garentir de la presse, on lui donna Archers & Arbalêtriers, mais encore à la porte de son logis il en sut mis d'autres; afin d'empêcher le peuple d'y entrer pour le voit. D'honnêtes gens envoyés exprès vinrent l'entretenir, & lui firent ouvrir tous les lieux où sa curiosité le porta. De plus, ce jour-là même, le Greffier suivi de deux Sergens, vêtus de leurs robes de livrée, lui fit present de six quarts d'hypocras & six boëres de dragées dorées & autres.

Au reste, quand la Ville l'alla saluer, il étoit habillé d'une robe de toile d'or figurée à la façon des Turcs, & accompagné de sept ou huit de ses gens, tous couverts d'écarlatte. Il parloit bien Italien, entendoit un peu le François, & on disoit qu'il étoit Renegat d'Albanie ou d'Esclavonie, & pour le prouver Regnault Bachelier, Grefsier de la Ville, qui se croyoit aussi savant en Geographie qu'en son metier, fait une si plaisante carte de l'Albanie & du Royaume d'Alger, que se ne veux pas donner la peine de

l'aller chercher dans mes preuves.

Le Royaume d'Alger, dit-il, est situé en la terre d'Achaïe dite la Morée, laquelle joint d'un coté à la petite Albanie & à la Grece, & de l'autre à la Mer des Siciles, qui est la voie de Constantinople; & est le Roi d'Alger de cette Nation des Mores blancs, qui est sujet & tributaire du grand Turc,

à cause qu'il est prochain de ses terres & limitrophe.

On l'amena au Louvre, aux Tournelles, à la Bastille, à l'Arsenal, au Palais, à St Denys & à Notre-Dame, où il voulut qu'on lui montrât St Christophe, qu'il admira; il demanda à voir des plus beaux draps d'écarlate. Après tout, lui & ses gens avouerent que Constantinople ne pouvoit être comparée à la ville de Paris, outre qu'elle étoit moins peuplée de la moitié, que la quantité de monde qu'il avoit vû l'étonnoit. Le Prevôt des Marchands rendit compte au Roi de tout ceci par ses lettres, aussi-bien qu'au Connétable.

La cinquiéme Ambassade vint d'Angleterre en 1554, que la Reine Marie envoya en France, & de-là à Rome. Le Roi par des lettres en avertit au mois de Mars Boisdauphin, Gouverneur de Paris, & le Prevôt des Marchands, avec ordre à celui-ci de faire tout l'accueil & la bonne reception que demandoit l'amitié qui étoit entre lui & cette Princesse; & pour le reste de s'informer du Gouverneur, à qui il avoit fait savoir son intention, & d'executer ce qu'il lui diroit. Boisdauphin aussi-tôt manda au Prevôt & aux Echevins de le venir trouver à Ste Catherine du Val des Ecoliers: y étant venu, & un des quatre Echevins avec lui, après l'avoir attendu jusqu'à midi passé, il leur dit que le Roi entendoit qu'ils allassent saluer les Ambassadeurs; & tous les jours, tant qu'ils seroient à Paris, leur portassent sans y manquer, épices, torches, lamproies, brochets, carpes & d'excellent vin de toutes les sortes, ainsi qu'on avoit fait en Angleterre aux Ambassadeurs de France. De savoir pourquoi on ne leur envoya point de viandes, c'est que c'étoit en Carême, qui alors étoit observé en Angleterre, depuis que la Reine avoit retabli la Religion Catholique, qu'Edouard son frere y avoit abolie; mais de dire pourquoi le Roi, Boisdauphin & la Ville ne regalerent point ces Ambassadeurs d'un plus grand nom-



bre de poissons divers & plus rares, car les rivieres de France produisoient

alors des truites, c'est ce que je ne sai pas.

L'Empereur Charles-quint & Philippe d'Autriche son sils, Roi d'Espagne, dépêcherent à Henri II la sixième Ambassade. Le Comte de Lallain, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or, Gouverneur & grand Bailli de Hainaur, en étoit le Ches. Destrées, Chevalier de l'Ordre, Maître & Capitaine general de l'Artillerie, l'alla recevoir par ordre du Roi sur la frontiere, & l'accompagna jusqu'à la Cour, avec des lettres de creance pour les Prevôts des Marchands, les Maires & Echevins des Villes par où il le faudroit saire passer. Avant que de l'amener à Paris, il sit tenir à la Ville les lettres que Henri II lui avoit écrites, & y joignit les siennes qui expliquoient la volonté de ce Prince.

Les premieres commandoient de recevoir l'Ambassadeur avec tout l'honneur du à sa condition, & aux grands Princes qu'il representoit; de le bien loger lui & sa suite; lui presenter les vins, dragées, confitures & autres singularités accoutumées en pareilles rencontres; en un mot de faire en sorte qu'il eut tout sujet de se louer d'eux, & le Roi leur en savoir gré.

Les autres lettres portoient qu'ils donnassent ordre que l'Hotel de l'Amiral, où logeoit le Garde des Sceaux, sut preparé, tapissé & meublé se-son la qualité de l'Ambassadeur & le commandement du Roi; que le Maréchal des logis du Comte de Lallain, qui devoit arriver un jour avant son Maître, les iroit trouver, qu'il leur plut de le faire accompagner, pour prendre telle maison qu'il voudroit; qu'il esperoit qu'après la venue de l'Ambassadeur, ils iroient lui faire les presens qu'ils auroient jugé les plus convenables & le plus dans la bienseance; qu'au reste avant que de le saluer, il leur declareroit la volonté du Roi là-dessus.

Ces dépêches reçues, le Prevôt & les Echevins, vêtus de leurs bons habits, assistés de leurs Sergens, couverts de leurs robes de livrée, surent à la rue des Poulies à l'Hotel de Villeroi, où logeoit le Comte de Lallain,

& après l'avoir salué, le Prevôt lui sit une harangue.

Deux Ambassades furent encore vûes à Paris en 1559, & qui furent les dernieres qu'ait reçu Henri II. La derniere année de son regne, un mois ou environ avant sa mort, les Venitiens s'aviserent de l'envoyer seliciter à Amboise de son heureux avenement à la Couronne. C'étoit un peu bien tard sans doute, & encherir beaucoup sur les Ambassadeurs de Troie qui vinrent témoigner à Tibere, long tems après la mort de son fils Drussus, la douleur qu'avoient les Troyens de son affliction. Il ne se moqua pas d'eux, comme fit cet Empereur des autres, tant s'en faut; sachant qu'ils étoient curieux de voir Paris, il ordonna au Cardinal de Lorraine, de mander au Prevôt des Marchands & Echevins, qu'ils les envoyassent visiter de leur part, & leur sissent present de cire, constitures & autres galanteries accoutumées. Si bien qu'à leur arrivée, la Ville envoya à la rue de la Huchette dans la maison de l'Ange, où ils étoient logés, & leur sit presenter vingt-huit boëtes de consitures de Cotignac.

Les derniers Ambassadeurs envoyés à Henri II, & qui arriverent à Paris trois ou quatre jours après que ceux de Venise, dont je viens de parler, s'en furent allés, étoient ce Duc d'Albe, si decrié pour ses cruautés; le Prince d'Orange, non moins prevoyant que grand Capitaine; & enfin le Comte d'Egmond, autre Heros, & digne sans doute d'une plus heureuse fin. Le sujet qui les amena, sur la celebration du mariage de Philippe II, avec Elisabeth de France, sille du Roi, afin d'y assister. Avant qu'ils arrivassent, un Gentilhomme de la Chambre alla avertir la Ville d'aller saluer ces grands personnages, & leur saire de beaux presens. Etant arrivés, elle partit en cet ordre. A la tête marchoient les Archers, les Arbasêtriers & les Arquebussiers à pied, vêtus de leurs hocquetons de livrée. Ils étoient suivis de dix Sergens de la Ville, encore à pied, avec la robe mi-partie, & la nes d'ar-

gent sur l'épaule; après venoient les Prevôts des Marchands, Echevins, & le Greffier, parés de leurs robes de livrée, & montés sur leurs mulets; ensuite se voyoit le Procureur du Roi en la Ville, vêtu d'une robe d'écarlate, qui avoit après lui les Quarteniers au nombre de seize : à la queue étoient les Bourgeois mandés de chaque quartier, qui n'avoient pas oublié leurs plus beaux habits. Etans à l'Hotel de Villeroi, qu'on avoit preparé pour le Duc d'Albe, & ne l'y trouvant pas, ils furent à l'attendre jusqu'à six heures du soir, sans qu'il vint; car d'abord qu'il eut mis pied à terre il alla droit au Louvre faire la reverence au Roi & à la Reine, & à la Princesse promise; après quoi il fut souper avec ses collegues, chés le Maréchal de St André. La Ville cependant qui ne trouvoit pas à propos de revenir une seconde fois, passa à l'Hotel du Maréchal, où après avoir attendu quelque tems dans la cour, à la fin ils saluerent les trois Ambassadeurs : le Prevôt leur fit compliment, qui sans doute sur suivi de fort beaux presens, mais dont je ne puis rien dire, parce que dans le Regître d'où j'ai tiré ceei, à cet endroitlà il y a une lacune.

### SOUS CHARLES IX.

I je ne rapporte aucune Ambassade sous François II, c'est que son regne sut si court qu'il ne dura que quatorze ou quinze mois; & quoique Charles IX, son frere qui lui succeda, sûr plus long-tems sur le Trône, que lui; cependant il n'en reçut que deux, & encore pour en bien parler, n'en reçut-il qu'une; car ensin la seconde qui venoit de Pologne, ne le regardoit pas tant que le Duc d'Anjou, que les Polonois avoient choisi pour leur Prince.

En 1566, le Comte Palarin du Rhin, le Duc de Wirtemberg, le Landgrave de Hesse, le Duc de deux Ponts, & le Marquis de Bade, envoyerent à Charles IX leurs deputés, la Ville aussi-tôt, à cause que c'étoit un jour maigre, leur sit presenter de toutes sortes de poissons par les Sergens vêtus de leurs robes mi-parties, & de plus de l'hypocras blanc & clairet, des consitures, des dragées, & autres presens accoûtumés.

A l'égard de l'Ambassade des Polonois, après que le Senat, les Seigneurs, & tous les Ordres du Royaume en 1573, eurent élû pour leur Prince Henri de France, Duc d'Anjou, en même tems ils deputerent l'Evêque de Posna, & plusieurs autres Prelats, & grands Seigneurs avec quelque trois cens perfonnes, & cinquante chariots, à la mode du Pays, à quatre & six chevaux, tant pour lui rendre leurs respects, que pour l'emmener avec eux en Pologne. Approchant de la Frontiere le Roi envoya au devant d'eux l'Evêque de Langres, avec le Comte de Brienne, de la maison de Luxembourg, pour les accompagner jusqu'à Paris. A trois lieues de la Ville le Duc d'Anjou les fit recevoir par cinquante pages, montés sur des chevaux d'Espagne & Turcs, & par les Chambellans, les Gentilshommes, & les principaux Officiers, que conduisoir Villequier, son premier Chambellan; qui les rencontrerent à Pentin, petit village à une lieue de Paris. Incontinent après, le Roi leur dépêcha le Prince Dauphin, les Ducs de Guise, de Maïenne, & d'Aumalle, le Marquis d'Elbœuf, le Grand Ecuyer, Piennes, Humieres, & de Foix, Conseiller d'Etat, qui les harangua de sa part. Ces grands Seigneurs ne les virent pas plutôt qu'ils mirent pied à terre, & vinrent ainsi ensemble, jusqu'à l'Hotel de Nantouillet, & aux autres logis des environs qui avoient été choisis pour eux. Ensuite près de l'Eglise de St Laurent, qui étoit pour lors à l'extremité du faux-bourg St Martin, ils firent rencontre du Prevôt & des Echevins, du Procurcur du Roi, & du Greffier, du Corps de Ville, accompagnés des Conseillers, &c. & escortés de leurs Archers,

tous bien montés, qui leur vintent faire compliment de la part du Roi. Enfin à la porte St Martin étoient mille, ou douze cens Arquebusiers, & l'Artillerie de la Ville, rangée sur les remparts; au milieu de tant de seu & de bruit, ils firent leur entrée, & vintent descendre à l'Hotel de Nantouillet, marqué pour l'Evêque de Posna, d'où les autres surent menés chacun dans leur logis, tant à la rue de Bussi, que près des Augustins, par des Gentilshommes François, & par des Valets de chambre du Roi, & autres Offi-

ciers envoyés pour les servir.

Sur le soir le Prevôt des Marchands & les Echevins les allerent visiter, avec le Procureur & le Greffier de la Ville, & leur presenterent des confitures, des dragées, de l'hypocras, & autres presens accoutumés. Au reste avant que de s'en retourner, l'Evêque de Posna, sollicita à la Cour la grace de Viteaux, ferer de son hôte, que le Roi jusqu'alors avoit resusée; car ce Viteaux ici, l'homme de son tems le plus determiné, avoit assassiné devant l'Hotel de Nevers, Alegre Milland, homme à la verité, qui avoit poignardé son frere le plus lachement du monde, comme il se promenoit le soir dans sa cour, au milieu de sa belle mere, & de sa semme grosse pour lors, mais qui apprehendant ce surieux, n'étoit venu à Paris que sur la parole du Roi de Pologne, qu'il y seroit en sureté.

#### SOUS HENRI III.

Enri III, pendant son regne reçut six Ambassades.

Maximilien II, envoya la premiere en 1574; aussi-tôt Marcel Intendant des Finances vint de la part du Roi, & de la Reine mere, au bureau de la Ville, en avertir le Prevôt & les Echevins; si bien que le lendemain deux d'entre eux furent saluer l'Ambassadeur de l'Empereur à son logis, & lui firent porter les presens ordinaires.

L'année d'après les Suisses & les Venitiens dépêcherent aussi des Ambasfadeurs, le Roi commanda à la Ville d'aller faire la reverence aux uns, & aux autres; pour ce qui est des Suisses, elle ne deputa que deux Echevins; le Prevôt des Marchands alla saluer les derniers; mais à tous il sut envoyé

les presens accoutumés.

En 1581. deux Ambassadeurs du Grand Seigneur arriverent au mois de Novembre; le premier venoit prier le Roi d'assister à la circoncision du fils aîné de son Maître, qui se devoit faire à Constantinople au mois de Mai.

Le second étoit envoyé pour consimmer les anciennes consederations arrêtées entre nos Rois, & les Ottomans: tous deux furent sort bien reçus; de plus logés au faux-bourg St Germain, dans la rue de Seine, & renvoyés

avec de beaux presens.

En 1582, les Suisses vinrent à Paris, où ils surent encore mieux reçus qu'en 1575. Ils étoient au nombre de trente, & venoient faire le serment d'alliance, resolue à Soleure, malgré les poursuites du Roi d'Espagne, qui avoit perdu quatre ou cinq ans pour les gagner, quoiqu'il eut offert de leur donner huit cens mille livres que Henri III leur devoit, & à l'avenir encore autres seize cens mille livres, à condition même, que le terme échu, s'il manquoit à les payer, ils pouvoient se departir de sa confederation. Le Roi voulut que la Ville allât au-devant, & leur sit un festin; & non seulement il commanda au Prevôt des Marchands, par lettres, de les bien recevoir, mais encore de bouche, & lui expliqua plus au long sa volonté. Ce Commandement après tout, n'étoit point contre la coûtume, ainsi que prétend l'Auteur du Journal d'Henri III, car j'ai sait voir qu'on reçut de même ceux que les Suisses envoyerent en 1549, sous Henri II.

Le jour qu'ils arriverent, le Prevôt & les Echevins, vêtus de leurs robes

de livrée, le Procureur du Roi avec sa robe d'écarlatté, le Receveur de la Ville, les Conseillers, les Quarteniers avec deux Bourgeois de chaque. quartier, escortés de leurs Sergens, couverts de leurs robes mi-parties, &. de leurs Archers, Arquebusiers & Arbaletriers, ayant leurs hoquetons. de livrée, tous à cheval, & la plupart en housse, allerent jusques hors la porte St Antoine, recevoir ces Ambassadeurs, que le Prevôt harangua après leur avoir fait la reverence; ils entrerent tous ensemble en cet ordre. Premierement marchoient les Arquebusiers, les Archers, & les Arbaletriers; ensuite les serviteurs des Ambassadeurs ; après leurs Messagers & Officiers. qui ayoient des mantgaux, & des habits de drap bleu, blanc & rouge avec. une marque d'argent attachée sur l'estomac : ils éroient suivis de plusieurs: Seigneurs & gentilshommes François 3 derrière eux les Suisses de la garde du Roi avec leurs tambours & leurs fifres; à la queue marchoit le premier: des Ambassadeurs entre le Maréchal d'Aumont, Chevalier de l'Ordre, & le Prevôt des Marchands; le second, au milieu de la Guiche, & du premier Echevin; & le reste de même entre des Seigneurs de la Cour, qui les avoient accompagnés depuis la frontiere, & les autres Echevins, le Procureur du Roi, le Receveur, les Conseillers, & Quarteniers. En det ordre ils descendirent tous à la rue St Denys, où leurs logis avoient été marqués ? le soir les Echevins y retournerent, & commanderent à leurs hôtes de les traiter avec respect ; le lendemain matin ils revinrent encore avec le Procus reur du Roi en habit noir, accompagnés de leurs Sergens, vêtus de leurs robes mi-parties, & leur prelenterent quantité de flambeaux de cire avec de l'hypocras blanc & clairet: les deux jours suivans qui étoient le Vendredi & le Samedi, ils firent present encore de quantité de bouteilles de vin vieux & nouveau, d'hypocras; de dragées, & de pâtés, & de jambons de Maïence par commandement du Roi. Le regitte de l'Hotel de Ville porte treize patés de jambons de Maïence, trente quarts d'hypocras, & quarante flambeaux de cire. Le Samedi au soit on fit des feux de joie dans toutes les rues. Le Dimanche le Prevôt & les Echevins, vêtus & accompagnés comme auparavant allerent en shousse entendre la Messe à Notre-Dame, & se mirent dans les hautes chaifes de la main gauche du Chœur. Après la Mette le Roi & les Ambassadeurs jurerent entre les mains du Cardinal de Biradue d'entretenir la consederation entre la France & les Suisses. Dans ce même tems-là, au signal qui fut donné de dessus les tours de l'Eglise, le Maître de l'Artillerie, fit tirer quantité de pieces rangées dans la Gréve. Au sortie de l'Eglise le Roi leur donna à diner magnifiquement dans la salle de l'Evêché. Sur les trois heures on chanta le Te Deum à St Jean en Gréve; Pas roisse de l'Hotel de Ville, où assisterent le Prevôt & les Echevins avec les mêmes habits, au même ordre, & avec la même compagnie, qu'à Nôtre Dame, & le jour de l'entrée. Le lundi on para la porte de l'Hotel de Ville de lierre, des armoiries du Roi, des Reines, de Paris, & des dix-sept Villes confederées avec la France; la grande salle fut ornée de deux rangs de tapisseries fort fines, où furent élevées du côté du midi les dix-sept -Villes allices, & les autres de l'autre côté; deux Echevins allerent querir dans des coches les Ambassadeurs, que par commandement exprès du Roi, la Ville avoit prie à dîner, & quand ils descendirent à la Greve, le Prevot & les Echevins en habit noir & accompagnés de leurs Sergens, vêtus de leurs robes de livrée, & de quantité de rambours, fitres, & trompettes les vinrent recevoir à la porte de leur Hotel, les traiterent spléndidement; & après le repas les reconduissrent jusqu'à leurs coches, parmi le bruit des trompettes, fiftes & tambours, & dans le même ordre, & la même suite qu'à leur arrivée. Les jours suivans ils surent encore traités par le President de Bellièvre, qui avoit été chés eux en ambassade, par les Ducs de Joyeuse, & d'Epernon, favoris du Roi, & pat les Ducs de Longueville, de Nemours, & de Nevers: & quoique tous n'eussent tien épargné pour leur faire grande chere Tome II. N

donné par son Testament, que son enterrement se feroit de nuit, sans bruit, & sans ceremonie; trois jours après neanmoins, on lui sit de solemnelles. funerailles à Notre-Dame : le Chœur fut tendu de drap noir de haut en bas, avec un Listre de velours noir sans armoiries, & il y eut une Chapelle ardente; quatre-vingts Pauvres vêtus de deuil, chacun une torche à la main, y furent vus; les Ducs de Joycuse & de Maïenne y assisterent avec plusieurs Seigneurs; les Cardinaux de Guise, de Birague & de Vaudemont y envoyerent chacun une douzaine de torches blanches, rehaussées de leurs armoiries. L'Evêque de Paris officia; le Theologien de St Germain fic: l'Oraison funebre ; le Parlement deputa deux Presidens & vingt Conseillers; la Chambre des Comptes de même, deux Presidens, huit Maîtres, deux Correcteurs & deux Auditeurs; la Cour des Aides à proportion; enfin le Prevôt & les Echevins, le Procureur du Roi, le Receveur, le Greffier & quelques Conseillers de la Ville à cheval en habit noir, & accompagnés de leurs Sergens, Archers, Arbalêtriers & Arquebusiers à pied avec leurs robes mi-parties, & leurs hoquetons de livrée, s'y trouverent, & remplirent leurs places ordinaires.

#### SOUS HENRI IV.

ENRI IV, en 1595, rèçût à Paris une Ambassade Extraordinaire de Venise; une autre des Suisses en 1602; & en 1606, une d'Espagne. Quant à celle de Venise, il envoya au-devant des Ambassadeurs, plusieurs grands Seigneurs de la Cour; sit meubler pour eux l'Hotel d'O, aujourd'hui l'Hotel de Luines: la Ville sur au-devant, le Prevôt des Marchands les harangua, & les presens ordinaires de dragées, de slambeaux de cire, d'hypocras, & le reste ne surent pas oubliés.

Les quarante-deux Ambassadeurs des treize Cantons des Ligues Suisses, & de leurs Alliés, furent accueillies avec toute forte d'honneur. Ils venoient pour faire le serment d'alliance que leur Nation avoit renouvellée. Le jour de leur entrée, le Roi leur donna à diner à Charenton, village à deux petites lieues de Paris, au logis de son ami, le plus beau qu'il y eut là pour lors. Sillery Conseiller d'Etat, qui avoit beaucoup contribué au renouvellement de la confederation, y fut envoyé afin de les recevoir & leur tenir compagnie. Pour les recevoir encore avant leur arrivée, & les accompagner jusqu'à leur logis, le Roi leur dépêcha le Duc de Montbazon, Grand Veneur de France, Chevalier de l'Ordre, & son Lieutenant General en l'Evêché de Nantes; Montigny Gouverneur de Paris, & cent ou cent-vingt Gentils hommes fort lestes & bien montés, vinrent au-devant, étant en chemin, ils les rencontrerent entre les faux-bourgs & Charenton: le Prevôt & les Echevins, escortés à peu-près comme en 1549, & 1582, les reçurent au faux-bourg St Antoine, à quelque cinquante pas de la Porte, & trouverent l'Ambassadeur de Berne Chef de l'Ambassade, au milieu du Duc. de Montbazon & de Sillery; les Suisses de la garde avec leurs fifres & tambours furent aussi envoyés, qui les attendirent près de la Porte, dans la Ville. Là le Prévôt des Marchands, sans mettre pied à terre, leur sit une harangue que leur truchement leur expliqua, cependant leurs valets & leur train avoient pris le devant; les Archers de la Ville les suivirent en même tems; les Messagers & les Officiers des Ambassadeurs, couverts de leurs manteaux de plusieurs couleurs, avec les armes de leurs Cantons, marcherent ensuite; après. venoient plusieurs Gentilshommes François; puis les Sergens de la Ville deux à deux; derriere les Suisses de la garde du Roi; & enfin le premier des Ambassadeurs conduit par le Duc de Montbazon seul, à cause que Sillery

avoit pris congé de la compagnie; le seçond entre Montigny & le Prevôt.

Tome 11.

des Marchands; les autres au milieu des Gentilshommes que le Roi leur

avoit envoyés & des Echevins, &c.

En cet ordre ils furent conduits à la Croix de fer, Hotellerie la plus fameuse de la ruë St Denys, & aux environs; les principaux Seigneurs de la Cour les traiterent somptueusement trois jours de suite. Trois jours durant la Ville leur fit des presens; le premier jour on leur porta quantité de bouteilles d'hypocras blanc & clairet, avec des flambeaux de cire jaune; le second, grand nombre de bouteilles de vin excellent, aussi blanc & clairet, avec des pâtés de jambons de Maïence; le troifiéme, des dragées, des confitures, du vin & de l'hypocras. Le Dimanche ils prêterent le serment à Notre-Dame; dans la nef étoit tendue la tapisserie de St Mery, où est representée la vie, la mort & la passion de Jesus-Christ; dans le chœur, dont la clôture avoit été ôtée pour avoir plus d'espace, étoit la tapisserie ordinaire qui contient l'histoire de la Vierge, au dessus celle des douze mois, qui appartient au Roi, estimée l'une des plus riches de France; & plus haut l'histoire du Triomphe de Scipion, qu'on avoit encore tirée du Garde-meuble du Roi, qui passe pour une des plus belles du monde, soit pour les richesses de l'ouvrage, soit pour l'execution & le dessein, qui est de Jules Romain: au-dessus des formes étoient des Echafauts occupez par les Dames; de côté & d'autre du Maître-Autel il y en avoit encore deux remplis de la Musique du Roi; au milieu du Chœur étoit un hant Daix, grand de seize pieds en quarré, relevé de trois marches, couvert d'un tapis de Turquie, couronné d'un Daix de velours violet semé de sleurs de Lis d'or, & paré d'une chaise, d'un prié-Dieu & de deux oreillers de la même richesse, où se mit le Roi, qui avoit pris son collier de l'Ordre, & étoit accompagné de la plupart des Princes du Sang, de Ducs & Pairs, & fur tout des Ducs de Guise, d'Aiguillon, & du Comte d'Auvergne. Devant le haut Daix il y avoit plusieurs bancs, l'un pour les Princes de Condé & de Conti, le Comte de Soissons & le Duc de Montpensier; l'autre pour le Connétable, le Duc de Montbazon, l'Amiral d'Amville, & l'autre pour les Evêques d'Angers, de Beauvais & de Boulogne; aux hautes chaises de part & d'autre s'étoient affis d'un côté, Rambouillet, Curton, Liancourt, Souvré, Beauvais-Nangis, la Rochepot, Belin & la Chapelle aux Ursins, tous Chevaliers de l'Ordre, & ayant leur Collier dessus le manteau, & après quelques Maîtres des Requêtes: de l'autre côté, la Vieuville, Matignon, d'Alincourt, tous encore Chevaliers, & ayant pareillement leur Collier, mais suivis de plusieurs Seigneurs de la Cour, du Prevôt des Marchands, des Echevins, du Procureur du Roi, des Conseillers & Quarteniers, le Greffier s'étant mis dans une chaise basse vis-à-vis du Prevôt des Marchands, parce qu'il a coutume de marcher devant lui. A la place de la chaife de l'Evêque qu'on avoit ôtée, étoit dressé un Echafaut, où étoit la Reine chargée de pierreries, & suivie de la Princesse de Condé, des Duchesses de Montpensier & de Nemours, de la Comtesse d'Auvergne, de la Chanceliere. & de quelques autres Dames. de qualité: les filles de la Reine étoient à ses pieds. Puis le Chancelier accompagné du Conseil privé, & vêru de sa robe de velours cramoisi, tanné brun, à grandes manches doublées de velours cramoisi rouge, & d'une soutanne de satin de la même couleur: après les Cardinaux de Joyeuse & de Gondi; vis-à-vis, & de l'autre côté, les Ambassadeurs des Rois & des Princes étrangers: ensuite, sur deux bancs, les Ambassadeurs des rreize Cantons & de leurs Confederés; au bout & devant l'Echafaut, de Vic & Sillery, Médiateurs du renouvellement de l'alliance entre la France & la Suisse. Enfin le Maître-Autel étoit enrichi des paremens de l'Ordre du St Esprit.

Les Princes de Condé & de Conti, allerent recevoir les Ambassadeurs à la porte de l'Eglise; l'Archevêque de Vienne officia, & durant la Messe les Suisses, de crainte de scandale, monterent au Jubé. Lorsqu'elle sut dite, ils-

vintent prendre leur place; pour lors le Chancelier, Villeroi, Vic, Sillery, & Lomenie Secretaires d'Etat, portant sur un oreiller de velours rouge le Traité de confederation, vintent trouver le Roi, l'ayant assuré que ce Traité étoit semblable aux autres que ses Prédecesseurs avoient fait avec les Cantons des Ligues Suisses & leurs Alliés, & que si quelque chose y avoir été ajoutée, cela étoit à son avantage, & lui faisoit honneur. L'Archevêque de Vienne revêtu de ses habits pontificaux, & tenant le Livre des Sts Evangiles, les Ambassadeurs des Suisses mirent les mains dessus, prêterent le serment les uns après les autres, selon l'ordre qu'ils tiennent dans leur assemblées, & à chacun le Chancelier dit:

", Vous jurés & promertés à Dieu sur les Sts Evangiles, au nom de vos ", Seigneurs & Superieurs, de bien & fidellement observer le Traité d'allian-, ce fait entre Sa Majesté & vos Superieurs, sans aller ni faire aucune chosé

33 au contraire, directement ou indirectement.

Ensuite le Roi leur dit qu'il juroit & promettoit d'observer le Traîté, ainsi qu'il avoit été convenu; aussi-tôt on chanta le Te Deum, toute l'Artillerie de la Gréve tira. Les Princes de Condé & de Conti menerent diner les Ambassadeurs dans la sale de l'Evêché, où le Roi leur avoit fait préparer un superbe festin: sur les quatre heures on sit à la Gréve un seu de joie, deux pipes de vin surent désoncées, & quantiré de petit pain distribué: l'Artil-

lerie, tant de l'Arcenal que de la Gréve, firent grand bruit.

Le lendemain les Ambassadeurs Suisses vinrent diner à l'Hotel de Ville, ils furent reçus à l'ordinaire, & reconduits à la porte. La sale étoit tapissée, les armoiries du Roi, de la Reine, du Gouverneur & de la Ville, étoient élevées au bout d'enhaut dans des Ecussons entourés de lierre, à main droites celles des Treize-Cantons, & de leurs confederés, à gauche; une table losgue de huit à neuf toises, & à la porte de la sale toutes les armoiries que je viens de dire. Devant eux marchetent les tambours & les trompetes de la Vil4 Jespuis Marchant Capitaine des Archers, des Arbalêtriers & des Arquebusiers, ayant son baton en main, & suivi du Maître d'Hotel de la Ville. Le Prevôt des Marchands se mit au haut bout, les Ambassadeurs, quelques Conseillers de Ville & Bourgeois, d'un autre côté: les Echevins, le Procureur du Roi, le Greffier & le Receveur donnerent les ordres necessaires. Les Sergens de la Ville porterent le service : durant le repas on but les santés du Roi, de la Reine & du Dauphin; le vin de Conteperdrix & l'hypocras, tant blane que clairet, ne furent point épargnés. Dans la salle haute fut dressée la table pour les serviteurs des Ambassadeurs, qui ammenerent avec cux les Suisses de la Garde, tellement que leur nombre se trouva trois fois plus grand que l'on ne s'étoit attendu, à qui on fit faire bonne chere. Enfin pour couronner cette fête, le Capitaine Marchant les accompagna jusqu'à leur logis: on leur sit voir la Couronne d'épine de Notre-Seigneur, & les autres Reliques de la Ste Chapelle: à leur départ le Roi les chargea de preiens.

Dom Pierre de Tolede est le dernier Ambassadeur Extraordinaire à qui Henri IV ait donné audiance; le Prevôt & les Echevins, ensuite des Lettres du Roi, commanderent à leur Epicier trois douzaines de slambeaux de cire blanche, autant de boëtes de consitures, & autant de dragées des plus exquises. Leur Maître d'Hotel eut charge de recouvrer deux douzaines de bouteilles de très-excellent vin clairet, & une douzaine de blanc: de plus ils ordonnerent au Capitaine Marchaut de faire trouver une Escouade de ses gens, garnis de leurs hoquetons & hallebardes, & commandée par quelqu'un de ses Officiers, pour leur tenir compagnie à l'Hotel de Gondi, qu'on appelle maintenant l'Hotel de Condé, où logeoit l'Ambassadeur d'Espagne: outre cela leurs Sergens eurent ordre de se rendre près de cet Hotel, couverts de leurs robes de livrée, pour porter leurs presens; mais parce que Bonneuil Introducteur des Ambassadeurs étoit à la Cour, le Greffier de

la Ville alla de leur part prendre de Dom Pierre l'heure qu'il lui plairoit pour recevoir leurs civilités : ils partirent en carosse, vêtus de leurs robes de soie, suivis de deux carosses pleins de leurs amis, & escortés de trente Archers. On remarquera en passant que c'est la premiere fois qu'ils monterent en carosse pour cette ceremonie, & que ce n'est qu'en ce tems-là qu'ils furent inventés, & qu'on commença à s'en servir. Lorsqu'ils furent arrivés au logis de l'Ambassadeur, leurs Archers se mirent en haie dans la cour; les Sergens passerent les premiers avec les presens, & le Maître d'Hotel de la Ville, puis les Bourgeois qui remplissoient les deux carosses que j'ai dit; après le Prevôt & l'ancien Echevin, le dernier avec le Greffier, tous avec leurs bonnets qu'ils avoient pris à la porte. Dom Pierre cependant avoit mis son monde en ordre : son Maître d'Hotel à la porte, ses Pages & ses Gentilshommes le long de la cour: sur le Peron les Chevaliers de l'ordre de Sr Jaques, son neveu, les Seigneurs & les Marquis de sa suite, & luimême à la porte de la salle, où étant venu recevoir le Prevôt & les Echevins, il les conduisit à son antichambre; & à la porte, sut long-tems à prier le Prevôt d'entrer le premier, mais inutilement. Là après avoir écouté sa harangue, & l'avoir remercié, il ne quitta la compagnie qu'à la porte de son logis, & leur dit fort obligeamment qu'ils devoient faire entrer leurs caroffes.

#### SOUS LOUIS XIIL

OUIS XIII reçut toutes les Ambassades suivantes: au reste soit que la Ville n'aille plus audevant des Ambassadeurs extraordinaires, & ne leur fasse plus de presens, soit qu'on n'ait pas sait tant de sêtes à ceux qui sont venus sous Louis XIV; le regitre de l'Hotel de Ville, ni l'histoire du tems ne m'en sournissent point depuis l'année 1634: jusques-

là j'en trouve six.

La premiere vint d'Espagne en 1612, dont le Duc de Pastrane étoit ches; il logea au bout de la rue du Roi de Sicile, à l'Hotel de Roquelaure, appellé maintenant l'Hotel de St Pol. Il étoit envoyé pour traitter du mariage d'Elisabeth de France fille de Henri le Grand avec Philippe IV son Maître. Par ordre du Roi le Prevôt & les Echevins lui allerent faire la reverence, & redoublerent les presens qu'ils sont en pareilles occasions; car après avoir fait choisir une grande quantité de consitures exquises, avec six douzaines de slambeaux musqués, ils monterent en carosse accompagnés du Procureur du Roi & du Gressier, & tous en habit noir; de plus, escortés de quelque soixante Archers & de tous leurs Sergens à pied, ils furent trouver l'Ambassadeur chés lui, que le Prevôt harangua.

Le second Ambassadeur Extraordinaire se nommoit le Milord Hay, & venoit de la part du Roi de la Grande Bretagne, seliciter Louis XIII. de son mariage avec Anne d'Autriche. Il su logé au bout de la rue de Seine à l'Hotel de la Reine Marguerite, dont l'Hotel de la Maréchale de Guebriant sait maintenant la plus belle partie. A peine étoit-il arrivé, que le Roi envoya ordre à la Ville de l'aller saluer avec les presens accoutumés; le present su de trois douzaines de slambeaux blancs, & de six douzaines de boëtes de construres exquises, & d'excellentes dragées que lui porterent de la part du Prevôt des Marchands & des Echevins, les Sergens vêtus de leurs robes de livrée, & le Maître d'Hotel de la Ville, avec commandement de les attendre à la porte: & aussi-tôt accompagnés de trente Archers, des Arbalêtriers & Arquebusiers, ayant leurs hoquetons, leurs hallebardes & leur casaque de livrée, ils monterent en carosse en robes & manteaux, en robe de soie noire. Etant arrivés, les Archers se mirent en haie, & pour lors leurs Sergens & le Maître d'Hotel qui les attendoient, marcherent de-

vant eux, ainsi qu'ils avoient fait chés Dom Pedre. Après ceux-ci le Greffier marcha seul, puis le Prevôt & les Echevins, le Procureur du Roi & les Receveur le saluerent du chapeau. Aussi-tôt l'Ambassadeur ordinatre d'Angletetre étant venu les recevoir avec plusieurs Gentilshommes & Domestiques de l'Ambassadeur extraordinaire, ils sont rencontre dans la cour sub une grande plate-forme du Milord Hay, qui les condustit dans sa chambrer non pas sans avoir prié asses long-tens le Prevôt d'entrer le prémier, mais qui n'en voulur rien saire. Après la harangue, les presens & les complimens de part & d'autre, le tout en François, purce que l'Ambassadeur savoir fort bien notre Langue, il recondustit la compagnie jusqu'à la porte de la rue.

Mais afin qu'on voie de suite les autres Ambassadeurs d'Angleterre qui me restent.

Milordes vint en 1621. Le Comte de Carly, Chevalier de la Jaretiere, & le Milord Richi en 1625. Le Duc de Bukimkam encore la même année.

Milordes descendit à la rue Dauphine. Le Chancelier aussi-tôt avant averti la Ville de son arrivée, & recommandé de lui aller faire la reverence & lespresens accourumés; le Prevôt des Marchands sit reponse, qu'ils n'alloient jamais saluer personne sans des Lettres & un commandement exprès du Roi; & sur ce que le Chancelier repartit, que le Roi étant devant Glerac dans son camp, c'est-à-dire à près de deux cens lieues de Paris, ce qu'il proposoit étoit une chose impossible; qu'au reste le Roi apprendroit avec joie l'honneur qu'il auroit fait à cet Ambassadeur extraordinaire; qu'il ne falloit pas manquer de faire ce qu'il disoit, & de plus qu'il l'en prioit. Si bien que la Ville aussi-tôt prepara des presens ; savoir quatre douzaines de flambeaux blancs, avec autant de boètes de confitures & de dragées; puis le lendemain montant en carrosse accompagné de ses Archers & de ses Sergens, se rendit chés Milordes, qui l'attendoit dans sa cour & le sit monter à sa salle. Après la harangue du Prevôt, & avoir repondu qu'il feroit ses remerciemens au Roi de France de l'honneur qu'on lui faisoit, & en avertiroit le Roi son Maître; qu'en son particulier il s'en souviendroit toute sa vie, & enfin qu'il les remercieroit, il les conduisit jusqu'à la porte de la rue, & même attendit qu'ils fussent montés en carrosse.

Le Comre de Carly & le Milord Richi, logerent au fauxbourg St Germain, & venoient pour la celebration du mariage d'Henriette Marie, fille de Henri le Grand, avec Charles I, Roi de la Grande Bretagne. Par commandement du Roi, le Prevôt & les Echevins, vêtus de leurs robes & de leurs habits de soie noire, le Greffier, le Procureur du Roi & le Receveur, ayant leurs manteaux à manche de taffetas noir, & tous leurs chapeaux allerent leur faire la reverence. Ils étoient en carrosse, suivis de quelquesuns de leurs amis, accompagnés d'une trentaine d'Archers, ayant leurs casaques & leurs hallebardes; après avoir envoyé devant leurs Sergens & leur Maître d'Hotel, avec six douzaines de slambeaux blancs, autant de confitures & trois autres de dragées. Ayant mis pied à terre à la porte; à peine étoient-ils dans la cour, que les Ambassadeurs vinrent au devant & les reçurent au milieu de l'escalier, où ils furent long-tems à offrir le pas au Prevôt qui le refusa toujours, & monta enfin avec eux jusques dans la chambre,où illes harangua. Le Comte de Carly repondit avec beaucoup de civilité & ensuite les presens lui furent offerts. En s'en allant la même contestation pour passer devant eut encore lieu, & il fallut tout de nouveau que le Prevôt marchât avec les Ambassadeurs; & quoi qu'il fit il ne pût pas les empêcher de descendre jusques dans la cour, & même leur civilité sut si grande, qu'ayant fait entrer les carrosses, il ne le quitterent point ni les Echevins. qu'ils ne fussent montés.

Le Duc de Bukinkam, favori du Roi de la Grande Bretagne, descendit à l'Hotel de Chevreuse de la rue St Thomas du Louvre, qu'on appelle

l'Hotel d'Epernon. La Ville fut-là le faluer, par commandement du Roi en parcil ordre, avec les mêmes habits & la même quantiré d'Archers & de Sergens. Lorsqu'ils arriverent, par l'avis de Bonneuil, Introducteur des Ambassadeurs, le Duc les vint recevoir à l'entrée de la grande salle, où étant tous têtes nuës, le Prevôt sit sa harangue & lui presenta quarte douzaines de slambeaux blancs, autant de boêtes de consitures, autant de dragées & six douzaines de bonteilles de vin. Comme il reconduisoit la compagnie, il rencontra le Duc de Nemours qui venoir lui rendre visite; & cependant n'alla à lui qu'à la priere du Prevôt & des Echevins, & qu'après avoir prié le Comte de Carly & le Milord Richi de les accompagner jusqu'à la porte.

Pour reprendre l'ordre chronologique que j'ai quitté; le Cardinal de Savoie, Ambassadeur extraordinaire, vint en 1618, pour traiter du mariage de Christine de France, seconde fille de Henri IV, avec Victor Amedée Prince de Piémont & Duc de Savoie, après la mort de son pere, & logea au fauxbourg St Germain à l'Hotel de Luines. Le Roi ayant mandé à la Ville de l'aller saluer & lui faire les presens ordinaires, aussi rôt elle envoya le Greffier prendre de l'introducteur des Ambassadeurs, l'heure du' Cardinal. Ce jour-là les Archers ayant leurs casaques de velours & de serge en broderie, tous la hallebarde à la main, marcherent les premiers à pied & à l'ordinaire. Mais les Sergens qui les avoient sulvis quelquesois sans se plaindre, & qu'on envoyoit aussi quelquesois devant attendre à la porte des Ambassadeurs, s'aviserent alors de dire qu'ils ne vouloient pas aller à pied après les Archers & devant le carosse du Prevôt & des Echevins; & enfinen vinrent si avant, qu'ils n'auroient point assisté à la ceremonie, si on ne leur eut commandé absolument de marcher, à peine de suspension de leurs charges: ils obéirent donc. Puis le Prevôt vêtu d'une soutane & d'une robe de satin noir, & les Echevins, le Procureur du Roi, le Greffier & le Receveur en robes & manteaux à manches de taffetas noir, suivis de trois carosses pleins de leurs amis, allerent descendre à la porte de l'Hotel de Luines. A leur entrée ils furent salués des trompettes, clairons & tambours du Cardinal. Bonneuil, Introducteur des Ambassadeurs & plusieurs Chevaliers de l'Ordre de Savoie vinrent au devant & les conduisirent dans la chambre de l'Ambassadeur. Le Cardinal s'avança, & après la harangue du Prevôt, remercia la Ville de ses presens qui étolent quatre douzaines de gros flambeaux blancs & muíqués, deux douzaines de boëtes de confitures. & autant de dragées; il les reconduisit jusqu'à la porte de son anti-chambre seulement. Cependant Bonneuil avoit fait entrer les carosses. Au reste avant que cet Ambassadeur s'en retournât, le Roi commanda au premier President de la Chambre des Comptes, de lui faire voir les Reliques de la Ste. Chapelle, & lui envoya à l'ordinaire les quatre clefs qui ouvrent le treillis doré de la Chasse où elles sont enfermées.

Depuis ce tems-là les Regîtres de la Ville ne font mention d'aucune Ambassade. En voici encore quelques-unes neanmoins que je passerai en peu

de mots qui font tirées du Ceremonial François.

Le Duc d'Angoulesme suivi de quantité de Gentilshommes alla en 1631 au devant du Cardinal de Savoie, & le conduisit à l'Arcenal, que le Roi lui avoit fait preparer & meubler somptueusement, & où le lendemain le Cardinal de la Vallette & le Cardinal de Richelieu, accompagnés de quan-

tité de Seigneurs le furent complimenter.

Le Maréchal de Chastillon & le Comte de Brulon, Introducteur des Ambassadeurs, allerent à St Denys en 1634, au devant de Paw & de Konitz, Ambassadeurs des Provinces-unies des Pays-bas, dans les carosses du Roi & de la Reine, & les conduisirent à l'Hotel des Ambassadeurs Extraordinaires de la rue de Tournon, qui avoit appartenu au Maréchal d'Ancre, qu'on meubla exprès, & où ils furent traités par presens jusqu'au lendemain de leur audiance, c'est-à-dire que leurs domestiques n'alloient rien acheter.

mais

mais leur aprêtoient simplement le vin, le pain & les viandes crues qu'on apportoit de la cuisine du Roi. Quelques jours après Konitz s'en retourna sans prendre congé, & Paw demeura Ambassadeur ordinaire.

En la même année Milord Fildin, Ambassadeur Extraordinaire du Roi de la Grande Bretagne, arriva à Paris avec sa femme. On meubla pour lui l'Hotel de Schomberg, parce que celui des Amballadeurs Extraordinaires étoit occupé; mais il ne l'accepta pas à cause du peu de tems qu'il devoit

être à Paris; tant qu'il y demeura il fut traité par presens.

Bien-tôt après le Comte d'Alais & Bautru, Introducteur des Ambassadeurs, monterent dans les carosses du Roi & de la Reine, & suivis de beaucoup d'autres, allerent à Picquepuce, petit village attaché maintenant au fauxbourg St Antoine, recevoir Mazarini, Nonce Extraordinaire, depuis Cardinal & premier Ministre d'Etat, qu'ils accompagnerent à la rue des Mathurins, à l'Hotel du Nonce ordinaire.

Deux ans après, le Comte de Leicestre & Zaraski, Ambassadeurs Extraordinaires de Pologne & d'Angleterre, arriverent à Paris; on alla au devant du premier, & il fut logé selon l'ordinaire à l'Hotel des Ambassadeurs Extraordinaires, où, contre la coutume, on le laissa demeurer, à sa priere,

après son audiance, tant qu'il sejourna à Paris.

Le Maréchal de Chastillon & Beslize, Introducteur des Ambassadeurs, allerent au devant de Zaraski, l'autre Ambassadeur envoyé de Pologne, & le menerent à l'Hotel de St Chaumont de la rue St Denys, à cause que le Comte de Leicestre occupoit l'Hotel des Ambassadeurs Extraordinaires; qui pour lors ne pût s'empêcher de murmurer de ce qu'avoit dit le Cardinal de Richelfeu, que puisqu'il avoit eu audiance & qu'on ne logeoit plus les Ambassadeurs après, il falloit l'obliger de faire place à Zaraski. Quelque tems après étant tombé malade & ayant prié qu'on le transferât à la rue de Seine, où il avoit des amis; il fut porté à l'Hotel du General des Galeres, 'que le Roi fit meubler, appellé auparavant l'Hotel de la Reine Mar-

guerite & depuis l'Hotel de Guebriant.

Afin que rien de remarquable ne soit obmis sur ce sujet, la Republique de Venise en 1638, ayant choisi Cornaro pour son Ambassadeur ordinaire en France; comme c'étoit la premiere fois qu'il avoit été deputé pour venir trouver un Souverain, le Roi pour ne pas deroger à une coutume de tout tems observée en semblable rencontre, lui sit demander par le Secretaire d'Etat des affaires étrangeres s'il vouloit être fait Chevalier; de forte qu'après la premiere audiance qu'il lui donna, toutes choses ayant été preparées exprès, Picot premier Valet de chambre, jetta un carreau de velours devant lui, où l'Ambassadeut s'étant mis à genoux, le Roi en même tems tira son épée, lui en donna une autre avec un baudrier & le fit Chevalier de l'Accolade. Peu de tems après, Brulon lui porta un buffet de vaisselle d'argent doré, de deux mille écus, qui est le present qu'on fait aux Ambassadeurs ordinaires; mais de plus une boëte de diamans de trois mille livres. Le Secretaire de l'Ambassade n'eut que ce qu'on donne aux autres, une chaîne d'or & quatre cens écus.

Enfin le Maréchal de St Luc & Berlize en 1639, allerent au Couvent de Piquepuce querir le Bailli de Fourbin, Grand-Croix & Ambassadeur Extraordinaire de Malte, que le Grand-Maître envoyoit pour feliciter le Roi de la naissance du Dauphin, qui regne sous le nom de Louis XIV. Ils l'accompagnerent jusqu'à l'Hotel de Sillery, qu'on lui avoit preparé, & que nous avons vû ruiner pour faire une place devant le Palais Royal. D'abord on fut quelque tems en doute, si durant son audiance il parleroit couvert au Roi, parce qu'il étoit François; mais à la fin le Roi y consentit, à cause que la même grace avoit déja été accordée à d'autres François, aussibien qu'à lui. Fourbin néanmoins, bien-loin d'oublier qui il étoit, en usa avec tant de discretion, que d'abord s'étant couvert pour montrer qu'il le pouvoit faire, presqu'aussi-tôt le chapeau à la main, il parla avec le respect qu'un sujet doit à son Roi.

#### SOUS LOUIS XIV.

PEUT-ETRE ne devrois-je pas dire ici qu'en 1645, les Ambassadeurs Extraordinaires de Pologne vinrent pour être presens à la ceremonie du mariage de Louise Marie de Gonzague, Duchesse de Mantoue,
avec Uladislas, fils du Roi Sigismond leur Roi. Mais pourquoi obmettre
une entrée si magnifique & si remarquable, tant pour leurs vêtemens, que
pour les harnois tout brillans d'or, de diamans & de pietreries, & qui sans
doute est la plus riche entrée qu'on ait jamais vûe à Paris. Outre les honneurs qu'on leur sit, dignes sans doute du Roi qui les envoyoit, & en consideration de la Reine son épouse, l'Hotel de Vendosme sut preparé exprès
pour les loger & orné des plus riches & des plus beaux meubles de la couronne.

Je finirai par l'arrivée de Cornifiz Wlfeldt, Ambassadeur Extraordinaire de Dannemarc, qui vint à Paris en 1647, & logez encore à l'Hotel de Vendosme; à propos de quoi il est à remarquer que faute d'avoir quelques Hotels destinés pour les Ambassadeurs, on les a presque toujours logés dans des maisons empruntées; & même que le Roi n'a pas long-tems gardé l'Hotel des Ambassadeurs Extraordinaires du fauxbourg St Germain, mais l'a vendu ou donné depuis peu.



# HOTELS DES PAIRS DE FRANCE anciens & nouveaux.

# CEUX DES DOUZE PAIRS.

HACUN sait que nos Rois depuis fort long-tems entre les Grands du Royaume, tant Seculiers qu'Ecclesiastiques, ont fait choix de dou-ze à qui ils donnerent la qualité de pairs de France, & le tout par politique; soit pour les interesser davantage à la conservation de leur personne, & maintenir leur autorité; soit pour faire croire que leur domination n'étoir pas tyrannique, & qu'ils étoient bien aises d'avoir des compagnons, asin de ne pas abuser de ce pouvoir absolu qu'ils avoient en main; que dans l'occasion ce sût comme un frein qui les retint dans les bornes & les empêchât de s'échaper. De dire quand cette érection sut faite, c'est ce que personne ne sait, quoique tout le monde sache que les Pairs avoient chacun leur Hotel à Paris, comme étant le siege du Royaume, & par consequent celui de leur Pairie, qui les faisoit approcher de si près du Souverain, qu'en quelque saçon comme égaux, ils regnoient avec lui.

Touchant leurs Hotels, on ignore l'endroit où ils étoient situés sous la seconde race. Que si l'on n'est point en doute, que tel Archevêque de Reims en particulier, ou tel Evêque de Langres, de Laon, de Châlons, de Beauvais, ou bien de quelques Ducs de Bourgogne, de Guyenne, de Normandie, de quelques Comtes de Flandre, de Toulouze, y ont demeuré sous la troisséme lignée de nos Rois; nonobstant tout cela, il est impossible de deterrer les Hotels de leurs devanciers, de même que ceux des Evêques de Novembre de Champagne.

Noyon & des Comtes de Champagne.

# LES SIX ECCLESIASTIQUES.

# ARCHEVEQUES DE REIMS.

ENRI de France Archevêque de Reims, troisième fils de Louis le Gros, logeoit près du Louvre; son Hotel subsistoit encore en 1222, & servoit de bornes pour marquer la separation de la Justice du Roi d'avec celle de l'Evêque. Hugues d'Arcies, Archevêque de Reims, avoit deux maisons, l'une dans l'Université, & l'autre au sauxbourg St Marceau, qui alors étoit un village, & qu'on appelloit la ville, le bourg ou le village St Marcel. En 1352, il donna par testament la premiere à l'Eglise de Laon, dont il avoit été Evêque auparavant. Depuis il vendit celle du sauxbourg qui étoit dans la rue du Fer-à-moulin, à Roger d'Armagnac.

Peut-être devrois-je commencer par l'Hotel de Reims de la rue du Paon, puisque les Archevêques de Reims y ont demeuré si long-tems, qu'on ne sauroit découvrir ni le nom de celui qui s'y est établi le premier, ni quand il a été bâti; mais comme je n'en trouve rien avant l'Archevêque Humbert en l'année 1353, j'ai cru devoir plutôt suivre l'ordre des tems & parlet d'Hugues d'Arcies son predecesseur auparavant que de venir à lui.

On croit donc que Humbert, Patriarche d'Alexandrie y a demeuré, ainsi qu'avant lui plusieurs autres Archevêques de Reims. Car ensin il est certain que le Roi Jean en 1353, lui sit don d'une Grange dans la rue des Cordeliers & dans la rue Vieille-plâtriere, qui ne se trouve plus, à raison que cette Grange lui étoit necessaire comme étant attachée à l'Hotel de Reimss si bien que ce Prelat l'y joignit aussi-tôt, asin de le rendre plus grand. Au reste ce sut dans cet Hotel, que le Cardinal de Guise, Archevêque de Reims, avoit fait meubler, que descendit en 1548, la Duchesse de Ferrare, venue en France pour épouser le Duc d'Aumale, sils du Duc de Guise, & que la Ville alla saluer & regala trois jours durant de dragées, d'hypocras & des autres presens accoutumés, mets qui convenoient mieux à une personne de son sex & de sa qualité.

L'Archevêque Richard, un des successeurs de Humbert, outre ce logis, en avoit encore un autre au fauxbourg St Marceau, qu'il donna en 1378 à Paillard President de la Cour de Parlement, & que le Duc de Berri acheta cent francs, asin que sa maison de plaisance eut plus d'étendue.

Guillaume Briçonnet, aussi Archevêque de Reims, a logé à la rue des Deux-portes, dans un grand logis où avoient demeuré auparavant les Comtes d'Auxerre, le Chancelier de Corbie & Tanneguy du Chastel.

# EVEQUES DE LANGRES.

OUCHANT les Evêques de Langres, le premier dont j'aie découvert la demeure, est Bernard de la Tour. Il logeoit dans la rué St Jaques à l'Hotel de Langres, qu'on a couvert depuis du College de Clermont. Après sa mort il passa au Seigneur de la Tour d'Auvergne, sans pourtant perdre son nom de l'Hotel de Langres. Mais parce qu'en ce tems-là les Anglois se rendirent maîtres de Paris, & que la Tour d'Auvergne suivoit le parti de Charles VII, Henri Roi d'Angleterre, confisqua sa maison en 1424.

& la donna à Charles de Poitiers, Evêque de Langres, qui n'en avoit point à Paris; dont il jouit jusqu'à ce que Charles VII chassat l'Anglois en 1486. La Tour, Comte de Boulogne & d'Auvergne, la vendit à Simart, Secretaire du Roi; & enfin les Jesuites l'acheterent en 1563. Or quoiqu'alors il appartint à des particuliers, il n'avoit point encore perdu son ancien nom, & on l'appelloit toujours l'Hotel de Langres; bien qu'il y en eut un autre en ce tems-là dans la rue St Antoine, au coin de la rue du Petit-musc, où est à present l'Hotel de Maïenne.

# EVEQUES DE LAON.

É viens de dire que Robert d'Armagnac, Evêque de Laon, achera de Hugues d'Arcies, Archevêque de Reims, une maison de plaisance au Hugues d'Arcies, Archevêque de Reims, une maison de plaisance au fauxbourg St Marceau, qui étoit à la rue du Fer-à-moulin; & j'ai dit encore que le même d'Arcies, qui avoit acquis une grande maison à la rue Pavée-d'Andouilles, du tems qu'il étoit Evêque de Laon, l'avoit laissée par testament aux Evêques du même Diocese, bien qu'il fût alors Archevêque de Reims. Le Roi d'Angleterre en 1423, le donna à Louis de Luxembourg, Evêque de Therouenne, Chancelier de France, parce que l'Evêque de Laon, suivoit la fortune de Charles VII. Maintenant c'est l'Hotel de Nemours, depuis que les Princes de ce nom l'ont prise à rente des Evêques de Laon. Jaques de Savoie, Duc de Nemours, l'a fait bâtir comme nous le voyons maintenant. Le Duc de Savoie en 1599, vers la fin, étant venu à Paris, pour s'accommoder avec Henri IV, & tout d'un tems corrompre quelques-uns de la Cour des plus en faveur, y logea jusqu'au mois de Mars d'après, qu'il s'en retourna, sans avoir fait autre chose que de gagner le Duc de Biron, qui par sa fin ignominieuse ternit tout l'éclat de ses belles actions & de celles de son pere.

# EVEQUES DE CHALONS.

UANT aux Evêques de Châlons, ils demeuroient en 1416 & auparavant à la rue des Chiens, & leur maison occupoit une partie de cet espace qu'occupe maintenant le College de Ste Barbe. Louis Guillaud, Evêque de Châlons, logeoit en 1558 au bout de la rue Picquet ou de Novion, dans un grand logis qui s'étendoit jusqu'à la rue Ste Avoie, où il y

avoit une belle galerie.

Quant aux Pairs anciens de Châlons, ils avoient leur Hotel à la rue Trousse-nonain, entre la rue Court-au-villain & la rue Chapon, à l'endroit même où nous voyons maintenant le Monastere des Carmelites. Quoique bien devant l'année 1366, ils y logeassent déja, néanmoins je n'ai pû rien apprendre au dessus. En ce tems-là l'Evêque de Châlons tâcha vainement de chasser de la rue Chapon des colonies de semmes debauchées, qui s'y étoient établies depuis fort long-tems; il eut beau obtenir des Lettres du Roi, qui enjoignoient au Prevôt de Paris de les renvoyer dans les rues affectées à leurs dissolutions; malgré les ordres du Roi, elles s'y tintent en depit de lui. Que si en 1565, elles furent contraintes d'en sortir, c'est qu'alors tous les lieux infames privilegiés furent abolis & qu'il leur falut vuider de toutes les autres rues, dont elles étoient en possession. Ces Pairs ici ont gardé leur maison jusqu'en 1621, que Côme Clausse, Evêque de Châlons, vendit aux Carmelites cent vingt mille livres. Je dirai ailleurs que pour leur commodité elles y ont joint quelques maisons du voilinage.

# EVEQUES DE BEAUVAIS.

JE dirai autre part que Milles de Dormans, Evêque de Beauvais, cinquiéme Pair de France Ecclesiastique, avoit une maison de ville à la rué de la Verrerie, près l'Hotel St Pharon, & deux de campagne ou de plaisance au sauxbourg St Marceau; l'une à la rue d'Orleans, qu'il vendit quinzé mille francs d'or au Duc de Berri en 1386, qu'on appella depuis l'Hotel d'Orleans; l'autre qui lui étoit contigue, mais assisse à la rue du Fer-à-moulin, nommée alors l'Hotel de Dormans, & maintenant l'Hotel de Coupeaux ou de Clamart.

Il est constant que les Evêques de Beauvais avoient autresois un Hotel aséfecté à leur Benesièe, qui subsistoit encore du tems d'Eudes de Coligny; Cardinal de Chastillon & Evêque du même Diocese, & qu'on appelloit en

core en 1552, l'Horel de Beauvais, mais je ne sai où il étoit.

# EVEQUES DE NOYON.

TE ne dirai rien de l'Horel des Evêques de Noyon, qui tient le dernier rang entre les autres Pairs Ecclesiastiques, comme n'ayant pû le déterrer.

# **学说家讲家**: 非常体育体学 学学学学家长生活动的工事的企业生活生活的

# PAIRS DE FRANCE SECULIERS.

#### DUCS DE BOURGOGNE.

E ne sai rien de la demeure des Ducs de Bourgogne de la premiere lignée; pour ceux de la seconde, leur Hotel étoit au Mont St Hilaire, au lieu même où depuis on a sondé le College de Reims & de Cocquerel, le

long de la rue de Reims, nommée alors la rue de Bourgogne,

En 1361, cette seconde branche étant venue à manquer, apparemment la maison depuis sur reunie à la Couronne aussi-bien que le Duché, puisque le Roi Jean en demembra la Principauté en faveur de Philippe le Hardi, son fils, ches de la derniere race des Ducs de Bourgogne; & qu'ensuite Charles V, son frere, quelques années après, non seulement lui confirma la possession de la Pairie, mais encore lui donna la maison donc nous parlons. On doute néanmoins que ce nouveau Duc y ait logé; il paroît simplement par le partage qu'il sit de ses biens en 1402, qu'elle échur à Philippe, son troisième fils, Comte de Nevers & de Rethel. Depuis on sait qu'en 1412, Guy de Roye, Archevêque de Reims, l'acheta de lui pour y fonder le Collège de Reims; & que ce Prince alors établit sa demeure ordinaire à la rue Mau-confeil, au lieu même qui porte encore son nom, mais qu'on appelloit en ce tems-là l'Hotel d'Artois. Jean son fils aîné y a logé après lui, aussi-bien que leurs successeurs, & même les Archiducs d'Auttiche s'en reserverent la proprieté en 1402 & 93, par un traité de paix & par un contrat de mariage, & de plus y ont établi quelquefois & nommé des concierges.

Tant que Philippe & Charles furent Comtes de Charolois, ils eurent chacun un autre Hotel à Paris, & qu'ils avoient encore étant Ducs de Bourgogne. Car Philippe en 1418, fut pourvû par Charles VI, de l'Hotel du Connétable d'Armagnac, massacré à son service, qui étoit dans la rue St Honoré, dans l'endroit même où est à present le Palais Cardinal: & Louis XI en 1461; donna pareillement à Charles, Comte de Charolois,

l'Hotel de Nesle proche des Augustins.

Les Ducs de Bourgogne eurent outre cela deux maisons de plaisance; l'une à la rue de Bourgogne du fauxbourg St Marceau sur le bord de la riviere des Gobelins, tantôt appellée l'Hotel de Bourgogne, & tantôt le Sejour de Bourgogne; l'autre à Conflans tout contre Charenton, nommée le Sejour, le Mañoir & la Maison de Bourgogne. Quant à ces deux logis, je décrirai ailleurs celui-ci, & montrerai que c'étoit une maison de plaisance; pour celui du fauxbourg, il servoit encore d'Hotel à ces Princes quand nos Rois venoient prendre l'air en ces quartiers-là, car le mot de Sejour que l'on lui donnoit, ne vouloit pas dire alors seulement, un manege, une basse-cour & une écurie, mais même quelquesois un lieu de plaisir. Et c'est encore en ce sens-là qu'en usent aujourd'hui les Religieuses de Ste Catherine, en parlant du jardin qu'elles ont près la porte de St Denys, derriere les Filles-Dieu, où elles vont prendre l'air.

#### DUCS DE NORMANDIE.

ANT que cette Duché & Pairie a appartenu à des Princes souverains, on ne sait point en quel endroit ils logeoient venant à Paris: depuis même que ce Duché a été réuni à la couronne, & qu'il a appartenu à des

enfans de France, à peine sait-on où ces Princes demeurerent.

Jean, fils aîné de Philippe de Valois, créé Duc de Normandie en 1332, & depuis possesseur de tout le Royaume, eut de son pere en même tems l'Hotel d'Artois du saux-bourg St Germain, & placé à la rue des Boucheries, vis-à-vis l'Hotel de Navarre, & confisqué par Arrêt de la Cour, sur Robert d'Artois, Comte de Beaumont, qui portoit les armes contre la France. Mais comme ce saux-bourg étoit alors un village, separé entierement de Paris, ce logis apparemment n'étoit qu'une maison de plaisance, & s'il logeoit à la Ville, c'étoit avec son pere, & dans le Palais des Rois ses predecesseurs.

Il n'en est pas de même de Charles de France son fils, qu'il fit Duc de Normandie en 1355, car il logeoit à la Gréve, au lieu même, où a été bâti l'Hotel de Ville: son logis consistoit seulement en deux pignons, & parce que la face étoit portée sur une rangée de piliers, on l'appelloit la maison aux piliers: & quelquesois encore la maison au Dauphin, pour avoir appartenu auparavant aux Princes Dauphins de Viennois. Depuis l'ayant donné à un Receveur des Gabelles, il acheta l'Hotel d'Etampes, qui étoit à la rue St Antoine, & là fit faire l'Hotel St Pol, qu'il érigea après en maison Royale, & dont j'ai raporté tant de choses, en parlant des Palais Royaux.

Le troisième & dernier Duc de Normandie de la maison de France, sur Charles, frere unique de Louis XI, & qui même encore a été le dernier Duc de Guyenne. On ne sait pas même où logerent les autres Ducs d'Aquitaine ses devanciers; à l'exception de Louis, Duc de Guyenne, troisième sils de Charles VI; cat celui-ci logeoit en 1410 à la rue St Antoine, à l'Hotel du Pont-perrin, ou du Petit-musc, qui faisoit partie de l'Hotel Royal de St Pol, & dont relevoient quelques arpens de vignes, & de terres labourables, situés entre St Maur & Vincennes; outre qu'en 1411 il avoit encore à lui l'Hotel d'Orleans de la rue St André, & qu'alors on nommoit le Sejour de Monsieur le Duc de Guyenne, qui consistoit entre autres en un

manégè, un jeu de paume, une Chapelle, & un pont-levis dressé sur les fosses; il demeura encore au Petit-Bourbon proche du Louvre. Et de fait en 1415 il s'y fit une grande assemblée en sa presence, à la sollicitation de l'Université, qui se mêloit de tout en ce tems-là, où se rendirent tous les Conseillers d'Etat. Mauger premier President qui portoit la parole, prit pour son texte: Domine saiva nos qui perimus, & là-dessus representa à ce Prince tes miseres du peuple, & la desolation du Royaume, lui remontrant que le Roi n'avoit que le Duc de Touraine, son quatrième sils, avec les Ducs de Bourgogne & de Bretagne, qui pussent s'opposer à ses ennemis, & le secourir: on lut quelques Ordonnances que le Parlement avoit faites, & enfin il fut arrêté qu'on donneroit des gages à tous les Officiers de la Cour du Roi, de celle de la Reine, & du Duc de Guyenne, & qu'à l'avenir aucun n'auroit bouche à Cour, finon les jours qu'il lui seroit commandé de servir : ensuite de quoi le Duc de Guyenne jura en parole de fils de Roi, qu'il feroit rendre la justice à tout le monde, & punir tous les malfaicteurs, ainsi qu'ils l'auroient merité, de quelque qualité qu'ils sussent; mais on ne recueillit aucun fruit de cette parole Royale qu'il avoit donnée, car il mourut peu de jours après dans le même Hotel; si bien que quelques-uns crurent qu'on l'avoit empoisonné.

#### COMTES DE TOULOUZE.

E tant de Comtes de Toulouze que nous avons eu, & qui avoient leurs Hotels à Paris, je n'ai decouvert que celui d'Alphonse de France, le dernier des Comtes de Toulouze, & le seul de la maison Royale. Il demeuroit à la rue du Louvre, dans un logis qu'il fit bâtir là, qu'on appelloit l'Hotel d'Ostriche, & l'Hotel d'Austruche, à cause qu'en ce tems-làc'étoit le nom de la rue du Louvre. Pour bâtir cet Hotel, il acheta entre la rue du Louvre, celle des Poulies, & la rue des fossés St Germain, & cela depuis 1254 jusqu'en 1261, des maisons, des granges, des places, & des prés qui lui couterent cinq cens trente-cinq livres parisis, de sorte qu'il le rendit si commode, & si spacieux, qu'après sa mort, il s'y trouva assés de logement pour le Comte d'Alençon, frere de Philippe le Hardi; pour Archambault, Comte de Perigord, & son fils, quoiqu'il en vendit la moitié, dont on eut sept cens cinquante livres. Je croyois pouvoir dire aussi, où demeura Raimond VII, beau-frere d'Alphonse; car il vint à Paris en 1228 ou plutôt 1229, & y demeura quelque tems, puisqu'il y signa le traité de paix, & fut reconcilié à la France; mais c'est ce que je n'ai pu découvrir.

#### COMTES DE FLANDRE.

ENTRE les Comtes de Flandre', le premier dont j'ai deterré l'Hotel, est Gui de Dampierre, si fameux pour sa rebellion, & qui mourut à Compiegne dans les prisons. Ce Prince non seulement acheta d'un Bourgeois, nommé Coquillier, une grande maison qu'il avoit à la rue Coquilliere, mais encore en 1292 de Simon Marephas, Evêque de Paris, & du Chapitre, trois arpens & demi de terre qui y tenoient, où il sit son Hotel, & qu'avec le tems il rendit si grand qu'il occupoit cet espace, couvert de maisons, entouré de la rue Cocquieron, de celle du Verdelet, & d'une partie de la rue Plâtriere, & de la rue Cocquilliere. Cette maison appartenoit encore à ses successeurs, quand Marguerite, heritiere de cette Pairie épousa Philippe de France, Duc de Bourgogne.

En 1402 ou environ elle appartint à Antoine de Bourgogne, Duc de Brabant leur second fils. Par le partage qu'ils firent alors de leurs biens, ils donnerent le choix à Jean leur fils ainé, ou de l'Hotel de Flandre, ou de celui d'Artois, & comme nous voyons dans l'Histoire, que Jean logea à l'Hotel d'Artois, il s'ensuit qu'il le presera à l'autre, & ainsi que son frere eur celui de Flandre, & qu'il y demeuroit. Après sa mort, & celle de ses fils, qui ne laisserent point d'ensans, cet Hotel sur réuni au Domaine des Ducs de Bourgogne, Comtes de Flandre.

En 1482 & 1493 il appartenoit encore à Marie de Bourgogne, fille unique du dernier Duc de Bourgogne, & dernier Comte de Flandre, de la maison Royale, & semme de Maximilien, Archiduc d'Autriche, & passa à leurs ensans. Car, comme j'ai déja dit un peu auparavant, dans des traités de paix & de mariage, passés en ce tems-là, ils s'en reserverent la proprieté & la disposition, & en 1489 en donnerent la conciergerie à Olivier de la

Marche.

En 1499, au reste lorsque Philippe, Archiduc d'Autriche, & Jeanne de Castille, passant de Flandre en Espagne, arriverent à Paris, l'Archiduc alla au Palais entendre plaider, & comme Pair de France fut assis à la droite du premier President, auprès de la place du Roi. Quant à leur entrée & aux honneurs qu'ils reçurent, les quatre Mendians, & le Corps de Ville, accompagné de ses Archers, Arbalêtriers & Sergens; de plus le Chevalier du guet à la tête de ses Archers, & enfin le Prevôt de Paris avec le Châtelet furent le saluer & haranguer au faux-bourg St Denys. Les rues par où ils devoient passer étoient tendues : des Prêtres à la potte de chaque Eglise, tevêtus de chapes, avec la croix, l'eau benite, & des reliques, l'attendoient là : les cloches de toutes les Eglises sonnerent en branle, jusqu'à ce qu'ils fussent à Notre-Dame. Ils ne logerent pas à l'Hotel de Flandre, ni à celui de Bourgogne, qui leur appartenoit, & qu'on n'avoit pas encore ruiné, mais sur le Quai des Augustins à l'Hotel de Clerieu, Gouverneur de Paris, qui faisoit le coin de la rue des Augustins, & qu'alors on ne nommoit plus l'Hotel d'Hercules. On leur fit voir le Louvre, aussi-bien que la Ste Chapelle, & même la Bastille. Tant qu'ils surent à Paris, la Ville tous les jours leur fit presenter par ses Sergens, huit torches, quantité d'hypocras & de confitures.

Outre ces maisons dans la Ville, ces Princes en avoient encore deux de campagne, l'une au fauxbourg St Marceau en 1388, qui tenoit à l'Hotel du Duc de Berri, nommé depuis l'Hotel d'Orleans; l'autre à Conflans, près Charenton, qui s'appelloit le Sejour, ou la maison de Conflans, & tenoit au Sejour de Bourgogne, dont j'ai parlé. Les derniers Ducs de Bourgogne, ou je suis bien trompé, joignirent ces deux maisons de plaisir, & les embellirent de jardins, de prés, de vignes, de jets d'eau, de galleries, & des autres ornemens, dont les Princes enrichissoient alors leurs maisons de plaisir: bien qu'il n'en reste presque plus de trace, ce qui s'en voit neanmoins sait assés connoître qu'elles étoient élevées sur la petite éminence de Conflans, & que par des terrasses elles descendoient doucement jusques sur les bords de la Seine.

# COMTES DE CHAMPAGNE.

JE ne mets point ici l'Hotel de Navarre, que Jeanne Reine de France & de Navarre, derniere Comtesse de Champagne, donna pour la fondation du College de Navarre, parce que ce n'étoit pas la maison de ces predecesseurs, & d'ailleurs qu'il portoit le nom de Navarre, & non pas celui de Champagne.

Voilà

Digitized by Google

Voilà tout ce que j'avois à dire des Hotels des douze Pairs de France: en passant il est bon d'observer qu'à la reserve de l'Hotel de Reims, il n'y en a pas un à Paris: que de ceux des Princes de Bourgogne qui étoient les plus puissants de tous, il n'en reste que le nom, & encore l'auroit-on supprimé il y a plus de cent ans, si les Comédiens qui jouent sur une partie de ses debris, ne l'avoient conservé.

Au reste, au lieu de six Pairs de France lasques, que nous avions autresois, & que nous n'avons plus, il s'en voit une grande quantité d'autres à present.

# PAIRS AJOUTE'S AUX ANCIENS.

E premier Pair que nos Rois ont ajoûte aux anciens est Robert II du nom, Comte d'Artois, petit-fils de Louis VIII, Roi de France. Son Hotel étoit à la rue Pavée, attaché aux murs de la Ville, que Philippe Auguste avoit fait faire, qui lui servirent de bornes, tant que cette clôture dura; mais depuis ayant été reculés & portés jusqu'à la porte St Denys, Philippe de Bourgogne, & Comte d'Artois poussa plus avant ce logis, & jusqu'à la rue Mauconseil, faisant jetter par terre, & raser tout ce qui lui nuisoit, & pouvoit s'opposer à son dessein; si bien qu'alors il s'étendoit depuis une vieille maison, bâtie vis-à-vis St Jaques de l'Hopital, jusqu'à la rue Montorgueil, qu'en cet endroit on appelloit la rue au Comte d'Artois, & la rue Comtesse d'Artois; & encore à une poterne, ou petite porte de Ville, nommée pareillement la porte au Comte d'Artois, & la porte Comtesse d'Artois, dressée dans la même rue.

On prétend que ce même Philippe ici avoit fait faire la vieille maison dont je viens de parler, & que depuis, François I, & Henri II donnerent à Mendoze, Seigneur Espagnol, & premier Gentilhomme de la Chambre, qui avoit abandonné son pays, pour recueillir en France le fruit des bons services qu'il avoit rendus au Roi pendant sa prison. Jean de Bourgogne, son fils, sit élever un autre grand corps de logis qui tient à cette vieille maison; & quoiqu'ils eussent presque tout rebâti, & que la qualité de Comte d'Artois, soit bien insétieure à celle de Duc de Bourgogne on ne laissa pas pourtant de l'appeller d'ordinaire l'Hotel d'Artois, & c'est celui qu'il porte dans Froissart, Monstrelet, & les autres Historiens contemporains.

Robert d'Artois III du nom, n'avoit pas seulement l'Hotel d'Artois de la rue Pavée, il en avoit encore un autre au faux-bourg St Germain, dans la rue des Boucheries; mais comme il vint à se revolter, & prendre le parti d'Edouard III, Roi d'Angleterre, contre Philippe de Valois, le Roi comme j'ai déja dit, donna cette maison entre viss à Jean, son fils, Duc de Normandie.

Ses successeurs, à mon avis, en possederent un troisième au coin de la rue des Bernardins, où sut depuis l'Hotel de Loraine; & même un quatrième, à la rue St André des arts, au coin de la rue Villequeux, qu'on ne trouve plus en ce quartier-là Le Pere Labbe pretend que Marguerite de Flandre, Duchesse de Bourgogne, y mourut en 1406, bien qu'il soit constant que ce sut à Arras. D'ailleurs il est certain qu'il subsistoit encore en 1422, & que le Roi d'Angleterre l'ayant consisqué, le donna au Comte de Salsberi.

Charles de France, Comte de Valois & d'Anjou, fut aussi honoré de cette qualité; & non seulement l'Anjou alors sur érigé en Pairie, mais aussi le Valois. C'est ce même Prince de qui l'Histoire remarque que, quoique fils de Roi, strere de Roi, oncle de Roi, & pere de Roi, neanmoins il ne le fut pas.

Tome II.

Il eut deux maisons dans la Ville: la premiere étoit à la rue du Roi de Sicile, tout au bout, & se nommoit l'Hotel de Sicile. Charles II, Roi de Sicile & de Jerusalem, la lui donna en 1292, à condition que Marguerite de Bourgogne, sa belle mere, veuve, & seconde semme du Roi, son pere, y pourroit occuper, sa vie durant, le même logement qu'elle avoit toujours eu du vivant du Roi, son mari. Philippe, son fils, depuis étant Roi de France, la ceda à son frere, le Comte d'Alençon.

L'autre maison étoit à la rue des Deux-écus, converte maintenant d'une partie de l'Hotel de Soissons, que Philippe le Bel, son frere lui donna en 1296, & dont son fils étant Regent du Royaume, se désit, afin d'en grati-

fier le Roi de Boheme.

Outre ces deux maisons, il en avoit une autre au sauxbourg St Jaques, au lieu même où on a sondé depuis le Monastere du Val-de-grace. Elle tenoit à un grand clos de vignes, & de terres labourables. En 1321 il y joignit se logis de Jean Carnier, qui y tenoit, & qu'il eut par échange, pour une moitié de maison qu'il avoit sur le chemin de Gentilli; & quoique ce grand logis passar ensuite aux Ducs de Bourbon, il sut pourtant toujours appellé l'Hotel de Valois.

Philippe Comte de Valois, son fils aîné, eut encore un autre maison à Paris dans la rue des Fossés St Germain, qu'avoit fait bâtir Enguerand de Marigni. Louis Hutin lui en fit don en 1315, après avoir sacrissé à la vengeance de son frere, un homme que son pere avoit tant cheri.

Les Princes de Bourbon qui furent les premiers Ducs & Pairs, que firent nos Rois de la troisième race, ont eu huit logis à eux, tant à Paris qu'aux

environs.

Le premier à la rue du Louvre, au lieu où sont maintenant les Prêtres de l'Oratoire, & où ont demenré Robert de France, chef de cette famille, Louis, son sils aîné, premier Duc de Bourbon, & quelques-uns de leurs successeurs.

Le second, à la rue St Antoine, appellé l'Hotel du Petit-muse, ou du Pont-perrin, dont j'ai tant parlé, & que couvre à present l'Hotel de Masenne, & le Monastere des filles Ste Marie. Louis premier Duc de Bont-bon l'acheta cinq cens cinq livres parisis en 1318. François I le confisqua en 1539 avec les autres biens du Connétable: & Henri II en 1554 le sit vendre à des particuliers qui l'acheterent six mille cent vingt-cinq livres.

Le troisième & le plus considerable est le petit Bourbon. Depuis 1303, jusqu'en 1404, ils acheterent de plus de trois cens personnes les maisons qui couvroient l'espace où ils le bâtirent; & n'épargnerent rien, pour le rendre très-magnisque. Du nombre de ces maisons-là qu'ils ruinerent, étoit entre-autres l'Hotel du Maréchal de Trie, & celui du Comre d'Estampes. François I l'unit à la couronne, & bien-tôt après la mort du Connétable y logea le premier Ecuyer.

Anne Comtesse de Forest, qui épousa Louis II, apporta en mariage le quatriéme & cinquiéme; l'un à la rue de la Hatpe, & celle des Deux-portes, qu'ils vendirent douze mille francs à Charles VI: l'autre à la rue du Fer-à-moulin, au faux-bourg St Marceau, que Jean Comte de Forest, son pere avoit acheté en 1327 des Religieux de Ste Genévieve deux cens livres pa-

rifis.

Pierre de Courpalai, Abbé de St Germain, vendit le sixième en 1327 à Louis I, devant la porte de l'Abbayie, & qui alloit jusqu'à la Chapelle St Pere, nommée à present l'Hopital de la Charité: ce logis comprenoit plusieurs jardins, granges, & maisons, qu'on appelloit la maison de l'aumône St Germain, ou la haute maison. Il avoit appartenu à Jean de Neelle, Seigneur d'Ofsemont, & à Marie de Pembroch, Dame de Montignac en Poitou, veuve d'Evrard de Valence; mais ce Prince ne s'y sut pas plutôt établi, que ce grand lieu prit le nom de Manoir & Sejour de Bourbon.

La septième étoit à la rue Bordelles, qui consistoit en une grange & en deux maisons. Louis de Bourbon, en 1385, la donna au Prieur de la Charité, pour un grand logis de la rue des Fossés St Germain, nommé la maison du Noyer, où lui & ses Religieux se retiroient, quand leurs affaires les obligeoient de venir à Paris : il le fit démolir pour agrandir son Séjour de Bourbon.

Le dernier & le huitième logis, est celui-là même qu'avoit auparavant le Comte de Valois & d'Alençon, dont dependoient les vignes & les terres labourables. Louis II depuis, en 1398, ayant fondé aux Jacobins de Paris, cinq anniversaires solemnels, & une Messe tous les jours, pour le repos des ames de ses prédecesseurs qui sont enterrés en leur Eglise; & donné pour cela six cens francs d'or, avec quatre queues de vin, & deux muids de froment de rente, ce revenu fut assigné sur cette maison; & le Prince voulut qu'il leur fut payé tous les ans par celui qui en seroit le concierge & le fermier. Ce qui s'observoit encore en 1503, du tems que la Plastriere, Doyen de Nevers, & Conseiller au Parlement, étoit pourvu de cette conciergerie, que Pierre de Bourbon lui avoit donnée, avec permission de racheter cette rente pour quatre cens francs d'or, ou huit cens livres que demandoient les Jacobins, lui promettant de ne le pas déposseder, qu'après avoir été remboursés entierement de cette somme.

# DUCS ET PAIRS D'ORLEANS.

E ces Ducs & Pairs ici, il y en a eu de plusieurs familles. Le premier qui le fut, est Philippe, fils de Philippe de Valois.

Le second étoit Louis, fils de Charles V. On compte ensuire les ensans de François I, de Henri II, & de Henri IV.

Le premier, qui étoit Philippe, a demeuré à la rue des Bourdonnois? dans celle du Chaume, & à la rue St André des arts. Du tems qu'il étoit Duc de Touraine, il acheta deux mille francs d'or au coin du Roi, dans la rue des Bourdonnois, un grand logis appellé la Grande-Maison des Carneaux. Lorsqu'il fut Duc d'Orleans il logea à la rue du Chaume, & son Palais étoit terminé d'un jardin, qui tenoit aux anciens murs de la ville, & s'étendoit jusqu'à la porte de Chaume & la Merci. Enfin sa derniere demeure de la rue St André des arts, étoit un grand Hotel près la porte de Bussy, nommé l'Hotel d'Orleans, & le Sejour d'Orleans, qui passa après sa mort à Louis de France Duc d'Orleans, & à ses successeurs.

Ce Louis ici, Duc d'Orleans, en eut d'autres, tant à Paris, qu'aux environs; & comme d'abord, ainsi que Philippe, il n'étoit que Duc de Touraine, & qu'en ce tems-là Charles VI. son frere vint à lui donner l'Hotel de Boheme, appellé maintenant Hotel de Soissons; si-tôt qu'il y demeura, le nom d'Orleans fit oublier celui de Boheme, & la rue même où il étoit

fur appellée la rue d'Orleans.

Depuis il eut encore le Val de la Reine près de Pouilli, dont il jouissoit déja, lorsque le Roi lui donna le Duché d'Orleans en appanage, belle & grande Maison accompagnée de preaux, de prés, de vignes, de bois & de

terres labourables.

Ensuite par échange pour le Val de la Reine, il devint le maître de l'Hotel d'Orleans du fauxbourg St Marceau, dont j'ai fait mention tant de fois; que lui donna Isabeau de Baviere, enrichi de saulsayes, d'un jardin rempli de cerifiers, de lavande, de romarin, de poix, de feves, cerifes, treilles, haies, choux, porrées pour les lapins, & de chenevis pour les oiseaux.

Quand il fut Duc d'Orleans, au lieu d'un Hotel simplement qu'il avoit à la rue St André, qui étoit celui de Philippe, appellé le Sejour d'Orleans,

Tome II.

dont, pour ainsi dire, je ne fais que de parler, il en eut encore un autre

vis-à-vis, qu'on nommoit le petit Sejour d'Orleans.

En 1401 il vendit la premiere à Charles VI, vingt-deux mille cinq cens francs d'or, qui neammoins ne laissa pas depuis de lui appartenir; car enfin non-seulement Valentine de Milan sa semme y logea, lorsqu'elle vint demander justice de sa mort; mais bien plus, Louis d'Orleans son petit fils, avant que de parvenir à la Couronne; en étoit proprietaire en 1484, & même le vendit soixante livres de rente à un Conseiller de la Cour, à un Cor-

recteur des Comptes, & à un Avocat en Parlement.

Mais comme tous ces logis étoient fort éloignés de l'Hotel de St Pol. où Charles VI demeuroit le plus souvent, il en voulut avoir trois auprès. Un de ceux-là fut celui de Hugues Aubriot Prevôt de Paris, qui fit tant parler de lui sous Charles V : le Chancelier de Giac l'avoit agrandi : il étoit situé à la rue Percée, & dans celle de Joui proche de l'Eglise St Paul. Depuis en échange de celui-ci, il eur du Duc de Berri l'Hotel des Tournelles, dont j'ai dit tant de choses. L'autre se tenoit entre la Seine & la Bastille, à l'endroit même où nous voyons à-present le ravelin de l'Arsenal, & le champ au plâtre. C'étoit une grande place vague, terminée d'une grosse tour ronde, élevée sur le bord de la riviere, au coin des murs de la ville, derriere le Couvent des Celestins, que le Roi lui donna en 1396, avec cent toises de ces murs, & tout autant de terres qu'il voudroit prendre dépuis-là, jusqu'à un chemin qui conduisoit de l'Hotel St Pol à la Bastille; & afin qu'il le put étendre au-delà des fossez dans la campagne, ou dans le champ au Platre, on lui permit de faire deux ponts-levis sur les fossés, pour passer dans les jardins qu'il vouloit planter, & même de prendre dans la riviere autant d'eau qu'il en faudroit pour avoir un vivier. Il y logeoit en 1401, lorsque par tout aux environs, dans les bourgs & les villages, il répandit quelque cinq mille hommes qu'il avoit fait venir, tant de Normandie & Bretagne, que d'ailleurs, pour s'opposer aux insultes du Duc de Bourgogne, pour lui ravir le gouvernement du Royaume, depuis l'infirmité de Charles VI.

De tous les Ducs d'Orleans qu'on a fait depuis, je ne sai si pas un a eu d'autres maisons que les Palais de nos Rois, à la reserve de Gaston dernier fils de Henri IV, à qui appartenoit le Palais d'Orleans, bâti par Marie de

Medicis.

Mais pour revenir aux Hotels des autres Pairs de France, que j'ai passé afin de faire voir tous les Ducs d'Orleans à la fois, & par ce moyen me debarasser des redites, qui autrement étoient inévitables; & de même, pour n'être pas obligé de repeter les Hotels des Ducs d'Anjou, en parlant des Palais des Rois étrangers, je viens aux maisons du Duc de Berri.

### JEAN DUC DE BERRI.

E À N Duc de Berri, créé Pair de France en 1360, fut proprietaire de l'Hotel de la Reine-Blanche, assis à la rue des Deux-portes, & dans celle de la Tixeranderie.

De plus il eut long-tems à lui un grand logis dans la rue de l'Echelle du Temple, & celles du Chaume & du Noyer, & qui même, afin d'avoir plus d'étenduë, enjamboit dans la rue des Quatre-fils, par le moyen d'une gallerie à travers celle du Chaume, par où l'on passoit pour y aller; mais que depuis il donna en 1388 à Amedée VII, dernier Comte de Savoie, qui avoit épousé sa fille.

Outre cela, il en avoit une troisième à la rue du Four près St Eustache, composé de quatre maisons, qui appartenoient au Connétable d'Albret, qu'il mit en un.

moh

J'ai de ja dit que l'Horel des Tournelles sur encore à lui, qu'il avoit acheté en 1398, & qu'en 1404 il donna au Duc d'Orleans en échange de l'Hotel de Giac.

Je laisse là qu'en 1380, Charles V le mit en possession de l'Hotel du Val de la Reine, & qu'en 1386, Miles de Dormans Evêque de Beauvais lui vendit, quinze mille francs d'or au coin du Roi, une grande maison au fauxbourg St Marceau, composée de cours, de galleries, de jardins, de saulsayes, de prés, d'eaux, de garennes & de viviers, qu'il donna en 1387 à la Reine Isabeau de Baviere. Je laisse là encore, qu'en 1388 Jeanne de Dormans, veuve de Paillard President au Parlement, sui en vendit une autre qui tenoit à celle-ci, & qui ne lui couta que cent francs: j'obmets pareillement qu'en 1398, il acheta la Grange aux Merciers, si fameuse pour les vaines assemblées qui s'y tinrent sous Louis XI, pendant la guerre du bien public; & qu'enfin, pour affranchir son Hotel de Nesle, des charges qu'il devoit aux Religieux de St Germain, il leur transporta en 1399 l'Hotel des Rois de Navarre, qui étoit à la rue des Boucheries, que le Roi lui avoit donné tout amorti en 1398; je passe, dis-je, ces maisons, pour venir à Bicestre & à l'Hôtel de Nesle, si celebre du tems de ces dissentions sunestes, causées à l'occasion des Ducs d'Orleans & de Bourgogne.

L'Hotel de Nesle, dont j'ai parlé tant de sois, sui sut donné par Charles V en 1380; mais comme il voulut l'accroître, pour lors il achêta des tuilleries, des terres vagues, & une partie du College de St Denys, & du jardin
des Arbalêtriers: si bien que son jardin sut sort grand. Il sit saire un jeu de
Paume, une Bibliotheque, des Chapelles, des galleries, tant du côté des
Augustins, que le long des murailles, avec de grands appartemens; & asin
de le rendre encore plus magnisque, Charles VI en 1391 sui sit present de
quatre mille francs d'or, & de neus mille en 1393; bien davantage, pour
lui donner de nouveau & plus d'étenduë & plus de commodité, il sit saire
dans le sauxbourg, près les sossés, & de la riviere, un grand lieu qui s'appelloit le Sejour de Nesle, & qui tenoit à la maison par un Pont-levis.

L'Histoire est si pleine de faits memorables arrivés dans ce Palais, que je me contenterai de rapporter les principaux.

Après que le Duc de Berri eut reconcilié, & vu communier aux Augustins les Ducs d'Orleans & de Bourgogne, au sortir de là il les mena dines chés lui

Lorsque le Duc de Bourgogne eut fait massacrer le Duc d'Orleans, tous les Princes & les Grands du Royaume s'assemblerent chés lui, & non pas pour une fois.

En 1411, quand le Duc de Berri envoya demander la permission au Duc de Guyenne; aussi-bien qu'aux Bouchers, qui alors étoient Maîtres de Paris & de la personne du Roi, de retourner à sa maison; la reponse des Bouchers sur, qu'il s'en donnât bien de garde, & qu'ils le lui désendoients mais craignant que malgré eux il n'y revint, ils y accoururent aussi-tôt, où ils briserent & portes & senêtres, asin qu'il n'y put loger. Non contens de cela, quelque tems après ils surent piller Bicestre, & vinrent encore au Sejour de Nesle dont j'ai parlé, & que Monstrelet appelle une maison sur la riviere de Seine, où icelui Duc tenoit ses chevaux, & y sirent un tel ravage, que tout sur ruiné & abbatu.

Enfin c'est dans ce logis, que Louis d'Evreux, Comte d'Estampes, mourut à table d'apoplexié en 1400, & le Duc de Berri en 1416, où pendant sa maladie il sut visité du Roi & de tous les Grands.

Pour ce qui est de Bicestre, il sut commencé vers l'an 1290, par Jean Evêque de Wincestre en Angleterre, & rebâti magnisiquement par le Due de Berri, jusqu'à l'entichir de peintures, & de chassis de verre. Cet édifice superbe néanmoins, & l'ouvrage d'un si grand Prince, dura si peu, & eut un si malheureux destin, qu'en 1411 il sur brûlé & démoli de sorte, par

certains Bouchers séditieux, appellés les Gois, qu'il ne resta que les mu-

railles.

Ce Prince en 1416, le donna au Chapitre de Notre-Dame, avec les terres qui en dependoient, à la charge de chanter quatre Obits, & de faire deux processions tous les ans. Charles VII, & Louis XI, l'amortirent en 1441, & 1464: peu de tems après la Chambre des Comptes ratifia ce don, aussi bien que l'amortissement, à condition de celebrer chaque année un troisième Obit le jour de St Louis. De nos jours c'étoit un Chateau desert, une retraite de hiboux, effroyables la nuit par leurs cris, & rempli de volcurs qui pilloient les passans. Quoique le peuple, qui juge de tout à sa maniere, eut bien une autre pensée; caril croyoit que tout étoit plein d'esprits, & que les diables y revenoient: ce qui a donné lieu à tant de façons de parler proverbiales, en parlant d'un brise-tout; c'est un vrai Bicestre, il fait le Bicestre, sersant le Bicestre è il va faire Bicestre; es-tu venu ici pour faire Bicestre è & mille autres.

En 1633 ou environ, il fut ruiné entierement par ordre du Rois on commença même à y ériger un'Hopital pour les Soldats estropiés, qui fut confacré à Dieu en 1634, sous le nom de la Commanderie de St Louis; mais cet établissement depuis, n'ayant pas eu l'effet qu'on desiroit, il sut donné à l'Hopital general en 1656, avec les édifices superbes qui y avoient été faits,

& on l'appelle encore Biceftre.

C'est de ce même Bicestre, au reste, & du Traité qui y sur fait en 1410, dont il est tant parlé dans les Historiens du tems; car alors le Duc d'Orleans & le Duc de Berri avec leurs amis s'y étoient retirés, suivis de trois ou quatre mille Gentilshommes, & de six mille chevaux bretons, asin de boucher de ce côté-là les avenues de la ville. Ce qu'ayant appris le Duc de Bourgogne, aussi-tôt il vint à Paris, à la tête de beaucoup plus de noblesse & de gens de guerre. Cependant le Duc de Brabant son frere sut si bien se prevaloir de l'étroite amitié qu'il avoit contractée avec les Armagnacs depuis long-tems, qu'à sa sollicitation ils signerent un accommodement, que d'abord on appella le Traité, ou la Paix de Wincestre, à cause que les Chess du Parti d'Orleans se tenoient à Bicestre, & qu'on y ménagea cette reconciliation, qui à la fin sut nommée la trahison de Wincestre, parce que cette Paix ne dura guére.

J'allois oublier que le Duc de Berri a aussi fait bâtir dans son Duché, le Chareau de Mehun, non seulement celebre par la mort de Charles VII; mais encore par sa belle situation, sa gentillesse, & par la fabrique des vitres de sa Chapelle, qui sont impenetrables aux rayons du Soleil. En 1414 il le donna à Louis de France, Dauphin & Duc de Guyenne, où il se

plaifoit extremement.

Une chose encore à remarquer du Duc de Berri, est qu'en 1413 il demeuroit dans le Cloître-Notre-Dame, au logis d'Alegret son Medecin; & vouloit que tous les jours Juvenal des Ursins, l'y vint voir pour conserer avec lui, & avoir son avis sur tout ce qui se passoit; d'ailleurs pour s'entreconsoler dans un tems si malheureux, où l'on voyoit la France gémir sous la tyrannie de ceux qui s'étoient emparés du gouvernement.

# DUCS DE NEMOURS.

J'AI dit ailleurs que les Rois de Navarre de la maison d'Evreux, & Ducs de Nemours avoient leur Hotel de Navarre à la rue du Chaume, au coin de la rue de Paradis, où est à present la bassecour de l'Hotel de Guise. Il y a grande apparence qu'il passa avec le Duché de Nemours à la maison d'Armagnac, puisque Louis XI le consisteua avec les autres biens de Jaques

d'Armagnae, Duc de Nemours, à qui il sit trancher la têre aux Halles, en presence de ses enfans, & qui en étoient si près, que le sang de leur pere réjaillit sur eux.

# DUCS D'ALENCON.

ES Ducs d'Alençon logeoient à l'Hotel d'Alençon, qu'on nommoit il n'y a pas long-tems l'Hotel de Longueville, & que sous Philippe le Bel on appelloit l'Hotel de Marigni, & tant que les Ducs d'Alençon y demeurerent, le grand & petir Alençon. Enguerrand de Marigni, premier Ministre & Sur-Intendant des Finances, le sie bâtir sur les ruines de plusieurs maisons particulieres, & l'embellir de jardins & de prés à la mode du tems. Il est demeuré aux Dues d'Alençon, jusqu'au commence-

ment du siecle passé, qu'ils le vendirent.

Les Princes de cette maison avoient encore un autre Hotel d'Alençon à la rue du Roi de Sicile, que Charles VI achera d'eux, comme j'ai dir. dans un autre endroit. On croit même qu'ils avoient un troisième Hotel de leur nom, vers le milieu de la rue des Cinq-diamans, & qu'il accupoit une partie de la rue, tant d'un coté que d'autre; car non-seulement j'ai vu les Armes de ces Princes dans une de ces maisons, bâties du côté de la rue des Trois-Mores; mais encore j'ai lu des contrats de quelques logis, de l'autre côté, qui font mention, tant du jardin, que d'un pavillon, à l'Hotel d'Alençon.

#### DUCS DE LONGUEVILLE.

E disols maintenant que le grand Alençon se nomme à present l'Hotel de Longueville. En 1581, Marie de Bourbon, fille de François Comte de Vendosme, Comte de St. Pol, & veuve de Leonor d'Orleans; Duc de Longueville, l'acheta quatorze cens écus d'or. En 1665 Henri Duc de Longueville l'a vendu au Roi Louis XIV, pour le ruiner, & sur ses ruines commencer la face & la place du Louvre.

### DUCS D'ANGOULESME

I A N E legitimée de France, fille naturelle d'Henri II, & Duchesse d'Angoulesme, a fait commencer l'Hotel d'Angoulesme de la rue Pavée, que Charles de Valois aussi legitimé de France, son heritier, a fait presque entierement achever.

#### DUCS DE GUISE.

HILBERT de Babou, Evêque d'Angoulesme, vendit seize mille livres, à François Duc de Guise, l'Hotel du Connétable de Clisson, sis à la rue du Chaume, & dans celle des Quatre-sils. En 1556 Charles de Guise, Cardinal de Lorraine, acheta de Brinon, Conseiller de la Cour, l'Hotel de Laval, bâti au coin de la rue de Paradis & de celle du Chaume, & separé de l'Hotel de Clisson, par un cul de sac qui aboutissoit à l'Hotel de la Roche-Guyon, placé dans la vieille rue du Temple. Depuis, Louis de Rohan, Comte de Montbazon, s'accommoda avec François, Duc de

Guise, de cet Hotel de la Roche-Guyon. Et comme auparavant, ces Princes avoient acquis deja quelques maisons de particuliers, ils en acheterent encore d'autres: si bien que peu-à-peu, joignant le tout ensemble, ils firent leur Hotel de Guise; qu'en 1556, ils substituerent au Prince de Joinville, fils aîné du Duc de Guise, & après lui, aux autres aînés males de leur maison.

#### DUCS DE MONTPENSIER.

Les Ducs de Montpensier ont logé à la rue de Seine, au lieu même, où depuis a été bâti l'Hotel de Liancourt, que de leur tems on appelloit l'Hotel Dauphin; parce qu'ils étoient Dauphins d'Auvergne. Ils ont aussi demeuré à la rue du Cocq dans la maison des Prêtres de l'Oratoire, que Henri dernier Duc de Montpensier vendit à François, Duc & Cardinal de Joycuse. Ils ont logé encore sur le Quai St Bernard, dans une maison qui fait le coin de la rue des Bernardins, & que le Duc de Montpensier donna à de Selve: & pareillement à la rue de Grenelle, à l'endroit où est à present l'Hotel Seguier. Henri dernier Duc de Montpensier, l'achera cinquante mille livres en 1605; & étant venu à mourir en 1608, sa veuve le donna au Duc de Bellegarde pour vingt-quatre mille écus.

Mais le plus remarquable des Hotels de Montpensier, est celui du faux-bourg St Germain, dans la rue de Bourbon, au coin de la rue de Tournon. C'étoit une maison fort logeable, accompagnée d'un grand jardin, de parteres, d'allées couvertes & découvertes. Ce fut dans ce logis que cette Princesse en 1588, reçut la nouvelle du meurtre de ses freres à Blois, par ordre du Roi Henri III; & ce fut de là qu'elle sortit comme sorcenée, & qu'avec les ensans orphelins du Duc de Guise, courant par tout Paris, sondant en larmes, & vomissant toutes sortes d'injures contre le Roi, elle sit tant de compassion, & émut si bien la populace, qu'elle sur en quelque saçon le stambeau satal de la Ligue, qui embrasa tout le Royaume.

#### DUCS D'AUMALE.

LAUDE de Lorraine Duc d'Aumale, Marquis de Maïenne, logeoit en 1567 à l'Hotel d'Aumale, dans la rue de l'Echelle du Temple, & celle du Grand-chantier; & depuis a demeuré à l'Hotel d'Aumale
de la rue du Louvre, qui s'appelle maintenant l'Hotel de Gramont. Catherine de Cleves, Duchesse Douariere de Guise, l'a fait rebâtir, & otner
d'une Gallerie, où elle a fait peindre tous les Princes, tant de la maison
de Guise, que de celle de Cleves & de Nevers. C'est cet Hotel si renommé dans l'histoire du Grand Alcandre, où cette Princesse, nommée Dorinde, s'étoit retirée après le meurtre de son mari, & où la beauté ravissant de sa fille, appellée Milagarde, attiroit tous les Grands de cette faction; & de plus, tant d'autres personnes considerables, qu'on pouvoit
dire avec raison, que c'étoit là que la Ligue tenoit sa cour.

#### DUCS DE NEVERS.

OUIS de Gonzague, Duc de Nevers, acheta l'Hotel de Nesle, en 1572, ou à-peu-près; & en 1586, le Cardinal de Bourbon, Abbé de St Germain, l'érigea en sief, du consentement de ses Religieux.

DUCHESSE

#### DUCHESSE DE VALENTINOIS.

IANÉ de Poitiers, Duchesse de Valentinois, & Maitresse de la France aussi bien que de Henri II, avoit à Paris les Hotels de Barbet-

te, d'Estampes & de Rocquencourt.

Le premier étoit à la vieille rue du Temple vis-à-vis la porte de derrière de l'Hotel de Guise. Après sa mort, Louise & Françoise de Brezé ses silles, Duchesses de Guise & de Bouislon, le vendirent à des particuliers en 1561, qui y pratiquerent deux rues, qui étoient la rue Barbette, ainsi nommée parce qu'elle traversoit l'Hotel Barbette; & l'autre, la rue Diane, à rause de la Duchesse de Valentinois. Depuis on l'a appellée la rue des Trois-

pavillons, sans que j'aye pû encore savoir pourquoi.

Le second étoit à la rue St Antoine, au lieu qu'on a couvert depuis de l'Hotel de Maïenne, d'une partie de la rue du Petit-musc & de quelques maisons voisines. D'abord il sut nommé l'Hotel-neus, comme j'ai dit autre part, ensuite l'Hotel d'Estampes, ou à cause qu'il avoit été à la Duchesse d'Estampes, Maitresse de François I, à ce que pretendent quelques-uns, ou parce que selon d'autres, à la verité en plus petit nombre, c'étoit l'Hotel des anciens Comtes d'Estampes. Elle l'acheta en 1554, des Commissalres deputés pour vendre l'Hotel de St Pol, dont il faisoit partie, six mille cinq cens quarante livres, tout entouré de bâtimens & terminé d'un jardin de vingt-une toises de largeur sur vingt-deux de prosondeur, où avoit été sculpé le superbe mausolée de Louis XII.

Le dernier, qui est la maison de Rocquencourt, Controlleur General des Finances, qu'il avoit bâti magnifiquement à la rue des Etuves du quartier St Honoré, & qu'il lui donna, ou par testament à sa mort, ou de son vivant afin de se maintenir. Presentement c'est la maison du Procureur General de Harlai. Au dessus de la principale entrée, sont élevés deux Satyres, de la conduite de Maître Ponce, l'un des plus excellens Sculpteurs de son tems: & comme en plusieurs endroits on voit les armes de Bouillon-la-Marck, & que Françoise de Brezé, fille de la Duchesse de Valentinois, avoit épousé Robert de la Marck, Duc & Macchal de Bouillon, on ne doute point

qu'après la mort de Diane ce fût l'Hotel de Bouillon.

Cependant de toutes ces maisons-là, je voudrois bien savoir quelle succelle, où Catherine de Medicis, peu de tems après la blessure de Henri II, sui envoya redemander les diamans & les joyaux de la Couronne, que le Roi

lui avoit donnés, sur quoi elle repondit si fierement.

Je passe les Hotels des Ducs de Montmorenci, car outre que je serois trop long à rapporter tous ceux que les Seigneurs de cette maison ont eu à Paris, c'est que peut-être seront-ils mieux placés quand je viendrai à parler des Connétables & de leurs demeures; puisqu'ausli-bien s'en trouve-t-il tant de ce nom-là. Et de même je laisserai-là les Hotels d'Albret & de Vendosme, comme en ayant déja parlé, en rapportant ceux des Rois de Navarre de leur famille. Venons aux autres Ducs & Pairs.

#### DUCS DE CHEVREUSE.

AI déja dit que le Cardinal de Lorraine, premier Duc & Pair de Chevreuse, acquit & sit bâtir une partie de l'Hotel de Guise. Claude de Lorraine, dernier Duc de Chevreuse, a demeuré long-tems dans la rue du Louvre à l'Hotel de Cleves, appellé maintenant l'Hotel d'Aumale; & que Catherine de Cleves, Duchesse Douairiere de Guise, lui avoit donné. Depuis l'ayant vendu au Maréchal de Grammont quatre-vingts-dix mille liv.

Tome 11.

il acheta à la rue St Thomas du Louvre l'Hotel de Chevreuse, qui lui couta cent quatre-vingts mille livres, & qu'ensuite il a bien augmenté & embeli. Aussi sa veuve en a-t-elle eu quatre cens mille livres du Duc de Candale, qui avoit charge du Duc d'Epernon son pere, d'en faire le marché.

#### DUC DE BEAUPREAU.

HARLES de Bourbon, Prince de la Roche-sur-Yon & Duc de Beaupreau, avoit son Hotel à la rue de Tournon, que Philippe de Montespedon sa veuve vendit en 1567.

J'al fait voir qu'Henri de France, Duc d'Anjou, acheta de Villeroi la meilleure partie de l'Hotel des Ducs d'Alençon, qui se nommoit le grand

Alençon auparavant.

#### DUC DE MERCOEUR

PHILIPPE Emmanuel de Lorraine, Duc de Mercœur, & Marie de Luxembourg sa semme, ont eu trois Hotels soit à Paris ou aux environs. Le premier étoit à la rue des Bons-ensans. Pour l'agrandir, Marie acheta en 1602 l'Hotel de Rambouillet qui y tenoit, & étoit placé à la rue St Honoré, au lieu où a été élevée la face du Palais Cardinal. Il lui coûta douze mille écus; mais l'année suivante elle le vendit pour le même prix au Marquis de Rambouillet, qui y entra ou par retrait ou autrement. Quelques années après, qui sut en 1603, elle vendit sa maison au Marquis d'Estrées & à Benjamin de Hanniques, si celebre sous le nom de Benjamin, & si recommandable tout ensemble, pour avoir apporté en France le premier l'art de monter à cheval, & retenu à Paris la Noblesse, qui auparavant étoit obligée de passer les Monts pour apprendre cet exercice. Si bien que c'est dans une partie de cet Hotel de Mercœur qu'il a fait tant de beaux & de bons Gendarmes; & ç'a été pour achever le Palais Royal, que le Cardinal de Richelieu acheta de lui & du Marquis d'Estrées cette maison.

La Duchesse de Mercœur, avant cela, avoit acquis de la Marquise de Meignelai l'Hotel du Perron, qui lui coutoit douze mille écus, & que depuis on appella l'Hotel de Mercœur. Elle ne l'eut pas plutot qu'elle achera quantité de terres & de maisons voisines, qu'elle jetta par terre, & sit rebâtir son Hotel par un des plus grands Architectes de son tems. Dans le tems qu'on étoit après, & qu'on faisoit encore outre cela le Couvent des Capucines qui y tient, la Princesse se retira avec douze Filles qui vouloient embrasser cette Religion, dans une grande maison de campagne nommée la Racquette de tout tems, & comprise maintenant dans le fauxbourg St Antoine sous le même nom. Ce logis consistoit en deux grandes maisons appellées la grande & la petite Racquette, & de plus accompagnée d'une galerie pleine d'orangers, d'un colombier, de basses-cours, de ferme, de prés, de garenne & de terres labourables. Lorsqu'elle y sut, elle divisa ce logis en deux; se logea dans un avec ses domestiques, & abandonna l'autre aux douze Filles devotes. Après avoir demeuré-là deux ans ainti, & que son Hotel fut achevé, aussi-bien que le Couvent des Capucines, elle établit les douze Filles dans le Couvent, & vint habiter l'Hotel de Mercœur. Presentement c'est l'Hotel de Vendosme, par le mariage de Françoise de Lorraine sa fille, avec Cesar Duc de Vendosme, fils naturel & legitimé de Henri IV.

#### DUC DE MAIENNE.

THARLES de Lorraine, premier Duc & Pair de Maïenne, Lieutenant General de la Couronne de France, si renommé dans le Catholicon & l'Histoire de la Ligue, a fait bâtir par du Cerceau l'Hotel de Maïenne, assis à la rue St Antoine & dans la rue du Petit-musc, qu'on appelle maintenant l'Hotel d'Elbœus. Peu de tems avant les barricades, il vint loger à l'Hotel St Denys, où s'assemblerent quelques Ligueurs, qu'il assura du secours & de l'assistance du Duc de Guise son frere; & si-tôt qu'il sut Lieutenant de la Couronne, il alla demeurer au Louvre & à l'Hotel de Soissons.

#### DUC DE JOYEUSE.

RANCOIS Cardinal & Duc de Joyeuse, acheta à la rue du Cocq l'Hotel de Montpensier, qu'on appella l'Hotel de Bouchage, parce que c'étoit le nom de la famille de Joyeuse, & celui qu'il portoit avant que d'être Cardinal. Henriette Catherine de Lorraine sa niece, Duchesse de Guise, le vendit en 1616 quatre-vingts-dix mille livres au Pere de Berule, Instituteur & Superieur de la Congregation de l'Oratoire de J. C. & maintenant c'est la maison des Prêtres de cette Societé.

Henri, Duc de Joyeuse & Maréchal de France son pere, acheta un autre logis au sauxbourg St Honoré, près des Capucins, à l'endroit même où depuis a été sondé le Couvent de l'Assomption & une partie de celui des Capucins. Quelque tems après s'étant fait lui-même Capucin, par son testament de l'année 1588, il en legua une partie aux Minimes de Nigeon, pour la fondation d'une basse Messe à perpetuité, & pour y loger un Maître d'Ecole avec douze Ecoliers du fauxbourg St Honoré. Mais ensuite ayant revoqué cette sondation par un Codicile; là il declare qu'en consideration que dans cette maison Dieu lui avoit inspiré le desir de se faire Religieux, & de plus que sa femme y avoit rendu l'esprit, il la donnoit toute entiere aux Minimes de la Province de France, avec treize cens cinquante livres de rente, à condition d'y ériger du côté du Roule un Monastere de leur Ordre, d'y celebrer à perpetuité deux basses Messes, d'y loger un Maître d'E-cole, pour instruire les Ensans du Fauxbourg, & de lui payer tous les ans pour sa peine cinquante écus d'or.

Enfin c'est ce logis qui sit tant de bruit en 1651, à cause d'une petite image de la Vierge, appellée Notre-Dame de paix, & élevée au-dessus d'une de ses portes, où nous avons vu tant de Processions & un si grand concours de peuple; de plus dont on conte tant de miracles, & qu'au bout de quelques jours on transporta avec tant d'appareil dans l'Eglise des Capucins.

#### DUCS D'EPERNON.

LE AN de Nogaret, premier Duc d'Epernon, bâtit l'Hotel d'Epernon le plus magnifiquement qu'il pût pour le tems, à la rue Plâtriere; & se voyant borné par la rue Coqheron, il plaça de l'autre côté de cette rue son écurie & sa basse-cour. Bernard son fils, qui depuis l'a vendu cent quatre-vingts mille livres à Ervart, Intendant des Finances, que celui-ci a ruiné, rebâti tout à neuf & agrandi de beaucoup; a acheté ensuite quatre cens mille livres l'Hotel de Chevreuse, situé à la rue St Thomas du Louvre.

Tome II.

#### DUCS DE RETZ.

ES Ducs de Retz ont eu trois Hotels à Paris. Le premier au fauxbourg St Honoré, où j'ai dit ailleurs que Charles IX a logé deux fois, & qui maintenant est couvert du Monastere des Capucines & d'une partie de l'Hotel de Vendosme. En 1603, la Duchesse de Retz le vendit en Janvier, à son fils Evêque de Paris, dont il se désit au mois de Juillet en saveur de la Marquise de Maignelai sa sœur, & que le jour même la Duchesse de Mercœur achera d'elle; car il fallut que cette Princesse usât de toutes ces intrigues, pour le tirer des mains de la Duchesse de Retz qui ne vouloit point absolument qu'il passat à la maison de Mercœur, tant elle sui étoit en aversion, quoique sans raison, ou du moins mal sondée.

Le second est le petit Alençon, dont j'ai tant parlé, qui regnoit le long du grand & de la rue du petit Bourbon, depuis celle du Louvre jusqu'à la

rue des Fossés St Germain.

En 1578, Albert de Gondi, Maréchal de France, & Premier Duc & Pair de Retz, l'acheta deux mille trois cens trente-trois écus d'or & un tiers des enfans de Castelan, premier Medecin de la Reine. Henri de Gondi, son petit-fils, la divisa en deux en 1617. Marguerite de Lorraine Princesse de Conti, acheta soixante-dix mille livres une de ses moitiés. Et en 1621, Blainville, premier Gentilhomme de la Chambre, acquit l'autre, qui lui couta soixante-quinze mille livres. Depuis peu le Roi les a acheté toutes deux, & les fait jetter par terre pour l'agrandissement de son Louvre.

Le dernier Hotel de Retz, est celui de la rue d'Orleans, près les petits Capucins, où demeurent à present les Seigneurs de cette famille.

#### DUCS D'ELBOEUF.

E ne sai si les Ducs d'Elbœuf ont eu d'autre Hotel que celui de Masenne & celui d'Elbœuf, vendu depuis à Montauron, Partisan si renommé, que la fortune mit si bas après l'avoir élevé si haut, que se trouvant trop à l'étroit dans la maison d'un Prince, il acheta quelques maisons voisines, pour être logé plus commodément. De nos jours neanmoins le luxe est devenu si demesuré, que depuis plusieurs années, c'est une simple auberge.

# DUCS DE MONTBAZON.

L'HOTEL des Ducs de Montbazon est à la rue de Bethisi. Hercules Duc de Montbazon, mort depuis quelques années, y a demeuré un tems. Ses predecesseurs en avoient encore un à la vieille rue du Temple, nommé l'Hotel de la Roche-Guion, dont ils se desirent en 1560, en faveur du Duc de Guise; depuis ils n'en ont point eu d'autres que le premier, s'y trouvant logés & commodément, & même selon leur qualité. Le luxe cependant demesuré qu'il est, a passé à un tel excès, que ce n'est plus qu'une auberge & une maison garnie; & pourtant toujours au dessus de la porte se lit sur du marbre en lettres d'or, l'Hotel de Montbazon. Hercules après l'avoir quitté a demeuré douze ou quinze ans, qui ont été les dernières de sa vie, dans un autre Hotel à la rue Barbette, avec sa semme, si renommée pour sa beauté incomparable, à qui le tems n'a presque rien ôté de toute cette grace & cet éclat qui éblouissoient autresois.

### DUCS DE LA TRIMOILLE, DE THOUARS, &c.

ES ancêtres des Ducs & Pairs de Thouars & de la Trimoille, si fameux dans l'Histoire, n'ont pas eu à Paris pour un Hotel. Du tems qu'ils n'étoient que Vicomtes de Thouars, leur Hotel étoit à la rue de la Huchette, à celle des trois Chandeliers qui y aboutit. Et parce qu'en 1379, il tomboit en ruine, que son jardin qui regardoit sur la riviere étoit en friche, ils aimerent mieux l'abandonner à la Fabrique de St Germain-le-vieux pour plusieurs années de rente sonciere qu'ils lui devoient, à cause de cologis, que de le reparer ou le rebâtir. Car il faut savoir que les maisons de Paris alors, n'étoient pas simplement chargées de cens & rentes comme à present, mais de grosses rentes soncieres même. Si bien que quand ceux à qui ces logis appartenoient devoient plusieurs années, aussi-tôt enlevant meubles, portes & senêtres, ils les laissoient ruiner, sans se soucier qu'on les adjugeât au Seigneur ni aux creanciers. Ce qui se pratiquoit si souvent sous Charles V, Charles VI & Charles VII, que les regêtres du Chatelet de ce tems-là sont pleins de telles adjudications.

En 1413 Pierre de la Trimoille avoit une grande maison à la rue Plâtriere, qui étoit auparavant au Comte de Joigni, & qu'on appelloit l'Hotel ou Chastel de Calais; d'un côté il tenoit au Sejour du Roi, dont j'ai parlé ailleurs; & de l'autre à l'Hotel de Guillaume de la Trimoille. Il consistoit en trois corps de logis, une cour, un jardin, avec un jeu de paume au coin de la rue. Mais le plus celebre Hotel de tous est celui de la rue des Bourdonnois, nommé à present l'Hotel de Believre. De sait c'est la Maison Seigneuriale & le Fief de la Tremoille, dont relevent quantité de mais sons, tant de la rue des Bourdonnois que de celle de Bethisi. Et de plus c'étoit l'Hotel de Gui de la Trimoille, ce grand personnage & si vaillant, favori du Duc de Bourgogne, entre les mains de qui Charles VI mit l'Orislame en 1393, d'ailleurs fondateur de sa famille, & qui par ses actions éclarantes la tira de l'obscurité & du Poitou. Dans sa maison se trouvoient une gallerie, un pré & un jardin. En 1398, la Ville lui fit don de quelques pouces d'eau qu'on prit sur le gros tuyau des Fontaines qui alloient au Louvre, aux Hotels des Ducs de Berri, de Bourgogne & de Bourbon, pour les conduire chés lui. Au reste, en 1409, quand l'Evêque de Liege vint à main armée au service des Bourguignons, ce fut dans cet Hotel qu'il vint descendre, après avoir fait serment à la porte de St Denys, entre les mains du Prevôt de la Ville, qu'il ne tourneroit point ses armes contre le Roi, ni contre les habitans.

### DUCHESSE DE BEAUFORT.

ABRIELLE d'Estrées, Duchesse de Beaufort, a bien passé de douces heures avec Henri IV, à l'Hotel Zamet, presentement l'Hotel de Lesdiguieres. En 1594 elle demeura à l'Hotel de Bouchage, qu'on nommoit alors l'Hotel d'Estrées, & qu'occupent maintenant les Prêtres de l'Oratoire. C'est cet Hotel que le Chancelier de Chiverni appelle l'Hotel de Schomberg, & où il dit que Henri IV sut blessé à la joue par Jean Chastel, ce detestable Ecolier des Jesuites, qui leur a tant donné d'affaires. Mais il n'y a point de lieu, où elle ait logé plus long-tems que dans la maison du Doyen de St Germain de l'Auxerrois; c'est là que Henri l'a si souvent visitée; c'est là que se termina ce grand disserend, lorsqu'elle vouloit qu'on batisat ses ensans avec les ceremonies pratiquées aux batêmes des ensans



#### HISTOIRE ET ANTIQUITES

de France; où le Roi fit voir qu'il ne se laissoit pas toujours maitriser par les Dames, & que quand il vouloit la raison l'emportoit sur l'amour. C'est là enfin que mourut en 1599, cette belle Venus, & qu'on la vit dans son lit de parade, vêtue d'un manteau de satin blanc, couchée sur un lit de ve-lours rouge cramoisi, rehaussé de passemens d'or & d'argent.

#### DUC DE SULLI.

AXIMILIEN de Bethune, premier Duc de Sulli, fit bâtir par du Cerceau, à la rue St Antoine, l'Hotel de Sulli, fur les ruines de celui des Tournelles.

#### COMTE DE SAINT PAUL.

RANCOIS d'Orleans, Comte de St Paul, acheta du Maréchal de Rocquelaure, l'Hotel de Navarre, au bout de la rue du Roi de Sicile, qui appartient maintenant à la Marquise de Chavigni, veuve très-illustre, d'un très-illustre mari.

#### DUC DE DAMPVILLE.

HARLES de Montmorenci, Colonel general des Suisses, & Duc de Dampville, logeoit dans la rue de la Coulture Ste Catherine, à l'Hotel de Dampville, qui tenoit à celui de Carnavalet.

#### DUC DE LESDIGUIERES.

RANCOIS de Bonne, premier Duc de Lesdiguieres, achera de Sebastien Zamet, Baron de Murat, sa superbe maison qu'il avoit fait faire à la rue de la Cerisaie, & qui est si considerable par sa grandeur, & par son escalier double, d'une maniere qu'on n'avoit point encore vue.

#### DUC DE BRISSAC.

C HARLES de Cossé, premier Duc de Brissac, a demeuré à l'Hotel de Brissac, ou de Cossé, appellé auparavant l'Hotel de Boissi, & maintenant converti en Monastere par des Religieuses de la Visitation de Ste Marie, qui l'acheterent vingt-quatre mille livres en 1628. C'est cet Hotel de Boissi, si celebre dans l'Histoire de Henri III, où moururent ses mignons, après s'être batus dans le Parc des Tournelles, & où il s'abandonna à mille soiblesses indignes d'un grand Prince.

#### DUC DE LUINES.

N 1620 Charles d'Albert, premier Duc de Luines, & favori de Louis XIII, acheta cent soixante & quinze mille livres le magnifique Horel de la Vieuville, nommé à present l'Hotel d'Epernon, & situé à la rue St Thomas du Louvre.

#### DUC DE BELLEGARDE.

ROGER de Sanlari, premier Duc de Bellegarde, & grand Ecuyer de France acheta en 1612 vingt-quatre mille écus d'Henriette-Catherine de Joyeuse, l'Hotel de Montpensier, placé à la rue de Grenelle, qu'il sit ruiner de fond en comble, & rebâtir en l'état presque que nous le voyons, par du Cerceau, le plus renommé Architecte de son tems; mais que depuis il a vendu à Pierre Seguier, Chancelier de France, qui l'a bien augmenté & embelli: presentement on l'appelle l'Hotel Seguier.

#### DUC DE LA ROCHE-GUION.

RANCOIS de Silli, premier Duc & Pair de la Roche-guion, logeoit dans la rue des Bons-enfans, à l'Hotel de la Roche-guion, qui tient au jardin du Palais Cardinal.

Ses ancêtres en eurent trois autres; le premier à la rue du Roi de Sicile que Gui de la Roche-guion, Chambellan, acheta en 1399. Le second qu'il avoit à la rue du Louvre, accompagné d'un jardin, large de dix toises sur vingt-cinq de prosondeur, & qu'il vendit en 1408 à Bacqueville, Chambellan du Roi. Le dernier étoit à la rue Barbette, que François, Duc de Guise, acquit en 1560, pour le joindre à son Hotel: & quoiqu'alors il appartint aux Ducs de Montbazon, la moitié de son nom neanmoins reste toujours à la porte de derriere de l'Hotel de Guise, qu'on nomme encore la porte de la Roche.

#### DUC DE CHAULNES.

'HOTEL d'Monoré d'Albert, premier Duc de Chaulnes, est estimé generalement pour son élegance, & sa propreté. La veuve l'a paré & le pare encore tous les jours de tant de nouveaux enrichissemens de son invention, & tout disserens, qu'il fait un des principaux ornemens de la place Royale, où il est situé. Une chambre de parade, attachée à un grand salon, d'où il sort un jet d'eau d'une hauteur considerable, & toute éclatante de miroirs qui l'environnent; une anti-chambre embelie de colonnes canelées, & étincelantes de cristaux; un emmeublement à sonds de soie, d'or & d'argent, d'ailleurs si bien entendu, & executé, que le travail en est plus admirable que l'étosse; des aigrettes de lit d'une beauté, & d'un prix extraordinaire; quantité d'autres singularités, & toutes rares, ont attiré l'admiration de tout le monde, & du Roi même, qui, quelquesois y est venu.



#### DUC DE RICHELIEU.

RMAND Jean du Plessis, Cardinal, Duc de Richelieu, a demeuré à l'Arcenal, au perit Luxembourg, qu'il a fait bâtir, & enfin dans le Palais Cardinal qu'il a élevé avec tant de magnificence, sur les ruines des Hotels de Luxembourg & de Rambouiller, de quantité de maisons voilines, sans parler des remparts de la Ville, qu'il a aplanis, & de ses fossés qu'il a comblés. La gallerie des Hommes illustres, peinte en concurrence par Champagne & par Vouet. Sa sale de la Comédie, tempsic de degrés, presqu'à la façon des Theatres de Grece & de Rome, & capable de tenir plus de quatre mille personnes; ses tableaux, ses antiques, son rondeau, son jardin, ses cours, & ses appartemens en grand nombre, le rendent si logeable, qu'il n'y en a point à Paris, qui le soient plus; & même si superbe qu'en 2636 ce Ministre en sit present au Roi, à la charge que les Ducs de Richelieu, ses successeurs, en seroient à perpetuité les Capitaines; & les Concierges, & y auroient le logement qu'on leur designeroit. Il ne laissa pas neanmoins de commencer un Horel pour les loger, qui est à la rue de Richelieu, & tient au Palais Cardinal, il n'acheva qu'un corps de logis, orné de deux ordonnances de colonnes, & destiné pour sa Bibliotheque : je ne dirai rien davantage ni de l'un, ni de l'autre, parce que je reserve d'en parler dans un discours à part, qui se verra dans ce même Volume.

## 条条杰尔主名主意北京企士主意主义 经主意主意企业 在全意集工工工工工工

### HOTELS DES PRINCES DU SANG

qui n'ont point été Pairs.

'HISTOIRE de nos Rois de la premiere & de la seconde race, est si inconnue, que j'ai eu bien de la peine à découvrir quelques - uns de leurs Palais Royaux; & encore je ne sai si je les ai decouvert; ainsi on ne doit pas s'étonner, si je ne dis point où ont logé les Princes de leur sang dans des tems si obscurs, & si reculés, & même si je commence ici par les Comtes de Dreux.

#### COMTES DE DREUX.

ES Comtes de Dreux, descendans de Robert de France, frere de Louis VII, dit le Jeune, ont logé à la rue Froid-manteau, & dans celle de St Thomas, degriere le Louvre, où Beatrix, veuve de Robert IV, acheta deux maisons en 1287, qui lui coûterent cinq cens livres.

Celle de la rue Froid-manteau, nommée l'Hotel de Dreux, penetroit jusqu'à la rue St Thomas du Louvre, & s'étendoit jusques à l'autre maison qui étoit de l'autre côté; peut-être y passoit-on par quelque traverse, ou gallerie; mais ensin il est constant qu'elles avoient des jardins toutes deux, & que celui de la derniere alloit jusqu'au clos des Quinze-vingts.

COMTE

#### COMTES D'EVREUX.

OUIS de France, chef des Comtes d'Evreux, logeoit à la rue du Louvre, de l'autre côté de l'Hotel d'Hostriche, où est maintenant l'Hotel
de Grammont. Charles, Comte d'Estampes, son sils y demeura aussi avec
lui. Louis, son petit-sils, eut deux autres maisons, l'une à la rue des sossés
St Germain de l'Auxerrois, & maintenant comprise dans le petit Bourbon,
qu'il legua par testament à l'Hotel-Dieu en 1399, & que les Administrateurs vendirent quinze cens livres en 1405 à Jean Duc de Bourbon; l'autré
assis près l'Hotel St Pol, étoit accompagnée de treilles, de prés & de jardins, qu'il vendit en 1361 à Charles Duc de Guyenne, depuis Roi de
France, sous le nom de Charles V, & qui a fait partie de l'Hotel Royal de
St Pol, dont j'ai parlé si souvent. Quant aux Hotels de ses successeux
qui les voudront savoir, les trouveront parmi ceux des Rois de Navarre;
que j'ai rapporté, descendus de Philippe d'Evreux, Roi de Navarre, sils
aîné de Louis de France, & frere de Charles, Comte d'Estampes.

#### COMTES D'ALENCON,

Jeanne de Chastillon, Comtesse de Blois, acheterent sept cens cinquante livres tournois, d'Archambault, Comte de Perigord, la moitié de l'Hotel qu'Alphonse, Comte de Poitiers, avoit fait bâtir à la rue du Louvre, & qui s'appelloit l'Hotel d'Hostriche, parce que la rue du Louvre se nommoit ainsi alors, après sa mort, ce logis appartint à sa veuve. Mais comme elle n'avoit point d'ensans, & qu'elle l'avoit acquis pendant son mariage, & de plus, cent livres parisis de rente, que Bouchard de Montmorenci, Chevalier, prenoit sur le Tresor du Roi au Temple: Philippe le Bel, son neveu & son heritier s'accommoda avec elle de ses conquêts par un partage qu'ils firent ensemble en 1286, qui sur tel, qu'elle sui abandonnoit la rente du Temple, & le Roi de son côté sui cedoit, & à ses successeurs la moitié de l'Hotel d'Hostriche, avec promesse de la garentir des troubles, que sui pourroient apporter, touchant ce point, les executeurs testamentaires, tant du Comte d'Alençon, que du Comte, & de la Comtesse de Poitiers.

Les Comtes d'Alençon descendus de Charles de France, fils de Philippe le Hardi, Comte de Valois & d'Alençon, ont demeuré long-tems à l'Hotel de Sicile, placé au bout de la rue qui en porte le nom, & de celle des Balets. En ce tems-là, il tenoit aux murs de la Ville, & ces murs en separoient la place de la coulture Ste Catherine, où se faisoient les duels publics, les joûtes, & les tournois. Charles VI, qui y mettoit tout son plaisir, & n'ayant point de maiton plus proche de là, que son Hotel St Pol, où il put changer d'habit pour entrer sur les rangs avec ceux qui l'accompagnoient, voulut avoir celui-ci, & parce que les murailles de la Ville lui fermoient le passage, il les sit percer pour avoir une porte. A l'égard de cet Hotel, d'abord il écrivit à Pierre, Comte d'Alençon, & le pria de le lui ceder, l'assurant qu'il l'en recompenseroit : ce que le Comte aussi-tôt lui accorda par un Acte du trente Mats 1389, où conformement aux Lettres du Roi, il declare que Charles VI lui a promis de le recompenser de cette donation : mais comme ce procedé ne plut point au Roi ; duelque quatorze mois après il lui fit savoir qu'il desiroit possèder son logis surement & à bon titre, & entendoit qu'il le lui donnât pleinement & absolument, ce sont ses termes; si bien que le Comte reconnoissant sa faute; en 1390 par un nouvel Ace du vingt-six Mai, renonçant à la recompensé Tome II.

qui lui avoit été promise, & à toute autre pretention; il donna au Roi & à ses successeurs & heritiers, son Hotel de Sicile, de son propre mouvement, & de sa certaine science, sans reserve, & sans aucune condition.

Depuis, ces Comtes se retirerent à leur Hotel de la rue du Louvre, & de celle des Poulies, où on a fait ceux de Retz & de Longueville. Charles, Comte d'Alençon, & Marie d'Espagne, pere & mere de Pierre, y logeoient quand le Roi demeuroit au Louvre. Enguerrand de Marigni le fit bâtir, & y avoit compris plusieurs maisons contigues. Outre ce logis, il en avoit encore fair faire une autre à la rue des Poulies, qui appartenoit au Chapitre de St Germain. Après sa disgrace, Louis Hutin le donna à Philippe, Comte de Valois. Philippe étant parvenu à la Couronne, il appartint à Charles, Comte d'Alençon, son frere, soit par don du Roi, ou autrement. Après sa mort, les Chanoines de St Germain, que ni lui, ni Marigni, n'avoient point remboursé de leur maison de la rue des Poulies, qui faisoit partie de l'Hotel d'Alençon, & où il y avoit des jardins, & même un jeu, qu'on -appelle les Poulies, qui étoit une sorte d'exercice de ce tems-là; les Chanoines, dis-je, furent trouver la Comtesse, & lui en demanderent le payement, hui representant que cette maison valoit vingt-quatre livres de lover, & qu'il leur éroit dû six livres de cens & de rente fonciere. Pour les contenter, cette Princesse en 1347, leur abandonna deux maisons contigues; de plus consentit que, tant l'Hotel d'Alençon, que deux maisons qui y tenoient, leur deussent à l'avenir douze deniers parisis de cens & rentes, à condition que la femme d'un Sergent d'armes, nommé Pericon, à qui le fen Comte son mari avoit donné l'usufruit, sa vie durant, d'une de ces deux maisons, y demeureroit le reste de ses jours. C'est dans cer Hotel, au reste, que Jean II, Duc d'Alençon, fut arrêté par le Comte de Dunois, assisté du Prevôt de Paris; & enfin René son fils le rendit en 1470, ou environ.

### COMTES D'ANGOULESME.

ES Comtes d'Angoulesme de la maison d'Orleans, avoient leur Hotel à la rue St Antoine au coin de la rue des Egouts; mais qu'ensin François d'Orleans, dernier Comte d'Angoulesme, lorsqu'il parvint à la

Couronne, joignit au Palais des Tournelles.

Une chose ici à remarquer de Louis XII, est que n'étant encore que Duc d'Orleans, il vivolt si familierement avec Charles, Comte d'Angoulesme, pere de François I, que non-seulement il venoit coucher dans son-Hotel, mais encore avec lui; & s'il arrivoit que le Comte sût de au lit, quand il venoit, & même endormi, pour lors il se deshabilloit, dit un Historien du tems, le plus doucement qu'il pouvoit, & eussiés dit à le voir, qu'il alloit coucher avec un homme à qui il avoit grand peur de faire ennui & déplaise; & volontiers, quand on aime quelqu'un, on a crainte de lui deplaire: & je ne connois point de gens, qui s'aimerent mieux que ces deux Princes.

### PRINCES DE BOURBON.

UANT aux Hotels des cadets de la maison de Bourbon, qui n'ont point été Ducs & Pairs, les voici.

Jaques de Bourbon, Connétable de France sous le Roi Jean, logeoit à la rue du Four près St Eustache, & agrandit son Hotel de la maison, d'un nommé Guillaume de Dreux, banni du Royaume, que le Roi lui donna en 1313.

Il logea aussi à la rue de la Tixeranderie, dans une autre maison que lui donna encore le Roi Jean, & qui tenoit en 1360, à celle du Duc de Berri,

dont j'ai tant parlé.

Françoise d'Orleans, veuve de Louis Prince de Condé, acheta de la veuve du President Baillet, deux vieux logis à la rue de Grenelle, où elle mourur en 1601, le 11 Juillet. Charles son sils, Comte de Soissons, Amant de Catherine de Bourbon, sœur d'Henri IV, y étala, tant sur les vitres que sur les plat-sonds & les lambris, ses chiffres enlassés dans ceux de sa chere Maitresse, que son ambition & ses sourdes pratiques lui arracherent d'entre les bras. Cette Princesse, en 1604, étant morte à Bar, un mois après, il acheta son Hotel, appellé l'Hotel de la Reine, & maintenant l'Hotel de Soissons, qui avoit été temoin si souvent de leurs soupirs; ens suite il rendit au Duc de Montpensier l'Hotel de Condé, où sa mere étoit morte, & qui est à present l'Hotel Seguier.

Louise de Lorraine, seconde semme de François de Bourbon, Prince de Conti, acheta soixante-six mille livres, moitié de l'Hotel de Retz, qui avoit son entrée dans la rue du Louvre, & que le Duc de Guise, pour

l'agrandissement du Louvre, a vendu au Roi.

Louis de Bourbon, troisième Prince de Condé, acquit en 1612, l'Hotel de Jean-Baptiste de Gondi, le plus magnifique de ce tems-là, situé au faux-bourg St Germain, dans la rue neuve St Lambert; qu'on appella la rue Princesse, si-tôt qu'il y sut; il couta cent cinquante mille livres, que le

Roi lui donna pour l'acheter.

Armand Prince de Conti, le dernier de ses ensans, demeura sur le quat de la Reine Marguerite, dans la maison du Comte de Brienne, Secretaire d'Etat, qu'il a achetée depuis. Après tout, qu'on ne dise point que Henri III, Prince de Condé, son Pere, avoit plusieurs Duchés & Pairies avant sa mort, puisqu'ensin, lorsqu'il acheta son Hotel, pour lors il n'avoit ni Pairie, ni Duché.



#### HOTELS DES PRINCES ETRANGERS, & autres, qui n'ont point été Pairs de France.

ORDRE que je prétens garder ici, ne sera autre que celui des tems, sans avoir égard, ni au rang, ni à la préseance.

Sous Philippe Auguste, les Ducs de Bretagne logeoient dans la rue St Thomas du Louvre, dans une maison appellée la petite Bretagne, pour la distinguer d'une autre plus grande qu'ils avoient à Paris, & que je n'ai pu encore découvrir. Toute petite neanmoins, que sut celle-ci, elle ne laissoit pas d'avoir trois arpens & demi de superficie. Jean VI, Duc de Bretagne, voyant qu'elle tomboit en ruine, la donna aux Chanoines de St Thomas du Louvre, sondés par ses Prédecesseurs, pour y faire des maisons & des jardins. Et parce que ses Procureurs, aussi-bien que ses devanciers, en avoient aliené, & donné une partie à longues années: & de plus, qu'un nommé Pierre de Nantes, occupoit l'autre, qu'on avoit louée ou vendue, ce Prince revoqua tous ces baux, & ces alienations, & voulut absolument que le Chapitre de St Thomas possedat la petite Bretagne dans toute son étendue, en main morte, & avec les droits de franchise dont elle jouissoit, pendant qu'elle appartenoit aux Ducs de Bretagne ses ancêtres.

Ces Princes avoient encore une maison de plaisance à Nigeon, qu'on ap<sup>2</sup> pelloit tantôt le Manoir de Nigeon, & tantôt l'Hotel de Bretagne. Gui de R. ii

Bretagne, Comte de Penthievre, Vicomte de Limoges, fils d'Artus II; Duc de Bretagne, y mourut en 1331; il appartenoit encore à ces Princes en 1496, quand Anne de Bretagne, Reine de France, le donna aux Minimes de ce village, pour agrandir leur Monastere, appellé communément les Bonshommes, parce que c'étoit le nom qu'on donnoit à St François de Paule, Fondateur de leur Ordre.

En 1373, Charles V donna à Jeanne de Bretagne, surnommée la Boiteuse, veuve de Charles de Blois, Duc de Bretagne, un logis qui lui avois couté seize cens francs d'or, qui étoit près le cimetiere St Jean, au lieu même où sut depuis l'Hotel de Craon, que sit ruiner Charles VI, & convertir en cimetiere, lorsque Pierre de Craon qui en étoit proprietaire, eut

assassiné le Connétable de Clisson.

Charles VI, en 1384, donna à Jean V, Duc de Bretagne, & mari de Jeanne de Navarre, l'Hotel de Forest, situé à la rue de la Harpe, & dans celle des Deux-portes, qu'il avoit acheté douze mille francs. Ce Prince depuis, en 1395, en sit transport à Jean de Malestroit, pour s'acquitter de douze cens livres de rente, qu'il lui avoit promis en mariage. C'est cette maison, où il demeura en 1388, lorsqu'il vint à Paris demander pardon au Roi, de l'injure qu'il avoit faite au Connétable de Clisson; & que pour expier cet attentat, le Roi en son Conseil le condamna à restituer 100000 francs au Connétable; & de plus, à rendre les places de la Roche-Darien, de Josselin, & les autres qu'il avoit usurpées & ravies au Connétable, aussi-bien que ses joyaux, ses tresors & ses meubles. Ce jugement sut prononcé par le Chancelier d'Orgemont, & autorisé par des Lettres Royales, qu'il scella & délivra, tant au Duc, qu'au Connétable. Ce Prince toutefois n'y obeit point; mais comme il vit qu'on alloit marcher contre lui, pour appaiser le Roi, il revint à Paris en 1391, & descendit encore au même Hotel, accompagné de quatre cens Gentilshommes, armés de très-belles chemises de maille, qui leur descendoient jusqu'aux genoux, & qui se nommoient Haubergeons. Il fit ce qu'il put pour amuser le Roi par ses belles paroles; mais Charles VI, qui n'entendoit point raillerie, lui déclara tout net, qu'il prétendoit que son Arrêt sut executé, ce qu'il promit de saire, quoiqu'il n'en eut pas trop d'envie.

Après la mort de ce Prince, Jean VI, son fils, dont j'ai parlé au commencement, & ses deux freres, furent emmenés à Paris par le Duc de Bourgogne, qui avoit pris possession de la Bretagne par ordre du Roi, asin de la conserver pendant la minorité de ce jeune Prince; mais je ne sai pas où il logea pour lors. En 1415, y étant revenu, après avoir salué le Roi au Palais, il vint loger à l'Hotel du Petit-Bourbon. Douze jours après, l'U-

niversité alla lui faire la reverence à l'Hotel d'Alençon, où il demeuroit alors. Le Recteur, qui portoit la parole, l'entretint de Harsleur que les Anglois avoient pris, l'exhortant à recouvrer cette Place, & à maintenir l'Université dans ses privileges; mais sans dire un seul mot, ni de la désunion des Princes, ni de la guerre qui troubloit le Royaume: si bien que l'en ayant repris,& fait rougir en même tems toute l'assemblée, il ajouta que c'étoit à faire à l'Université, de procurer l'union des Seigneurs, & de trouver les moyens de parvenir à la Paix, & qu'il l'en prioit. Quatre jours après, on fit rapport à l'Université assemblée aux Mathurins du desir qu'avoit le Duc de Bretagne, d'apporter la paix en France; là dessus la plupart furent d'avis, qu'il falloit l'en remercier, & le supplier d'y travailler: & même de ne pas sortir de Paris, qu'il n'eut procuré un si grand bien; mais, ni le Recteur, ni quelques autres factieux, n'y voulurent point entendre: de sorte que le reste, sans se soucier d'eux, au nombre de quatre-vingts, tant Docteurs que Bacheliers, conduits par le Ministre des Mathurins, & tous n'ayant en vue que le bien public, retournerent à l'Hotel d'Alençon, & conjurerent le Prince de ne

point partir, qu'il n'eut terminé l'accord qu'il s'étoit proposé, & qui l'avoit

fait venir exprès. Dans le tems que le Religieux qui portoit la patole, haranguoit ainsi, un Procureur de la nation de France l'interrompit, & dit hautement, que ce qu'on venoit de proposer, ne venoit point de l'Université; qu'on n'avoit point à cœur la paix qu'ils demandoient, & que c'étoit la paix Cabochienne. Ce mot vient d'une troupe de Bouchers, & autres seditieux, qui n'aimoient que les desordres & la guerre, qui firent certaines Ordonnances, appellées Cabochiennes, que cassa Charles VI en 1413. Le Prince leur repartit : Je vois bien que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes divisés, c'est mal fait; mais neanmoins je ne laisserai pas la chose ainsi, ou je parlerai à vous plus à plein une autrefois de cette matiere, ou je vous envoierai mes messagers pour cette cause. Incontinent le Prevôt de Paris, gagné par le Recteur & ses associés, fait conduire au Chatelet, le Ministre des Mathurins, & un Docteur en Decret, nommé Pierre Lyevin Flamand, homme de merite & en grande reputation. Le Mathurin se rend appellant d'une telle violence, & proteste de relever son appel en tems & lieu; mais ils ne demeurerent pas long-tems en prison: le Duc de Bretagne n'en ayant. pas été plutôt averti, que le Prevôt les fit sortir bien vîte.

François, son fils, logea à l'Hotel de Nesle, près des Augustins, dont Charles VII lui sit donation en 1446. Artus son oncle, Connétable de France, & son successeur, a demeuré long-tems à la rue Percée, & dans celle de Joui, ainsi que je ferai voir, en parlant des Connétables, & de

leurs Hotels.

François II, & Artus, qui lui succederent, avoient encore une autre maison à la rue St Antoine près la Bastille, qui faisoit partie du Palais Royal de St Pol, & qu'on nommoit autresois l'Hotel du Perit-musc, ou du Pont-perrin; mais depuis s'appella l'Hotel de Bretagne, comme on voit dans les vieux plans de Paris: c'étoit le nom qu'il portoit en 1498. Ce sut de-là que partirent douze trompetes, & les herauts d'armes du Roi, suivis d'un Cigne de dix pieds de haut, couronné d'une couronne d'or, garnid de pierreries, & où étoit un grand Porc-epic sur une terrasse, qui se resmuoit & se herissoit, avec quelques autres magnificences qu'on vit aux Joûtes & Tournois qui surent faits en saveur du mariage de Louis XII, avec Anne de Bretagne. Cette Princesse, au reste, peu de tems après son mariage, donna à la Princesse d'Orange, tous les Hotels des Ducs de Bretagne.

#### COMTES DE BOURGOGNE.

EAN, Comte de Bourgogne, donna en 1258, à Guillaume, Seigneur d'Estrées, l'Hotel qu'il avoit à la rue d'Enfer.

#### COMTES DE BOULOGNE.

BERTRAND de la Tour, Comte de Boulogne, vendit son Hotel, appellé l'Hotel de Langres, maintenant le College de Clermont, à Simart Secretaire du Roi.

#### COMTES DE MASCON.

ES Comtes de Mâcon ont logé si long-tems à la rue de Mâcon, que leur nom est demeuré à la rue où étoit leur Hotel; & même l'abreu-



voir, où alloient abreuver leurs chevaux, s'appelle encore l'abreuvoir de Macon: & de plus, la rue de la Bouclerie, qui tient à celle de Mâcon, a porté ce nom là. Je ne saurois dire précisement en quel tems ces Comtes y sont venus demeurer: ce que je puis assurer, est qu'avant l'année 1272, l'abreuvoir de Mâcon sut choisi, pour servir à l'étendue de la Jurisdiction de l'Abbayie St Germain des Prés.

#### DAUPHINS DE VIENNOIS.

E N 1324, & 1325, Philippe de Valois donna à Gui & à Humbert; Dauphins de Viennois, une maison bâtie à la Gréve, au coin de la rue du Maltois, & appellée comunement la maison aux Piliers; parce que la face étoit portée sur des piliers; quelquesois la maison au Dauphin, à cause de celui à qui elle appartenoit; & quelquesois la maison de la Gréve, eu égard à sa situation.

Charles de France, Dauphin, & depuis Roi de France, sous le nom de Charles V, en sur aussi proprietaire: puisque non-seulement il en sit don à un Receveur des Gabelles; mais encore consentit qu'en 1357, il le ven-dit au Prevôt des Marchands & Echevins, pour y établir leur Hotel de

Ville.

Outre cette maison, ils en avoient encore d'autres à la campagne; l'une à Reulli, derrière le monastère de St Antoine des Champs, les autres à Chauni sur Oise, & à Mehun sur Yevre: car d'un côté il se voit, qu'en 1352, le Roi Jean promit à Humbert, Patriarche d'Alexandrie, ancien Dauphin de Viennois, de lui vendre avant la Fête de l'Assomption, ou Reulli, ou l'Hotel de la Gréve; & d'ailleurs on trouve, qu'en 1354, ce Prélat ceda les Chateaux de Mehun & de Chaulni, au Duc d'Orleans, frère du Roi, à qui ce Prince les avoit déja donnés auparavant, sans s'en être souvenu.

#### COMTES DE SAVOIE.

U tems que la Savoie n'étoit qu'une Comté, Philippes de Valois donna à Blanche de Bourgogne, Comtesse de Savoie, l'Hotel de Pierre de Savoie, Archevêque de Lion, situé au fauxbourg St Marceau, qu'il avoit pris en payement pour quelque argent que ce Prélat lui devoit; mais que trois ans après, savoir en 1339, elle vendit au Roi, pour une autre proche de St Eustache, & placé dans une rue, dont j'ignore le nom, qui des Halles conduisoit à l'Hotel d'Artois.

Le Roi Jean, & Charles son fils aîné, donnerent à Amedée VII, dernier Comte de Savoie, l'Hotel de Boheme, maintenant l'Hotel de Soissons, en accroissement du Comté de Maulevrier, & même ce sut un des premiers

articles du traité & de l'accord qu'ils firent entre eux en 1354-

Jean Duc de Berri, en 1388, lui donna aussi deux grands logis; l'un à la rue du Chaume, le long de la rue de l'Echelle du Temple, au bout de celle du Noyer; & l'autre dans la même rue du Chaume, du côté de celle des Quatre-fils. Amedée, au reste, n'en sur pas plutôt le maître, qu'on appella celui de la rue de l'Echelle du Temple, le grand Hotel de Savoie, & l'autre le petit; & ces deux logis avoient communication par le moyen d'une gallerie qui traversoit la rue, pour passer de l'une à l'autre. En 1400 Charles VI lui sit encore present de l'Hotel d'Orleans, placé à la rue St André des arts, dont j'ai parlé ailleurs, qui lui avoit couté vingt-deux mille cinq cens francs d'or.

#### DUCS DE SAVOIE.

E MMANUEL Philibert, Duc de Savoie, avoit son Hotel à la rue de Tournon. Marguerite sa semme, sille de François I, le donna à Forget son Intendant, qui pour témoigner sa reconnoissance, sit graver au dessuite de la porte en Lettres majuscules: De la liberalite de ma Princesse. Ce temoignage public de sa gratitude, sut cause que ses créanciers sirent saisse cette maison, & la louerent en 1570; mais quelque tems après le Procureur de la Princesse ayant remontré au Parlement, que ce logis appartenoit à la Duchesse de Savoie; la saisse sut levée, & les loyers rendus.

En 1559, lorsqu'Emmanuel Philibert, Duc de Savoie, arriva à Paris pour épouser Marguerite de France, Duchesse de Berri, & sœur d'Henri II, il logea à St Denys d'abord, puis vint à Paris en poste, accompagné de cent cinquante Gentilshommes, tous vêtus l'un comme l'autre, ayant chacun un pourpoint de satin cramoisi rouge, des chausses rouges, une casaque de velours noir, couverte de passements d'or de Cypre: un chapeau en broderie, avec une plume, & en croupe de leurs chevaux de poste une malle de velours noir, fermée de boucles d'argent. En cet équipage il vint descendre au Louvre, où le Prevôt des Marchands & les Echevins, l'attendoient, & qui pourtant ne purent les saluer que trois jours après. Ils avoient leurs robes de soie, mi-parties de satin cramoisi & tanné; & étoient assistés d'un petit nombre de leurs Conseillers; de plus, des Quartiniers, de leurs Sergens, Archers, Arbalêtriers & Arquebusiers. Le Pre-vôt des Marchands le harangua, & lui sit les presens ordinaires.

Lorsque Charles Emmanuel, Duc de Savoie, vint à Paris en 1599, pour faire la paix avec Henri IV, il demeura quelque trois mois dans la rue Pavée, à l'Hotel de Nemours, où après avoir taché de corrompre par ses presens & ses courtoisses, ceux qui avoient le plus de part à la saveur, s'en retourna sans avoir pu faire autre chose, que de remplir le Duc de Biron de vaines esperances, qui n'aboutirent qu'à le conduire à la Bastille, & à monter sur un échasaut.

En 1619; Victor-Amedée, Prince Major de Savoié, étant venu à Paris pour épouser Catherine de France, fille de Henri IV, le Prevôt des Marchands eur ordre du Roi aussi-tôt de l'aller saluer, & lui faire les offres de service, les complimens & les presens accoutumés. Deux jours après, le Greffier de la Ville fut chés Bonneuil, Introducteur des Ambassadeurs, pour savoir le jour & l'heure que la Ville pourroit faire la reverence à ce Prince; Bonneuil là-dessus l'alla trouver au fauxbourg St Germain où il étoit descendu, & rapporta que ce seroit pour le lendemain à deux heures au Louvre, où il iroit lôger. Ce jour donc, le Prevôt & les Echevins s'y rendirent à une heure après midi en cet ordre. Le Maître d'Hotel marchoit le premier à cheval; après cent Archers à pied, conduits par leurs Capitaines, ayant leurs hoquetons & leurs hallebardes, puis les vingt Sergens de la Ville aussi à pied avec leurs robes mi-parties, & la nef d'orfeverie sur l'epaule; ensuite le Gressier de la Ville seul à cheval : le Prevôt des Marchands avec le premier Echevin, suivis des autres Echevins & du Procureur du Roi, tous en housse, & habillés de velours cramoisi rouge & brun; derriere étoit le Receveur seul, ayant un manteau à manches de velours cramoisi, tanné brun. Sept carosses pleins de quelques-uns de leurs amis, étant arrivés au Louvre, Bonneuil aussi-tôt les conduisit dans une sale, où vint peu de tems après le Prince Major, & avec lui plusieurs Seigneurs, tant François que Savoyards. Après la harangue du Prevôt des Marchands, & avoir reçu huit douzaines de flambeaux blancs, & autant de douzaines de boertes de dragées & de confitures, il conduisit la compagnie jus-

ques dans la sale voisine.

Avant que la Ville partit en cet équipage, il se passa une chose que je ne puis omettre. Un des Echevins ayant su que le Receveur de la Ville vou-loit assister à la ceremonie en l'habit que j'ai dit, representa que ce vêtement ne lui appartenoit point, comme n'étant pas du corps du Bureau; que les Receveurs n'avoient jamais assisté en habit de livrée à de semblables solemnités, qu'il s'y opposoit & l'empêchoit formellement; ce sont ses termes. Le Receveur au contraire remontra qu'il avoit l'honneur d'être du corps; que ses devanciers avoient assisté à toutes les grandes sêtes, où on convoque la Ville, en robes & en manteaux de velours; qu'on les avoit toujours nommés dans les Brevets & les Lettres du Roi; qu'il en avoit de bons Arrêts & des Lettres patentes & qu'il supplioit la compagnie de l'y maintenir. Sur quoi l'assaire ayant été mise en deliberation, il sut ordonné par provision, que pour cette sois il accompagneroit la Villé avec son manteau de velours; mais que pour l'avenir & avant que de faire droit, on autoit recours aux regitres de la Ville, sur lesquels on se regleroit.

#### COMTES DE BAR.

ES Comtes de Bar, avoient autrefois leur Hotel au Couvent des Celestins; car dans une Transaction passée en 1338, entre les Religieux de St Maur & de Ste Genevieve. Les derniers sont conservés en tous droits de Justice, de voirie, d'hommage & d'épave, depuis la Seine jusqu'aux murs des Celestins où étoit autrefois l'Hotel de Bar. Ils en avoient aussi un autre en 1338, à la rue des Murs ou Clopin, qui tenoit à la maison de Pierre Becourt, que le peuple par corruption appelle le College de Bon-

court, au lieu de dire le College de Becourt.

Le plus renominé de tous est celui que les Ducs de Bar & de Lorraine, Rois de Sicile avoient sur le Quai St Bernard, au coin de la rue des Bernardins; que si quelquesois on le nommoit l'Hotel de Lorraine, d'ordinaire & le plus souvent on l'appelloit l'Hotel de Bar, & portoit encore ce nomlà en 1481. J'ai dit ailleurs que les Anglois le confisquerent en 1423, à cause que les Princes de Bar suivoient le parti de Charles VII; & de plus que René de Sicile, Duc de Bar & de Lorraine, le donna pour cinq sols par an de reconnoissance à Dorin, Clerc de la Chambre des Comptes, & à Perrine sa femme, Lavandiere de Louis XI. Et ensin ce Prince avoit encore d'autres maisons, tant dans la ville qu'au sauxbourg St Marceau, qui lui venoient des Ducs d'Anjou ses predecesseurs.

#### DUCS DE LORRAINE.

E n'est pas que les Ducs de Lorraine n'eussent auparavant d'autres Hotels à Paris; & de fait en 1336, Philippe de Valois donna à Raoul son neveu, Duc de Lorraine, une grande maison de la rue Pavée, qui renoit à la rue d'Artois, & avoit appartenu à Hugues de Crucy, President au Parlement, qu'il avoit fait décapiter en 1343, à l'Hotel de Nesse pour

ses concussions & ses injustices.

Depuis, Charles Duc de Lorraine, après la mort de l'Amiral Chabot, acheta de sa veuve l'Hotel de Savoisi, memorable dans l'Histoire de Charles VI, sur tout à cause de l'Université & de sa tyrannie, si redoutable alors que tout trembloit sous elle, non seulement Paris, mais la Cour même & tout le Royaume. Nicolle dernière Duchesse de Lorraine l'a rebâti & mis en l'état qu'il est presentement, où elle est morte, abandonnée de son mari & depouillée de sa Principauté.

Quant

Quant au logement de la Duchesse de Lorraine, & du Comte de Vaudemont son beau-frère, lorsqu'ils vinrent à Paris en 1611, le Roi leur sit preparer au Louvre un appartement, & par ordre du Roi le Prevôt & les Echevins, le Procureur du Roi de la Ville, & le Gressier, vêtus de noir & assistés de leurs Sergens & Archers, surent leur faire la reverence, & leur presenterent quantité de boëtes tant de dragées que de consitures, avec des stambeaux blancs.

En 1628, lorsque Charles IV, Duc de Lorraine, arriva à Paris, il alla descendre à l'Hotel de Chevreuse dans la rue St Thomas du Louvre, où vinrent aussi-tôt le Prevôt des Marchands & les Echevins, avec trois douzaines de flambeaux blancs musqués, quatre douzaines de boëtes de confitures & de dragées, & trois douzaines de bouteilles de vin. Le Duc de Chevreuse & Bonneuil, Introducteur des Ambassadeurs, furent les recevoir dans la cour, & les conduissrent à la chambre du Duc de Lorraine, qui vint au devant d'eux jusques hors la porte & entra avec eux. Là chacun étant debout & tête nuë, Le Prevôt le harangua & lui offrit les presens. Le Duc remercia avec beaucoup de civilité la compagnie, & promit de témoigner au Roi sa reconnoissance de l'honeur qu'on lui faisoit; puis les ayant accompagnés jusques sur l'escalier, le Duc de Chevreuse ne les quitta point qu'à la porte de son logis. Enfin toutes les fois que le Duc de Lorraine d'apresent est venu à Paris, ou y a sejourné; tantôt il a logé au Palais d'Orleans, tantôt à l'Hotel d'Epernon, tantôt à l'Hotel de Guise, tantôt chés l'un, tantôt chés l'autre, tantôt aux Carmes déchaussés, rarement à l'Hotel de Lorraine. Aussi ceux qui connoissent l'humeur de ce Prince, disent de lui en riant: Il est comme les Ménétriers, il n'a pire maison que la fienne.

Touchant Nícolle, Duchesse de Lorraine, lorsqu'elle arriva à Paris en 1634, le Comte d'Alais, accompagné du Comte de Brulon, Introducteur des Ambassadeurs, sur la recevoir à Vincennes dans le carosse de la Reine, au milieu d'une soule de Noblesse sans nombre, outre une longue suite de carosses qui venoient à Paris. D'abord ce Prince la baisa, & après plusieurs complimens de la part du Roi, il la pria de monter dans le carosse de la Reine, où elle entra avec le Comte d'Alais, le Comte de Brulon & ses Dames d'honneur; & de-là surent descendre à l'Hotel de Lorraine, qu'on avoit meublé des meubles de la Couronne, & où elle sut reçue de la part du Roi par la Duchesse d'Angoulesme: d'ailleurs traitée dix-huit jours durant par les Officiers du Roi, & servie comme lui par le Maître d'Hotel, ayant son bâton, & les Gentilshommes servans.

#### COMTES DE BOULOGNE.

N 1352, & même long-tems auparavant, les Comtes de Boulogne avoient leur Hotel-à la rue du Fer-à-moulin, qu'on appelloit alors, & qu'on a encore appellé depuis la rue au Comte de Boulogne, à cause de l'Hotel de ces Princes.

#### COMTES D'AUXERRE.

E N 1391, les Comtes d'Auxerre demeuroient à la rue de la Tixeranderie, au coin de celle des Deux-portes.

#### DUCS DE BAVIERE,

N 1400 ou peu après, Albert Duc de Baviere, logeoit à la rue des Deux-poulies dans un Hotel qui lui appartenoit à l'endroit où on voit

maintenant l'Hotel de Longueville.

Guillaume, fils d'Albert, lorsqu'il atriva à Paris à la tête d'une armée qu'il emmenoit en faveur du Duc de Bourgogne, & cela dès le lendemain. que Montagu, souverain Maître d'Hotel du Roi, de plus un de ses premiers Ministres & de ses Favoris avoit perdu la vie, sut logé dans la maison même de ce pauvre malheureux, située à la rue de Joui & à la rue Percée, qu'on appelloit la maison du Porc-epic, & que le Duc de Berri avoit donné au defunt; & non seulement il y logea, mais encore le Roi lui en fit present & de tous les autres biens de Montagu qu'il avoit confisqués.

Ces Princes-ci encore, aussi-bien que leurs devanciers & leurs successeurs. ont eu une autre grande maison à la rue Bordelle, près la porte St Marceau, qui conserve encore leur nom; quoique ce soit un lieu mal bâti, mal propre, & rempli d'Artisans & Gagne-deniers, on le nomme toujours la Cour de Baviere, & si n'occuppe-t-il guere de place maintenant. On apprend des titres du College de Boncourt à qui il appartient & des Religieux de Ste Geneviéve qui en sont les Seigneurs, qu'il en occupoit autrefois bien davantage. Je passe la maison qu'Isabeau de Baviere avoit au fauxbourg St Marceau dans la rue d'Orleans, parce que c'étoit une Maison Royale, qu'elle ne posseda pas en qualité de Princesse de Baviere, mais comme Reine de France.

## EVEQUE DE LIEGE

EN 1409 encore, Jean de Baviere, Evêque de Liege, vint aussi à Paris avec des troupes au service du Duc de Bourgogne. Lorsqu'il sut à la porte St Denys prêt d'entrer, le Prevôt de la Ville le fit jurer auparavant qu'il ne tourneroit point ses armes ni contre aucun des habitans, ni contre le Roi, mais bien au contraire qu'il les deffendroit de tout son pouvoir contre leurs ennemis. Si bien qu'après l'avoir promis par la foi de son corps & de son Seignour, il le laissa passer & le conduisit à l'Hotel de la Tremoille dans la rue des Bourdonnois, où on lui avoit preparé son logis.

#### PRINCE ECOSSOIS.

EN 1479, un jeune Prince Ecossois, suivi de dix ou douze chevaux, & chassé par le Roi d'Ecosse, vint implorer le secours de Louis XI. Gaucourt, Gouverneur de Paris, avec tous les Etats de la Ville, allerent au devant de lui jusqu'au grand chemin de Vincennes, & fut conduit à la maison de la Chasse dans la rue St Martin, qu'on lui avoit destinée. Tant qu'il y fut, Montigni, Seigneur François, & Congressault, Gentilhomme Ecosfois, lui firent toujours compagnie.

#### FILLE DU DUC DE FERRARE, FEMME DU DUC DE GUISE.

U mariage du fils aîné du Duc de Guise, qui épousa en 1548 la fille aînée du Duc de Ferrare, lorsque cette Princesse arriva, le Roi commanda au Prevot des Marchands de lui faire autant d'honneur qu'à une Princesse du Sang. Si bien qu'en entrant on tira l'artillerie & toutes, les cloches furent mises en branle. La Ville l'alla recevoir au fauxbourg St Antoine à cheval en robes mi-parties, avec les Conseillers, Quarteniers, quelques Bourgeois, & de plus escortée de ses Sergens, Archers, Arbalêtriers & Arquebusiers, tous ayant seurs hoquetons & une javeline à la main. Après la harangue du Prevôt des Marchands, parmi le bruit des cloches & du canon rangé sur les remparts, elle sit son entrée en cet ordre. Les trois compagnies d'Archers, Arbalétriers & Arquebusiers marchoient devant; après le train de la Princesse, des Princes & Seigneurs qui lui tenoient compagnie; quantité de Gentilshommes ensuite, puis les Sergens de la Ville; derriere, les Conseillers, les Quarteniers, les Echevins; à la queue, les Cardinaux de Vendosme & de Guise, le Duc d'Enghuien & son frere, les Ducs de Montpensier, de Guise, de Nevers & d'Aumalle, le Marquis de Maïenne, l'Evêque de Troies, les Ducs de Nemours & de Longueville; la Princesse de Condé, montée sur une hacquenée blanche, vêtue très-richement & accompagnée des Cardinaux de Bourbon & de Ferrare ; la Marquise de Maïenne, la Comtesse de Chateau-villain, & quantité d'autres Dames: tant de monde en un mot, qu'on y comptoit quatre ou cinq mille chevaux. En cet équipage, elle vint descendre à l'Hotel de Reims, que le Cardinal de Guise, Archevêque de Reims lui avoit fait preparer. Peu de tems avant le fouper, le Prevôt & les Echevins vêtus de leurs robes mi-parties, lui vinrent presenter quantité de dragées, de massepains & hypocras; ce qu'ils continuerent de faire les deux jours suivans qu'elle demeura à Paris.

#### DUCHESSE DE MANTOUE.

EN 1606, Eleonor de Medicis, Duchesse de Mantoue, & sœur de la Reine, étant arrivée à Paris avec son sils Ferdinand, pour tenir sur les fonts le Dauphin, qui depuis a regné sous le nom de Louis XIII, tous deux furent logés au Louvre, où leurs appartemens avoient été preparés, aussi bien qu'aux Dames & aux Damoiselles de la Duchesse: le reste de leur suite sur conduit à l'Hotel de Gondi qui étoit au fauxbourg St Germain, & qu'on appelle maintenant l'Hotel de Condé. Ce Prince & la Princesse sejournerent quelques mois en France; mais tant qu'ils y furent, on les traita toujours aux dépens du Roi, eux & leurs gens. Ils virent la couronne d'épine, le fer de la lance, & les autres reliques de la Ste Chapelle, qu'on no montre que par ordre du Roi. On les sit voir encore en 1608 au Duc de Mantoue, beau-frere de la Reine, quand il vint à la Cour, & logea aussi au Louvre de même que sa femme & son fils. Le Prevôt & les Echevins, vêtus de leurs habits de soie & assistés de leurs Sergens & d'une escouade d'autres, ayant leurs hoquetons & leurs hallebardes, vinrent lui presenter trois douzaines de flambeaux blancs de deux livres chacun, six douzaines de boëtes de confitures & de dragées, & trois douzaines de bouteilles d'excellent vin qui tenoient chacune une quarte.

#### MARQUISE DE GENESE.

En 1530, loisque la Marquise de Genese vint à Paris. Le Roi manda au Prevot & Echevins de lui faire tout l'honneur qu'ils pourroient. Si bien que vêtus de seurs robes de livrée & assistés de quelques Conseillers de la Ville, des Quarteniers & des Bourgeois, outre leurs Sergens, Archers, Arbalètriers & Arquebusiers, ils allerent la recevoir à Notre-Dame des Champs, qu'on appelle maintenant les Carmelites, & la conduissrent jusqu'à l'Hotel de Villeroi, où on lui avoit marqué son logis.

#### COMTE DE NASSAU.

En 1534, le Comte de Nassau alla descendre à la rue du Roi de Sicile, chés le Lieure, sieur d'Admiraux; & alors par commandement du Roi, le Prevôt & les Echevins accompagnés de Conseillers & des Quarteniers, & vêtus de leurs habits ordinaires, surent lui faire la reverence; & le même jour lui envoyerent six doubles quarts d'hypocras blanc, clairet & vermeil, six boëtes de dragées de deux livres la piece & douze torches.

#### COMTE PALATIN.

EN 1538, lorsque Frederic, Comte Palatin, passa par Paris, le Connétable de Montmoranci, manda au Prevôt & Echevins de le loger dans son Hotel à la rue Ste Avoie; & que le Roi entendoit qu'ils l'y al-lassent visiter, & lui sissent le meilleur accueil qu'ils pourroient. Si bien qu'ayant obéi à son ordre, peu de tems après ils lui envoyerent quatre quarts d'hypocras blanc & clairet, quatre livres d'épices ou consitures, avec six torches; & tant qu'il séjourna à Paris, ils ne manquerent point tous les jours de lui saire present de vin & d'hypocras.

#### DUC DE SAXE.

Le AN Guillaume, Duc de Saxe, n'arriva pas plutôt en 1558, que le Roi le fit accompagner par le Heraut de Bretagne, & ordonna à la Ville de lui faire preparer un logis, & de le visiter avec les presens accontumés. Le Prevôt & les Echevins l'allerent saluer à l'Hotel de la Rochepot, où les Jesuites maintenant ont leur Maison Professe, & où ils avoient sait tapisser meubler une chambre & une salle; ensuite ils lui firent les presens ordinaires, & manderent le tout au Duc de Guise.

#### LUDOVIC DE NASSAU.

UAND Ludovic de Nassau vint servir Charles IX aux secondes guerres de la Religion, & qu'il amena deux cens lances Bourguignognes, il logea tout le Carême à l'Hotel de Villeroi, qui depuis a été appellé l'Hotel de Longueville.

#### FILS DU DUC DE WIRTEMBERG.

EN 1603, le Prince de Montmiral, fils du Duc de Wirtemberg, eut pour logis l'Autruche, derrière l'Hotel de Longueville, où par ordre du Roi, le Prevôt & les Echevins, avec le Procureur du Roi & le Greffier, en housse & en habit noir, & assistés de leurs Sergens, ayant leurs robes de livrée, allerent chés lui le saluer.

#### DUC DE PARME.

E Duc de Parme en 1636, lorsqu'il vint, logea au Louvre dans l'appartement de la Reine, avec le Comte Serty, son savori; & son train au Perit-Bourbon.

#### DUC DE WEYMAR.

A même année, Bernard de Saxe, Duc de Weymar, fut logé à l'Arcenal, avec le Comte de Nassau, le Baron de Friberg & Ponikam son principal Confeiller. Depuis il demeura à l'Hotel de Schomberg dans la rue St Honoré. Weymar se couvrit devant le Roi, & Nassau en vouloit faire autant. Le Roi ôta si promptement son chapeau qu'on ne s'en apperçut presque point. Parce que le Roi avoit dessendu aux Princes de se couvrir à l'ordinaire, il ne se tronva pour lors autre Prince du Sang que le Duc d'Orleans, qui pour lui mit son chapeau. Lorsqu'on s'en plaignit à Ponixam, il repondit que ce Prince avoit voulu se couvrir à l'imitation du Duc de Parme, qui comptoit moins de Gentilshommes dans sa maison, que le Duc de Weymar ne comptoit d'Empereurs dans la sienne. Pour s'accommoder & vuider le différend, on lui accorda le tabouret devant la Reine; à l'égard du Roi, qu'il seroit decouvert devant lui dans le cabinet; mais pour lors les portes fermées, afin que ses gens ne le vissent pas en cet état. Le Duc de Chevreuse, avec les Comtes d'Alais & d'Harcourt, le vinrent visiter, & étant dans sa chambre ne pretendirent point prendre la droite sur lui: bien plus il ne les vint recevoir que hors la porte de sa chambre, & ne passa point la porte de son antichambre quand il les reconduisit. A son depart le Roi lui fit present d'un cordon de pierreries de cinquante mille écus, avec une cassette pleine de gentillesses de la valeur de dix mille. Son Favori, son Secretaire & son Nain, eurent des chaînes d'or & des diamans pour cinq mille écus.

#### અમેલિકેલન્" અમેલિકેલન્ અમેલિકેલન્ અમેલિકેલન્ અમેલિકેલન્ અમેલિકેલન્ અમેલિકેલન્ અમેલિકેલન્ <sub>ન</sub> અમેલ અમેલિકેલન્ કર્યન

#### HOTELS DES CONNETABLES.

S I la dignité de Maire du Palais, comprenoit celle de Connétable, de Chancelier, & de Maréchal de France tout ensemble; & de plus qu'une charte du petit Pastoral soit moins suspecte, que beaucoup d'autres que j'y ai lues, assurement Archambault, Comte de Paris, & Maire du Palais, avoit son Hotel à l'endroit même, où est à present l'Hotel-Dieu. St Christophe étoit sa Chapelle, & vers l'an 665 il donna l'un & l'autre à l'Eglise Notre-Dame, avec le village de Creteil: & ainsi on peut dire, que c'est le pre-

mier & le plus ancien Hotel, tant des Connétables, que des Chanceliers?

& Maréchaux de France, que nous connoissions.

Que si Favin, du Breul, & quelques autres Ecrivains aussi credules qu'eux doivent faire autorité, les Comtes de Paris, les Marquis de France, & les Maires du Palais, qui succederent à Archambault, logerent au Palais que nous appellons le Parlement, & le bâtirent avec tant de magnificence, que depuis il servit aux premiers Rois de la troisième race. Raoul de Presse pretend que Bertrand des Fossés, ou bien Guillaume d'Orange, ou Geoffroi, Comte d'Anjou, surnommé Grisegonnelle, l'un des Heros, ou plutôt des Paladins du tems passé, demeuroit près St Merri, lorsqu'il vainquit le Geant Ysoir, ou selon d'autres le Geant Hastins, ou bien Etclusse qui assiègeoit Paris. Mais pourquoi perdre le tems après des fables, lorsqu'on ne cherche que la verité.

Les premiers Connétables de Montmorenci avoient leur Hotel, à la rue qui conserve encore leur nom, & qu'on appelle toujours la rue de Montmorenci, quoiqu'il n'y ait plus de maison depuis l'an 1363. En ce tems-là Velver, Prêtre, & Procureur de Charles de Montmorenci, Maréchal de France, prisonnier volontaire & ôtage en Angleterre, pendant la liberté du Roi Jean, la vendit au Seigneur de Hangest, pour subvenir aux be-

foins d'un si genereux captif.

Ses Successeurs en eurent un autre à la rue St Denys, contre la fontaine du Ponceau, & quand Henri VI, Roi d'Angleterre, fit son entrée à Paris en 1437, & fut couronné Roi de France dans Notre - Dame, les Anglois dresserent une grande terrasse sur la fontaine du Ponceau, & après avoir fait des tuyaux & de grands reservoirs à l'Hotel de Montmorenci, pour faire couler dans la fontaine du vin & de l'hypocras, il fut distribué aux passans, en signe de réjouissance. Toutes les portes au reste, & toutes les ouvertures, qui furent faites, tant à l'occasion des tuyaux, que pour aller sur la terrasse, furent bouchées ensuite aux dépens du Roi, comme on voit dans les regîtres des œuvres Royaux de la Chambre des Comptes de l'année 1432. Et parce que cet Hotel tomboit en ruine en 1445, & qu'une des murailles avoit comblé les égoûts du Ponceau, le Parlement commit Geoffroi Baschelier pour enlever les debris qui bouchoient les égoûts, & par même moyen le reparer & le louer. Afin de mettre en regle, & rapporter de suite, tout ce que je sai des Seigneurs de Montmorenci, touchant leurs Hotels:

Mathieu qui devint Connétable en 1218, & qui le premier fit valoir cette dignité, & la porta jusqu'au plus haut degré où elle pouvoit monter; avoit au pied de la Montagne Ste Geneviéve une vigne, accompagnée d'une maison de plaisance, appellée le clos Mauvaison, dont j'ai parlé ailleurs, & qu'il vendit en 1202, pour y bâtir & faire des rues qui furent celles du Fouarre, des Rats & des Trois-portes.

Robert de Montmorenci en 1212 demeuroit à la rue de la Morrellerie.

Anne, Connétable avoit quatre maisons à Paris, & trois aux environs; celles de la campagne sont Ecouen, à quatre lieues de Paris, qu'il tenoit de ses ancêtres, & la laissa si magnisque, que non seulement elle est admirable pour son architecture, ses vitres peintes d'après Raphael, sa table d'un sep de vigne d'une grandeur demesurée; sa Chapelle environnée d'un lambris de bois de rapport, & de differentes couleurs; mais plus admirable encore pour quelques bustes & sigures antiques, & par ces deux captiss de marbre, du dessein, & de la main-même de Michel Ange, qu'Henri II, desnier Duc de Montmorenci donna en mourant, en 1632, au Cardinal de Richelieu, qui sont une des merveilles de la Ville, & du Duché de Richechelieu.

Pour ce qui est de Montmorenci, petite Ville à trois lieues de Paris, il est considerable par le Mausolé du même Connétable, & de Madelaine de Sa-

voie, sa femme, estimé generalement & pour sa grandeur, & pour sa magnificence.

Chantilli, à huit lieues de Paris, est celebre par sa gallerie, sa Bibliothéque, son cabinet d'armes, ses antiques, & autres restes precieux de la magnificence du même Connétable : sa gallerie peinte à frescq par Messire Nicolo, est dans le jardin.

Sa Bibliothéque étoit remarquable autrefois par un Tite-Live, un Ciceron, un Thucydide, écrits en lettres capitales, & par quantité d'autres

Manuscrits très-pares.

Le Cabinet d'armes est plein de toutes sortes d'armes, anciennes & nou-

velles, amassées à grands frais, & avec beaucoup de curiosité.

Quant aux antiques, un buste de marbre entre autres s'y remarque, & une petite figure de bronze, qui represente un jeune garçon, portant une colombe, ou un pelican dans sa main, & autres semblables, qui demanderoient trop de tems, s'il en faloit faire le détail : le Conseiller Peyresc prend le buste pour un Serapis, & le concierge du Château pour un Jupiter Stator, & la figure pour un Jupiter.

Les quatre Hotels dans la Ville qu'avoit le Connétable, sont l'Hotel de Montmorenci, à la rue St Avoie, l'Hotel de Rochepot, à la rue St Antoine, l'Hotel deDampville, à la rue de la coulture Ste Catherine, & l'Ho-

tel vieux de Montmorenci.

A l'égard du dernier, je n'en ai pu rien découvrir, sinon qu'il le donna en 1563 à Charles, son troisième sils, Capitaine de cinquante hommes d'armes; s'il ne fait partie de l'Hotel de Montmorenci de la rue St Avoie, ou si ce n'est l'Hotel de Montmorenci de la rue St Denys, près du Ponceau. il faut que ce soit l'Hotel de Meru; & il est certain que Charles de Montmorenci portoit ce nom-là, & de plus que l'Hotel de Meru à la rue St Antoine, a appartenu à la Maison de Montmorenci, & se nommoit l'Hotel de Montmorenci en 1552.

L'Hotel de Marly, situé à la rue des Sept-voies, près le College Fortet,

y a été long-tems; à la fin on l'y a joint, & amorti en 1561.

Pour ce qui est de l'Hotel de Dampville, Anne de Montmorenci le donna en 1563 à Guillaume, son quatrieme fils, Seigneur de Thoré, Colonel general de la Cavalerie de Piedmont: Jean de Vienne, Controlleur general des Finances, & President de la Chambre des Comptes, l'acheta en 1603, & ses filles, l'une mariée au Baron de Bouteville, l'autre au Marquis de Saveuse le vendirent en 1626 aux quatre-vingtsfeize mille livres.

Touchant l'Hotel de Rochepot, il occupoit tout ce qu'occupe à present la Maison Professe des Jesuites de la rue St Antoine. François de Montmorenci de la Rochepot, frere du Connétable, & Gouverneur de Paris, y demeuroit en 1538, & comme il n'y venoit point d'eau de fontaine, la Ville y en sit conduire par son Fontainier. Après sa mort il passa à son frere aîné, & à sa belle-sœur, qui le donnerent en 1563 à Henri, seur second fils, Baron de de Dampville, & depuis Connétable. Long-tems après, Madelaine de Savoie, sa veuve, le vendit seize mille livres à Charles, Cardinal de Bourbon, & Legat d'Avignon, pour y fonder la Maison Professe des

Enfin l'Hotel de Montmorenci de la rue St Avoie, s'étend jusqu'à celles de Bracque, & de l'Homme-armé; le Connétable Anne, & sa femme le donnerent à François, Maréchal de France, leur fils aîné, après l'avoir

agrandi de plusieurs Horels particuliers, entre autres de ceux de

de Maigret, & de la plupart des autres malheureux de son tems; dont il eut la confiscation, ainsi que de leurs autres biens. On y voyoit, il n'y a pas long-tems, une gallerie peinte par Nicolo de Modene, que l'on connoît sous le nom de Messer Nicolo, sur les desseins de François Prima-

Henri II y est venu demeurer quelquesois: des Princes: & même des Ambassadeurs y ont aussi logé quelques jours ; & enfin le Connétable y est mort en 1567 des coups qu'il avoit reçus à la bataille de St Denys, mais

après l'avoir gagnée, & forcé les rebelles à tourner le dos.

C'est dans cet Hotel-là même que furent faites les noces du Duc d'Epernon en 1587, lorsqu'il épousa la Comtesse de Candale, & où Henri III, aceompagné de toute sa Cour, témoigna tant de joie, & où on le vit danser au bal, son gros chapelet de têtes de mort à la ceinture. Mais pour ne rien oublier de tout ce qui est arrivé de remarquable aux Hotels de Montmorenci de la rue St Antoine, en 1539 le jour que Charles Quint fit son entrée à Paris, François I dîna à l'Hotel de Montmorenci avec la Reine & le Cardinal de Lorraine, & vit de là toutes les magnificences de cette ceremonie.

Gilles le Brun, Connétable de France sous St Louis, demeuroit à la rue St André des arts, dans un grand logis qui tenoit au College de St Denys, fondé derriere l'Hotel de Nesse, & au Couvent des Freres de la penitence de Jesus-Christ, occupé maintenant par les Augustins. Le Feron assure qu'il étoit Connétable; Godefroi en doute; mais comme son Hotel étoit sur le territoire de St Germain des Prés, les titres de l'Abbayie qui en font mention, l'appellent Gilon, dit le Brun, Connétable de France, & portent qu'en 1262 il logeoit là.

Gaucher de Chastillon, Connétable de France, demeuroit-là auprès, à la rue Pavée-d'andouilles, dans un grand Hotel, accompagné de cours, prés, jardins, étables, celliers, caves & plusieurs maisonnetes. Jean, son fils le vendit en 1337 à Jean d'Arcis, Evêque d'Autun. Cet Hotel au reste, de même que celui du Connétable le Brun, tenoit au jardin des Ecoliers de St Denys, & l'un & l'autre couvroient la rue des Augustins. Le premier a été converti en maisons particulieres, & l'Hotel de Nemours occupe

la place du second.

Outre celui-ci, je trouve encore un autre Hotel de Châtillon, qui tenoît alors à la porte St Martin, & que des Experts que la Cour nomma, partagerent par la moitié également 3 & cela à la requête du Comte de Porcian, & de Marguerite, sa sœur, de la Maison de Chastillon. Borel parle d'un Arrêt

donné sur cet Hotel en 1355, fol. 603.

Raoul I, & Raoul II de Nesle, Comtes d'Eu & de Guines, & Gaucher, Duc d'Athenes, tous trois Connétables de France, l'un après l'autre, ont logé dans la rue St Antoine; tout contre St Paul, à l'Hotel d'Estampes, que Jeanne d'Eu, fille de Raoul I, veuve du Duc d'Athenes, & femme en secondes noces de Louis, Comte d'Estampes, vendit en 1361 à Charles,

Duc de Normandie, & depuis Roi de France.

Raoul II, accusé de crime de leze-majesté, arrêté aussi-tôt, & condamné par les Grands que le Roi avoit deputés, fut decapité en 1350 dans l'Hotel de Nesle-même, qui lui appartenoit, & lui avoit servi de prison : maniere d'agir, sans doute, digne d'être observée, de dire qu'en ce tems-là le Roi faisoit arrêter prisonnier, juger & decapiter tout ensemble un Connétable dans sa propre maison. On pourroit ajouter à cela, qu'Enguerand de Marigni ne fut point arrêté ailleurs que dans son Hotel, par ordre de Louis Hutin : & de même Jean, Duc d'Alençon en 1456, lorsque le Comte de Dunois, par ordre de Charles VII, s'assura de sa personne à Paris, son logis lui servit de prison, d'où le Comte ensuite le tira, sans peine & sans bruit.

Jaques de Bourbon, Comte de la Marche, & de Ponthieu, Connétable de France, demeuroit à la rue du Four, & agrandit son Hotel de la maison d'un certain Guillaume de Dreux, son voisin, banni du Royaume, que le Roi Jean lui donna en 1353; outre cela il avoit un grand logis à la rue de la Tixeranderie, qui tenoit à celui du Duc de Berri, dont j'ai parlé ailleurs,

& que le Roi Jean lui donna encore en 1360.

Olivier de Clisson a fait bâtir les anciens édifices, que nous voyons encore à l'Hotel de Guise. Auparavant c'étoit une grande maison, nommée le Grand-chantier du Temple, dont les Parissens lui firent present, à ce que pretend la tradition, & même Pasquier, lorsqu'ils se virent reduits par son moyen à venir crier misericorde au Roi dans la Cour du Palais. On l'appella quelquefois l'Hotel de Clisson, mais plus ordinairement par moquerie l'Hotel de la Misericorde; car il ne faut pas s'imaginer, comme font quelques-uns, que ce nom-là lui vint de certains couteaux longs & grêles à quatre tranchans que les Allemans, aussi-bien que les Anglois, & les Flamands commencerent à mettre en usage en 1215 à la baraille de Bouvines Et de fait, ces m d'or, couronnées, qui signifient misericorde, que pour insulter davantage aux Parisiens, on peignit alors dans cette maison, & qui se voient encore sur les combles, & sur les murailles, sont bien connoître, que c'étoit bien autant par raison pour le moins, que par raillerie, qu'on le nommoit ainsi. De la maniere que Froissart raconte son assassinat, entrepris par de Craon en 1393, il y a grande apparence qu'il y logeoit alors, & qu'il en prenoit le chemin, lors qu'il fut attaqué.

Louis de Sancerre avoit son Hotel à la rue de l'Hirondelle, qui consistoit en prés & en jardins, comme la plupart des autres grandes maisons de ce tems-là; & qu'il vendit trois mille livres à l'Archevêque de Besançon en 1397. Presentement il est occupé en partie par une maison accompagnée de portiques, de plus enduite de bas-reliefs, & de Salamandres, & qu'on crois

que François I a fait faire pour quelqu'une de ses Maitresses.

Ses predecesseurs avoient encore un autre Hotel à la rue St André, attaché à ceux des Connétables le Brun, & de Chassillon, & outre cela une maison de campagne au faux-bourg St Marceau, qui avoit appartenu à Hugues Bruin, Comte de la Marche, & d'Angoulesme, que Philippe de Valois donna en 1312, à Marie de la Marche, Comtesse de Sancerre.

Charles d'Albret avoit une maison de plaisance au faux-bourg St Marceau, sur le bord de la riviere des Gobelins, qui la separoit de celle du Roi de Sicile, dont j'ai fait mention autre part. Pour ce qui est de l'Hotel qu'il avoit dans la Ville, il étoit à la rue du Four, composé de huir petits logis & qui tenoit à l'Hotel de Boheme, ou de Soissons; auparavant il avoit appartenu au Duc de Berri, après sa mort il sut à son sils. Charles VI, obsedé du Roi d'Angleterre, le consisqua, parce que le sils étoit attaché au Dauphin, & le donna à Chastellus, plus ami de l'Angleterre, que de la France par interêt.

Valerant de Luxembourg en 1396 acheta d'un Bourgeois, quinze cens livres plusieurs maisons & places vuides, situées à la rue du Louvre, & dans celle du Cocq, qui toutes tenoient à la porte St Honoré, au lieu même où est à present l'Eglise, & le logis des Prêtres de l'Oratoire: il en avoit encore une autre à la rue de la Tixeranderie, qu'il tenoit de ses predecesseurs, & qui depuis passa aux Seigneurs de Coucy, appellé maintenant

l'Hotel de la tour du Pet-au-diable.

Bernard d'Armagnac par son mariage avec Bonne de Berri, devint proprietaire de la grande, & de la petite Maison de Savoie, dont j'ai parlé en un autre endroit: mais il logeoit à la rue St Honoré, à l'endroit même où le Cardinal de Richelieu a bâti son Palais: & c'est là qu'il sut attaqué par les Anglois en 1418, quand Perinet le Clerc leur ouvrit la porte St Germain, & qu'aussi-tôt le Connétable, s'étant travesti, & sauvé chés un maçon, ce perside le livra à ses ennemis, qui l'abandonnerent à la fureur de la populace; si bien qu'en même tems, il sut massacré, dechiré, & trainé par les rues; & comme si ce n'eut pas été asses d'une mort si cruelle, Tome II.

Charles VI, quoique ce malheur ne lui fut arrivé, que pour lui avoir été trop sidele, l'accrut encore par la consiscation de tout son bien: sa maison fut donnée au Comte de Charolois, & à Michelle de France sa femme; injustice pourrant plus à rejetter sur la maladie de ce Prince, que sur son in-

Ses ancêtres avoient eu un autre Hotel à la rue des Poulies, qui depuis appartint aux Ducs de Bavierre, & d'Alençon, & enfin au Maréchal de Retz,

& au Duc de Longueville.

Artus de Richemont demeura long-tems à la rue Percée, & à l'Hotel de Joui, dans un grand logis, appellé le Porc-epic, dont les Ducs de Berri, d'Orleans, & de Bavierre avoient été proprietaires successivement. Cet Hotel au reste s'étendoit jusqu'aux anciens murs de Paris. Marguerite de Bourgogne, sa femme, veuve de Louis de France, Dauphin & Duc de Guyenne, y mourut en 1441: pendant sa maladie, qui sut longue, elle sit une penitence publique, se repentant si amerement de sa vanité, aussibien que des outrages, & des excès qu'elle avoit faits, que tout le monde en fut touché, & versa des larmes.

Charles d'Albert, Duc de Luines en 1620 acheta cent soixante & quinze livres l'Hotel de la Vieuville, & l'année suivante y joignit une maison tout proche, qui lui coûta huit mille écus, si bien qu'alors il alloit jusqu'aux remparts, qui terminoient son jardin, & que le Roi lui avoit donné même jusques sur le bord des sossés, à la reserve de quatre toises pour servir de passage. Sa veuve depuis, qui étoit Marie de Rohan, le vendit cent trente mille livres au Duc de Chevreuse, qu'elle épousa en secondes noces. Après la mort du Connétable, son fils sut batisé dans un autre Hotel de Luines, assis à la rue du Temple. Outre ces deux Hotels de Luines, nous en avons encore un troisième sur le quai des Augustins, au coin de la rue Gille-cœur qui faisoit autresois, & fait encore, la meilleure partie de cette belle maison & si propre, de la rue de l'Hirondelle : que si l'ancien corps de logis n'est pas enduit de bas-reliefs, c'est que François I le trouvant tout bâti, l'a laissé tel qu'il étoit, & comme nous le voyons; mais pour ce qui est de la porte & de ses dernieres croisées, par tout on y voit des salamandres, & de plus il ne s'y trouve aucune cheminée, qui ne soit ornée de devises, d'emblêmes amoureuses, & pleines d'esprit.

Enfin François de Bonne, Duc de Lesdiguieres, le dernier Connétable de France, achera des enfans de Sebastien Zamet, le superbe Hotel qu'il avoit fait bâtir à la rue de la Cerisaie, l'un des plus logeables & des plus vastes de Paris. Sa cour d'une grandeur extraordinaire, entourée de portiques, de galleries, & de corps de logis, se décharge à droit & à gauche dans de grandes basses-cours, & au fond dans un jardin qui s'étend jusqu'à la rue St Antoine; ses appartemens consistent en plusieurs grandes pieces; & sur tout, il s'y voit des bains & des étuves, que Zamet sit saire même pour le plaisir de Henri IV & de ses Maitresses, comme j'ai fait savoir ailleurs, que pour ce sujet on appelloit aussi le Palais d'amour de ce grand Roi, maison qui y étoit très-propre, pour être située dans un cul-de-sac, & éloignée du commerce du monde; c'est-là au reste, que la Duchesse de Beaufort gagna la maladie dont elle mourut.



## CHANCELLERIES, ET HOTELS DES Chanceliers.

OMME plusieurs Evêques de Paris, & même quelques Abbés de St Germain des Prés, ont été Chanceliers de France, il ne faut point aller chercher leurs demeures ailleurs que dans leurs Cloitres.

Quant aux Archevêques de Sens, de Rouen, de Tours, de Narbonne; & de même, pour ce qui est des Evêques de Langres, de Beauvais, d'Arras & de Clermont, qu'on sait avoir été élevés à cette dignité, ils ont logé dans les maisons annexées à leurs benefices. Quelques Abbés de St Denys pareillement, qui ont exercé cette haute charge, les uns choisirent pour leur Hotel, le College de St Denys, placé alors à l'endroit même où est à present la rue Dauphine, celle d'Orleans, & la rue d'Anjou; les autres aimerent mieux se tenir à la rue St Martin, près d'une porte de ville, nommée la Porte St Merri, dans un logis que Suger Abbé de St Denys avoit acheté du tems qu'il étoit Regent en France.

De tous les Prelats au reste, il n'y en a point à qui nos Rois ayent mis plus souvent leurs sceaux entre les mains, que les Archevêques de Reims; jusques là même qu'il sembloit que ce fût une dignité affectée à leur Prelature. Que si alors ils ne logeoient pas dans quelqu'un des Hotels de Reims, dont j'ai parlé en traitant des Hotels des Ducs & Pairs, je ne saurois pas dire où ils demeuroient.

Je laisserai là les Hotels, tant de Jean & de Guillaume, que de Milles de Dormans, Chancelier de France, & Evêque de Beauvais, comme n'ayant rien à ajouter aux choses qui ont deja été dites en parlant des Pairs; venons donc au successeur de Milles.

Pierre de Giac qui succeda à Milles de Dormans, logeoit à la rue de Joui, & dans la rue Percée, dans une grande maison qui avoit appartenu à Hugues Aubriot, Prevôt de Paris, & qu'eurent depuis les Ducs d'Orleans & de Berri, & le Connétable de Richemont.

A la campagne il avoit la Grange aux Merciers, qu'il acheta par decret en 1385, & que Pierre de Giac, son fils, vendit en 1398, au Duc de Berri.

Pierre d'Orgemont successeur de Giac, sit bâtir à Mery une maison de campagne assés bien proportionnée, pour la grandeur, à une personne de son rang; & quant à la beauté, ce qu'on se peut sigurer & attendre d'un siecle rude & grossier, tel que le sien.

Il agrandit aussi Chantilli, de quelques corps de logis, qui s'y volent encore.

Outre ces deux maisons, il avoit deux Hotels à Paris; l'un à la rue St Antoine, qui tenoit à celui que le Chancelier de Giac avoit à la rue Percée; l'autre encore à la rue St Antoine, vis-à-vis l'Hotel St Pol, qu'on appelloit l'Hotel des Tournelles, dont les Ducs de Berri, d'Orleans & de Bedsort, & ensin nos Rois sont devenus proprietaires. On le trouva, à ce qu'on dit, dans sa tave, mort de poux & de gravelle: ce que Juvenal des Ursins attribue à une punition de Dieu, pour avoir fait mourir sans sujet Jean des Maretz, Avocat si celebre, sous Charles VI, qui travailla avec tant de succès à pacisier toutes choses dans Paris, & à faire que chacun rentrât dans son devoir.

Il est enterré dans l'Eglise de la Couture Ste Catherine, & representé l'épée au côté, le casque à ses pieds, & une jacque de mailles, ce qui paroit Tome IL

extraordinaire; mais en ce tems-là, aussi-bien que depuis, non seulement les Chanceliers étoient Chevaliers, mais encore quelques ois aux Entrées solennelles ils paroissoient armés d'un corcelet d'acier, & une jacque de mailles de velours cramoisi. Guillaume des Ursins, Chancelier, parut en cer équipage à l'entrée du Comte de Dunois à Bordeaux, en 1451. On apprend d'une épitaphe de l'année 1380, qu'on voit à St Etienne des Grès, que les Conseillers de la Cour s'appelloient Chevaliers; mais bien plus, les anciens Regîtres du Palais sont voir que les Avocats même, & la plupart des personnes laïques du Parlement prenoient la même qualité.

Afnauld de Corbie, demeuroit à la rue des Deux-portes, dans un grand logis qui s'étendoit jusqu'à l'Hotel St Pharon, qui est dans la rue de la Ver-

rerie, proche de celle des Mauvais-garçons.

Outre cet Horel, il avoit une maison de plaisance au fauxbourg St Germain, qui pour lors n'étoit qu'un village, ou tout au plus qu'un bourg, se-paré entierement de la ville. Cette maison occupoit la même place, où nous voyons aujourd'hui l'Hotel de Condé: & de fait, en 1614, il restoit encore

un pavillon, appellé l'Hotel de Corbie.

En 1418, Henri de Marle fur arrété par les Anglois, dans sa maison à la rue Sale-an-Comte; de-là mené prisonnier au Palais, & peu de jours après affommé par le peuple, avec le Connétable, & bien d'autres grands personnages. En 1423, le Roi, pour obéir aux Anglois & aux Bourguignons, qui étoient les maîtres, confisqua tout son bien, & de plus son Hotel qu'il vendit au Seigneur de Villevode : presentement il appartient à un Procureur du Chatelet qui y demeure, & où il se trouve assés mal logé. Après cela, si l'on veut faire reflexion sur la simplicité du tems passé, on peut juger du luxe de notre siecle, & où on est venu. Cet Hotel après tout, tenoit & tient encore à une fontaine publique, qui conserve encore son nom, & le conservera, car on l'appelle la fontaine de Marle. Un Maîrre des Comptes qui étoit proprietaire de son Hotel en 1578, retablit cette fontaine, & l'orna de quelques masques, & de deux figures de sleuves, taillées en concurrence, par Pierre & par François l'Heureux, deux des meilleurs Sculpteurs de ce tems-là, & brifées maintenant par le bouchon d'un Cabaret borgne.

S'aucun de mon nom favoir, parle. J'ai nom la Fontaine de Marle. Priez Dieu qu'en Paradis aille, Qui m'a fait faire, & qui n'y faille.

Jean le Clerc, que le Roi d'Angleterre, Usurpateur de la Couronne, déchargea en 1424, de la dignité de Chancelier de France, comme un fardeau trop pesant pour un homme de son âge, avoit pour maison de plaisance en 1423, celle du Roi de Sicile, située au fauxbourg St Marceau,

que l'on confisqua.

Louis de Luxembourg, Evêque de Therouenne, demeuroit à la rue St André des arts, dans un certain Hotel d'Arras qu'on ne trouve point, non plus que la rue Villequeux, dont il faisoit le coin, qui avoit appartenu à Girard de Montagu, Evêque de Paris. Charles VI depuis, en 1422, le donna à Leon de Montagu, Comte de Salsberi; & après sa mort, le Roi d'An-

gleterre en pourvut le Chancelier de Luxembourg.

Martin Gouge de Charpaigne, Evêque de Clermont, Chancelier de France, ou plutôt de Charles de France, Dauphin & Regent du Royaume, pendant que Charles VI son pere, obsedé par les Anglois, seur laissoit tout à l'abandon, & approuvoit tout ce qu'ils faisoient: logeoit dans la rue des Augustins, à l'Hotel de Besançon; & parce que ce Prelat étoit zelé pour le service de son Prince, & d'une sidelité incorruptible, le Roi d'Angleterre le consisqua, & le donna en 1423 à Gui le Bouteiller, Chevalier, homme plus ami de la sortune que de l'honneur.

Guillaume Juvenal des Ursins, démis de sa dignité par Louis XI, en 1461, & que ce même Prince retablit en 1465, demeuroit dans la rue des Deux-portes, dans la maison d'Arnaud de Corbie.

Pierre de Morvilliers logeoir à la rue Regnaud-le-fevre, dans une maifon qui aboutissoit à la rue St Anroine; peut-être même a-t-il demeuré aussi à la rue Quitelonne, dans de perites maisons accompagnées d'un jar-

din qu'il a données aux Religieux de St Martin des Champs.

Jean de Gannay avoit fait bâtir un grand logis dans la rue de la Verrerie, au coin de celle de la Poterie; c'est cette vicille maison qu'on nomme l'Hotel d'argent, dont il reste encore un vieux corps de logis; tout y est neanmoins si changé, qu'outre que cet Hotel à été partagé en plusieurs maisons separées, ce qui restoit de vuide sut couvert d'autres logis occupés & rebâtis depuis par des particuliers.

De plus, il avoit au fauxbourg St Marceau une maison de plaisir, dans la tue de l'Oursine, qui sur cause que cette rue changea de nom, & qu'on l'appella aussi-tôt, & même encore bien long-tems après, la rue du Clos

de Gannay.

Antoine du Prat avoit une maison de plaisance au village de Vanves, du côté de Clamart, dont il reste une tour, marquée de se armes, & où en 1530, il attendit que tout sut prêt pour son entrée, en qualité de Legat à latere. Il sit un beau Chateau à Nantouillet, qui appartient à ses successeurs. A Paris il logeoit à l'Hotel d'Hercules, au coin de la rue des Augustins; Louis XII lui en sit present en 1514. François I, en 1536, après la mort de ce Chancelier, se faisit de cent mille écus, qui s'y trouverent dans des cossres bandés de fer.

Charles IX, Henri de France, Roi de Pologne, & Henri de Bourbon, Roi de Navarre, faillirent à y être assassinés par Viteaux, l'un des plus de-

terminés de son tems, comme je dirai ailleurs.

Henri III y a tenu la plupart des assemblées des Chevaliers de l'Ordre du St Esprit: en 1585 il y reçut l'Ordre de la Jaretiere, que lui apporta le Comte d'Erby, Ambassadeur Extraordinaire de la Reine d'Angleterre, & s'il prefera cet Hotel à tant d'autres, qui auroient été plus propres à la celebration de telles ceremonies, c'est parce qu'il se nommoit l'Hotel d'Hercules, & que sur ses murailles étoient representés à fresque, les travaux de ce demi-Dieu qu'il se proposoit pour modelle, & qu'il vouloit proposer à ses Chevaliers.

Antoine du Bourg demeuroit à la rue de Bethisi, où étoit auparavant l'Hotel de la Tremoille, dont j'ai parlé déja, & où est maintenant l'Hotel de Believre.

Guillaume Poyet, logeoit dans la rue des Augustins.

François Olivier, à la rue des Mauvaises-paroles.

René Birague, au bout de la rue du Roi de Sicile, à l'Hotel St Paul; & dans la maison Prieurale de la Couture Ste Catherine.

Pomponne de Believre, au coin de la rue Bethisi.

Nicolas Brulart de Sillery, à la rue St Honoré, devant le Palais Cardinal, dans cet Hotel de Sillery que nous avons vu ruiner, pour avoir une place devant cette maison Royale.

Etienne d'Aligre, à la rue Bailleul.

Pierre Seguier, à celle de Grenelle, dans une des maisons la plus logeable & la plus agreable de Paris.

### ক্রার্ড কর্মন ক্রার্থ কর্মন ক্রার্থ কর্মন ক্রার্থক ক্রার্থক

## CHOSES REMARQUABLES ARRIVE'ES A la Pompe funebre de quelques Chanceliers.

DEUX choses si singulieres se passerent, tant à la Pompe sunebre du Chancelier Olivier, qu'à celle de Birague, qu'elles meritent d'être ajoutées ici.

A l'enterrement d'Olivier, qui se sit en 1560, le 28. Avril, ce jour-là le Parlement & le Corps de Ville, s'étant rendus à l'Hotel du deffunt avec l'Evêque de Paris, accompagné de son Chapitre, aussi bien que celui de St Germain de l'Auxerrois; lorsqu'il sut question d'enlever le corps, aussitôt grand debat entre les deux Chapitres. Les Chanoines de St Germain, qui sont Curés primitifs de la rue des Mauvaises-paroles, & de toutes ses maisons, pretendoient que c'étoit à eux à enlever le cotps, & à chanter au convoi : à la verité qu'ils reconnoissoient l'Evêque pour Superieur; mais qu'en cette occasion, sur tout dans l'étendue de leur Paroisse, il ne devoient ceder en rien aux Chanoines de Notre-Dame. Je laisse là les raisons alleguées de part & d'autre; de sorte que sur le champ, l'affaire ayant été mise en deliberation, le Premier President prononça que par provision l'Evêque leveroit le corps, que ses Chanoines chanteroient jusqu'à la porte de l'Eglise St Germain: cela fait, qu'ils se retireroient, & laisseroient le Chapitre Parochial achever la ceremonie, ce qui fut observé ponctuellement; si bien que de tout le Corps de Notre-Dame, il n'y eut que l'Evêque, en qualité de Superieur, qui entra dans St Germain, & dit l'Office sans que personne s'y opposât.

Pour ce qui est du Chancelier de Birague, c'est le premier de la Confrairie Royale des Penitens, qui vint à mourir: d'abord huit jours durant il sur vu sur son lit de parade en habit de Cardinal, puis en Evêque, & toujours ayant à ses pieds son sac, sa corde, sa discipline & son chapeler de Penitent. Les Princes de Bourbon & de Guise sirent honneur à ses sunerailles, & accompagnerent son deuil; & de même le Parlement, la Chambre des Comptes, la Cour des Aides, les Elûs & le Corps de Ville. Ses Confreres non seulement porterent le corps, mais tous s'y trouverent, & même Henri III leur Chef, en habit de Penitent, à côté du Duc d'Epernon; & ensin Regnauld de Baulne, Archevêque de Bourges, le plus ésoquent de son tems, prononça la harangue sunebre.



#### HOTELS DE QUELQUES GARDES DES SCEAUX.

EAN Bertrandy, en telle estime auprès de Henri II, qu'en sa faveur il érigea en titre d'office, la charge de Garde des Sceaux, acheta en 1558, quelques places & quelques jardins de la Coûture Ste Catherine, qui te-noient à l'ancienne cloture de Paris, aux environs de la rue des Francs-bourgeois, où aboutissoient les jardins de l'Hotel de Savois, & de celui de Tancarville; & comme ensuite de cette acquisition, le Roi vint à lui donner les murs & les tours de la Ville qui la bornoient. Pour lors il sit bâtir là une belle maison de plaisir, fort grande.

Les Gardes des Sceaux de Montholon, ont logé à la rue St André, au coin de la rue Gilles-cœur, dans un logis separé en deux maintenant, &

occupé par un cordonnier & un autre artisan.

12124/1

Le Garde des Sceaux de Vic demeuroit à la rue St Martin, dans la maison même du savant Budé, non moins belle que grande, que ce restaurateur des Lettres avoit fait bâtir, & où il mourut en 1540.

## A BARBERT TOTAL BURE AND ALLERY OF THE RESERVE OF T

## HOTELS DES CHANCELIERS DE QUELQUES ROIS Etrangers.

E Chancelier de Boheme, en 1368, avoit son Hotel dans la rue du Chevalier du Guet.

Girard de Montagu, Evêque de Poitiers & Chancelier du Duc de Berri, demeuroit à la rue des Marmousets au coin de la rue de la Licorne.

Jacques Olivier, Chancelier du Duc d'Alençon, logeoit à la rue des Mauvailes-paroles, dans une maison qui depuis passa à François Olivier, Chancelier de France, l'un de ses descendans.

Gui de Pibrac, Chancelier de Marguerite, Reine de Navarre, occupoit l'Hotel d'Anjou, qui est l'Hotel de Longueville, que cette Princesse lui avoit donné.

Jean Bertier, Evêque de Rieux, qui succeda à Pibrac dans la même Charge, mais bien autrement en faveur que lui auprès de la Reine, logeoit au Cloître Notre-Dame en 1605; ce qui est si vrai, que quand elle vint à Paris, ce fut-là qu'elle alla descendre, où même elle demeura quelque tems, & où la Ville la vint saluer.

Le plus celebre de tous ces petits Chanceliers, est Philippe de Maisieres, un des Conseillers d'Erat le Charles V, & Chancelier de Pierre de Luzignan, Roi de Jerusalem & de Chipre. En 1374, Charles V lui donna une mazure ou place vuide sur le quai des Celestins, au coin de la rue St Paul, avec deux maisons joignantes, accompagnées de jardins qu'il avoit achetés de Digoine son Echanson, & unies à son Hotel Royal, dont l'une s'appelloit la maison d'Ysore. Il couvrit ces places de logemens sort commodes; & depuis de son vivant, abandonna le tout aux Celestins, pour qui il avoir tant de veneration, qu'après la mort du Roi son biensacteur, il se retira chés eux, se sit Hermite, prisonnier & muet, quasi le reste de ses jours; où enfin après avoir mené une vie exemplaire, il mourut en opinion de sainteré, & de plus voulut être enterré avec l'habit de Celestin dans le Chapitre.

## 

### AMIRAUX.

EAN & Pierre de Vienne, rous deux Amiraux de France, l'un après l'autre, demeuroient à la rue Jean Lointier, dans une maison qui avoit appartenu au Comte de Salebruche, & aboutissoit à la rue Bertin-poirée.

Pierre de Breban, dit Clignet, logeoit à la rue neuve St Merri. Jean de Beuil, Comre de Sancere, avoir son Hotel à la rue Barre-dubec, entre deux culs de sac qu'on y trouve encore. Faute au reste d'avoir en soin de payer les droits seigneuriaux que cette maison devoit au Grand Prieur de France, & dont elle relevoit, le Grand-Prieur de Rochechouart la donna à cens & rentes en 1446, à Charles; President de la Chambre des Comptes, pour quarante-huit sols six deniers parisis de rente.

J'ai dit ailleurs que les Marguilliers de St Germain le vieux, s'emparerent

à la charge de les couvrir de maisons.

Jean tenoit cet Hotel des Comtes de Beuil ses ancêtres, du tems que son pere & son aieul, sous Charles VII, s'opposoient courageusement au mauvais destin de la France, qui sembloit la menacer de sa ruine. Les Anglois, pour lors maitres de Paris, l'ayant confisqué, le louerent huit livres parisis; & c'est de ces heros qu'est descendu notre illustre Honorat de Beuil, Marquis de Racan, qui sans le secours du Grec ni du Latin, a porté notre Poesse si loin qu'il passe pour un de nos meilleurs & plus excellens Maîtres.

Louis, bàtard de Bourbon, Comte de Roussillon sur le Rhone en Dauphiné, & mari de Jeanne, fille naturelle de Louis XI, avoit son Hotel de Roussillon au fauxbourg St Germain dans la rue du Four. Il subsistoit encore en 1615 sous ce même nom, mais que bientôt après on vendit à plusieurs particuliers pour y bâtir; & où surent faites la rue Guisarde & la rue

Princesse.

Louis Mallet de Graville demeuroit devant le Palais des Tournelles à l'Hotel de Graville, qui se nommoit encore ainsi en 1551, trente-cinq ans après sa mort. Il a demeuré encore à la rue Percée & celle de Joui dans la maison du Porc-epic, qui avoit déja appartenu, tant au Connétable de Richemont, qu'aux Ducs d'Orleans, de Berri & de Bavierre, & qui passant à ses heritiers leur appartenoir encore, & à Estouteville, Prevôt de Paris ch x (33.

Philippe Chabot mourut en 1543, dans la rue du Roi de Sicile, dans une grande maison appellée la maison des Savaris, qui tient à l'Hotel de Lorraine. Elle étoit auparavant au General Morlet, qui en 1536 y fit conduire la grosseur d'un pois d'eau, que le Prevôt des Marchands lui ac-

La même année que Chabot mourut, François I donna à Françoise de Longui sa veuve, l'Hotel de Savoisy, que nous appellons l'Hotel de Lorraine, si bien que l'année d'après qui fut en 1545, elle vendit la maison où son mati étoit mort à Belle-assise, Tresorier de l'Extraordinaire des Guerres, pour cinq cens livres de rente sur l'Hotel de Ville. Avant que de mourir, elle se désit encore de l'Hotel de Savoisy, en saveur de Charles, Duc de Lorraine.

Claude Annebault à demeuré long-tems à la rue St Antoine, dans une maison qu'il donna à Goulas, l'un des plus sameux Avocats de son tems. Gaspart de Coligni est mort à la rue de Berhisi dans le corps de logis de derriere d'une vieille maison, où sous pretexte de la Religion, il sur massacré par ses ennemis & exposé à la populace, qui poussée d'un faux zèle, & aussi-tôt pis que surieuse, le traina, le déchira, le pendit, & tout le reste que l'on sait, qui fait lire en lettres rouges le nom de St Barthelemi dans le Calendrier.

# zancene propinski kalanda kanada k

## GRANDS MAÎTRES.

CI j'ai rapporté peu d'Hotels des Amiraux, j'en rapporterai encore bien moins des Grands Maîtres de la Maison du Roi, n'ayant pû découvrir que ceux d'Enguerrand de Marigni, de Jean le Mercier, sieur de Nolon 90 Picardie, nommé communément le sieur de Nonjant; de Jean de Monpagny & d'Antoine de Chabannes Comte de Dammartin.

Marigni, que les grandes Chroniques appellent sondjuteur & gouverneur du Royaume de France & d'Arrois, logeoit à la rue des Fossés St Germain

Germain, dans un grand logis qu'il acquit d'un particulier, mais qu'il agrandit bien autrement par le moyen d'autres maisons voisines qui appara tenoient au Chapitre de St Germain & à quelques Bourgeois, cependant qu'il n'acheta ni ne paya point; ou l'appelloit, l'Hotel de Marigny, & penetroit alors jusqu'à la rue du Louvre; & non seulement il s'y trouvoit des jardins, mais aussi des preaux, de même que dans tous les autres Hotels de ce tems-là. C'est dans cette maison que Louis Hutin se sit arrêter; & c'est cet Hotel de la rue des Fosses St Germain, si renommé dans les grandes Chroniques de France. J'ai dit qu'après sa mort le Roi le confisqua & le donna en 1315 au Comte d'Alençon; & de plus qu'en 1347, la veuve de ce Prince se voyant pressée par les Chanoines de St Germain qui vouloient rentrer dans leur maison, traita avec eux & en vint à un accommodement, de la façon qu'il en est parle dans les Contrats d'acquisition que passerent les Ducs de Bourbon pour l'acquerir & les autres logis dont ils compoterent leur Petit-Bourbon. Il paroît que ceux-ci y tenoient : & de là on conjecture, ou qu'il comprenoit simplement le Petit Alençon, ou le grand & le petit tout ensemble, que nous appellons l'Hotel de Longueville, avec l'Hotel de Retz qui y étoit attaché; qu'on a ruiné depuis peu.

Le Mercier sieur de Nonjant, demeuroit à la rue de la Porte Barbette, nommée maintenant la vieille rue du Temple, qui commençoit vers celle des Blancs-manteaux & s'alloit perdre dans les champs. Sa maison qu'on nommoit l'Hotel de Nonjant a depuis appartenu à la Damoiselle de Nan-

touillet.

Jean de Montagu, qui prenoit la qualité de souverain Maître d'Hotel du Roi & de Vidame de Laonois, avoit plusieurs maisons. La premiere étoit l'Hotel Barbette qu'il vendit en 1403, ou environ, à Isabean de Baviere, & où, comme j'ai dit ailleurs, elle étoit en couche, quand le Duc de Bourgogne sit assaure le Duc d'Orleans.

Outre cet Hotel, il avoit à la rue de Joui celui du Porc-épic, dont j'ai tant parlé, que le Duc de Berri lui donna en 1404, mais qui après sa mort ayant été confisqué, eut pour maître Guillaume Duc de Baviere, Comte

de Hainaut, dont le Roi fit present à ce Prince.

Son troisième Hotel étoit la grande & la petite maison de Savoie, dont j'ai déja parlé, situées à la rue du Grand-chantier & dans celle des Quatrefils & de l'Echelle du Temple, qu'il vendit quatre mille cinq cens livres, à Hangest de Heuqueville, Chambellan du Roi, si-tôt qu'il eut pris possession de la maison du Porc-épic.

A l'égard du dernier, placé au fauxbourg St Victor, comme Montagu en fortoit avec l'Evêque de Chartres, que Monstrelet appelle Martangouge, mais qui au vrai avoit nom Martin Gouge ou de Charpaigne, aussi-tôt il fur arrêté par des Essarts, Prevôt de Paris en 1409, & depuis decapité aux

Halles & pendu sous les aisselles à Mont-faucon.

Antoine de Chabannes, qui prenoit la qualité de Grand-Maître d'Hotel de France, devint proprietaire de l'Hotel de la Pissotte ou de Beau-treillis, qui faisoit partie de l'Hotel Royal de St Pol, que Charles VIII lui donna en 1490; mais comme le Procureur du Roi vint à s'opposer à cette donation, Jean de Chabannes son fils, le pere étant mort, pour n'en être point depossedé, offrit au Roi cens sols tournois de rente, se que depuis Louis XII en 1500 lui accorda.



## 

#### PREVOTS DE PARIS.

UANT aux Prevôts de Paris, je trouve dans les titres de Ste Geneviéve, un nommé Guillaume Thiboust en 1292, qui donna aux Religieux de cette Abbayie les maisons de la rue Clopin, où il demeuroit, pour la fondation d'un anniversaire.

J'en trouve encore un autre, appellé Oudard de Ville-neuve, que ni le Feron, ni Godefroi ne reconnoissent point, qui pourrant l'étoit en 12923 & de plus avoit une Maison de plaisance ou Manoir, au fauxbourg St Ger-

main dans la rue des Boucheries.

Hugues Aubriot, Bourguignon, si celebre sous Charles V, tant pour les Ponts & le Petit-Chatelet, que pour les murs de Paris, qu'il entreprit & acheva, demeura à la rue Percée & celle de Joui, dans la maison du Porc-épic, dont j'ai tant de sois parlé, que le Roi lai sit acheter moyennant quinze cens francs d'or qu'il lui donna en 1369, asin qu'il sut plus près de l'Hotel Royal de St Pol, où Charles V avoit établi sa demeure ordinaire. Outre cette maison, il en avoit encore une de plaisir proche des Celestins, accompagnée d'un jardin.

Je viens de dire que Guillaume de Hangest acheta quatre mille cinq cens

livres la grande & la petite Savoie.

Pierre des Essarts avoit une maison de plaisance, appellée la maison des Tuilleries, qu'il tenoit de ses ancêtres, qui même en 1342, avoient donné une partie des terres qui en dependoient, à l'Hopital des Quinze-vingts.

Au compte second de Hemond Raguier, Tresorier general de la Reine Isabeau de Baviere, depuis le premier Octobre 1411, jusqu'au dernier Janvier 1414, au chapitre d'achats de certains heritages; appert ladite Reine avoir acheté à Bagnolet, de Messire Pierre des Essarts, Chevalier, Conseiller, Chambellan du Roi notre Sire, & Garde de la Prevôté de Paris, pour le prix de quatre mille livres tournois, suivant la quittance dudit des Essarts du douze Mai 1412, un Hotel assis audit Bagnolet, au bout devers la Ville de Romainville, avec les jardins, viviers, colombier, platrière, pressoir, moulin à vent, vignes & terres labourables appartenant audit Hotel, contenant soixante-douze arpens de terre ou environ en plusseurs pieces, tenu & mouvant partie en sie de partie en censive, chargées des charges designées d'acquisition qu'en sit Damoiselle Marie Caguerine de Guillaume Foucault dit le borgne, Ecuyer, &c.

Tannegui du Chastel, qui sauva la France en 1418, lorsqu'enlevant dans la Bastille le Dauphin à demi endormi, il se sauva de la fureur des Anglois, qui avoient emporté Paris d'emblée, a demeuré à la rue des Deux-portes, dans l'Hotel de la Reine Blanche, dont j'ai fait mention ailleurs.

Simon Morrier logeoit dans la rue St Honoré à l'Hotel de Charolois, qui auparavant avoit appartenu au Connétable d'Armagnac, & que nous nommons maintenant le Palais Cardinal; c'est celui-là même qui voyant Paris repris par Charles VII, tua un Boulanger son compere, qui lui conseilloit de se retirer & de traiter avec le Roi. En même tems pensant se sauver au pont de Charenton, dont il avoit le gouvernement, il su arrêté par sa garnison & livré à Denys de Chailly, qui le laissa aller pour de l'argent.

Du Prast, Prevôt de Paris, demeuroit sur le quai des Augustins à l'Hotel

de Luines.

Et enfin Seguier à l'Hotel d'Hercule au coin de la rue des Augustins.

#### MARE'CHAUX DE FRANCE.

ATHIEU de Trie, Comte de Dammartin, le plus ancien des Maréchaux de France, dont j'aie pû découvrir la maison, demeuroit en 1274, à la sue Ste Croix; ensuite il vint dans la rue des Fossés St Germain, dans un grand logis qu'il vendit cinq cens liv. en 1300, à Louis de Bourbon, que ce Prince & ses enfans renfermerent dans le Petit-Bourbon. Depuis il fut loger à la rue Sale-au-Comte, qu'il tenoit de ses ancêtres, & même qui sont cause qu'elle a eu ce nom & l'a encore. Regnauld de Trie en 1312, voulant agrandir cet Hotel, achera un logis de l'autre côté de la rue, qu'il attacha au sien par une galerie portée sur des poutres, sans demander la permission d'une telle nouveauté, ni même payer les lods & ventes aux Religieux de St Magloire, qui étoient Seigneurs de la rue & des maisons qui la bordoient. Dans le tems qu'on travailloit à cette traverse, Eudes, Prevôt & Procureur du Monastere, se transporte sur le lieu, fait desfenses aux ouvriers de passer outre, & jettant trois pierres à trois diverses reprises sur les poutres qu'on dressoit, demande acte de son procedé à deux Notraires en presence de plusieurs témoins. Le Comte là-dessus en colere, armé d'une grande masse, & accompagné de gens, accourt, entre dans le Couvent, frape & blesse tout ce qui se rencontre devant lui, sans avoir égard ni à l'habit ni aux personnes, fait achever la gallerie. & la posa si bas, que les chariots chargés des provisions du Prieure ne pouvoient plus passer parlà, ni entrer par la porte de derriere, qui étoit au fond de la rue. Mais cet honune violent étant mort quelque tems après, Philippe sa veuve sit reparation aux Religieux, dans leur Eglise & en presence de bien du monde. des insultes du dessunt, avec promesse d'abattre la galerie, & de l'élever si haut qu'elle ne boucheroit plus le passage.

Jean le Maingre, dir Bouciquaut, logeoit à la rue de Bethis, dans une maison appellée la Cave de Ponthieu, que lui donna en 1359, sa vie durant, Charles, Regent de France, pendant la prison du Roi Jean, & qu'il avoit consisqué si-tôt qu'il sur que Catherine d'Artois, semme de Jean de Ponthieu, Comte d'Aumalle, & Blanche, Comtesse d'Harcourt, sa fille, avoient livré leurs chateaux & sorteresses, à Charles, Roi de Navarre.

Jean, fils de Bouciquaut, Maréchal de France aussi bien que son pere, de plus Connétable de Constantinople & Gouverneur de Gennes, avoit une maison de plaisir au fauxbourg St Marceau, dans la rue de l'Oursine, près des Cordelieres, sur le bord de la riviere des Gobelins, contre une rue qui alloit à St Hippolyte; embellie au reste de galeries, de viviers, d'isses & d'aulnois: mais qu'ensin deux Marchands Genois, à qui il devoit quatre cens livres, sirent saisir & delivrer par decret à Montagu, souverain Maître d'Hotel du Roi pour quinze cens livres.

Jean & Pierre de Rieux & de Rochefort, tous deux Maréchaux de France, demeuroient à la vieille rue du Temple dans une maison qui aboutissoit à celle des Singes: maison d'autant plus remarquable, que ce su tout devant, à ce que témoigne l'Histoire de Charles VI, qu'on assomma avec tant de cruauté le Duc d'Orleans, qui sut remporté mort, tout couvert de bouës, de coups, de sang & de blessures.

Jaques d'Albon de St André, avoit deux maisons, une à la ville & l'autre à la campagne. A la ville, il logeoit à la rue d'Orleans, auprès de l'ancien Couvent des Filles penitentes, où Henri II se retiroit quelquesois pour être plus en repos & vaquer mieux à certaines affaires qu'il étoit bien aise de terminer; & comme il n'y venoit point d'eau de sontaine, le Prevôr des Marchands cut ordre d'y en faire venir aux depens de la Ville de la

Tome II.

grosseur d'un pois, à condition d'en pouvoir arrêter le cours en cas de secheresse & de necessité publique.

Pour l'autre maison je n'ai pû la découvrir.

Le Maréchal de la Vieuville, logeoit à la rue d'Orleans en 1573.

Le Maréchal de Bouillon, logeoit en 1553 à l'Hotel de Barbeau vis-à-vis l'Ave-Maria.

Les Maréchaux de Cossé ou de Brissac, ont demeuré à la rue St Antoine dans l'Horel de Cossé, ruiné de nos jours par les Religieuses de Ste Marie, & couvert à present de leur Monastere.

Le Maréchal de Retz, avoit deux Hotels de son nom où il a demeuré; l'un au sauxbourg St Honoré, l'autre à la rue des Poulies, dont j'ai parlé

ailleurs.

L'Hotel de Jaques de Matignon étoit tout proche St Thomas du Louvre; au bout de la rue de Matignon, qu'acheta Henri IV, & dont Louis XIII en 1615 donna une partie à Jeannin, Controlleur des finances, afin de faire là des maifons & une rue.

Henri de Joyeuse du Bouchage, non seulement à demeuré à l'Hotel du Bouchage, assis à la rue du Cocq, où le Cardinal de Berule a sondé les Prêtres de l'Oratoire, mais encore au faux-bourg St Honoré, dans l'Hotel de Joyeuse, dont les Capucins occupent une partie maintenant, & les Religieuses de l'Assomption l'autre.

Urbain de Laval, de Bois-Dauphin, logeoit à la Maison Prieurale de la

Coulture Ste Catherine.

Concino Concini, Marquis d'Ancre, occupoit un logis qui avoit son entrée à la rue du Louvre, & une porte dans le partere du Louvre, qui regne le long de son aîle droite; il avoit encore, sans cela, à la rue de Tournon, un autre Hotel, reservé maintenant pour les Ambassadeurs extraordinaires, & qu'on pilla le jour que le Roi sit arrêter au Louvre Henri, Prince de Condé, à cause que ses gens sirent courir le bruit, que les amis du Maréchal d'Ancre, l'avoient assassimé.

Gilles de Souvré demeuroit à la rue Froid-manteau, dans une maison qu'il avoit fait rebâtir, & que le Roi a achetée pour y faire sa basse-cour

da Louvre.

Antoine de Roquelaure acheta à la rue du Roi de Sicile, l'Hotel de Navarre, qu'il revendit depuis à François d'Orleans, Comte de St Pol, Duc de Fronsac, & que nous appellons l'Hotel de St Pol.

Nicolas de l'Hopital de Vitry acquit du Roi une partie du Pare des Tournelles, où il a fait construire l'Hotel de Vitri, dans la rue des Minimes,

& que son sils a porté jusqu'à celle de St Louis.

Jean-François de la Griche de St Geran avoit son logis à la Place Royales & tout de même Honoré-Albert de Chaulnes.

Charles de Crequi avoit le sien à la rue des Poulies.

Henri de Schomberg logeoit à la rue St Honoré, près la Croix du Tiroir, dans une grande maison, dont il fit bâtir le principal corps de logis. Charles, Duc d'Aluin, son fils y a demeuré long-tems, & pourtant est mort dans la rue de Seine, à l'Hotel de Liancourt.

Jaques Nompar, & Armand Nompar de Caumont de la Force avoient leur Hotel à la rue du Louvre.

Brançois de Bassompierre demeuroit à la rue St Honoré, proche la Croix du Tiroir, & de plus avoit ce grand logis à Challiot, admirable pour sa situation, & qu'occupent maintenant les Religieuses de Ste Marie.

François Annibal d'Estrées avoit son Hotel dans la rue Barbette. Antoine Buze Dessiat sit bâtir le sien à la vieille rue du Temple.

De St Geran, & de St Luc en avoient chacunun à la Place Royale, & qu'ils y avoient fait faire.

Charles de la Porte de la Meilleraye logea à l'Arcenal.

Antoine de Grammont a acheté l'Hotel de Cleves, qui est à la rue du

Jean-Baptiste Budes, Comte de Guebriant, n'avoir point d'Hotel; mais sa veuve en acheta un à la rue de Seine, bâti sur les ruines du Palais de la Reine Marguerite, & de plus une maison de plaisance à Vaugirard, mais dans un terroir si sterile, qu'il lui a falu acquerir de nouveau un grand jardin à Paris, pour en tirer la bonne terre, & l'y saire transporter.

François de l'Hopital du Hallier, a demeuré long-tems à l'Hotel du Hallier dans la rue des Bons-enfans, & depuis est most à la rue des Fossés Montmartre, dans l'Hotel de l'Hopital, remarquable par un escalier, qui a fait grand bruit chés les Geometres, & neanmoins que les plus favans d'entre eur ne preppent pas pour une merveille

d'entre eux ne prennent pas pour une merveille.

Henri de la Tour de Turenne, logeoit à la rue St Louis, dans une maifon qu'il a portée à travers la rue neuve des Minimes dans des places qui lui appartenoient de l'autre côté.

Cesar de Choiseul du Plessis-Prassin, demeuroit au Palais des Tuilleries dans un apartement qu'il avoit obtenu pendant qu'il étoit Gouverneur du

Duc d'Orleans.

Nicolas de Neufville de Villeroi logeoit à la rue des Bourdonnois: j'ai dit ailleurs que Neuville, Secretaire d'Etat, & grand Andiancier de France, qui jetta les fondemens de la maifon de Villeroi, avoit un logis de plaisir au lieu où sont maintenant le Palais & le Jardin des Tuilleries, qu'il abandonna à François I pour le Château & la terre de Chanteloup. Le même sit bâtir l'Hotel de Longueville, où se voyent encore les armes de Villerois mais que ses enfans, l'un Tresorier des ordres du Roi, & l'autre Tresorier de France vendirent en 1568 au Duc d'Anjou, depuis Roi de France: son fils ainé se retira dans la rue des Bourdonnois, dans une maison appellée depuis l'Hotel de Villeroi, que le Gendre, son beau-pere lui avoit laissé avec de grands biens.

Antoine d'Aumont de Villequier logeoit à la rue de Joui. Charles de Mouchi d'Hocquincourt, contre la porte St Honoré. Henri de la Ferté Sennectaire, dans la rue des Petits-champs.

Cefar Phœbus d'Albret de Miossans, à la rue des Francs-bourgeois.

Philippe de Clerambault de Paluan

Quoique la plupart de ces Hotels de Maréchaux ayent une grandeur, & une magnificence proportionnée à leur haut rang: cependant il n'y en a point qui aprochent de ceux d'Aumont & de Sennectaire, ni qui ayent merité une estime si generale; mais voyons un peu pourquoi.

J'ai déja dit que le Maréchal d'Aumont avoit deux Hotels, l'un à la rue de Joui, l'autre à la Place Royale, & que celui-ci étoit bien autre que le

premier, quoique plus petit; c'est de lui donc que je vais parler.

Cette maison est un bijou, où l'on admire un salon à l'Italienne, conduit par le Vau, enrichi de figures & d'ornemens de stuc par Vanopstal, & peint par Vouet, Peintre le plus celebre de son tems; il est éclairé de deux ordonnances de croisées, l'une sur l'autre, tout environné de vitres au second étage; accompagné d'une cheminée rehaussée d'or & de stuc; couronné d'une voute encore plus riche, & ensin embelli d'une alcove, où Buiret, l'un des plus excellens Sculpteurs en bois de notre tems, a épuisé tout son savoir; à gauche de cette alcove ont été rangés de haut en bas quantité de miroirs; à droit tout vis-à-vis on a ouvert une porte de grandeur égale, non pas seulement sermée de vitres aussi grandes que les miroirs, mais qui repond encore en droite ligne à une autre porte, ou croisée sur la Place Royale, de même grandeur qu'elle, & de pareille hauteur que l'endroit à gauche où sont étalés les miroirs, tellement qu'étant couché dans ce salon, si on regarde à droit, on voit au travers de ces deux portes, carosses, gens de pied, ou à cheval, & tout ce qui se passe dans la Place Royale; que si

on se tourne à gauche, les mêmes choses, par restexion des miroirs, se presentent encore à la vûe, si bien que sans sortir du lit, aussi-bien en été qu'en hiver, malade ou en santé, on peut avoir ce divertissement.

L'Hotel de la Ferté Sennectaire est entouré de quatre rues, ce qu'on appelle une Isle, ou maison isolée; & même est-ce le seul à Paris, qui soit de cette maniere: même les Palais Royaux, qui devroient être ainsi, afin que les Rois fussent Maîtres des dehors de leur demeure, neantmoins n'ont pas cet avantage, & peut-être est-ce pour cela autant que pour les appartemens: sa grande gallerie, sa Chapelle, sa grande basse-cour, son écurie, sa grande Serre d'orangers, qu'on dit à Paris Senneterre la grande; car non seulement toutes ces pieces sont grandes, mais encore il n'y a point de maison à Paris, où on les rencontre toutes ensemble d'une grandeur si considerable; son écurie voutée, & soutenue sur deux rangs de piliers, peut tenir quatre-vingts chevaux ; sa gallerie est bordée de tableaux , où Perrier, Mignaud, Hyacinthe, & Evrart ont peint, comme à l'envie, une partie de l'Histoire d'Aminte : son jardin proportionné aux autres membres du logis, est bordé d'une longue serre qui porte une terrasse ; d'ailleurs orné vers le milieu d'un bassin d'où sort un jet d'eau, qui part de la bouche d'un Triton conduit par Sarazin, l'un des plus excellens Sculpteurs de notre siecle.

### 

#### LE PALAIS CARDINAL

#### SON INSCRIPTION.

'INSCRIPTION gravée en lettres d'or, qu'on voit au-dessus de la principale porte du Palais Cardinal, a été dix ans durant & bien maltraitée, & bien controllée tout ensemble. Les envieux d'abord la trouverent insolente; d'autres ingenieuse, mais ensin à tous elle parut nouvelle.

Le Marquis de Fourilles, grand Maréchal des logis de la Maison du Roi, & qui n'avoit pas trop bien été venu auprès du Cardinal; voyant que leurs Majestés avoient abandonné le Louvre pour ce Palais; crut qu'il étoit de sa charge de ne pas soussirir que le Roi demeurât dans un logis qui portoit le nom d'un de ses sujets, ce qu'il sit si bien entendre à la Reine, que ce

titre fut mis en pieces.

Balzac en 1652 pretendoit que cette inscription n'étoit ni Grecque, ni Latine, ni Françoise; & pour lors écrivit qu'il ne pouvoit souffrir des incongruités en lettres d'or, ni ce frontispice fastueux par l'ordre de ses Superieurs. Outre que cette critique ne sur pas trop bien reçue pour un Socrate chrétien, dont il avoit pris la qualité, c'est que pas un Grammairien ne prit son parti: tant s'en saut, on pretendit que c'étoit un Gallicissine, & même consacré par un usage aussi vieux que l'Hotel-Dieu, les Filles-Dieu, la Place-Maubert; qu'on disoit la rue Aubri-le-boucher, la rue Bourg-l'abé, la rue Tiron, la rue Mâcon, la rue Simon-le-Franc, la rue Geosfroi-l'angevin, la rue Michel-le-comte, sans parler de cent autres. La Regente neanmoins qui l'avoit ruinée, la retablit depuis, & se rendit aux raisons de la Duchesse d'Aiguillon, que le Roi donnoit son nom à tous les lieux où il logeoit; qu'il étoit mal séant de faire injure aux morts, & d'autant plus qu'ils sont dans l'impuissance de la repousser, & qu'ensin en retablissant la memoire du Cardinal de Richelieu, elle immortaliseroit la sienne.

#### SA SITUATION.

VET Hotel est assés proche du Louvre, & dans une des plus grandes rues de Paris, & de plus, tous ceux qui ont voyagé, assurent qu'il s'en voit fort peu aux Pays étrangers, ni plus commodes, ni plus logeables, aussi est-il bâti en un endroit où le Cardinal de Richelieu, ayant l'autorité qu'il avoit, n'eut pas grande peine à le mettre en l'état où nous le voyons. Car, comme le lieu où il est situé, touchoit presque les faux-bourgs & les murs de la Ville, il lui fut aisé de donner à son Palais telle grandeur qu'il voulut, en agrandissant Paris de ce coté là, comme il fit; ainsi il est placé en partie dedans, & en partie dehors de la clôture de la Ville que fit faire Charles V. On ne doute point au reste, que le Cardinal ne l'eut fait & plus grand, & plus regulier, lorsqu'il le commença, s'il eut été, on eut cru devenir aussi grand Seigneur qu'il étoit, lorsqu'il le finit. Que si l'on nous dit que son plan est le plus irregulier de Paris, & peut-être du Royaume; aussi n'y a-t'il point d'Hotel où l'on compte plus de cours, plus d'appartemens & plus de galleries. Cette irregularité après tout, ne lui vient que de ce que nous l'avons vu s'étendre & grossir avec la fortune, & les esperances de ce premier Ministre.

#### LE BATIMENT.

ERCIER, le meilleur & le plus solide Architecte de notre tems; a conduit ce grand & magnisque Palais: ou plutôt pour dire ce qui en est, Mercier, dans toute la conduite de ce Palais, n'a fait qu'executer les intentions du Cardinal de Richelieu; puisque lui-même publioit qu'il en étoit le seul Architecte, ce qu'il faisoit asin de mettre à couvert la reputation de son Architecte, & le garentir de la médisance des envieux, qui n'auroient pas manqué de le charger de toutes les irregularités & dissormités, dont cet édifice est désiguré.

Sa principale entrée est sur la rue St Honoré, vis-à-vis celle de St Thomas, qui conduit en droite ligne à la grande Gallerie du Louvre. Du tems du Cardinal de Richelieu, c'étoit la seule avenue & le seul aspect, dont jouissoit cette maison. Ce n'est pas qu'il n'eut resolu de l'agrandir, puisque pour cela il avoit acheté l'Hotel de Silleri bâti de l'autre côté, & même qu'on parloit déja de le raser, afin d'y faire la place que nous voyons maintenant, lorsqu'il vint à mourir : ce qui sur executé par la Reine Regente, si-tôt qu'elle eut quitté le Louvre pour y loger avec le Roi.

Du principal Portail, on passe dans une avant-cour, dont le plan a quelque chose d'assés gentil; mais les gens du métier la trouvent trop petite, & se plaignent avec raison que la cour qui suit après celle-ci, est de beaucoup plus grande; & que la porte de cette seconde cour n'est pas placée dans le centre de son principal corps de logis; qu'une telle disposition est vitieuse, de mauvaise grace, choque la raison, & peche contre les regles de l'Architecture.

L'Avant-cour est toute environnée de bâtimens; mais non pas la seconde, car elle n'est terminée dans le sonds, que par un balcon porté sur des arcades, qui conduisent de front dans un jardin, le plus grand de Paris sans contredit, après ceux du Luxembourg & des Tuilleries. L'ordonnance des bâtimens de l'Avant-cour est rustique: son principal corps-de-logis est occupé par le principal appartement; ses aîles sont remplies par une grande



pout leur commodité: aussi est-ce ce qui a causé toute l'irregularité du Plan, & de tant de tours & de detours embarassés les uns dans les autres qu'on y trouve. Parmi toutes ces pieces hors d'œuvre, & qui n'ont aucun rapport avec le grand edifice, on n'a pas laissé de compter trois galleries peintes & dorées; on y rencontre plus de huit cours, tant grandes que petites. Nous avons vu loger en même tems dans ce Palais, le Roi, la Reine, le Duc d'Anjou, & le Cardinal Mazarin, avec leurs principaux Officiers, qui toujours y ont eu des appartemens proportionnés à leur charges & à leur faveur.

#### LES APPARTEMENS.

N fait état de quatre choses dans ce Palais, qui sont, la Salle de la Comedie, la Gallerie de l'avant-cour, l'appartement du Roi, & ce-lui de la Reine.

L'appartement de la Reine est un des plus vastes & des plus commodes du monde. Celui du Roi est petit; mais en recompense, il tient à deux galleries, dont l'une occupe entierement l'aîle gauche de la seconde cour, & est environnée des portraits des Hommes Illustres du Royaume; l'autre qui est du même côté, & voutée, regne le long de l'aîle de l'avant-cour : celle-ci est ornée de tableaux dans la voute, où Champagne a peint les rares qualités, & les éloges du Cardinal de Richelieu, & est paralelle à cette belle Salle de la Comedie, qui remplit l'autre aîle.

#### LA SALLE DE LA COMEDIE.

HACUN fait la passion que le Cardinal de Richelieu avoit pour la , Comedie, qui non content d'engager les plus beaux esprits à cultiver la Poësie Dramatique, est accusé encore d'avoir donné quelques-unes de ses heures de relache à la composition de ces sortes de Poèmes ; & on veut de plus, qu'il n'ait fait bâtir la Salle de la Comedie, que pour la representation des pieces de sa façon; & qu'enfin Mirame & Europe sont toutes deux de lui. Certainement cette passion, s'il faut ainsi dire, le tyrannisoit si fort, que la troupe des Comediens du Roi ne lui suffisant pas, il en voulut aussi avoir une qui le suivir en campagne, & lui pût donner, chés lui à Paris, le plaisir de la Comedie, dans le tems que le Roi jouissoit au Louvre du même divertissement. Bien davantage, comme si ce n'eut pas été assés d'un Theatre dans son Palais, il lui en fallut deux, un petit & un grand; l'un capable de contenir six cens personnes, & l'autre plus de trois mille. Dans le petit, il assistoit aux pieces de Theatre que les Comediens representoient ordinairement au Marais du Temple : le grand étoit refervé pour les Comedies de pompe & de parade, quand la profondeur des perspectives, la varieté des decorations, la magnificence des machines y attiroient leurs Majestés & la Cour.

Ce lieu est une longue Salle paralellogramme, large de neuf toises en dedans œuvre, que le Cardinal & Mercier s'efforcerent de rendre le plus admirable de l'Europe, mais la petitesse du lieu s'y opposa; car, comme ce Ministre avoit resolu de faire au Roi un present de sa maison, il étoit bien aise qu'il s'y trouvât quelque grande partie, & quelque chose qui sût digne d'un grand Monarque, & pour cela il sit faire par plusieurs, divers desseins & élevations pour ce Théatre, mais qui ne surent pas reçus, pour être trop enjoués: de sorte qu'il se tint à celui de Mercier, comme plus solide, plus commode & plus majestueux tout ensemble.

Tome II.

La maniere de ce Théatre est moderne, & occupe, ainsi que j'ai dit; une longue Salle couverte, & quarreé-longue. La scene est élevée à un des bouts, & le reste occupé par vingt-sept degrés de pierre, qui montent mollement & insensiblement, & qui sont terminés par une espece de portique, ou trois grandes arcades; mais cette Salle est un peu défigurée par deux balcons dorés, posés l'un sur l'autre de chaque côté, & qui commencant au portique, viennent finir assés près du Theatre. Le tout ensemble est couronné d'un plat-sonds ou perspective, où le Maire a seint une longue ordonnance de colomnes Corinthiennes, qui portent une voute fort haute, enrichie de rozons; & cela avec tant d'art, que non seulement cette voute & le plat-fonds semblent veritables, mais rehaussent de beaucoup le couvert de la Salle, & lui donnent toute l'élevation qui lui manque. Sur les degrés de ce Theatre il n'y a ni procinctions, ni vomitoires, ni balustres à la façon des Grecs & des Romains; on n'y voit point, comme chés eux, ce grand nombre d'entrées & de sorties si commodement distribuées: ces portiques distribués avec tant d'esprit & de majesté ne s'y rencontrent point, non plus que tous ces escaliers, grands, petits, derobés, ni tous ces autres membres & commodités des Cirques & des Amphiteatres. Tels enrichissemens, outre l'embarras, eussent occupé trop de place dans un lieu. où il y en avoit si peu, & qui y étoit si necessaire. Les degrés même ne sont pas arondis en circonference, ils regnent en droite ligne sur la largeur entiere de ce paralellogramme; & de plus, Mercier leur a donné moins de hauteur & de largeur, que les anciens ne faisoient. Au lieu d'un pied & demi de haut sur trois ou deux & demi de large que portoient ceux des Romains, chacun n'a de hauteur que cinq pouces & demi, & vingttrois de largeur, si commodes pourtant, que jamais ceux des anciens ne les ont égalé en ce point : & de fait, par ce même moyen on y monte & descend avec toute une autre facilité. L'à s'assemble à la Comedie dans cer espace trois fois plus de monde qu'il n'y en auroit eu, si ce theatre étoir conduit sur le dessein de quelque Architecte de Rome ou de Grece; les Spectateurs même n'y sont point assis, ainsi qu'à Rome, sur la pierre toute nue, incommode en certaines saisons pour la froideur, & ils s'y trouvent bien plus à leur aise : un même degré à même tems n'y sert point de siege & de marchepied à deux files d'Auditeurs, qui pourroient gâter leurs habits & s'entrecroter. Notre Architecte ingenieux, afin de pourvoir à cette incommodité, s'y est pris assés joliment; car peut-être est-il le premier qui s'en soit avisé. Pour mieux comprendre ceci, il faut savoir que, comme il est impossible de s'asseoir sur des degrés qui ne portent que cinq pouces & demi de haut : aussi ces degrés si bas dans cette Salle ne servent que de marchepied, & ne sont faits ainsi que pour porter chacun une longue suite de formes de bois, qu'on y place aux jours de Comedie, mais qui n'en couvrent guere que les deux tiers; ainsi les Spectateurs rangés le long du vingt-septième degré, par exemple, qui est le dernier, ne sont élevés que de cinq pouces & demi par dessus ceux qui occupent le vingt-sixiéme, & de même en est-il des autres; si-bien que quand la Sale est pleine de monde, on n'y voit que des têtes rangées par étage les unes au-dessus des autres, & qui rampent imperceptiblement. A Rome tout au contraire, les Spectateurs de la derniere marche étoient plus hauts que ceux de la penultième, de trente-deux ou de trente-six pouces, & même davantage, si-bien que comme autant de bustes, on leur voyoit la moitié du corps, ce qui n'étoit pas trop necessaire, ni trop agreable, outre l'incommodité. Car enfin, pour en revenir à ma premiere comparaison, comme les Spectateurs du dernier degré ne pouvoient poser leurs pieds que sur le pénultième, où étoient assis ceux qui étoient au-dessous d'eux, & ainsi des autres, à aller toujours en continuant, il étoit impossible qu'ils ne gatassent leurs habits : au lieu que dans notre Sale un degré ne sert qu'à une file, & cette file n'a point

les pieds sur le degré au-dessous; joint que dans ce petit espace on compte trois fois davantage de degrés & de Spectateurs, que n'y en auroient placé les Grecs & les Romains. Ce n'est pas que la maniere antique ne soit bien plus noble; mais elle n'est pas necessaire dans les Theatres, bien pour les Amphitheatres, les Naumachies & les Cirques: & si les Anciens se sont servis de cette maniere pour les Theatres, peut-être n'est-ce que par coutume, & de ce qu'ils l'avoient toujours employée dans les autres lieux destinés aux spectacles; caraux combats des Gladiateurs, aux courses des Chevaux, aux Batailles Navales, la vue doit être toujours baissée pour considerer ce qui se passe sur l'eau & sur l'arenne, ce qui demande de l'exhaussement; puisque des Spectateurs rangés sur une longue pente, ne sauroient être trop baissés pour considerer à leur aise ce qui se passe dans un lieu bas: aux Comedies tout au contraire, comme il ne faut que regarder devant soi, la vue sans peine apperçoit tout ce ce qui se fait, & par consequent n'a point besoin d'être sur un lieu élevé; & c'est pour cela que chés les Romains les premiers degrés des Theatres, des Cirques; des Naumachies & des Amphitheatres, étoient toujours reservés pour les Senateurs; parce qu'à la Comedie on y avoit plus de plaisir qu'aux autres places, les yeux de là ne portant pas plus hant, en droite ligne, qu'étoient les Comediens; au lieu que ceux qui étoient sur les derniers degrés, ne pouvoient voir les Acteurs, lorsqu'ils étoient au fond du Theatre, où ils ne leur voyoient que les pieds; si-bien que tous ces mouvemens des yeux, ces changemens de visages, & toutes ces autres actions, en quoi confiste le principal divertissement de la Comedie, leur étoient cachés.

Il est constant que Mercier, dans la distribution des parties de ce Theatre; a passé l'esperance de tout le monde, & fait beaucoup plus qu'on n'attendoit, n'y ayant point d'apparence qu'un quarré long, rensermé entre une rue & une cour, dût être si accompli : car ensin malgré les petits défauts qu'on y remarque, il n'y a personne qui n'avoue que c'est le Theatre de

France le plus commode, & le plus Royal.

#### LA COUVERTURE DE CETTE SALLE.

'AUROIS tort de ne pas décrire la couverture de ce vaste vuide, qui a merité l'admiration, non seulement des Charpentiers, mais encore de tous les curieux; c'est une mansarde couverte de plomb, posée sur une fort legere charpente, & particulierement sur huit poutres de chêne, chacune de deux pieds en quarré sur dix toises de long, & qui par consequent font quatre-vingts pieces de bois; reduites suivant les Us & Coutumes de Paris. Jamais on n'avoit vu, ni lu, ni our parler de poutres de chêne d'une longueur si extraordinaire & si prodigieuse; les plus grandes que les Charpentiers avoient employées jusqu'alors, ne portoient que trente 1 trente-cinq pieces de bois. Aussi entendant parler qu'on fouilloit dans toutes les forêts Royales, pour decouvrir huit chênes de vingt toises de haut chacun, pour lors ils se prirent à rire, & dirent que c'étoit chercher ce qu'on ne trouveroit jamais; mais ils furent bien étonnés, quand ils les virent, & qu'ils surent qu'elles avoient été taillées dans les forêts Royales de Moulins, & que pour les amener on avoit deboursé près de huir mille livres. Nous verrions encore aujourd'hui ces poutres aussi saines que jamais, si l'on ne s'étoit point avisé depuis la mort du Cardinal de les charger de planchers, & d'appartemens qui en ont rompu quelques-unes: tous les curieux ont été touchés de cette ruine. En effet elle est si considerable. qu'il n'y a point de Charpentier, qui veuille entreprendre de la rétablir 1 moins de quatre mille livres pour chaque poutre, si bien que je m'imagine qu'on se contentera des étages qui y sont.

Tome II.

## LA GALLERIE DE L'AVANT-COUR.

A gallerie qui remplissoit l'autre aile de l'avant-cour, a été ruinée pat la même negligence, que la belle couverture de la sale des Comédiens. C'étoit la plus riche, & la mieux entendue de Paris; aussi n'y avoitil point de morceau dans ce Palais qui plût tant au Cardinal, & si la mort ne l'eut point surpris, nous l'eussions vu avec le tems remplie de tous les tableaux, de tous les bustes, & de toutes les statues antiques, que son pouvoir, & sa curiosité lui cussent pu sournir. Il l'avoit sait couronner d'une voûte à fond d'or, peinte en Mosaïque; elle étoit entourée de bustes, de marbre, de lambris, & de payisages, terminés par une architrave, une frise, & une corniche qui regnoient tout au tour. La plupart de ces pavisages avoient été peints en Italie par d'excellens ouvriers ; tous à la verité n'étoient pas d'une égale force; j'y en ai vû pourtant quelques-uns qui meritoient bien d'être confiderés attentivement, & qui presentement sont ou cachés, ou dechirés: mais cette belle frise marine que Bernard avoit faire de blanc & de noir sur le manteau de la cheminée, & qui a trompé tous ceux qui l'ont contemplé; cette frise, dis-je, subsiste encore, & trompe encore tous ceux qui la regardent; il n'y a qui que ce soit à qui de près aussi-bien que de loin, elle ne paroisse de relief, & enfin qui n'avoue que cette copie vaut bien l'original qu'on voit à Fontainebleau. Mais la plus superbe partie de ce beau lieu, étoit la voute peinte & conduite par Champagne; des blancs & noirs, des tableaux, des rostres imités de l'antique, & des chiffres du Cardinal de Richelieu, environnés de lauriers, étoient repandus dans cette voute sur un grand fond d'or seint en Mosaïque, avec autant d'ordre que d'esprit, & composoient ensemble comme une forte de pancgyrique à l'honneur du Maître de la maison. Il n'y eut rien dans cette voute de la main de Champagne, que les tableaux; tout le reste fut executé par d'autres. Chacun trouva l'ordonnance entiere bien concertée, & les tableaux plurent à tout le monde, sur tout au Cardinal; car on tient qu'il prenoit plaisir quelquesois de faire reciter à Champagne l'histoire de sa vie que ce Peintre avoit representée dans la voute, d'un bont à l'autre. Mais tant de belles choses ne sont plus, & ont disparu à nos yeux depuis qu'on a desolé ce portique, afin d'y pratiquer un appartement pour le Duc d'Anjou, qui ne lui a presque point servi, & même n'est encore que commencé; & qui pis est, ne sera jamais ni commode, ni achevé: en voilà déja une partie de retablie, faisons revivre l'autre.

Comme sa beauté consistoit particulierement dans l'ordonnance & la composition des tableaux de Champagne, c'est ce qui fera que je m'y arrêterai; mais auparavant il est bon que je dise un mot du caractere de ce Peintre, & de ses autres bonnes qualités. Pour lors donc on ne parloit dans ce Palais que de son pinceau, tout Flamand qu'il fût, le Cardinal l'avoir toujours preferé à tous nos autres Peintres François, pour peindre son appartement, & une partie de la Gallerie des Hommes-Illustres, non pas moins parce qu'il étoit habile homme, que parce que ses couleurs lui plaisoient très-fort. Ce naturel si posé qu'il voyoit en lui, sa fincerité, fa discretion, sa retenue, le charmoient bien autant que la facilité & la liberté de son pinceau, ni que ce beau finiment qu'on admire dans ses ouvrages : en un mot, c'étoit l'Appelles de cet Alexandre, & il seroit estinie des Critiques, bien plus qu'il n'est, s'il se fut par tout attaché aux

manieres de son Payis.

Champagne donc, dans le premier tableau de la voute avoit representé la figure de la Felicité publique, tenant en main une corne d'abondance

pleine de Sceptres & de Couronnes, éclairée dans le Ciel de l'œil brillant de la Prevoyance, accompagnée de Mercure & de Minerve, assistés de leurs symboles. Par cet emblême il n'est pas difficile de juger que ce Peintre vouloit faire entendre que, si le Cardinal de Richelieu avoit arraché quelques sleurons de Couronne, d'Espagne, des Princes d'Allemagne, & de l'Empereur, c'étoit par sa prudence, par son conseil, par son raisonnement, & par sa vigilance, qui l'éclairoient dans les affaires les plus som-

bres & les plus embarrassées.

A l'une des extremités du second tableau, la Prévoyance paroit assis sur les nues, accoudée sur le globe du monde, tenant un timon de la main droite, & de l'autre une massue; à l'autre bout l'Histoire, vêtue d'une tobe blanche, & regardant derrière elle, étoit sur les épaules de Saturne: dans une hauteur au-dessus, on voit deux petits ensans qui voltigent entre deux airs, & sollatrent avec un Serpent arondi en cercle, & se mordant la queue. Toutes ces sigures sans donte vouloient dire que nos neveux apprendroient d'une histoire pure & désinteressée, la prévoyance & la vigilance du Cardinal, & que ses actions, malgré le tems & l'envie, passeroient à l'éternité; car c'est par la figure circulaire, que les Philosophes & les Theologiens tachent de nous faire concevoir l'immortalité; & c'étoit encore par un Serpent qui se mange la queue, qui se roule & se tourne en cerèle, que les Egyptiens la representoient.

Dans le centre du troisiéme tableau, Appollon le Dieu des arts & de la lumiere, monté fur une nue, joue de la Lire: là il est environné des arts, des sciences & des Muses; les unes concertent & chantent ensemble les éloges de leur Maître; les autres l'admirent & méditent son panegyrique. C'étoit là proprement l'occupation des beaux esprits du tents du Cardinal de Richelieu, pendant que lui de son côté discouroit souvent avec eux,

les maintenoit & leur faisoit du bien.

Junon dans le quatriéme, tenant de la main droite une Grenade, & de la auche une Olive, marche à la tête de l'Abondance, de la Vertu Heroïque, & de la Renommée. Champagne assurement esperoit alors, ou du moins souhaittoit la paix; il est bien constant qu'elle dépendoit absolument du Cardinal; & même en ce tems-là il y avoit grande apparence qu'il nous la donneroit si heureuse, que toute la terre l'apprendroit avec étonnement de la bouche de la Renommée.

Le dernier Trophée érigé dans cette Gallerie à la vertu du Cardinal, ne consiste qu'en trois sigures. La principale represente le genie de ce grand Ministre; les deux autres, sa prudence & sa generosité. Ce genie est monté sur un trône relevé de quelques marches; ses deux compagnes à ses pieds, sont assisses au bas du trône. Au reste, si Champagne a introduit la Prudence dans la plupart des tableaux de cette Gallerie, c'est qu'il a cru avec raison, que c'étoit plus par cette vertu, que par toutes les autres ensemble, que nous nous rendions immortels; & qu'il avoit remarqué dans les actions du Cardinal que la prudence en rehaussoit d'ordinaire l'éclat & la grandeur.

Les ennemis du Cardinal disent qu'il ne faut pas s'étonner si ce Portique lui plaisoit si fort, après tant de flaterie; lui sur tout qui étoit si sensible à la louange. Pour ce qui est du travail du Peintre, ses envieux pretendent que ce long panegyrique n'est point dans les regles; que l'ordre donne le prix à toutes sortes d'entreprises, & principalement à celles de l'esprit; que ce n'est pas assés que ces tableaux composent ensemble une histoire, qu'il faudroit encore que dans la suite on remarquât cet ordre & cette sym-

metrie qui lui manquent.

## LA GALLERIE DES HOMMES ILLUSTRES.

A Gallerie des Hommes Illustres, comme j'ai dit, regne le long de l'aîle gauche de la seconde cour, & n'est separée de l'autre Gallerie, dont je viens de parler, que par la Chambre du Roi, qui étoit auparavant celle du Cardinal de Richelieu, & qu'il a conduite lui-même : que si elle est un peu obscure, & meme basse & étroite, peut-être doit-on s'en prendre à son Maçon plutôt qu'à lui. C'est-là qu'il a placé ces Heros, qui par leurs conseils & par leur courage ont maintenu de tout tems la Couronne: lui même en fit le choix, & les rangea ainsi que nous les voyons, avec des distiques, des emblêmes, & quelques representations de ce qu'ils ont fait de memorable. Les Distiques sont en lettres d'or au bas de chaque portrait, & aux deux côtés les emblêmes & les actions signalées separément: chacun de ces portraits est encore accompagné de deux bustes de marbre; & toutes ces beautés sont entrelassées avec tant d'art, qu'elles forment ensemble un mélange tout extraordinaire, & dont on est surpris. Ce qui s'y trouve de plus précieux, sont les marbres. Quelques-uns tiennent qu'ils furent envoyés au Cardinal par l'Abbé Mazarin, & par le Marquis de Frangipani; d'autres au contraire veulent qu'ils ayent été tirés de Fontainebleau; peut-ctre n'y a-t-il que les meilleurs qui soient venus d'Italie.

Les portraits furent peints plus grands que nature, par Vouet & par Champagne, le reste sur executé par Juste & par Paerson. Bourbon sit les distiques & les éloges; mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qui y Sont aujourd'hui; il n'y en a, dit-on, qu'une partie, ceux qu'il avoit faits étoient tous excellens, & ont été gatés par des ignorans, & par ses ennemis. Guisse Interprete Royal, composa tout ce grand nombre d'emblêmes qu'on y voit; de ce tems-là il n'y avoit personne en France, qui sut ni mieux versé que lui en ce genre-là, ni plus fertile. Montmaur, qui n'étoit pas de cet avis-là, s'imagina que cet Avanturier avoit entrepris sur sa charge d'Intendant des devises, & même se vanta si publiquement, que Guisse avoit emprunté de lui quelques-unes de ces emblêmes, que cet Interprete en 1644, fut obligé de refuter par écrit cette calomnie, & de détromper ceux que son adversaire avoit préoccupés; & apparamment c'est ce qui lui sit mettre au jour ces emblêmes, mais que depuis nous avons vu paroîtte avec bien plus d'ordre & de bruit, lorsque Heintz & Bignon donnerent au Public, dans un Volume in-folio, cette Gallerie toute entiere, avec un abregé que fit la Colombiere de la vie des grands Personnages qui y sont representés. Les moindres beautés de ce Livre sont les emblêmes & les ornemens; & quoique Bignon & Heintz ayent fait leur possible pour se surpasser eux-mêmes, avec tout cela dans les grandes figures on n'y remarque point cette science, & cette liberté qui se voit dans les originaux: aussi avoient-ils été faits par Champagne & par Vouet avec tant d'émulation, que, comme le Cardinal ne vouloit point se servir de Vouet, & cependant à la fin y ayant consenti, celui-ci n'oublia rien pour signaler son pinceau, & montrer qu'il valoit bien, tout au moins, celui de son rival.

Pour ce qui est de recouvrer les portraits originaux de tous ces Heros, qu'ils avoient à peindre, Vouet ne les alla pas chercher plus loin que dans la petite Gallerie du Louvre, où il en copia quatre d'après Bunel; & quant eux autres qu'il n'y rencontra pas, dont il avoit besoin, il les sit de caprice, & tacha simplement à leur donner des têtes & des attitudes, qui repondissent à la grandeur de leur ame. Champagne sur plus religieux, & n'épargna rien pour saire revivre la memoire & les visages de ceux qu'il

#### Liv. VII. DE LA VILLE DE PARIS.

avoit choisis pour lui : il peignit d'après Porbus le portrait de Henri IV. d'après Vandik celui de Marie de Medicis, d'après Raphaël Gaston de Foix 3 à l'égard des autres, il chercha dans Thevet, & remua les cabinets les plus curieux pour les trouver.

De tous ces portraits, au reste, le meilleur est celui de Gaston de Foix; & de vrai, jamais Raphaël n'a fait de figure plus simple, car d'abord il semble qu'il l'ait faite par maniere d'acquit, & en se jouant, ou que par la basselle de son expression il se soit efforcé de diminuer la reputation de ce grand homme. Pour peu neanmoins qu'on ait de connoissance de la peinture, & de la candeur de cet excellent Ouvrier, on ne demeure guere dans cette erreur. Encore que Gaston dans cetableau soit representé de bout, nud-tête, armé, tenant de la main gauche une demie pique assés negligemment, le bras droit étendu le long de son côté avec non-chalance; encore, dis-je, que dans une si simple posture il n'y air rien de brillant en apparence, ni d'heroïque, on ne laisse pas toutesois de voir un artifice, & un favoir inimitable à travers toute cette simplicité, qui jamais n'a été entreprise, ni executée heureusement, que par Raphael. Jamais armes ne surent plus simples que celles-ci, elles ne sont rehaussées, ni de dorures, ni d'ornemens, ni de basses tailles, & neanmoins il n'y a rien de si majestueux. Dans sa tête il ne se voit ni fierté, ni orgueil: elle n'est ni ambitieuse, ni terrible, & pourtant est fort martiale; il a les cheveux asses courts, & un peu mêlés; sa barbe tombe sur ses levres; le hâle l'a fatigué; la poussiere, la fumée lui ont bazanné le visage; mais toutes ces negligences, & tous ces mepris de soi-même, siéent si bien a un Guerrier. Il part de ses yeux une certaine douceur entremêlée de je ne sai quoi de majestueux; enfin il semble que Raphaël, animé par la presence de ce Heros, se soit efforcé de montrer sur ce tableau, que si Gaston de Foix étoit le plus brave & le plus vaillant Capitaine de son tems, lui-même de son côté étoit le plus savant Peintre, & le plus accompli de son siecle. Toutes ces belles qualités qui reluisent sur la copie de Champagne, éclatent encore bien plus sur l'original, qui est entre les mains du Duc de St Simon, & qui ne porte qu'un pied & demi de haut.

Ce tableau n'est pourrant pas la seule belle chose de notre Gallerie, encore qu'il foit le plus excellent. Les portraits de Louis de la Tremoille, & de Gaucher de Chastillon, sont d'une maniere & d'une beauté que tout le monde a estimée; le premier est de Champagne, l'autre de Vouet; l'un est de caprice, l'autre d'après une tête de Louis de la Tremoille, peinte de son vivant. Ce Heros est representé, commandant & donnant les ordres aux Officiers de son armée, d'une façon grave, douce & imperieuse tour ensemble; son habit est majestueux, son attitude serieuse, l'air de sa tête noble, grand, libre & aimable; mais fur tout la composition de son corps est si ingenieuse, que ce n'est pas une des moindres choses de Champagne, & sans doute ce qui a été cause que tant de personnes ont regardé ce portrait, comme le meilleur de ceux qu'il avoit faits pour cette Gallerie; & quoiqu'il y soit le plus mal placé, & à un endroit qui n'est nullement propre à mettre une figure; cependant c'est ce qui sert à faire éclater davantage l'invention & l'esprit du Peintre: car, comme il se trouvoit gêné par une porte qui le reduisoit à ne faire qu'une demie figure, & à couper les jambes à son Heros, il l'a representé assis au milieu d'une campagne, reposant un pied nonchalamment sur un de ses genoux; son siege est disposé de saçon, qu'il semble descendu, & être caché derriere la porte, & qu'un bout de l'ouverture de cette porte serve d'appui à sa jambe gauche. Je sais bien que les amis de Vouet ne font pas grand cas de cette invention, comme n'y ayant rien à tout cela d'extraordinaire, ni de fort spirituel; mais je sais aussi ce que les amis de Champagne disent de Vouer, & de son Georges d'Amboise que l'on voit au-dessus de la porte paralelle à

celle-ci, à qui il a ôté les jambes: ce n'est pas que Vouet soit moins louable à cause de cette sterilité; mais il le seroit encore plus, s'il n'avoit point voulu ravir à Champagne l'estime qu'il merite pour cette invention. Nonobstant cela, les uns & les autres consessent que ce portrait est le plus achevé de ceux dont Champagne ait embelli cette Gallerie; que le plus accompli de Vouet est celui de Gaucher de Chastillon, & si l'on en excepte la copie de Raphaël, qu'ils ne voyent rien là de si bien peint, ni de si terrible; mais qu'enfin, generalement parlant, les tableaux de Vouet va-lent mieux que ceux de Champagne. Vouet dans l'attitude de cet Homme Illustre s'est efforcé de representer la qualité de gaucher, qui lui étoit naturelle, & qu'il avoit apportée avec lui en venant au monde. Il est debout montrant le dos, appuyé moins ferme sur le pied droit que sur le pied gauche : la main gauche accoudée sur son côté : la tête fierement retournée sur l'épaule gauche, & toutes ses actions gauches, si difficiles à exprimer, y sont admirables, & avec adresse; son corps est convert d'une cuirasse, & sa main droite armée d'une demie-pique. Il porte un manteau qui descend negligemment de dessus son épaule droite, jusqu'au dessous de ses armes, & qui après plusieurs plis & replis galants & bien choisis, est retenu & relevé par sa main gauche, accoudée comme j'ai dit. Quelques-uns ne considerent dans ce portrait que cette attitude si resolue, & pratiquée si rarement : les autres le trouvent bien peint, bien dessiné, d'une grande & forte maniere : les Savans en sont étonnés, & n'en estiment pas moins l'art que l'invention. Les Critiques ne voyant rien à redire à l'art, en veulent à l'action & à la tête : disent qu'il manque à une action si vraie & si naturelle, une tête veritable & originale; que cette figure n'est que le spectre, le phantome, & l'effigie de Gaucher: que cette belle attitude est empruntée du Carrache; que Vouet ne se contentant pas de la copier pour le Palais Cardinal, l'a fait encore entrer dans la tapisserie de Renaud & d'Armide.

### L'APPARTEMENT DE LA REINE.

'APPARTEMENT de la Reine est de beaucoup plus grand, plus commode, plus galant & plus superbe que celui du Roi. Cette longue fuite de salles, de chambres, de cabiners, sans les autres membres & departemens superflus, font croire que dans toute l'Europe il ne se peut rien voir de plus ample, de si accompli, ni de si majestueux. Le Cardinal de Richelieu le commença, & le fit peindre par plusieurs; mais il ne lui donna pas l'étendue que nous admirons : ce fut la Regente qui s'avisa de l'agrandir, & quant au-dedans en abandonna la conduite à Vouet, qui passoit pour un des meilleurs Peintres de l'Europe, & lui-même le croyoit si bien, qu'il ne faisoit aucune difficulté de s'en vantet. La Reine donc, & Vouet aussi, se proposoient de rendre ce département le plus riche qu'ils pourroient, & de fait, le Cardinal n'y avoit rien fait faire qu'un grand cabinet à la verité, qui n'avoit pas son pareil en France, excepté celui de la Reine à Fontainebleau, quoique pourtant dans les autres pieces ils'y trouvât quantité de bonnes choses executées par des Peintres choisis, entre autres cet Hercules de le Brun, executé avant qu'il allât en Italie, domptant les chevaux de Diomedes, qui rappelle toutes ses forces & sa colere pour achever d'assommer ses ennemis, où la mort, le courage, la furie & la vigueur sont si bien exprimés, que Poussin lui même dit au Cardinal de Richelieu, que le Brun étoit un jeune homme de grande esperance, & rel que si jamais il passoit les Monts quelques jours, ce seroit un excellent Peintre: & de fait ce tableau, tira le Brun de l'obscurité où sa jeunesse le tenoit caché,

Entre

Entre plusieurs belles parties, dont la Reine accompagna cet appartement, non moins gentilles que commodes, les principales sont un Bain, un Oratoire & une Gallerie. Le Bain veritablement est petit, mais fort enjoué; de toutes parts ce ne sont que seurs, ornemens, chisfres, payisages, couchés sur un sond d'or, & enlassés les uns dans les autres avec beaucoup d'art & de caprice: pour ce qui est du dedans, la conduite de ce Bain, ainsi que tout le reste de cet appartement, sur abandonné à Vouet, qui en distribua les ornemens à plusieurs: les sleurs à Louis, & les payisages à Belin.

#### SA GALLERIE.

A Gallerie est placée à l'endroir le plus retiré: Vouet l'a couronnée d'un plat-fond aussi riche que doré, mais materiel; & Macé l'a pavée d'un partere de Marqueterie, travaillé artistement. Le lieu qu'elle occupe est si retiré, & si loin du bruit, que le Conseil d'en haut s'est toujours tenu là, tant que le Roira logé dans ce Palais; & ce sur là encore que la Regente executa cette celebre entreprise contre la liberté des Princes de Condé, de Conti, & du Duc de Longueville.

### L'ORATOIRE.

L'ORATOIRE est environné de tableaux où Champagne, Vouet, Bourdon, Stella, Lahire, Corneille, Dorigni & Paerson, ont peint en concurrence la vie & les attributs de la Vierge; travail où il se voit tant d'émulation, qu'il est asses difficile de juger laquelle de ces Histoires est la plus achevée; car enfin si ce ne sont pas leurs chef-d'œuvres, aussi ne sont-ce pas leurs coups d'essai. Il n'y en a pas un qui n'alt ses partisans & ses amoureux; la plupart neanmoins qui s'y connoissent, estiment plus que pas une, la fuire de la Vierge en Egypte, par Bourdon. De grands carreaux de cristal mon-rés dans de l'argent, éclairent cette retraite si agréable; des Points & des Triangles encore d'argent, ciselés & enrichis de quantité de beaux ornemens, soutiennent cette belle vitre; & quoiqu'il n'y ait qu'une seule croi-sée, l'argent cependant y a été employé avec tant de prosusion; qu'il y en est entré plus de vingt marcs.

#### LE GRAND CABINET.

Le grand Cabinet de cet appartement a été long-tems la merveille & le miracle de Paris. On y a vu un tableau de un de Leonard de Vinci, que du Fresne a décrit dans la vie de ce Peintre. Toute la parenté de la Vierge, d'Andrea Del-Sarto. Un Enée sauvant Anchise sur ses épaules, d'Annibal Carrache. Une Nativité, de Gaudentio. Une Fuite en Egypte, de la grande, & de la forte maniere du Guide. Un St Jean monté sur un Aigle, que peu de gens reconnoissent pour être de Raphael. Deux tableaux de Poussin, avec les Pelerins d'Emaüs, de Paul Veronese.

On a vu, dis-je, tant de curieux tableaux dans ce grand Cabinet, où maintenant il ne se trouve plus que leurs copies, les originaux ayant été transportés à Fontainebleau, dans l'appartement que la Regente a fait faire pour elle, & ainsi je les laisserai là, sans m'y arrêter: neanmoins à cause Tome II.

romato.

que les Pelerins de Veronese sont d'un si grand goût, que les autres tableaux de tous ces illustres Peintres que je viens de nommer, quelque excellens qu'ils soient, ne paroissent presque rien devant celui-ci; il faut que je le copie avec le Maire, afin qu'on en puisse mieux juger, & voir si

ce Copiste a suivi de près son original.

Au milieu de ce tableau, & dans une grande Sale, on voit Jesus-Christ assis à table entre deux Disciples; à l'un des bouts paroit un noble Venitien avec sa femme, ses ensans; aussi-bien que ses domestiques sont repandus dans cette Sale, & tous differemment quant à l'attitude; les petits enfans, qui ne songent qu'à jouer, & qui par tout cù ils sont, en trouvent l'occasion, folâtrent avec des chiens assés près de la table, les embrassant, les caressant, & cela avec tant d'innocence, qu'il ne se peut rien voir de plus ingenu, ni de plus enfantin. Les valets d'autre côté, gens d'ordinaire asses grossiers, ne sont pas tellement occupés à se décharger sur la table, de leurs viandes & de leurs plats, qu'on ne remarque sur leur visage & dans leurs yeux, qu'ils pretent l'oreille à ce que dit le Sauveur, & le contemplent à la derobée; & de plus, qu'ils songent à servir le mieux qu'ils pourront. Entre ces domestiques, on estime sur tout un gros Cuisinier, qui est si gras, si rond & si potelé, que quelques-uns ont dit en riant, qu'il leur sembloit le meilleur Cuisinier du monde; une taille pourtant si colossale que la sienne, ne vient pas trop bien à ce tableau, & d'autant plus que dans cette Histoire elle paroit être la figure dominante. Toutes les autres figures sont bien autrement judicieuses; elles ont les yeux tournés sur le Sauveur, & sont attentifs à l'écouter, mais plus ou moins, selon qu'ils sont plus âgés, & qu'ils ont plus de raison. Aussi s'apperçoit-on que le noble Venirien & sa femme ne perdent pas la moindre de ses paroles; leurs fils & leurs filles de quelque seize à dix-sept ans, l'écoutent à la verité, mais il s'en faut beaucoup que leurs yeux soient aussi arrêtés, & leur esprit aussi present que ceux des deux Disciples : on reconnoit à l'enslure de leurs arteres & de leurs veines, que leur esprit est bandé, tant ils prennent de goût à tous les mysteres, & aux belles instructions qu'ils entendent; leur joie, leur surprise, leur extase, se lisent dans leurs actions, & particulierement sur leur visage; à leur geste il se voit qu'ils voudroient que chacun gardat un profond filence : dans leur corps, combien admiret-on de belles parties, & toutes si nobles? Que de grandeur? que d'amour? que de sainteté dans leurs têtes? Dans celle du jeune Disciple, ses vertus paroissent pleines de vigueur, fixées dans celle du vieillard; mais si consommées dans la figure de Jesus-Christ, que même sa Divinité y éclate; toutes les parties de son visage sont si tendres, ses dents si blanches & si bien rangées: son front large & serein nous represente une ame tranquile & religieuse; ses yeux sont remplis de douceur & de gravité: là ce grand mépris qu'il a pour le monde, n'est pas moins visible que son ardeur pour le. Ciel; rien de terrestre, rien que de divin : il en sort une lumiere qui surprend, qui charme, & qui embrase ses auditeurs; enfin cette tête est telle, qu'encore que les autres semblent de ronde bosse, soient naturelles, vivantes, bien peintes, & estimées generalement, elles ne paroissent neanmoins que des têtes de terre & de boue auprès de celle-ci: ce qui a donné sujet de croire à quelques-uns, que Veronese n'a pu peindre si parfaitement son Createur, sans l'avoir parfaitement aimé. Je n'ai que faire de dire que ce Peintre étoit judicieux, expressif, terrible & spirituel dans ses ordonnances; qu'il peignoit avec une liberté & une facilité incroyable, & que s'il eut été aussi correct, il auroit approché de bien près les Titiens & les Raphaëls; ce que ne fait que trop voir ce beau tableau, qui est son ches-d'œuvre, où tout est touché avec autant de genie, que de fierté & de savoir; il ne s'y voit rien de flatté ni de leché, tout y est libre : de près il semble que ce ne soit rien, ou tout au plus un ouvrage fait à la

hate; ce beau pâtis, cette riche union de couleurs qui paroissent si bien mariées, choisses & distribuées; ces grands airs de tête qui étonnent, ce beau choix de draperies, cette ordonnance si rare & si ingenieuse; tout cela disparoit, ce n'est plus que consusion de couleurs éteintes, repandues sans ordre & sans dessein, que figures croquées, qu'une grande toile peinte en détrempe, frottée & brossée avec des décrotoires.

Ce Tableau au reste, n'étoit pas encore commencé, quand Vasari mit au jour la vie des Peintres illustres, aussi n'en dit-il rien; mais pour Rodolfi, qui l'a vu plusieurs fois, & bien examiné dans le cabinet du Seigneur Muselli, il en parle comme de la plus belle histoire, & de la plus gracieuse que nous ayons. Quelques-uns à la verité, qui s'y connoissent, la passion à part, ne vont pas si vite, de crainte par des louanges si excessives, de faire tort à la reputation de ces Hommes illustres, qui sans difficulté ont fait de meilleures choses : que certainement c'est un des chef-d'œuvres de ce grand Peintre, & doit passer pour une piece excellente & achevée; mais enfin que dans ce tableau il se remarque deux points de vues, l'un pour le pavé, l'autre pour la table; qu'ils s'étonnent que Rodolfi ne se soit pas apperçu d'une faute si grossiere : que le Sauveur y paroit trop de fois avec ses Pelerins, & trop differemment : que Dieu, tout puissant qu'il soit, ne peut pas rompre le pain à Emaüs, au misseu de ses deux Disciples, & converser avec eux en même tems au milieu d'une grande campagne, à une demie lieue, ou une lieue au-de-là; que Dieu à la verité se multiplie tant qu'il veut, mais qu'il ne peut pas multiplier une même personne; que l'enthousiasme & le caprice sans doute donnent quelque licence au Peintres, aussi-bien qu'aux Poëtes, mais qu'elles ont des bornes & des regles que la raison & le jugement leur ont prescrites; que telle erreur ne peut être défendue ni fortifiée par l'usage, & quoique les plus savans Maîtres ayent échoué contre cet écueil, que personne ne doit pecher par exemple, par coutume, ni par compagnie; ensorte qu'il est facheux que les ouvrages de Michel Ange, de Jules Romain, & de quelques autres Peintres illustres. se trouvent défigurées par des fautes si lourdes, & si peu pardonnables.

#### LE BALCON.

Al dit que le Roi dans son appartement, ne jouit que de loin de l'air du jardin & de sa vue; la Reine au contraire en est si proche, que sa Chambre, ses Cabinets, ses Galleries, sont les parties les plus claires, & les plus égayées de tout ce Palais; & comme cette vue est sort agreable, & qu'il y a plaisir de la posseder avec plus de liberté que par des senêtres, on s'avisa de conduire un balcon le long des principales pieces qui regardent de front sur le jardin, & de le saire aller en retour jusqu'au bout de la Gallerie de la Reine. Mercier pour ce balcon songea à la balustrade, asin d'inventer quelque chose de galant, & y a si bien réussi, qu'il ne se voit rien en ce genre-là, de plus beau, de plus riche, ni de mieux entendu. Pour ce qui est de l'execution, on s'en rapporta à Etienne Doyart, autrement appellé Maître Etienne de Nevers, Serrurier ordinaire des bâtimens du Roi, qui suivit si ponctuellement les intentions de Mercier, que ceux du métier avouent que c'est le ser le mieux coupé, le mieux souillé, le mieux ciselé qu'ils ayent jamais vu.

Cette Balustrade est composée de panneaux & de pilastres, revêtus de fleurons, de fleurs de Lis, de seuillages & d'enroulemens, rehaussés d'or, & tournés de fort bonne grace. Les pilastres sont éloignés l'un de l'autre de quelque six pieds, & garnis chacun d'une grande fleur de Lis, accompagnés de fleurons & d'enroulemens. Les panneaux occupent chacun tout l'espace

Tome II. Yii

101100/1

qui est entre deux pilastres, & sont remplis de sleurons, de seuillages & d'ovales, qui finissent en rouleaux, liés ensemble artistement; à chaque travée il y a deux frises, l'une en haut, l'autre en bas, composée chacune de sleurons & de sleurs de Lis à claire voie; le tout ensemble est distribué avec un tel ordre, & tant d'esprit, que la critique n'y trouve rien à mordre: aussi est-il non seulement à jour & de relief, mais même ciselé avec plus de tendresse, de mignardise & de patience, que ne pourroit être l'argent, travaillé par les plus habilles Orsévres.

#### LE ROND-D'EAU.

NE chose fort belle au Palais Cardinal, est cet Etang, ou grand bassin, appellé Rond-d'eau, qui porte quatre-vingts-deux toises de circonference; il est reculé à une des extremités du jardin, & environné d'une large allée, & d'un petit bois où regne le silence, qui n'est interrompu que par le petit murmure que fait un jet d'eau, qui sort du centre du bassin.



## LE PALAIS MAZARIN.

L car les commencemens en ont été très petits, les progrès fort grands,

& peut-être la fuite en sera-t-elle admirable.

Quand on cut achevé le Palais du Cardinal de Richelieu, tout le monde le tenoit pour le plus grand, & le plus accompli qu'on cut jamais vu dans le Royaume: chacun admiroit le nombre & le choix des Bustes & des Statues tant de son jardin, que de ses galleries. Son cabinet de peintures passoit pour le plus rare de la France; le vaisseau de sa Bibliotheque sembloit le plus vaste & le plus superbe du monde: on parloit des Volumes imprimés, & des Manuscrits qui la devoient remplir, comme du plus nombreux amas de Livres qui jamais cût été fait, depuis que les Lettres & les Sciences ont commencé à être en estime; ensin ce lieu superbe étoit regardé comme le dernier effort de la magnificence.

Cependant à le comparer avec le Palais de Jules Mazarin; non seulement le vaisseau de sa Bibliotheque est tout autre 'que celui du Palais Cardinal, mais encore les Livres & les Manuscrits qu'il a ramassés, sont & beauçoup plus curieux, & en bien plus grand nombre. Pour ce qui est de son Palais, quoiqu'il consiste en plusieurs grands appartemens, il n'y a pourtant point de chambres presque, ni de cabinets, où il ne se trouve plus de tableaux, de bustes & de statues, que dans l'autre; de sorte qu'on peut dire, que ce qui a été admiré plus long-tems de toute la France, n'étoit, pour ainsi di-

re, que l'ébauche de celui dont je vais faire la description.

La France & l'Italie sont les seules parties de l'Europe, qui ayent contribué à l'ornement de la maison du Cardinal de Richelieu; mais pour achever le Palais Mazarin, la Hollande, la Flandre, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Grece, la Perse, la Chine, l'Asse, ou plutôt en un mot, le monde entier, s'est comme dépouillé de ses richesses, de ses curiosités, de ses plus beaux meubles, de ses meilleurs Livres, de ses plus rares Manuscrits, de ses peintures, & de ses sigures les plus excellentes.

## L'EDIFICE EN GENERAL

Lest situé à la rue neuve des Petits-champs, au coin de la rue Vivien;

derriere le Jardin du Palais Royal.

Charles Duret de Chevri, President des Comptes l'a commencé. Jaques Tubeus aussi President de la même Chambre, y a joint depuis une grande maison voisine, & le Cardinal y a fait faire trois galleries, une Bibliothéque, une écurie, une basse-court, un jardin & les beaux appartemens, qui s'étendans jusqu'à la rue de Richelieu, regnent le long de la meilleure partie de cette rue, & de la rue-neuve des Petits-champs. Dans ce grand assemblage de maisons, d'Hotels, & de bâtimens de différente manière : il a renfermé tant de departemens, qu'il y en a assés pour loger superbement plusieurs Princes & Princesses avec tous leurs Officiers.

Mais après tout à considerer ce Palais en l'état où nous le voyons; on peut dire que ses commencemens ont été si mediocres, que tout ce qu'il a de meilleur aujourd'hui, il le doit au Cardinal. Je ne m'amuserai pas à en faire une description si exacte, puisqu'enfin le tout ensemble n'a rien de fort regulier: je dirai seulement que de tant d'appartemens differens qui s'y trouvent, les curieux en admirent quatre, comme surpassant len grandeur, en commodité, & en magnificence les plus celebres du Royaume.

#### APPARTEMENS PRINCIPAUX.

HACUN de ces quatre appartemens principaux est accompagné d'une falle, d'une anti-chambre, d'une chambre, & d'une autre chambre à alcove, ou de parade, dont les portes ordonnées en droite ligne, & correspondantes conduisent la vue au travers, dans des sallons, des chambres à l'Italienne, dans la campagne, & même dans les nues : tous au reste se déchargent dans des cabinets, des garde-robes, & des chambres de degagement; & de plus les unes se terminent par une gallerie : les autres sont attachées à un sallon, ou à cette illustre Bibliotheque. Enfin il n'y en a pas un qui jusques dans ses moindres parties, ne soit rehaussé d'or & de stuc, & orné de tant de bustes, de statues, & de peintures, que peut-être jamais un tel amas de choses curieuses, & mieux choisses n'a été fait, depuis que les grands Seigneurs ont cette belle passion qui fait éclater la splendeur de leur fortune. Je parlerai de la Bibliotheque en un autre lieu. On remarquera seulement, que derriere tous ces beaux logemens, sont étendus d'un côté un parterre fort propre, & un jardin assés spacieux, qui n'est pas encore achevé : dans l'autre on a pratiqué une basse-court, accompagnée d'un grand manege découvert, & de quantité de remises de carrosses.

### L'ECURIE.

L'ECURIE est si longue & si superbe que les Etrangers avouent que ni dans l'Europe, ni dans toutes les autres parties de la terre ils n'ont rien vu qui lui puisse être comparé, ni qui en approche.

On y entre par trois grandes portes cocheres; un berceau de briques & de pierres de tailles lui sert de couverture; dans la naissance de sa voute sont épargnés & sculpés les chiffres, & les armes du Cardinal; elle est

large de quatre toises, longue de près de vingt-sept, & éclairée de dix-neus grandes croisées; les pilliers, les auges, & les rateliers, sont de bois de chêne tourné, & derriere les chevaux regne un espace ou route, si large que cinq ou six personnes s'y peuvent promener à l'aise: j'y ai vû cent chevaux barrés tout d'une suite. Dans les embrasures des croisées, il y a des bancs, où sont les lits des palesreniers, & des armoires pour tous les uten-siles necessaires à une écurie: ces armoires au reste & ces bancs sont si bien pratiqués, que non seulement ils cachent tous ces vilains objets qui d'ordinaire designment ces sortes de lieux, mais sont encore un très-bel effet à la vue.

Or comme dans tout le corps de mon ouvrage je me suis proposé de ne point parler des belles choses qui peuvent changer de maître, & de lieu; sans doute je devrois passer sous silence les peintures, les statues, & ces meubles si magnisques, dont ce Palais est orné: emporté neanmoins par la beauté de la matiere, je ne puis m'empêcher de me donner ici quelque liberté.

Cependant pour ne pas ennuyer par une trop longue suite de descriptions, je me rensermerai dans de certaines bornes, & même qui seront assés étroites.

#### MEUBLES.

E ne parlerai point de quantité de vases, de tasses, de croix, de bassins, de damiers, d'écritoires, de chandeliers, d'avanturine, de parangon, d'albâtre, de marbre, de cristal, d'ambre, de nacres de perles; de jaspe Sardonnique & Oriental, d'agathe & de lapis, de toutes sortes de formes

& de figures.

Je ne dirai rien non plus d'un nombre prodigieux de tables, de cabinets de tapis, de tapisseries, lits, emmeublemens, buffets & chapelles, tous rangés dans le garde-meuble, avec non moins d'ordre & de symmetrie que de commodité. Mais entre autres choses, il faut que je dise qu'on m'y a fait voir une tasse d'heliotrope, taillée en forme de navire, haute desept pouces, large de onze, longue de neuf, & enrichie d'un carrouche sur la pouppe & de douze sur les slancs.

On m'y a montré une croix d'avanturine, garnie de douze chatons, & de plusieurs grenats; & un Canon de la Messe de jaspe verd d'Orient, orné d'agathes, de lapis Orientaux, d'ameties, de grenats, & de quantité d'autres pierres precieuses; tout le reste n'est ni moins rare, ni moins riche.

Pour ce qui est des tables, les unes sont de marbre gris, de marbre de Gennes, d'ébeine, & d'écaille de tortue, les autres de porphyre, de pierre de parangon, de pierre de touche, & ornées de jasse, de nacre de perle, de Calcedoine, de cornaline, de corail, d'agathes, de lapis, d'amethistes, & d'heliotropes, qu'on y a rangés & rapportés avec tant d'industrie, qu'elles representent des vases, des tridents, des dauphins, des papillons, des viseaux, des seuillages, des sessons, des panniers de sleurs, & des trophées d'armes à la Turque.

Quant aux cabinets, îl n'y en a que d'ébeine, d'écaille de tortue, de pierre de parangon, & tous revêtus de colomnes de lapis, de tableaux d'émail, & de miniatures, d'ailleurs tout couverts, ou de cornalines, d'agathes, d'amethistes, d'heliotropes, ou de quantité d'autres pierres precieuses, jointes & unies ensemble si artistement, que les uns composent des roses des bouquets, & des animaux, les autres des pots de sieurs, & des oiseaux

perchés sur des branches chargées de seuilles & de fruits.

Tous les tapis sont ou de Turquie, ou de Perse, ou de la Chine, les

uns sont rehaussés d'or & d'argent; les autres sont de cotonine travaillés à petit-point & relevés de fleurs, de figures & d'autres ouvrages à la Chinoise.

A l'égard des rapisseries, les unes sont de tassetas, de damàs, de velours. de brocard d'or & d'argent, & de toutes sortes de couleurs; les autres de haute ou basse lisse, de laine ou de soie, rehaussées d'or ou d'argent, de toutes les fabriques & d'après les meilleurs Peintres. Les unes ont été faites en Flandre & en Angleterre; les autres aux Gobelins, au Louvre & à la Savonnerie; & de plus, il n'y en a presque pas une qui ne soit du dessein de Raphael, de Jules Romain, d'Albert Dure, de Tempeste, de Rubens, de Pietre de Cortone, du Cavalier Jasepin, on de quelque autre excellent Peintre.

Enfin les lits & les emmeublemens sont de damas à ramages, de velours, de gaze de la Chine, & de tapisseries à petit point, de laine & de soie, facon de Perse, de toutes sortes de couleurs; & si les uns sont en broderie par bandes d'or & d'argent, brodées de fleurs d'or & doublées de lames " d'argent, les autres sont enrichis de payisages, de pots de fleurs, de trophées d'armes & de figures.

Mais laissant-là toutes ces choses si precieuses, qui vont à l'infini, pas-

sons à d'autres beautés.

## BUSTES, STATUES, TABLEAUX, EN GENERAL.

'A I vû dans ce Palais près de quatre cens têtes, bustes & statues antiques de marbre blanc d'Egypte, de bronze & de porphyre, qui font partie des depouilles de la Grece, de l'ancienne Rome, & peut-être de ce qu'elles avoient & de plus magnifique & de plus rare. La plupart des têtes font montées sur des bustes de même matiere & de couleur façon de brocart & façon de drap d'or à grandes taches.

On m'y a fait voir aussi jusqu'à cinq cens tableaux de cent-yingt Maîtres, entre lesquels sept de Raphaël sont admirés, trois du Correge, huit du Titien, deux d'André Del-Sart, douze de Louis Carrache, cinq de Paul Veronese, trois du Giorgion, six de Pordenon, vingt-un du Guide, trois de Paul Brille, vingt-huit de Vandick; plusieurs de André Mantegre, de Perrin de Crague, & de ces autres genies de la Peinture, qui ont ressuscité ce bel art, enseveli depuis tant de siecles par l'ignorance & la barbarie.

Quoique ces bustes, ces têtes & ces statues soient antiques & admirables, & que les tableaux de Raphael, du Correge, du Titien, d'André Del-Sart & des autres, soient peut-être leurs chef-d'œuvres, & que ces peintures aussi-bien que les marbres, meritent chacun à part leur éloge, & qu'on en fasse la description; je ne parlerai néanmoins que d'une petite partie, & encore dans le même ordre que je les ai vûs. Et parce qu'on m'a toujours conduit dans l'appartement bas avant que de me montrer les autres du premier étage, je ferai premierement mention des marbres qui m'ont le plus frappé dans les chambres & dans les galleries du rès de chaussée. Après je viendrai aux marches & aux tableaux qui parent les antichambres, les alcoves, les chambres à l'Italienne & les galleries des autres appartemens.

## LA GALLERIE BASSE, &c.

A Gallerie basse est environnée de près de cent bustes ou statues antiques de marbre, & les départemens ausquels elle est attachée en sont si remplis, qu'il semble qu'on les y ait plutôt entassés qu'arrangés; & quoique pendant les desordres qui survinrent, la meilleure partie de ces merveilles ait été dissipée, nous les revoyons encore aujourd'hui dans le même ordre où ils étoient avant la sedition: & cette Gallerie est encore la seule du Royaume qui ne soit parée que d'ouvrages de sculpture, sans tableaux, tapissèrie ni autres meubles, & peut-être même la plus riche du monde.

Les principales beautés de cette Gallerie & des autres pieces & appartemens qui l'accompagnent, sont;

Une Flore majestueuse & d'une très-grande maniere.

Une Vestale grave & admirable pour le beau choix de la draperie.

Deux Consuls Romains, hauts de dix palmes, tenant chacun une carselle, & estimés sur tout pour l'ordonnance & le beau maniement des plis de leurs robes.

Un Hercule qui étouffe Achelous du bras gauche, & tout prêt de lui

décharger un coup de massue pour l'assommer.

Une Amasone à genoux combattant, qui vend cherement sa vie à son ennemi, & dont le beau corps & la tête aussi belle que guerriere seroient capables de faire tomber les armes aux plus barbares.

Une Pallas grande comme nature, dont le corps est de porphyre, la tête

& les bras de cuivre doré.

Deux bas reliefs larges de six pieds & hauts de trois, qui representent la

mort de Niobé & l'apothéose de Germafficus.

Mais la merveille de ce bel appartement est sans doute une figure de Poppée sortant du bain; elle est grande comme nature, assisé dans une chaise antique, & enveloppée jusqu'au menton d'un grand drap mouillé, dont les plis ne cachent rien de la grace ni des proportions de son beau corps; on découvre sur son visage toutes les qualités d'une beauté achevée.

Outre sa majesté, l'attitude en est gracieuse, la draperie en est incomparable; son siege se ressent de la molesse & de la magnificence du siecle de cette Imperatrice. En un mot, sa sigure entiere est admirée de tous les curieux, & part assurément de la main de quelqu'un de ces illustres Seulpteurs qui florissoient à Rome sous Neron.

Les bustes de cet appartement ne sont pas moins excellens que les sta-

tues.

La maniere du Bacchus & de la Cleopatre est fort tendre. Celle de la Sybille & de l'Auguste est bien ferme & bien siere. La tête de porphyre de Pallas ou d'Alexandre est bien dessinée.

Il ne se peut rien voir de plus achevé que les portraits d'Antonin & de Faustine la jeune, qui s'entreregardent dans un seul morceau de marbre. Les cheveux d'Antonin sont peignés & frisés avec tant de sacilité & de patience, que ceux même qui sont profession de sculpture, les prennent pour être de cire ou de terre cuitte.

Enfin le buste d'Aristote n'est pas la piece qui fasse le moins de bruit parmi les Curieux: plus de cent ans durant il a été l'ornement le plus considerable du Château de Meudon. Henri de Guise, Cardinal de Lorraine, l'avoit placé dans un très-bel appartement de cette Maison de plaisance, qui conserve encore le nom de ce Philosophe, & qui est enrichi de colonnes de marbre & de peintures de Taddeo Zuccaro & de Francesco Primaticio,

Abbé

Abbé de St Martin. La seule chose dans ce buste qu'on peut trouver à redire, est qu'il est de marbre noir, telle couleur étant ingrate & déplaisante en sculpture; car outre qu'elle attriste, elle éblouit encore la vue & empêche de découvrir à l'aise sur le marbre toutes les beautés que le Sculpteur y a mises. Avec tout cela on ne laisse pas d'y appercevoir quantité de belles parties.

## LA GALLERIE HAUTE

ANS la Gallerie haute il n'y a pas tant de bustes ni de statues que dans la basse; mais on y voit deux figures antiques & un tableau d'Antonio Correggio, qui font l'un des principaux ornemens de ce Palais, dont je donnerai la description après avoir fait celle de ce beau lieu.

Cette Gallerie d'un côté est éclairée de huit grandes croisées & ornée de l'autre d'autant de niches. La voute qui la couronne a été peinte à fresque en six mois par Romanelli, Peintre Romain, fort gracieux, & l'un des plus diligens de notre siecle. Les niches ont un peu moins de largeur que les senêtres vis-à-vis desquelles elles sont distribuées, mais elles s'élevent depuis le parterre jusqu'à l'arrachement ou naissance de la voûte, chacune au reste enrichie d'une statue antique de marbre blanc & d'une excellence très-particuliere. Les murs tout environnés de tableaux, de cabinets, de tables, de bustes, dont les têtes sont de bronze & de porphyre, & les épaules d'albâtre Oriental véné, saçon de brocart & de drap d'or, & sont encore tapissés de damas rouge cramois, semé des armes & des chiffres du Cardinal, & rehaussés de passement d'or de Milan, d'une largeur & d'une épaisseur extraordinaire.

: Mais entre un grand nombre de figures & de tableaux qui sont rangés dans les niches, sur les tables & dans les trumeaux, il n'y en a point qu'on admire davantage, que deux Faunes antiques de marbre blanc & le mariage de Ste Catherine, du Correge.

Les Faunes sont si excellens, que les plus savans Sculpteurs disent qu'ils peuvent entrer en comparaison avec les chevaux de Montecavallo, le Laocoon, la Venus de Medicis & les autres meilleures figures de l'ancienne Rome, qui se sont garanties de l'injure du tems, de la fureur des Gots & du zèle des premiets Chrétiens. Ces deux Faunes dansent & semblent rires l'un est Grec, l'autre Romain; l'un est original, l'autre copie; tous deux néanmoins antiques & admirables: & de fait, ceux du metier assurent que la Romaine n'a été faite que cent ans après la Grecque; d'ailleurs que la Grecque est beaucoup plus accomplie. Toutes les parties de leurs beaux corps sont si bien dessinées & achevées, leur rire si vrai & si naïvement exprimé, qu'en leur cachant la bouche on les voit rire des yeux, & leur cachant les yeux on les voit rire de la bouche.

Le mariage de J. C. avec Ste Catherine, du Correge, n'est pas en son genre moins admirable que ces deux belles sigures; & quoique ce grand Peintre ait sait peu d'ouvrages, parce qu'il les vouloit trop sinir; j'ai pourtant vu dans le Palais dont je parle, deux autres tableaux de lui, savoir un Apollon en detrempe, qui fait écorcher Marsias, & une Venus à l'huile, qui dort toute nue auprès de Cupidon aussi endormi, & tout contre un Satyre, qui bien-loin de dormir, est si transporté d'amour & de luxure, qu'il ne sait où il en est; le tout colorié, dessiné & sini avec cette étude & cette politesse, dont Vasari sait mention dans la vie de ce grand homme: & bien que ces deux tableaux soient merveilleux, ils ne sauroient néanmoins entrer en comparaison avec celui du mariage de J. C. avec Ste Catherine, où les Savans admirent tant de belles parties. Les désauts qu'on y

Tome II.

trouve sont très-petits & pareils à ceux des tableaux que l'on voit de ce Peintre à Parme & à Modenne, qui passent pour les miracles de ces deux villes & les chef-d'œuvres de cet excellent Ouvrier. Tout y est touché avec cet agrément & cet amour qui rendent ses ouvrages si singuliers & si inimitables.

La tête de St Sebastien qui assiste à ce mariage, leur semble beaucoup plus belle que les autres & d'une plus ferme & plus grande maniere. C'est la merveille de ce tableau, & peut-être même le miracle du Peintre. La Vierge tient sur ses genoux le petit Jesus tout nud, & le regarde attentivement donner l'anneau à Catherine. Que l'action de la Vierge est pleine de grace & de sainteté! Que celle de Catherine est pleine de pudeur & de retenue! Que dans leur attitude, le Correge a heureusement repandu l'humiliné religieuse dont elles faisoient profession, & qui est si difficile à concevoir & à exprimer.

Vafari au reste n'a point parlé de ce tableau; & de plus, ni lui ni Rudolfi n'ont rien dit d'un autre du Titien, qu'il envoya en Espagne à Philippe II, que Philippe IV a donné depuis à Charles I, Roi d'Angleterre, & qui enfin a passé en France avec le Marsias & la Venus de Correge, & quel-

ques autres pieces du debris de la magnificence de ce Prince.

Ce rableau du Titien est long de dix-huit pieds ou environ. On y voit dans une grande forêt un petit Cupidon, deux Nymphes, deux Veneurs, deux Satyres grands comme nature; & en petit dans un lointain, des Chasseurs, des chiens, un cerf, une cascade & un payisage merveilleux. Un des Veneurs sonne du cor; l'autre mene les chiens en lesse: mais l'une des Nymphes est assise auprès de l'un de ces Saryres, & lui presente des fleurs & des fruits champêtres. Dans le tems que ce Faune transporté d'amour admire la delicatesse des mains de la belle, la rondeur de sa gorge & la beauté de son visage; sa compagne dort à demi-nue au pied d'un gros arbre, & se délasse de la fatigue de la chasse sur une longue peau de Tigre; tandis que Cupidon monté sur cet arbre décoche son arc contre l'autre Satyre, qui tâche de découvrir cette Nymphe, & de lui arracher des mains la peau de Tigre qu'elle tient, & dont le reste de son corps est enveloppé. Quoique toutes ces choses soient d'une ordonnance assés belle, ce n'est pas en cela néanmoins que cette histoire est la plus estimée, mais parce que le coloris en est doux & agreable, que les attitudes de toutes les figures sont naturelles & propres à leurs passions, que les mœurs n'y sauroient être mieux exprimées, & que tout y semble vrai & vivant; aussi croit-on que ce Peintre a épuisé son savoir & la force de son art sur toutes les parties de ce beau tableau. De plus on pretend qu'il s'est surpassé lui-même dans la figure de la Nymphe endormie, & dans celle du Faune qui la considere. En effer il ne se peut rien voir de mieux peint, ni rien de plus beau & plus laid tout ensemble que cette hideuse figure de Satyre & la figure charmante de la Nymphe; car si on prend garde aux mains, aux bras, au ventre, à la poirrine & aux épaules velues du Faune, de plus à son menton fourchu, sa barbe herissée, sa bouche fendue, à ses yeux brillans d'ardeur & de luxure, à ses longues oreilles, son front ridé, son nés crochu, sa tête cornue, & tout cela sur des pieds, des jambes & des cuisses de bouc; on avouera qu'il ne se peut rien faire de plus monstrueux. Au contraire si on vient à regarder la Nymphe endormie, toutes les parties de son corps sont si achevées, qu'on ne sait à laquelle on doit plutôt s'arrêter, ses mains sont longues, grasses & blanches, ses bras ronds, sa poitrine large, sa gorge ronde & pleine, son ventre petit, son corps long, ses sourcils noirs & bien rangés, ses levres vermeilles, sa bouche & ses oreilles petites, son nés aquilin, son front uni, large & mollement vouté, sa coéssure galante, son visage & sa tête incomparables; & toutes ces belles choses blanches, graffes & fort doucement affoupies. On apperçoit fur son visage beaucoup

de simplicité, d'agrément & de majesté, & tout ce qui peut arrêter les yeux, & blesser le cœur; on voit sur le reste de son corps cette sermeté,

& cette delicatesse de chair, qui font l'embonpoint.

Le Peintre en quelques endroits a repandu des tendons, des nerss & des veines, mais avec cette discretion qu'on admire dans ses autres ouvrages, & avec la tendresse que la nature met ordinairement sur le corps des Nymphes & des Déesses: en d'autres il a touché avec tant d'étude & de patience les pores, ces petits corps presque invisibles sur le corps des semmes, qu'on les decouvre sur cette belle figure, quand on la contemple de près; de plus il a si ingenieusement representé le sousse, le someil tendre, & la respiration douce de ce sexe aimable, qu'il semble que le poulx lui bat; on pense même qu'elle respire, & on a bien de la peine à se désabuser de cette pensée. Ensin ce grand Ouvrier a rassemblé dans sa belle figure toutes ces rares qualités, & ces grands secrets, qui mettent de la difference entre une semme & une Nymphe, & que le Ciel n'a peut-être jamais donnés à une seule personne. Et si ce tableau n'est pas la plus belle production de son esprit & de sa main, les Curieux assurent au moins qu'il y en a peu dans le monde qui l'égalent, & qu'il n'y en a point certainement qui le surpassent.

Cette merveille est l'un des plus précieux ornemens d'un appartement neuf de ce Palais, qui regne le long de la rue de Richelieu, & dont les murailles sont si couvertes de tableaux, qu'on peut dire presque qu'elles

en sont enduites.

Cet appartement neuf est merveilleux dans toutes ses parties; la Chapelle ornée d'un Autel couronné de deux Anges de stuc, de Michel Anguier, l'un des plus gracieux, & des plus excellens Sculpteurs de notre siecle, fait l'une de ses principales richesses; mais la Bibliotheque dont il est terminé, le met hors de toute comparaison. Je me suis reservé tout exprès de parlet en cet endroit de cette merveille, qui passe toutes les autres merveilles de ce Palais, & qui sans doute essace tout ce que les siecles passés ont produit de plus memorable.

## LA BIBLIOTHEQUE

ETTE illustre Bibliotheque est dans une Gallerie longue de trente toises ou environ, large de quatre & demi, couverte d'une voute haute de plus de cinq, éclairée de huit croisées, & environnée de deux ordonnances de tablettes. Les premieres sont pleines de Livres in-quarto & in-folio, & de plus accompagnées d'un grand Pupitre à hauteur d'apui, qui regne tout au tour, & de cinquante colonnes Corinthiennes de bois, fort hautes, & travail-lées avec bien de la propreté. Les balustres sont placés au-dessus, où l'on monte par quatre escaliers pratiqués, & cachés dans les quatre angles des premieres tablettes

Cette seconde ordonnance occupe tout l'espace qui, depuis la premiere, va jusqu'à la naissance de la voute, & est destinée pour les Volumes, tant in-oction, que pour les autres petits Livres; & pour plus d'enrichissement & de commodité, une petite Gallerie la borne, portée sur la corniche & l'entablement des colonnes Corinthiennes, & sermées d'un balustre de ser

vernì à hauteur d'apui.

Pour remplir de Livres ce grand espace, & les bien choisir, le Cardinal sit choix de Gabriel Naudé, consommé en cette sorte de connoissance, & qui a laissé bien loin derrière lui les plus grands Bibliothecaires. Par son ordré il sut en Hollande, en Flandre, en Angleterre, en Italie, & par toute l'Al-lemagne, asin d'acherer les Livres qu'on ne trouvoir point en France, & toutes les disserences éditions.

Tome II, Z ij

Autant d'Ambassadeurs & de Residens que le Roi envoyoir aux Payis étrangers, chacun devoit lui faire tenir tous les Manuscrits qu'il pourroir trouver. Tous les Rois presque, & les Princes de l'Europe favoriserent, comme à l'envi, un si grand dessein; de sorte qu'en moins de dix ans, on compta dans ce Palais jusqu'à trente, ou trente-cinq mille Volumes, que le Cardinal eut donné au public, si le mauvais destin des Lettres ne se

fut oppose à ce dessein heroïque, & ne l'eut fait avorter.

Et de fait, jamais il ne s'étolt vu une si nombreuse Bibliotheque: Constantin, Eumenes, Ptolomée, n'assemblerent jamais tant de livres, ni à Alegandrie, ni à Pergame, ni à Constantinople; car quoique la Bibliotheque Constantine consstat en cent vingt mille Volumes, l'Attalique en deux cens mille, & l'Alexandrine en sept cens mille, comme l'impression alors n'étoit pas encore inventée, tous ces Livres étant écrits sur de la cire, & sur de l'écorce d'arbre, chaque ouvrage passoit pour un Volume; si bien que Ruffin & Epiphane comptant sur ce pied là, assurent qu'Origene seul avoit composé six mille Volumes; le Grammairien Didyme Alexandrin, trois mille fix cens; Mercure Trifmegiste, six mille trois cens vingt-cinq: Martial même nous apprend que les Decades de Tite Live faitoient une grosse Bibliotheque. Car, comme j'ai dit, on comptoit alors les Volumes par les traittés, & par ce qui ne tient lieu aujourd'hui que de Chapitre; mais quand on faura qu'il n'y a que douze mille Volumes dans la Bibliotheque Ambroisienne; que dix mille dans celle d'Oxford, & que huit mille dans la Vaticane, on demeurera d'accord sans doute, que le Cardinal Mazarin avoit amassé plus de livres en dix ans, que n'ont fait plusieurs Papes & plusieurs Rois; & que toutes les Bibliotheques qui furent jamais, ne peuvent entrer en comparaison avec la sienne.

J'y ai vu deux cens Bibles traduites en toutes sortes de Langues; trois mille cinq cens Volumes de Mathematiques, l'Histoire la plus universelle à la mieux suivie; la Jurisprudence la plus complette; la Theologie à la Scholastique les mieux fournies qu'on puisse presque s'imaginer; la plus belle Philosophie qui ait jamais été en Grece; toutes les éditions nouvelles, tant des Peres de l'Eglise, que de tous les Auteurs classiques; les Coutumes de plus de cent cinquante Villes ou Provinces; les Synodes de plus de trois cens Evêchés; les Rituels à les Offices d'une infinité d'Eglises; les Statuts à les Fondations presque de toutes les Religions, Communautés, Hopitaux à Confrairies; les Regles à les secrets des Arts liberaux à méchaniques; des Manuscrits de toutes sortes de Langues à de toutes sortes de Sciences: ensin une Medecine si riche à si nombreuse, qu'on y trouvoit non seulement tous les ouvrages, mais même toutes les différentes impres-

fions de ceux qui en ont écrit.

3 5

Ce fut aussi la seule chose que Naudé garantit du nausfrage, lorsque ce grand Vaisseau échoua par cette grande tempête qui survint, & que ce Ministre sur obligé de s'éloigner de la Cour.

# 

## L'HOTEL DE NESLE, OU L'HOTEL DE SOISSONS.

En 1232, Jean Seigneur de Nesle, Chastelain de Bruges, & Eustache de St. Pol sa seigneur de Nesle, Chastelain de Bruges, & Eustache sa mere, leur Hotel de Nesle, que nous appellons maintenant l'Hotel de Scissons, Peu de jours après le Roi l'abandonna à sa mere, & lui ceda son droit.

Philippe le Bel depuis, qui fut en 1296, en fit don à Charles de France, son frere, Comte de Valois. Ensuite nos Rois l'ont souvent donné & réuni

à la Couronne; mais, parce que de rapporter toutes ces differentes réunions & alienations, chacune en leur lieu, outre la prolixité, il féroit difficile de les retenir, je trouve à propos de les mettre ici de suite.

En 1354, le Roi Jean, & Charles son fils aîné, le donnerent à Amedée Comte de Savoie, en accroillement du Comté de Maulevrier. Après cela, Charles VI l'acheta de Marie de Bretagne, & de Louis d'Anjou son fils, Rost de Naples, de Jerusalem & d'Aragon, pour Louis de France son frere, alors Duc de Touraine, & depuis d'Orleans, dont il prir possession en 1388.

En 1498, & en 1499, Louis XII, petit fils de Louis de France, qui deja en avoit cedé une partie aux Filles Penitentes, gratifia du reste Pierre le Brun son Valet de chambre, & Robert de Frainezelles son Chambellan ordinaire, qui, quelque rems après, en firent transport aux mêmes Religieuses.

Enfin Catherine de Medicis, en 1572, l'ayant retiré de leurs mains, le rebâtit, & le mit presque au même état, où nous le voyons maintenant. Mais retournons à Saint Louis, & parlons de sa maison du fauxbourg St Marceau.

Saint Louis fit bâtir une maison au fauxbourg St Marceau, qui maintenant est renfermée dans le Couvent des Cordelieres, dont même il en reste une tour d'une grosseur & d'une hauteur assés considerable.

Ces Religieuses y honorent encore une chambre, où a couché ce grand Saint; & de plus, une Chapelle, où souvent il a prié Dieu, & s'est donné la discipline.

Après sa mort, Marguerite de Provence sa veuve, venoit quelquesois demeurer à ce Chateau, où elle a mené une vie presque aussi sainte que son mari.

Et enfin en 1284, elle le donna aux Cordelieres, à la charge neanmoins que Blanche sa fille, veuve de Ferdinand de la Cerde, fils d'Alphonse, Roi d'Arragon, en jouiroit sa vie durant; si bien que Blanche y étant morre en 1320, elles le comprirent dans l'étendue de leur Monastere.

## L'HOTEL DE NESLE SUR LE BORD de la Riviere.

ANNE'E suivante Amanri lui vendit cinq mille livres de bons petits parisis son Hotel de Nesle, situé sur le bord de la riviere, près du Couvent des Augustins, & que Philippe le Long donna à Jeanne de Bourgogne, sa femme en 1319 avec la liberté même de le convertir en Monastere, ou autres œuvres pieuses; & de fair cette Princesse en 1325 charges ses executeurs testamentaires de le vendre pour la fondation du Collège de Bourgogne; si bien que Philippe de Valois l'eut d'eux en 1330 pour dix mille livres de bonne & sorte monnoie.

En 1332 il en fit don à Jeanne de Bourgogne, sa premiere semme. En 1350 le Roi Jean leur fils aîné, y fit trancher la tête aux Comte d'Eu; & de Guines, Connétables de France.

En 1357 Charles de France, Regent du Royaume, s'en dessit en faveur de Charles, Roi de Navarre, & de la Reine sa femme, à la charge de réunion à la couronne, s'ils venoient à mourir sans ensans mâles.

En 1381 Charles VI le vendit vingt mille francs, au Duc de Berri, son oncle, avec l'Hotel du Val-la-Reine; & depuis, qui sut en 1416: le Duc de Berri étant malade, treize ans avant sa mort, il le donna à Isabeau de Baviere, sa femme.

En 1422 on y representa devant le Roi & la Reine d'Angleterre, le Mystere de la passion de St. Georges. En 1446 Charles VII en fit don à François, Duc de Bretagne. En 1461 Louis XI le ceda à Charles de Bourgogne, Comte de Châlons; & en 1482 aux Religieux de St Germain.

En 1552 Henri II le separa du Domaine, & voulut qu'on le vendît.

En 1570 Charles IX ordonna la même chose, & que l'argent qui proviendroit de la vente seroit donné comptant, tant aux Suisses, & aux Reistres, qu'aux autres Etrangers qu'il faloit licentier.

Cette longue suite d'alienations d'un seul Hotel, & pourtant qu'il étoit necessaire de rapporter, m'a étrangement écarté de mon sujer; car ensin je n'en étois encore qu'à Philippe le Bel: revenons donc sur nos pas.

Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, avoit une maison appellée l'Hotel de Navarre, près la porte St Germain; mais comme elle avoit dessein de fonder le College de Navarre, en 1304 elle le donna par testament, asin d'en acheter quelque grand logis, où il put tenir quantité d'écoliers.

Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bet, donna à Clemence de Hongrie, veuve & seconde semme de Louis Hutin, une grande maison, à la Gréve, qui lui appartenoit, où depuis a été bâti l'Hotel de Ville, & qu'on appelloit la maison aux pilliers.

Après la mort de certe Princesse qui mourut au Temple en 1328, il en six

transport en 1335 à Gui, Prince souverain du Dauphiné.

Comme je n'ai pas voulu repeter que l'Hotel de Nesse, situé prés des Augustins, a appartenu à Jeanne de Bourgogne, semme de Philippe le Long; aussi ne repeterai-je pas que Philippe de Valois l'acheta de ses executeurs testamentaires; mais je dirai qu'en 1345 il confirma à Notre-Dame des Champs un contrat d'échange de cinq cens livres de rente, qu'il avoit donné en saveur du mariage de Marheselon & de Beatrix de Dreux, & que Jeanne de Bourgogne, sa premiere semme y mourut; ou en tout cas dans une maison qu'il avoit en ce quartier-là, & cela en 1350, le douze Septembre, à ce que croit le Jesuite Labbe, ou le douze de Decembre de l'année 1349 au rapport du continuateur en François de Guillaume de Nangis.

Blanche de Navarre, sa seconde semme, a eu à Paris trois maisons, une à la rue de Paradis, qu'après la mort de cette Princesse on appelloit encore l'Hotel de la Reine Blanche en 1423; une autre à la rue de la Tixetanderie, qui s'étendoit depuis la rue du Cocq, jusqu'à celle des Deux-portes, & qui conservoit encore le nom de sa Maitresse en 1426; la dernière au saux-bourg St Marceau, dans le voisinage peut-être de l'Eglise St Marcel, & d'une rue qu'on ne nomme point autrement que la rue de la Reine Blanche. Gelle-ci est une des plus celebres de notre Histoire; car enfin, c'est dans une de ses salles qu'en 1392 Charles VI ayant repris ses sens, & étant vêtu de lin, couvert d'étoupes engraissées de poix-raissine, vint danser ce balet ardent, que tous les Histoirens du tems ne racontent qu'avec horreur, & où il pensa être brûlé tout vis, de même que le surent quelques- uns de ceux qui lui tenoient compagnie.

L'Auteur anonyme de la chronique de Sr Denys, & la plupart de ceux qui ont fait mention de cette funeile avanture, assurent que ceci se passa à l'Hotel St Pol: Juvenal des Ursins, au contraire, dit que ce sut à l'Hotel de la Reine Blanche: quant à moi, dans un accident si remarquable, & de si grande importance, je ne sai si l'on ne doit point ajouter plus de soi à cet excellent homme qu'aux autres, lui principalement, qui a passé presque

toute sa vie à la Cout, & qui peut-être alors étoit present.

Pendant la prison du Roi Jean, successeur de Philippe de Valois, & mari de la Reine Blanche, Charles son sils aîné, & depuis Roi de France, sous le nom de Charles V commença l'Hotel St Pol: d'abord il achera en 1361 l'Hotel d'Estampes, bâri contre l'Eglise de St Paul, & le cimetière dont il donna quatre mille Royaux d'or qui surent payés par le Prevot des Marchands & Echevins; un an après il acquir de l'Abbé & des Religieux de

St Maur, leur Hotel qui tenoit à celui d'Estampes. En 1365 l'Archevêque de Sens lui vendit sa maison voisine de l'Hotel de St Maur, & de celui d'Estampes, à certaines conditions, que je rapporterai en parlant de l'Hotel de Sens. En 1398 Charles VI joignit à cette Maison Royale l'Hotel du Petit-musc, qui lui coûta quatre mille livres, & qui tenoit tant au Couvent des Celestins, qu'au Champ-au-plâtre, que les Fossés separent maintenant de la Ville. En 1418 il y unit encore un logis de la rue St Paul, pour servir de demeure à deux Maîtres des Requêtes, afin de pourvoir aux abus qui se glissoient dans la maison du Roi. Avec le tems, jusqu'au Regne de Louis XI, tout ce qu'il y avoit de logis entre la rue St Antoine, & le quai des Ce-Iestins, depuis la rue St Paul jusqu'au Champ-au-plâtre, & au faux-bourg St Antoine: tout cela, dis-je, fut acquis & renfermé dans cet Hotel, qu'on nomma l'Hotel St Paul, parce qu'il étoit attaché à l'Eglise St Paul. Enfin il devint si grand, qu'on y comptoit, je ne sai combien d'Hotels, savoir, l'Hotel, de la Reine, de Beautreillis, de Petit-muce, de la Pissotte, celui des Lions, l'Hotel neuf du Pont-perrein, & quelques autres encore, outre le Château de la Bastille.

Au reste, les actions les plus memorables de Charles V, Charles VI, & de Charles VII, se sont passés-là; la plupart des enfans de ces Princes y naquirent; Jeanne de Bourbon, & Isabeau de Baviere y moururent; le Parlement s'y tint plusieurs sois; les plus grands mariages s'y consommé rent; les hommages des Pairies, & des autres grandes Terres y surent saits & les sêtes les plus solemnelles celebrées; mais il ne s'y passa rien de plus remarquable, que l'attentat entrepris en 1413 par le Duc de Bourgogne, & par une soule de bouchers & de seditieux, qui arracherent d'entre les bras du Dauphin, & de la Reine, les Ducs de Bar & de Baviere avec quantité de grands Seigneurs, de Dames, & de Damoiselles, qu'ils menerent

prisonniers au Louvre, & à l'Hotel de Bourgogne.

Les enfans de France, des Princes du fang, Connétables; Chanceliers; ceux qui étoient en faveur, tous y avoient de très-grands appartemens, la plupart accompagnés de Chapelles, de jardins, de preaux, & de galleries. car j'aprens des œuvres Royaux de la Chambre des Comptes qu'on y comptoit jusqu'à six preaux, douze galleries, sept on huit grands jardins, quantité de tours, aussi-bien que de cours, une entre autres si grande qu'on y joûtoit, & pour cela qu'on appelloit la cour des joûtes. Je trouve qu'il y avoit plusieurs autres grands departemens & commodes, & tous presque faits par Charles V. Son grand corps de logis, & sa principale entrée regardoient sur la riviere, & regnoient le long du quai des Celestins. Il est constant que co Prince s'étoit tellement plu à embellir ce Palais, & à l'agrandir, & l'aimoit à ce point, qu'en 1364 & 1365, il l'unit à son Domaine, & non seulement il défendit à ses enfans & à ses successeurs, mais encore à lui-même de l'en demembrer pour quelque occasion que ce fût; quelque raison qu'on eût pour cela, non pas même pour le donner, ni à ses Princes, ni à ses enfans, fans en excepter la Reine, sa propre femme, qu'il honoroit & cherrissoit si tendrement. Cependant en 1463 Louis XI ne faissa pas de donner à Charles de Melun, Baron de Landes, son Chambellan, l'Hotel de la Pisfotte, situé à la rue St Antoine, près de l'Eglise St Paul: de plus en 1480 / non seulement il donna aux Marguilliers de l'Eglise St Paul, une enclave ou place de cet Hotel, qu'il s'étoit reservée, pour augmenter leur cimetiere; mais encore l'année suivante au Curé, & aux Prêtres de la Paroisse, tout l'Hotel St Pol; c'est-à-dire, sans doute, ce qui s'appelloit l'Hotel St Pol, pour le distinguer des autres Hotels qui composoient le Palais entier, & cela avec commandement à la Chambre des Comptes d'enregîtrer ces donations par des lettres qu'il lui écrivit exprès.

Outre tout ceci, Charles VIII en 1490 fit encore don de l'Hotel de Beautreillis, situé dans la rue St Antoine, à Antoine de Chabannes, grand

Maître d'Hotel de France, & à son fils. François I, en 1516 vendit à son tour deux mille écus d'or, qui valoient alors quatre mille livres, le principal corps de logis sur le quai des Celestins, avec trente ou trente-quatre toises de place & de bastion au coin de la rue du Petit-musc; mais sur ce que la Chambre des Comptes ne voulut point enregîtrer telle vente, comme étant faite sans proclamations de criées, ni d'autre enchere; & de plus, que Charles V avoit uni l'Hotel St Pol à son Domaine, le Roi en 1518, sut contraint de parler en Maître, & d'ordonner de la verisser, sans avoir égard à l'union de Charles V, & de vendre au plus offrant cette portion du Palais qui restoit.

Là-dessus la Chambre l'ayant exposée en vente, & personne n'encheris-

sant, elle sut ajugée à Genoilhac, en 1519.

Enfin François I, en 1543, pour achever, commanda que l'Hotel de la Reine, le Petit-Bourbon, & l'Hotel neuf, appellé l'Hotel d'Estampes, parce qu'ils tomboient en ruine, sussent encore vendus, & dont la vente neanmoins ne commença qu'en 1551. Diane de Valentinois acheta en 1554, l'Hotel-neuf, six mille cinq cens quarame livres.

#### LE PETIT - BOURBON.

'HOTEL des Ducs de Bourbon, appellé le Petit-Bourbon, & confisqué par François I, avec les autres biens du Connétable, sut ven-

du en même tems six mille cent vingt-cinq livres.

L'Hotel du Roi & de la Reine, autrement l'Hotel St Pol, qu'on vendit six mille six cens soixante livres, su divisé en trente-six places; & celui de Beautreillis en trente. A travers ces Hotels & les autres, on ouvrit la rue du petit Musc, la rue du Beautreillis, la rue des Lions, & la rue neuve St Paul. Quantité de particuliers acheterent le reste, depuis 1551, jusqu'en 1568; ce qui me fait croire que peut-être toutes les donations que Louis XI sit à l'égard de cet Hotel Royal, n'eurent aucun lieu, & qu'on ne commença point à le démembrer de la Couronne avant 1518, & qu'en 1568, il étoit presque tout vendu, malgré les désenses si expresses de Charles V, & toutes les précautions qu'il avoit prises pour l'empêcher.

Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, avoit encore deux autres maisons; la premiere étoit l'Hotel d'Artois, & parce qu'elle relevoit de l'Evêque de Paris, le Concierge & le Boulanger de la Reine, qui y demeuroient, y ayant cuit du pain pour eux, furent condamnés en 1360, à demander pardon à l'Evêque, pour ne l'avoir pas fait cuire à son four bannal, & à declarer en même tems qu'ils ne croyoient pas y être obligés.

L'autre maison appartint depuis à Isabeau de Baviere, & à Marie, toutes deux Reines après elle, l'une semme de Charles VI, & l'autre de Charles VII: celle-ci étoit tout vis-à-vis l'Eglise St Paul, & que Charles V lui avoit donnée: quelquesois on l'appelloit l'Hotel de la Reine, quelquesois l'Hotel de l'Ecurie de la Reine, & l'Ecurie de la Reine; ce qui me fait douter qu'elles y ayent jamais demeuré, comme étant apparemment un logis reservé pour leurs chevaux, leurs coches, leurs Ecuyers, & les autres Officiers de leur Ecurie.

Quant aux autres Hotels d'Isabeau de Baviere, & de Charles VI, ceux du Roi furent l'Hotel de Forest, l'Hotel d'Alençon ou de Sicile, & l'Hotel d'Orleans.

L'Hotel de Forest étoit à la rue de la Harpe, & à la rue Pierre-Sarazin, qu'il acheta douze mille francs, du Duc de Bourbon, & le donna après au Duc de Bretagne, en 1384.

L'Hotel d'Alençon étoir placé au bout de la rue du Roi de Sicile, & de celle des Balets, & tenoit aux anciens murs de Paris, que nous avons vu abbatre, & à la place de la Couture Ste Catherine, où se faisoient les Joûtes

Joûtes & les Tournois. Charles de France, frere de St Louis, & Roi de Sicile, y avoit demeuré aussi-bien que son fils. Depuis il appartint à Pierre Comte d'Alençon, petit fils de Charles de France, troisième fils de Philippe le Hardi, si bien qu'en 1389, il devint une maison Royale, où Charles VI venoit s'habiller pour joûtet à la Couture Ste Catherine, & entrer sur les rangs.

L'Hotel d'Orleans étoit près la porte de Bussi: en 1401, Charles VI, l'acheta vingt-deux mille cinq cens francs, de Charles Duc d'Orleans, son frere, & le donna depuis à Amedé VII, dernier Comte de Savoie.

Les Hotels de la Reine Isabeau, étoient l'Hotel Barbette, l'Hotel de Berri ou d'Orleans, & l'Hotel du Val-la-Reine.

L'Hotel Barbette étoit à la vieille rue du Temple, au lieu même où nous voyons maintenant la rue Barbette. Sous Charles VI, il appartenoit à Montagu, souverain Maître d'Hotel du Roi, qui le vendit à Isabeau de Baviere. C'étoit comme une maison de plaisance où elle venoit souvent se divertit; & de fait elle l'agrandit de beaucoup, y renfermant toutes les terres vagues des environs alors en friche & abandonnées. C'est-là qu'en 1407 elle accoucha d'un enfant mort; & ce sur près de là encore que le Duc d'Orleans revenant de lui faire sa cour sut assassiné par l'ordre du Duc de Bourgogne.

Les deux autres logis de cette Princesse étoient encore des maisons de

plaisance, mais un peu plus cloignées de Paris.

La premiere étoit située au Bourg St Marcel, que nous appellons maintenant le Fau-bourg St Marceau, dans une rue qui se nomme la rue d'Or-leans. Là, outre les jardins, se trouvoient prés, viviers, saussayes & même une garenne. Jean de France, Duc de Berri, lui en sit present en 1387; aussi l'appelloit-on tantôt l'Hotel de Berri, à cause de ce Prince, tantôt l'Hotel St Marcel, à cause de sa situation, & tantôt l'Hotel d'Orleans, parce qu'il appartint depuis au Duc d'Orleans.

La derniere, qui est l'Hotel du Val - la - Reine, étoit près de Pouilli, assortie de toutes les commodités & superfluités qu'on pouvoit desirer à une maison de campagne. En 1390, elle l'eut du Duc de Touraine, Duc d'Orleans depuis, & cela en échange de son Hotel de St Marcel, & le garda jusqu'en 1431; & pour lors elle le donna par échange à l'Eglise Notre-Da-

me.

C'est ce Val-la-Reine & ce Pouilli, où vint cette Princesse en 1405 avec le Duc d'Orleans, & où le Marquis de Baviere, le Marquis du Pont & Montagu voulant mener le Dauphin, ils furent attrapés en chemin par le Duc de Bourgogne, & ramenés par force à Paris; ce qui causa bien des

desordres, & pensa allumer une bien longue guerre civile.

Je trouve encore par le compte de la Tresorerie generale de cette Princesse de l'année 1411, jusqu'en 1414, qu'en l'année 1412, elle acquit de Pierre des Essarts, Garde de la Prevôté de Paris, un autre Hotel sis à Bagnolet, au bout devers Romainville, avec les jardins, vivier, colombier, plâtriere, pressoir, moulin à vent, vignes & terres labourables, appartenant audit Hotel, contenant soixante-douze arpens de terre ou environ, pour la somme de quatre mille livres.

Charles VII, fils d'Isabeau, & successeur de Charles VI, demeura presque toujours à l'Hotel des Tournelles. C'étoit un grand logis bâti vis-à-vis l'Hotel St Pol, de l'autre côté de la rue St Antoine, entre les remparts & la rue des Egouts, que le Pere du Breul a confondu avec l'Hotel St Pol, quoiqu'il les air vus tous deux presque entiers, & qu'ils susseuré par une grande rue. On lui donnoit le nom des Tournelles, à cause qu'il étoit

environné de quantité de petites tours.

D'abord il appartint au Chancelier d'Orgemont, puis à son fils, Evêque de Paris en 1398, ensuite au Duc de Berri en 1404, après au Duc d'Orleans en 1422. Et comme Paris en ce tems-là tomba entre les mains

Tome II. Aa

des Anglois, le Duc de Bethfort, Regent du Royaume, en l'absence de Henri V, & pendant la minorité de Henri VI, Rois d'Angleterre & usurpateurs du Royaume, Bethfort dis-je s'en empara; & ensin Charles VII, Louis XI, & leurs successeurs, jusqu'à Charles IX, qui le sit démolir, parce que Henri II son pere y étoit mort d'un coup de lance en joûtant contre Montgommeri à la rue St Antoine tout devant cette maison Royale. De tant de personnes au reste qui l'ont possedée, il n'y en a point qui ait pris plus de plaisir à l'embellir que le Duc de Bethfort. En 1425 il y joignit huit arpens & demi de terre qu'il sit acheter par la Ville des Religieux de la Coulture Ste Catherine, dont ils toucherent deux cens livres; & asin de demeurer quitte tant de soixante-six livres ou environ de cens & rentes que cette maison devoit au Prieur de St Eloi pour neuf années, que de ceux qui écheroient de son vivant en 1424, il lui donna comptant la somme de cent cinquante livres.

Louis XIII voulant aussi decharger la Place Royale qui en fait partie des cens & rentes qu'elle devoit au Monastere de la Coulture Ste Catherine, & qui tous les ans pouvoient monter à quelque quarante-cinq livres sans les lods & ventes, leur sit transport en 1620 tant des cens & rentes que des lods & ventes qui lui étoient dus par vingt-six maisons de la rue Pavée, de la rue Françoise, de celle de Montorgueil & de la rue Mauconseil & qui

étoient de pareille valeur.

Ce Palais étoit si grand & si commode, qu'on y comptoit quantité de Preaux, de Chapelles, jusqu'à douze Galleries, deux Parcs, six grands Jardins, sans un Labyrinthe qu'on appelloit Dedalus; de plus, un autre jardin ou Parc, de neuf arpens, que le Duc de Bethsort faisoit labourer à la

charrue par son Jardinier.

Comme il s'y est passé trop d'actions mémorables pour les raporter toutes, il suffira de dire, qu'outre les assemblées, les Mariages, les Joûtes, les Carousels, les Hommages & autres Fêtes semblables, Leon le Luzignan, dernier Roi d'Armenie, y mourut en 1393: la Duchesse de Bethfort, à ceque prétend Monstrelet, y mourut encore en 1432: Louis XII, & Henri II, y finirent aussi leurs jours.

Le Roi d'Angleterre, en 1434, comme pour soulager le Chancelier le Clerc, courbé qu'il étoit sous le poids des années, lui ayant ôté de dessus les épaules la Charge de Chancelier, en revêtit Luxembourg, Evêque de Thérouene: ce sut là encore que ce nouveau Chancelier, prêta le serment accoutumé entre les mains du Duc de Bethsort & depuis le Vieillard

dépossedé n'en prit plus la qualité.

En 1467, Louis XI donna à Jaques Coctier, son Conseiller, Medecin, & Astrologue, tous les Jardins plantés derriere cet Hotel, avec la Tour de

Dedalus, qui en faisoit partie, pour en jouir son vivant.

Mais enfin, Charles IX ordonna au Parlement en 1565, & depuis en 1569 encore pour la deuxième fois de le vendre, après l'avoir divisé en plusieurs places & rues. Le Parlement cependant, soit pour ne pas trop apporter de deserence à ces Lettres, ou ne les ayant pas fait éxécuter dans le tems, Henri III son successeur, y mit des Hieronymites, & même dressa de sa propre main, un memoire de toutes les choses qui leur étoient necessaires à chacun en particulier, memoire si curieux, que je suis bien aise d'avertir le lecteur qu'il est dans mes Remarques. (Liv. 15.)

Henri IV, parvenu à la Couronne, y commença un superbe Edifice, pour les Manusastures de soie, tout nouvellement introduites en France. De plus, il y sit faire la Place Royale, avec le Couvent des Minimes, & toutes les rues de ce quartier là ; savoir, celle des Minimes, des Tournelles, du Foin, de saint Gilles, & du Parc Royal. De sorte que cette Maison Royale est si bien ruinée, que je doute fort que la Salle qu'on montre à la rue du Haha, & où l'on veut qu'Henri II, est mort, soit veritablement un reste de cette superbe Salle qu'il avoit sait saire exprès pour la celebra-

tion des noces de la Reine d'Espagne, & de la Duchesse de Savoic. En un mot, les sondemens en ont été si bien souillés, qu'il seroit difficile d'en faire voir la moindre piece.

Le Sejour du Roi, l'Hotel d'Hercule, & celui de Savoie, n'ont pas

moins changé de face.

L'Hotel de Savoie étoit litué de côté & d'autre de la rue du Chaume, & fe nommoit la grande & la petite Savoie, parce qu'il avoit apartenu à Amedée VII, dernier Comte de Savoie, & à Bonne de Berri sa fémme; je ne sai comment il sur depuis à Charles VII: mais enfin, il est constant qu'en 1432, il le donna à Renault de Bethencourt, Garde du Guet de la nuit à Paris.

Le Sejour du Roi étoit placé dans trois rues, celle de Mont-martre, la rue du Jour, & la rue Plâtriere; il regnoit le long des anciens murs de la Ville, tenoit à la Porte Mont-martre, où étoit sa principale entrée; & consistoit en une Chapelle, une Grange, un Jardin, trois Cours & six corps de logis. C'étoit là qu'on metroit les Chevaux de sejour du Roi, comme on parloit alors; le Jardin servoit à exercer & faire courre les grands Chevaux de sejour, c'est-à-dire peut-être les Chevaux de manege. Dans l'une des cours se trouvoit le Plaidoyer de la Justice de l'écurie, qui s'y rendoit par le grand Ecuyer; aussi demeuroit-il dans cet Hotel, & y louoit à des particuliers, ce qui lui restoit de place & de bâtiments quand nos Rois y tenoient leur écurie, ou peut-être leur grande écurie.

En 1473, il louoit à un Porte-faix vingt-quatre sols parisis le seul corps de logis qui n'étoit pas encore tombé; desorte qu'en ce tems là Louis XI de sit vendre comme étant presque tout ruiné, suivant l'estimation faite par Jes Experts à seize sivres treize sols quatre deniers parisis de rente, rache-tables de deux cens sivres; si bien qu'il sut donné pour ce prix là à un Con-

sciller du Parlement nommé Morin.

A l'occasion de ce Logis ici, je dirai en passant, que les Princes du Sang, à l'exemple de nos Rois, avoient autrefois des maisons auprès, ou loin de seurs Horels, à qui ils donnoient aussi le nom de Sejour: remoin le Sejour d'Orleans, le Sejour de Berri, & le Sejour de Bourgogne, qu'on trouve dans nos anciennes Chartes, & dans les œuvres Royaux de la Chambre des Comptes. Ce n'est pas que le mot de Sejour ne signifiat aussi quelque fois un lieu & une maison de plaisance; car ensin, tels étoient le Sejour d'Artois, & le Sejour de Bourgogne, à Constans; & tel est encore le Sejour Ste Catherine, de la rue Sr Denys, qui est un Jardin agreable, où les Religieuses de Ste Catherine vont se recréer, & dissiper l'air insecté qu'el-les respirent dans leur Hopital & parmi les malades.

Après tout, ce Sejour du Roi dont nous parlons, est tellement detruit qu'on ne trouve plus en ce quartier là, une ruelle qui le terminoit, & venoit de la rue du Jour à la ruePlàtriere; il n'en reste plus même, que le nom; & encore à demi estropié, & coupé par la moitié; car au lieu de l'apeller comme autresois la tue du Sejour, à cause de cet Hotel, on la nomme simplement
la rue du Jour; & cela depuis plus de cent ans; & même il n'y a pas bien
longrems qu'on a jetré les murailles par terre, qui en marquoient l'étendue.

L'Hotel d'Hercule, n'a guere été moins maltraité que celui du Sejour du Roi: il faisoit le coin de la rue des Augnstins: tant qu'il appartint à des particuliers, on le nomma l'Hotel d'Hercule, à cause des travaux d'Hercule qui y étoient peints à fresque dedans & dehors: mais depuis qu'il sur Roi, il changea de nom, & on ne l'appella plus que l'Hotel du Roi près les Augustins:

La Driesche, President des Comptes, le sit faire, Liennes Chambellan du Roi l'acheta de sui en 1484; en 1493, Charles VIII l'acquit; & Louis XII en 1514, le donna au Chancelier du Prat. Ce Prince y logea quelque sois avec Anne de Bretagne; il étoit si commode, & si spacieux, qu'il y

Tome II.

Ani

avoir des Preaux, des Jardins, & des Galleries, & les autres superfinités des grandes maisons de ces tems là. Jaques V Roi d'Ecosse, y demeura, lorsqu'il vint à Paris en 1536, pour épouser Madelaine de France, sille de François I. Favyn dit que de son tems, tous les Chapitres des Chevaliers du St Esprit s'y sont tenus.

Si je n'ai point parlé des Hotels de Bretagne, qui appartenoient à Anne de Bretagne, avant que d'épouser Charles VIII, & Louis XII, c'est que je les reserve pour le Discours que je ferai des maisons de ses predecesseurs, & qu'elle donna ceux qui lui restoient aux Minimes de Nigeon, & à la Prin-

cesse d'Orange.

Si je ne parle point non plus des Hotels d'Orleans, où demeuroit Louis, Duc d'Orleans, avant qu'il parvint à la Couronne, c'est qu'il les avoit déja alienés en partie, & qu'ils sont mieux placés lorsque j'ai fait mention des Hotels de ses Ancêtres.

Pour ce qui est de l'Hotel d'Angoulesme, je n'en dirai autre chose, sinon qu'il tenoit à l'Hotel des Tournelles, & que François I l'y joignit lorsqu'il fut Roi, & que Charles IX ordonna au Parlement de le vendre avec l'Hotel des Tournelles.

Catherine de Medicis, entreprit deux grandes Maisons Royales, que depuis on a bien augmentées & embellies; le Palais des Tuilleries fut la premiere. François I l'avoit eue en 1518, de Neufville, Secretaire de ses Finances, & grand Audiancier, en échange de la Terre & du Château de Chanteloup, près Châtres sous Montlheri, pour la donner à Louise de Savoie sa mere. Catherine depuis l'agrandit de quantité de Tuilleries voisines qu'elle y joignit; elle commença donc à la rebâtir, mais le plus manifiquement qu'il lui sut possible; & pourtant, ne sit que le grand corps de logis, abandonnant le reste avec beaucoup de precipitation; & le tout, à cause qu'elle étoit située sur la Paroisse St Germain de l'Auxerois, & que les devins, en qui elle avoit grande créance, lui avoient prédit qu'elle mouroit près de St Germain sous les debris d'une grande maison.

L'autre Palais qu'elle entreprit, sur l'Hotel de Soissons, qu'on appelloit alors l'Hotel de la Reine: pour lui donner plus de grandeur, elle y renserma le monastere des Filles penitentes, & les transsera à la rue St Denys, dans le Couvent de St Magloire; & ensin porta sa maison si loin, & lui donna tant d'étendue, que non seulement depuis la rue du Fourelle alloit ju squ'à celle de Grenelle; mais prit encore un bout de la rue des Etuves, qui passoit à la rue d'Orleans, & encore la moitié de celle-ci qui montoit de la rue St Honoré à la rue Cocquilliere; & asin d'en rendre l'abord plus commode, & recompenser en même tems le Public de la perte qu'il faisoit de ces deux demi-rues, elle sit continuer jusqu'à celle de Grenelle, la rue des Deux-écus qui finissoit à la rue d'Orleans devant le Portail des Filles penirentes.

D'ailleurs elle l'enrichit d'une colomne Toscane terminée d'une sphere de fer haute de quatorze à quinze toises, sur le modele de la Trajane & de l'Antonine, semée de miroirs cassés, de lacs d'amour dechirés, & des autres hieroglyphes de sa douleur, & de son veuvage. Après sa mort il passa à Catherine de Bourbon, sœur d'Henri IV, & depuis au Comte de Soissons.

J'omets que cette Princesse jetta les premiers fondemens de la maison de Chaillot, qui jouit de l'une des plus belles vues du monde, & qui a été augmentée par le Marechal de Bassompierre, & donnée à des Religieuses de Ste Marie sondées & amenées par Henriette de France, Reine d'Angleterre en 1651.

Je ne croi pas être obligé de faire ici mention des maisons bourgeoises, où, à ce que dit la Chronique scandaleuse, Louis XI, quelque sois étant à Paris alloit manger avec les plus honnêtes gens: non plus que de l'Hotel de Bar, & des autres Hotels des Rois de Sicile dont il herita, ainsi que de la pluspart de leurs Terres.

J'ai passé qu'en 1461, il logea aux Porcherons le jour de son entrée dans la maison de Jean Bureau, qu'il avoit fait Chevasier le jour de son Sacre.

J'ai omis qu'en 1543, François I, donna à la veuve de l'Amiral Chabot l'Hotel de Savoisi, appellé maintenant l'Hotel de Lorraine, qui lui appartenoit.

J'ai pareillement omis qu'en 1549, Henri II se retiroit tantôt à l'Hotel tout contre les Filles penitentes, sondées alors au lieu même où est à present l'Hotel de Soissons, dans une rue que Catherine de Medicis y renferma depuis : qu'en 1552, étant à l'Hotel de Villeroi nommé presentement l'Hotel de Longueville, & bâti à la rue des Poulies, la Ville lui vint faire la reverence, & après quelques remontrances, lui presenta le Scrutin de l'Election de Marcel à la dignité de Prevôt des Marchands, où il leur dit qu'il vouloit fortisser Paris, & pour cela cotiser tous les Bourgeois, tant de la Ville que des sau-bourgs. Ce sut encore là qu'ils le vinrent trouver en 1553, afin de visiter avec lui les sortisseations. Ce sut dans cet Hotel-là même qu'en 1578 mourut Marie - Elizabeth de France, sa fille, où se rendirent les Cours souveraines, & le corps de Ville, pour honorer sa pampe sunebre.

A l'égard de l'Hotel de Montmorenci, il se nommoir en 1556 le logis du Roi, qui fut à feu Maigret, appartenant au Connétable, il est assis à la rue Ste Avoie, & appellé maintenant l'Hotel de Montmorenci. Ce fut là où en 1552 il manda les Prevôt des Marchands & Echevins, pour aller visiter avec eux les fortifications; les nouveaux élus à ladite Prevôté & Echevinage lui preterent aussi serment de fidelité entre les mains du Garde des Sceaux, & le Connétable present.

J'ai passé qu'en 1561, & 1576 Charles IX demeura quelque tems au logis de l'Abbé de St Germain des Prés avec Catherine de Medicis, & le Duc d'Anjou; que Marguerite de France, sœur du Roi, & le Roi de Navarre logerent à l'Infirmerie: que le Resectoire servoit de jour au Duc de Guise, & la nuit aux Gardes du corps; & qu'il ne resta aux Religieux que le Dortoir où ils couchoient, & la Bibliothéque pour y aller manger.

J'ai omis qu'en 1574, l'entreprise des mal-contens ayant été decouverte à St Germain-en-laie, Charles IX en partit presque aussi-tôt, au milieu de ses Suisses, & vint en hâte à l'Hotel de Retz de la rue St Honoré, qu'on appelle maintenant l'Hotel de Vendosme, où il avoit déja logé en 1566, & d'où quelques jouts après il alla au Bois de Vincennes avec le Duc d'Alençon, & le Roi de Navarre, chess de la conspiration.

Je n'ai point fait mention de l'Hotel de Lesdiguieres, nommé auparavant l'Hotel Zamet, qui étoit le Palais d'amour, ou la maison des menus plaisirs d'Henri IV.

Ni de même, qu'en 1601 Marie de Medicis, logea au fauxbourg St Germain dans l'Hotel de Gondi, à present l'Hotel de Condé.

Je n'ai donc point rapporté tous ces Hotels-là en leur lieu; comme n'étant la plupart que des maisons d'emprunts, & où par occasion ces Princes se retiroient, ou pour vaquer mieux à leurs affaires, ou pour prendre leurs plaisirs, ou bien même pour faire honneur à ceux à qui étoit la maison.

Je n'ai point parlénon plus de St Lazare, où il y avoit encore de nos jours un grand corps de logis, appellé la maison du Roi; où tout devant, dans la cour, nos Rois ont si souvent reçu les hommages de tout Paris; & ce qui en est cause, est que je ne sai point en quel tems il a été bâti, ni quand il a commencé à devenir Maison Royale.

Mais si je n'ai point mis dans son ordre le Luxembourg, ou le Palais d'Orleans, entrepris par Marie de Medicis, c'est que j'ai envie de le décrire & finir ce Discours par la description d'un si magnisique Palais.

## L'HOTEL DE FLANDRE.

Ene trouve point que Philippe le Hardi, sils de St Louis, ait eu à Paris, d'autre maison que celle de ses predecesseurs; mais j'aprens qu'à Marie de de Bourbon, sa seconde semme, appartenoit l'Hotel de Flandres, situé à la rue Cocquilliere, & qu'en 1318, elle reconnut qu'il devoit tous les ans à l'Evêque douze livres patisis de cens, qu'elle lui permit de demander aux termes échûs, aux Officiers de sa Chambre aux deniers, & de s'en saire

payer.

J'ai dit que Philippe le Bel, successeur de Philippe le Hardi, donna l'Hotel de Nesle à Charles, son frere, Comte de Valois; mais peut-être ne sait-on pas qu'il demeuroit au Temple en 1306 & 1307; & il est si vrai qu'il logeoit au Temple en 1306, qu'en ce tems-là, étant venu à rehausser les monnoies, se petit peuple y accourur en surie, se jetta sur les viandes qu'on lui servoit, & excita une grosse sedition; ce qui coûta la vie aux plus sactieux: & quant à l'année 1307, après avoir sait arrêter les Tempsiers, & saissir tous leurs biens, non seulement il y établit sa demeure,

mais encore il y transporta ses tresors & ses chartes.

Avant que les Ducs de Bourgogne fussent Maîtres des Pays-bas, les Comres de Flandre qui se maintenoient plus par les bienfaits des Rois de France, que par leur revenu, avoient un Palais à Paris, afin qu'étant logés chés eux, près de leur Souverain, ils pussent mieux veiller à leur fortune, & lui faire plus commodement la cour. Leur maison subfissoir encore sous François I; mais comme il y avoit fort long-tems qu'elle n'étoit point habitée, & que tout y fondoir, le Roi en 1543 par ses Lettres Parentes du vingt Septembre, ordonna qu'elle seroit vendue, & adjugée à des particuliers, pour y faire bâtir des logis, & y faire les rues Cocquilliere, du Bouloir, des Petits-champs. de Ste Marie Egyptienne, des Augustins, & enfin terminé par un mur de la ville ancienne, ce qui nous fair voir qu'il étoit très-grand, puisque les Hotels, tant du Chancelier Seguier, que de Bullion, Surintendant, sont sondés sur ses ruines, quoique tous deux soient d'une grandeur considerable, de plus assés éloignés l'un de l'autre, & qu'ils n'ayent pas été bâtis dans ses extremités.

L'Hotelsde Flandre étoit donc situé proche des murailles de la Ville, bâties sous les Regnes de Jean, & de Charles V, entre la rue Plâtriere, la rue Coqueron, ou Coqueron, celle des vieux Augustins, & la rue Cocquilliere; c'étoit une grande Isle, que Gui de Dampierre, Comte de Flandre acheta de Pierre Coquiller, de Simon Matiphas, & de l'Evêque Buci.

Je ne m'amuserai pas à prouver ici que cette maison ne sut point commencée en 1299, mais quelques années auparavant, qui sut en 1292; & moins encore, que ce Prince n'en acquit pas la meilleure partie d'Arnulphe ou Renou, mais de Matiphas, ainsi que pretendent Corrozet & Bontons.

Je laisserai de même toutes leurs autres erreurs là-dessus, indignes d'être resurées, & qui ne seroient qu'ennuyer; de sorte que je parlerai de cet Hotel comme si jamais ils n'en avoient dit un seul mot.

Je ne sai point en quel tems ce Gui de Flandre vint loger en ce quartier-

là, ni même le nom du premier particulier qui lui vendit son logis.

Corrozer le nomme Pierre Cocquillier, Bourgeois de Paris; & tout de même Bonfons, qui pourtant n'est ici que son copiste, & enfin tiennent tous deux que la rue Cocquilliere a emprunté son nom de ce Bourgeois,

bien qu'ils ne le prouvent pas, ce que je souhaiterois: leur conjecture neanmoins a beaucoup plus d'apparence, que l'étymologie qu'en apporte Claude Irson, Auteur d'un Dictionnaire moderne, qui le fait venir mal-à-propos

de cocquille.

Quoi qu'il en soit, j'aprens du grand Pastoral, qu'en 1292 ce Prince y demeuroit déja, & que le lundi avant la Fête de l'Annonciation, il acheta de l'Evêque Matiphas & du Chapitre de Paris quelque trois arpens & demi de terres labourables qui tenoient à son Hotel, & situés en la justice, censive & Seigneurie de l'Evêché: par le contrat qui en sut passé alors, il paroît qu'ils avoient appartenu autresois à Pierre d'Argui, Bourgeois, & que le Comte s'obligea lui & ses successeurs de payer tous les ans à l'Evêque le jour de St Remi trois deniers parisis de censives, & douze livres parisis de sur-cens, ou droits Seigneuriaux à prendre tant sur son Hotel, que sur les

trois arpens & demi.

On croit que ce Prince, comme Souverain, ent bien de la peine à consentir que sa maison sut chargée d'une si grosse redevance, & que l'Evêque Matiphas, tout glorieux d'avoir entre ses sujets un si grand Seigneur, sit bien des difficultés avant que de l'en décharger ; à force d'argent neanmoins il se laissa gagner, & enfin consentit que le Comte de Flandre racheteroit quand il lui plairoit les douze livres de censives que devoit sa maison, pourvu qu'il le recompensat de seize livres parisis de rente, assignées sur quelque endroit de la terre, & de la Seigneurie qui dépendroit de son Evêché, & pourtant avec prometle que sa maison seroit chargée à perpetuité de cinq deniers parisis de centives. Malgré toutes ces precautions ici, le Comte Gui cependant ne se delivra point de cette redevance, puisqu'en 1318, l'Hotel de Flandre en étoit encore chargé: & de fait cette année-là même, appartenant pour lors à Marie de Brabant, Reine de France, veuve de Philippe le Hardi, cette Princesse par ses Lettres Patentes du deux Decembre declara que sa maison étoit redevable à l'Evêché de douze livres parisis, & ordonna aux Officiers de sa Chambre aux deniers, de les payer à l'Evêque, ou à son Receveur; mais depuis j'aprens d'un terrier de l'Evêché que cet Hotel en étoit chargé en 1391; cette dette ayant été transferce sur trois maisons, sises à la rue Guillaume, & à la rue St Germain

Les titres de l'Archevêché font voir que cette redevance n'étoit pas la feule que nos Evêques prétendoient des Comtes de Flandre, & même il n'a pas tenu à eux qu'ils ne les ayent obligé à une sujetion bien plus rude.

Quoique l'Hotel de Flandre ne sut point un sief, & que les Comtes le tinssent en roture, ils ne laisserent pas de vouloir qu'ils marchassent à l'armée sous leur étendard ainsi que leurs autres vassaux, à cause que cette maison étoit située dans leur territoire; ce qui est si vrai que Philippe de Valois ayant mandé à l'Evêque de Chanac de venir à son service avec tous ses Chevaliers & ses vassaux, il sit appeller entre autres Louis de Creci, Comte de Flandre, en qualité de proprietaire de cet Hotel, à qui il donna le nom de sief, bien que ce Prince lui en payât trois deniers de cens, & douze livres de droits Seigneuriaux. Il ne saut être trop bien versé en Droit, pour reconnoître combien cette demande étoit éloignée de la raison, & quoique nous ne sachions point la reponse que lui sit ce Prince, on se doute bien qu'il ne se mit pas trop en peine de lui obéir.

Cet Hotel appartint à la Maison de Flandre, jusques au mariage de Marguerite de Flandre avec Philippe de France, fils du Roi Jean, & premier Duc de Bourgogne de la seconde lignée. Or comme de leur vivant, ils firent partage entre leurs enfans de tous leurs biens, en 1402 ils ordonnerent touchant leurs deux Hotels d'Arrois, & de Flandre, que Jean leur fils aîné auroit le choix, & que celui dont il ne voudroit pas, appartiendroit à Antoine leur second fils, Duc de Brabant, de Lothier, de Limbourg, de

Luxembourg, Marquis du St Empire, & Seigneur d'Anvers. L'histoire dit que Jean prefera l'Hotel d'Artois, & qu'Antoine logea dans celui de Flandre, qui lui appartint en propre après la mort de son pere & de sa mere.

Par les traités de paix de 1482, & 1493, entre Louis XI & Charles VIII, & Maximilien d'Autriche, il paroit que Maximilien reserva cette maison

pour Philippe son fils.

Dans les memoriaux de la Chambre des Comptes, on voit qu'il dispofa de la Conciergerie de cet Hotel, en faveur d'Olivier de la Marche, & que ses lettres furent enterinées en 1489, le quatre de Juin, à condition qu'il l'entretiendroit de grosses & menues reparations, qu'il n'en seroit rien démoli, ni aucun des materiaux aliené, sur peine de restitution, & de mille livres parisis d'amende, appliquables au Roi.

Dans l'histoire de la Comedie, il sera remarqué que ce sut dans la grande Sale que les Confreres de la Passion jouérent leurs mysteres, depuis 1539, jusqu'en 1543, & que pour lors François I par ses Lettres du vingt Septembre, voulut que cette maison sût ruinée, & divisée en plusieurs pla-

ces, qui seroient vendues à des particuliers.

Par les procès-verbaux de la vente & de l'adjudication, on apprend que ce logis fut divisé en vingt-trois places; les unes larges de sept toises, & longues de dix-sept; les autres de cinq de largeur sur quatorze de longueur; & les autres ensin larges de quatorze, & prosondes de quarante.

De plus, on apprend qu'il en restoit encore deux gros pavillons quarrés; le premier bâti le long de la rue Cocquilliere; le dernier, le long de la rue Coqheron, & servoit de principale entrée à cet Hotel: tous deux sont demeurés sur pied, jusqu'en 1618; depuis on les a jettés par terre, & si bien ruinés, que de tous leurs appartemens il n'en reste pas le moindre vestige.

Entre quantité de grands logis qu'on a bâtis sur cette grande Isle, où étoient assis ces Hotels, les principaux sont l'Hotel d'Epernon, où je n'aî rien vu qui merite qu'on en parle, & la maison du Sur-Intendant Bullion, peinte par Blanchart & Vouet, & ornée de bustes & de bas reliefs, par Sarrasin.

#### L'HOTEL DE BULLION.

'ARCHITECTURE de cet Hotel est très-simple, & je la laisse rai là, aussi sent-elle plus la maison d'un particulier, que celle d'un Sur-Intendant. Je m'arreterai seulement à ses Galleri es, à cause qu'elles sont de Blanchart, de Vouet & de Sarrasin, & paroissent assés bien proportionnées aux richesses & à la fortune du Maître.

#### SES GALLERIES.

OUET a étalé une partie de l'Odyssée sur les plat-sonds à la voute de la Gallerie haute; & Blanchart a paré les murailles de la basse, des douze mois de l'année, figurés par des énigmes & des métamorphoses. Le Sur-Intendant voulut bien se rapporter à Vouet de la conduite du dedans de la Gallerie haute, ce que celui-ci emporta sur ses concurrens, à la faveur de ses grands amis, & de ses grandes paroles.

Les murs de ce portique sont environnés de lambris hauts d'une toise, enrichis tant des plans & perspectives des plus sortes Villes de l'Europe,

**%**C

& des plus peuplées: d'ailleurs couronnés d'une corniche; mais si chargée de porcelaines, qu'on la prend, en entrant, pour une longue & magnifique Apoticairerie.

Le reste est occupé par des tableaux, que Vouet a rempli sans ordre, de quelques travaux d'Uylsse, & que Sarrazin a orné par une figure de stuc; & ensin le tout est couvert d'une voute garnie d'un grand platsond, & de

basses railles de Auc, du même Sculpteur & du même Peintre.

Cette riche varieté d'enrichissement sait à la verité un esset surprenant & superbe; on croit neanmoins que, s'ils étoient distribués dans un lieu plus spacieux, outre qu'ils seroient plus degagés, ils paroitroient plus egayés qu'ils ne sont; & même que si les tableaux n'étoient pas si petits, ou moins offusqués par de gros sessons dorés, on trouveroit dans l'ordonnance de ce portique, ce grand & ce majestueux que nous y cherchons, & que Vouet avoit envie de lui donner.

Quoique les tableaux de cette Gallerie, n'ayent jamais été gravés avec l'œuvre de Vouet, je ne m'amuserai point néanmoins à les décrire en particulier, comme n'en valant pas la peine; & bien que ceux qu'on estime le moins, soient de son dessein & de sa conduite, ils passent cependant pour bien inferieurs aux autres qui sont de son dessein & de sa main; & pourtant entre ceux-ci quelques-uns m'ont semblé assés negligés, & même les meilleurs ne sont pas à mettre au nombre de ses chess-d'œuvres, encore n'en trouvai-je que trois, & dont je dirai peu de chose. Dans l'un il a representé Ulysse abordant dans l'Isle d'Ithaque; dans l'autre il l'a peint à table avec Circé & ses Compagnons; & dans le dernier il lui fait scier un ais de sa barque, devant sa chere Calypso.

On voit au premier un matelot, qui n'oublie rien de sa force & de son adresse, pour approcher son brigantin de l'Isle, pour se garantir de la rage

des Lestrigons.

Dans le second, Circé est à table avec Ulysse & ses Compagnons, & songe moins à manger, qu'à se faire aimer & craindre tout ensemble par ses attraits & par ses sortileges. Ces deux tableaux sont bien ordonnés, & d'une grande maniere; & neanmoins ils meriteroient beaucoup plus d'approbation, s'ils étoient un peu plus sinis, plus corrects, & mieux dessinés; car pour de l'art & de la patience, ce Peintre n'en manquoit pas, aussi est-

ce ce qu'on admire le plus dans ses ouvrages.

Ce que l'on desire dans le second tableau, se rencontre dans le troisième, mais non pas à ce degré de perfection qu'on devroit attendre de Vouer, & qui se rencontre dans quelques-uns de ses ches-d'œuvres; la maniere en est tendre & gracieus; la figure de Calypso est belle & fort amoureuse, son action naturelle; la draperie riche; celle d'Ulysse est vigoureuse, son action naturelle; son corps est bien formé, & toutes ses parties; ces deux figures neanmoins ne sont pas si bien ensemble que quelques-uns desireroient: & quant à l'ordonnance de la Gallerie, elle plairoit bien davantage, si les tableaux étoient rangés dans ce bel ordre où Homere les a mis, & si les basses tailles, dont ils sont rehaussés, avoient quelque rapport avec les travaux d'Ulysse, & étoient aussi excellentes que celles qui partent aujourd'hui de la main & de la conduite de Sarrazin.

Blanchart qui a passé pour un des plus gracieux Peintres que nous ayons eu en France, & dont le coloris peut entrer en comparaison avec celui du Titien, a peint la Gallerie basse; au reste fort honnête homme, bon, doux, commode, sociable, obligeant; ses Confreres assurent que jamais il n'a cherché d'ouvrage avec empressement, jamais n'a couru sur le marché d'autrui, & même n'essaya pas de s'opposer à Vouet, lorsque le Sur-Intendant parloit de lui abandonner sa Gallerie haute, quoiqu'il sût fort bien dans son esprit, qu'il eut deja peint sa Gallerie basse, & ne manquât pas d'amis pour traverser les desseins de ce nouveau venu, qui tout au con-

traire de lui, jamais, à ce qu'il sembloit, n'avoit asses d'ouvrage, & qui en enlevoit le plus qu'il pouvoit aux autres; au reste, la seule passion de Blanchart étoit l'amour, & en cela ressembloit-il aux Raphaëls, & aux Titiens; car c'est elle qui su cause de la mort du premier, & Blanchart pour avoir trop caressé sa seconde semme, mourut à trente-sept ans. Il n'a jamais passé pour bon Ordonnateur ni pour bon Historien; mais en recompense, on remarque dans tous ses ouvrages une facilité de pinceau, & une liberté incroyable; on y reconnoit qu'il a affecté particulierement de donner à son coloris l'amour & la grace qu'on admire aux tableaux du Titien. Quelques-uns tiennent qu'il a approché de cet original; qu'il est impossible de voir rien de plus tendre, de plus delicat, de plus amoureux, de plus rond, de plus vrai que ses sigures; & que si elles étoient plus correctes, elles seroient plus accomplies.

Tout ceci se voit dans la Gallerie basse que nous décrivons: sur la muraille il a representé les douze mois de l'année, sigurés par des énigmes des métamorphoses. J'ai admiré dans le mois de Mai, un certain petit Amour en l'air, qui vole, mais si rond, si tendre, si delicat; l'air de la tête est si ensantin, ses yeux si doux & si riants, son action si ingenue, sa chair ensin si blanche, que le lait dont on allaite & nourrit les petits ensante l'est pas plus. En un mot, ceux de la profession qui s'y connoissent le mieux, assurent qu'il est entierement de la maniere du Titien, & que s'il l'avoit fait lui-même, il ne seroit guére plus achevé. Mais sur tout je ne saurois me taire d'une Diane sur une nue, qu'on voit dans son mois de Novembre, ce n'est qu'une demie figure; mais il s'y voit tant de belles parties, qu'il est facheux que le reste soit enveloppé de nuages; ses yeux gracieux & bien sendus, ses joues fraiches & vermeilles, ses bras ronds, sa gorge blanche, son air noble, sa tête bien coéssée & couronnée d'un Croissant, donnent de la tentation à ceux qui la regardent trop curieusement.

Les autres Histoires sont plus negligées, & neanmoins il n'y en a pas une, où il ne se remarque quelque chose d'admirable; la plus estimée est celle du mois d'Aout, aussi est-elle vis-à-vis de la porte, & la premiere qui se presente à la vue, lorsqu'on entre : quoique l'ordonnance, où pourtant on ne trouve rien à dire, ne soit pas ce que l'on regarde le plus. Dans cette histoire Cerès & Flore assistent au défi de Pan & d'Apollon, & toutes deux écoutent attentivement ce concert ; à la verité Flore est une trèsbelle Déesse, la beauté de Cerès neanmoins est toute autre. Cette Divinité est assife sur des gerbes de bled, & coeffée d'une guirlande d'épics, entrelassée de salsifies, & de ces autres fleurettes, dont les bleds d'ordinaire sont entremelés; qu'une coéffure si simple est galante, & qu'elle accompagne bien son beau visage! Il ne se peut rien voir de plus gracieux que sa tête, de plus amoureux que ses yeux, de plus doux, ni de plus noble que son air, rien enfin de plus rond que son sein, ses bras, ses mains & ses jambes: sa juppe est si bien drappée; en un mot c'est une des beautés les plus innocentes, & les plus parfaites qu'ait produit le pinceau. Le Dieu Pan n'est pas moins estimé que Cerès & Flore; cependant on a bien plus de veneration pour l'Apollon, & on dit que Titien n'auroit pas été au-de-là; enfin cette figure paroit si accomplie, qu'il est impossible de faire mieux, au jugement de ceux du métier.

#### L'HOTEL SEGUIER.

S I B A L Z A C eût vu au dessus du Portail de cet Hotel une telle inscription, peut-être s'en sur-il plaint aussi-bien que de celle du Palais Cardinal; cependant dans ces titres, quoique de differentes significations, ainsi mis tous deux au nominatif, Hotel seguier & Palais Cardinal, il ne s'y trouve aucune incongruité; car ensin c'est un Gallicisme autorisé par un usage aussi vieux que l'Hotel-Dieu, les Filles-Dieu, la rue Aubri-Boucher, & une infinité d'autres.

Dans l'Histoire au reste, de cet Hotel, ou depuis plus de quinze ans l'A-cademie Françoise se tient deux sois la semaine, on y verra celle des Hotels de Françoise d'Orleans Douairiere de Condé, de Charles Comte de Soissons, d'Henri Duc de Monpensier, & de Roger de Bellegarde grand Ecuyer de France, le plus galant & le plus achevé Courtisan de son siècle, qui tous ont été Proprietaires de la même maison les uns après les autres. Si bien que ce Palais à été sur la fin du siècle passé, le séjour des plus grands Princes, & du plus noble Sang du Royaume; au commencement du nôtre, le reduit de la galanterie, & de la generosité, & maintenant celui de l'Academie Françoise, qui s'y tient depuis plus de quinze ans, instituée pour cultiver la Langue, & resablir les belles Lettres; mais bien plus d'où partent les graces du Souverain ou sa foudre.

J'ai tiré toutes ces particularités tant du grand Alcandre que des autres Histoites generales & particulieres, & de plus des titres des maisons de Soissons, de Guise, d'Orleans, de Bellegarde & de Seguier. Ceux de Soissons portent, qu'en 1573 cet Hotel aujourd'hui si superbe, consistoit en deux maisons, l'une grande & l'autre petite, toutes deux accompagnées de quelques petites cours & obscures, qui repondoient à l'un des bouts de la rue de Grenelle appellée dans les treize & quatorzième siècles, la rue de Henri de Garnelles, & que dans le quinzième & le seizième, on nommoit la rue de Garnelles.

Ces deux maisons appartenoient alors à Isabelle Gaillard, semme de René Baillet, Seigneur de Seaux & second President de la Cour de Parlement qui les donna par échange à Françoise d'Orleans veuve & seconde semme de Louis de Bourbon Prince de Condé pour trois mille livres de rente sur l'Hotel de Ville de Paris.

Il y a grande apparence que cette Princesse incontinent après, vint logez 1à, puisque les tirres de la maison d'Orleans sont voir qu'elle ne souhaitoit faire cette acquisition, que pour être plus proche voisine de Catherine de Medicis, qui demeuroit à l'Hotel de la Reine, aujourd'hui l'Hotel de Soissons ; dont le jardin régnoit, & régne encore à present le long de la rue de Grenelle: d'un autre coté, je ne saurois dire si elle les rendit plus logeables, & plus dignes d'une Princesse de son rang; tout ce que je sai est que Charles son fils, Comte de Soissons, répandit dans son appartement, tant fur les vîtres, les planchers, & les platfonds, qu'en beaucoup d'autres endroits, non seulement ses chiffres, mais encore ceux de Henriette de Bourbon, sœur d'Henri IV, sa chere Maitresse, & que tant que vêcur sa mere, ces maisons ne porterent point d'autre nom que celui de son mari, si bien que vingt-huit ans durant il fut appellé l'Hotel de Condé, savoir depuis 1573 que l'achat s'en fit, jusqu'en 1601 que cette Princesse mourut; car aussi-tôt le nom de Soissons prit la place de celui de Condé, parce qu'alors il appartint à Charles de Bourbon, Comte de Soissons. Mais comme ce Prince ici en 1605 vint à acheter l'Hotel de la Reine, & qu'il vendit le sien cinquante-cinq mille livres à Henri de Bourbon, Duc de Montpensier, en changeant encore de nom, on ne l'appella plus que l'Hotel de Montpensier & quitta celui de Soissons.

Après la mort du Duc de Montpensier, comme la veuve donna assés long-tems d'agreables inquietudes à Henri IV, sa passion l'obligea de venir plus souvent à cet Hotel, qu'il n'avoir fair du vivant de son mari; mais enfin en 1611, s'étant remariée à Charles Duc de Guise, un an après son mariage elle vendit vingt-quatre mille écus cet Hotel à Roger de Sanlari, Duc de Bellegarde.

Il n'en fut pas plutôt proprietaire, qu'il resolut de s'y loger le plus ga-

### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

lamment qu'il pourroit : & comme alors il n'y avoit point d'Architecte qui eut plus de nom que du Cerceau; car c'étoit lui qui avoit conduit les Châteaux de Mouceaux, & de Verneuil, & non seulement qui passoit pour avoir de plus grandes pensées, & de plus nobles fougues, mais de plus étoit l'Architecte du Roi; pour cela il se raporta à lui de la conduite de sa maison, & enfin, c'est lui qui sur le debris des Hotels de Condé, de Soissons & de Montpensier éleva le corps de logis & les aîles de l'Hotel Seguier, qu'il orna de dorures, de chiffres, de trophées d'armes, d'épées de grand Ecuyer, & de quelques appartemens qui ne sont pas tant pour l'usage que pour la magnificence & la pompe. Cette maison ainsi bâtie, veritablement celebre à cause de sa regularité, que nos Architectes avoient tout nouvellement apportée d'Italie, semble même majestueuse, parce qu'elle étoit faite de briques liées avec des chaînes de pierre, comme la Place Royale, la Place Dauphine, & les autres édifices Royaux & publics de ce tems-là: il n'y eut rien neanmoins qui surprît davantage, & donnât plus d'admiration que son grand escalier suspendu en l'air, inventé & conduit par Toussaint Vergier.

### L'ESCALIER.

ET escalier est une grande masse de pierre à quatre noyaux, & à trois étages, vuides dans le milieu, rensermé dans une cage carrée, accompagnée de quantité de grands paliers, & de marches fort longues & aisées, bordées d'apuis & de balustres de pierre, & portées sur des voutes & des trompes fort accroupies & surbaissées.

#### APPARTEMENS.

A I S depuis que le Chancelier eut acquis cet Hotel, il devint fameux dans routes ses parties; son principal appartement consiste en une grande sale, une anti-chambre, une chambre de parade, une autre à alcove, & se décharge à gauche dans une Chapelle, & à droite dans une gallerie, qui regne le long de deux jardins assés spacieux, & ornés chacun de plusieurs suites de gros orangers, & d'un grand bassin dans le milieu, d'où sort un grand jet d'eau.

La Chapelle est éclairée d'un côté de deux ordonnances de croisées, & environnée de tableaux qui representent la vie de la Vierge, & de J. C. Sarazin a élevé sur son Hotel les figures de St Pierre, & de Ste Marie Madelaine, les Patrons du Maître, & de la Maitresse de ce Palais; & Vouet a peint dans la voute l'adoration de Notre Seigneur par les Mages, qu'il a copiée sur celle qu'on voit à la Chapelle de l'Hotel de Guise, qui remplit si agreablement sa voute peinte à fresque par Messer Nicolo, après les desseins de Francesco Primaticcio, Abbé de St Martin.

Des deux jardins, l'un est terminé par une perspective du dessein, & de la conduite de le Brun, l'autre est entouré de serres de pierres longues, larges & voutées, & d'une grande grotte éclairée d'arcades, ornée de grotesque, & de thermes marins, couverts d'une voute incrustée de coquilles de conques, & de quantité de rocailles; de plus, si pleine de tuyaux, de canaux, de jets d'eau, & de robinets invisibles, que je doute s'il y en a davantage dans les grottes de Ruelle & de St Germain.

## LES DEUX GALLERIES.

NTRE les deux jardins, que je viens de décrire, sont placées les deux galleries; sur le platsonds de la premiere le Chancelier y a figuré à l'ombre de plusieurs fables les faits heroïques de Louis XIII, & du Cardinal de Richelieu.

Dans le premier tableau on voit la France qui prie les Dieux assemblés à de lui donner un Ministre.

Dans le second, Louis le Juste dispose du gouvernement de son Royaume en faveur du Cardinal de Richelieu, & ce choix est figuré sous la fable de Jupiter qui abandonne à Apollon la conduite du charior de la lumiere.

Dans le troisième Neptune donnant Thetis en mariage à Pelée, represente la surintendance de la navigation, & de la marine, confiée par le Roi à son premier Ministre.

Les Titans défaits, sont peints dans le tableau suivant, & nous instruitent du succès qu'eut l'entreprise des Grands Seigneurs qui s'oposoient à l'élevation, & au ministere de ce grand homme.

Les Anglois chassés de l'Isle de Ré, sont deguisés dans celui d'après sous la mort de Niobé, & de ses ensans, qu'Apollon & Diane sirent perir à coups de sleches.

Le suivant, sous la fable d'Apollon victorieux du serpent Python, qui infectoit tout le Pays de la puanteur de son haleine, est cachée l'heresie domptée, & la prise de la Rochelle.

Au septiéme, l'hydre vaincue par Hercule & Yolaüs, exprime la redution du Languedoc, qui acheva d'abattre le parti des Huguenots.

Calais & Zaëtes chassans les harpies qui tourmentoient Phinée, nous apprennent le secours, & la guerre que le Roi porta en Italie contre la Maison d'Autriche.

Marsyas écorché par Apollon, represente la Lorraine conquise, & le Duc Charles arrêté.

Enfin l'Amour debrouillant le cahos qu'on voit dans le douzième tableau, decouvre le dessein du Roi, & de son Ministre de donner la paix à toute la Chretienté.

Que si je n'ai point parlé du dixième & du onzième tableau, & même si je ne dis rien du treizième, ni des autres, c'est que Vouer ne les a pas peints, & que pour lors il vint à mourir.

L'autre gallerie regne au-dessus de la precedente; elle est pleine de livres, & couverte d'une voute que Vouet a enrichie d'un grand fonds d'or à la Mosaïque, & de plusieurs sables si ingenieusement inventées, & qui viennent si bien à une magnisque Bibliotheque, que Dorigni les a gravées & données au public, & que Isaac Habert, Evêque de Vabres, les a expliquées en vers Latins.

Bien que cette gallerie soit fort grande, elle ne renserme pas neanmoins la moitié des livres du Chancelier. L'Histoire sainte & profane est si complette, qu'elle l'occupe toute entiere: les autres sciences, les extraits des Regitres du Parlement, de la Chambre des Comptes, du Châtelet & de l'Hotel de Ville, sont rangés dans trois grandes chambres qui y sont attachées; les ambassades, les manuscrits grecs achetés des Caloyers du mont Athos; les Arabes, Syriaques, Chaldarques, Hebreux, venus d'Alexandrie, remplissent une grande salle de la maison du Marquis de Bauve; tous ces volumes au reste sont bien choisis, bien reliés & bien conditionnés.

# PORTAIL DE LA MAISON DU MARQUIS de Bauve.

A maison de Nicolas de Mouy de Riberpré, Marquis de Bauve, qui fait partie maintenant de l'Hotel Seguier, est située dans la rue Coquilliere, & dans celle du Bouloi: son entrée est une grande porte quarrée, longue, d'œuvre rustique, fort simple, mais si haute & si large, qu'encore que presentement on entre dans tous les nouveaux Hotels par des porteaux d'une extraordinaire grandeur, elle ne laisse pas de paroître demesurée pour sa hauteur, aussi lorsqu'elle sut faite, tous ceux qui aimoient l'architecture & s'y connoissoient, furent si surpris, qu'ils ne pouvoient s'empêcher de l'admirer.

Cependant elle n'est bordée, ni de colomnes, ni de pilastres, mais seulement de jambages de pierres rustiques en bossage de relies par assisse, & couverte d'une petite bande de même ordonnance, composée de neus claveaux qui augmentent chacun alternativement d'une assisse de bossage en hauteur de coupes, depuis le sommier jusqu'à la cles, & qui portent chacun une crossette de niveau, racherant la suite des assisses des jambages.

Mais de peur de rebuter par trop de termes barbares, je passerai sous silence quelque autre chose, qui seroit encore à dire de cette porte, si ce

n'étoit que je ne pourrois pas m'expliquer plus clairement.

L'ordonnance au reste, & la composition de cette platte-bande, est si singuliere, que tous ceux du mêtier l'admirent, mais ce qui étonne, est que ses pierres aussi-bien que celles des pieds droits, sont disposées & assemblées de telle sorte, que sans chaux, plâtre, ni ciment, elles ne se sont point encore dementies, & ne se dementiront jamais.

Le tout est couronné d'une architrave, d'une frise, & d'une corniche

Le tout est couronné d'une architrave, d'une frise, & d'une corniche d'ordre Toscan; & quoique ce portail ne consiste qu'en un amas de grandes pierres qui le rend sort materiel, on remarque cependant dans ce grand tout, je ne sai quelle grandeur, & un port majestueux, qui ravit & épou-

vante tous ceux qui le considerent.

Aussi est-ce une des merveilles de Michel Ange, & de la nouvelle Rome; qui a paru si admirable à Vignole, celebre Architecte d'Italie, qu'il lui a donné place dans son livre des cinq ordres d'architecture; & de plus Salomon de Brosse, l'Architecte du portail St Gervais, & du Palais d'Orleans; l'a élevé dans la face de cette maison de la rue Coquilliere, & de plus n'y a rien ajouté du sien, qu'un grand fronton rond, garni d'un cartouche dans le milieu, qui ne se voit point dans celui que Vignole a dessiné, & mis en lumiere; mais qui se voit dans celui du Vignole François in-8° de la traduction de Pierre le Muet.

# REMARQUES HISTORIQUES TOUCHANT. l'Hotel Seguier.

UTRE la magnificence de l'Hotel Seguier, qui le rend si recommandable, il est encore celebre par la visite que Christine Reine de Suede, y rendit à l'Academie Françoise, le deuxième jour du mois de Mars 2656.

De plus, les somptueux festins que le Chancelier a faits, pour y mieux recevoir Louis XIV, Anne d'Autriche sa mere, Philippe de France, Duc

d'Anjou, & toute la Cour; les bals & balets que le Roi y est venu danset avec les plus belles Dames du Royaume, ont donné à ce Palais un nom immortel.

Ce fut près de cet Hotel que mourut, en 1572, Jeanne d'Albret, qui avoit apporté à la maison de Bourbon, le nom & les débris du Royaume de Navarre: c'étoit une Princesse spirituelle, brave, magnanime, mais un peu trop entreprenante, & opiniatre dans sa Religion; aussi les Hua guenots en font-ils leur Heroine, & l'auroient canonisée, si les Saints leur étoient en veneration. Elle étoit venue à Paris pour le mariage de Henri, Roi de Navarre, son fils, avec Marguerite de France, & s'étoit logée exprès à la rue de Grenelle, dans la maison de l'Evêque de Chartres. Quoiqu'il n'y ait pas encore cent ans qu'elle soit morte, nos Historiens neanmoins ne conviennent pas du jour de sa mort. Mezeray veut que ç'ait été le huit Juin; Duplex le dix; le P. Labbe le neuf, & Claude Regin, Evêque d'Oleron, le neuf à huit heures trois quarts du matin; mais il n'est pas difficile de prendre parti parmi tant d'opinions differentes. Car fans doute Celui de l'Evêque est le meilleur; & de fair, outre qu'il étoit un de ses Conseillers d'Etat, il a fair même un Journal de la vie de cette Prinicesse, qui ne passe pas seulement pour être exact & sidele, mais pour cu-

Il n'y a pas moins de debat entre nos Historiens, touchant la cause de sa maladie: les uns disent qu'elle vint d'inflammation de poulmon, & d'une sièvre continue ensuite, pour s'être trop donnée de peine à acheter les habits nuptiaux, & les presens qu'on fait d'ordinaire en semblables rencontres. Les autres veulent qu'elle sut empoisonnée par une paire de gants que lui vendit un scelerat, nommé René Milanois, Parsumeur de son métier, & qui en avoit sait bien mourir d'autres, tant Princes que Princesses, & autres personnes de toutes conditions. La Popeliniere témoigne que, pour lever le soupçon, Charles IX la sit ouvrir, & qu'on ne lui trouva aucune marque de poison; d'autres au contraire tiennent que les Chirurgiens qui l'ouvrirent, ne toucherent point à la tête, encore que le Roi leur cût commandé de regarder au cerveau; pour Regin, il ne parle point de tout cela, & dit simplement qu'elle tomba malade d'une pleuresse, le troisième Juin, & mourut à l'heure que j'ai dit.

# L'HOTEL DE RAMBOUILLET.

ET Hotel que nous avons vu bâtir, est dans la rue St Thomas du Louvre, & appartient à des Seigneurs d'une famille illustre & ancienne; & de fait ce logis n'est pas le premier qui air porté ce nom là; les Seigneurs de Rambouillet en ont en d'autres dans le treizième & le quatorziéme siecle; mais ils n'en ont point eu, qui ait plus long-tems demeuré dans leur famille, que celui dont ils se défirent en 1606. Il étoit situé dans le lieu même où le Cardinal de Richelieu a fait depuis construire le Palais Royal, & relevoit du Chapitre de St Honoré, à qui il devoit quarante-six fols Parisis de cens & rentes. De plusieurs portes par où l'on y entroit, la principale étoit placée à l'endroir même où est maintenant le grand Portail de ce Palais: & quant à ses corps-de-logis, les uns étoient bâtis sur la rue & sur les aîles, & les autres sur les jardins, les cours & les basses-cours. Toutes ces pieces & ces édifices, comme ayant été faits dans un fiecle brute & fort grossier, n'étoient ni reguliers, ni symmetries, & pourrant ne laissoient pas de composer ensemble un tout très-considerable; car enfin quoiqu'il couvrit bien moins d'espace que n'en ocuppe maintenant le Palais Royal, cependant il s'étendoit jusqu'aux anciennes murailles de la Ville, & les Seigneurs de Rambouillet y étoient logés si à l'aise, qu'encore qu'ils sussent proprietaires d'une autre maison dans la même rue, qui y tenoir, où pendoit pour enseigne l'Ecu de Bretagne, ils ne s'en servirent jamais, & ja-

mais il n'y fut joint.

En un mot, cet Hotel consistoit en un si gaand nombre d'appartemens; & tant de commodités necessaires au logis d'un grand Seigneur, s'y trouvoient, qu'ayant été ajugé en 1606, au commencement d'Avril, pour trente-quatre mille cinq cens livres, à Pierre Forget du Fresne, Secretaire des Commandemens, le Cardinal de Richelieu l'acheta trente mille écus, en 1624.

On sait qu'en ces deux tems là cette somme étoit grande; car outre que l'or & l'argent étoient assés rares alors, on n'avoit point encore fait monter le prix des places & des maisons de Paris, jusqu'à la valeur des terres

& des Chateaux de nos Duchés & Pairies.

Jean, Louis, Claude, Nicolas, Louis-François, Louis-Jean, Philippe & Charles d'Angennes, Seigneurs de Rambouillet, Evêques de Noyon & du Mans, Gouverneurs de Provinces, Chevaliers de l'Ordre, & Cardinaux, y ont logé, successivement les uns après les autres, depuis la fin du quatorzième siecle, jusqu'au commencement du dix-septième; mais ayant été vendu pendant la minorité de Charles & de Marie d'Angennes, & cette grande famille se trouvant sans Hotel à Paris, Charles d'Angennes, & Catherine de Vivonne firent construire celui de la rue St Thomas du Louvre, dont je vais parler.

## NOUVEL HOTEL DE RAMBOUILLET.

E Logis, avant que d'être rebâti, avoit eu plusieurs noms; car premierement il sut appellé l'Hotel d'O; depuis, l'Hotel de Noir-moustier; après l'Hotel de Pisani; & ensin, lorsque le Marquis de Rambouillet, & Catherine de Vivonne y vinrent loger, après la mort de Jean de Vi-

vonne, Marquis de Pisani, il a pris le nom de Rambouillet.

Il tient à l'Hotel de Chevreuse, & les jardins des Quinze-vingts le terminent. Je ne dirai point que c'est le plus renommé du Royaume, car personne n'en doute; tout le beau monde a lu son éloge & sa description dans le grand Cyrus, & dans les ouvrages des plus delicats esprits du siecle; peut-être même ne seroit-il pas besoin de faire ressouvenir que dans le Cyrus c'est lui qui est nommé le Palais de Cleomire, & que par tout ailleurs on l'appelle le Palais d'Artenice. Artenice au reste est l'anagramme de Catherine, nom de Batême de Catherine de Vivonne, Marquise de Rambouillet,

& qui a été fait par Malherbe.

Tous les Illustres ont publié à l'envi, le nom de cette Heroïne, & ne m'ont presque rien laissé à dire de son Hotel. Les uns ont publié que c'est le lieu où tous les jours les Muses errantes & abandonnées, lui venoient faire la cour; les autres se sont étendus sur la regularité & la magnificence de cette maison; & de plus nous ont appris qu'elle en a fait & donné le dessein, qu'elle seule l'a entrepris, conduit & achevé: son goût sin, & savant tout ensemble, a decouvert à nos Architectes des agrémens, des commodités, & des persections ignorées même des Anciens, & que depuis ils ont repandu dans tous les logis propres & superbes. Elle les y a fait entrer avec tant d'esprit, que si son Hotel n'est pas le plus logeable & le plus regulier, on en trouvera peu dans Paris, qui l'égalent, ou qui le surpassent: sa cour, ses aîles, ses pavillons & son corps-de-logis, ne sont à la verité que d'une mediocre grandeur; mais ils sont proportionnés & ordonnés avec tant d'art, qu'ils imposent à la vue, & paroissent beaucoup plus grands qu'ils ne sont en esset.

C'est

C'est une maison de brique, rehaussée d'embrasures, d'amortissemens, de chaines, de corniches, de frises, d'architraves, & de pilastres de pierre. Quand Artenice l'entreprit, la brique & la pierre étoient les seuls materiaux que l'on employoit dans les grands bâtimens : ils avoient paru avec tant d'applaudissement sur les murailles de la place Dauphine, de la place Royale, des Chateaux de Verneuil, de Mouceaux de Fontainebleau, & de plusieurs autres édifices Royaux & publics La rougeur de la brique, la blancheur de la pierre, & la noirceur de l'ardoife, faisoient une nuance de couleur si agreable en ce tems-là, qu'on s'en servoir dans tous les grands Palais, & l'on ne s'est avisé que cette variété les rendoit semblables à des Chateaux de carre, que depuis que les maisons bourgeoises ont été bâties de cette maniere.

De l'entrée, & de tous les endroits de la cour, on découvre le jardin, qui occupant presque tout le côté gauche, regne le long des appartemens, & rend l'abord de cet Hotel non moins gai que surprenant : de la cour on passe à gauche dans une basse-cour assortie de toutes les commodités. & même de toutes les superfluités qui conviennent à une grande maison; le corps-de-logis est accompagné de quatre beaux appartemens, dont le plus considerable peut entrer en paralelle avec les plus commodes, & les plus superbes du Royaume. On y monte par un escalier, consistant en uné seule rampe large, douce, arondie en portion de cercle, attachée à une sale claire, grande, qui se décharge dans une longue suite de chambres & d'antichambres, dont les portes en correspondance, forment une trèsbelle perspective. Quoiqu'il soit orné d'emmeublemens fort riches, je n'en dirai rien néanmoins, parce qu'on les renouvelle avec la mode, & que je ne parle que des choses qui ne changent point; je remarquerai seulement que la chambre bleue, si celebre dans les œuvres de Voiture, étoit parée de son tems d'un emmeublement de velours bleu, rehaussé d'or & d'argent, & que c'étoit le lieu où Artenice recevoit ses visites. Ses fenêtres sans appui, qui regnent de haut en bas, depuis son plat-fond jusqu'à son parterre, la rendent très-gaie, & la laissent jouir sans obstacle de l'air, de la vue & du plaisir du jardin.

Si nous admirons ces sorres de croisées au Palais Cardinal, au Petit-Luxembourg, & dans les maisons de la Place-Royale, & de l'Isle Notre-Dame; elles ne sont que des images & des imitations de celles de la Chambre-bleue. C'est à Cleomire que les Architectes sont redevables de ce nouvel embelissement; mais ce n'est pas le seul ornement qu'elle a ajouté à l'architecture : la rampe de son escalier, arondie en portion de cercle, & les portes en enfilade de son appartement, ont servi de modele à ces escaliers circulaires, qui ne conduisent que jusqu'au premier étage, & à ces longues suites de portes, qui font les principales beautés de nos Chateaux

& de nos Palais.

Par les découvertes qu'Artenice a faites dans l'Architecture, en se divertissant, on peut juger de celles qu'elle a faites dans les Belles-Lettres, où elle est consommée. La vertu & le merite de Catherine de Vivonne ont attiré dans sa maison, pendant plusieurs années, tous les gens d'esprit de la Cour & du siecle.

Dans sa chambre bleue, tous les jours il se tenoit un cercle de personnes illustres, ou pour mieux dire, l'Academie; car c'est de là que l'Academie Françoise a tiré son origine; & c'est des grands genies qui s'y rendoient, dont la plus noble partie de ce Corps si considerable, est composée.

Aussi est-ce pour cela que l'Hotel de Rambouillet a été appellé longtems, le Parnasse François.

On n'y parloit que de belles Lettres; il ne s'y rendoit que des gens qui avoient le goût fin & delicat; & l'on n'y admettoit ni Favoris, ni Pring

Tome II.

## HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

ces même, si leur faveur & leur naissance n'étoit rehaussée par beaucoup

d'esprit & de vertu.

En un mot, cette maison étoit si renommée dans la Republique des Lettres, que ceux qui n'y étoient pas connus, ne passoient que pour des personnes ordinaires, & qu'il suffisoit quasi d'y avoir entrée, pour être mis entre les Illustres du siecle.

### MAISON DE MONSIEUR DE CHATEAU-NEUF.

UELQUE irregulier que soit le plan de cet Hotel, Mansard pourtant y a si bien remedié dans son élevation, qu'il ne se voit rien de mieux entendu, soit pour la beauté de son ordonnance, soit pour la com-

modité de ses départemens.

L'endroit au reste, où cette irregularité paroissoit le plus, étoit à la face; & cependant c'est ce qui frappe aujourd'hui davantage; car enfin ce demi cercle & ces pilastres, dont la face du portail est accompagnée par dedans, font un esset superbe; & la corne de vache qui roule par dehors au dessur du portail, dans la rue Cocquilliere, ne lui cede pas de beaucoup.

Pour executer ce trait de Geometrie, Mansard sit choix de Toussaint Vergier, & cet habile Appareilleur s'y prit de telle sorte, qu'il n'a rien fait en sa vie de plus hardi; & de vrai, quoique cette trompe porte vingt-quatre pieds d'ouverture, il lui a donné si peu de montée, toute bombée qu'elle soit en tour ronde, qu'elle rachete une grande perte avec ses cla-

veaux encore bombés, & relevés en bosse par assises.

Touchant l'escalier, il est en partie de pierre, & quarré; en partie elliptique & de charpente, enduitte de plâtre: au reste c'est un diminutif de celui du Palais des Tuilleries; mais terminé d'une petite lanterne, où on entre par une porte faite en trape, qu'a conduit un Charpentier entendu, que les gens du métier appellent Pere Cotton; & on dit que Mansard le fit faire exprès ainsi, asin de nous montrer sur le bois les désauts qu'il avoit remarqués dans celui de Catherine de Medicis; & en même tems, nous enseigner de quelle maniere il pensoit que cet escalier de pierre, dont on sait tant de cas, devoit être achevé par Philbert de Lorme.

## MAISON DU PRESIDENT TUBEUF.

E Logis de Jaques Tubeuf, President à la Chambre des Comptes, est resseré entre la rue Vivien, & le jardin des Augustins dechaussés, & ne porte que vingt-sept à vingt-huit toises de prosondeur, sur dix-huit de largeur, ou environ; tout petit qu'il est cependant, & si peu proportionné à la fortune du Maître, il ne laisse pas d'avoir été menagé avec tant d'esprit, par Pierre le Muet, l'un des premiers Architectes de notre tems, qu'on y voit trois cours, deux offices très-commodes, cinq petits appartemens, quatre autres spacieux & superbes; en un mot, outre la commodité; toutes les superfluités qu'on sauroit desirer dans un magnisque Palais.

Ce petit paralellogramme donc, fermé d'un corps-de-logis sur la rue Vivien, vous represente, en entrant, une cour qui porte neus roises de largeur, sur dix & demi, ou environ, de prosondeur: cette cour est terminée d'un autre corps d'Hotel, & bordée d'aîles, le tout enrichi d'arcades, de portiques, de pilastres, & ensin couronné d'un attique, & d'une longue balustrade: quant aux deux ailes, la droite, est double, & entrecoupée par une petite cour, nommée la cour des offices, qui éclaire les

appartemens qu'on y a distribués.

Des deux corps de logis, celui de devant est simple, n'a que deux étages, & regarde sur la rue, & la grande cour; l'autre corps sur le derrière est double, exposé an soleil levant, & rehaussé d'un artique de plus que les aîles & la face de l'édifice; ce corps-là prend son jour sur la grande cour, & sur une autre petite basse-cour, qui tient au mur mitoyen du jardin des Augustins: or comme c'est le principal de toute la maison, & le plus grand, aussi est-il rempli de ses plus beaux, & plus spacieux appartemens; car pour les cinq petits dont j'ai parlé, c'est à l'attique qu'on les trouve, au lieu que les grands sont distribués dans les autres étages, & se debordent en retour dans les aîles, à droit & à gauche.

Au reste, quoique les petits ne consistent chacun qu'en une chambre, une garde-robe, & un cabinet, ils sont pourtant si propres, si gais, si galants, & si bien degagés, que le Maître lui-même y vient loger quelquefois, soit à cause de la belle vue qu'on decouvre, & de l'air qu'on y respire, que parce qu'on s'imagine être en pleine solitude, tant le silence y est

profond.

A l'égard des grands appartemens, ils ne sont pas montés si haut, le Muet, comme j'ai dit, les a repandus au premier & second étage des asles & des deux corps de logis: celui du Maître de la maison est rehaussé de cinq marches de plus que le rès-de-chaussée de la cour, & accompagné d'une grande salle, qui conduit à droite dans un grand cabinet, une chambre à alcove, & une petite chambre en retour sur l'aîle gauche, appellée communement le serre papier: outre cela deux autres salles à manger en été & en hiver, sont attachées dans l'aîle droite, à la sommellerie, à la cuisine, à la cour des offices, au garde manger, & à la salle du commun.

Au-dessus de cet appartement est celui de la Presidente, mais beaucoup plus vaste, & plus magnisque, d'ailleurs qui est double; on y monte par un escalier à quatre noyaux qui mene à une grande salle, cintrée de meanusserie, & commune à deux appartemens: le premier & le plus grand consiste en une chambre de parade à alcove, cintrée, & en une gallerie qui remplit le second étage de l'aîle gauche; le second & le plus petit est composé d'une chambre, d'un cabinet, d'un vestibule, & d'une garde-robe; mais de plus degagé dans la cour des offices par un petit degré derobé, il est même si commode, qu'on y loge plus ordinairement que dans l'autre, comme étant moins vaste & plus secret; au lieu que le grand semble n'avoir été fait que pour le luxe. Leurs principaux membres sont éclairés de croisées larges de cinq pieds, & hautes de onze, & regardent non seu-lement sur la principale cour, & une basse-cour, mais aussi sur le jardin des

Religieux, qui est fort spatieux & bien cultivé.

Pour ce qui est des deux autres grands appartemens, l'un pratiqué dans la face du logis, n'a qu'une chambre, une garde-robe, un cabinet, & un escalier de degagement; l'autre est accompagné d'une anti-chambre, d'une Chapelle, d'une chambre de parade, d'une autre à alcove, d'une garde-robe, d'un cabinet, & est posé dans une partie du deuxième étage de l'aîle droite.

Les departemens, tant des femmes que des Officiers, ont été épargnés dans les entre-solles de ces aîles, & pour ce qui reste de bâtiment au rès-de-chaussée, là sont distribuées deux grandes écuries, cinq remises de carrosse, & le logement du portier; tellement que toutes ces grandes, & petites parties ont été pratiquées dans ce petit parallelogramme dont j'ai parlé au commencement.

A tant de commodités, & à cette magnificence des dedans, l'Architecte a joint encore l'orgueil des dehors, & l'a repandue avec beaucoup d'art, & de succès sur toutes les faces. Au premier étage, ces faces sont enrichies de vingt-deux grandes arcades, qui roulent au pourtour de la maison; & ces mêmes faces, au premier & second étage, sont rehaussées d'une ordonnan-

Tome II. Ccij

1000000

ce de pilastres Doriques, pleins d'agremens & de savoir; leurs pieds d'estaux s'élevent depuis le rès-de-chaussé, jusqu'à l'imposte des arcs, dans l'intervale d'une arcade à l'autre, & sont portés sur un grand zocle qui sort du pavé de la cour, & sert d'apui aux croisées du premier étage: leurs bases naissent avec les cintres, & les impostes des arcs; leurs tiges sont couronnées d'une architrave, d'une frise, & d'une corniche bien coupée, & bien mesurée, & tous ces enrichissemens sont terminés dans le sonds par un attique, & un balustre, & ensin amortis dans les autres faces par une longue balustrade.

On pourroit ici demander si le Zocle de ce pied d'estal ne porte point une hauteur excessive; & même il y auroit lieu de s'étonner de les voir sous un ordre auquel les anciens n'ont jamais accommodé de pied d'estal, ni de base; mais outre que Palladio, Scammozzi, & tous les autres Architectes modernes en ont donné à cet ordre; & de plus qu'ils n'ont pu convenir entre eux de sa proportion; à considerer la chose de près, on trouvera certainement que ce zocle, & ce pied d'estal conviennent fort bien au lieu qu'ils occupent, & au bâtiment qu'ils enrichissent; en sorte que tous ces grands objets imposent tellement à la vue, qu'ils donnent à ce logis une majesté surprenante.

Toutes les cheminées au reste sont prises dans l'épaisseur de leurs murs; & de plus pour tout cet édifice on ne s'est point servi de grues, mais seulement de ponts, & d'échasauts, & quoique les grandes pierses portent une largeur très-considerable; leurs planchers ne sont, ni embarrassés, ni entrecoupés de poutres, mais composés de solives de sapin, d'une épaisseur égale à la largeur des entrevoux, ou pour me servir des termes de l'art,

sont espacées tant plein que vuide.

C'est une singularité dont à Paris nous n'avons point d'autre exemple que celui-ci, car cette nouveauté est de le Muet, qui le premier l'a introduite dans l'architecture, & qui épargne bien de l'argent, du tems; & de la place; & de fait, quelque grand que soit le nombre des solives qui y entrent, il s'en saut beaucoup qu'elles coûtent tant que des poutres; on les range même plus promptement, & de plus elles composent une platte forme unie sur laquelle on étale aisément les platsonds, sans rencontrer cet obstacle importun que cause l'épaisseur des poutres & leur saillie.

# L'HOTEL DE JEARS.

A figure de cotte maison ressemble assés à une équiere, à cause que la cour qui est parallelogramme, n'est pas toute environnée de bâtimens, car il n'y en a que le long de la face du fonds, & de celle de son aile droite, la gauche n'étant bordée, ou fermée que d'une muraille, qui s'éleve jusqu'au premier étage, & est amortie d'une balustrade; je sai bien que le logis en est plus gai, & jouit d'un plus grand jour, & d'un meildeur air.

Ces commodités-là toutefois n'empêchent pas que cette fausse aîle, ne blesse les yeux de ceux qui entrent, qui d'ordinaire jettent plutôt la vue de ce côté-là, que de l'autre, cat naturellement nous aimons le jour, & nous tournons volontiers vers l'endroit d'où il vient. Je demeure d'accord que la gallerie vis-à-vis, qui regne le long du premier étage de l'aîle droite, en est beaucoup plus claire, & plus plaisante, & que trois ou quatre petits appartemens degagés, commodes, & qui ont tous leurs alcoves, & se dechargent dans cette gallerie, en sont plus galants & plus agreables, puisque des senêtres on decouvre des plaines, des marêts, des valons, & des colines; mais comme la jouissance de cette rare perspective n'est pas pour être de

durée, les voisines du Commandeur de Jears le feront repentir aussi - bien que Mansard, d'avoir bâti avec si peu de regularité, quand d'un côté par leurs maisons, ils lui boucheront une vue si admirable, & qui pis est de l'autre lui ôteront tout le jour presque, dont jouissent les petits apparte-

mens de la gallerie.

L'ordonnance des faces est simple, mais majestueuse, & séroit plus reguliere, si ces grosses consoles, pensées si à propos, & qui accompagnent si bien les croisées, portoient les corniches dont ces croisées sont couronnées; des consoles de cette maniere ont semblé si gracieuses à quelques-uns de nos Architectes, qu'ils les ont fait entrer d'après Mansard dans de fort beaux édifices; c'est pourtant un ornement que nos Modernes devroient employer un peu moins souvent, & avec plus de discretion, parce que les anciens ne s'en sont presque jamais servi.

On trouve aussi quelque chose à redire à la face qui regarde sur le marché-aux-chevaux, & si là on ne se plaint plus des consoles, c'est qu'il n'y

en a point.

On critique donc ces deux petits avant-portiques, élevés aux deux extremités de cette façade; les uns pretendent que Mansard se pouvoit fort bien passer de les embarrasser chacun de six colomnes Ioniques sus fuselées, puisqu'il ne leur vouloit faire porter qu'un petit attique, les autres disent que de loin, aussi-bien que de près, on les prend pour des châteaux de carte; mais tous absolument condamnent ces douze colomnes saites en navette, diminuées par haut & par bas, & renssées extraordinairement dans le milieu, assurant que les Anciens ne se sont jamais avisés de sus fuseler leurs colomnes, & qu'ils n'ont encore veu que Mansard & de Lorme qui ayent pris cette liberté.

Quoi qu'il en soit, il est constant que ces deux avant-portiques offusquent de part & d'autre les appartemens contre lesquels ils sont élevés; mais un entre autres, qui gâte, & desigure deux alcoves très-riches, très-grandes

& des plus magnifiques.

Certainement j'aurois fait quelque difficulté de parler de cette maison ; tant à cause de l'irregularité de son plan, que des desauts qu'on remarque dans son élevation; mais qui ne se rendroit à la majesté du portail, à la beauté de son escalier, à la grandeur & à la propreté de ses principaux appartemens, & à la reputation que ces belles parties lui ont donnée?

Mansard a rensoncé la porte entre six pilastres Ioniques, & l'a couronnée d'un attique amorti de vases sumants, qui sorment ensemble une saçade sort simple veritablement, mais très-majestueuse. Quatre de ces pilastres sont ordonnés de deux en deux sur la droite, & sur la gauche; les deux autres sont de chaque côté dans le commencement du retour de la porte, ou de son rensoncement, & ainsi ornent l'entrée, de prosil, & de sront de plus cette porte est terminée d'un architrave, d'une srise, & d'une corniche; l'architrave est simple, & roule au tour des jambages de la porte; pour la frise elle est ornée de deux Grissons, qui tiennent une table d'attente, & la corniche est enrichie de denticules & de modillons.

On dir que si l'architrave avoit plus d'une face, & un peu moins de simplicité, il conviendroit mieux à la richesse de la frise, & de la corniche, & même que si Mansard avoit ôté de sa corniche les denticules, & laissé seu-lement les modillons, il auroit imité de plus près la Rotonde, & ne se seroit pas tant éloigné des preceptes de Vittuve, de la raison, & de Scamozzi, qu'il a imité si ponctuellement en l'ordonnance, & en toutes les

autres proportions de cette porte.

Je n'ignore pas que la plupart des Anciens ont fait cette faute; mais les fautes ne sont point à imiter. Les critiques n'en demeurent pas là, ils trouvent, à la verité, que les modillons de la corniche Ionique accompagnent fort bien le reste de cet ordre; mais ils se plaignent de leur distribution,

& même prétendent que ce portail, ou son attique, eut été terminé de meilleure grace par des statues, que par des vases: tout le monde neanmoins n'est pas de cet avis; car il y en a beaucoup, à qui ces vases plaisent bien davantage que ne feroient leurs figures, & maintiennent que ce portail est un des meilleurs morceaux d'Architecture de Paris. Tout ce qui manque à cette façade, est que la porte n'est pas assés large; car sans doute elle seroit bien plus magnisique, si elle avoit un pied, ou au moins neuf pouces de plus, & même si elle étoit placée dans le milieu de la face: cette face au reste n'a que sept toises en tout.

A l'égard de l'escalier, il est quarré, porté en l'air, à la moderne, par une voute platte, & suspendue sans aucun pilier ou noyau, & renfermé dans une cage, qui porte deux cens vingt-trois pieds de long, sur vingt de large: on y entre par un grand vestibule paralellogramme, pratiqué dans le milieu du principal corps-de-logis, & qui est couronné d'un petit

renfoncement épargné en rond dans sa voute.

Mais de plus, environné de quatre grandes arcades; celle des arcades qui tourne sur sa droite, en y entrant, conduit dans l'escalier, ou plutôt, fur son premier & plus grand pallier, par une ouverture de douze pieds de large, & par deux marches qui regnent sur la longueur de cette arcade, & sur la profondeur du vestibule. Dans les quatre murs, ou les quatre saces de cet escalier, sont quatre renfoncemens de voutes, qui portent dans les quatre angles, sur quatre especes de pilastres en pan coupé, terminés d'un dôme; & ce dôme encore couronné d'un renfoncement ou espece de lanterne; dans le fond de cette lanterne, Perrier a peint à fresque des petits enfans qui repandent, comme à l'envi, des roses & des sleurs, sur ceux qui montent & descendent; & Mansard a fait soutenir ce dôme & cette lanterne sur quatre trompes, qui naissent dans les quatre angles de ce bel escalier, au dessus de ses quatre pilastres; toutes les marches en sont fort larges & fort douces: les premieres sont arondies en portion de cercle, & diminuent insensiblement les unes après les autres, en forme de perron, jusqu'à ce qu'elles ayent gagné la naissance de la premiere rampe, les autres sont couchées sur trois rampes, & conduisent ensemble jusqu'au premier étage seulement: les arcs & les voutes dont elles sont soutenues, roulent, tournent, & montent fort lentement, & differemment; il n'y 2 point de rampe où l'on ne trouve, soit lunette, ou arc de Cloître, ou des arcs & des voutes rampantes, & où l'on ne voye que toutes ces pieces font mariées fort agreablement les unes avec les autres, & menées en l'air au tour de la cage, par des pierres gauchées, sans plis ni coude, ni aucune ligne, foit droite ou paralelle.

Ce bel escalier est de l'invention de Mansard; mais tous ces traits de Geometrie si beaux, & si difficiles à assembler, ont été conduits par Simon Lambert, sils de celui que les Ouvriers appellent par excellence, La mer-au-trait, & qui entend aussi-bien la coupe des pierres, que son

pere.

C'est aussi d'après la pensée de Mansard, que Mastre Louis Danic entreprit les appuis de ser, qui regnent le long des marches de cet escalier, & que Charles le Lorrain executa; ce sont des panneaux separés l'un de l'autre par des pilastres, & rensermés entre deux petites frises; dans ces frises au reste, aussi-bien que dans les pilastres & les panneaux, se voyent plusieurs enroulemens engagés les uns dans les autres avec ordre & consusion tout ensemble, qui tous jettent des graines & des seuilles, sinissant en sleurons, & composent des ovales & des ellipses de toutes sormes, & de toutes sigures; mais gentilles, capricieuses, & tout à fait spirituelles. L'ordonnance de ce ser est si estimée, aussi-bien que l'execution, qu'on ne donne pas moins de louange à l'Ouvrier qu'à l'Architecte: en effet, ce ser est roulé & entourné avec une adresse, & une propreté inimitable; les entrelas en sont mêlés & noués avec esprit; mais de plus, sormés, & souillés avec une extrême parience, ils s'embarassent, ils s'égarrent, ils s'écha-

pent, & se retrouvent lorsqu'on les croit perdus.

Enfin cette maison est remarquable par deux des plus grands, & plus commodes appartemens de Paris. Le bas est enrichi d'un alcove peint par le Brun; le haut est accompagné d'une grande Gallerie, & d'une sale voutée, haute de trente pieds; au reste, c'est le premier logis où il y ait eu des cheminées à saux-suyans: elles roulent, tournent, suyent, tortillent, & se perdent sans sumer; les tuyaux n'en sont pas elevés à plomb, & se vont perdre dans d'autres murs, qui servent à d'autres appartemens.

# MAISON DE MONSIEUR DES NOYERS.

L Logis de Monsieur des Noyers, Secretaire & Ministre d'Etat tout ensemble, étoit à la rue St Honoré, proche des Filles de l'Assomption, où il a toujours demeuré, quelque petit qu'il sût pour une personne de sa qualité, & cependant qu'il n'a jamais voulu agrandir par modestie, n'y cherchant autre chose que la commodité, la propreté & la gentillesse. Comme la Salle étoit sort triste, & ne recevoit qu'un jour sombre, renfermé entre les marailles d'une petite cour derobée; de plus, que l'abord de la maison qui doit être toujours la partie la plus riante, étoit encore asses obscure. Le Maire entreprit de remedier à ces désauts, & promit qu'en peignant une perspective sur le mur de la cour paralelle à la Salle, il en alongeroit la vue, & l'égayeroit.

Non seulement le Maire étoit pour lors celui qui entendoit le mieux la perspective, mais passoit encore pour le premier & le plus expert qui ait jamais été en ces sortes d'enchantemens & d'illusions; à Ruel & à Bagno-let, avec ses pinceaux & ses couleurs, il a trompé les hommes, aussi-bieu que les oiseaux; il a fait des campagnes sertiles, longues & larges, à perte de vue, en des lieux où il n'y avoit rien; en des endroits où il ne se trouvoit qu'une perite muraille, il a érigé de magnisques arcs de Triomphe, élevé de superbes portiques, construit de grands Temples & de grands Palais, avec toute la hauteur & la capacité que les Architectes leur donnent.

De toures ces perspectives neanmoins qu'il a entreprises, il n'y en a point où il ait montré plus d'arr & de science, qu'en celle qu'il a peinte au logis dont nous parlons: par tout ailleurs il étoit aidé d'un grand jour, & favorisé par de larges murailles, où aboutissoient de longues allées, ics au contraire il étoit gêné dans une perite cour quarrée-longue, qui n'a que vingt-cinq pas communs de longueur, sur dix de large; & devoit principalement travailler à agrandir par son industrie ce perit paralellogramme, & à rendre la vue de la Salle, & jolie & enjouée; à quoi il a si bien reussi, qu'il a representé sur le mur qui borne la vue de cette Salle, deux superbes portiques qui environnent une grande cour pavée de marbre blanc & rouge, & qui conduisent dans un vaste parrere, bien entretenu; fermé d'un berceau ou d'une tonolle, & terminé d'une grande campagne.

Ces portiques sont soutenus & enrichis de deux longues suites d'arcades; accompagnées de part & d'autre d'une ordonnance de pilastres Corinthiens, Le cintre de chaque arcade est garns de rosons, & leur vuide orné, chacun dans le milieu, d'une Statue grande comme nature; il a couronné tous ces ornemens d'un petit mur, élevé à hauteur d'appui, & a couché desfus des basses tailles, qui semblent être antiques, & à demi relies. Il a silé les cannelures des pilastres, avec un amour & une patience inconcevable; les feuilles & les tigettes des Chapiteaux, sont roulées avec toute la pròpreté, la tendresse & la persection que demande l'ordonnance Corinthien-

ne, c'est-à-dire, l'ordre le plus accompli, qui ait jamais été inventé.

En un mot, toutes les parties de cette belle perspective, sont d'une excellence qui charme, & sont un effet merveilleux; mais il n'y a rien qui merite plus justement notre admiration, que de voir qu'un Peintre ait pû rensermer dans une espace de dix pas communs seulement, une si grande quantité de pilastres, d'arcades, de statues, de bas reliefs, de parteres, de portiques, & de les avoir disposés en sorte que, bien loin de s'embarasser, ils s'entr'aident & se fortissent; ils nous abusent, & nous ravissent par leur tromperie; ils nous grossissent, & nous representent réellement des objets que nous sommes très-assurés n'être qu'imaginaires, & étendent une vue que nous savons être limitée près de nous par une petite muraille.

Cet artifice paroît dans toute sa force des senêtres de la Salle, de là on jouit d'un jour sort long & très riant; on apperçoit une sort grande cour au bout de la petite; on decouvre des jardins & des Palais enchantés: on voit à la faveur des portiques, des parterres tapissés de sleurs & de verdure, des campagnes sort éloignées; & toutes ces belles choses sont sur un petit ceau de mur.

On voit aussi dans un des coins de cette cour, un demi relief antique, de marbre blanc que la ville de Nimes donna à ce Ministre d'Etat, à son retour de Roussillon: quoique ce present soit beau, il étoit neamoins assés megligé; mais aujourd'hui c'est bien pis: d'abord il sur laissé dans la cour à un coin, en attendant qu'on y eut choisi un lieu pour le placer; & depuis il est toujours demeuré plus sale & plus boueux que jamais; & même encore, on en tient si peu de conte, que depuis peu il a été permis à Thibaut Poissant d'en scier plus d'un pied d'épaisseur, & cette dégradation n'a été sousseur, que pour lui en laisser faire deux ou trois têtes, ou bustes. Il porte trois pieds de longueur sur deux de largeur; & d'un pied & dems

d'épaisseur qu'il avoir, à present il est reduit à quatre pouces.

C'étoit apparemment un morceau de frise d'un très-grand & superbe édifice; mais personne ne sait à quel bâtiment il peut avoir servi : la ville de Nimes a tant vu de revolutions, & éprouvée tant de changemens, qu'il a été sans doute enterré dans les murs, avec tous ces temples & ces basiliques, que nous ne voyons plus que dans les histoires. On a gravé sur ce marbre une forte & puissante aigle sans tête, qui traînoit dans son bec un feston d'une longueur, & d'une grosseur extraordinaire : les fruits, les fleurs, les graines qui le forment, sont d'un grand gout & d'une savanto maniere; l'aigle a été beaucoup plus maltraitée que le feston; les Gots lui ont cassé la tête, comme ils ont fait à toutes celles qui sont tombées entre leurs mains. L'attitude de cette aigle est fiere & brave, & se ressent bien de l'orgueil du faste Romain; elle a les ailes ouvertes, le corps ralongé, les pieds plantés dans une assiete sorte & vigoureuse, & semble se preparer pour s'envoler avec cette proie: ses plumes, ainsi que les sleurs & les enrichissemens du feston, n'ont été, à dessein, ni finis ni recherchés, parce que dans la hauteur où cette basse taille étoit élevée, les yeux eussent été peu satisfaits par une delicatesse inutile, aussi ne paroît-elle de près que très mediocre, & l'on n'en reconnoît l'excellence, que quand on la considere d'une distance raisonnable.

# LE PETIT-BOURBON.

A Cause que les grandes chroniques, & Masson même depuis, dans la vie de Philippe le Bel, assurent que la maison appellée autrefois le Fossé St Germain, & qui sut rasée, appartenoit à Enguerrand de Marigni, bien

Bien des gens croyent que c'est sur ces ruines que le Petit-Bourbon a été élevé; & entre ceux-là, certains superstitieux admirent que Louis de Bourbon, surnommé le Bon-Duc, Prince cependant assés scrupuleux, ait choisi pour sa demeure, un lieu de si malheureux augure, & ainsi ne s'étonnent plus que le Roi & le Parlement, pour la seconde sois, ayent repris la soudre, & l'ayent lancée une seconde sois au même endroit.

Dorronville au reste, autrement Cabavet, qui a écrit la vie du Duc Louis, ne parle nullement, ni de l'assiete de ce Palais, ni de l'année qu'il fut commencé: ce qu'on sauroit, à mon avis, qui pourroit déchissrer les Lettres Gothiques épargnées dans la pierre de trois ou quatre des croifées de la Chapelle; mais au moins fommes nous assurés qu'on commença à y travailler sous Charles V, & qu'apparenment il ne sut achevé que sous Charles VI, à cause de ses armes, qui se voyent en quelques endroits de la même Chapelle, & qu'on y voyoit encore en bois, il n'y a pas bien longtems à côté de celle du Fondateur. Or que cet Hotel n'ait été commencé fous Charles V, le C & l'V pratiqués par l'Architecte dans les pierres de la croisée, qui est ouverte au dessus du portail de la Chapelle, ne le sont que trop connoître, & même en sont de si bonnes marques, que les Curieux les tiennent infaillibles; car tout visiblement, ces deux Lettres veulent dire Charles V, & que c'est sous son regne que ce grand Palais sut entrepris. Et de fait, ces sortes de Lettres étoient si en usage chez nos Ancêtres, qu'ils s'en servoient dans tous leurs édifices, pour informer la posterité du tems de leur fondation: ce qui se pratique encore aujourd'hui dans tous les Palais & les Hotels des grands Seigneurs; & de vrai, tous ces chiffres que nous voyons gravés dans les frises, lambris, plat-fonds, même dans les goutieres du Louvre, du Luxembourg, du Palais Cardinal, & des autres bâtimens nouveaux si superbes, ne nous apprennent autre chose que le nom du Fondateur, & le tems de leur fondarion.

Que si l'Histoire est si reservée touchant l'origine du Petit-Bourbon, en recompense elle particularise assés bien sa ruine, puisqu'elle n'oublie ni le tems que François I commença à le détruire, ni pourquoi le Connétable de Bourbon, après tant de belles actions, trahit son Roi, le sit prisonnier devant Pavie, & assiegea Rome, où il perit.

Au reste, les marques de sa felonnie, & de l'Arrêt que le Roi sulmina contre lui en 1527, le vingt-septiéme du mois de Juillet, subsistent encore en plusieurs endroits de son Palais; car on y voit des armoiries brisées & essacées; une Tour dans un coin, à demi rasée, qui regarde sur la rivière; la couverture & les moulures de la principale porte, barbouillées de ce jaune, dont le bourreau brosse les maisons des criminels de leze-Majesté: jaune après tout de si bonne trempe, & si bien recommandé, que

plus d'un siecle n'a pu encore lui faire perdre sa couleur.

Ce Palais au reste, étoit un des plus vastes, & des plus superbes du Royaume, temoin la Gallerie, la Chapelle, & cette Sale qui se voyent encore. La Gallerie, outre sa situation & sa longueur, étoit dorée, & enrichie de peintures: aussi l'appelloit-on la Gallerie dorée; & de sait, alors il n'y en avoit point en France qui l'égalât, ni en grandeur, ni en assiette: d'ailleurs la Chapelle est très-spacieuse; & même à Paris presentement il n'y a point d'Hotel qui en ait une si grande, ni si commode; à la verité la Chapelle de la Reine, que Catherine de Medicis a joint depuis à son Palais, l'est un peu davantage, mais chacun sait que c'est l'ancienne Eglise des Filles penitentes. Pour ce qui est de la Sale, sans contredit c'est la plus large, la plus haute, & la plus longue qui soit dans tout le Royaume; car ensin, celle du Chateau de Montargis, si vaste, & qui n'a pas sa pareille au monde à ce qu'on tient, lui cede en tout. Sa largeur est de dix-huit pas communs sur trente-cinq toises de longueur, & la couverture si rehaussée, que le comble paroit aussi élevé que ceux des Eglises de St Ger-

Tome 11. Dd

main, & de St Eustache; & enfin ce qui a été cause que sous Louis XIII un lieu si vaste, & si voisin du Louvre, sur choisi pour la representation des bals, balets, & autres magnificences de son mariage: Louis X I V même s'en est servi jusqu'à nos jours pour ses balets, & pour la comédie.

A l'égard du portail de ce Palais, il y a grande apparence qu'il étoit fort riche, & de fait les deux batans qui le fermoient, sont encore ferrés, & semés de gros clous de cuivre doré, que portoient les Chevaliers de son ordre du Chardon; & même on y lit encore en lettres capitales & dorées le mot ESPERANCE, que Doronville appelle un joyeux mot. Cette ceinture au reste, & qui regne sur toute la largeur de la porte, est enlacée en rouleau, bordée de chaque côté, & tout du long de clous dorés; au lieu des perles qu'on voyoit à celle des Chevaliers; & enfin, attachée avec un ardillon par un bout, & par l'autre avec une boucle, l'un & l'autre émaillés de verd, ébarbillonnés, & dechiquerés comme la tête d'un chardon; outre cette ceinture, il est certain qu'au milieu des deux batans, il y en avoit encore une autre toute pareille 3 puisque l'endroit où elle étoit clouée en porte la marque, & il ne faut point douter que si le bois par en bas, n'étoit pas brise, comme il est, nous y verrions tout de même les vestiges & les ruines d'une troisième ceinture, qui vrai-semblablement faisoit symmetrie à celle d'enhaut.

Cette porte après tout, que l'Histoire nomme la porte dorée, devoit être aussi rehaussée de quantité d'autres enrichissemens, mais qui ont été ruinés en haine du Connétable, & de sa persidie; quelques uns tiennent que la couverture, qui presentement est barbouillée de jaune, étoit toute dorée, & de plus que le Duc Louis y avoit fait peindre ses armes avec les deux ordres dont il étoit l'instituteur, & qu'ensin on ne lui avoit donné

le nom de dorée, que parce qu'elle étoit toute rehaussée d'or.

Ces deux ordres au reste, & de l'écu d'or, & du chardon, éclatent beaucoup mieux dans ce Palais, qu'à Souvigni, ni à Moulins, où la plupart de
nos Historiens croyent qu'ils ont été créés; car on les voit & au haut du
clocher, de la Chapelle, & dans sa charpente, & dans celle de la gallerie, de la falle, du corps de logis, & même sur quelques pierres, & sur
des colomnes. Mais il n'y a point d'endroit où le colier de celui du chardon
soit plus en vue, qu'au balustre du grand balcon de ce corps de logis, qui
regarde sur la rivière; ce balustre qui est de pierre de taille, est composé
de sleurs de lis, & de lettres capitales antiques, épargnées dans la pierre,
qui forment ensemble le mot ESPERANCE, & toutes ces lettres & ces
sleurs de lis sont enchassées dans des bâtons recroisés, ou lozangés à double
orle, ouvertes, & alternativement entières, & à demi.

A la verité on trouve quelque chose à redire dans la suite des lettres s mais c'est une saute du Sculpteur, qui a mieux aimé suivre son caprice que

la railon.

Louis II, comme Prince devot & liberal, prit un soin tout particulier du bâtiment de la Chapelle, aussi-bien que de ses ornemens. Car à la grandeur il voulut joindre la magnificence; & de sait sa voute rehaussée d'or, les enrichissemens dont elle est couverte; les croisées qui l'environnent, coupées si delicatement; les vitres chargées de couleurs si vives, dont elle est éclairée; ensin les sleurs de lis de pierre, qui terminent chacune de ces croisées, & si bien pensées pour la Chapelle d'un Prince du sang, temoignent assés qu'il ne plaignoit pas la dépense. Il y éleva, ainsi que dans tous les autres endroits de son Hotel, les armes de Bourbon avec le collier du chardon, & la ceinture de l'écu d or; de plus il sit saire à côté gauche de l'Autel, un oratoire de menuiserie à claire voye, où il arbora quatre grands ecus-sons; dans le premier étoient gravées les armes de Charles VI, à cause que cette Chapelle sur achevée sous son regne; celles de Charles Dauphin remplissoient le second, dans le troisséme, étoient les siennes, & dans le dernier

celles d'Anne Dauphine d'Auvergne, sa femme; c'est dans cet oratoire que le Roi se retire ordinairement pour entendre la Messe; presentement il n'est plus sermé de cette clôture, ni orné de ces ecussons, ayant été ruiné depuis quelques années, à cause de leur caducité; si quelqu'un toutefois a la curiosité d'en voir les debris, ils sont encore dans la Sacristie.

# L'HOTEL DE SOISSONS.

ES Hotels des Grands Seigneurs changent de face, & de Maîtres aussi souvent que les logis des particuliers; quoique j'aie decouvert les noms de plus de dix-huit de ceux qui ont été proprietaires de l'Hotel de Soissons; je ne crois pas neanmoins que ce soit encore tout.

Dans le treizième siecle on l'appelloit l'Hotel de Nesle, & de fait il appar-

tenoir aux Seigneurs d'une Ville de ce nom-là.

Par les titres du Tresor des chartes, il paroît que Jean II du nom, Seigneur de Nesle, & Chastelain de Bruges le tenoit de ses predecesseurs; & que lui & Eustache de St Pol, sa femme, fille de Hugues Candavennes, Comte de St Pol, le donnerent en 1232 à St Louis, & à la Reine Blanche, sa mere; & de plus par ceux de l'Archevêché nous apprenons qu'il étoit situé dans le territoire de l'Evêque de Paris, & que peu de jours après que St Louis en fut Maître, il le ceda à sa mere entierement avec toutes les

pretentions qu'il y avoit.

Après ceci, je ne pense pas qu'on puisse m'objecter que je confonds l'Hotel de Soissons avec l'Hotel de Nesse, bâti au bout du Pont-neuf, sur le bord de la riviere, & qui presentement appartient à Henri de Guenegaud, Secretaire d'Etat. Bien que du Puy soit de cette opinion-là dans ses Manuscrits, & même André du Chesne dans son Histoire de la maison de Bethune; car enfin s'ils eussent manié les titres & les papiers terriers de l'Archevêché, & de l'Abbayie St Germain des Prés, ils auroient appris que l'Archevêque de Paris est Seigneur temporel, tant de l'Hotel de Soissons, que des rues voisines, & que sa jurisdiction ne s'étend point dans le territoire où est situé l'Hotel de Nesse, près du faux-bourg St Germain; bien plus que dans l'Acte de St Louis, lorsqu'il donne cette maison à la Reine Blanche, lui même declare qu'elle est assife dans le Domaine de l'Evêque, que si j'ajoute à cela que cette rue qui conduit de la rue St Honoré à l'Hotel de Soissons, nommée à present la rue d'Orleans, porte le nom de Nesle, tant dans les titres du Tresor des chartes, que dans les Regîttes de la Chambre des Comptes du treize & du quatorziéme siecle, il ne sera pas difficile de reconnoître, qu'elle l'avoit emprunté de l'Hotel où elle conduisoit, appellé ainsi; & de plus nous verrons dans la suite, qu'elle ne commença à prendre celui d'Orleans, qu'on lui donne encore, que quand les Princes de la Maison d'Orleans eurent acquis cet Hotel, & y vinrent loger.

Tant que la Reine Blanche fut Maitresse de l'Hotel de Nesse, elle n'eut point d'autre demeure, & y mourut. Après sa mort apparemment on le reunit à la couronne, & de fait au commencement du Regne de Philippe le Bel, petit-fils de St Louis, c'étoit encore une maison Royale, dont il se desit en 1296 le cinquieme Janvier en faveur de Charles son frere, Comte de Valois, d'Alençon, de Chartres, & d'Anjou; maison au reste, qui ne sortit point des mains des Valois qu'en 1327; car cette année-là même Philippe, Comte de Valois, & d'Anjou, Regent du Royaume de France & de Navarre, Roi de France depuis, le donna par une pure liberalité à Jean de Luxembourg, Roi de Boheme, sans se reserver autre chose que la souveraineté; ces deux donations, autant l'une que l'autre

Tome II.

furent scellées au Louvre; la première du sceau de Philippe le Bel, la seconde de celui dont Philippe de Valois se servoit avant sa Regence. Jusques-là cer Hotel su toujours nommé l'Hotel de Nesse; mais comme
alors il vint à changer de Maître, & que le Roi de Boheme en prit possessilies d'orients, aussi changea-ril de nom pour la première sois, & ne sut plus appellé que l'Hotel de Boheme, nom qu'il retint jusqu'au tems de Louis
d'Orleans, qui l'abandonna aux Filles penitentes; ce qui est si vrai, que
dans quantité de chartes du quatorzième siecle, il n'est presque plus appellé
autrement que l'Hotel de Bohaigne, de Bahagne, de Behaingne, de Behaigne,
de Bahaigne, mais très-rarement de Boheme; & même depuis que, pour la commodité de cette maison, nos Rois eurent ouvert une fausse porte dans les
murs de la Ville, qui pour lors la separoient de la rue de Grenelle, &
traversoient la rue Cocquillière; cette porte est plus souvent nommée dans
les titres, & les regîtres de la Chambre des Comptes, la porte de la Bahagne, que la porte Cocquillière.

S'il faut s'en rapporter aux papiers terriers de l'Evêché de l'an 1399, cet Hotel appartenoit à Charles d'Attois avant que d'être au Roi de Boheme, neanmoins après la charte de Philippe de Valois, dont je viens de parler, où ce Prince l'appelle sa maison, & qui même alors la donne à Jean de Luxembourg, Roi de Boheme, il n'y a pas d'apparence qu'elle ait jamais appartenu au Comte d'Artois, outre qu'il étoit fils de ce Robert, qui a tenu si long-tems le parti de l'Anglois contre Philippe; de sorte que s'il a été proprietaire de cet Hotel, ce ne sauroit être que depuis le Roi de Boheme, & avant que le Roi Jean & Charles son fils en disposassent en saveur d'Amedée VI, Comte de Savoie, surnommé le Comte Vert.

Quoiqu'il en soit, il est constant qu'il étoit reuni à la couronne du tems du Roi Jean, & que cette reunion se sit après la mort du Roi de Boheme, à cause de Bonne de Luxembourg, sa sille, mariée à Jean, sils ainé de Philippe de Valois, depuis Roi de France. On ne sait si ce Prince, & cette Princesse y demeurerent, mais nous voyons dans le tresor des chartes, que le Roi Jean, & Charles son sils, le donnerent à Amedée VI, en accroissement du Comté de Maulevrier, & que ce sut un des premiers articles du traité & de l'accord sait entre eux en 1354 le cinq Janvier.

Je ne dirai pas si bien de quelle saçon ce logis revint à la Maison d'Anjou; il est certain pourtant, qu'en 1388 il appartenoit à Marie de Bretagne, veuve de Louis de France, sils du Roi Jean, Duc d'Anjou, Roi de Jerusalem, & de Sicile, & à Louis II du nom leur sils; car en ce tems-là ils le vendirent douze mille francs à Charles VI, & ce Prince étant alors à St Ouën, le donna en Juin à Louis de France, son frere, alors Duc de Touraine, de Valois, & de Beaumont sur Oise, depuis Duc d'Orleans, asin de le loger commodement près de son Louvre, & dans un lieu qui repondit à sa qualité; car comme il étoit dans le territoire de l'Evêché, l'Evêque d'Orgemont ne manqua pas d'en demander aussi-tôt les lods & ventes au Roi, & neanmoins, quoique tout montât à mille livres, il se contenta à cinq cens livres; si bien qu'en 1388 par ordre du Roi, les Officiers de la Chambre des Comptes, & du Domaine, lui firent toucher cette somme tout le plutôt qu'ils purent.

Tant que les Princes de Luxembourg, de Savoie, de Jerusalem, aussibien que de Sicile, & de France, furent proprietaires de cet Hotel, & même lorsque Louis I, Duc de Touraine, sur devenu Duc d'Orleans, cet Hotel sur presque toujours appellé l'Hotel de Boheme, rarement l'Hotel d'Orleans; mais depuis qu'en 1492 Louis II du nom l'eut abandonné aux Filles repenties, il perdit ces deux noms, pour prendre celui de ces Religieuses: & quoique plus de cent ans durant il appartint à ces Princes, cependant ils n'en jouirent pas toujours, & ensin, n'en surent les maîtres, que quand ils le surent de Paris: & de sair le Roi d'un côté étant entré dans

la Ville, & y donnant la loi aussi-bien qu'à la meilleure partie du Royaume, d'abord consisqua cette maison, ainsi que tout le bien des autres bons François, attachés au service de Charles VII. Les regitres de la Chambre des Comptes de l'année 1425 sont savoir qu'il en disposa en faveur du Chevas lier Willeri, Anglois, & qu'il y demeura, jusqu'à ce que Paris reprenant les cless de ses portes, les ouvrit à Charles VII, son legitime Prince, pour en chasser l'usurpateur; ainsi chacun étant rentré dans son bien, Louis II; Duc d'Orleans, depuis Roi de France, le ceda sous Charles VIII, aux Filles penitentes.

Peu d'Historiens, après tout, conviennent du tems que ce Prince sit une si grande charité: le Pere du Breul & André du Chêne, pretendent que ce sut en 1492: Pierre Desrey, Orateur Troyen qui a augmenté les Chroniques de Monstrelet, veut que ce sût en 1493; Nicolas Gilles de leur côté

& Belleforet que ce fût en 1493.

Le tems à leur égard, comme l'on voit, est incertain, mais non pas le motif de ce Prince; car tous demeurent d'accord que plus de deux cens semmes de mauvaise vie étant venues alors à reconnoître leur peché, assistant aux predications de Jean Tisserand, de l'Ordre des Freres Mineurs, & ne sachant où se retirer, Louis aussi-tôt leur ouvrit son Hotel; or quoique cette derniere circonstance soit très-veritable, elle ne l'est pas tant neanmoins', pour ce qui est du tems, ainsi que le disent ces Historiens, ni même tous les autres.

Pour l'éclaircissement de ceci il faut savoir que ce Prince veritablement retira ces Religieuses dans son Hotel, mais qu'il ne leur abandonna pas tout entier avant que de parvenir à la couronne, aussi avoit-il tant d'étendue que d'abord ces semmes en eurent asses d'une petite partie; & qué ce qui en restoit lui pouvoit suffire, voulant être voisin du Louvre, & de fait il la garda tant qu'il ne sut que Duc d'Orleans, & même quelques années encore après la mort de Charles VIII dont il prit laplace, si bien qu'en 1498 par ses lettres Patentes du mois d'Août, il donna à Pierre le Brun, son valet de chambre certain endroit de la cour, large de six toises, long de dix-huit & demi, attachée aux anciens murs de la Ville, & à la rue d'Orleans.

L'année suivante par d'autres lettres du mois de Mars, il sit don encore à Robert de Framezelles son Chambellan ordinaire, non seulement des Cours, des Jardins & Edifices qu'il s'étoit reservé; mais de plus, consentit au mois d'Avril ensuivant, qu'il s'en accommodar avec les Religieuses.

Ces Filles ne se virent pas plutôt proprietaires de cette grande maiton; qu'elles n'oublierent rien pour faire enteriner à la Chambre des Comptes ces deux dernières Lettres patentes, sans pourtant en pouvoir venir à bont qu'en 1500, le troisième Mai; & de plus, qu'à la charge de dire tous les jours après la Messe, un De profundis, avec l'Oraison In-tima, pour l'ame des Rois de France; & encore à l'issue des Vêpres, Qualumus omnipotens Dens, ut Rex noster Ludovious, & c. pour la prosperité & santé du Roi.

Ces Religieuses pourtant, quelque bien établies qu'elles sussent là, se virent contraintes d'aller ailleurs, & d'obéir à Catherine de Medicis, qui les obligea de se retirer à la rue St Denys, dans le Prieuré de St Magloire, & le tout par une terreur panique, sondée sur la parole vaine d'un Devin qui avoit predit autresois à cette Princesse superstitieuse, qu'elle mourroir auprès St Germain sous la ruine d'une grande maison, ce qui étoit causé qu'elle n'alloit plus à St Germain en Laie, ni même ne voulant pas loger au Louvre, comme étant de la Paroisse St Germain, & tout proche. Et pour cela faisoit travailler avec chaleur au Palais des Tuilleries, dont une face étoit deja faite, & de plus se preparoit à faire achever les trois autres conformement au plan & aux élevations qui s'en voyent dans les trentedeux bâtimens de du Cerceau, quand par hazard elle apprit que ce Palait

étoit encore de la même Paroisse, tellement qu'aussi-tôt elle sit cesser l'ouvrage, & entreprit sur la Paroisse St Eustache, cet Hotel si superbe & si vaste, dont nous parlons, que nous nommons l'Hotel de Soissons à present; mais que de son vivant on n'appella point autrement que l'Hotel de la Rei-

ne, & qui fut toujours le lieu de sa retraite étant à Paris.

Quant à cette belle prédiction qui lui donna tant de fausses allarmes, il n'en arriva autre chose, sinon que l'Abbé de Chaliz, Eveque de Nazaret, qui l'assista à la mort, se nommoit Laurent de St Germain. Elle mourut au reste en 1589, peu de jours après le meurtre du Duc & du Cardinal de Guise; en mourant, pour derniere marque de l'assection qu'elle portoit à Christine de Lorraine sa petite sisse, qu'elle avoit élevée, & toujours aimée tendrement, entre autres choses elle lui legua cet Hotel; mais dont elle ne prosita pas, parce que la Reine devoit beaucoup plus qu'elle ne laissoit; si bien que Catherine de Bourbon, Duchesse de Bar, de plus sœur de Henri IV, du nombre de ses créancieres, l'acheta en 1601; la Duchesse de Bar, quelque trois ans après, étant venue à mourir, cet Hotel en 1604, sur vendu près de cent mille livres à Charles de Bourbon, Comte de Soissons: & on dit que ce Prince aimant la désunte, & en ayant été aimé, mais dont le Roi ne voulut point sousser les veux les considens de son amour.

De tout ceci l'on apprend que Jean de Nesle, & Eustache sa femme; Saint Louis, & la Reine Blanche sa mere; Philippe le Bel; Charles, Comte de Valois, d'Alençon & d'Anjou; après ceux-ci, Philippe de Valois, aussi-bien que d'Anjou; Jean de Luxembourg, Roi de Boheme; Charles d'Artois, Comte de Longueville & de Pezenas; le Roi Jean, & Charles V, son fils; Amedée VI du nom, Comte de Savoie; Louis de France, fils du Roi Jean, Duc d'Anjou, &c. Charles VI; Jean de France, Duc de Touraine &c; Louis I, Duc d'Orleans; Louis XII; les Filles penitentes; Catherine de Medicis; Christine de Lorraine; Catherine de Bourbon, & les Comtes de Soissons, ont été proprietaires successivement, & qu'à l'exception de Jean, Seigneur de Nesle, on peut dire que depuis plus de quatre cens ans, elle a servi de demeure aux plus grands Princes du monde; & qu'enfin dans tout le Royaume, il n'y a point de maison plus noble que l'Hotel de Soissons. Quoiqu'il ait changé de Maitre plus de vingt fois, cependant il n'a jamais changé que cinq fois de nom : d'abord on l'appella l'Hotel de Nesle; depuis, l'Hotel de Boheme; après, les Filles penitentes; enfin, l'Hotel de la Reine; & maintenant, l'Hotel de Soissons: tous ces grands noms là cependant, sont morts; celui de l'Hotel de Soissons mourra comme les autres avec le tems; mais il n'y aura que celui de la Reine qui subsistera, car c'est le nom que porte encore la Chapelle, comme ayant été bâtie par Catherine de Medicis, & même c'est celui de la Chapelenie qu'elle y a fondée.

Quelque considerable au reste, que soit cette illustre maison, à cause des grands Princes qui l'ont habitée, & à qui elle a appartenu, elle ne l'est pas moins encore, pour les actions memorables qui s'y sont passées.

En 1392, le vingt-six Janvier, jour de Dimanche, Charles VI y sit faire les noces du Seigneur de Bethencourt, avec tant de solemnité, que plu-

sieurs jours se passerent en festins, en dances & en joûtes.

Afin de jouir mieux des divertissemens qu'on avoit là preparés, le Roi, la Reine, & tous les Princes du sang abandonnerent leurs Palais pour y venir loger, où ils ne se trouverent guere moins commodement logés que chés eux, aussi le Roi y avoit-il fait de grandes preparations, & qui montoient à des sommes très-considerables. Les comptes qu'on en rendit à la Chambre, nous apprennent le nombre, la grandeur, & même l'Ordonnance des logemens pendant le sejour que la Cour y sit. Charles VI le trouva si agreable, que depuis il venoit souvent y prendre l'air, & s'y

divertissoit aussi-bien dans les Jardins que dans le Parc, à la joûte & aux autres plaisirs de ce tems-là, en quoi il sut imité par quelques-uns de ses successeurs, tant le Palais étoit bien placé pour cela: car il étoit bâti près des murs de la Ville, & comme environné de trois Maisons Royales. Et de fait, le Louvre où nos Rois logeoient le plus souvent, en étoit assés voisin; l'Hotel de l'Ecurie du Roi, situé à la rue de Grenelle, n'en pouvoit pas être plus proche qu'il étoit: & enfin le Sejour du Roi, construit à l'endroit même où est maintenant la rue du Jour, près St Eustache, n'en étoit separé que par la rue Cocquilliere.

Charles VI, Charles VII, & Charles VIII, qui tous trois vivoient en bons Bourgeois, fortoient souvent du Louvre exprès, pour y venir rendre visite aux Ducs d'Orleans, passer le tems avec eux, & même les consulter touchant les affaires les plus importantes; & comme ils en usoient ainsi avec les autres Princes du Sang, c'est ce qui est cause que l'Histoire

n'a touché ces sortes de particularités, qu'en passant.

De plusieurs autres maisons au reste, que les Ducs d'Orleans avoient à Paris, comme près St Paul, au fauxbourg St Marceau, à la rue St André, & ailleurs: Valentine de Milan, après le meurtre du Duc d'Orleans son mari, se retira dans celle-ci, & ce sut là que ses ensans la vintent trouver; & de plus, que quantité de Princes du Sang, aussi-bien que de grands Seigneurs & de Gentilshommes, lui vintent faire offre de leur épée, pour tirer raison de cet assassinat.

Depuis qu'elle fut convertie en Monastere, & que les Filles penitentes en eurent pris possession; tant Louis XII, que François I, Henri II, & Charles IX, les venoient souvent visiter, & leur faisoient des charités; mais lorsque Catherine de Medicis y demeura, il n'étoit guere de semaines que Charles IX, & Henri III ne s'y trouvassent: les grands Seigneurs de leur côté, y venoient en soule; si bien que chés elle sans cesse il ne s'y voyoit guere moins de Courtisans qu'au Louvre. Une chose bien remarquable, est que dans son jardin, Henri III, en 1588, faillit à executer en la personne du Duc de Guise, ce qu'il n'executa qu'à Blois, l'année suivante : ensin durant la ligue, Charles de Lorraine, Duc de Maïenne, trouva cette maison si commode, qu'il en sit sa demeure ordinaire, depuis qu'il fut créé Lieutenant General de la Couronne.

Avec tout cela, quelque superbe & logeable que soit maintenant cer Hotel, il ne l'étoit pas moins du tems des Ducs de Tourraine & d'Orleans: veritablement tant qu'il appartint aux Seigneurs de Nesle, à la Reine Blanche, & à Charles de Valois, c'étoit peu de chose en comparaison; depuis, on lui donna plus d'étendue, quelques jardins y furent ajoutés; il s'y trouvoit quantité de salles, de chambres, de garderobes, de cabinets: il étoit en cet état-là quand Philippe de Valois en sit present au Roi de Boheme; mais après que des Comtes de Savoie elle passa aux Ducs d'Anjou, de Tourraine & d'Orleans; on y joignit le logis du Maître des Arbalêtriers, avec quantité d'autres maisons particulieres; on l'étendit au-de-là des murs de la Ville, pour y faire des cours, des galleries, des jardins, & de nouveaux appartemens.

Je ne m'amuserai point à parler ici, ni des Celiers, ni de l'Echançonnerie, de la Panneterie, Fruiterie, Salserie, Pelleterie, Conciergerie, Epicerie, ni de même de la Maréchaussée, de la Fouriere, Bouteillerie, du Charbonnier, Cuisine, Rotisseurs, des lieux où l'on faisoit l'hypocras, la tapisserie, le linge, ni la lescive, enfin de toutes les autres commodités qui se trouvoient alors dans les basse-cours de cet Hotel, ainsi que chés les

Princes, & autres grands Seigneurs.

Je dirai seulement qu'entre plusieurs grands appartemens & commodes, que l'on comptoit, deux entre autres pouvoient entrer en comparaison avec ceux du Louvre, du Palais, & de l'Hotel Royal de St Pol; tous deux occupoient

les deux premiers étages du principal corps-de-logis; le premier étoit relevé de quelques marches de plus que le rès-de-chaussée de la cour; Valentine de Milan y demeuroit; Louis II du nom, Duc d'Orleans, son mari, occupoit ordinairement le second qui regnoit au-dessus; l'un & l'autre regardoit sur le jardin & la cour: chacun consistoit en une grande salle, une chambre de parade, une grande chambre, une garde-robe, des cabiners, & une Chapelle: les salles recevoient le jour par des croisées hautes de treize pieds & demi, & larges de quatre & demi; les chambres de parade portoient huit toises deux pieds & demi de longeur; les chambres tant du Duc, que de la Duchesse, avoient six toises de long, & trois de large; les autres, sept & demi en quarré. Le tout éclairé de croisées longues, étroites & fermées de sit d'archal, avec un treillis de fer percé; de lambris & de plat-sonds de bois d'Irlande, ouvré de la même saçon que j'ai décrit en parlant des appartemens du Roi & de la Reine, au Louvre.

Pour ce qui est des deux Chapelles, la plus grande étoit par bas, & contigue à l'appartement de la Duchesse; la plus petite au-dessus terminoit le departement du Prince: on entroit dans la grande par un portique, accompagné d'arcades & de colomnes, & il en étoit de même dans la haute, sans autre difference qu'en ce qui regarde la grandeur. Chacune avoit son oratoire; toutes les voutes étoient peintes & chargées de leurs armoiries, l'Autel orné de quelques figures decentes; en un mot, pas un des accompagnemens dont en ce tems-là on rehaussoit les Chapelles des maisons Royales, n'y avoit été oublié, hormis que dans la haute, toutes choses y

étoient grandes, & basses dans la perite.

Le jardin qui servoit de vue à ces deux appartemens, avoit de longueur quarante-cinq toises, & regnoit depuis la rue de Nesle, ou d'Orleans, jusqu'à la Croix neuve, proche St Eustache, dans le milieu orné d'un grand bassin, avec une fontaine jalissante, ayant à côté une place où le Roi & les Princes venoient assés souvent joûter. Outre ce grand jardin il y en avoit encore d'autres plus petits, mais que je laisse là, aussi-bien que quantité de cours & d'appartemens qui n'ajoutoient pas peu à la magnificence, aussi-bien qu'à la commodité de cet Hotel. Tout cela cependant sut ruiné & reduit en Chapelle, dortoirs, resectoire, cloître, & tout le reste convenable à une maison Religieuse: ce qui dura jusqu'au tems de Catherine de Medicis, lorsqu'elle les sit sortir; car alors elle jetta tout par terre, il n'y resta pas le moindre vestige, tant de l'Hotel de Nesle & de Boheme, que du Couvent des Penitentes.

Le bâtiment au reste qu'elle entreprit, parut si magnisque, que dans tout le Royaume alors il ne le cedoit qu'au Louvre, & à son Palais des Tuilleries; car enfin elle le rendit si logeable, qu'on y compte cinq appartetemens des plus grands, des plus clairs, des mieux dégagés, & tel qu'un seul même pourroit suffire au plus grand Prince de la terre; nous y avons vu loger en même tems Marie de Bourbon, Princesse de Carignan; Eugene de Savoie son fils, Comte de Soissons; Olimpe Martinozzi; Mademoiselle de Longueville; Louise de Savoie, Princesse de Bade; & toutes ces Princesses si commodement, que chacune avoit à part une grande salle, une antichambre, une chambre, une garde-robe & un cabinet. Ce logis en un mot, est si vaste & si commode, qu'il n'y a dans Paris que le Palais Cardinal, où il y ait plus de logement.

On y entre par un portail aussi grand que superbe; & quoiqu'imité de celui du Palais Farnese à Caprarolle, il passe neanmoins pour un des chefs d'œuvres de Salomon de Bresse, l'un des meilleurs Architectes de notre tems: il est simple, rustique, fort haut, fort large, & très-bien proportionné à l'étendue, aussi-bien qu'à l'ordonnance du logis, tout ce qui lui manque, est de n'être pas dressé dans une rue plus large, ou vis-à-vis de quelque rue, comme de celle d'Orleans, ou des Vieilles-étuves, afin qu'on

le vît mieux, & qu'il fit ce bel effet qui rend son original si considerable; jusques-là personne en France ne s'étoit avisé de parer les entrées des Palais de portaux d'une grandeur si extraordinaire & si majessueuse, car

celui-ci est le premier.

On ne les avoit point encore élevés au-dessus du premier étage: mais celui-ci ne sut pas plutôt achevé, qu'il parut si superbe aux yeux des Architectes, & si considerable à la face d'une grande maison, que ne les ayant d'abord employés qu'aux logis des grands Seigneurs, depuis il les ont rendus si communs, & même ont passé à un tel excès, & pour la hauteur & pour la largeur, qu'on pourroit dire aujourd'hui de quelques-uns, ce que Diogenes dit aux Ninydiens, qui à leurs petites Villes avoient fait de si grandes portes: Fermés vos portes au plus vîte, de crainte que la Ville ne sorte.

La Chapelle n'est pas moins considerable que les appartemens; il ne s'en trouve point de si grande, ni si bien parée dans les Hotels de nos grands Seigneurs, non pas même au Louvre, ni au Palais d'Orleans ni au Palais Cardinal. On y entre par un portail des plus élevés & des plus magnifiques; son ordonnance a quelque chose de grand & de Royal, il est couronné de deux clochers suspendus en l'air sur deux trompes, & sut conduit par Guerin: les Curieux y considerent des festons qui pendent aux deux cotés de la porte, que firent, en concurrence, Colin & Huguenin; ceux qui s'y connoissent, ne les trouvent pas moins galants, que bien fouillés, bien tournés, & recherchés; & ensin, les sont passer pour les ches-d'œuvres de

ces deux bons Sculpteurs.

L'Autel est enrichi de deux figures de Pilon, le plus tendre & le plus ingenieux Sculpteur de son tems. Elles representent l'Annonciation, & ont paru si belles aux Feuillans de Paris, qu'ils les ont fait mouler, pour servit d'ornement à leur Maître-Autel. La tête de la Vierge exprime une partie de cette douceur & de cette pudeur virginale, dont l'Ecriture dit qu'elle étoit remplie. Sur celle de l'Ange paroît je ne sai quoi de saint, qui ne peut convenir qu'à ces Esprits purs & bienheureux. A la verité cette tendresse affectée qui gâte tous les ouvrages de Pilon, se fait remarquer aux pieds & aux mains de ces deux figures; & tout de même à leur draperio entrecoupée à son ordinaire de quantité de petits plis cassés, & encore où il se voit deux sois plus d'etosse qu'il n'en faudroit: mauvaise manière sans doute, qu'il aimoit cependant, dont il ne s'est jamais voulu défaire, & à quoi on le reconnoît particulierement. Tels défauts néanmoins n'empêchent pas que ces figures ne passent pour les plus spirituelles que nous ayons de ce grand Maître; & que qui que ce soit ne se plaigne que l'original & la copie ayent été barbouillés de couleurs & de dorures.

Mais le plus grand ornement de ce Palais, ou plurôt celui de toute la France en fait d'architecture, & lé plus beau modele que nous ayons de l'ordre Toscan qui ait été entrepris après les Anciens, que l'Italie inventa à l'envie de la Grece, & dont Rome aussi-bien que Constantinople ne se sont jamais servis que pour immortaliser la gloire des Antonins & des Theodoses, les meilleurs de leurs Empereurs: & de fait jusques-là les colomnes n'avoient été mises en œuvre qu'en compagnie, contre les murs ou les portiques des Temples & des Palais; mais si-tôt qu'on vint à s'appercevoir qu'elles pouvoient contribuer à la memoire des Conquerans de tout le monde; toujours on s'en servit alors & on les sit seules, collossales & isolées, ainsi que les obelisques & les pyramides, peut-être afin de mieux figurer la majesté & la grandeur de ceux qui en avoient fait la dépence.

Or quoique celle de l'Hotel de Soissons ne soit qu'une image de la premiere qui sut faite à Rome, c'est-à-dire de ce superbe & admirable mauso-lée que le Senar & le peuple érigerent à Trajan; & même qu'à son imitation elle soit Toscane, seule, isolée, cannelée, vuide dans le milieu,

Tome II.



& remplie d'une vis ronde, néanmoins elle ne lui ressemble ni en hauteur ni en grosseur; & même au lieu de bas reliefs, dont la Trajane est comblée de haut en bas & de la figure de Trajan dont on l'avoit couronnée, celle-ci n'est terminée que d'une sphere de fer, & entrecoupée de dix-huit cannelures, où en quelques endroits se voyent des couronnes, des sleurs de lis, des cornes d'abondance, des miroirs cassés, des las d'amour déchirés, des C & des H entrelassés. Avec toutes ces differences pourtant elle ne sait point de honte à son original; & si elle lui cede en quelque chose e n'est qu'en grandeur.

Ses ornemens, ses membres, sa diminution aussi-bien que sa grosseur & ses proportions sont merveilleuses. Jean Bullant Architecte, & de la maison & de cette colomne, a su si bien la compasser qu'elle ravit tous ceux qui la considerent. Les savans y remarquent quantité de traits d'optique surprenans, & qu'ensin il ne se voit rien de mieux concerté ni de plus noble. D'autres ne laissent pas de l'admirer sans s'y connoître & sans savoir ce qui attire & qui merite leur admiration; les belles choses ayant cela de particulier de

ravir & éblouir les yeux de tout le monde.

Cette colomne a de haut douze toises y compris sa base & son chapiteau & cent quarante-trois pieds avec son zocle & sa sphere sur neuf pieds huit pouces & demi de diametre par bas, & huit pieds deux pouces par haut. Quoique cette hauteur & cette grosseur soient pour ainsi dire gigantesques, elles forment toutes sois une colomne bien inferieure à la Trajane; & s'ans doute Bullant l'auroit faite beaucoup plus grosse & plus haute, s'il n'eût été obligé de l'assujettir à la cour, qui n'a que quinze toises en

quarré.

Le pied d'estal de la Romaine porte un diametre & demi ou environ de sa colomne. Sur ses quatre faces sont sculpées des trophées qui consistent en un grand amas de trompettes, de boucliers, de drapeaux, de cimeterres, de harnois, de chariots entassés pêle mêle & en consusion; son embrassement est rustique; & sur les autres membres qui le couronnent & le rehaussent, sont gravés des sestons & des ornemens très-riches. Celui de l'Hotel de Soissons tout au contraire n'est proprement qu'un gros zocle simple, brut, sans moulures, ornemens ni membres tant dessus que dessous, & porte deux toises de large sur cinq pieds trois pouces de haut, c'est-à-di-

re sur un peu plus que le demi diametre de sa colomne.

Peut-être s'étonnera-t-on de tant de rudesse & de negligence. Les uns diront qu'une si grande colomne devoit être élevée sur un pied d'estal, puisque c'est le fondement le plus ferme & le plus ordinaire que les Anciens
ayent fait sous leurs colomnes; & tout de même quelques autres croiront
qu'un zocle si petit, fait un vilain esset. Mais on changera d'avis quand toutes ces choses seront comparées à la simplicité du reste de ce ches-d'œuvre,
à la petitesse de la cour où il est élevé, & à la nudité du bâtiment auquel ce
zocle est attaché; on avouera même que cette colomne étant montée sur un
zocle si rustique en paroît beaucoup plus solide & plus majestueuse; &
qu'ensin le peu d'ornemens dont on l'a revêtue auroit été etoussé par un
zocle moins materiel & par un pied d'estal accompagné de ses membres ordinaires & de quelques autres enrichissemens.

De plus on reconnoîtra qu'un pied d'estal de hauteur proportionnée au reste de l'ouvrage, auroit blessé ou tué la vue dans une si petite cour, & eut mangé s'il faut ainsi dire la colomne qu'il porte; & que peut-être l'Architecte de la Trajane n'en auroit point donné à la sienne s'il l'eut saite

moins haute, ou ne l'eut pas dressée dans une grande place.

Enfin les Savans en architecture trouveront que non seulement ce zocle convient fort bien à sa colomne; mais encore à l'ordre dorique dont elle tient quelques-unes de ses proportions aussi-bien que de ses parties & de ses mesures. Car c'est un ordre auquel les Anciens ne se sont point avisés d'ac-

commoder ni base ni pied d'estal; & de plus tous les Modernes avouent que les Romains n'en ont jamais mis sous les colomnes doriques des Theatres de Marcellus & de Vicenze, de l'Arc de triomphe de Veronne, des Thermes de Diocletien & de tous les plus beaux ouvrages de l'antiquité.

Que si Bullant a rehaussé la sienne d'une base, ç'a été d'une base Tos-cane & presque semblable à celle de son original. Veritablement elle est beaucoup moins riche que celle de la Trajane; aussi est-ce en cela principalement qu'elle lui cede. La Romaine a justement un module ou demi diametre, & consiste en un gros plinthe rustique & un gros thore chargé d'ornemens. Ce sont les mêmes membres que Vitruve, Palladio, Scantmozzi, Serlio, Vignole & tous les autres Architectes ont donné à la base de l'ordre Toscan. Son chapiteau porte deux tiers de module qui sont deux tiers & demi-diametre de la colomne, & n'a qu'un tailloir rustique, un ove & un petit rondeau relevés de quelques enrichissemens. Or est-il que cette hauteur & ces parties ne s'accordent point avec celles que les Architectes donnent au chapiteau Toscan, non plus qu'avec celles du chapiteau de la colomne que nous examinons; car sa base aussi-bien que son chapiteau font bruts & de hauteur égale. L'un & l'autre à la verité portent chacun le tiers du diametre de notre colomne; mais c'est de son diametre par haut. où elle est bien moins grosse que par bas, & a de diminution une sixième partie ou environ de la grosseur qu'elle a près de l'escape. Cette proportion est toute nouvelle & n'a jamais été pratiquée des Anciens, ni par aucun des bons Maîtres. Aussi de près ne voit-on presque point cette base, & même elle semble extremement courte pour la colomne 3 & bien qu'elle la rende & fasse paroître écrasée, si-tôt qu'on la considere du point de vue, on est tout surpris de la voir si bien proportionnée à cette superbe masse. Ses membres sont un plinthe, un gros thore & un petit. C'est bien la base dorique de Vignole, mais ce n'en sont point les dimensions. Ceux du chapiteau sont un rondeau ou astragalle, un quart de rond, deux tailloirs posés l'un sur l'autre, & de hauteur presque semblable, qui est une imitation de l'original & du chapiteau Toscan de Scammozzi. Voila en general tous les membres de la base & du chapiteau de notre colomne: Examinons-les en particulier.

Le plinthe de la base a douze pouces de haut; son gros thore seize & son petit cinq. Les dimensions de ces trois membres sont si bisarres, que d'abord sans doute on les croira fort mal proportionnées entre elles, sur tout quand on se souviendra qu'ils sont posés sur un zocle haut de cinq pieds trois pouces & large de deux toises: quelques-uns ne manqueront pas de dire que le gros thore assomme le plinthe & cache le petit thore.

D'autres croiront que le petit thore ne paroît rien, ou même qu'il ne se voit point, étant posé comme il est sur un si gros membre: mais quand on considerera que la cour a peu de grandeur; que ce plinthe & ces thores sont montés sur un zocle de cinq pieds trois pouces de haut & de deux toises en quarré, on reconnoîtra en même tems que de quelque endroit de la cour qu'on regarde cette base, le tiers ou la meilleure partie du gros thore est cachée par ce zocle, qui est bien plus haut que la vûe, & ainsi qu'il me semble n'être que de la hauteur qu'il doit avoir, quoi qu'essectivement il en ait bien davantage. Car si cette base avoit eu sa proportion ordinaire étant considerée de si près, elle auroit tué la vûe.

Après tous ces grands coups de Maître, on ne peut douter que ces parties & ces dimensions n'ayent été établies sur l'optique, après y avoir bien pensé; & de plus accommodée avec grand jugement au rayon visuel.

Enfin la colomne Trajane a de haut seize modules ou huit diametres, & est amortie de la figure de St Pierre au lieu de celle de Trajan, dont le Senat & le Peuple Romain l'avoient autresois couronnée; & quoique de haut en bas elle soit toute conduite de belles tailles, on apperçoit néan-

Tome II. Ee i

moins près de son collier dix-huit cannelures fort simples qui est le nombre, la maniere & la proportion Dorique. Ainsi cette colomne est proprement un mélange de l'ordre Dorique & du Toscan, ou plutôt un monstre composé en quelque façon de natures & d'especes differentes, qui pourtant ne laissent pas de former le corps le plus beau & le plus achevé qu'ait jamais produit l'Architecture.

Celle de l'Hotel de Soissons au contraire, porte neuf pieds huit pouces & demi de diametre sur douze toises de haut, ce qui fait un peu plus de sept diametres, & par consequent une moyenne proportionnelle des dimensions que les Anciens & les Modernes donnent au Toscan & au Do-

rique.

Si Bullant n'eut pas été contraint de s'assujettir à une petite cour, il lui eut donné assurément beaucoup plus de hauteur, il ne se seroit pas contenté de celle de la Trajane, il auroit monté jusqu'à l'Antonine, & peut-être auroit passé au-delà. Aussia-t-il eu toujours de très-belles & de très-grandes pensées, dignes de l'ambition aussi-bien que de la magnificence de Catherine de Medicis, qui ne se proposoit pas moins que d'égaler les Romains, par les ouvrages qu'elle entreprenoit.

On croit que ce qui a engagé Bullant à faire sa colomne moins égayée que l'original, vient de ce qu'elle est denuée des bas reliefs dont est couverte la Trajane, qui imposent tellement à la vûe, & par ce grand nombre d'objets en partagent l'angle en tant de rayons & si pressés, qu'elle semble

plus grosse & plus materielle qu'elle n'est en effet.

De plus on tient que s'il n'eut point garni sa colomne de cannelures & de quelques ornemens, infailliblement il lui auroit donné bien plus de diametre; & qu'enfin c'est pour cette raison, qu'ayant sait sculper dix-huit cannelures de même que la Trajane, il les a rendues plus riches que celles des colomnes Corinthiennes du Temple de Salomon, & des Thermes de Diocletien, les plus delicats, & tout ensemble les plus superbes ouvrages de

l'antiquité.

Ces cannelures après tout, ces couronnes, ces fleurs de lis, ces cornes, d'abondance, ces chiffres, ces miroirs cassés, & ces las d'amour dechirés dont nous avons parlé, sont les seuls enrichissemens que notre Architecte a repandus sur cette colomne; tout le reste est fort simple & solide, qui sont les proprietés specifiques de cet ordre: sur son pied d'estal, sa base & son chapiteau il n'y a ni ornemens, ni moulures; & même asin de faire paroître cet ordre plus gigantesque, il en a augmenté la grandeur par la saille extraordinaire que porte le couronnement ou le tailloir du chapiteau, bien loin de lui donner moins de saillie que la base, ainsi qu'à celui de la Trajane: il a cinq pouces davantage, & rehausse cet ordre, d'une espece de gravité & de majesté qui ravit, & épouvante, qui est ce qu'on appelle proprement la grande manière.

Peut-être voudra-t-on savoir ce que signissent ces chissres, ces miroirs brisés, & ces las d'amour qu'on voit gravés sur cette colomne, c'est pour marquer le veuvage de Catherine, & témoigner en même tems la douleur sensible qu'elle avoit de la mort de Henri II, ne voulant plus plaire à per-

sonne après la perte d'un si cher époux.

Quant à la Sphere de fer, haute de dix pieds, sur six de diametre, qui sert d'amortissement à cette Colomne merveilleuse; si l'on s'étonne de la voir là, au lieu de la statue de la Reine, ainsi que la Trajane, l'Antonine, & la Theodosienne, l'étoient de celles de ces grands Empereurs; Heutzneuve repondra aussi-tôt que cette Reine la sit faire exprès pour y aller étudier quelquesois avec ses Mathematiciens; cependant ce qu'il dit n'est pas si assuré, que peut-être ce ne soit une imitation de cette Sphere d'or & d'airain', qu'on éleva au milieu du grand Cirque de Rome, sous l'Empereur Constance, & qui étant frapée du soleil, sembloit jetter seu & slame.

Je n'examinerai point ici si cette Sphere porte une grandeur bien propottionnée à l'ordre, quoique Rolland Freart de Cambrai ait prétendu que res couronnement doit avoir une quarrième partie de la colomne, de même que la trabéation de l'ordre Dorique, auquel celui-ci a grand rapport; que pourtant il n'établit pas comme une regle insaillible; avouant lui-même que sa proportion reguliere n'étoit pas trop bien connue, après avoir jetté par terre les figures des Empereurs placées dessus, & que celles qui depuis ont pris leurs places, sont trop modernes, & d'une maniere bien éloignée de l'intention des Architectes Romains.

De savoir maintenant de quel ordre est cette colomne, c'est ce que je ne dirai point absolument; car ensin d'un côté sa base, le nombre de ses cannelures, aussi-bien que sa proportion en general, obligent de l'appeller Dorique; d'autre côté son zocle, son chapiteau, son couronnement & sa grandeur, veulent qu'elle passe pour Toscane, nom que les Architectes eux-mêmes lui donnent, & qu'après eux je lui ai donné d'abord, voulant en faire la description, prenant sondement sur celui que l'on donne à la Trajane, & aux deux autres anciennes, avec d'autant plus de raison, que celleci a été entreprise par une Princesse Toscane: nonobstant cela, après l'avoir attentivement examinée, je ne laisse pas d'être encore en doute si tel nom lui convient; les raisons que j'ai pour l'appeller Dorique plutôt que Toscane, ne sont pas moins sortes, de sorte que pour accorder tel different, le mieux qu'on puisse faire est de lui donner le nom d'Hermaphrodite.

C'est là tout ce que j'avois à dire de cette colomne; ce que j'ai à ajouter à l'égard de ce Palais, est que les Rois, les Reines, & les autres grands Princes qui y ont logé, ont attiré près d'eux tant de personnes de condition, que les Seigneurs de la Tremoille, les Comtes de Joigni, & de Flandre, les Ducs de Bellegarde, d'Epernon, de Montpensier, de Bourgogne, de Berri, d'Albret; les Princes de Condé, le Chancelier de France, les Grands-Pannetiers, & quantité d'autres gens de marque, sont venus demeurer dans son voisinage.

J'ai dit que la maison du Sejour du Roi étoit bâtie à la rue du Jour, & celle de son Ecurie à la rue de Grenelles: que si ces deux Logis ici en étoient fort proches, les autres n'en étoient guere plus éloignés; car, comme j'ai remarqué ailleurs, Gui Comte de Flandre, sit construire l'Hotel de Flandre à la rue Cocquilliere, du tems de Philippe le Bel, tant lui que ses enfans, aussi-bien que quelques-uns des Ducs de Bourgogne de la derniere race, y ont logé quand leurs affaires les appelloient à Paris.

Nous lisons dans les Regîtres du Tresor des Chartes, & de la Chambre des Comptes, ainsi que dans les Papiers-terriers de l'Archevêché, que Guillaume de Dreux, Jean Duc de Berri, Charles d'Albret II du nom, Jean son sils, Jaques de Bourbon Comte de Ponthicu, & le Grand-Pannetier de France, avoient leurs Hotels dans la rue du Four, sous Charles V, Charles VI & Charles VII; que Guillaume & Pierre de la Tremoille demeuroient en 1413 à la rue de la Plâtriere, dans une maison nommée alors l'Hotel, ou le Chastel de Calais, donné à heritage pour quarante sols parisis de rente; & qu'ensin en 1424, Henri Roi d'Angleterre conssiqua l'Hotel d'Albret, aussi-bien que celui d'Orleans, & le donna à Claude de Chastelus, en haine de ce que Jean d'Albret étoit attaché au parti de Charles VII, & suivoit ses enseignes; outre tout ceci, les Chartes du Tresor de l'Hotel de Soissons, nous sont savoir qu'en 1573, & 1605, la Princesse de Condé & le Duc de Montpensier logeoient à l'Hotel Seguier, bâti par le Duc de Bellegarde.

Avant que de mettre sin à ce discours, peut-être ne sera-t-il pas mal à propos de toucher deux mots des rues voisines de l'Hotel de Soissons, où étoient situées toutes ces grandes maisons dont je viens de parler.

Quant à la rue de Grenelle, son nom a été corrompu depuis cent ou

Dame d'une extremité à l'autre. La porte de cette maison est grande & élevée, & l'ouvrage de la menuiserie des deux grands batans, a été faite avec grande propreté; la cour qui se trouve au milieu est entourée de bâtimens dont l'exterieur est decoré d'une architecture Dorique, très-reguliere. L'escalier est dans le fond vis-à-vis la grande porte, la face duquel est embellie de deux ordres de colomnes, du Dorique, & de l'Ionique. Après quelques degrés, il se presente un grand palier, où deux rampes viennent commencer, par le moyen desquelles on monte aux appartemens, qui sournissent tout ce que l'on peut desirer de mieux entendu & de plus parsait.

Le premier de ces appartemens est composé d'un grand vestibule peint en grisaille, lequel communique d'un côté à une gallerie, qui sert à present de Bibliotheque, peinte de la même maniere, ouverte par sept grandes croisées, dont les vues donnent sur une terrasse spacieuse, ornée dans le fond de quatre sigures antiques de marbre, laquelle sert de jardin à cette belle maison. On ne peut rien voir de plus beau & de plus agreable que la vaste étendue que l'on decouvre de cette terrasse, qui domine non seulement sur la riviere, mais encore sur une très-grande campagne; ce qui rend cette situation une des plus heureuses, sans contredit.

Ce même vestibule, dont je viens parler, sert encore de l'autre côté, d'entrée à une grande salle, ornée de plusieurs peintures rares, & excellentes; entre autres d'un grand tableau du Bassan, qui represente l'enlevement des Sabines, estimé un des plus beaux ouvrages de ce Peintre illustre, le-

quel a appartenu au Marechal d'Ancre, si l'on croit Felibien.

A l'extremité de cette salle on trouve un grand cabinet dont le lambris est d'une menuiserie très-bien dorée, dans les panneaux de laquelle on voit plusieurs payisages de Patel, & d'Hermans; & cinq grands tableaux sur une espece d'Attique qui representent l'Histoire d'Enée, peints par Romanelli.

Le platfond est orné d'un grand morceau de peinture de le Sueur, qui fait voir la naissance de l'Amour. Le tableau qui est sur la cheminée est du même Peintre.

Cet appartement est extremement enrichi; on y voit des cheminées de marbres choifis, avec des glaces d'une prodigieuse grandeur; des bronzes des mieux dessinés, & reparés très - proprement; des porcelaines anciennes; des vases de pierres précieuses, & de cristal de roche, taillés avec art, & garnis d'or émaillé par les plus habiles ouvriers; des pendules; des tables de marbre precieux sur des pieds d'une très-riche sculpture, & d'autres meubles placés avec goût, pour les faire voir dans toute leur beauté, &

pour en communiquer aux lieux où elles se trouvent.

Les pieces qui regnent au-dessus sont à peu près disposées de la même maniere; il y a aussi un vestibule peint en grifaille, au travers duquel on passe pour entrer dans une magnisque gallerie, dont le platsond qui represente les travaux d'Hercules, est de le Brun, que tous les connoisseurs admirent comme un des plus beaux ouvrages de ce peintre. En esse il étoit occupé à ce travail dans le tems que le Sueur peignoit les chambres de cette maison; & comme la jalousie les piquoit l'un & l'autre très - vivement, le Brun sit tous ses essorts pour remporter l'avantage sur son concurrent; ce qui fait que les ouvrages de peinture que l'on y voit sont considerés comme les chess-d'œuvres de ces deux grands Maîtres.

Les ornemens qui enrichissent ce platsond, repondent heureusement à tout le reste, & ont été executés par les plus habiles ouvriers du tems.

On distinguera encore de très-beaux payisages de differens Peintres, placés entre les senêtres, avec des bas-reliefs seints de bronze, relevés d'or, sur les trumeaux entre-deux, dont le dessein & l'execution sont d'une rare beauté.

La porte de cette gallerie est ornée en dedans de deux colomnes Corin-

thiennes toutes dorées. Cette gallerie a peu de pareilles en France, & si on la considere, avec tous ses riches ornemens de peinture, de sculpture & de doture, on sera obligé de convenir, que l'art le plus correct, & le plus

parfait, s'y fait sentir par tout avec une satisfaction particuliere.

L'appartement qui a pour entrée le même vestibule de la gallerie, dont j'ai parlé, est composé de plusieurs pieces fort embellies de dorures, & de meubles très propres. On passe ensuite dans un cabinet, où toutes les peintures sont du fameux le Sueur. Dans le tableau du platsond, on y voir Phaëton qui demande au Soleil, son pere, à conduire son char; cette piece est tout ce que cet habile Peintre a jamais fait de plus beau. L'Alcove de ce même cabinet est enrichie de tableaux, où les neus Muses sont representées de la main du même Maître.

On a menagé dans le comble de cette belle maison un cabinet de bains aussi peint par le Sueur, où l'on voit avec une extreme satisfaction, que tout ce qui sortoit des mains de ce Maître, étoit d'un goût très-exquis; l'on peut même ajouter que les ouvrages que l'on trouve de lui dans les endroits dont on vient de parler, surpassent infiniment tout ce qu'il a fait ailleurs.

La face du bâtiment du côté du jardin, ou de la grande terrasse, est entichie d'une architecture en pilastres Ioniques, qui prennent depuis le rèsde-chaussée, jusqu'à un Attique chargé de vases, qui font une belle decoration.

Cette maison a un air de grandeur, & de fagesse, qui se distingue de sort Ioin, & qui donne une idée avantageuse de la splendeur, & de la magnificence de la Ville de Paris, sur tout à ceux qui y arrivent du côté de Charenton.

Louis le Veau, premier Architecte du Roi, a donné les desseins de cette maison, & l'on doit convenir qu'il n'a point conduit de plus beau bâtiment que celui-ci.

# LE JARDIN DE THEVENIN.

HOTEL de Grancey, à present la maison de Mr le President de Menars, qui a de beaucoup augmenté le jardin, y ajourant le fossé

de la Ville qu'il a fait remplir, & lever en forme de terrasse.

Ce jardin merite d'être decrit autant à cause de sa figure bizarre & galante tout ensemble, que pour la qualité, la grosseur, & la rareté de ses fruits. Il est situé au bout de la rue de Richelieu, & attaché aux murs & à la porte de la Ville; sa longueur est de trente-quatre toises, & sa largeur de trente-deux; ses quatre angles sont garnis chacun d'un cabinet, toussu & fort ombragé, qui est le seul couvert qu'on y trouve; le reste, à la verité, est environné d'arbres, mais tous taillés à trois pieds de l'affleurement de terre; le long de s'es quatre faces regnent quatre allées d'une largeur confiderable, & bien proportionnées à leur longeur; d'un côté elles sont pavées de contre-espaliers à hauteur d'apui, & de l'autre bordées de palissades de phillirea; les branches de phillirea sont étendues le long des murailles avec tant d'ordre & d'adresse, & de plus si bien garnies de leurs feuilles, que les mars en toute saison sont toujours verds, depuis le chaperon jusqu'au rès-de-chaussée: les contre-espaliers qu'on voit de l'autre côté, ont pour apui une haie de pieux fichés en terre, & maillés de lattes; leurs branches sont conduites comme les doigts d'une main ouverte, ou comme les bâtons d'un éventail, d'ailleurs separées les unes des autres, & espacées entre elles selon seur nombre & la force de l'arbre; outre cela le Jardinier a si ingenieusement entremêté ces contre-espatiers de fruits hatifs & de tardits, de ceux d'hiver, & d'été, qu'on y en voit presque en tout

tems, & tous si admirables pour leur grosseur, leur saveur & leur coloris,

qu'ils satisfont également le goût & la vue.

Entre ces quatre belles allées est renfermé un grand parterre quatré. dont les angles viennent aboutir dans le centre de chacune, & forme une grande lozange, & agreable, qui varie fort plaisamment l'ordonnance du jardin, & surprend; dans le milieu l'une bordée de côté & d'autre de contre espaliers, qui apportent un nouvel agrement au parterre, & multiplie par ce moyen sa symmetrie, aussi-bien que ses entrées. Enfin tant ces lozanges que ces quarrés & ces demi-lunes, sont toujours revêtus de contreespaliers à hauteur d'apui, entrecoupés d'allées, & bordés de tous ces beaux fruits dont nos Provinciaux ne jouissent que separement, & en detail; mais que nos Jardiniers par adresse, autant que par force, ont bien su naturaliser. Ces belles choses sont terminées par un grand canal, par les murs de la Ville, par des campagnes, & par des montagnes voifines; la pente de ces collines, au reste, est si molle, & si imperceptible, que de là les yeux prennent plaisir à les monter & à les descendre : la moins petite de toutes, savoir Montmartre, coéffée qu'elle est d'un gros groupe de moulins à vent, de ses deux Eglises, & de son dôme, forme un objet si agreable, que c'est une perspective, qui n'a pas sa pareille, sur tout près d'une Ville si grande & si peuplée qu'est Paris.

## L'HOTEL BAUTRU.

OUS les logis qui furent bâtis derriere le Palais Royal du vivant du Cardinal de Richelieu, certainement sont magnifiques : quatre entre autres que les proprietaires ont tâché de rendre considerables parl'or don-

nance tant des dehors que des dedans.

L'Hotel Bautru qui en est un, mais des moindres, a été surnommé le gentil, comme étant gallant; & de fait aussi est-il accompagné de quelques pieces fort propres, & fort jolies. Neanmoins il n'est pas le seul à Paris de cette qualité; car il y en a bien d'autres qui ne lui cedent en rien, ni pour la gentillesse, ni pour la propreté.

#### L'HOTEL D'EMMERI.

'HOTEL d'Emmeri outre ses bains & ses étuves contient quantité d'appartemens, petits à la verité, mais tous degagés, très-logeables, & bien distribués; ce qui le sit appeller, le commode.

# L'HOTEL DE SENNETERE.

OUR l'Hotel de Senneterre, c'est avec raison qu'on lui a donné le nom de grand, non seulement il s'y voit deux ou trois departemens des plus grands & des plus commodes de Paris; mais encore beaucoup d'autres grandes pieces. Outre qu'il est environné de rues fort larges & fort passantes, qui regnent le long de ses quatre côtés, ce qui le fait encore paroitre plus grand, & plus majestueux; & d'autant plus que les grands Seigneurs doivent toujours être les Maîtres des dehors de leurs logis, & n'avoir, ni voisins, ni commerce avec qui que ce soir. On y trouve une longue gallerie, & fort large, entourée de l'Histoire d'Aminte, que Per-

rier, Evrard, Mignard, le Maire, & Hyacinthe, ont representée en partie dans quelques tableaux. Il y a une Chapelle que Lerambert a enrichie de stuc, & qui passe pour la plus grande de tous nos Palais: l'Ecurie est capable de tenir quatre-vingts chevaux, voutée & soutenue sur deux longues suites de gros piliers: tout le désaut de cette maison, est qu'elle paroit un peu enterrée.

# L'HOTEL DE LA VRILLIERE.

L'HOTEL de la Vrilliere consiste en une grande cour un peu plus longue que large, accompagnée dans le sond & sur les côtés, d'un corps-de-logis, de deux pavillons, & de deux aîles; sur le devant, elle est ornée d'un mur amorti d'une terrasse & d'un balustre, avec deux figures dans le milieu, assises au-dessus de la porte; mais ce qui est de plus considerable, est que cette maison se trouve élevée sur une petite éminence, & qu'elle est opposée de front à une rue large de six toises, longue de cent cinquante, & traversée de plusieurs rues, tant grandes que

petites.

La façade est composée d'un mur de pierre, flanqué à ses extremités de deux ailes; de plus, couronné au niveau du premier étage, d'une terrasse balustrée, & ouvert dans le milieu par un portail que Mansard a bordé de pilastres, & de colomnes Doriques, & terminé, comme j'ai dit, de deux grandes figures. A voir cette face, on la trouve fimple, & rehaussée de peu d'ornemens; cette simplicité néanmoins plaît à bien du monde, & leur paroît superbe & majestueuse tout ensemble. En esset ce peu d'ornemens est choisi, & à propos, & il accompagne bien le reste de ce grand édifice: sur tout ces deux figures qui regardent hardiment les passants de dessus le haut de la porte, ornent grandement la façade. Ce n'est pas que les Savans n'y trouvent à mordre, & pretendent que ce morceau d'Architecture seroit regulier & de meilleur goût; si la porte étoit un peu plus large, & si les colomnes Doriques n'étoient point un peu suselés, & sans doute ils ont raison; mais ce sont deux erreurs dont il semble que Mansard ne se veuille point défaire; car enfin il ne se voit presque point de maison de sa conduite, où ceci ne se remarque; & pour moi je voudrois bien savoir la raison de son opiniâtreté, particulierement à l'égard de ces colomnes renslées, qu'il veut introduite en France, malgré l'antique, la raison & l'usage. Il est bien vrai que ces sortes de colomnes paroissent, & sont effectivement plus égayées; cette gaieté est cependant fondée dans tous les ordres, comme étant vitiense, principalement dans le Dorique, où elle ne peut être sousserte; & d'autant plus que d'ordinaire on le compare à un homme fort & vigoureux, tel qu'un Atlas ou un Hercule. Quant aux figures de Mars & de Minerve, qui sont au-dessus du portail, il y a peu de choses à redire : ceux qui s'y connoissent avouent qu'elles sont très-bien dessinées, fort-bien assises, & d'une grande maniere; c'est disent-ils, le chef-d'œuvre de Biart le fils, & les plus excellentes choses qu'il ait jamais travaillées; & parce que tout ce qu'on voit de lui d'ailleurs n'a nul rapport avec ces deux belles figures, après les avoir bien considerées, ils se sont imaginés d'en avoir remarqué à Florence deux assés semblables, dans la Chapelle des Medicis. Cette face au reste, est la seule de tout le logis la moins ornée de statues: toutes les autres, du haut en bas, sont ornées de têtes antiques, mais engoncées la plupart dans de gros vilains bustes modernes, de la façon de Biart, & pourtant il n'y en a point où cette difformité soit plus visible que dans celui de Jupiter, à cause que c'est la meilleure tête de la cour, étant d'une grande & d'une noble maniere; l'air de

son visage est rempli de douceur & de majesté; sa barbe & ses cheveux sont si bien peignés: ses yeux si pleins de vie, sans parler de son attitude qui est merveilleuse; le buste au contraire est materiel & grossier, la draperie mal travaillée, aussi-bien que tous ses plis, de sorte qu'il fait injure à une si belle tête.

La façade du corps-de-logis est droite sur la rue; neanmoins comme elle s'arondit un peu en dedans près de ses angles, elle forme cette petite portion de cercle qui en change l'ordonnance galamment; & même élargit & facilite au premier étage l'entrée des aîles sur la terrasse; mais ce n'est pas là seulement que Mansard a varié la symmetrie, il l'a encore diversifiée & agrandie du côté du jardin; & cependant, de sorte que par tout dans les élevations la regularité s'y rencontre aussi-bien que la magnificence: ainsi on ne voit pas toujours devant soi les mêmes objets, quoiqu'on voye toujours le même logis. Ceux de la cour sont differents de ceux de la face, & ceux du jardin de ceux de la cour. Bien plus, dans la distribution des bâtimens de la cour, cette varieté éclate encore, & se fait remarquer; à l'égard des aîles qui consistent en deux étages, le premier est occupé par des arcades, le second par des appartemens éclairés de croisées, amortis d'une terrasse, & fermée par un balustre. Le corps-de-logis au contraire, & ses pavillons, reçoivent le jour; tant au premier qu'au second étage, par deux suites de croisces, le tout terminé d'un comble, & de senêtres ouverres au-dessus de la derniere corniche. Les faces de ces deux premiers étages sont accompagnées de corniches, de frises, & d'architraves d'ordres differents, ainsi que de proportions, ce qui fait un fort bel effet, & frape d'abord; néanmoins quand on vient à considerer le tout un peu attentivement, quoiqu'il soit vrai, que des aîles doivent porter toujours un peu moins de hauteur que les pavillons, & le corps-de-logis, que même ces combles d'ardoise repondent bien à la grandeur & à la majesté, tant du corps-delogis, que de ses pavillons; de plus, que l'orgueil des aîles soit de beaucoup rehaussé par ces balustres & ces terrasses dont on les a couronnées, cependant que cet architrave du dernier étage des aîles, brisé par la rencontre des croisées & de leurs jambages, est de fort mauvais exemple, & n'a jamais été rompu par les Anciens. Car puisque cet ornement a été inventé au lieu de poutres, & employé en cette qualité par les premiers Architectes; comme les pourres sont pour servir de fondement aux solives & aux planchers, le moyen que des planchers puissent subsister, si leurs poutres se trouvoient rompues en quelques endroits? D'ailleurs, quant aux pavillons, on est choqué de voir mourir la frise & la corniche de leur dernier étage, contre le balustre des aîles, & la terrasse: & tout de même de voir naître de leur architrave la corniche qui termine ces ailes; qu'à la verité les membres de cette corniche repondent à ceux de cet architrave, & si bien même que l'ordonnance de ce dernier étage ne semble point interrompue: composition sans doute, autant nouvelle que pleine d'esprit, & qui fait un fort agreable effet; avec tout cela néanmoins, telle nouveauté est temeraire, de changer ainst par surprise une architrave en une corniche: les Anciens n'ont jamais voulu faire entrer cette tromperie vitieuse dans leurs bâtimens, & elle ne doit point avoir lieu dans la bonne architecture.

## VESTIBULE.

ANSARD a beaucoup mieux réussi dans la composition d'un Vestibule qu'il a placé dans le milieu du corps-de-logis, & relevé de cinq marches de plus que le rès-de-chaussée de la cour. La figure en est Tome II.

La cage de l'autre escalier est quarrée-longue, ornée de bustes antiques, & couronnée d'un dôme peint à tresque par Remi : ses marches sont couchées sur des rampes, qui forment une ellipse agreable, & de plus bordées d'un balustre de fer, simple veritablement, mais bien pensé, & travaillé avec autant d'art que de patience; & quoique tous ses enroulemens soient fort ordinaires; que leurs contours ne se fassent valoir, ni par la varieténi par le nombre, & qu'enfin ils toient tous semblables; cette ressemblance neanmoins, par tout ailleurs si ennuyeuse, est ici, je ne dis pas seulement plaisante, mais admirable. Le fer en est si proprement manié, si justement roulé, mené, & distribué si gaiement, que c'est tout dire, qu'il a été executé par Jean-Baptiste Chapperet, homme reconnu de tous les gens du métier pour le plus adroit Serrurier de ce siecle : du ser, disent-ils, il en fait tout ce qu'il veut, il met en execution dessus tout ce qui lui vient en pensée; ce métail si rebelle, lui est aussi obéissant que si c'étoit du bois, de la terre, ou de la cire. Et de fait se peut-il rien voir de plus merveilleux que ce beau vase de ser, percé à jour, qu'il a élevé sur le premier pilastre? Y a-t-il rien de plus tendre, que les basses tailles, dont il est environné? Les aigles qu'il y a representés semblent vivans, les fruits vrais, en un mot tous les autres enrichissemens sont taillés avec une telle mignardise, que cela est étonnant, tant ils approchent de la nature; aussi ce vase a-t-il paru à l'ouvrier même si achevé, qu'il n'a pu s'empêcher d'y graver son nom, & son furnom.

L'un & l'autre de ces escaliers conduit à un appartement, que je tiens le plus superbe & le plus accompli de Paris. Il occupe tout le premier étage du corps de logis, & consiste en une grande salle, plusieurs chambres, cabinets & anti-chambres, tous de suite, & de plein pied, qui se degagent à droite dans un pavillon, & à gauche dans un autre pavillon & une gallerie voutée. Leurs portes, en correspondance, sont dans les deux extremités, deux perspectives prosondes, l'une terminée par une grande chambre, après en avoir travers s'il autre après avoir fait le même chemin se perd dans une basse-cour, à travers une des croisées d'un cabinet, & paroît si longue, qu'elle lasse & éblouit la vue.

## LA GALLERIE.

UAND je dirai que la gallerie est sans contredit la plus achevée de Paris, & peut-être de toute la France: je n'avancerai rien de nouveau, & dont on ne demente d'accord.

Premierement elle a vingt-cinq toises de long, sur vingt-un pieds de large, & regne le long d'un des côtés du jardin; de plus ellé est couverte d'une voute en ance de pannier, où Perrier a representé à fresque dans cinq grands compartimens le Soleil accompagné des quatre Elemens.

Après tout ce n'est que par l'adresse de Mansard, que cette gallerie a une longueur, & une largeur si raisonnable, & si reguliere; car comme il se voyoit gêné à un de ses bouts par la rencontre de la rue neuve des Bonsensans, qui en rendoit le plan biais, & irregulier, cet Architecte s'avisa d'y remedier par une trompe, & de la faire avancer en saillie sur cette rue, asin de racheter par ce moyen, & gagner la largeur qui lui manquoit. Cette trompe sut executée par Maitre Philippe le Grand, qui lui a fait porter à l'ordonnance deux sois sa monrée; dehors on n'en connoît point l'artisse, ni par les joints, ni par ses coupes; l'industrie de cet appareilleur est cachée dedans, & recouverte de pierres; les joints & les lits de ces pierres par dedans, sont tous saits par entailles, & si adroitement enclavés les uns dans les autres, qu'encore que cette masse soit toute suspendue & soutenue



en l'air, elle durera plus neanmoins que toutes les autres parties du logis,

pour solides qu'elles soient.

Les murs de ce portique sont parés de tableaux, de lambris, de niches, de croisées, de bustes antiques de marbre, de basses tailles, de vases sumans, & de petits enfans de stuc moderne, mais de plus couronnés d'une corniche qui regne au pourtour, & qui sert d'arrachement à la voute.

Tous ces ornemens ont été distribués par Mansard avec beaucoup d'ordre & de symmetrie; il ne les a point voulu embarasser, comme sont la plupart de nos modernes, d'une grande consusion de couleurs vives, & disserentes, se contentant de faire coucher dessus coloris sort approchant de celui du stuc; & asin de temperer le trop grand éclat qui sortoit d'une couleur si vive par une autre plus brillante, il l'a un peu amortie par quelques petits filets, & seuilles d'or, repandues en certains endroits seulement avec beaucoup de discretion. Ensin, pour en patier veritablement, il n'y a rien dans Paris de plus simple que cette gallerie, & cependant il n'y a rien de si riant; son lambris de six pieds de haut, ou environ, qui regne au pourtour, est couronné d'une corniche garnie de bustes antiques, entre autres de ceux de Brutus & d'Agrippine, qu'on ne se lasse point de conssiderer.

Les tableaux sont posés au-dessus de côté & d'autre, & peints par le Guide, le Poussin, Pietre de Cortone, le Guarchin, & Alexandre Veronese: sur la gauche ils sont separés par des croisées; sur la droite par de grandes niches, & bordés de part & d'autre alternativement de vases sur mans, & de petits ensans de stuc, executés par le Grand, & armés de drapeaux, de masses, & d'Aigles Romaines.

Les basses tailles ont été tellement élevées par Vanopstal au-dessus des niches, & des croisées, que la corniche qui est de stuc, garnie de quelques filets d'or, & de modillons quarrés & dorés, placée comme elle est près de la naissance de la voute, accompagne fort bien tous ces enrichissemens, &

les finit de bonne grace.

Dans le premier des tableaux en entrant, & qui est à main droite, Poussin a representé Camille renvoyant aux Faleriens leurs enfans, & leur Precepteur: dans la tête de ce traître, aussi-bien que dans son action, on voit la honte, l'horreur du crime, & la crainte de la mort naïvement exprimés: dans les visages & les attitudes differentes des enfans, on remarque la satisfaction que vrai - semblablement doivent avoir des écoliers à se venger enfin sur les épaules de celui, qui ne les a jamais épargné des serules & du souet, que tant de sois ils en ont reçus. Les uns y admirent l'union des couleurs, les autres le choix des draperies; mais tous, les airs de tête, la varieté des passions bien remuées, & la composition entiere de cette grande histoire; & quoique ce ne soit pas le ches-d'œuvre du Poussin, on tient neanmoins que c'est le meilleur tableau de cette gallerie.

Coriolan dans le second releve sierement sa mere & sa semme qui s'inclinent devant lui pour le salut de la patrie; & bien qu'il semble que l'action de cette mere ne soit pas assés Romaine, & celle du sils au contraire, un peu trop; c'est neanmoins un ouvrage du Guarchin, digne d'être beaucoup estimé, & qu'en esset on estimeroit bien autrement qu'on ne fait pas, s'il n'étoit point entre celui du Poussin que j'ai décrit, & celui de Cortone

que je vais decrire.

Cortone dans le troisième tableau a peint la charité de Faustule & de Laurentia pour Remus & Romulus, mais avec cette tendresse, cet amour, cette facilité & cette persection qui brillent dans tous ses ouvrages. Ce bon Berger porte à sa semme l'un de ces petits innocens qu'il vient de garentir de la sureur d'Amulius & du Tibre, & qui est presque aussi vrai qu'il étoit lorsqu'Ilia le mit au monde. L'amour brille dans les yeux de cette belle Courtisane; la grace rehausse la beauté & la douceur de son visage; ses

bras sont si ronds, ses mains si tendres, son attitude & sa draperie si affectées & tout ensemble si tendres. Pour ce qui est de Fanstule, sa figure en est merveilleuse; ses habits rustiques, ses bras nerveux, ses jambes sermes, ses épaules vigoureuses, ses cheveux naturels, ses yeux vivans & sa tête admirable, prouvent hautement le merite de Cortone, & que s'il est reconnu pour un des plus amoureux & des plus savans Peintres de ce siècle, ce n'est pas sans raison.

Le quatriéme est du Guide & de sa plus tendre maniere, on dit qu'il y a voulu representer Pàris enlevant Helene; mais il saut qu'on le dise: car le moyen de s'imaginer que des personnes si peu échaussées executent une entreprise de cette qualité, & que cet Amant ait enlevé sa Maitresse avec tant de lenteur & si peu de monde & d'appareil. Quoi qu'il en soit il ne se voit point de sigure dans cette histoire qui ne soit excellente; & comme il y a plusieurs degrés d'excellence, la figure d'Helene l'est bien plus que les autres. La richesse de son port, de sa taille & de sa draperie ravit; l'air noble de sa belle taille charme, l'amour, la grace & la douceur qui éclatent dans son visage sont soupirer ceux qui considerent cette beauté un peu trop attentivement.

Le dernier de ce coté-là est encore parti de la main de Cortone; que si ce tableau n'est pas de la même force que son autre dont j'ai parlé, c'est que les Peintres ne sont pas toujours en belle humeur. Cependant il devoir être enjoué ici par la dignité de sa matiere, puisqu'il avoit à representer un Jules Cesar remetrant Cleopatre en possession de l'Egypte. Les sigures veritablement en sont fort belles & pourvnes de ce caractère gracieux & amoureux que sait donner son pinceau. Mais il s'est oublié dans l'ordonnance qui devroit convenir mieux à la majesté d'une action si celebre.

L'autre coté de la Gallerie n'est encore garni que de trois tableaux Dans l'un Guarchin s'est essoré de faire la peinture de cette derniere querelle que les Romains eurent contre les Sabins, & qui sut appaisée par leurs semmes si inopinement. Dans le second on voit comme Caton étant à Utique congedie ses amis. Dans le dernier Cleopatre se tue sur le corps de Marc-Antoine. Cette histoire est d'Alexandre Veronese. Les deux autres de Guarchin. Et quoique tontes trois soient bonnes, ce n'est pourtant pas ce que ces Peintres ont sait de mieux.

A l'égard de la voute peinte par Perrier, & qui mourut peu de jours après l'avoir achevée. C'est la meilleure piece & la plus estimée qui nous reste de lui. Jamais il n'a rien fait de si libre, ni de si fier. Il ne s'y voit histoire, figure ni partie où l'on ne remarque de l'etprit, du savoir & dela hardiesse. La composition & l'assemblage tant des figures que des metamorphoses, l'union des couleurs, les belles & genereuses expressions, l'ordonnance generale & particuliere sont admirées dans tous les endroits de ce grand ouvrage. On y trouve même encore beaucoup de dessein; & certainement Perrier étoit un excellent Peintre, il ne lui manquoit que d'être plus correct & un peu moins dur. Les Italiens qui croyent que les beaux arts leur sont échus en partage, & que c'est un propre que les Etrangers ne leur oseroient disputer, donnoient à ce François des louanges qu'ils n'ont jamais données qu'aux plus illustres Peintres de leur pays. Ils avoient tant d'estime pour les productions de cet Ultramontain, qu'encore aujourd'hui ils regardent les ouvrages à fresque & à huile qu'ils ont de luidans les Palais de leurs grands Seigneurs, comme ayant été conduits & executés par un des meilleurs Peintre de notre siecle.

Pour revenir à notre voure faite en ance de pannier, comme j'ai dit, elle est occupée par cinq grands compartimens; le plus grand qui est quarré, remplit dans le milieu sa rondeur toute entiere; les quatre autres sont paralellogrammes & ordonnés de deux en deux dans le reste de cette demie circonference. J'ai deja remarqué que Perrier dans ces quatre compartique.

mens quarrés-longs, a representé les quatre Elemens qu'il a deguisé sous quatre Metamorphoses. Mais je n'ai pas fait savoir que l'Eau & l'Air en entrant s'offrent les premiers à la vue, sigurés tous deux l'un par Neptune faisant l'amour à Cibèlle; l'autre par Junon & Iris se promenant dans les airs, pendant qu'Eole dompte les vents & leur surie. Les deux autres Elemens, savoir le Feu & la Terre, qu'on voit à l'autre bout de la gallerie, sont representés par le ravissement de Proserpine, sille de Cerès, & par les amours de Jupiter & de Semelé.

Certainement ces quatre histoires sont fort bien peintes & bien ordonnées; il y en a pourtant quelques-unes que Perrier a plus achevées & plus

étudiés que les autres.

Dans la premiere, la figure de Neptune paroît bien savante; celle d'Eole, dans la seconde passe pour merveilleuse; le Jupiter, de la troisième, est admiré; & dans la quatriéme, se voit le plus beau payisage du monde.

Mais ce qui plaît bien davantage, est le compartiment du milieu. C'est une histoire où Perrier s'est surpassé lui-même; & c'est-là qu'il fait presider le Soleil au milieu des quatre Elemens. Apollon donc, qui le represente, est dans le centre de ce compartiment, qui est aussi celui de la voute. On le voit sur son char accompagné des Heures & precedé du Tems, du Point-du-jour, de la Rosée, de l'Aurore, du Sommeil & de la Nuit, qui s'enve-loppe dans une nue. Tout ceci frappe si fort, qu'on ne sait où l'on se doit plus arrêter, & s'il saut preserre l'excellence des sigures à la grandeur & à la justesse de l'ordonnance. Le Soleil paroît-là si beau & si jeune, son char est si galant, ses chevaux si sougueux; Saturne semble si libre & vole de si bonne grace; le Point-du-jour est si gai; les Heures si vites; le Sommeil si assoup; la Nuit si sombre; l'Aurore si riante; & ensin toutes ces sigures sont si bien ensemble & distribuées si judicieusement, que ce n'est pas sans raison que cet ouvrage passe pour une merveille & le ches-d'œuvre de Perrier.

# L'ANDROMEDE DU TITIEN.

ANS une grande chambre du même Hotel, dont les murailles font ornées de tableaux des plus illustres Peintres, comme de Paul Veronese, de Tintoret, du Guide, de Bassan & semblables; on voit entre autres l'Andromede du Titien, qu'il avoit fait pour le Roi d'Espagne, & qui a été long-tems l'admiration de Vandick & la merveille de son cabinet: & parce que c'est un ouvrage si beau, que tous les habiles gens assurent qu'il est de la force de celui de St Pierre le Martyr, du même Titien, qui passe pour son ches-d'œuvre & le miracle de Venise. Je suis bien aise d'en parler, & d'autant plus que ni le Vasari, ni Radolsi ne l'ont point décrit, & que

le Titien lui-même l'a fait graver chés lui par Corneille Cort.

Dans un lointain paroît Persée, combattant le Monstre marin; mais qui là est bien autrement épouvantable que dans les Fables ni dans Ovide. Il fort du seu & des slammes de ses yeux; sa gueule béante vomit contre son vainqueur des torrens d'eau épouvantables, mêlés de bile & d'écume. Le courage de ce heros & la fierté de son visage, qui lui donnent de la terreur, rejouissent en même tems la belle Andromede; ses esprits que la crainte a retirés & ramassés autour de son cœur; la chaleur naturelle qui a abandonné les parties exterieures de son beau corps, ont ajouré à la blancheur de sa chair un certain blanc qui ne s'est encore jamais vu que dans les ouvrages du Tirien: son corps est si bien sormé, ses bras, son sein, sa gorge si ronde, ses mains si vraies, ses yeux si gracieux, que je ne sai si l'Andromede des Poètes, quelque parsaite qu'ils la fassent, approche de la Belle que ce Peintre a liée

au

au rocher de son tableau. Ses yeux, que la tristesse a abbatus, & que ses pleurs ont rougis, semblent se reveiller par je ne sai quelle petite esperance: & quoique le combat de ces deux passions si opposées, soit très-difficile à exprimer, il l'est neanmoins si heureusement, qu'encore que ce tableau soit esfacé en quelques endroits, ce petit rayon d'espoir se fait voit au travers de ses latmes.

# REMISE DE CARROSSE DANS LA RUE DE MATIGNON.

UOIQU'EN apparence il soit ridicule que dans un ouvrage de la qualité de celui-ci, où j'ai parlé de tant d'Eglises & de Palais magnisiques, je m'arrête à la cheminée d'un particulier, ou à son alcove, & même de descendre si bas que de mettre sur les rangs je ne sai quelle remise de carrosse. On saura néanmoins que les perites pieces en leur genre peuvent aller du pair avec les merveilles que nous avons admirées dans tous

ces autres grands lieux.

La Remise de carrosse donc que je vais décrire, occupe une partie de l'aile de certaine maison qui appartient à la veuve de Noblet & située à la rue Matignon, vis-à-vis celle de St Nicolas du Louvre. Elle peut avoir quelque quarante pieds de long, sur neus ou dix de prosondeur, & consiste en quatre arcades, qui n'ont pas plus de douze pouces de montée chacune, & ne sont soutenues que par un seul pilastre; & de fait il n'y en a qu'un pout les deux arcades du milieu, où les deux bouts viennent se poser: quant au reste de ces arcades, aussi-bien que des deux autres entieres, leurs pierres se trouvent balancées & suspendues en l'air, sans autre appui que celui

d'une clef fort longue pareille au pilastre pour la grosseur.

Ces arcades néanmoins ne laissent pas d'avoir plus de dix-huit pieds d'ouverture de chaque côté; & si elles portent trois grandes chambres l'une fur l'autre avec un grenier, c'est-à-dire quatre étages, sans que rien se soit encore dementi depuis vingt ans que le gros Girard executa une entreprise si hardie: & de fait les pierres des arcades sont jointes encore aussi proprement, les murs des chambres aussi droits, & tout ce bel ouvrage aussi sain & aussi entier que quand les Maçons l'abandonnerent; & même la conduite en est si industrieuse, que ceux du metier assurent qu'il se maintiendra toujours en cet état. De dire que toute cette depense & ces saçons ont été faites plus par ostentation que par necessité; qu'il les falloit reserver pour un lieu plus considerable; que ces aîles & ces arcades n'eussem pas été moins fermes sur trois pilastres que sur un seul; que Girard, s'il ent voulu, au lieu de quarre arcades pouvoit fort bien n'en placer que deux le long de l'aîle; & qu'enfin si l'on se sut servi de l'un de ces deux moyens pour éviter une entreprise si perisseuse, outre que la vue en eut été plus satisfaite, elle ne donneroit pas la terreur qu'elle donne à ceux qui la regardent. A cela je repons, que l'appareilleur fut obligé de mettre en œuvre des traits si hardis, pour gagner plus de place, tant sur le plan que sur l'élevation de son logis; que la cour, qui déja étoit assés étroite, & qu'étrecissoit encore l'épaisseur de l'aîle de plus de dix ou douze pieds, le contraignit à faire porter ces quatre arcades sur un seul pilastre, afin qu'un carrosse pût tourner plus librement par le moyen de ce vuide, & de cet élargissement; qu'à la verité il pouvoit bien se contenter de deux arcades, au lieu de quatre; & de cette façon, qu'un carrosse auroit tourné aisément dans la cour; aussi est-il à croire qu'il auroir bâti son aile de la sorte, s'il n'eut craint d'exhausser trop son premier étage, & d'en perdre un autre par la montée qu'il eut été forcé de donner à ces deux arcades, à cause de leur largeur. Jamais au reste, pas un de ces Architectes, dont la maniere de bâtir Tome II.

a été appellée Gothique, n'a osé entreprendre rien de si hardi; c'est la premiere sois que ce trait a été inventé & mis en usage; & je n'en ai point encore découvert de semblable, qu'à l'escalier de la Bibliotheque de St Vistor, qui a été conduit par Boudin.



# HOTELS DES GRANDS par ordre alphabétique.

# A

S I nous voulons croire Favyn, les Comtes de Paris demeuroient à l'Hotel-Dieu.

Archambault, Comte de Paris, & Maire du Palais, vers la fin de la premiere race, donna sa maison, à ce qu'il dit, à Notre-Dame, avec le Marché-Palus, l'Eglise St Christophle qui lui servoit de Chapelle, & le village de Creteil. Lendregisille son fils, & successeur de ses dignités, sit bâtir le Pa-

lais où se tient à present le Parlement.

Si nous voulons croire encore le Chroniqueur Turpin, & après lui les romans & les fables, Gallon, ou Gannelon, cousin, ou plutôt neveu de Charlemagne, fignalé par ses trahisons sous Louis le Debonnaire, ou sous Charlemagne à la bataille de Roncevaux , logeoit dans vn vieux Hotel qu'on decouvrit en 1358 & en 1365, dans les Fosses qui regnent derriere le Monastere des Jacobins. C'étoit un grand & fort Chateau, qui consistoit en quantité de chambres & de tours, & dont les pierres étoient si bien liées & cimentées, que les marteaux, les coins & autres ferremens, avoient grande peine à y mordre. On disoit alors que les Sarrasins l'avoient bâti; car quoiqu'ils ne soient jamais venus à Paris, on ne laissoit pas en ce temslà, de leur attribuer tous les anciens édifices du Royaume. On tient qu'il se nommoit le Chateau de Haute-feuille, & que c'étoit le nom de la famille de Gannelon: & bien que la rue Haute-seuille en soit fort loin, on veut que son nom lui vienne de là; mais sans alleguer davantage la fable ni les romans, non plus que Turpin & Favyn, qui ne sont pas plus croyables, attachons-nous au vrai.

Les Seigneurs d'Amboise ont eu long-tems à la rue d'Amboise, une grande Maison, dont il ne reste autre trace que le nom de la rue; & qui pendant quelques années a servi à l'établissement du Collège de Constantinople, & de celui de la Marche; & se nomme maintenant, tantôt la Petitemarche, tantôt la Maison de la Nasse.

# $\mathbf{B}$

GUILLAUME Martel, Seigneur de Bacqueville, Chambellan de Charles VI, achera l'Hotel de la Roche-Guion de la rue du Louvre, accompagné d'un jardin de vingt-cinq toises de long, sur dix de large; & pour l'agrandir, le Roi lui donna en 1408, le jardin de la Lingere du Louvre, avec une Tour des anciennes murailles pour dix-huit sols parisis de rente.

Etienne Barbette Prevôt de Paris, en grande faveur sous Philippe le Bel, & l'un de ses Conseillers d'Etat, demeuroit au lieu même où l'on a fait depuis.

la rue Barbette, vers le bout de la vieille rue du Temple, qui se nommoir alors la rue Barbette, à cause de cette maison, & près d'une porte de la Ville, appellée encore la porte Barbette en ce tems-là. Cet Hotel au reste; est fort fameux dans l'Histoire de Philippe le Bel, pour avoir été pillé par la populace, en haine de ce que ce Barbette ici étoit un de ceux qui avoient porté le Roi à rehausser la monnoie : mais depuis elle s'est faite encore micux connoître dans l'Histoire de Charles VI, en 1407, pour avoir appartenu à l'abeau de Baviere Reine de France, & servi de piege au Duc d'Orleans, lorfqu'il fut assassiné à la porte Barbette, venant de rendre ses respects à cette Princesse. Or, quoique souvent il ait changé de Maître, & même qu'il ait été depuis à la Duchesse de Valentinois, Maitresse de Henri II, & de tout le Royaume; cependant il n'a jamais changé de nom, ainsi que beaucoup d'autres, & comme tous les jours cela arrive, il subsistoit encore sous ce nom-là en 1561, quand la Duchesse d'Aumale, & celle de Bouillon filles de la Duchesse de Valentinois, le vendirent à des particuliers, & le traverserent de la rue Barbette, & de celle des trois Pavillons; & bien qu'il soit ruiné, de même que la porte Barbette, & que la rue Vieille-Barbette ait été confondue avec la vieille rue du Temple, neanmoins son nom & sa memoire ne se perdent point à cause de la rue Barbette.

Guichard, Seigneur de Beaujeu, avoit son Hotel à la rue des Cordeliers, qui s'étendoit jusqu'au jardin de l'Hotel de Reims, & que Pierre Archevê-

que de Lion, lui donna entre vifs, en 1318.

Jaques & Louis de Brezé, tous deux Chevaliers de l'Ordre, Comtes de Maulevrier, & grands Senechaux de Normandie, avoient pour maison de plaisance, l'Hotel Barbette qu'on vendit & divisa en rues & maisons, yers l'an 1561.

Les Comtes de Brienne ont eu autrefois leur Hotel à la rue de Jouis ce que j'ai trouvé dans des Chartes passées en 1552, & long-tems devant, & ce que je trouve encore dans les Rolles du Commissaire de ce quartier-là.

Guillaume Budée, le Restaurateur des Lettres en France, est mort à la rue St Martin, dans l'Hotel de Vic qu'il avoit fait bâtir entre la rue aux Ouës & celles du Huleu.

Bureau de la Riviere, aimé si passionnément de Charles V, qu'il voulut qu'on l'enterrâr à ses pieds dans l'Eglise St Denys, avoit à la rue de Paradis, & à celle du Chaume, deux maisons, qui pourtant n'en faisoient qu'une; l'une appellée l'Hotel de la Grande-riviere, & l'autre l'Hotel de la Petite-riviere, & qui appartenoient en 1424, au Duc de Bethsort, Regent du Royaume.

On tient qu'un de ses Descendans, nommé Bureau comme lui, Grand-Voyer, & seul Tresorier de France, denseuroit à la rue des Assis, dans une maison qui est presque vis-à-vis la rue de la Lanterne, où sont encore les armes des Bureau. Ensin il est certain que Jean Bureau, en grand credit à la Cour du tems de Louis XI, venoit souvent prendre l'air aux Porcherons, & que le Roi, après l'avoir fait Chevalier à Reims le jour de son Sacre, le combla de biens & d'honneur.

L'Hotel de Braque, bâti de l'autre côté de la rue du Chaume, aboutissoit en 1368 à un jardin, & à un autre Hotel de la Riviere.

#### $\mathbf{C}$

OUIS d'Adjacet, Comte de Chateau-vilain, se logea plus magnifiquement que n'avoit encore fait aucun particulier, & cela dans la vieille rue du Temple, vis-à-vis celle de Blancs-manteaux, à l'Hotel de Chateauvilain, appelle depuis l'Hotel d'O, & qu'on nomme maintenant le Monas-Tome II.

#### 236 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S.

tere des Religieuses Hospitalieres de Ste Anastase, dites de St Gervais.

Etienne Chevalier, Secretaire des Commandemens de Charles VII, & de Louis XI, Controlleur des finances, & Treforier de France, demeuroit à la rue de la Verrerie, dans un logis situé entre la rue du Regnard, & la rue Barre-du-bec, & qu'occupe maintenant Salo, Conseiller de la Cour; c'étoit un fort galant homme, & qu'Agnès Sorel, la plus belle fille de son tems, & Maitresse de Charles VII, honora d'une amitié toute particuliere, jusqu'à le choisir pour être un des executeurs de son testament. Aussi n'oublia-t-il rien toute sa vie pour lui temoigner sa reconnoissance, & même asin qu'elle éclatât davantage, & pour en laisser des marques à la posterité, il sit sculper sur le cintre de la porte d'une petite cour, quimene au jardin de sa maison des lettres gothiques & cubitales, entrelassées de seuilles d'or, qui composent en l'honneur de sa biensaistrice une espece d'anagramme que voici.

#### RIEN SUR L N'A REGAR.

Les Seigneurs de Chevreuse en 1399 avoient à la rue St Thomas du Louvre, pas trop loin de l'Hotel de Chevreuse d'aujourd'hui, une maison

accompagnée d'un jardin.

Jaques Cœur que ses grands biens rendirent tout ensemble le plus riche & le plus miserable de son tems, a logé à la rue de l'Homme armé, dans une maison, où depuis demeura le Cardinal de la Balue, comme j'ai dit auparavant; & encore à la rue St Honoré, au lieu même où le Cardinal de Richelieu a bâti de nos jours le Palais Cardinal; ce dernier logis, pendant son bannissement appartint à Geoffroi Cœur son sils, Maître d'Hotel de Louis XI, où même il mourut en 1488, & est enterré avec sa femme sous une tombe de cuivre, dans la Chapelle St Clair du College des Bons enfans, vis-à-vis la porte de derriere de sa maison, ou du Palais Cardinal.

Robert de Combault, Chevalier des ordres du Roi, & son premier Maître d'Hotel, demeuroit à la rue des Fossés St Germain, à l'endroit où est la rue du Petit-bourbon, & une maison qui la borde du côté de la riviere.

Jean Galcasse de St Severin, Comte de Gayasse, & de Corbonne, Colonel general de l'Infanterie Italienne, & Chevalier des deux ordres du Roi, achera en 1572 une maison à la rue Portesoin, près des Ensans rouges.

Raoul de Couci, Seigneur d'Enere, & de Montmiral, acquit en 1379 pour trois mille francs d'or, du coin du Roi, un grand logis, situé à la rue de la Tixeranderie, & dans le Cloître St Jean, qui tenoit à son Hotel, & qu'il y joignit: mais comme on tenoit par tradition, que les Juiss autrefois avoient fait leur Synagogue dans une vieille tour, qui s'y voit encore aujourd'hui; & de plus qu'il avoit àppartenu au grand Maître du Temple; tantôt on le nommoit la Synagogue, tantôt l'Hotel de la Tour, & tantôt le Pet-au-diable.

Pierre de Craon si fameux dans l'Histoire de Charles VI, par l'attentat commis en 1392 le jour de la Fête-Dieu, en la personne du Connétable de Clisson, demeuroit au bout de la rue de la Verrerie, entre la rue Bourg-thiboust, & celle du Meurier, vis-à-vis la rue Charton, qu'on appelle maintenant la rue des Mauvais-garçons, & qui n'a changé de nom qu'a cause que les assassina que Craon avoit apostés, s'étoient logés là, en attendant l'occasion de pouvoir executer leur mauvais dessein. Son Hotel au reste n'occupoit pas seulement le cimetiere de l'Eglise St Jean, mais encore la plupart des maisons qui l'environnent. Charles VI, depuis après l'avoir confisqué le donna en 1393 aux Marguilliers de St Jean en Gréve, & de plus l'amortit à la charge d'y faire un cimetiere qui s'appelloit le nouveau cimetiere St Jean, mais que d'ordinaire on nomme le cimetiere verd; le Roi neanmoins se reserva les jardins, & les vergers qui l'accompagnoient; mais que sans doute on a couvert depuis des maisons de la rue du Meurier, & de celle de la rue Bourg-thiboust.

## D

A Communauté de la Ville de Douai a eu long tems une halle, appellée la halle de Douai, portées sur vingt-quatre maisons basses, mal bâties entre la halle au bled, & la rue de la Fromagerie: mais les Marchands de Douai en ayant abandonné volontairement la proprieté, pour s'acquitter de trente livres parisis de cens dont elle étoit chargée; le Roi la vendit aux proprietaires des vingt-quatre maisons qu'elle couvroit, pour les rehausser, & rendre par ce moyen la rue de la Fromagerie plus belle & plus uniforme.

Mais afin de m'affranchir ici de la servitude de l'ordre alphabétique, & lui preserer l'ordre des choses, la Communauté de Tournai avoit aussi une maison à la rue des Prouvelles, qui par Arrêt de la Cour sut adjugée à Philippe de Valois, que ce Prince neanmoins à l'instante priere des Echevins, & des habitans de Tournai, leur rendit en 1334.

Pontoise tout de même, aussi-bien que Chaumont, Corbie, Aumalle, Amiens, Beauvais, & autres semblables avoient encore leur halle chacune à part, rensermée comme celle de Douai, dans l'enclos des halles.

La Driesche, President de la Chambre des Comptes, logeoit au coin de la rue des Augustins, à l'Hotel d'Hercule qu'il avoit fait bâtir, & où étoient peints à fresque sur les murailles, les travaux d'Hercule.

## E

UILLAUME, Seigneur d'Estrées, achera en 1258 l'Hotel de Jean, Comte de Bourgogne, assis à la rue d'Enfer. Ses successeurs, de nos jours, avoient un autre Hotel d'Estrées à la rue des Bons-enfans, que le Cardinal de Richelieu a renfermé dans son Palais Cardia.

Gabrielle d'Estrées, Marquise de Monceaux, Maitresse d'Henri IV, & depuis Duchesse de Beausort, a demeuré quelque tems à l'Hotel d'Estrées, situé à la rue du Cocq, appellé auparavant & après l'Hotel de Bouchage, & maintenant la maison des Prêtres de l'Oratoire; elle y logeoit en 1594, quand Henri le Grand y sut blessé à la joue par Jean Chastel; les regîtres de l'Hotel de Ville de ce tems-là, donnent à cet Hotel le nom de l'Hotel d'Estrées, & sont peut-être les seuls, qui portent que le Roi y sut frapé; car ensin tous les actes, & tous les Historiens sont savoir que tel malheur arriva au Louvre, & non point chés sa Maitresse, sans doute par respect.

J'ai dit, ce me semble, ailleurs que cette belle semme mourut au Cloître de St Germain dans la maison du Doyen; qu'elle a souvent logé à l'Hotel Zamet, qui est aujourd'hui l'Hotel de Lesdiguieres; & que le Maréchal d'Estrées, son frere, demeure à la rue Barbette dans une belle maison.

## F

I COL AS Flamel l'un des plus renommés Hermetiques du Royaume, acheta une place à la rue des Ecrivains, au coin de la rue Marivaux, qu'il couvrit d'une petite maison, où il a demeuré long-tems, & où sa femme & lui ont fini leurs jours. De la façon que les Chimistes par-

lent de ce logis, c'étoit l'azile des veuves, des orphelins, des pauvres; des Communautés ruinées, & la miniere d'où Flamel a puisé ces monceaux d'or, & de richesses qu'il a consumés à fonder, à maintenir, à redresser les Hopitaux, les Eglises, & les familles renversées. Ces souffleurs au reste, après avoir évaporé, & reduit en fumée leurs biens, & celui de leurs amis, pour dernier recours, ont rant de fois remué, fouillé, & tracassé dans cette maison, qu'il n'y reste plus que deux caves, assés bien bâties, & les jambes étrieres toutes barbouillées de hieroglyphes capricieux, de gravures mal faites, de mauvais vers, & d'inscriptions gothiques, que les Herme-

tiques subtilisent à leur ordinaire, & quintescencient.

Que si on a la curiosité de descendre avec eux dans ces caves là, aussi-tôt ils montrent le lieu où Flamel s'enterroit pour faire de l'or, & voudront faire croire que ce petit morceau de terre produit & renferme de meilleur or, & en plus grande quantité que toutes les Indes Orientales, & Occidentales. Ils ajoutent qu'en 1624 le Pere Pacifique, Capucin, grand Chimiste, ayant criblé une partie de cette terre, ensuite fouillant plus avant il trouva des urnes, & des vases de grès, remplis d'une matiere minerale, calcinée, grosse comme des dés, & des noisettes; qu'au reste, quoiqu'il pût faire pour en tirer de l'or, toute sa science, & son art échouétent contre ce petit banc de grès & de sable. Bien plus, disent-ils, un Seigneur Allemand depuis ayant creusé à un autre endroit, ne fut pas moins heureux que le Pere Pacifique; mais une femme par malheur, qui logeoit dans la maison, ayant découvert à un coin plusieurs phioles de grès, couchées sur des matras de charbon, & pleines de poudre de projection, s'en étant faisse, ignorante qu'elle étoit, tout ce grand tresor perit entre ses mains; & quoiqu'ensuite pour avoir reconnu sa faute, elle ait affecté de demeurer dans tous les autres logis, qui avoient appartenu à Flamel; elle a eu beau fouiller, & vouloir penetrer jusqu'à la premiere pierre des fondemens, jamais elle n'a pu recouvrer sa perte.

Les Comtes de Forêts avoient leur Hotel à la rue de la Harpe, & celle des deux Portes; mais pour le rendre plus grand, & le porter jusqu'à la rue Pierre Sarrazin, Jean, Comte de Forêts acheta en 1320 & 1321 sept maisons bâties dan ces trois rues-là, qui lui coûterent deux cens douze livres. parisis, trente livres de bons petits tournois, & cent livres de bons petits parisis; & par échange encore il en cut une autre des Religieuses de Poissi, sise à la rue Pierre Sarrazin, pour une maison du Diocese de Meaux, de la Paroisse St Fiacre, nommée la Picardie, accompagnée d'un Jardin environné de fossés, & quatre-vingt-dix arpens de bois, & de terre, qui va-

loient de revenu soixante-quinze livres tournois amorties.

Outre cela, pour avoir une maison de plaisir, le même acquit à la rue du Fer-à-moulin du faux-bourg St Marceau, une maison qui s'étendoit jusqu'à la riviere des Gobelins, & que les Religieux de Ste Geneviève, à qui elle appartenoit par desherence, lui vendirent deux cens livres parisis en 1321.

EROSME de Gondi, Maréchal, Duc de Retz, demeuroit au fauxbourg St Germain, à la rue neuve St Lambert, qu'on appelle la rue de

Ce sut dans sa maison qu'en 1590 pendant le siege de Paris, se sit la conference du Legat, & du Marquis de Pisani, qui n'aboutit à rien. Ce logis ensuite appartint à Jean-Batiste de Gondi, son fils, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

En 1612 il fut adjugé par decret à Henri Prince de Condé, pour cent vingt mille six cens vingt-cinq livres, & néanmoins il ne laissa pas d'en couter cent cinquante mille, comme étant une convention faite avec le proprietaire, moyennant quoi on vouloit avoir un decret. Le Roi paya cette somme pour le Prince, & toujours depuis ç'a été l'Hotel de Condé

## H

ES Comtes d'Harcourt ont eu près de deux cens ans à la rue des Mathurins, au coin de celle des Maçons, un grand & vieux logis, accompagné d'un jardin assés spacieux, qu'on appelloit l'Hotel d'Harcour, & que le peuple mal-à-propos nomme le Palais de Julien l'Apostat.

Jean de Harlai, Garde de l'Office de Chevalier du Guet, acquit à la rue du Roi de Sicile en 1478, l'Hotel de Pequigni, qui auparavant avoit apparrenu aux Seigneurs de la Roche-Guion.

#### Ī

ES Comtes de Joigni, dans le quatriéme fiecle, demeuroient au coin de la rue Plâtriere, dans une maison qu'on a depuis appellée l'Hotel de la Tremoille; qui consistoit en trois corps de logis, une cour, un jardin & un jeu de paume; & de plus s'étendoit jusqu'aux anciens murs de Paris, construits par Philippe Auguste, entre la rue Plâtriere & celle, du Jour.

## L

UY de Laval avoit aussi vers la fin du quatorzième siecle une maison de plaisir vers les Porcherons, nommée la Grange Bâteliere ou Gâtelier, qui étoit composée de terres & de marais, tenus à soi & hommage de l'Evêque de Paris. Outre cela, en 1399 il avoit encore une maison dans la ville à la rue St Honoré, au coin de la rue St Thomas du Louvre: mais le plus celebre des logis de cette famille, est celui qu'elle avoit à la rue du Chaume, au coin de celle de Paradis; & qu'en 1545, Guy, Comte de Laval, vendit huit mille livres à Brinon, Conseiller au Parlement, & qui maintenant sait partie de l'Hotel de Guise.

## M

PHILIPPE le Bel donna en 1312 à Marie de la Marche, Comtesse de Sancerre, une maison de plaisance du Fauxboug St Marceau, qui avoit appartenu à Hugues Bruin, Comte de la Marche & d'Angoulême.

Les Comtes de la Marche en 1399, avoient une grange & un jardin & la rue St Thomas du Louvre.

Les Vicomtes de Melun, logeoient au bout de la rue du Roi de Sicile en 1280, près l'Hotel du Roi de Sicile.

Dom Diego de Mendosse, premier Gentilhomme de la Chambre, s'étant retiré en France avec François I, après lui avoir rendu une infinité de bons offices pendant sa prison, sans faire tort à son honneur ni à la sidelité qu'il devoit à son Prince, obtint du Roi sa vie durant, cette partie de l'Hotel de Bourgogne située à la rue Mauconseil, vis-à-vis le Cloitre de St Jaques de l'Hopital, & appellée encore Mendosse.

Le Premier President de Meville, avoit en 1300 une maison de plaisance

à la rue Mouffetard du fauxbourg St Marceau.

Les Marquis de Mezieres de la Maison d'Anjou, dont les grands biens ont passé aux Ducs de Montpensier, par le mariage de Renée d'Anjou, ont eu leur Hotel au sauxbourg St Germain, à l'endroit où est presentement le Noviciat des Jesuites; & de fait la rue qui le cottoye s'appelle encore la rue de Mezieres, & ensin c'est la seule chose qui reste de cet ancien logis.

Galleran de Montigni avoit en 1423 un Hotel près des Tournelles, que les Anglois confisquerent, parce qu'il suivoit le parti de Charles VII.

Le Premier President de Morvillier, avoit son logis à la rue Quiquetone; car de son tems, non plus que de celui du President de Meville, le Roi ne logeoit pas les premiers Presidens, & ce n'a été que de nos jours qu'il leur a fait bâtir l'Hotel où ils ont demeuré depuis.

## N

ES Seigneurs de Nantouillet avoient en 1423 une maison à la rue de Paradis, qui appartenoit auparavant à Nonjant, grand Maître d'Hotel de Charles VI. De nos jours, ils ont eu l'Hotel d'Hercule, qu'ils tenoient

du Chancelier du Prat, & dont j'ai tant parlé.

Les Seigneurs de Nesle ont eu trois maisons à Paris; la premiere étoit à la rue de Nesle, que Catherine de Medicis a rensermée dans son Hotel, & dont le reste se nomme maintenant la rue d'Orleans. En 1232, Jean Seigneur de Nesle, Châtelain de Bruges, & Eustache de St Pol sa semme, la donnerent à St Louis & à Blanche de Castille sa mere; & depuis a appartenu à plusieurs Rois, Reines, Fils de France, Princes du Sang, & c'appelle maintenant l'Hotel de Soissons.

La seconde étoit située au bout du Pont-neus; elle s'étendoir depuis la rue de Nevers jusqu'aux murs de la ville & jusqu'à la porte & la tour de Nesle, qui sont les seules traces de ce logis, que le tems & les hommes n'ayent

point effacées.

En 1308, Amaury de Nesle, Prevôt de l'Isse, & frere de Guy de Nesle, Marechal de France, le vendit à Philippe le Bel cinq mille bons petits pariss: & quoiqu'ensuite il ait appartenu à nos Rois, aux Rois de Navarre, à quelques-unes de nos Reines, & sur tout au Duc de Berri, jamais il n'a changé de nom que lorsque Ludovic de Gonzague l'eut fait presque entierement ruiner pour y commencer le bâtiment de son Hotel de Nevers.

La derniere étoit à la rue des Lions, dans le siecle passé, & faisoit partie de l'Hotel Royal de St Pol, tout joignant la derniere des places de l'Hotel de la Reine qui tenoit à cette Maison Royale, & pour lors appartenoit

à la Comtesse de Nesse.

Outre l'Hotel de Nevers, les Ducs de Nevers en avoient encore un autre à la rue St André, qui ne subsiste plus que dans les anciens plans de Paris, & dans la tapisserie de Paris, que j'ai vue à l'Hotel de Guise.

0

O, Surintendant des Finances, a eu dans Paris trois Hotels. Le premier se nomme à present l'Hotel d'Epernon, & a été bâti par la Vieuville, aussi Surintendant des Finances. Le second s'appelle maintenant l'Hotel de Luines; & l'autre le Monastere des Filles Hospitalieres de Ste Anastase, dites de St Gervais, qui a été achevé par le Comte de Châteauvillain & par d'O, aux depens du peuple.

L'un a élevé au dessus de la porte deux lions fort estimés & faits en concurrence par François l'Heureux & Martin le Faure, tous deux excellens

Sculpteurs.

L'autre a enrichi les voutes de l'escalier, les cheminées, les portes, les croifées & les corniches de masques, de basses-tailles & de figures conduites & executées par Pilon, & encore par Faure, & par d'autres grands Sculpteurs. J'y ai vu entre autres une citerne, dont le reservoir, qui est en triangle, est porté sur trois grandes marches rondes, & embelli à chaque face d'un masque de la main de Pilon & de la conduite de Michel Ange, que chacun admire autant pour sa bizarrerie que pour l'execution. Mais du vivant du Comte de Chateau-villain, toute la Cour ne pouvoit assés contempler les meubles somptueux, les figures antiques, les tableaux de Raphael, de Michel Ange, de Jules Romain & de tous les meilleurs Peintres d'Italie. En un mot cette maison étoit la seule, la plus belle & la plus superbe du siecle passé. Chacun alors l'alloit voir pour un sou.

Après la mort du Comte de Château-villain, elle fut vendue par d'O; Surintendant des Finances. Les Religieuses de St Gervais l'ont achetée depuis de ses creanciers cent trente-cinq mille livres en 1656. Car enfin il mourut si endetté, & ses dettes ont causé tant de procès, & ces procès tant de chicanne, que le Parlement n'y voyant goutte, il a fallu qu'il ait fait une chambre exprès, qu'on appelle la Chambre d'O, à qui il en a laissé la

connoissance.

E Comte de l'enthievre en 1423 étoit proprietaire de l'Hotel de Clis-, son, compris maintenant dans l'Hotel de Guise; & comme alors il portoit les armes sous Charles VII, les Anglois le confisquerent, & leurs Commissaires sur le fait des confiscations, le louerent dix livres pariss.

Les Seigneurs de Pequigny, avoient leur Hotel à la rue du Roi de Sicile, qu'ils vendirent en 1399 à la Roche-Guyon, Chambellan du Roi & grand

Pannetier de France.

Archambault, Comte de Perigord, demeuroit en 1251 dans l'Hotel qu'Alphonse, Comte de Poitiers avoit bâti à la rue du Louvre, & en vendit la moitié sept cens cinquante livres tournois à Pierre de France, Comte d'Alençon.

Harlemin, Seigneur de Piennes, Chambellan de Charles VIII, achera en 1484 du President de la Driesche, l'Hotel d'Hercules, dont j'ai parlé

Les Comtes de Ponthieu logeoient vers la fin du treizième siecle à la rue de Bethisi, qui pour cela se nommoit encore en 1300, la rue au Comte de Ponthi, & même le carrefour de la rue de l'Arbre-sec où elle aboutit,

S

J'AI dit qu'en 1312 Marie de la Marche, Comtesse de Sancerre, avoit une maison de plaisance au saux-bourg St Marcel, que Philippe le Bel lui avoit donnée; & de plus, que le Connétable de Sancerre avoit son Hotel à la rue de l'Hirondelle, qu'il vendit trois mille livres, en 1397.

Charles de Savoisi, Chambellan, & en grand credit près de Charles VI; avoit son Hotel à la rue de Marivaulx, & à celle du Roi de Sicile, à l'en-

droit même qu se voit à present l'Hotel de Lorraine.

Cette maison étoit toute de pierre de taille, & qui pour sa grandeur, sa beauté & ses enrichissemens, pouvoit entrer en comparaison avec les Palais du Roi; mais parce que quelques-uns de ses domestiques, par malheur, vinrent à faire insulte à l'Université, lorsqu'un jour elle alloit en Procession à Ste Catherine du Val des Ecoliers, par Arrêt du Conseil du Roi, rendu en 1404, il fut dit que son Hotel seroit rasé, une parrie des materiaux ferviroit à payer les frais de la démolition, & que l'Eglise Ste Catherine auroit le reste; de plus, on le condamna à deux mille livres, & à d'autres peines qui font mentionnées ailleurs. A la fin néanmoins, ses amis firent tant, que le Roi fit prier l'Université de permettre au Roi de Navarre d'acheter cet Hotel, tant pour diminuer l'affront que recevoit Savoisi, que pour l'acquiter promtement des sommes ausquelles il étoit condamné; mais l'Université n'y voulut point consentir, & on n'en put obtenir autre chose que la conservation des Galleries bâties sur les murailles de la Ville, confiderables & par la varieté des peintures, & pour leur beauté admirable. L'Auteur de la Chronique Latine manuscrite de St Denys, pretend que l'Arrêt portoit que cet Hotel seroit abbatu au son des Hautbois & des instrumens de musique. L'Auteur d'une Chronique du tems, assure que Savoisi fut banni du Royaume, & excommunié; mais qu'en ayant obtenu l'absolution du Pape, il arma quatre Galeres, fit la guerre aux Sarrazins, revint à Paris, comblé de biens & de gloire, rebâtit sa maison qu'il ne put achever, & fit faire à trois lieues d'Auxerre, le Chateau de Signelai, par les Sarrazins mêmes qu'il avoit pris outre mer. Cependant, ni Juvenal des Ursins, ni Monstrelet, ni l'Arrêt du Conseil, ne font aucune mention de tous ces contes; mais tout au contraire, disent entre autres choses, que Savoisi fut condamné à donner deux mille francs, argent comprant, & fonder une Chapelle de cent livres de rente amortie; qu'on abbatit sa maison, & que les complices de l'injure faite à l'Université, eurent le fouet par les carrefours, firent amende honnorable, & furent bannis pour trois ans; mais qu'à ces conditions le Roi leva l'Arrêt, ou la mainmise sur sa personne par l'Université, & le mit hors de cours & de procès. Ils ajoutent qu'en 1406, à la faveur de la Reine, & après, qu'à la diligence de Savoiti, l'Université eût obtenu des Lettres du Roi, qui défendoient de transporter aucun argent hors du Royaume, ni en faire tenir à l'Anti-Pape Benedict, il rentra dans ses bonnes graces. Et ensuite, en 1406, le Roi par des Lettres du mois de Septembre, lui permit de rebâtir son Hotel, à quoi s'opposa l'Université, nonobstant les services qu'elle en avoit reçus; ce qui paroit par une inscription gravée sur de la pierre, dans la rue de Marivaulx, & élevée à côté du portail de l'Hotel de Lorraine; mais de nos jours couverte d'une muraille, par Nicolle, Duchesse de Lorraine. Enfin l'Université a tenu si long-tems son cœur, qu'elle n'a consenti au rétablissement de ce Logis, qu'en 1507 : avec tout cela, je ne sai si on doit ajouter soi à toutes ces choses; car je vois dans les Regitres du Temple, qu'en 1422, Jean Maximilien Sforce achera l'Hotel de Hhij Tome II.

Savoisi, & en paya les lods & ventes au Grand-Prieur de France; cependant voici l'inscription de l'Université, qui fera voir combien autresois elle étoit imperieuse, & à quel point elle abusoit de l'autorité qu'on lui

avoit laissé prendre.

Cette maison de Savoisi, en 1404, sut démolie & abbatue par Arrêt; pour certains sorfaits & excès, commis par Messire Charles de Savoisi, Chevalier, pour lors Seigneur & proprietaire de cette Maison, & ses serviteurs, à aucuns Ecoliers & Suppots de l'Université de Paris, en faisant la procession de ladite Université à Ste Catherine du Val de Ecoliers, près dudit lieu: avec autres reparations, sondations de Chapelle, & charges, declarées audit Arrêt; & a demeuré démolie & abbatue l'espace de cent douze ans, & jusques à ce que l'Université, de grace speciale, & pour certaines causes, a permis la réedification d'icelle: aux charges contenues & declarées ès Lettres sur ce faites & passées à ladite Université, en l'an 1517.

## T

UILLAUME de Melun, Comte de Tancarville, avoit son Hotel en 1422, à la vieille rue du Temple, dont les jardins regnoient le long de la rue des Rosiers, & ainsi occupoit une partie du Monastere des Filles Hospitalieres de St Gervais, quoiqu'il eut bien plus d'étendue. Ce Comte au reste, l'abandonna de sorte cette année-là même, que chacun en étoit maître; on levoit les portes, les senêtres, & on y faisoit son ordure; si bien que les voisins craignant qu'il ne servit de retraite aux voleurs & aux ennemis des Parissens, furent remontrer ceci au Chatelêt, afin d'y remedier.

Là-dessus, le Prevôt de Paris ordonna qu'il seroit sermé; ensuite les Anglois le consisquerent; & louerent huit livres parisis une grange qui en dependoit, & qui étoit tout vis-à-vis, au coin de la rue des Ecousses.

Îl subsistoit encore sous François I, & sut un de ceux que ce Prince, en 1543, par ses Lettres voulut qu'on demosît, afin d'être partagé en plusieurs places.

Ce même Tancarville au reste, avoit encore un autre Hotel de son nom, à la rue du Roi de Sicile, que le Cardinal de Meudon acheta, & commença à rebâtit, qui est ce que nous nommons à present l'Hotel St Paul.

Le Comte de Thorigni, en 1423, logeoit dans un Hotel qui lui appartenoit, accompagné d'un jardin, & attaché à l'Hotel de la Reine Blanche; il étoit à la vieille rue du Temple, & donnoit dans celle de Paradis. Les Anglois le confisquerent, ainsi que celui de Tancarville, & le louerent huit livres parisis.

## V

ES anciens Comtes de Vendosme ont eu trois Hotels, tant à Paris, qu'aux environs. Le premier, en 1309, étoit à la rue St Thomas du Louvre, où il y avoit un jardin. Le second en 1459, vis-à-vis l'Hotel de Rouen. Un troisséme, hors le faux-bourg St Honoré, appellé la Grange-batelliere; en 1473, il appartenoit à Jean de Bourbon, Comte de Vendosme; & comme c'est un sief qui releve de l'Archevêché, Jean Perot, Licentié en droit, Avocat au Parlement, & son Procureur, en sit soi & hommage pour lui, à Louis de Bello-monte, ou Beaumont, sils du sieur de la Forest, pour lors Evêque de Paris.

Le premier President de Verdun, a demeuré quelque tems à la rue de la Chanverrerie.

La Vieuville, Sur-Intendant des Finances, a fait bâtir l'Hotel d'Epernon.

Villequier, Chevalier de l'Ordre, & premier Gentilhomme de la Chambre, avoit en 1577, son Hotel à la rue des Poulies, qui porte encore le

nom de l'Hotel de Villequier.

Jean Juvenal des Ursins, Prevôt de Paris, si celebre dans l'Histoire de Charles VI, avoit son Logis derrière St Denys de la Chartre, qui porte encore le nom de l'Hotel des Ursins, & qu'on a divisé en rues, & couvert de maisons particulières; on dit que la Ville lui en sit present. Il est certain que tant qu'il sur Prevôt des Marchands, il demeura presque toujours à l'Hotel de Ville, ainsi que quelques-uns de ses devanciers & de ses successeurs. Et ce sur devant la porte de cet Hotel, qu'en 1394, les saux temoins, subornés par ses ennemis pour le perdre, vinrent là tout nuds, enveloppés simplement d'un drap, lui demander pardon à genoux, par ordre du Cardinal de la Lune, Legat à laure.

## X

A Comtesse de Xaintonge logeoit sous Philippe de Valois, à la rue du Louvre à l'endroit où les Prêtres de l'Oratoire ont leur Eglise & leur maison.

## Z

AMET, Baron de Murar, que la fortune prit plaisir de nourrir; & pour ainsi dire, de l'avoir toujours entre ses bras, sit bâtir l'Hotel Lamet, appellé maintenant l'Hotel de Les diguieres, sur une place & quelques vieux édifices qu'il avoir achetés de Kerneremoi, Chevalier de l'Ordre: c'est le plus grand qui sut alors à Paris.

Il est accompagné de deux grandes basse-cours, de galleries, d'étuves, de bains; de quantité de beaux appartemens, & sur tout d'un escalier dou-

ble, cstimé par sa singularité.

Enfin il le rendit si commode, & se rendit si agreable lui-même à Henri IV, & complaisant à son humeur, que sous son regne ce sur son Palais d'amour, ou comme j'ai dit ailleurs, la maison des menus plaisirs de ce Prince.

## 

#### PALAIS DES ROIS ETRANGERS.

A France de tout tems, aussi-bien que Paris, se sont acquis tant de nom par toute l'Europe, que les Princes souverains, les Rois, les Empereurs, & même les Papes, sont venus comme en soule & à l'envi, admirer l'étendue & la magnificence de cette Ville Capitale, & la splendeur d'un si grand Royaume. Dans les discours suivans je rapporterai les noms des Papes & des Princes souverains qui y ont sejourné, & l'assiette des Hotels où ils ont demeuré à Paris; dans celui-ci je ne parlerai que des Empereurs, & des Rois étrangers, & des Palais où ils ont été reçus.

Ce n'est pas le lieu de dire en quel Palais ont logé les Empereuts Romains, non plus que Charlemagne, Louis le Débonnaire, Lothaire, Louis II, & Charles le Chauve; car, comme ils étoient ou Rois de France, ou de la maison de France, j'ai dit dans un discours precedent, qu'on croit qu'ils n'en ont point eu d'autre que le Palais des Thermes, bâti autrefois par les Romains, & il y a apparence que Clovis y avoit demeuré, aussien que ses successeurs.

En 1201, Jean Sans-terre fut reçu à St Denys, & conduit dans l'Eglise en procession; ensuite Philippe Auguste l'amena à Paris, & le logea au Palais, où on lui fournit, & à toute sa suite, grande quantité de vins; de plus, il lui sit present de robes sort riches, de chevaux d'Espagne, &

même d'or & d'argent.

En 1259, Henri III, Roi d'Angleterre, son fils aîné & son successeur; y vint avec le Comte de Glocestre, & plusieurs autres Princes: au rapport de Nangis, il logea au Palais comme son pere, & alla à St Denys, où il fut reçu par les Religieux, revêtus de leurs chappes, & y demeura plus d'un mois; & pour lors donna à l'Abbayie une chappe d'or, & un vase d'or de grand prix: il y maria Beatrix d'Angleterre sa fille, à Jean II, sits de Jean I, Duc de Bretagne, à qui l'Auteur donne seulement la qualité de Comte: outre ce mariage, il y termina les grands disserends qu'il avoit avec St Louis, pour plusieurs grandes terres. Les conditions de cer accommodement surent, que Henri III cederoit au Roi toutes les prétentions qu'il avoit sur la Normandie, l'Anjou, le Maine, le Poitou & la Touraine; qu'en revanche le Roi lui donneroit le Perigord avec une grosse somme d'argent, à la charge de lui en faire hommage, ainsi que de la Guienne, du Limosin, de l'Agenois & de la Xaintonge.

Ce qu'il fit aussi-tôt en presence des Prelats & des Princes du Royaume. Mathieu Paris assure qu'il logea au Temple, & que dès-lors c'étoit un lieu si vaste & si plein de maisons, qu'il y en avoit asses pour une grande armée; cependant que la Cour de ce Prince étoit si grosse, que tout son monde n'y pouvant pas tenir, une partie alla chercher gîte vers la Gréve, & aux endroits les plus proches du Temple en ce tems-là, où ils se trouvetent si à l'étroit, que la plupart de leurs chevaux coucherent dans les

rues, ou en des lieux fort incommodes, & mal couverts.

Le Roi d'Angleterre traitta St Louis magnifiquement, avec tous les Grands du Royaume, dans la grande Salle du Temple; de plus, tint table ouverte à tous venants, même à tous les Pauvres, qui n'étoient pas en petit nombre, comme il ne s'en trouve que trop dans les grandes Villes. A la mode des Orientaux, les murs de la Salle étoient couverts de boucliers; entre autres s'y remarquoit celui de Richard premier Roi d'Angleterre, surnommé Cœur de Lion: un Seigneur Anglois l'ayant apperçu, pendant que les deux Rois dinoient ensemble, aussi-tôt dit à son Maître, en riant: Sire, comment avés-vous convié les François de venir en ce lièu se rejouir avec vous; voila le bouclier du magnanime Richard, qui sera cause qu'ils ne mangeront qu'en crainte, & en tremblant.

Je ne vois pas qu'en parlant de ces Rois, il y ait grand mal de faire mention de Lionne de Clarence, second fils du Roi d'Angleterre, qui allant épouser la fille de Galeasse, Comte de Milan, passa par Paris en 1368, & su logé au Louvre avec le Roi: ensuite de quoi les Ducs de Berri & de Bourgogne en userent avec tant de magnificence au dîné & au soupé qu'ils lui preparerent à l'Hotel d'Artois, qu'ils tinrent table ouverte à tous

venans.

Depuis ce tems-là, pas un autre Roi d'Angleterre n'est venu à Paris, hormis Henri V, & Henri VI, tous deux usurpateurs de la Couronne, & du titre de Roi de France; & de nos jours, Charles II, fils d'un Prince décapité par ses propres Sujets.

Quant à celui-ci sa demeure ordinaire a été au Palais Cardinal.

A l'égard des deux autres, comme ils étoient les Maîtres, ils ont logé, où bon leur a femblé, tantôt au Palais, au Louvre, & à l'Hotel St Pol; tantôt aux Tournelles, & à l'Hotel de Nelle dont j'ai parlé ailleurs.

Touchant les Reines d'Angleterre, Marguerite d'Anjou, veuve de Henri VI, après la defaite de son mati, jouit pendant sa vie de six mille francs de pension que le Roi lui donnoit, & de l'Hotel d'Orleans du fauxbourg St Marçeau, que Louis XI, heritier de la maison d'Anjou, donna depuis à Louer, Tresorier des chartes, & General des Aides. Peut-être pouvoir-elle être encore en possession des autres Hotels qui restoient alors des Ducs d'Anjou, & Rois de Sicile, ses predecesseurs, qui avoient vécu avec tant de splendeur.

#### ROIS DE SICILE.

HARLES Comte d'Anjou, frere de St Louis, est le premier Roi de Sicile de la maison de France; en 1266 le jour des Rois, il sur couronné à Rome Roi des deux Siciles. Le premier Palais au reste, que les Rois de cette race eurent à Paris, étoit l'Hotel de Sicile, à l'endroit même où nous voyons aujourd'hui l'Hotel de St Pol, au bout de la rue du Roi de Sicile, qui conserve toujours la memoire de ce Prince, & le nom de sa maison.

Charles le Boiteux, fon fils, Roi de Jerusalem, & son successeur au Royaume de Sicile, y demeura encore après lui; mais il ne lui appartint que jusqu'en 1292, qu'il le donna au Comte de Valois, son gendre, à la charge neanmoins que Marguerire de Bourgogne, seconde semme de son pere, y logeroit sa vie durant, & dans l'appartement même qu'elle y avoit toujours eu.

Les autres Rois de Sicile de la seconde race, ne se contenterent pas d'un seul Hotel. Louis, fils du Roi Jean, en avoit quatre à Paris, & deux à la campagne, qui étoient Bissestre & Cachant.

Quant à ceux de Paris, par le partage qu'il fit de ses biens en 1383, il les donna tous quatre à Louis, son fils ainé & son successeur au Royaume de Sicile, outre cela, Roi de Jerusalem, & d'Arragon. Ces Hotels étoient premierement l'Hotel d'Anjou, appellé tantôt l'Hotel d'Angiers, tantôt le Chatel d'Angiers; de plus l'Hotel de Boheme, autrement dit en ces tems-là, l'Hotel de Bahaigne: le troitiéme situé à la rue de la Tixeranderie, occupoit ce grand espace, couvert de maisons particulieres qui bordent la rue de la Poterie, & celle du Cocq, & qui s'étend jusqu'à la rue de la Verrerie. Ce fur là, au reste, que vinrent descendre après sa mort, son fils, & sa veuve en 1288, le jour qu'ils firent leur entrée à Paris, au milieu d'une foule de Ducs, de Prelats, & des Grands de France, & de Sicile: maison d'ailleurs si celebre dans l'Histoire du tems par les assemblées qu'y tinrent les Ducs de Berri, & de Bourbon, le Chancelier & les Conseillers d'Etat, pour accommoder le Duc d'Orleans avec le Duc de Bourgogne, Depuis elle passa à Louis XI avec la Provence, & quelques restes de la magnificence des Rois de Sicile; depuis elle fut vendue à divers particuliers. Un grand logis appellé la Maque, accompagné d'une très-grande salle, où on a fait autrefois tant de noces, & où en 1604 on établit la Manufacture de filer de l'or, façon de Milan, tout nouvellement alors introduite en France, ne faisoit qu'une fort petite partie de ce Palais Royal.

Le dernier enfin se trouvoit dans une partie de la rue d'Orleans, qui venoit de celle des Deux-écus, à la rue Cocquilliere, avant que Catherine de Medicis la rensermât dans son Hotel: Marie de Bretagne, sa veuve, &

Jeanne de France, Reine de Navarre, & femme de Philippe; Comre d'Evreux, mourut à Conflans, près de Charenton en 1349, comme il paroît par son epitaphe, qu'on voit à St Denys dans le chœur.

Blanche de Navarre, sa fille, semme de Philippe de Valois, avoit trois

Hotels à Paris, un à la rue de Paradis, un autre au fauxbourg St Marceau? le troisième à la rue de la Tixeranderie, qui après samort appartint à Pierre

de Navarre, Comte de Morrain, son neveu.

J'ai déja dit qu'en 1357, Charles de France, Regent du Royaume, pendant la prison du Roi Jean, ayant été contraint de recevoir à Paris Charles; Roi de Navarre, le flambeau fatal de la France, son beau-frere lui donna l'Hotel de Nesle, situé près du Pont-neuf, à la charge que mourant sans enfans mâles, il feroit réuni à la couronne. Cependant il y a grande apparence que cette donation n'eut pas lieu, puisqu'enfin ce logis ne passa point à Charles le Noble son fils & son successeur au royaume de Navarre.

En 1380, il en avoit un autre placé dans trois rues, savoir celle du

Chaume, celle des Bouchers, & la rue de l'Echelle du Temple.

Lui-même encore, aussi-bien que ses successeurs Rois de Navarre & Ducs de Nemours, en eurent un autre près de là, au coin de la rue de Paradis; où les Ducs de Guise ont un grand manege decouvert appellé la cour aux arbres. Louis XI le confisqua & l'unit à la Couronne avec les autres biens du compte d'Armagnac, Duc de Nemours, à qui il fit trancher la tête.

Ils en ont encore eu un long-tems près St Hilaire, nommé tantôt l'Hotel de Blois, tantôt l'Hotel d'Albret, qui fut adjugé en 1435, pardevant le Prevôt de Paris, au profit des Religieux de Ste Genevieve; faute de leur en avoir payé les lods & ventes, mais qui apparemment ne fut point delivré. Car en 1520, les Princes de certe maison en donnerent une partie aux Religieux de la Merci, pour y établir un College de ce nom-là, & dont il reste encore quelque édifice qu'on appelle la Cour d'Albret.

Antoine de Bourbon Roi de Navarre, & Jeanne d'Albret sa femme, ont

eu aussi deux Hotels à Paris.

Le premier dans la Cité à la rue Sr Christophe, dans un vieux logis de pierre de taille, dont la principale entrée est rehaussée de leurs armes ; l'autre au bout de la rue du Roi de Sicile, qu'on appelle maintenant l'Hotel St Pol, & autrefois l'Hotel de Sicile, comme j'ai dit auparavant:

Dès l'année 1572, ni l'un ni l'autre n'appartenoient plus à cette Princesse; car alors étant venue à Paris pour le mariage de son fils avec Marguerite de France, elle se retira à la rue de Grenelle à la maison de l'Evêque de Chartres, où elle monrut d'une inflammation de poulmon & d'une fiévre continue, causée, à ce que disent quelques-uns, pour s'être échauffée à courir de côté & d'autre, afin que tout fut prêt le jour des noces, & avoir de quoi faire les presens accoutumés. Il y en a qui tiennent que cela vint de gands empoisonnés que lui vendit un certain René Parfumeur, qui n'étolt pas apprenti à faire de tels coups, comme en ayant déja fait mourir bien d'autres, tant Princes que Princesses & de toutes qualités.

Au reste lorsque le Roi de Navarre son fils arriva, le Prevôt & les Echevins revêtus de leurs robes de livrées, accompagnés de quelques Conseillers & Bourgeois, habillés de leurs robes ordinaires & escortés de leurs Archers, Arbalêtriers & Arquebusiers à cheval, parés de leurs robes & hocquetons, l'allerent faluer & haranguer au Faux-bourg. Quantité de Princes & autres Grands Seigneurs vintent aussi au-devant, & tous lui tintent com-

pagnie jusqu'au Louvre, où il descendit & logea.

Pour ne rien omettre de tout ce qui regarde les Palais des Rois & Reines de Navarre, je suis obligé de remarquer que si Marguerite de France derniere Reine de Navarre, a eu deux enfans, à ce que dit Dupleix, & même le bruit en est rout commun, elle accoucha d'un à la premiere chambre de certain logis de la rue du Four, qui regarde celle des Deux-écus; chambre qui est Tome II.





pella l'Hotel de Behaigne, de Behaingue, tantôt de Bochaine & de Bohaigne, au lieu de dire de Boheme. Sous Charles VI, il conservoit encore tous ces noms, & ce sont ceux que les Historiens & les Chartes de ce siecle lui donnent, quoiqu'il appartînt alors à Louis de France Duc d'Orleans.

### ROI D'ARMENIE.

Les Tartares, qui de plus avoient massacré sa femme & ses enfans, arriva à Paris en 1385, où Charles VI, & toute sa Cour lui firent un très-

grand accueil.

Froissard qui y demeuroit alors, rapporte que le Roi lui donna la maison de St Ouen, la plus celebre & la plus superbe qui fût en France, & six mille francs de rente, pour soutenir sa dignité avec quelque éclat, outre cinq mille qu'il lui donna comptant, asin de se meubler & s'équiper. Il me faudroit trop de tems pour prouver combien cette somme étoit alors considerable; mais ensin s'il saut croire le même Froissard, quand il vint, il n'apporta avec lui pour tout bien qu'un grand cœur, beaucoup de merite & une haute reputation. Cependant Juvenal des Ursins, qui vit souvent ce grand Prince, assure que le débris de sa fortune n'avoit pas été si malheureux, qu'il n'eut sauvé quantité de bijoux precieux & même quelques tresors. Après cela je demanderois volontiers quelle soi on doit ajouter aux Historiens contemporains.

Au rapport de ces deux Historiens, aussi-bien que de tous les autres de leur tems, il sut mediateur de la paix entre la France & l'Angleterre; & sur ses remontrances, il sut envoyé de part & d'autre des Plenipotentiaires à Boulogne; mais ensin toute la peine qu'il avoit prise, demeura inutile par

l'arrogance des Anglois.

Il mourut en 1393 au Palais des Tournelles, qui appartenoit au Chancelier d'Orgemont, situé à la rue St Antoine, vis-à-vis l'Hotel Royal de St Pol, où nos Rois faisoient leur sejour ordinaire. On l'enterra aux Celestins à la maniere des Rois d'Armenie; ses amis & ses domestiques habillés de blanc, portoient des slambeaux de cire blanche; son corps couché sur un lit blanc, étoit vétu d'habits Royaux de la même couleur & sa tête ceinte d'une couronne d'or. A cette pompe sunebre assistement quantité de Princes, de Grands-Seigneurs & une infinité de peuple.

#### ROI DE PORTUGAL.

A LPHONSE V, Roi de Portugal, vint en France en 1476 implorer le secours de Louis XI contre Ferdinand, Roi d'Arragon qui lui avoit enlevé la Castille, & même Jeanne sa semme & sa niece à qui elle appartenoit.

On le logea à la rue des Prouvelles, dans la maison d'Herbelot, Marchand & Bourgeois de Paris. Il fut au Parlement avec le Chancelier entendre plaider Haste, Archidiacre de Paris & Avocat General, contre Brabant,

Avocat en Parlement & Curé de St Eustache.

Qu'on ne s'étonne pas ici qu'un Avocat General fût Avocat des Parties; en ce tems-là cela se faisoit, & ce n'est que de nos jours que les choses ont changé. Devant lui, sur reçu un Docteur en Theologie dans la grande Salle de l'Evêché. On le mena au Châtelet. Il se sit une procession du Recteur qui passa pardevant son logis; & ensin Gaucourt, Gouverneur de Paris,

lui tint toujours compagnie, & toujours fut traité magnifiquement chés lui.

#### ROI D'ECOSSE.

N 1536, lorsque Jaques V, Roi d'Ecosse, vint à Paris pour épouser Madelaine de France, fille de François I, suivant les Regîtres de l'Hotel de Ville, il sui logé à l'Hotel de Cluni, jadis l'Hotel des Thermes, dont j'ai parlé ailleurs; & cependant les Regîtres du Parlement portent que ce suit dans la maison Episcopale que le Prevôt des Marchands lui vint rendre sesdevoirs, & où il sut desrayé aux depens de la Ville tant qu'il y demeura, jusqu'au jour de son mariage. Quant à l'entrée qu'on lui sit, elle se voit dans le Ceremonial François.

#### ROI DE POLOGNE.

A demeure de Henri de France, Duc d'Anjou, lorsqu'il fut élu Roi de Pologne, étoit l'Hotel d'Alençon, nommé alors l'Hotel d'Anjou & maintenant de Longueville. C'est-là que du Guast, favori de ce Prince & Colonel general des six mille Gascons qu'il avoit promis de lever, sit apporter toutes les armes qui leur étoient necessaires.

Quand les Ambassadeurs arriverent pour le venir querir, il ne les logea point ailleurs; & ensin lorsqu'il partit; il sit present de cet Hotel, ainsi que j'ai dit, à Marguerite Reine de Navarre, qu'il aimoit à ce qu'on pretend plus qu'un frere ne doit, mais qu'elle n'aimoit pas tout-à-fait si éperduement.

#### LA REINE DE SUEDE.

HRISTINE Alexandre Reine de Suede, cette savante & jeune Heroïne, après avoir renouvellé dans notre siecle l'exemple de ces grands Princes, qui d'eux-mêmes sont descendus du trône, & ont soulé aux pieds le sceptre & la couronne, arriva à Paris en 1656 le six Septembre, la Cour alors étant à Compiegne; de sorte qu'elle sur logée au Louvre dans l'appartement du Roi, qu'on avoit paré des plus beaux meubles de la Couronne. Elle y reçut les complimens des Cours Souveraines, du Châtelet, de l'Hotel de Ville, & même de l'Academie Françoise. Chaque chef de ces compagnies porta la parole, hormis celui de l'Academie; car comme il étoit Chancelier de France & l'organe du Roi, Patru, Avocat en Parlement, que quelqu'un appelle le Quintilien François, sur choisi tout d'une voix pour faire la harangue.

On montra à cette Princesse les principales beautés de la Ville & ses raresés. On lui sit voir la Sorbonne, le Mausolée du Cardinal de Richelieu. Elle alla à la Bibliotheque du Roi, l'une des plus curieuses du monde, quoique ce ne soit pas la plus nombreuse. Elle vit le Palais Mazarin, qui lui sembla essacer par la multitude de ses meubles & de ses richesses, tout ce qu'elle

avoit vû en Allemagne & aux Payis-bas.

Ensuite elle passa en Italie, d'où étant retournée à Paris, elle demeura quelques jours au Palais Mazarin, & encore au Louvre dans l'appartement du Cardinal qui lui ceda la principale partie, mais non plus dans celui du Roi, ni même de la Reine, parce qu'ils les occupoient.

Bientôt après elle établit son sejour ordinaire à Fontainebleau, où elle sit tuer par Santinelli, son grand Ecuyer, dans la gallerie des Cerfs, & presqu'à sa vue, Monaldeski, grand Maitre de sa maison, en grand credit

auprès d'elle.

De ceux qui en recherchent la cause, les uns parloient de Monaldeski comme d'un sourbe, & c'est ce qui avoit porté la Reine à en user ainsa. D'autres l'accusoient d'avoir eu la langue un pen trop longue, & que s'a eut été plus discret, cela ne lui stat pas arrivé. D'autres qu'en effet ce n'éz toit qu'un vrai sourbe & un mal avisé & qu'il n'avoit eu que ce qu'il méritoit.

Mais laissant-là le mort, bien du monde trouvoir étrange le procedé de cette Princesse; & quoique quelques-uns pour l'excuser alleguent qu'une Reine peut par tout faire justice de ses domestiques, que la Reine de Suede en cette occasion ne devoit point avoir recours à personne non pas même aux Rois ni à l'Empereur; qu'elle s'étoit servie du seul moyen qui lui restoit de se faire justice; qu'en tous lieux elle étoit maitresse de la vie de ses gens; & qu'ensin par cet exemple de justice extraordinaire elle vouloit saire connoître qu'elle n'avoit point encore essacé toutes les traces de sa souveraineté passée.

Avec tout cela ceux qui trouvoient à redire à cette action ne pouvoient fouffrir telles raisons; & que quelque chose qu'on pût dire, cela sentoit son

Goth & fon Barbare.

#### LE ROI D'ETHIOPIE.

N a vu long-tems todet dans Paris un certain Zaga-Christ, fils, à ce ce qu'il disoit, d'un Roi d'Ethiopie depouillé de son empire & massa-cré avec une cruauté inouie.

Cet homme avoit été par tout payis, allant de Royaumne en Royaume, pour tacher de remedier à sa mauvaise fortune, sans trouver personne qui

voulût le soulager ni lui donner un abri.

D'abord qu'il fut à Paris il marcha par les rues avec quelque suite qui lui attiroit celle du peuple & des petits garçons. Depuis il a vécu un certain tems de quelques deniers de l'épargne, que lui faisoit delivrer bien petitement le Cardinal de Richelieu, pour montrer qu'il n'en tenoit pas grand compte, & qu'il le croyoit un imposteur. Ensuite ce secours lui manquant & n'ayant pas dequoi subsister, quelques Dames charitables prirent soin de lui, l'entretinrent en Gentilhomme dans une Academie, & lui firent apprendre ses exercices. A la fin il gagna sa vie à la sueur de son corps vigoureux avec d'autres Dames plus charitables, & en plus grand nombre. Il est mort miserable à Ruel, où il étoit alié faire sa cour au Cardinal de Richelieu; & pour lors un Bel-esprit composa cette Epitaphe.

Cy gist du Roi d'Ethiopie L'Original ou la Copie.



#### 

### EMPEREURS.

N 1377, Charles IV, Empereur, & Vencessas, Roi des Romains, vinrent à Paris, descendirent au Palais, & après logerent au Louvre & à l'Hotel St Pol, &c.

En 1400, Emanuel Paleologue, Empereur de Constantinople, que l'Aureur qui a écrit la vie du Maréchal de Boucicault, appelle Carmanoli, & que Bajazet Roi des Turcs avoit depouillé de la meilleure partie de son Empire, vint à Paris implorer le secours du Roi, & sut logé au Louvre,

où il apprit la nouvelle de la prise de Besita.

En 1415, l'Empereur Sigismond, à la priere du Concile de Constance, s'en allant en Arragon avec les Ambassadeurs du Concile, à dessein de parler tout de bon aux deux Antipapes, pour mettre sin au Schisme & redonner la paix à l'Eglise, en chemin faisant, il se trouva à Paris. La Chronique de Charles VI & de Charles VII, disent qu'il étoit accompagné de huit cens chevaux; qu'il entra par la porte St Jaques: ce que consirme Monstrelet, & qu'il logea au Louvre. Deux jours après qu'il sut arrivé, par deux sois, il traita à diné à l'Hotel de Bourbon, les Damoiselles & les Bourgeoises de Paris les plus honnêtes, & la derniere sois il leur sit present d'un jouet.

Avant que de partir, il fit savoir au Roi qu'il souhaitoit avec passion de faire la paix entre la France & l'Angleterre. Le Roi au reste & tout ce qu'il

y avoit de Princes le regalerent comme à l'envi.



## LIEUX HABITE'S PAR DES PERSONNES

sanctisiées, ou en reputation de sainteté.

E ne sai si un homme tel que moi, qui ne peut souffrir la Tradition; lorsqu'elle veut se mêler de parler d'Histoire, peut dire que Sr Denys, l'Apôtre de la France, a logé à Notre-Dame-des-Champs; & de plus, a été prisonnier à St Denys de la Chartre, près la prison du For-aux-Dames.

Et de même, que St Marcel, Evêque de Paris, naquit à la rue de la Calandre, devant S Germain-le-vieux, dans une petite maison, dont la porte est accompagnée des figures de St Marcel & de Ste Genevieve; & à cause de cela, c'est la seule de la Cité qui paye cens & rentes aux Chanoines St Marcel, quoique ce ne soit que depuis 1230, que les Templiers leur en firent le transport.

Je devrois encore bien moins dire que Ste Genevieve a demeuré dans l'Eglise de Ste Genevieve des Ardens, puisqu'il n'y a que le petit peuple qui l'assure, ni pareillement qu'elle soit morte sur la Paroisse St Jean, à un certain Monastere de Filles, qu'elle avoit fondé: quoiqu'un Religieux de Ste Genevieve, du neuvième siecle, lo rapporte au Livre qu'il a fait

des miracles arrivés après la mort de cette Patrone de Paris.

Pour ce qui est de St Landri, qu'on met au nombre de nos Evêques, bien que jamais il n'ait été Evêque de Paris, comme l'ont prouvé les sieurs Launoy & les Valois; quelle apparence de croire qu'il ait fondé l'Hotel-Dieu dans la maison où il demeuroit? puisque personne jusqu'à present n'a pu decouvrir l'origine de ce celebre Hopital.

Du reste, on ne doute point que Gregoire Evêque de Tours, illustre & par ses ouvrages & par sa sainteté, n'ait logé à St Julien le Pauvre; car il le dit lui-même au sixième livre de son Histoire.

Chacun sait que St Eloi Evêque de Noyon, sonda un Monastere de trois cens silles, qu'on appelle encore le Prieuré de St Eloi, & cela dans une maison qu'il devoir à la liberalité de Dagobert, ainsi qu'il se voit dans sa vie écrite par St Ouen.

Tout le monde croit que St Merri finit ses jours au lieu même où depuis a été bâtie l'Eglise de St Merri; ce que Usuard rapporte, & après lui Vin-

cent de Beauvais, & l'Auteur de la vic de ce grand Saint.

Enfin on tient que St Severin, Moine Solitaire ou Reclus, a fait une longue penitence à l'endroit même où est à present l'Eglise St Severin; & même Usuard prétend qu'il mournt à Paris le vingt-trois Novembre; mais comme les uns tiennent qu'il vivoit sous Childebert, & que d'autres le nient; à tout hazard je l'ai voulu placer ici.

Je laisse là le Pere du Beuil & du Saussai, Evêque de Toul, qui veulent à toute force que St Fiacre & St Josse ayent logé dans l'Eglise St Josse, bien que tous deux peut-être ne soient jamais venus à Paris; & que d'ailleurs l'Eglise de St Josse est moderne, & bâtie sur les ruines de quelques maisons particulieres.

A l'égard de St Ignace & de St François-Xavier; l'un & l'autre ont logé

& étudié au College de Ste Barbe.

Je ne veux pas ici oublier le Pere Bernard, si renommé pour se vie éxemplaire, que nous avons vu demeurer à la rue de la Harpe, dans une petite maison attachée à un jeu de Pauline couvert, vis-à-vis la Fontaine de Cluni, & où même il est mort.

Voila tout ce que je sai des personnes saintes, ou mortes en opinion de

sainteté, qui ont logé à Paris.

### 

## LIEUX A PARIS OU DES PAPES ONT LOGE.

ANS les murs de Ste Genevieve se voit une porte de Ville slanquée de deux tours, que le peuple appelle la Porte Papale, sans qu'on en sache la raison; car même je ne pense pas qu'on l'ait jamais ouverte. Elle sut saite sous Philippe Auguste, bien long-tems après cet Alexandre III, qui vint en cette Ville; or depuis lui, aucun Pape n'a passé par cette porte-là, & même il n'en est point venu à Paris. Ce pourroit être la porte, par où les Legats saisoient leur entrée à Paris.

Le premier Pape que jamais les François ayent vu à Paris dans les premiers siecles de la Monarchie, est Etienne III, lorsqu'il vint implorer le secours de Pepin contre Haishilphe Roi des Lombards, qui s'étoit emparé des terres de l'Eglise. Par une lettre qu'il écrivit à l'Abbé Reginon il paroît qu'il y sut fort malade, d'où s'étant retiré à St Denys pour prendre l'air, son mal le reprit, & le mit si bas, qu'il se vit abandonné des Medecins, neanmoins il ne laissa pas d'en guerir, mais par un pur miracle.

Calixte II, y vint depuis vers l'an 1119, & c'est lui qui accorda à l'Abbé de Vendosme, le privilege que le savant Pere Syrmond a raporté dans ses Notes sur les œuvres de cet Abbé; mais nous ne savons point où il de-

meura.

En 1131, du tems de Louis le Gros, Innocent II étant passé en France pour lui demander son assistance contre l'Antipape Anaclet, le Roi le reçut avec tant d'honneur, que lui, la Reine & leurs enfans, allerent au devant jusqu'à St Benoit sur Loire, & lui baiserent les pieds. A leur exemple, le Roi d'Angleterre vint à Chartres lui rendre aussi ses devoirs, &

se jetta tout de même à ses pieds, l'assurant encore de sa protection Il celebra la Fête de Paques à St Denys avec tant de solemnité, que j'ai bien voulu en grossir mes preuves, & la rapporter tout au long, telle qu'elle se lit dans Suger. Trois jours après il vint à Paris, & on dit qu'il institua la Fête de Ste Genevieve des Ardens, mais on ne sait point où il logea; ensuite après avoir visité la plupart des Eglises du Royaume, il établit sa demeure à Compiegne & à Auxerre.

Eugene III, au retour de Reims où il avoit tenu un Concile, vint aussi à Paris; le Roi, l'Evêque, le Clergé, & toute la Ville, furent au devant, & le conduisirent à Notre-Dame; ceux de Montmartre tiennent qu'il dédia leur Eglise, & les Religieux de Ste Genevieve de leur côté, qu'il logea dans leur Abbayie; mais enfin il est certain qu'un jour y voulant officier pontificalement, un tel differend survint entre ses gens & les Chanoines, que le Roi pensant saire cesser le desordre, recut un coup de poing

Alexandre III sit aussi son entrée à Paris en 1162, où il passa le Carême, & celebra la Fête de Paques; peut-être dedia-t-il l'Eglise St Germain des Prés, & prêcha le même jour au Pré aux Clercs, ainsi que veulent les Religieux. Mais on n'est pas encore plus savant, non plus que des autres, touchant le lieu où il logea. A son occasion je ne trouve pas qu'il soit hors de propos de parler de ses neveux, l'un nommé Jean, l'autre Roger, créé Cardinal en 1178; & le dernier, Blaise, tous trois ses Chapelains, qu'il envoya à Paris en 1162, pour étudier, & s'acquerir une connoissance parfaite de tout ce qui regarde la discipline de l'Eglise, avec des Lettres de recommandation au Chapitre de la Cathedrale, si obligeantes, qu'il le prioit de les recevoir dans les maisons du Cloître, quoiqu'il pût en user autrement & avec autorité, & même le dispenser de son serment, & du statut qu'il lui en donnoit, de n'y admettre que des Chanoines; mais bien plus, sa modestie sur si grande, qu'il ajouta qu'au cas qu'ils lui accordassent ce qu'il leur demandoit, leur devotion en seroit beaucoup plus meritoire.

Enfin il est certain que Boniface IX, bien avant que d'être Pape, comme n'ayant encore que les Mineurs, vint faire ses études à Paris, & demeura encore au Cloître Notre-Dame, où il fut entretenu par le Chapitre; ce qu'il reconnoit lui-même dans une Bulle de l'année 1400, en ces rermes: Que l'Eglise de Paris, comme une bonne mere pourroit saire à ion fils, lui avoit presenté la mamelle, & nourri de son propre lait, outre les autres graces & tant de bienfaits, dont elle l'avoit honoré.

Mais aussi qu'on ne m'accuse pas d'avoir oublié l'arrivée d'un autre Pape, en 1338, qui pourrant n'est fondée par quelques gens, que sur une épitaphe Latine de ce tems-là, dressée aux Cordeliers, contre un des piliers de l'Eglise, où il est fait mention de la semaine des deux Jeudis, ce qui a peut-être donné lieu au proverbe : Il payera ses dettes la semaine des trois Jeudis, trois jours après jamais. Afin, dis-je, qu'on ne m'accuse pas d'avoir oublié cette belle histoire de la semaine des deux Jeudis, c'est que même je ne ferai aucune difficulté d'avouer en ceci mon ignorance; & qu'enfin il faut un autre Oedipe que moi pour développer cette énigme. Car d'alleguer avec le peuple, que cerrain Pape voulant faire son entrée à Paris un Jeudi, & que ce jour-là comme il ne fit que pleuvoir, il remit la partie au Vendredi, ordonna que tel Vendredi seroit appellé Jeudi, & qu'on mangeroit de la viande pour rendre cette solemnité plus remarquable, ce seroit s'arrêter à un conte de vieille, qui n'a jamais été inventé que pour amuser, ou endormir les enfans, n'ayant autre fondement qu'un voyage pretendu de Benoit XII, qui n'est jamais venu à Paris : ce conte de vieille neanmoins, est ce que les vieilles gens croyent lire dans cette ancienne épitaphe des Cordeliers, que voici, & que je serois bien aise qu'on m'eur expliquée. .....

Hic

Hic Nicolaus felicis Mimi de fancto Quirico, Civis civitatis Senarum, qui obiit anno Domini M CCC XXXVIII, aie Dominicà, duobus Jovis mensis Augusti.

#### HOTELS DES CARDINAUX.

DIERRE Bertrand, Evêque d'Autun, Cardinal, & de plus si renommé sous Philippe de Valois, pour avoir defendu avec tant de vigueur & de reputation les droits de l'Eglise contre Pierre de Cugnieres, demeuroit à la rue St André des Arts, au lieu même où il a fondé le College du Cardinal Bertrand. De plus il eut un autre Hotel composé de plusieurs logis particuliers qu'il acheta, & appellé la grande & la petite Savoie, qu'il fit bâtir à la rue du Noyer, si spacieux au reste qu'il s'étendoit à celle des Quatre-fils, celle de l'Echelle du Temple & à la rue du Chaume de côté & d'autre. Depuis en 1374, Jean de la Grange, Grand Prieur de France & Seigneur temporel des rues où il étoit assis, lui accorda sa vie durant, la permission d'élever à la rue du Chaume une grande gallerie de communication qui conduiroit de l'un à l'autre logis; & même il y a grande apparence qu'il continua la même grace au Duc de Berri, au Comte de Savoie, à Montagu, souverain Maître d'Hotel de Charles VI, & à la plupare de ceux à qui cette maison appartint jusqu'en 1433 & 1436. Quoi qu'il en foit en 1433, en vertu du privilege aux Bourgeois, & d'une adjudication par decret, le Prevot de Paris delivra cet Hotel au Grand Prieur, pour les rentes de fonds & de terre qui ne lui avoient point été payés par les proprietaires pendant plusieurs années; & ordonna depuis par une autre Sentence de l'année 1436, qu'il seroit loué, & les deniers qui en proviendroient employés aux reparations.

Brande de Charillon, Cardinal & Evêque de Lisieux, l'un des Emissaires de Henri Roi d'Angleterre & en grande consideration auprès d'Innocent VII & de Gregoire XII, demeuroit en 1423 à la rue St André contre

l'Hotel du Comte d'Eu

Simon de Cramault, presque aussi celebre sous le Regne de Charles VI. qui de Maître des Requêtes devint Chancelier du Duc de Berri, Evêque de Poitiers, d'Agen, de Bezieres, de Carcassonne, d'Avignon, enfin 'Archevêque de Reims, Parriarche d'Alexandrie & Cardinal, avoit une maison à la rue Poupée, qu'Henri, Roi d'Angleterre & usurpareur de la France, confisqua en 1423 & donna à Branlart Conseiller au Parlement, en haine de ce qu'il n'avoit point voulu abandonner le parti de Charles VII. Outre ce logis il en avoit un autre au fauxbourg St Marceau à la rue Moufetard, dont les ruines conservent toujours le nom, & qu'on appelle encore le Patriarche. C'étoit apparemment une maison de campagne où il venoit se divertir, & encore afin d'être proche de la Cour quand le Roi se retiroit en ce quartier-là pour prendre l'air. Depuis elle appartint au Cardinal Bertrand, Patriarche aussi-bien que lui, mais de Jerusalem, & qu'il donna avec cinq cens livres de rente pour augmenter la fondation du College de St Michel. Ce logis enfin nommé tantôt Patriarche simplement & tantôt du Patriarche, est cette même maison si renommée dans l'histoire de Charles IX, où les Huguenots par sa permission faisoient leur prêche & la Cene, & d'où en 1561 ils sortirent en surie le jour de St Jean l'Evangeliste pour piller St Medard & maltraiter les Paroissiens qui s'y trouverent.

Pierre de Foix, surnommé le jeune, pour le distinguer de son grand oncle, qui n'étoit pas moins illustre que lui, traita magnifiquement en 1478, à l'Hotel d'Estampes près la Bastille, le Duc & la Duchesse d'Orleans, le Vicomte & la Vicomtesse de Narbonne, les fils du Comte de Vendosme & du Duc de Cleves, avec toutes les Dames & les Seigneurs de leur suite. Le lendemain, Charles, Archevêque de Lion, Cardinal de Bourbon, les

Tome II. K

regala encore plus magnifiquement dans la gallerie du petit Bourbon. Comme ce Prince aimoit la bonne chere, à comptet tous les festins superbes qu'il a fait au petit Bourbon, on pourroit avec raison l'appeller le grand Traiteur de son tems. Et de fait en 1480, il y traita splendidement le Cardinal St Pierre ad vincula. Legat à latere, venu en France pour faire la paix entre le Roi & le Duc de Bourgogne. Depuis en 1482, les Ambassadeurs de l'Archiduc d'Autriche, envoyés en France pour conclure la paix & le mariage de Charles Dauphin & de Marguerite d'Autriche, surent surpris de sa magnificence, de la façon qu'il les y regala. En 1483, il y sit encore grande chere à Anne de France, Duchesse de Beaujeu, le jour qu'elle y sit son entrée en qualité de sille du Roi, pour de-là aller recevoir en Picardie Marguerite d'Autriche qu'on devoit mettre entre les mains de son mari.

Je laisse-là bien d'autres festins, & tous superbes, qu'il seroit ennuyeux

de raporter, outre qu'il ne font rien à mon sujet.

Je ne dirai point encore que Louis, Cardinal de Bourbon, Archevêque de Sens, mourut dans le même Palais; mais seulement qu'à sa pompe sunebre, le Parlement qui y assista, dessendit aux Huissiers de la Cour des Aides d'y porter des baguettes sur peine de cinq cens livres d'amende; que la Chambre des Comptes marcha à la gauche du Parlement, quoique la Cour hii eut fait dessenses de prendre ce rang-là à peine de dix mille livres; & ensin que les Chanoines de St Germain, parce que l'Hotel de Bourbon est situé dans leur Paroisse, voulant aller les derniers, & chanter au prejudice du Chapitre de Notre-Dame, qui s'étoit trouvé à ses sunerailles accompagné de toutes les Paroisses: le Chantre alors escorté de ses Bedaux, les contraignit à grands coups de poings de marcher devant & de ceder la

place à l'Eglise Cathedrale.

Quant à Charles, dernier Cardinal de Bourbon, il mourut dans la Maifon Abbatiale de St Germain des prés, qu'il avoit fait bâtir en 1586 à la
place de l'ancienne, où ses devanciers avoient toujours demeuré; & c'est
ce grand corps de logis de brique & de pierre que nous y voyons maintenant, qui du côté de la cour est enrichi d'un portique, & du côté du jardin d'une gallerie, ou longue & large serre entourée de têtes de Cerss admirables pour leur singularité; les unes sont d'une grandeur & d'une grosseur
demesurée; les autres jettent tant de bois & de branches, qu'à peine les
peut-on compter; les unes sont des plis & des replis, des tours & des détours, mêlés si artistement; les autres s'épandent & s'élargissent d'une maniere si érrange; & toutes en un mot sont si disferentes & si bizarres, qu'il
semble que la nature ait pris plaisir à badiner avec leur bois & faire parade
de ses caprices.

Mais pour reprendre l'ordre chronologique que j'ai quitté, afin d'assembler en un les Hotels des Cardinaux de Bourbon, de crainte de tomber dans

des redites importunes, qui sans cela étoient inevitables.

Jean Balue Évêque d'Angers & d'Evreux, Cardinal du titre de Ste Suzanne, que la fortune pour ainsi dire n'éleva que pour le terrasser, & ne terrassa que pour le relever, eut deux Hotels à Paris: l'un dont presentement il ne reste aucune marque, terminoit ce cul de sac que nous appellons la rue Picquet ou la rue Novion, & s'étendoit jusqu'à la rue & à la Fontaine Ste Avoie: l'autre qui subsiste encore presque tout entier, est assis à la rue de l'Homme-armé. On croit que Jaques Cœur, le plus riche homme de son siecle, & dont on m'a fait voir les armes dans les vitres de son tems, & en quelques autres endroits du logis, le commença & même y demeura quelques années; mais on ne doute point que le Cardinal Balue ne l'ait achevé: & de plus il est certain que le President Barillon y a logé fort longtems. C'est un vieux logis au reste, fait au premier étage de pierre de taille bien liées & bien cimentées, & aux autres de briques éclatantes & plombées, comme disent les Artisans, mais dont le tems a mangé & emporté

l'éclat en plusieurs endroits. Cette lueur apparemment donna dans la vue alors, pour ne savoir pas qu'elle venoit d'une couche de plomb & de cuivre étendue sur les briques, & que routes les terrines & les plats plombés

par dedans ne sont luisants que par ce moyen-là.

Après tout je pense avoir lû quelque part que la magnificence de cette mailon sut un des crimes qu'on imputa, tant à Balue qu'à Jaques Cœur, lorsque Charles VII, & Louis XI leur firent saire leur procès; car ensin cette pretendue magnificence ne peut être sondée sur l'Architecture qui est purement Gothique & sort simple; si bien que, quand je viens à considerer que celui qui a commencé cette maison, est un des plus tristes exemples qui se voyent dans l'histoire de la vicissitude des choses de ce monde; que celui qui l'a achevé a été toute sa vie comme le jouet de la fortune; & qu'ensin le President Barillon, que nous y avons vu demeurer a été consiné, & est mort miserablement à Pignerol, la derniere Ville de guerre, & frontiere du Royaume, je ne sai si je ne dois point dire qu'il se trouve de la fatalité par tout, aussi-bien dans les choses inanimées, que dans les personnes & dans les familles.

André d'Epinai, Archevêque de Lion, puis de Bordeaux, & enfin Cardinal, mais si recommandable dans l'histoire de Charles VIII, & à la bataille de Fornoue, pour y avoir toujours tenu compagnie au Roi, avec sa mitre, son surplis, & un morceau de la vraie Croix, avoit son logis sur le quai des Celestins près de l'Hotel de la Reine, & mourut en 1500, dans l'Hotel des Tournelles, comme on l'apprend de son Epitaphe qui se

voit encore dans les Celestins.

Guillaume Briçonnet aussi Cardinal, & non moins zelé pour le service de Charles VIII à Fornoue, qu'André d'Epinai, où il se trouva armé de pied en cap, à la tête des Ecclesiastiques; mais bien plus, que quelques-uns appellent l'ame & l'oracle de ce Prince, demeuroit à la rue des Deuxportes, dans une grande maison où avoient logé auparavant les Comtes d'Auxerre, le Chancelier de Corbie, & le brave Tannegui du Chastel. Ce Cardinal a fait bâtir dans le Cloître la maison de l'Evêque de Meaux, où se voyent ses armes.

J'ai dit en parlant des Hotels des Chanceliers, qu'Antoine du Prat Chancelier de France, Cardinal & Legat à latere, possedoit l'Hotel d'Hercules, dont il a été fait mention tant de fois; & de plus une maison de plaisance

à Venves, où se voyent encore ses armes.

Là même j'ai fait savoir encore que Jean Bertrandi, Garde des Sceaux, Archevêque de Sens, que son merite éleva aux plus éminentes dignités, avoir en 1558, une maison de plaisir atrachée aux murailles de Paris,

au lieu même où depuis on a fait la rue des Francs-bourgeois.

Les Cardinaux de Guise & de Lorraine ont acheté, l'un l'Hotel de Laval, pour le rensermer dans l'Hotel de Guise, & a logé dans une grande maison bâtie au bout de la rue Piquet, ou de Novion, qui s'étendoit jusqu'à la rue Ste Avoie; l'autre a fait bâtir le corps-de-logis neuf de l'Hotel de Guise, qui regne sur la rue du Grand-chantier, & celle des Quatre-fils.

Antoine Sanguin, élevé aux dignités de Grand-Aumônier, & de Cardinal, sous le nom de Cardinal de Meudon, par la Comtesse d'Estampes, sa cousine, & Maitresse de François I, sit commencer en 1559, l'Hotel de Meudon, que nous appellons maintenant l'Hotel de St Pol, & que le Cardinal de Birague sit continuer, dont j'ai parlé à l'occasion des Hotels des Chanceliers.

Jean Cardinal du Bellai, le Restaurateur, ou l'introducteur des Lettres en France, sit faire le Chateau de St Maur, que Catherine de Medicis a fait démolir & rebâtir si superbement.

Charles d'Angennes, Evêque du Mans, Cardinal de Rambouillet, le fleau, Tome II.



Chanoines, à qui il restitua la dignire d'Abbé qu'il leur avoit prise. Quelque tems après sa mort, ces Reformés ici firent abbatre sa maison, de crainte qu'elle ne tentât quelque grand Seigneur, & même asin d'effacer toutes les traces qui restoient à leurs Abbés Commendataires.

Jules, Cardinal Mazarini, qui a si long-tems maitrisé la Cour & le Royaume, avoit son Palais à la rue neuve des Petits-champs, entre la rue Vi-

vien & celle de Richelieu.

Chacun y a admiré, & y admire encore la magnificence des Sallons, des Galleries, de la Bibliothèque, de l'Ecurie, des apparremens, sans parler de la multitude choisse des bustes, des statues, des tableaux, des livres, des emmeublemens & de leur ordonnance.

Tout le monde y remarque une certaine grandeur qu'il avoit apportée d'Italie, & qui n'est point encore entrée dans les maisons particulieres, non pas même dans les Royales; & quoique ce Palais consiste en plusieurs Logis entassés consusément les uns dans les autres, il ne laisse pas neanmoins d'être une des merveilles de Paris, & de la France.

# HOTELS DES ARCHEVEQUES.

OMME Paris est la Capitale du Royaume, ayant à parler ici des Hotels Archiepiscopaux, je commencerai par celui de son Archevêque, quoiqu'il ne prenne cette qualité que depuis l'année 1612.

Ceux qui prennent l'Eglise Collegiale de St Marcel pour l'Eglise Métropolitaine de Paris, ne savent point, & ne sauroient nous apprendre en
quel lieu nos premiers Evêques logeoient. On tient à la verité, mais par
tradition, qu'ils avoient une maison de plaisance au faux-bourg St Marceau,
au bout de la rue Mousseard, près de la fausse porte, à l'endroit même appellé maintenant les Gobelins, à cause de Jean Gobelin, homme celebre
pour la teinture en écarlatte de son nom, & de son invention, & pour
avoir changé le nom de la riviere de Bievre, en celui de riviere des Gobelins: & de plus a jetté les sondemens d'une famille qui remplit les premie-

res charges du Parlement, & des autres Cours Souveraines.

Il est très-certain qu'ils ont un logis de plaisir à Gentilli depuis fort longtems qui appartient encore à l'Archevêque; & de plus un autre à St Cloud, que St Cloud lui-même, petit-fils du Grand Clovis, donna à l'Eglise de Paris avec le village & la Seigneurie. Outre ceci il est encore certain que lorsque Jean, Cardinal du Bellai, secularisant l'Abbayie de St Maur, Ordre de Saint Benoît, l'eut convertie en Doyenné, & unie à son Evêché avec tout le revenu & les benefices qui en dependoient, il y fit bâtir une autre maison de plaisance qui passa à Eustache du Bellai, son neveu, & son fuccesseur, mais que Guillaume Violle, après lui abandonna en 1564, ou environ, à Catherine de Medicis, aussi-bien que le droit de nommer, & de presenter aux Vicaires, Prebendes, Canonicats, & à toutes les autres dignités, hormis à celle du Doyen, qu'il se reserva à lui, & à ses successeurs Evêques, aussi-bien que la jurisdiction ordinaire sur le Chantre, les Chanoines, & le Chapitre. En compensation, cette Princesse promit de procurer l'union, tant de l'Abbayie St Magloire, que de tous les Prieurés, & Benefices reguliers, & conventuels qui en dépendoient, à la Manse de fon Evêché, & de lui donner encore la Baronnie, Terre & Domaine de Leuroux en Berri: en tout cas, dans neuf ans, quelque autre terre de feize cens livres de rente à dix lieues à la ronde de Paris. Pour examiner l'affaire, & l'autoriser, Pie IV nomma Louis de Loraine en 1564 Cardinal de Guise, Archevêque de Sens, en qualité de Metropolitain, comme en ce tems-là il l'étoit encore, & qui fit l'échange à ces conditions. Qu'avant les neuf ans expirés la Reine retiretoit la Baronnie de Leuroux, & donneroit à Violle, ou à son successeur, qui sur Pierre de Gondi, la Terre d'Hermentieres de treize cens livres de revenu, & cinq cens livres de rente sur l'Hotel de Ville.

Depuis en 1574 le Cardinal Pellevé, successeur du Cardinal de Loraine à l'Archevêché de Sens, eut ordre de Gregoire XIII, d'accepter ce retrait, & le tout fut enregîtré au Parlement en 1581. Tandis que ces choses se passoient, la Reine cependant avoit sait ruiner la maison de plaisance de l'Evêque, & élevé sur ses ruines le superbe Château de St Maur, & peurêtre même fut-ce en ce tems-là que les Evêques de Paris de leur côté firent faire leur maison de Noisi le Grand, où Pierre, Henri, Jean François, & Jean-François-Paul de Gondi, ont été si souvent prendre l'air. Car il ne faut pas mettre ici parmi les maisons de plaisance de nos Prelats celle de St Cloud, qui maintenant appartient au Duc d'Orleans, & qu'on appelloit autrefois Gondi, parce que Jerôme Gondi, l'un des plus riches, & des plus fameux Financiers de son tems, l'avoit fait bâtir, & qu'elle a depuis appartenu à ces Evêques que je viens de nommer, qui étoient de la même famille. Mais où m'ont emporté ces maisons de campagne, qui toutes sont modernes? & pourquoi n'avoir pas commencé par celle de Paris où Raguemadus recueillit Fredegonde avec ses tresors, après l'assassinat de Chilperic, & dont l'antiquité m'avoit porté principalement à mettre à la tête des maisons Archiepiscopales, celle de l'Archevêque de Paris.

Du tems de Louis VIII, & de Philippe Auguste, l'Evêque Maurice ruina & rebâtit non seulement la vieille Eglise de Notre-Dame, mais aussi l'ancien logis de ses predecesseurs, cependant depuis, entre ceux qui lui ont succedé, il s'en trouve qui n'ont pas laissé d'avoir à Paris d'autres Hotels Episcopaux; & de fait, Hugue de Besançon avoit le sien à la rue des Amandiers en 1326. Guillaume de Chanac, son successeur, logeoit à la rue de Bievre, & donna son logis pour la fondation du College de Chanac, ou de St Michel. Pierre d'Orgemont, Chancelier du Duc de Berri, herita de l'Hotel des Tournelles qui appartenoit au Chancelier d'Orgemont, son pere, & le vendit au Duc de Berri, son Maître. Girard de Montagu n'avoit pas seulement une maison à la rue des Marmouzets, au coin de la rue de la Licorne, mais encore à la rue St André des arts, au coin de celle de Vil-

lequeux, que je ne connois point.

Pour revenir à la maison Episcopale que sit rebâtir l'Evêque Maurice, après avoir jetté par terre l'ancienne; d'Orgemont depuis sit construire le logement qui regne le long du jardin, & de la Cour, & qui regarde sur la riviere.

Etienne Poncher entreprit le bâtiment qui est à l'opposite de l'Eglise, &

où est la geolle avec d'autres édifices.

François Poncher & Pierre, Cardinal de Gondi, ses successeurs, éleverent les autres bâtimens sur les ruines de quelques maisons canoniales: mais ils n'ont rien fait de plus considerable que la grande salle, où l'on donne les Ordres, & la Consirmation: & où le Parlement s'est tenu quelquesois; & ensin où se sont faits tant de sestins Royaux, aux mariages, & aux entrées de nos Rois.

La plus ancienne maison d'Archevêque que nous ayons à Paris, après celles dont je viens de parler, est la maison de l'Archevêque de Sens, & étoit située sur le quai des Celestins. Etienne Requard la fit bâtir, & par son testament de l'année 1309, la legua à ses successeurs Archevêques, avec quelques terres qu'il avoit acquises à Villeneuve, à la charge de donner vingt francs tous les ans aux Vicaires de leur Eglise, afin qu'ils pussent vivre & s'entretenir plus honnêtement.

En 1365 Guillaume de Melun la vendit à Charles V onze mille cinq cens francs, & se chargea d'acheter de ces deniers-là l'Hotel d'Hestomenil,

que maintenant nous appellons l'Hotel de Sens. Urbain V néanmoins, ne voulant point approuver cette vente, commit l'Evêque de Paris, avec celui de Beauvais, & l'Evêque de Chartres, pour échanger cette maison avec des rentes. Ces Commissaires donc, l'ayant sait priser par des Experts, qui l'estimerent valoir bien de revenu trois cens livres parisis, y compris un autre logis dans la Ville, & pareillement amorti; il fallut que le Roi achetât & amortît l'Hotel d'Hestomenil, pour servir de demeure aux Archevêques; avec un fort, des étangs, bois, prés, terres & maisons situés près la ville de Sens, & estimés trois cens livres de rente: de sorte qu'à ces conditions Urbain V, en 1368, ratifia cette alienation. Depuis, Tristan de Sallazar a fait rebâtir cet Hotel de sond en comble.

J'ai lû quelque-part que Marguerite de France, Reine de Navarre, a demeuré dans cette nouvelle maison, & que suivant une déliberation saite dans l'ancien Hotel de Sens, en presence du Roi Jean, ce Prince en 1360, à son retour d'Angleterre, ordonna à Compiegne qu'on seroit plusieurs

monnoies.

En 1317, Bernard de Farges, Archevêque de Narbonne, donna pour la fondation du College de Narbonne, l'Hotel qu'il avoit à la rue de la Harpe.

En 1318, Pierre de Savoie, Archevêque de Lion, donna entre viss à Guichard de Baujeu, son Hotel qui étoit situé à la rue des Cordeliers, & tout devant la porte qui aboutissoit à l'Hotel de Reims. Il avoit une autre maison de plaisance au faux-bourg St Marceau, dont Philippe de Valois se saisit pour se payer d'une somme considerable que ce Prelat lui devoit, & qu'il donna en 1335, à Blanche de Bourgogne, Comtesse de Savoie.

En 1391, Jean Girard, Archevêque d'Embrun, demeuroir à la rue des

Marmousets, au coin de la rue de la Licorne.

Girard d'Athies, Archevêque de Besançon, en 1397 acheta l'Hotel du Connetable de Sancerre, assis à la rue de l'Hirondelle, trois mille livres tournois.

Les Archevêques de Rouen ont seur Hotel au bout de la rue de l'Esperon, à la Cour de Rouen.

Les Archevêques de Tours en ont eu un à la rue du Paon.

# HOTELS DES EVEQUES.

ES Evêques d'Avranche ont eu long-tems un Hotel à la rue Bordelle, près la porte St Marceau.

Les Evêques de Cambrai, du Mans, de Tournai & de Treguier, ont demeuré dans le College de Tournai, du Mans, de Cambrai & de Treguier, qu'ils ont fondés.

Les Evêques de Nevers avoient leur Maison Episcopale, au coin de la rue des Amandiers, & du cimetiere St Etienne.

Quant aux Evêques d'Orleans, Guillaume de Busti logeoit en 1255, à la rue Bordelle, dans un logis qui fait partie maintenant du College de Boncourt; & Pierre de Mornai en 1292, à la rue des Boucheries du faux-bourg St Germain.

Jaques de Dinan, Evêque d'Arras, demeuroit en 1258, à la rue StSyphorien. Guillaume de Valence, Evêque de Vienne, logeoit en 1283, à la rue Bordelle.

La maison de Jean, Evêque de Vincestre, en 1286, étoit tout proche de celle de l'Evêque de Vienne; mais outre cela il en avoit encore une autre de plaisir, près de Gentilli, nommée Vincestre, & que le peuple depuis appella Bicestre par corruption.

Gauthier de Chambli, Evêque de Senlis, qui mourut en 1272, demeuroit à la rue St Etienne des Grès, dans un grand logis, qu'acheterent en 1295, les executeurs testamentaires du Cardinal Cholet, pour y fonder le College des Cholets, & qui fut amorti par Philippe le Bel, moyennant six cens livres qu'ils payerent comptant aux Religieux de Ste Genevieve, & quatre sols six deniers de rente sonciere.

Jean de Garlande, Evêque de Chartres, logeoit en 1313, sur le quai

des Celestins.

Pierre de Longeuil, Evêque du Mans, demeuroit en 1315, à la rue Clopin. Les Evêques d'Auxerre logeoient autrefois près la porte St Michel, dans une grande maison, dont Pierre de Mornai, Evêque d'Auxerre, qui mourut en 1360, avoit acquis la meilleure partie, & qu'il agrandit d'une grande place que lui donna le Roi, où il sit des cours & des jardins, qui sur rent enclos de bonnes murailles, mais qu'on ruina pendant la prison du Roi, & sous le regne de Charles V; pour y faire les fossés de l'Université que nous y voyons encore.

Alphonse Chevrier, Evêque de Lisseux, logeoit en 1377, au Mont St

Hilaire.

La même année, Thieri d'Aire, ou de Herisson, Evêque d'Arras, avoit son Hotel à la rue Charcron.

Raimond Saqueti, Evêque de Therouenne, avoit son Hotel en 1340,

à la rue du Paon.

Martin Gouye, Evêque de Clermont, & Chancelier de Charles Dauphin, Regent, avoit son logis, comme j'ai dit ailleurs, à la rue des Au-

gustins, que confisqua le Roi d'Anglerre en 1423.

Je trouve dans les titres de St Jean de Latran, que Robert de Montjeu, Evêque de Coutance, que les Sainte-Marthe ont oublié dans leur Gaule Chretienne, avoir une maison de plaisance à la rue de Loursine, que vendit Odille de Montjeu, en 1451.

Raoul du Fou, Evéque d'Evreux, logeoit en 1482, en la rue des Aman-

diers.

Pierre de Martigni, Evêque de Castres, fort bien venu auprès de François I, avoit une maison de plaisance à la Villette; mais comme il n'y avoit point d'eau, & que le Roi quelquesois y alloit passer le tems, il commanda au Prevôt & Echevins d'y en faire conduire de la grosseur d'un pois. Après plusieurs jussions, & toujours éludées, à la fin ils obéirent; si bien qu'en 1528, ils permirent à l'Evêque de prendre un fil d'eau de la grosseur d'un grain de vesse, & de la faire venir à la Villette à ses depens, à condition de le pouvoir reprendre quand ils en auroient besoin; & de plus, que leur Maître des œuvres en feroit le regard, & qu'eux-mêmes en auroient la cles.

Guillaume Briçonnet, Evêque de Meaux, en 1530, demeuroit au Cloître Notre-Dame, dans un grand Logis, où le Chancelier du Prat, vint descendre le jour qu'il sit son entrée à Paris en qualité de Legar.

Louis Guillard, Evêque de Chartres & de Châlons sur Saonne, a eu deux maisons à Paris; l'une en 1553, au bout de la rue Picquet, dans une maison qui a depuis appartenu au Cardinal de Lorraine; l'autre à la rue de Grenelle, où Jeanne d'Albret, Reine de Navarre, mourut en 1572, non sans soupçon de poison.

Les Evêques de Meaux avoient encore en 1556, une grande maison, accompagnée de cours & de jardins, & attachée au cimetiere St Nicolas, que les Administrateurs de l'Hotel-Dieu en ce tems-là, proposerent de joindre à ce cimetiere asin de l'agrandir, au cas qu'il se trouvât trop petit, pour y enterrer les Pauvres de leur Hopital.

Charles de Marillac, Evêque de Vannes, en 1582, demeuroit sur le quai de la Tournelle, au coin de la rue des Bernardins, à l'Hotel de Bar & de

Lorraine, dont j'ai parlé si souvent.

J'ai dit ailleurs que Jean Bertier, Evêque de Rieux, Chancelier de Marguerite guerite Reine de Navarre, logeoit au Cloître Notre-Dame.

Guillaume de Brosse, Evêque du Puy, de la maison des Comtes de Pentievre, avoit un logis à la rue des Boucheries du faux-bourg St Germain que les Rois de Navarre agrandirent depuis, pour leur servir de maison de plaisance.

Jean Darcies, Evêque d'Autun, avoit deux maisons à Paris en 1336; l'une à la Rue Pavée, contre l'Hotel d'Artois; l'autre à la rue Pavée-d'andouilles, qui avoit appartenu au Connétable de Chastillon, qu'à present

nous appellons l'Hotel de Laon.

#### DEMEURE DES ABBE'S.

A plus ancienne Maison Abbatiale que je trouve, est l'Hotel & le

College de St Denys, près St Merri.

Sugger, Abbé, Regent de France, l'acheta mille sols, au tems de sa Regence, pour s'y loger & tout son train, quand les affaires de l'Etat l'obligeroient de venir à Paris; & même pour servir de demeure aux autres Abbés ses successeurs, en cas de necessité.

Mathieu de Vendosme, Abbé de St Denys encore, & Regent du Royaume, aussi-bien que lui, en sit bâtir une autre à la rue St André des Arts, près la porte de Bussi, sur des terres amorties, qu'il prit à cens & rentes

en 1263, & 1268, des Religieux de St Germain des Prés.

En 1265, l'ayant agrandie d'une grange qu'il acheta six livres parisis, d'Alix de la Driesche & de ses enfans, & que les Religieux amortirent en 1268; il y joignit en 1285, un jardin & des terres qu'il eut par échange de ces mêmes Religieux, pour d'autres terres qu'il avoit à Cachan & à Arcueil.

Gui de Castres, en 1299, y renserma encote un jardin, qui appartenoit à Pierre de Columna. Jean de la Groslaye, ou de Villiers, l'augmenta de trois maisons voisines, qu'il acquit en 1486; & ensin il y a grande apparence que Mathieu de Vendosme y sit faire une Chapelle, puisque les Religieux de St Germain lui en avoient donné la permission en 1263; mais ni lui, ni ses prédecesseurs n'y eurent point de cimetiere, & je doute même qu'ils y ayent jamais eu de cloches. Les Religieux alors, par une clause expresse, lui ayant désendu ces deux choses: en un mot, cet Hotel a toujours dependu, pour le spirituel, du Curé de St André, & quant au temporel, des Religieux de St Germain; car ce su encore à ces conditions, que Mathieu de Vendosme entra en possession de cette terre.

En 1431, Guillaume de Faireschal, Abbé de St Denys, obtint permission des Religieux de St Germain, d'y tenir ses assisses En 1487, il y sonda six Boursiers: en 1607 ou environ, il sur vendu soixante-six mille liv. & ruiné en même tems pour faire la rue Dauphine, la rue Christine & la rue d'Anjou. En 1610, le Parlement condamna Louis de Lorraine, Abbé de St Denys, à donner tous les ans soixante-dix-huit livres de rente au bureau des Pauvres, à cause de l'alienation de son College, & à acheter ou faire bâtir un autre Hotel pour lui, & ses successeurs Abbés.

En 1611, il acquit la maison de Caumartin, assise à la rue de l'Echelle du Temple, qui coûta quatre-vingts-trois mille livres, à la charge qu'à l'avenir il seroit appellé l'Hotel St Denys, que dans la quinzaine il donne-roit comptant les soixante-six mille livres qui provenoient de la vente de son Hotel & de son College; & pour le reste, qu'il s'acquiteroit dans quatre ans, à raison de quatre mille livres par an, & qu'il y feroit obliger le Fermier general de son Abbayie.

Le Pere du Beuil fait mention d'un autre Hotel St Denys, qu'il tient Tome II.

être de plus ancienne fondation que celui-ci, & le place du tems de St Louis, au lieu même, où depuis a été fondé l'Hotel de Cluni; mais il n'en a point rapporté le titre, quoiqu'il en valût bien la peine, & qu'il

dise l'avoir sû dans le Papier-terrier de la Sorbonne.

Quant aux Abbés de St Maur, Philippe-Auguste, en 1210, permit à l'Abbé Raoul & à ses Religieux, d'acheter ou amortir avec remise de sinance, une grange située près l'Eglise St Paul, & vacante par desherence; car c'est ainsi qu'il faut expliquer la Charte de ce Prince, quoiqu'elle ne porte simplement que permission d'acheter, & ne fasse mention, ni de remise de sinance, ni d'amortissement. Permission d'acheter, alors étant des termes plus significatifs qu'ils ne sont à present, puisqu'ils se prenoient pour l'un & l'autre. En ce tems-là nos Rois, à l'exemple de Charlemagne, de Lothaire, de Louis, & de leurs descendans, n'usoient point encore du mot d'amortissement; & ensin n'ont commencé à s'en servir, que vers l'année 1572, bien que les Lettres qu'ils expedioient en pareilles rencontres en comprissent la substance.

Raoul donc, & ses successeurs Abbés, accompagnerent cette grange d'un grand jardin, & de bâtimens si commodes, qu'elle leur servit de demeure, quand leurs affaires les appelloient à Paris; & pourtant qu'ils ne purent garder que jusqu'en 1362. Pour lors étant obligés de la vendre à Charles de France, Dauphin & Duc de Normandie, qui en avoit besoin pour agrandir son Hotel de St Paul, aussi-bien que les droits Seigneuriaux de Torcy, & les revenus qu'il avoit donnés aux Religieux du Vivier, pour leur fondation, leur donnant en recompense cent vingt arpens de bois situés à l'Auxoir-la-Ferriere, outre un sief à Villers près Tournehan, & autres choses semblables, mais trop longues pour en faire le détail.

Comme ce Monastere au reste, ne pouvoit se passer d'Hotel à Paris, incontinent après il acquit une maison au coin de la rue des Barres, & de celle de la Mortellerie, qu'on nommoit la maison des Barres, confissant encore en une place, appellée Chantier, & en une autre maison tout visà-vis, sur le bord de la riviere, dite la maison du Four-des-Barres. Charles de France, Regent alors du Royaume, l'amortit presque aussi-tôt; c'est-àdire, qu'il rendit l'Abbé & les Religieux de St Maur, capables de la posseder à perpetuité, les déchargeant d'en vuider leurs mains, par le benefice du droit d'amortissement qu'il leur vendit mille Moutons d'or frappés du coin du Roi son pere. Ce benefice, comme l'on sait, est un dédomagement que nos Rois levent au profit de leur Domaine, à cause de la perte que souffre le public, lorsque la proprieté des immeubles passe à des gens de main-morte, ou à des personnes exemtes des charges de l'Etat, & qui se perpetuent par une immortelle succession. Mais parce que pendant la guerre des Anglois, & les factions du Roi de Navarre, ces Religieux avoient deboursé ces mille Moutons d'or, tant à la structure qu'à la garde & l'entretien du Fort de St Maur; & cependant, quoique Charles de France leur eut assigné leur remboursement sur la forêt de St Germain-en-Laie, néanmoins ils n'avoient su s'en faire payer: pour lors ils en firent remise à ce Prince, à la charge qu'en revanche il amortiroit leur logis, & leur remettroit la finance ou l'argent qu'il pourroit exiger d'eux pour ce benefice: & peut-être se virent-ils contraints d'en user ainsi, prevoyant bien que jamais ils ne pourroient retirer un sol de leurs mille moutons d'or; & d'autant plus que les Lettres du Regent portent, que la maison des Barres ne valoit que soixante-quatre livres de revenu : or est-il que jamais on n'a guere vu acheter si cher l'amortissement d'une maison de si peu

Quoi qu'il en soit, depuis que l'Abbé de St Maur eut commencé à loger dans cette maison, on l'appella quelquesois l'Hotel de St Maur, souvent l'Hotel St Maur, dit des Barres, d'ordinaire l'Hotel des Barres simplements

& les Templiers ayant fait dresser vis-à-vis dans la riviere quelques moulins, on les nomma les moulins des Barres, & rarement les moulins des Templiers. Enfin avec le tems les Religieux couvrirent d'un jardin la place appellée Chantier & la maison du Four des Barres.

Au reste en 1482, le Parlement deputa l'Evêque de Lombès, Abbé de St Denys, avec deux Conseillers de la Cour, pour saire ouverture du cosfre fort de Jean de Chastel, Abbé de St Maur, qu'il avoit à cet Hotel, & envoyer au Roi les Chroniques de France, de la composition de ce Religieux, qu'il y avoit ensermées avant sa mort, & qui commençoient depuis le tems

de St Denys.

En 1541, quelques années après que le Cardinal du Bellay eut fait ériger le Monastere de St Maur en Eglise Collegiale, ce jardin & ce logis furent vendus quatre mille livres à Gauchery, Bailli de Berri. Maintenant l'Hotel des Barres & la maison du Four des Barres, appartiennent à deux disserentes personnes, & le proprietaire de la maison du Four n'oseroit élever de bâtiment devant une partie de l'Hotel des Barres, de peur de lui boucher la vue de la rivière, comme il paroît par d'anciennes Transactions & par

quantité de vieux & de nouveaux Arrêts.

Sous le regne de St Louis, Etienne de Lexinton, Abbé de Clervaux; Anglois de nation, acheta plusieurs maisons à Paris; & quoiqu'on apprenne de quelques Chartes de ce tems-là que la premiere étoit fort petite, on no sait pas neanmoins l'endroit de sa situation. A l'égard de la seconde, il salloit qu'elle fût au fauxbourg St Victor, entre l'Abbayie & les murs de la Ville. Pour la bâtir, Etienne acheta du Chapitre de Notre-Dame cinq arpens & demi de vignes: & même afin d'éviter les desordres qui eussent pû arriver entre ses Religieux & les Chanoines de St Victor s'ils étoient si proches voisins, il fonda la troisième au lieu où est à present le College des Bernardins, sur cinq arpens de terres que lui donnerent ces Chanoines Reguliers, au lieu des cinq & demi qu'il avoit achetés du Chapitre de Notre-Dame près de leur Couvent. Et enfin pour sureté des conditions raportées dans la Transaction qui fut faite, l'Abbé de Clervaux hypotequa entre autres la maison de ses Religieux qui étudioient à Paris, & qui sans doute étoit la premiere des trois dont je viens de parler. La derniere étoit à la rue St Martin, depuis la rue Cour-du-More, jusqu'au de-là d'un cul de sac, qui se nomme encore la rue de Clervaux. Etienne l'avoit achetée de noble homme Jean de Beaumont, & la vendit en 1253, mille livres parisis & vingt muids de vin, à l'Abbé de Reigny, dont le Monastere est une des filles de Clervaux & du même ordre. Elle consistoit alors en un pré, une place & quelques édifices. Depuis on y a fait derriere un jeu de paume découvert, qui a subsisté long-tems. Les Abbés de Reigny l'ont louée à longues années à divers particuliers, à la charge de rebâtir l'Hotel de Clervaux qui tomboit en ruine, & qui étoit assis au lieu même où est maintenant l'Hotellerie de la Croix de fer, & de couvrir le reste de maisons & de bâtimens qui sont ceux que nous y voyons encore, De cet Hotel relevent deux maisons de la rue de la Mortellerie, assés près de l'Hopital des Audriettes, qu'on nomme le fief du for St Martin, & quoiqu'il n'appartienne plus à l'Abbayie de Clervaux & n'en prenne plus le nom, néanmoins la rue de Clervaux, dont je viens de parler ne l'a point perdu depuis; & comme l'on tient par tradition que les Religieux de Clervaux la firent faire à travers leur Hotel pour continuer la rue Berthault; elle consèrve toujours pourtant le nom de son origine, bien que l'Hotel de Clervaux ait changé de maître; & que les Abbés de Reigny l'ayent condamnée & reduite en cul-de-fac.

En 1255, sous le même regne de St Louis, l'Abbé & les Religieux de Premontré, acheterent à la rue des Cordeliers & celle de Haute-feuille, neuf maisons, chacune redevable de sept livres six sols parisis de cens, à Guillemette, Abbesse de St Antoine des Champs, oubliée par les Ste Mat-

Tome 11. L1 ij

the dans leur Gaule Chrétienne, qui aboutissoient à deux autres rues, dont l'une, continuant celle du Paon, alloit gagner la rue Haute-feuille; & l'autre qui traversoit la rue du Paon, s'étendoit jusqu'à la rue Mignon. Depuis à diverses fois, ces Premontrés y ajoutant quelques maisons voisines, fonderent le College de leur nom; ensuite rebâti souvent & mis ensin en l'état où il est.

Sous St Louis encore, en 1269, Yves de Vergi, Abbé de Clugni, acheta la place qu'occupe maintenant le College de ce nom-là, qu'il environna de

murs, la couvrit d'un refectoire, d'une cuisine & d'un dortoir.

Yves de Chasant son successeur & son neveu, acheva le Cloître que son oncle avoir commencé avec le Chapitre & l'Eglise; lieu au reste qu'ils choisirent pour leur demeure, aussi-bien que leurs successeurs, quand leurs affaires les obligeoient de venir à Paris. Tant qu'enfin Pierre de Chassus, acheta le Palais des Thermes dont j'ai parlé souvent, & que depuis on a nommé l'Hotel de Clugni. Jean de Bourbon, sils naturel de Jean I du nom, Duc de Bourbon, l'a fait rebâtir.

Je ne sai quand l'Abbé de St Jean-des-vignes de Soissons devint proprietaire de l'Hotel St Jean-des-vignes, situé à la rue St Jaques près St Yves; je trouve seulement que le premier President Lizet y logeoit autresois & le louoit, & qu'il sut aliené depuis avec une infinité d'autres biens d'Eglise,

& vendu au Tresorier de Charles Cardinal de Bourbon.

Les Abbés du Mont St Michel, jusqu'en 1571, ont eu leur Hotel à la rue St Etienne des Grès près de la Chapelle St Symphorien; mais comme Sixte V en 1568, vint à permettre à Charles IX, de vendre du bien d'Eglise jusqu'à la concurrence de cinquante mille écus de rente au denier vingt-quatre, & pour lors l'Abbayie de St Michel ayant été taxée pour sa part à trois mille huit cens seize livres par les Cardinaux de Lorraine, de Bourbon & de Pellevé, l'Hotel de St Michel sut mis en criées en 1571, & adjugé au Principal & à la Communauté du College de Montaigu, pour deux mille deux cens soixante livres, à la charge des lods & ventes qui

monrerent à cent treize livres, à raison d'un sol pour livre.

Contre cette maison & cette Ghapelle St Symphorien, les Abbés de Vezelai ont eu long-tems un grand logis, qui occupoit une partie de la rue St Etienne des Grès, & qui en 1558, se nommoit d'un côté le grand Vezelai, & de l'autre le petit Vezelai, & en 1407 ou environ, l'Hotel de Verderei; ils étoient tous deux vis-à-vis. Le petit étoit situé entre le College de Lizieux & le clos de Ste Genevieve. Le grand aboutissoit comme j'ai dit, à la Chapelle de St Symphorien & à l'Hotel de l'Abbayie St Michel. Philippe de Mornai, Archidiacre de Soissons, le vendit à l'Abbé de Vezelai. Les Religieux de Ste Genevieve l'indemniserent en 1407, moyennant une certaine somme qu'on leur paya en écus d'or, qui valoient alors dix-huit sols. Depuis il fut donné à des particuliers par bail emphiteotique, & après échangé en 1511, avec les Ecoliers de Montaigu, pour aggrandir leur College, contre une maison de la rue de Bievre qui avoit couté douze cens livres. Enfin le Cardinal de Meudon, Abbé de ce Monastere, ayant obtenu des Lettres de rescision pour faire casser cet échange, par Arrêt de l'an 1558, il fut exclus de ses pretentions & le contrat d'échange maintenu.

Ces Abbés ont eu encore un autre Hotel à la rue de Bievre, du côté de la rue des Bernardins près de celui de l'Abbayie de la Trinité de Vendosme; & pareillement un second à la rue Bordelle près la porte St Marceau, que les Religieux de Ste Genevieve indemniserent en 1524, & qui s'éten-

doit jusqu'au clos de leur Couvent.

Les Abbés de St Etienne de Dijon avoient leur Hotel en 1450, & long-

tems auparavant, près le College de Fortet.

Les Abbés de Barbeaux ont cu le leur à la rue des Barrés à l'opposite du Monastere de l'Ave Maria, d'un côté, & de l'autre sur le quai de la riviere,

#### DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VII.

DE LA VILLE DE PARIS. LIV. VIII.

contre une porte qu'on nommoit la porte Barbette, à cause de ce logis. Les Abbés de St Cornille de Compiegne ont demeuré long-tems près de-là.

Ceux de St Vandrille ont logé à la rue St Nicolas du Chardonnet.

Ceux de Tiron à la rue Tiron, que le peuple, par corruption, appelle la rue Tifon.

Ceux de St Pharon à la rue de la Verrerie près celle des Mauvais-garçons, dans un Hotel qui porte encore leur nom.

Les Abbés de St Vincent de Senlis à la rue de la Montagne Ste Genevieve, au lieu même où est le Collège de la Marche.

Ceux de Fescamp à la rue Percée de la rue de la Harpe.

Ceux des Vaux de Cernai à la rue du Foin, que pour cela on appelloit autrefois la rue des Moines de Cernai.

Ceux d'Hermieres à la Trinité, avant qu'on l'eut converti en Hopital.

Ceux de Joui à la rue de Joui.

Ceux du Bec à la rue Barre-du-Bec.

Ceux de Chaalis à la rue St Jaques.

Ceux de Royaumont à la rue du Jour, dans un Hotel bâti en 1613 par Philippe Hurault, Evêque de Chartres, Abbé de Royaumont.

Ceux de Gramont au College Mignon ou de Gramont, depuis l'an 1584.

Les Abbesses de Fontevrault, de Chelles & d'Hieres, à la rue des Nonains-d'Hiere, au Cimetiere St Jean, & au Monastere des Filles-Dieu.

Au reste si j'entasse ainsi consusément tous ces Hotels, c'est que je ne sai point quand on les a bâtis; & que si j'en trouve quelques vieilles traces dans les anciens Cartulaires, elles me semblent bien plus modernes que la fondation de ces logis. Asin neanmoins d'en dire quelque chose:

L'Hotel de Joui, qui a communiqué son nom à la rue où il étoit, tombant en ruine en 1658, & n'étant loué que cinquante livres par bail emphiteorique, le sieur de Bellievre qui en est Abbé, obtint du Roi la permission de l'aliener, qu'il sit enregitrer au Parlement dans les Regitres des Ordonnances.

Les Abbés du Bec ont eu long-tems deux maisons à Paris. L'une qu'on appelloit l'Hotel du Bec, & l'Hotel de la Barre-du-Bec.

La premiere & la plus ancienne étoit amortie, & située à la rue Barre-du-Bec, & lui a donné le nom qu'elle porte encore, quoi qu'elle ne s'y trouve plus depuis l'an 1423, que les Anglois le conssquerent, ainsi que le bien de tous ceux qui servoient Charles VII, & qu'ils l'eurent loué quarante sols

parisis: je n'en ai pû rien découvrir nulle part.

La seconde se nommoit l'Hotel du Bec, & étoit à la rue St Jaques derriere la Sorbonne & le Collège de Calvi. En 1410, le Prevôt des Marchands pretendit qu'il saisoit partie du sief du Parloir aux Bourgeois, qui appartient à l'Hotel de Ville, & intenta procès pour les lods & ventes à l'Abbé & aux Religieux du Bec. En 1632 il consistoit en un jardin, une gallerie & un corps de logis, & appartenoit à du Tillet, Gressier du Parlement & à son frère; depuis que l'Abbé du Bec l'eut aliené, pour s'acquitter des subventions à quoi on l'avoit taxé.

Le Cardinal de Richelieu alors avoit besoin du jardin & de la gallerie, pour les comprendre avec le Collège de Calvi, dans l'agrandissement de la maison de Sorbonne. Mais comme à la requêre du Clergé, le Roi avoit permis aux Ecclesiastiques de retirer à leur commodité les biens alienés pour les subventions depuis l'an 1564, les proprietaires du jardin & de la gallerie de cet Hotel ne s'en voulurent point desaire, si l'Abbé du Bec ne se désistoit de cette permission & que le Roi ne les assurat qu'ils garderoient à perpetuité ce qui leur restoit de cette maison: si bien qu'il falut leur accorder ce qu'ils demandoient. Le Roi donc en 1632, & Dominique de Vic,

Archevêque d'Auch & Abbé Commendataire de ce Couvent, y apporte rent leur consentement aux mois de Mars & d'Avril. Le jardin & la gallerie couterent dix mille francs au Cardinal de Richelieu; & presqu'aussi-tôt les Lettres du Roi & de l'Abbé furent enregîtrées au Parlement avec le Contrat de vente.

Les Abbés de Chaalis, pendant une longue suite d'années, ont eu une grande maison amortie, située aussi à la rue St Jaques derrière l'Eglise St Severin, en la censive de l'Evêché de Paris, auquel on en payoit les cens & rentes. Par le guichet de la porte il regnoit le long d'une ruelle qu'on a condamnée vers l'an 1448, & qui se nommoit la rue ou la ruelle de Chas-lis ou de Chasses. Mais les Marguilliers de St Severin ayant besoin de cet Hotel en 1445, pour augmenter leur Paroisse, l'acheterent cent francsavec douze deniers parisis de sonds de terre, & quarante sols de rente, de Simon Evrard, Abbé de Fontenai, Visiteur de cette Abbayie.

Depuis les Abbés en acquirent une autre à la rue St Victor, qu'avec le tems on a confondu dans le College des Bernardins. On l'appelloit la maifon de Chaalis; & comme elle consistoit en un jardin & tenoit à l'Eglise St Nicolas du Chardonnet, elle a semblé si commode au Seminaire ou Communauté des Prêtres de cette Paroisse pour y établir leur demeure, qu'après avoir long-tems plaidé contre les Religieux pour les contraindre à vendre ce logis, à la fin ils y ont été condamnés par Arrêt en 1657; & quoiqu'ils ayent touché vingt-deux mille livres de ce qui peut-être n'en valoit pas la moitié, ils ne laisserent pas d'en murmurer comme d'une violence.

Enfin l'Abbesse de Fontevrault loge d'ordinaire au Couvent des Filles-

Dieu, qui depend d'elle & de son Monastere.

Les Abbesses d'Hiere & de Chelles ont encore des maisons à la rue des Nonains-d'Hiere & au cimetiere St Jean, où elles se sont forcées d'abandonner leurs Monasteres. Celle des Religieuses d'Hiere, se nomme encore tantôt la maison de la Pie, tantôt la maison des Nonains-d'Hiere. Celle des Religieuses de Chelles, s'appelle la maison du Mouton, à cause de son enseigne. Et de plus j'apprens d'un titre de l'année 1552, que non seulement elle a servi de retraite à ces Religieuses pendant les troubles, mais même que durant la paix c'étoit la demeure tant de leur Procureur, Solliciteur, Receveur, que de leurs serviteurs & de leurs Messagers, autant de sois qu'ils venoient à Paris pour les affaires de l'Abbayie, car ensin c'est ainsi qu'en parlent les titres & en ces propres termes.

L'Abbé du Val-Notre-Dame logeoit à la rue du Huleu en 1352 & en 1358, comme il se voit par les titres de l'Archevêché.

#### HOTELS DES PRIEURS.

UOIQUE je ne fache point, ni quand on a fondé, ni quand on a bâti le Temple, j'ai lu des Actes où il en est fait mention avant l'année 1210. Le Temple au reste consiste en un quarré irregulier, entouré de murailles, terminées de crenaux, & de plus, qui a tant d'étendue que Mathieu Paris le compare à une Ville.

Les Chevaliers Templiers, qui le firent bâtir, l'accompagnerent d'une Eglise, d'un resectoire, d'une cuisine, d'un colombier, d'une grosse tour, d'une écurie, & de plusieurs grands appartemens, & édifices pour se loger

avec leur grand Maître.

De tous ces bâtimens l'Eglise dont le plan est beau, & singulier, subsiste encore aujourd'hui; on a rempli le resectoire de maisons particulieres, & d'une rue entre d'eux, qui regne de l'un à l'autre bout.

Le colombier & la cuisine sont encore sur pied, & servent de logemens

à diverses personnes.

La grosse tour stanquée de quatre tourelles, & bâtie par frere Hubert, Tresorier de l'ordre, qui mourut en 1222, est pour durer encore bien longtems, si autre chose n'arrive, car enfin elle passe pour un des plus solides

bâtimens du Royaume.

L'écurie qui tenoit à la vieille rue du Temple, se loue maintenant à quantité de personnes, qui l'ont remplie de plusieurs maisons, aussi-bien qu'un autre grand corps de logis, qui s'étend depuis le Cloître jusqu'au portail, & à l'écurie, & qui peut-être a servi de logement au grand Maître de l'Ordre. Mais cet Ordre ayant été aboli au Concile de Vienne, tenu en 1311, Philippe le Bel en 1312 ordonna au Bailli d'Amiens de mettre en possesfion des biens des Templiers, Frere Leonard de Thilierte, Procureur General du grand Maître, & des Freres de l'Hopital de St Jean de Jerusalem, que nous nommons à present les Chevaliers de Malte. Depuis, les grands Prieurs de France y ont construit un grand logis, où ils demeurent, qu'ils ont agrandi peu à peu, & embelli d'un grand jardin, d'une Chapelle, & d'une grande salle, où tous les Commandeurs de la Province de France viennent tenir leur Chapitre. Et parce qu'ils ont aux environs de Paris plusieurs terres considerables, assorties de grands édifices, & commodes, ce sont comme autant de maisons de plaisance, où ils se vont divertir, & passer les plus beaux jours de l'été.

Je trouve que la Commanderie de St Jean de Latran du même Ordre des Templiers, étoit fondée dès l'an 1171, que si je n'en ai point parlé avant que de parler du Temple, c'est que je la tiens plus nouvelle; elle s'étend jusqu'à la rue St Jean de Beauvais, & à celle des Noyers, & dans ce grand espace, il y a des jardins, quantité de maisons habitées par des particuliers, un grand logis pour le Commandeur, une vieille tour pour renfermer les chartes, & une Eglise ornée du Mausolé magnisique du Commandeur de Souvré, conduit & achevé par l'aîné Anguier, l'un des plus

savans Sculpteurs de notre tems.

De plus le Commandeur de cet Hopital a deux maisons de plaisir; l'une à la rue de Loursine du faux-bourg St Marceau, appellée communement par corruption l'Hotel jaune, au lieu de l'Hotel Zone; parce qu'on tient par tradition qu'un Commandeur de St Jean de Latran, curieux de penetrer, & de porter ses pas jusqu'à la Zone torride, l'a fait bâtir, & donnée à sa Commanderie; l'autre est hors le faux-bourg, & la fausse porte St Jaques, sur le grand chemin du Bourg-la-Reine, qu'on nomme la Maison de la Tombe-Ysoire pour des raisons que j'ai dites ailleurs. Elle est accompagnée d'un colombier, une cour, un jardin, un moulin à vent de pierre detaille & de cent quarante arpens de terres labourables, franches de dixmes, avec la dépouille de quatre arpens de prés, assis au terroir de Gentilli.

En 1608 le Commandeur de Silleri, frere du Chancelier, fit bâtir de brique & de pierre l'Hotel de Silleri, à la rue St Honoré, entre la rue St Thomas du Louvre, & celle Froid-manteau; mais que le Cardinal de Richelieu a acheté depuis pour le ruiner, & y faire une place devant son l'alais Cardinal; ce que n'ayant pas executé pendant sa vie, Anne d'Autriche, Reine Regente le sit abbatte si-tôt qu'elle se sut retirée avec le Roi

dans ce Palais.

Le Prieur de la Charité avoit à la rue des Fosses St Germain une maison, où lui & ses Religieux venoient loger quelquesois, dont Bernard, Prieur de ce Couvent, se dest en 1385 en saveur de Jean, Duc de Bourbon; & que ce Prince depuis renserma dans son Hotel, appellé le Petit-Bourbon. C'est un grand logis que Desnier, Secretaire, & Procureur du Duc, pendant sa minorité, échangea contre une grange, & deux maisons, situées à la censive de Ste Geneviève, qui valoient trois cens francs d'or, plus que

272

Nous avons à Paris, outre tous ces Hotels, les Abbayies de Ste Genevieve, de St Germain, de St Magloire, & de St Victor, & les Prieurés de St Eloi, de St Martin, de St Denys de la Charte, & de Ste Catherine du Val des Ecoliers, qui renferment des logis grands & commodes, & bâtis avec les Monasteres, où les Abbés, & les Prieurs de ces benefices sont fort bien logés, & dont je dirai plus de choses, si jamais je fais l'Histoire de ces Couvents.



# DES APPARTEMENS

& Emmeublemens de nos Rois.

# PALAIS DES ROIS ET COMMENT BATIS.

L n'est pas possible de dire comment nos Rois étoient logés avant Charles V, puisque l'Histoire n'en fait aucune mention, & que les Regîtres des œuvres Royaux, qui seuls presque m'ont appris tout ce que je sais là-dessus, ne commencent qu'à son regne, & ne montent point plus haut.

Par les restes du Palais du Louvre, & de Vincennes, nous voyons qu'autres on accompagnoit ordinairement les Maisons Royales de tours hautes, grosses, rondes, & quarrées, couvertes d'ardoise, & couronnées de girouettes peintes des armes de France; c'est des tours qui environnoient l'Hotel des Tournelles, que cette Maison Royale prit son nom.

Je dirai ailleurs comment on les appelloit, & pour la même raison je laisserai là les autres qui entouroient le Louvre de toutes parts. En passant néanmoins, il n'y a pas grand danger de faire savoir comment se nommoient celles du Palais en 1375. Il y avoit donc premierement la Tour de la Librairie, la Tour quarrée de l'Horloge, la Tour des Joyaux; & ensuite

celles de la Conciergerie, qui étoient la Tour quarrée, la Tour civile, la Tour de Beauvais, & la grosse Tour.

Dans l'onzième & douzième siècle au reste, c'étoit un ornement si singulier, qu'il ne se voyoit qu'aux Palais Royaux, & que nos Rois avoient emprunté des Villes de désense, pour donner plus de grandeur & de majesté à leurs demeures: aussi ne regardoient-ils qu'avec jalousie les maisons de leurs Princes, quand il s'y en trouvoit. Et ce sur pour cela qu'en 1216, Philippe-Auguste désendit à Blanche, Comtesse de Troies, d'en faire élever aucune à ses Chateaux le long des murs, quoiqu'elle lui representat qu'elle apprehendoit d'y être assiegée par Errard, Comte de Champagne, & qu'elle avoit besoin de telle sortification pour s'en garentir. A quoi le Roi répondit qu'elle se contentât de repater les breches & les ruines de

278

on Chateau, & du reste l'assura qu'elle ne devoit point craindre de siege. On ne sait point combien de tems nos Rois ont été jaloux de cette sorté d'ornemens; il est certain seulement que dans se quatorzième & le quinzième siecle, ils s'en soucierent si peu, que tout le mondé en vonsoit avoir, aussi-bien les roturiers que les Grands-Seigneurs; & de plus, alors les Architectes les mettoient en œuvre avec tant de mepris, que s'ils avoient oublié d'accompagner un appartement, soit d'une chapelle, d'un escalier, d'une garde-robe, ou de quelque chose de pis saussiré leur sauxe étoit reparée par le moyen d'une tour, ou d'une tourelle hors d'œuvre, & sans synumetrie; sans même se soucier qu'elle ofsusquât, ou desigurât la maison. Car pour ce qui est de la symmetrie & de la regularité, ils n'y pénsoient pas seulement: & de-là vient aussi qu'on a donné long-tems aux tours, le nom de Pont aux Anes des Architectes.

Au milieu de tant de Tours qui environnoient les Palais des Rois, d'ordinaire il y en avoit une bien plus grosse que les autres, qui s'appellois Donjon, en François; en Latin, Domnionus & Domicilium, à cause qu'elle servoit de demeure & de domicile aux Princès. Quant aux autres qui entouroient presque toujours ce Donjon de tous côtés, c'étoit afin de meitre sa personne à couvert de tous côtés, & qu'il pût être désendu au besoin.

De dire qu'il faut excepter de ce nombre le Donjon, ou la grosse Tour du Louvre, on se trompe bien-sort, car je serai voir ailleurs que nos Rois y ont logé; & même il est constant que Charles V, & quelques-uns de ses successeurs ont demeuré dans celui de Vincennes; que ces chambres noires qui depuis un long-tems servent de prison aux Grands, ont servi de demeure à nos Rois & à nos Reines, même les plus belles & les plus delicatés; leur Cour logeoit dans les autres Tours; que si les croisées en sont étroires & basses, les chambres extrémement obscures, c'étoit bien pis, quand le journ'y entroit qu'au travers de gros barreaux de ser, qu'il lui falloit percer des chasses de sil d'archal, & des vitres rehaussées de couleurs, aussi hautes que celles dela Ste Chapelle, de Notre-Dame, & de nos plus anciennes Eglises; comme si alors on l'eur voulu chasser des chambres & des maisons, & qu'il n'eur été agreable qu'à la campagne.

#### APPARTEMENS DE NOS ROIS ET DE NOS REINES.

UELQUES tristes & sombres que sussent les Palais de nos Rois, ainsi que je viens de faire voir, leurs appartemens néanmoins, austibien que ceux de nos Reines, ne laissoient pas d'être fort grands, & de consister en bien plus de pieces que maintenant; ils en avoient même quelquefois jusqu'à trois au Louvre, au Palais, & à l'Hotel St Pol.

#### APPARTEMENS DE L'HOTEL St POL.

EUX de Charles V à l'Hotel St Pol, étoient composés d'une ou de deux salles, d'une anti-chambre, garde-robe, chambre de parade, qu'on appelle la chambre à parer, d'une autre nommée la chambre où gît le Roi, avec une des nappes; outre cela, d'une gallerie ou deux; d'une Chapelle basse & d'une haute; de deux cabinets, l'un grand, & l'autre petit; celui-ci qu'on nommoit tantôt la chambre du petit retrait, & l'étude; & l'autre la grande chambre de retrait. De plus, il y avoit un jardin, un pare, une chambre des bains, une des étuves, une ou deux autres chaudes qu'ils appelloient chausse-doux; un jeu de Paume, des lices, une volliere, une

mak

chambre pour ses tourterelles, des maisons pour les Sangliers, pour les grands Lions & les petits, une chambre du Conseil, une autre encore pour le Conseil, mais plus grande, où ce Prince & ses successeurs assembloient leurs Conseillers d'État, & faisoient souvent venir le Parlement.

## APPARTEMENT DU LOUVRE.

A U Louvre, son principal appartement consistoit en une grande salle qui s'élevoit jusqu'au comble, nommée la salle St Louis; & au bout, deux chambres de parade, ou à parer, ou si l'on veut, de parement.

deux chambres de parade, ou à parer, ou si l'on veut, de parement.

Ensuite étoient son antichambre, sa chambre, ses garde-robes, ses chapelles, haute & basse; après on trouvoit une gallerie; puis la chambre aux Joyaux, la Tour de la Librairie, la salle où il tenoit ses Requêtes; une chambre qu'on appelloit la chambre des Comptes, sa grande chambre, qui avoit nom la chambre de la trappe; ensin par bas, un jeu de Paume, une cour derrière, & un jardin, à qui ils donnoient le nom de Parc.

#### APPARTEMENS DU PALAIS.

U Palais, l'appartement de Charles VI avoit presque toutes les pieces qui se trouvoient au Louvre, mais bien plus grandes & rangées sur la gallerie des Merciers, au lieu même où se tient la cour des Aides. Cet endroit-là néanmoins n'a pas toujours été habité par ses devanciers, ni ses successeurs; car je trouve que St Louis, & François I ont demeuré à la Chancellerie, & on dit que ce sur dans la chambre même de la Chancellerie que St Louis consomma son mariage: à l'égard de François I, les Regîtres des œuvres Royaux portent que la salle de la Chancellerie lui servoit de salle, le dessus de chambre, & les environs de garde-robes,

d'antichambres, & autres choses semblables.

Ce que j'ai dit au reste, du grand nombre de pieces, qui composoient l'appartement de Charles V, il le faut entendre & de l'apparrement de Jeanne de Bourbon, & de ceux des Rois & des Reines qui leur ont succedé. Car enfin à la reserve des Chambres du Conseil, des Comptes & des Requêtes, les Princesses étoient logées aussi magnifiquement que ces Princes; & pour preuve de ceci, afin de ne plus revenir, ni au Palais, ni au Louvre, ni à l'Hotel St Pol, l'appartement qu'Isabeau de Baviere, semme de Charles VI, avoir à l'Hotel Barbette, situé à la vieille rue du Temple, au lieu où est maintenant la rue Barbette, consistoit par bas en deux salles, l'une grande, & l'autre petite; au dessus se trouvoit une autre grande salle, une chambre attachée à un grand retrait & un petit; outre cela, une chambre, une autre aux eaux-roses, une de parade, une chambre blanche, deux chapelles, l'une grande & l'autre petite, un comptoir, des bains & des étuves. Ce que j'ai remarqué de particulier aux appartemens des Reines, est que Jeanne de Bourbon avoit encore deux chambres, l'une pour ses tourterelles, l'autre pour ses chiens; & Isabeau de Baviere un caveau à la Conciergerie du Palais, dont elle avoit fait faire le ciel, c'est-à-dire, la voute, afin de se faire à couvert du foudre; quand il tonnoit.

Touchant le Palais des Tournelles, il ne commença à devenir Maison Royale que sous Charles VII, & que lorsque le Duc de Bethsort l'eut agrandi & embelli; outre la plúpart des pieces que j'ai remarqué aux autres Palais, la chambre du Conseil étoit au bout d'une gallerie, appellée la gallerie des Courges, à cause des courges ou concombres, dont les murailles

étoient rehaussées.

D'ailleurs ce n'étoient que Galleries & Jardins de tous côtés, sans parlet des Chapelles, trois Salles, entre autres une nommée la Salle des Ecossois; une autre la Salle de brique, & la troisième la Salle pavée, à cause peut-être qu'elle étoit pavée de grands & de petits carreaux verts & jaunes.

Au Temple, où a logé Philippe le Bel, il y avoit une si grande Salle, que Henri III, Roi d'Angleterre y traita St Louis avec tous les Grands du Royaume; & ce qui est à savoir, est que ses murailles à la maniere des Orientaux étoient toutes couvertes de boucliers.

## La grandeur de chaque piece de tous les Appartemens Royaux.

PRE'S avoir donné à connoître la qualité de ces Appartemens A Royaux, & fait le dénombrement de toutes leurs parties, prenons maintenant la toife pour mesurer chaque piece en particulier.

En general toutes portoient une grandeur extraordinaire.

Quant au Palais, la grande Chambre du Conseil avoit huit toises de long & quatre de large.

La chambre du Roi étoit longue de cinq toises & demie sur trois & demie de large.

Son Anti-chambre avoit dix-sept pieds de longueur & treize de large.

Son Etude trois toises & demie sur onze pieds.

Son Cabinet deux toises cinq pieds & son comptoir dix-sept.

Au Louvre, la grande Salle nommée la Salle St Louis, portoit douze toises de long sur sept de large; les autres, huit toises sur cinq; un peu plus de sept toises, sur quatre & demie ou environ.

La grande Chambre de parade, où le Roi tenoit quelquefois ses Requê-

tes, éroit longue de dix toises & large de six.

Sa Chambre avoit cinq toises & demie de longueur sur cinq de largeur.

La Chambre de la Trappe ou du Conseil en avoit six sur cinq.

Son retrait trois sur deux & demie.

Sa grande Chapelle huit & demie sur quatre & demie. La Chapelle basse quatre & demie sur deux & demie.

Les pieces de l'appartement de la Reine étoient presque de même grandeur; mais la Chambre du Dauphin portoit quatre toises de large sur quatre toises cinq pieds & demi de long.

Sa grande Chambre de parade avoit six toises quatre pieds ou environ de longueur sur quatre toises de largeur.

Son Cabinet trois de long & de large.

Sa Chapelle basse trois toises deux pieds sur deux toises un pied.

La Chambre de Madame Michelle, depuis Duchesse de Bourgogne, & qui lui laissa son nom, étoit de six toises & demie en longueur & de six pieds & demi en latgeur.

Son Cabinet portoit trois toises en quarré; le reste à proportion.

Les Ducs d'Orleans, de Berri, de Bourgogne, de Bourbon; les Seigneurs d'Harcourt, de la Tremoille & de Navarre, y avoient aussi chacun leur appartement, qui consistoit en une chambre, une anti-chambre, des garde-robes & quelques autres pieces dont la grandeur & l'assiette étoient proportionnées à leur condition.

Les Chambres des Princes du Sang portoient cinq toises de long sur quatre & demie de large; leurs garde-robes avoient quatre toifes de lon-

gueur & treize pieds de largeur, & ainsi du reste.

A l'Hotel St Pol, la grande Chambre du Conseil, étoit longue de huit toises quatre pieds, large de quatre & autant de pieds, & contigue à une grande Salle basse, où dinoit Charles V, & encore à une Chambre où il Tome II.

mangeoir aussi quelquesois, qui avoit sept toises quatre pieds de longueur sur quatre toises & quelque quatre ou cinq pieds de largeur.

Sa grande Chambre de parade, nommée la Chambre de Charlemagne,

portoit quinze toises de long sur six de large.

Sa Chambre avoit huit toises de longueur & de largeur quatre & demie. Son grand Cabinet quatre de longueur & trois de largeur.

Sa grande Garde-robe cinq toises un pied sur trois toises trois pieds &

Sa grande Chapelle quatre toises un pied sur trois toises & demie.

Son Oratoire attaché à la Chapelle, deux toises sur sept pieds. Son Priés-Dieu dix pieds & demi sur quatre & demi.

Les Galleries quinze, vingt-quatre & quarante-deux toises.

La Chambre de la Reine avoit quatre toises & demie de long sur quatre de large; celle où elle couchoit en contenoit quatre de longueur & autant de largeur.

Sa Garderobe étoit longue de quatre & large d'une. Son grand Cabinet de quatre toises sur trois de largeur.

Son petit Cabinet de deux toises sur dix pieds. Sa grande Gallerie vingt-quatre toises de longueur.

Outre sa grande Chapelle qui tenoit à une Salle appellée la Salle de The-seus, à cause des faits de Thesée qu'un Peintre du tems y avoit representés. Elle avoit encore une autre petite Chapelle dans son Appartement; & une troisième dans l'Eglise de St Paul de deux toises deux pieds de long, sur deux toises de large, où elle alloit entendre le service par une gallerie, c'est-à-dire, par une allée large de quatre pieds & longue de huit toises, où elle fit faire une grande croisée afin d'entendre le sermon qu'on dissoit quelquesois dans le Cimetiere.

Au reste pour mieux representer la magniscence de Charles V, & par même moyen la maniere de bâtir de son tems, ce Prince reuserma dans son Hotel de St Pol plusieurs autres Hotels, savoir l'Hotel de l'Archevêque de Sens, celui de l'Abbé de St Maur, du Petit-Muce & du Comte d'Estampes, qu'il comprit tous sous le nom de l'Hotel Royal de St Pol.

Dans l'Hotel de St Maur, qu'il nomma l'Hotel de la Conciergerie, il logea Charles Dauphin, son fils aîné & son successeur, avec Louis de France son frere, Duc d'Orleans; Philippe de France, Duc de Touraine, & depuis Duc de Bourgogne, & quelques Grands du Royaume. L'Appartement du Dauphin étoit presque aussi vaste & aussi superbe que celui du Roi, & même j'y ai trouvé une Chambre aux Deniers que je n'ai pas trouvée dans l'autre.

Son jardin qui avoit une grandeur assés considerable, étoit accompagné d'un partere, ce qu'ils appelloient preau.

L'Appartement du Duc de Bourgogne n'avoit guere moins de membres

Ceux du Duc d'Orleans, de Marie, d'Isabelle & de Catherine de France, des Ducs & Duchesses de Valois & de Bourbon, des Princes & Princesses du Sang, de Charles d'Albret, de Pierre de Navarre, de Philippe de Savoisi, de Montagu, des Officiers de la Couronne, & de quantité d'autres grands Seigneurs & de gens de la faveur, tant hommes que semmes, étoient proportionnés chacun à la dignité & au rang des personnes. Et afin de faire voir qu'ils contenoient même des lieux superslus, le Duc d'Orleans avoit près de sa chambre jusqu'à des bains & des étuves, & de plus un cabinet qui lui servoit simplement à dire ses heures, qu'on appelloit le retrait où dit ses heures Monsieur Louis de France; particularité remarquable & qui nous apprend, ou la pieté de ce Prince, très-licentieux néanmoins, ou bien la coutume de prier Dieu de son tems & de reciter reglément certaines prieres.

Après ce que j'ai rapporté de l'Hotel St Pol, on ne peut pas-douter qu'il ne s'y trouvât une très-grande quantité d'Appartemens & un nombre prefque infini de Chambres; les principales se nommoient,

La Chambre lambrissée.

La grande Chambre lambrissée, appellée la Chambre verte.

La Chambre des grands aulmoires.

La Chambre de Just.

La Chambre de Mathebrune, occupée par le grand Maître d'Hotel de la Reine, ainsi nommée à cause des faits de cette Heroïne qu'on y avoit representés.

Touchant les Salles, il y avoit la Salle de Sens.

La Salle de St Maur.

La Salle verte.

La Salle aux Bourdons.

La Salle de Theseus, parce que les gestes de ce Heros y étoient peints

Les autres en très-grand nombre, ou n'avoient point de nom, on n'é-

toient pas confiderables.

Pour ce qui est des Chapelles, outre celles que le Roi, la Reine, leurs Enfans & les Princes du Sang, avoient chacun en leur particulier auprès de leurs Appartemens, il y en avoit encore trois autres grandes, l'une à l'Hotel de Sens, une autre à l'Hotel St Maur, & la derniere à l'Hotel du Petit-Muce, où Charles V, Jeanne de Bourbon & le Dauphin, venoient entendre la Messe en public avec leur Cour, & où ils avoient fait mettre des orgues, sur tout à celle de l'Hotel de Sens.

A l'égard des Bains & des Etuves, des Galleries & des Jardins, je n'en dirai autre chose, sinon qu'il y en avoit à tous les logemens des Princes & des Princes etoient environnés ou de Galleries ou d'Appar-

temens; les uns se nommoient,

Le Preau de la Fontaine au Lion.

Le Preau de l'Hotel du Perit-Muce.

Le Preau de l'Hotel de Sens.

Le Jardin aux Carneaux.

Le grand Preau.

Le nom des autres étoit, le Preau du Sauvoir, ce qui signisse Vivier ou l'on mettoit le Poisson.

Les grands Jardins pardevers le Champ au Plâtre.

Le Jardin du grand Maitre d'Hotel du Roi.

Le grand Jardin aboutissant à la rue du Petit-Muce. Le Preau contre l'Hotel St Pol & l'Hotel de Sens.

Le Preau de la Cerisaye, ou le Preau aux Cerissers, & même encore le Jardin de la Cerisaye.

Quant aux Galleries, voici leurs noms.

Les Galleries hautes sur le Sauvoir, à cause qu'elles l'environnoient.

Les Galleries sur le Preau de la Cerisaye, parce qu'elles le bordoient; & peut-être même l'entouroient.

Les Galleries de la Reine sur le grand Preau, qui avoient quarante-deux toises de longueur.

La grande Gallerie de la Reine qui regarde sur la cour, longue de vingtquatre.

La Gallerie de la Reine, longue de onze.

La Gallerie du Preau du Roi, & la Gallerie basse du Preau du Roi; longues chacune de plus de dix-sept toises.

Les Galleries hautes, & la Gallerie basse de Mathebrune, longues de quinze.

La Gallerie de l'Hotel du Petit-Muce, longue de huit,

Les Galleries hautes & basses du Dauphin; & quant aux hautes, on les nommoit les vieilles Galleries couvertes d'ardoises.

Les Galleries des dressoirs à l'Hotel de Sens.

La Gallerie au dessus de l'Echançonnerie de la Reine.

La grande Gallerie au dessus de la chambre de Mathebrune

La Gallerie qui vient du Petit-Muce au Jardin du Roi.

Les grandes Galleries qui sont entre le grand Jardin & le Preau du Sauvoir.

Les moyennes Galleries d'entre l'Hotel de Sens & l'Hotel St Pol.

Je laisserai-là les murs & les basses-cours qui étoient en plus grand nombre que toutes les Chapelles, les Galleries & les Jardins joints ensemble.

Il se trouvoit entre autres une si grande cour, qu'elle servoit aux joûtes,

aussi ne l'appelloit-on point autrement que la cour des joûtes.

Dans la plupart des basses-cours avoient été pratiquées, la Maréchaussée, la Conciergerie, la Fourille, la Lingerie, la Pelleterie, la Bouteillerie, la Sausserie, le Garde-manger, la Maison du Four, la Fauconnerie, la Lavanderie, la Fruiterie, l'Echançonnerie, la Panneterie, l'Epicerie, le Charbonier, le lieu où l'on fait l'hypocras, la Patisserie, le Bucher, la Taillerie, la Cave où l'on met le vin des maisons du Roi. De plus quantité de Cuisines, quelques Jeux de paume, Celliers, Colombiers, Galliniers, c'est-à-dire Poulailliers; car nos Rois, qui vivoient alors en bons Bourgeois, tenoient leur menage, si j'ose ainsi parler, & pour cela obligeoient les Fermiers de leurs terres & de leurs domaines, à leur fournir poulets, chapons, pigeons, bled, vin, charbon, & toutes les autres choses necessaires tant pour leur table que pour celle de leurs Commensaux; & ensin ces pigeons & ces poulets étoient élevés & nourris dans leur basse-court, de même que chés les Gentilshommes de campagne.

Au Louvre il y avoit un Arsenal, des Chambres où se gardoient les armes bien travaillées & une Bibliotheque pleine de manuscrits, que je dé-

crirai autre part.

Dans le Palais, il y avoit une fonderie fous la grande Salle.

Aux Tournelles, le Duc de Bethfort faisoit nourrir des paons, des cocqs, des pigeons, des chapons de Flandres, des gelines, ainsi appelloiton les poules alors; outre quantité d'autres volatilles semblables, qu'il avoit venir de loin.

Avant que de venir au dedans de ces maisons Royales, j'avertirai ici que tous les Appartemens dont j'ai parlé, d'ordinaire étoient couverts de tuiles, rarement d'ardoise, quelquesois de tuiles plombées; & que les celliers, les cuisines, les écuries & les autres pieces des basse-cours, étoient presque toujours couverts de chaume.

#### LES DEDANS DES MAISONS ROYALES.

N entroit dans les Chambres & les Salles, aussi-bien que dans les Chapelles, les Galleries & autres lieux semblables, par un porche de menuiserie à trois, quatre ou à cinq faces, haut de neuf & de douze pieds; d'ordinaire on le faisoit de bois d'Irlande; ils étoient couverts d'ornemens, & terminés de figures & autres enrichissemens gothiques; ils s'ouvroient de toutes parts, afin de pouvoir entrer & sortir plus commodément. Ensin ils ressembloient à ces vieilles fausses portes de bois qui se voyent encore en quantité de vieux logis, & quoiqu'ils désigurent & embarrassent les lieux, nos vieillards pourtant ne s'en veulent point désaire & les conservent en dépit d'un chacun.

Les chambres, les falles, les galleries, & même les chapelles, étoient nattées, lambrissées de bois le plus rare qu'on pouvoit trouver, & quelques de plancheyées, ou pavées de carreaux de pierre blanche & noire, de marbre & de terre cuite, verte & jaune, & de toutes sortes de couleurs. Jusques dans les galleries & les chapelles, il y avoit des cheminées & des poëles, qu'ils appelloient chausse-doux. Les sieges ordinaires des chambres & même de la chambre du Roi, aussi-bien que de celle de la Reine, depuis St Louis jusqu'à François I, étoient des escabelles, des bancs, des formes, des treteaux; & il n'y avoit que la Reine qui eut des chaises de bois pliantes. On usoit alors de deux sortes d'escabelles: les communes étoient pleines, garnies de panneaux de bois des quatre côtés, comme un cossre ou une caisse, & coutoient trois sols la piece; les belles étoient soutenues sur des piliers & contre-piliers, celles-ci valoient quatre sols.

Les bancs portoient cinq, dix & vingt pieds de long; & de même que les escabelles, les grands étoient composés de panneaux chargés de moulures; les moindres étoient portés sur des piliers ou colomnes, qui finissoient en anse de pannier, & en plein cintre. Au reste, tous chargés de moulures, la plupart d'oiseaux, de bêtes, & autres enrichissemens; les moindres coutoient vingt sols la piece, le reste à proportion. Charles V en avoit un au Louvre où il tenoit ses Requêtes de son tems: on y en conservoit un qui avoit servi à St Louis, & qu'on appelloit le vieil banc de St Louis: de plus, en 1365, à l'entour de la table du Roi de la grande salle du Louvre, il y en avoit un de chêne de vingt pieds de long, & élevé de deux marches.

Les formes avoient sept & douze pieds de longueur, & non seulement on mettoit des treteaux dans la chambre du Roi; mais encore dans la grande chambre du Conseil. Il y en avoit toujours quatre de rangés au tour de la table, où le Roi étoit assis avec ses Conseillers d'Etat. Enfin les chaises pliantes étoient à bras, le bois peint de roses rehaussées d'or sur un fond rouge, le siege de cordouen vermeil, c'est-à-dire, de cuir de Cordoue rouge, & toutes garnies de longues franges de soie, attachées avec des cloux dorés.

Les poutres & les solives des chambres du Roi & de la Reine, étoient rehaussées de Fleurs-de-lis d'étain doré, & les entre-voues de couleur en détrempe: pour les murailles, elles croient peintes en maniere de brique: les croifées treillissées de fil d'archal, & de barreaux de ser; d'ailleurs obscurcies de vitres pleines d'images de Saints & de Saintes, ou bien des devises, & des armes du Roi & de la Reine, dont le panneau revenoit à vingt-deux sols.

En 1375, les murs & les plat-sonds de la chambre verte du Palais, étoient tout couverts des armes de France, & de Fleurs-de-lis sans nombre.

En 1365, les lambris de la chambre de parade du Roi au Louvre, où il tenoit ses requêtes, étoit peint de rouge, & de rosettes d'estain blanc.

La cheminée de sa chambre à l'Hotel St Pol; avoit pour ornement de grands chevaux de Pierre; celle de sa chambre au Louvre, en 1365, étoit chargée de douze grosses bêtes, & des treize grands Prophetes, qui tenoient chacun un rouleau; de plus, terminée des armes de France, soutenue par deux Anges, & couverte d'une couronne. Il se trouve encore une cheminée de cette nianiere à l'Hotel de Cluni, rue des Mathurins, sans parler de celle de la grande salle, qui s'y voit embarrassée d'une insinité de Pellerins de toutes tailles, qui vont en pelerinage dans un bois, le long d'une haute montagne.

Quant aux cheminées qu'ils faisoient pour leurs courtisans, leur grandeur aussi-bien que leur magnificence, n'étoient pas croyables: il en reste une quasi entière au bout de la grande salle du Palais, qui sert maintenant aux consultations: & depuis quelques années on en aruiné une autre près de

là pour bâtir la chambre des Enquêtes; toutes deux remplissoient chacune une grosse Tour-quarrée. Au milieu on y faisoit le seu, & étoient environnées d'échanconnerie, de fruiterie, de panneterie, & autres semblables necessités: maintenant elles servent de chambre aux consultations, & de buvertes aux Enquêtes, & sont encore voutées, pavées de grands quartiers de pierre, & soutenues sur des colomnes Gothiques. Le dessous de la premiere qui servoit de cuisine, est encore tout entier, & sert presentement de bucher on de cellier, où le Receveur des amendes sert le bois necessaire au chambres du Parlement : on y descend par une rampe qui conduit à une des portes de la grande salle, si large au reste, que les Officiers de la cuisine du Roi pouvoient presque tous descendre & monter à la fois. Cette cuisine à huit toises en quarré, est pavée de grands carreaux de pierres, & couverte d'une voute qui s'éleve jusqu'à la grande salle, que portent neuf pilliers de pierre gros de quelque deux pieds & demi, & distribués en trois rangs le long de quatre allées. Les quatre coins sont occupés par quatre grandes cheminées, dont les manteaux, partie de pierre & de briques faites en lozange, remontent jusqu'à la voute insensiblement, & avec beaucoup d'artifice. Elle étoit éclairée de huit croisées fort larges, & qui s'élevoient de fond en comble, mais que l'on a bouchées depuis. Les joints des pierres qui composent ces manteaux & ces pilliers, sont coulés avec de l'étain fin & du plomb fondu, au lieu de ciment, & la plupart des joints des autres pierres sont liés avec du fer, & encore avec du plomb sondu. Ceux qui ont vû la cheminée bâtie sur cette cuisine, disent qu'elle étoit quarrée, & entourée de colomnes Gothiques de pierres, qui composoient une allée voutée entre la buvette des Enquêtes, où étoit, comme j'ai dit, la fruiterie, l'échançonnerie, la panneterie, & le reste.

Pour revenir aux cheminées des chambres Royales, les chenets étoient de fer ouvré; en 1367, on en fit quatre paires pour les chambres de la Reine au Louvre; la plus petite pesoit quarante deux livres, l'autre soixante, l'autre cent, la plus grosse cent quatre-vingt dix-huit, & couterent vingt-six livres treize sols quatre deniers parisis, à raison de seize deniers la livre de fer. Les soufflets étoient tous chargés d'ornemens. Les tenailles, les pincettes, les pelles & le traiseu, à parler comme en ce tems-là,

étoient de fer ouvré.

Les lits que l'on nommoit couches & couchettes, étoient extraordinairement grands: quand ils ne portoient que six pieds de long sur autant de large, on leur donnoit simplement le nom de couchettes; mais lorsqu'ils étoient de huit pieds & demi sur sept & demi, ou bien de onze sur dix, ou de douze sur onze, en ce cas là on les appelloit des couches. Toutes au reste étoient montées sur des marches, qui avoient deux pieds de largeur plus que les couches. On paroit les marches des plus beaux tapis, & les lits d'étosses les plus exquises; & par là il se voit que sous Charles V, les alcoves, dont les Dames de notre siecle s'attribuent l'invention, étoient en usage.

Mais pour faire voir tout d'un coup la magnificence de Charles V, non feulement il se servoit de vaiselle d'argent, mais encore de vaiselle d'or. Dans l'Echançonnerie du Duc de Berri son frere à l'Hotel de Nesse, il y avoit un Cabinet où l'on rangeoit sur des tablettes scellées dans le mur, la vaiselle d'or & d'argent: les enfans de France & les Princes du sang, mangeoient dans la vaiselle d'or & d'argent. Tout de même les bains & les étuves de la Reine à l'Hotel St Pol, & à l'Hotel du Petit-Muce, étoient pavés de pierres de liais, sermés d'une porte de ser treillissée, & entourés de lambris de bois d'Irlande, les cuves étoient de même bois, ornées tout au tour de bossets dorées, & liées de cerceaux, attachés avec des clous de cuivre doré.

Les chambres aux Joyaux de ce Prince, & de ses Palais, étoient toutes brillantes brillantes d'or & d'argent & de pierreries, mais elles ne le furent jamais rant que sous Henri Roi d'Angleterte, Usurpateur de Paris, & de la meilleure partie du Royaume; sur tout celle du Louvre en 1430, pour lors la plus riche & la mieux sournie. Car bien qu'elle eût neuf toises de long sur quatre & demie de large, & qu'elle sût environnée d'armoires à plussieurs étages; toutes néanmoins étoient si pleines de vaisselle d'or & d'argent, de draps d'or, d'échiquiers de jaspe & de cristal, d'anneaux Pontisicaux, de croix, de crosses d'or, & de toutes sortes d'ornemens de Chapelle, que le détail qui s'en voit remplit tout un gros Regître de ce tems-là. De sorte que dans cette chambre là scule il y en avoit plus que dans toutes les autres aux Joyaux, tant de l'Hotel St Pol, du Palais & de la Bastille, que des Tournelles & de Vincennes.

Les galleries de ce tems-là étoient portées sur des colomnes, ou plutôt des piliers de pierre ornés de bases & de chapiteaux; leurs murs étoient blanchis de craie detrempée avec de la colle: & pour peindre en 1486 celle de l'Hotel des Tournelles, on n'usa que quatre livres d'ocre, deux livres de colle, & un demi settier d'huile, qui couterent trois sols huit deniers

parisis.

En 1432, le Duc de Berhfort en fit faire une aux Tournelles, longue de dix-huit toises, & large de deux & demie : on la nomma la gallerie des courges, parce qu'il la fit peindre de courges vertes: elle étoit terminée d'un comble peint de ses armes & de s'es devises, converte de tuiles assises à mortier de chaux & de ciment, & environnées de six bannières rehaussées de ses armoiries & de celles de sa femme. Mais dans les siecles passés il n'y en a point eu de plus magnifique que celle qu'acheva Charles V dans l'appartement de la Reine à l'Hotel St Pol. Depuis le lambris jusques dans la voute, étoit representé sur un fond vert, & dessus une longue terrasse qui tegnoit tout au tour, une grande forêt pleine d'arbres & d'arbrisseaux, de pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, & autres semblables, chargés de fruits, & entremêlés de lis, de flambes, de roses, & de toutes sortes d'autres fleurs : des enfans repandus en plusieurs endroits du bois, y cueilloient des fleurs, & mangeoient des fruits: les autres poufsoient leurs branches jusques dans la voute peinte de blanc & d'azur, pour figurer le ciel & le jour; & enfin le tout étoit de beau vert-gai, fait d'orpin & de florée fine. Outre cela il fit peindre encore une petite allée par où passoit la Reine pour venir à son Oratoire de l'Eglise St Paul. Là, de côté & d'autre quantité d'Anges tendoient une courtine des livrées du Roi: de la voute, ou pour mieux dire, d'un ciel d'azur qu'on y avoit figuré, descendoit une legion d'Anges, jouant des instrumens, & chantant des Antiennes de Notre-Dame. Le ciel au reste, aussi-bien de l'allée que de la gallerie, étoient d'azur d'Allemagne, qui valoit dix livres parisis la livre, & le tout ensemble couta six-vingts écus.

Quant aux Chapelles, Charles V enrichit la plus grande du même Hotel St Pol, de douze figures de pierre representant les Apôtres, hautes de quatre pieds & demi; & garnies chacune de coutelas, de croix, & des autres marques de leur martyre: Charles VI depuis les sit peindre richement par François d'Orliens, le plus celebre Peintre de ce tems-là; leurs robes & leurs manteaux étoient rehaussés d'or, d'azur & de vermillon glacé de sin sinople; leurs têtes accompagnées d'un diadême rond de bois que l'on avoit oublié, qui portoit un pied de circonference, brilloient encore d'or, de ver, de rouge & de blanc, le plus sin qui se trouvât. Ces Diadêmes revenoient à dix sols parisis la piece; & la peinture de chaque

Apôtre à quatre livres aussi parisis.

Au Louvre, Charles V entoura encore la principale Chapelle, de treize grands Prophetes, qui tenoient chacun un rouleau dans un petit clochet de menuiserie terminé d'une tourelle, où il fit mettre une petite cloche:

Tome II. Nn



## JARDINS DES ROIS.

UOIQUE je sache que dans le jardin de Childebert, premier Rol de Paris, & Ultrogothe, sa semme, il y avoit des treilles, des roses, des neurs, & des pommiers entés de la propre main de ce Prince; c'est neanmoins tour ce que je puis dire du jardinage de nos Rois jusqu'à Charles V. De son tems tous les jardins Royaux consistoient pour l'ordinaire en prés qu'on appelloit des preaux, ou vignes, & en tonnelles. Les prés, & chaque jardin étoient environnés de haies, couvertes de treilles, enlasfées, & couchées en maniere de lozange, qui sont les tonnelles; & ces tonnelles tenoient par les deux bouts à des pavillons faits de même qu'elles, & non seulement à chaque coin des jardins & des preaux, il y avoit des pavillons, mais encore au milieu, & même d'autres tonnelles qui les traversoient, & les divisoient en compartimens; dans les prés venoit du foin, qu'on fauchoit quelquefois. Les vignes étoient plantées au bout du grand jardin, souvent dans le Parc, & qu'on cultivoit si bien, qu'il s'en recueilloit d'assés bon vin tous les ans. Les pavillons étoient ronds ou quarrés, ou l'un & l'autre alternativement : par dedans tout au tour étoient des fieges de gazon, rehaussés sur des marche - pieds de même : les treilles qui les environnoient, finissoient en crenaux, ou en fleur de lis : les crenaux aboutissoient en tabernacles, à peu près comme un clocher couronné d'une grosse pomme, & d'où sortoit une girouette peinte des armes de France. Quant aux lozanges des treilles d'ordinaire, elles étoient remplies de fleurs de lis, & quelquefois pliés de sorte, qu'elles representoient les armes de France, celles des enfans de France & des Princes du sang.

Au milieu d'un jardin souvent au lieu de preau, se voyoit une fontaine dans un bassin de pierre ou de marbre, qui jettoit de l'eau par la gueule d'un

Lion, ou de quelque autre bête farouche.

Charles V fit semer tous ses jardins de semences de violiers, de courges, de choux, de romarin, de marjolaine, de sauge, de girosliers, de fraissers, de lavande, de roziers, même de pourpier, de laitue, de poirée, & autres herbes & legumes. Il sit planter à l'Hotel St Pol cinq quarterons de ceriziers à cinq sols le cent, & qui donnerent commencement au jardin des

cerisiers, autrement dit le preau, ou le jardin de la Cerisaye.

Au même Hotel St Pol, en 1398, Charles VI fit planter dans le jardin du Champ-au-plâtre trois cens gerbes de rossers blancs & rouges; trois quarterons de bourdelais; trois cens soixante & quinze gouais de marêts; trois cens oignons de lis, trois cens de flambes, cent quinze entes de poiriers; cent pommiers communs; douze pommiers de Paradis; un millier de cerifiers; cent cinquante pruniers, & huit lauriers verts, achetés sur le Pont-au-change : la gerbe du rosier coûtoit alors vingt sols parisis ; les gouais de marêrs en valoient douze; le cent d'oignons de lis six; le cent de flambes neuf; le cent de poiriers vingt - un fols; le cent de pommiers communs douze; les pommiers de Paradis quatre sols chacun; le millier de cerisiers six; le cent de pruniers huit; les lauriers deux sols la piece. En 1431 le Duc de Bethfort fit labourer à la charue le grand jardin de l'Hotel des Tournelles, qui contenoit vingt arpens, ou environ, où l'année suivante il planta une infinité de rossers blancs, de romarins, de figuiers; de plus quatre entes de poiriers, & de pommiers; trente & un houx; trentefix cormiers; trente-huit meriziers, guiniers, & coigniers; soixante & quinze cerisiers & nessiers avec deux cens épines; outre cela il sit ouvrir mille nonante-neuf toises de tranchées de deux pieds de large, sur autant de profondeur, pour y planter cinq mille neuf cent treize ormes, qu'on Tome II.

amena par eau au Port-de-l'Ecole avec la racine, & qui coûtoient quatre livres parisis le cent: si bien que pour ce nouveau plan, il falut arracher les haies d'un labyrinthe, appellé alors la maison de Dedalus dont on sit cinq cens & un quarteron de coterêts.

En 1433 il fit vendanger deux quarreaux de vignes, dont le vin, ne fut

pas trouvé moins bon que le raisin.

Louis XII enfin dans son jardin du Palais, fit planter en 1512 cent trentecinq cerisiers, avec quantité de guiniers, pruniers, autant de pressiers,

poiriers, & pommiers.

Nous pouvons bien, voyant ceci, nous écrier, comme le fait Valere Maxime livre 2. chapitre 9. article 4. Certes les livres de notre siecle ont dequoi s'étonner de voir qu'ils sont obligés de raporter les histoires d'une simplicité si rude. Car il est presque incroyable que dans un même Royaume, on ait pu dire que si peu de chose ait fait l'enrichissement & la magnificence des Palais de nos Rois, & que maintenant cela ne se trouve pas même dans les Jardins Bourgeois & dans les Chaumieres.

## AUTRES JARDINS.

C HILDEBERT, Roi de Paris, & Ultrogothe, sa semme, avoient un beau jardin à Paris, où même il croissoit du grain, surtout il y avoit des roses qui sentoient si bon, que Fortunat, Evêque de Poitiers,

les compare aux roses du Paradis.

De plus il étoit peint de toutes fortes de fleurs; on s'y promenoit à l'ombre fous des berceaux couverts de treilles, chargées de verjus; des pommiers, entés de la propre main de Childebert, qui n'avoit pas moins de passion pour l'agriculture que Cyrus, étoient encore une des admirations de Fortunat, qui ne sauroit s'empêcher de le témoigner, & de se jouer dessus.

La plupart des Auteurs au reste, qui ont écrit de Paris, pretendent que

ce jardin tenoit au Palais, où se tient le Parlement.

Du Peirat, qui n'est pas de cet avis, veut qu'il étoit au Pré aux Clercs; mais enfin les plus judicieux prétendent, & assurent qu'il étoit dans l'Université, près l'Hotel de Cluni, & les ruines du Palais des thermes, bâti par les Romains. Quoi qu'il en soit sur les ruines de cet ancien Palais, est encore un petit jardin suspendu de même que ceux de Babylone, que les sables des Grecs ont voulu faire passer pour un miracle. Il est aussi haut que le comble des maisons du voisinage, & consiste en un parterre, garni de roses, de steurs de compartimens de buis, & soutenu sur des voutes de brique d'une longueur, & d'une largeur extraordinaire.

Presque dans tous les quartiers de Paris il se trouve des jardins, & de

grands lieux où chacun se va promener.

Les Ecoliers de l'Université alloient autrefois se divertir au Pré aux Clercs, qui a pris ce nom-là à cause d'eux, malgré les Religieux de St Germain, qui soutiennent que c'est une pure usurpation de l'Université, & qu'il dépend de leur Abbayie.

Du tems de St Louis ils alloient encore au faux-bourg St Marceau, dans une certaine campagne qu'il y avoit alors aux environs: mais comme ils en revenoient un jour, s'étant enyvrés, le desordre qu'ils causerent sut si grand

que plusieurs se retirerent en Angleterre.

Le Jardin du Palais d'Orleans, qu'a planté Marie de Medicis, rempli de quelques jets d'eau, d'un petit bois, de palissades, &t d'un grand nombre d'allées, est la promenade ordinaire des habitans du faux-bourg St Germain.

Dans ce quartier-là même les petits Jacobins en ont un, qui est aussi propre que bien situé, & qu'ils ouvrent aux honnêtes-gens. Il consiste en un jardin haut, & un autre bas: le haut est un grand parterre environné de ciprès, & de phillirea, qui le rendent verd en tout tems, & pourrant ordonnés de sorte qu'ils ne bouchent point la vue, ni du cours, ni de la campagne: le bas entoure le haut, & est occupé en certains endroits par une menagerie, & couvert dans les autres, d'allées & de pepinieres de

plusieurs sortes d'arbres, de nains surtout & de fruitiers.

Derriere, entre ce jardin ici, & celui du Palais d'Orleans, d'un côté est l'Orangerie du Roi, qui regorge d'Oranges. En je ne sai combien d'autres endroits se voyent des jardins en quantité, tout jonchés de tulipes, d'anémones, d'œillets & de toutes sortes de fleurs, sans parler des plantes & des simples. Car il y en a, & au faux-bourg St Marceau, & au faux-bourg St Michel, au Temple, à Montmartre, & presqu'en tous les quartiers de Paris & les sauxbourgs; où partout il semble que la nature prenne plaisir à se jouer dans ce prodigieux mélange de couleurs toutes nouvelles, qu'elle étale aux yeux chaque jour, dont la diversité surprenante, d'où dépend leur prix & leur rareté, fait paroître une puissance qui approche de la puissance infinie.

Mais si ces jardins curieux ne sont pas stables, celui des Apoticaires, situé au faux-bourg St Marceau, & le jardin Royal des plantes medicinales, planté au faux-bourg St Victor, subsistent depuis long tems, & apparemment subsisteront toujours: aussi-bien dans l'un que dans l'autre on y cultive toutes les especes d'arbres, & de plantes de medecine qui se peuvent élever à Paris,

Dans le jardin Royal surtout, il y a un valon arrosé d'eau de sontaine; une coline, des lieux sombres, d'autres exposés au soleil pour y nourrir les

plantes & les arbres qui ont besoin de ces différentes situations.

Dans la description que je ferai de ce beau jardin, il sera parlé de la plante sensitive, qu'on y a long-tems nourie. Quant à son assiette, elle est si bien pratiquée, qu'il semble rensermer toute la campagne voisine, & une partie de la Seine: ce qui fait qu'aux heures de la promenade quantité de personnes de qualité y viennent.

Tout contre est le jardin de l'Abbayie St Victor, qui est encore ouvert aux honnêtes gens, où l'on jouit du même air, & presque de la même vue

mais il ne s'y trouve plus de lieux écartés, ni d'allées couvertes.

Celui des Prêtres de la Doctrine Chrétienne n'est pas moins bien situé,

excepté qu'il est fort petit.

Le Jardin de Ste Geneviéve n'est pas grand non plus, & consiste entre autres en une longue allée, élevée sur les ramparts, & bordée d'une palissade: mais il ne s'ouvre qu'aux amis, & aux personnes de connoissance.

Le clos, & le grand Cloître des Chartreux, d'ordinaire sont ouverts à tout le monde: que si le clos ne l'est pas les Fêtes en certains tems, c'est

quand il y a du fruit, de crainte qu'on ne le cueille.

Il en est de même du jardin des Celestins dans la saison du fruit, plein de treilles arondies en tonnelles, si toussus alors de seuilles & de grapes, qu'elles passent pour les plus belles de Paris; de plus sur un tertre pierreux s'y voit une vigne, sujette aux mêmes symptomes que celles de Bourgogne, mais dont le vin mêlé avec le verjus des treilles, sait d'excellent vin d'absinthe, que les Religieux distribuent aux pauvres, & même à d'autres, en donnant des bouteilles pour des bouteilles de vin.

Tout contre est le jardin de l'Arsenal, terminé d'une alsée longue de quelque trois cens trente toises, attachée d'un bout à la Bastille, de l'autre à la Seine, & placée dans une des plus agréables vues qu'on sauroit imaginer.

Le jardin du Temple, ceux de St Martin, des Capucins du Marais, & de l'Hotel de Guife, sont ouverts en tout tems, & à toutes sortes de personnes.

Celui du Luxembourg est quelquefois publique, quelquefois non, selon qu'il plaît aux Princes qui y demeurent.

Au Jardin du Temple le voyent quelques jets de plâtre des figures les

plus renommées de l'Antiquité.

Dans celui du Prieur de St Martin, ceux du quartier tant hommes que femmes y alloient autrefois passer les belies soirées. Depuis que la porte en sut sermée avant que tout le monde sut sorti, l'entrée en a été désendue aux filles & aux semmes.

Le Jardin de l'Hotel de Guise, Fêtes & Dimanches regorge de petit peuple l'après-diné; pour les autres jours, il ne s'y trouve que d'honnêtes gens le soir. On y a fait voir un arbre qu'on appelle le luxurieux, pour avoir servi aux plaisirs d'un Maréchal de France, galant & bel esprit, & d'une

Princesse autant sameuse par sa beauté que par ses amours.

Contre la porte de Richelieu, le Jardin de Thevenyn, Oculiste illustre, est plus considerable par sa propreté que par sa grandeur. Ses heritiers l'ont vendu à un Maître des Requêtes nommé Puget. Il n'a que trente-quatre toiles de long sur trente-deux de large, & est fait en forme de lozange. Il est entouré de quatre allées bordées d'un côté de phillirea, qui en cache les murailles, & de l'autre côté de contre-espaliets à hauteur d'appui, que sourient une haie de pieux maillée de lattes, d'où sortent des branches étendues comme les doits d'une main ouverte ou les branches d'un éventail. Aux coins du Jardin sont des cabinets fort touffus. Dans le reste il y a un parterre avec quantité d'arbres fruitiers de trois pieds de haut seulement, mais chargés les uns de fruits hâtifs, les autres de tardifs; les uns d'été, les autres d'hiver, que la Provence, la Touraine & le reste des Provinces du Royaume produisent séparément, & que nos Jardiniers ont assemblé à Paris & comme naturalisés. Enfin sa situation est si agreable, que de tous les endroits on y découvre une grande campagne, terminée de Mont-martre, petite montagne couverte de moulins, d'un village, d'un dome, d'une Eglise, d'un Couvent de Benedictines, & que les yeux ne sauroient considerer sans plaisir, ni sans y monter & descendre plusieurs fois.

Du vivant de Thevenyn, ce Jardin n'étoit point fermé pour les honnêtes gens qui y venoient en grand nombre. Depuis sa mort, je doute que Puget en use de même, & de plus qu'il en cultive les fruits avec autant de

curiosité que l'autre.

Le Jardin des Capucins de St Honoré, est un des moins curieux & cependant un des mieux cultivés de Paris, avec un peu de choux, de raves, de legumes & d'herbes, ils ont pratiqué des compartimens qui ne plaisent guere moins que les tulipes, les anemones & les autres fleurs. Outre quelques allées fort toussues qui le composent, la principale n'a pas seulement une largeur extraordinaire, mais encore ce qui la rend remarquable, c'est que n'étant bordée d'arbres que d'un côté, elle ne laisse pas de donner presque toujours de la fraicheur, pour être toute couverte de branches & de seuilles.

Derriere le Louvre est le Jardin des Tuilleries, long de trois cens toises ou environ, & fait par Catherine de Medicis pour accompagner son Palais.

Il consiste en un étang, une volliere, un bois, une orangerie, un écho, un labyrinthe, un mail, une maison pour les bêtes farouches, & quantité d'allées couvertes d'arbres rouffus que la fraicheur de l'ombre rend tout-àfait delicieuses.

C'est un rendés-vous où le beau monde vient souvent attendre l'heure pour aller au Cours. Car à toute heure & par tout, on y trouve du frais & du plaisir. Il a été terminé long-tems d'une garenne de lapins; mais enfin en 1630, Regnard commença à la couvrir d'un Jardin qu'il a rendu l'un des plus plaisans de Paris. C'est un parterre planté dans la capacité d'un grand bastion qui tient à la porte de la Conference, & borné d'un rempart

ou de deux longues terrasses couvertes d'arbres, & relevées d'un commandement plus que le chemin des rondes, d'où l'on voit une partie de Paris, les tours & retours que fait la Seine dans une vaste & platte campagne, & de plus tout ce qui se passe au Cours.

#### LE COURS.

E Cours au reste, est un nouveau mot & une nouvelle chose, de l'invention de Marie de Medicis. Jusqu'à sa Regence on ne savoit point en France d'autre moyen d'user de la promenade qu'à pied & dans les Jardins; mais alors elle sit passer de Florence à Paris, la mode de se promener en carrosse aux heures les plus fraiches de l'après-diné: ce qui se pratique maintenant en tant de lieux.

Pour cela donc entre le rivage de la riviere & une campagne ensemencée de bled, d'orge & d'avoine, elle fit dresser & entourer de fossés trois allées longues de mil cinq cens quarante pas communs; à celle du milieu, elle donna vingt pas de largeur, dix aux deux autres chacune. Le long de ces allées, elle fit planter seize cens ormeaux, espacés de douze en douze pieds, qui toutes trois sont coupées dans le milieu d'un rond de quelque cent pas de diamettre. On y entre par un grand portail bâti aux deux bouts & sermé de portes de ser. Cette Princesse lui donna le nom de Cours qu'elle forma sur le Corso de Florence & de Rome, qui depuis lui est demeuré.

En 1628, elle resolut, & même l'ordre en étoit donné, de couvrir d'un grand Jardin enrichi de prés, de parterre, de canaux, de fontaines, de labyrinthes & de toutes sortes d'autres varietés, la grande plaine qu'il cottoye; & de plus vouloit qu'au bout on y sit un pavillon qui servit de retraite & de rafraichissement au Roi, quand il viendroit-là se promener. La chose en étoit venue si avant, que le Roi avoit déja donné la Charge de Capitaine de ce beau reduit. Mais cette entreprise sut rompue par l'éloignement de la Reine.

Le soir depuis Pâques jusqu'à la sin de l'Automne, le beau monde y vient prendre l'air en carrosse. Les Dames pour plaire, n'oublient rien alors au logis, de tout ce qui peut servir à faire éclater lour beauté. Le reste de l'année on se va promener ou à Vincennes, ou le long de l'eau hors la porte St Bernard; rarement au Pré-aux-Clercs, qu'on a appellé le Cours melancholique. Mais maintenant presque toujours à Vincennes, soit à cause du bon air qu'on respire en y allant, soit que dans le bois on y prenne tant & si peu de fraîcheur qu'on veut; puisque dehors on ne laisse pas de jouir de son ombre. Dans tous ces lieux-là au reste, les carrosses y roulent en forme d'ovale, de même qu'au Cours. On s'entre-salue sans se connoître; & les hommes qui sont presque toujours découverts, n'oseroient manquer à saluer les Dames, à moins que de passer pour incivils.

#### RAMBOUILLET.

E Jardin de Ruilly, petit hameau, uni de nos jours au fauxbourg St Antoine, est unique en son espece. Quelques-gens l'ont appellé la solie de Rambouillet, parce qu'il appartient à un homme d'affaires, ainsi appellé, qui l'a fair planter & se plast à le cultiver. Car le peuple donne legerement le nom de solie à bien des choses, quand la fantaisse lui en prends témoin la solie Regnauld, &c.

## 285 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Dans ce Jardin se trouvent des allées de toutes figures & en quantité. Les unes forment des pattes d'oie; les autres des étoiles. Quelques-unes sont bordées de pallissades; d'autres d'arbres. La principale qui est d'une longueur extraordinaire, conduit à une terrasse élevée sur le bord de la Seine; celles de traverse se vont perdre dans de petits bois, dans un labyrinthe & autres compartimens: toutes ensemble forment un reduit si agreable, qu'on y vient en soule pour s'y divertir.

Dans des Jardins separés se cultivent en toutes saisons un nombre infini de fruits, dont la saveur, la grosseur, ne satisfont pas simplement le goût & la vûc, mais même sont si beaux & si excellens, que les plus grands Seigneurs sont obligés de faire la cour au Jardinier, quand ils sont de magnisques

festins; & même le Roi lui en envoye demander.

En un mot on parle des fruits de Ruilly, comme de ceux des Hesperides, hormis que pour en avoir on ne court pas tant de hazard.



# MAISONS DE PLAISANCE DE NOS ROIS

aux environs de Paris.

A plupatt de nos Rois de la première Race, d'ordinaire faisoient leur sejour à Paris, & n'en sortoient que pour jouir de l'air & des plaisirs de la campagne dans les Palais qu'ils avoient aux environs; & aller à la chasse dans les bois qui couvroient alors presque toute l'Isse de France.

Ceux de la seconde Race, au contraire, qui se tenoient dans l'Allemagne, & que pour cette raison Paris ne voyoit que lorsqu'ils y venoient en chassant, ne laisserent pas de l'environner de tant de maisons, que bien-loin de les compter toutes, je ne sai pas trop si je pourrai seulement dire le nom de la plupart.

Enfin ceux de la troisième, qui avoient choisi pour demeure cette Ville Capitale, encherissant de beaucoup sur les autres Rois leurs devanciers, l'entourerent d'autres Palais grands & magnifiques, les uns tout proches, les autres dans les bois & contre les forêts voisines.

## CELLES DE LA PREMIERE RACE.

A premiere maison qu'ont eu nos Rois aux environs de Paris, s'appelloit assurément en Latin Rotolajum & Rotolajensis villa; & de fait, ce sont les noms que lui donne Gregoire de Tours, aussi-bien que l'Auteur de la vie de St Lubin, Evêque de Chartres. Mais la difficulté est de savoir comment elle se nommoit en François. J'avoue que tous ceux qui en ont parlé depuis n'ont douté aucunement que ce ne sut Ruel, Bourg à trois petites lieues de Paris, assis près de la Seine, & celebre par le logis & les cascades du Cardinal de Richelieu Mais si j'osois dire mon avis là-dessius & l'opposer à celui qui est reçu de tout le monde, ne pourrois-je pas demander si ce ne seroit pas plutôt le Roulle, petit village au bout du fauxbourg St Honoré, qu'on vient de joindre à la Ville, & qui du vivant de Gregoire de Touts & du tems de l'Auteur de la vie de St Lubin, que Paris alors n'étoit autre chose que la Cité, en étoit à plus d'une demie lieue; d'ailleurs placé

dans un payis agreable & en belle vue. Mais de plus à considerer que le même Gregoire de Tours qui lui donne le nom de Rotolajensis villa appelle encore ainsi une autre maison de plaisance en Normandie proche de Rouen & du conflant de l'Eure & de la Seine, où Gontran, Roi d'Orleans, relegua Fredegonde, & où les Grands de la Cour de Clotaire II, la suivirent, avec promesse d'avoir soin de l'éducation du Roi son fils. Quelle raison y a-t-il que ces deux lieux, qui ne sont point differents pour le nom en Latin, le soient en François? & que le Rotolajum de Normandie soit interpreté le Roulle, & que Rocolajensis villa urbis Parisiensis, soit pris pour Ruel & non pas pour le Roulle, tout proche de Paris. Or il est constant que le lieu appelle Rorolajum, où Gontran exila Fredegonde, s'appelle maintenant le Roulle. C'est un village situé sur la Seine près de Gaillon entre Vernon & le Pont-de-l'Arche à trois lieues de la riviere d'Eure, à quatre ou cinq du conflant de cette riviere & de la Seine. Du tems de Gregoire de Tours, c'étoit une Maison Royale où les Grands de la Cour de Chilperic suivirent cette Princesse, & où l'ayant laissée avec l'Evêque Melanthius, qu'on avoit chassé de Rouen quelque tems auparavant, ils lui promirent d'avoir grand foin de l'éducation de son fils.

Mais si j'ajoute que dans l'Epitaphe de Charles le Chauve, qui donna Ruel à l'Abbayie St Denis : ce village n'est pas nommé Rocolajum, mais Reuolium, & que Suger l'appelle Ruoilum, & Masson Ruellium; après avoir pretendu que c'est le nom qu'il porte dans l'Epitaphe que je viens d'alleguer : & enfin si l'on prend garde aux paroles de Gregoire de Tours, si claires & si expresses, savoir Retolajensem villam ipsins Urbis, un village de Paris, tout voisin de Paris, & que le Roulle est justement cela; certainement c'est se moquer, de songer à Ruelle, qui en est si éloigné. Je n'ai pas rapporté que le jeune Valois semble le nommer Rivilum, & que pour faire entendre qu'il signifie Ruelle, il ajoute Rotolaimm-ve, puisqu'enfin c'est une fausse critique & que dans les anciens manuscrits où il a voulu éclaireir ce nom à sa modes il y a Crioilum qui veut dire Creil, & Rioilum qui ne signific rien, ni Rotolaium qu'il a mis ensuite de Rioilum, faute de l'avoir entendu, & d'avoir su que Crioilum signifioit Creil: j'en dirai davantage plus bas; & par là on peut juger si ce fut à Ruel, ou au Roulle, que Childebert Roi de Paris, & fils du grand Clovis, reçut Sr Lubin, au rapport de l'Auteur de sa vie; & tout de même encore en quel lieu des deux, Gontran vint loger lorsqu'il fit preparer à Nanterre des fonds pour batiser Clotaire II, & qu'en recevant ce Sacrement il lui dit : Croissés mon enfant, rendés-vous digne du grand nom que vous portés, & devenés aussi-puissant que Clotaire.

Afin de ne plus revenir, ni à Ruel ni à Nanterre, rien n'a été cause apparemment de faire prendre Ruel pour le Roulle, que le voisinage de Nanterre & de Ruel, à cause du batême de Clotaire: car comme Gontran parrein de Clotaire, vint à choisir Nanterre pour cette ceremonie, & que pendant qu'on travailloit aux preparatifs, il se retira, soit à Ruel, soit au Roulle, chacun trompé par la proximité de Nanterre & de Ruel, s'est imaginé que ce fut à Ruel qu'il se retira, sans songer que le Roulle est sur le chemin de Nanterre à Paris, & à deux perites lieues de Nanterre: si bien que là-dessus on a pris Rosolajensis villa, Ruel; & on a voulu que Gontran sejournat à Ruel & non pas au Roulle, ne prenant pas garde que Ruel & Nanterre étant si proches l'un de l'autre, comme ils sont, ce Prince auroit bien mieux aimé loger à Nanterre qu'à Ruel. Tellement que personne ne s'est avisé que ce sût au Roulle, & moi-même sans doute je ne m'en serois pas avisé non plus que les autres, sans la conformité entre Rotolajensis villa Urbis Parisiensis, & Rotolajensis villa in Rothomagensi termino sita. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que Nanterre sût alors une maison de plaisance; & si Gontran, qui est mort en opinion de sainteré, le choisit pour une action si solemnelle, c'est que ce lieu étois confacré, & par la naissance, & par la

Tome II.

maison, & par le long sejour que Ste Genevieve y avoit fait, & ainsi le

prefera aux autres Saints lieux de la France.

Clotaire I, frere de Childebert, avoit une maison de plaisance à Braine en Champagne, fameuse par un Concile tenu sous Pelage II, & situé sur la riviere de Vesle, dans le Soissonnois entre Fismes & Soissons, à trois lieues de l'un, & deux & demie de l'autre; lui & Chilperic son fils, y garderent leurs tresors, comme j'ai dit ailleurs. Chilperic y sur malade de la dissenterie: des deux garçons qui lui restoient de Fredegonde, l'un y mourut de cette maladie, l'autre après en avoir été tourmenté long-tems, fut transferé à Soissons, près du tombeau de St Medard, ce qui pourtant ne l'empêcha pas de mourir, ni de suivre bientôt son frere. C'est encore là, que Fredegonde inconsolable de la perte de ses très-chers enfans, conjura le Roi de jetter au feu tous les Rolles de ses nouvelles impositions qui avoient si fort irrité le Ciel contre eux, & même de depêcher des gens dans les Provinces, afin de les supprimer, & faire cesser les maledictions que les peuples opprimés leur donnoient; ce qu'il fit volontiers à sa priere, aussibien que d'envoyer dans le même Palais Clovis, le seul fils qui lui restoir de ses autres mariages, à dessein qu'il y gagnât ce mal contagieux qui infectoit tout le Royaume, & s'en allât en l'autre monde.

De plus, c'est dans l'une des maisons de Braine, que Chilperic assembla les Evêques de France, pour écouter Leudaste qui accusoit Gregoire de Tours d'avoir médit de Fredegonde, & où ce Prelat, quoiqu'il se justifiat en leur presence d'une telle imposture, ne laissa pas d'être condamné à s'en purger encore par serment, & à dire trois Messes à trois disserens Autels. C'est encore à Braine que Fredegonde, après la mort de son mari, assembla des troupes gagnées à sorce de presens, pour marcher contre Childebert Roi d'Austrasse, neveu de Chilperic, qui déja étoit en chemin à la tête d'une armée, en resolution de venger la mort de son oncle,

dont il l'accusoit; mais qu'elle battit & mit en deroute.

C'est là même encore où le Roi Pepin, en 574, tint les Etats, & d'où il partit avec de puissantes forces pour faire la guerre à Aistulphe Roi des Lombards.

Enfin c'est ce Chateau-là même qui appartenoit à Hugues le Grand, sils de Robert Roi de France, & pere de Hugues Capet, & qui en 931 sur pris & ruiné par les Troupes d'Heribert, Comte de Vermandois; & puis encore pour la seconde sois en 950, par les Soldats du Comte Ragenoldus; mais que Louis d'Outre-mer reprit, & vendit à Hugues. Nous voyons que c'est de cette maison qu'est sorti Agnès de Braine troisséme semme de Robert de France quatrième sils de Louis le Gros, Ches de la maison Royale de Dreux. Le nom de ce Chateau est resté sort varié dans notre Histoire, car Gregoire de Tours l'appelle tantôt Brennacum, & tantôt Brannacum; Frodoard, Braina; l'Auteur des Gestes de France, Brinnaicum & Brinnacum & Brinnacum & Brinnacum & Brinnaicum & Brinnaicum

nacum; les autres, Brinacum, Brinniacum, Brinagum & Brinnam.

Si nous voulons ajouter foi à la conjecture d'Adrien Valois dans son Histoire des Choses de France, Charibert Roi de Paris, fils de Clotaire I, & frere ainé de Gontran & de Chilperic, avoit dans le Parisis une maison de plaisance, appellée Branniacum, où il faisoit battre monnoie, & dont on voit des pieces d'or avec son nom, & son portrait d'un côté & de l'autre, Banniaco fiit. Mais outre que Banniacum est un mot barbare qu'on ne trouve point ailleurs, & dont tout le monde ignore la signification, il est certain que tous ceux qui ont une connoissance particuliere, tant des monnoies que des medailles ne le prennent ni pour le nom d'un Palais, ni d'un Village, ni d'une monnoie, bien au contraire ils assurent tous que c'est le nom du Moneraire ou Maître de la monnoie de Charibert, & apportent pour preuve une infinité de monnoies antiques, où se lit le nom du Monetaire derriere celui du Prince; de sorte qu'ils pretendent que

ce Banniaco fiit, veut dire: Cette monnoie a été frappée par le Monetaire Banniacus.

Quoique nous ne soyons pas en peine pour deterrer les maisons de plaifance de Chilperic, & que nous sachions qu'il s'alloit divertir souvent à Chelles & à Compiegne; il est pourtant difficile de decouvrir en quel endroit étoit placé Nogent que Gregoire de Tours appelle Novigentum villa; où ce Prince avoit une autre maison de plaisance, à cause qu'il se trouve quatre lieux de ce nom-là.

Le plus ancien & le plus fameux est sur la Seine, & c'est St Cloud qu'on nommoit Nogent, ou Novigentum, avant que St Cloud sils de Clodomir & petit sils de Clovis s'y retirât, & se sit Prêtre pour se garentir de la barbarie

de ses oncles, qui avoient massacré ses freres.

L'autre est Nogent sur Marne, à quatre lieues de Paris.

Un troisième est Nogent le Roi, assis sur la riviere d'Andelle, & fameux par la mort de Philippe de Valois.

Le dernier est Nogent sur Seine, à l'endroit où cette riviere commence

à porter batteaux.

Je doute fort que ce soit du premier qu'entend parler Gregoire de Tours, puisqu'alors il appartenoit à l'Eglise de Paris à qui St Cloud l'avoit donné; ce pouvoit bien être le second, à cause que celui dont est question, étoit dans le territoire de Paris: pour les deux derniers, comme ils en sont loin, ce seroit solie à cet égard de penser à cux. Quoi qu'il en soit, Gregoire de Tours alla un jour à Nogent faire la reverence à Chilperic, où Gilles Evêque de Reims, & lui, virent ses tresors, aussi-bien que quelques grands Seigneurs du Royaume de Childebert Roi de Bourgogne & d'Austrasie, que leur Maître avoit envoyé pour solliciter ce Prince de joindre ses armes aux siennes, asin de dépouiller Gontran de son Etat; à qui il repondit: Mes pechés m'ont ravi tous mes ensans que j'avois, capables de me succeder, & ainsi ne me restant autre heritier que le Roi Childebert, sils de Sigebert mon frere, je n'épargnerai rien pour saire ensorte que mon Royaume lui appartienne après ma mort, pourvû que sans trouble il me laisse jouir pendant ma vie, de tout ce que je possede.

Outre une reponse si favorable & de riches presens, après que ces Ambassadeurs eurent signé le Traité de paix entre lui & son neveu; Leudoval-de Evêque de Baseux, ou d'Avranches, en grande faveur à la Cour, & l'un des premiers du Conseil, avec les plus grands Seigneurs de France, monta à cheval pour les accompagner, & leur sit toutes sortes d'hon-

neurs lorsqu'ils partirent.

Dans le tems, au reste, que Chilperic se preparoit pour quitter Nogent, & s'en retourner à Paris, Gregoire de Tours alors prenant congé de lui, il prit en riant par les cheveux, un certain Juis nommé Priscus, qui s'étoit insinué dans ses bonnes graces, par le moyen des meubles riches & somptueux, sans les autres curiosités, qu'il avoit soin de lui acheter: il pria cet Evêque de le faire Cathecumene, & après une longue & vaine controverse entre eux touchant la Divinité de Jesus-Christ, & ne voulant pas davantage retenir Gregoire de Tours: Prelat, lui dit-il obligeamment, & de sort bonne grace, je vois bien que vous voulés me quitter, & cela étant, il faut que j'en use avec vous, comme sit Jacob avec l'Ange: je ne vous laisserai point aller que vous ne m'ayés donné votre benediction.

A Villers-Coterêts, Chilperic avoit encore une autre maison, où il sur pleurer avec Fredegonde la mort de ses enfans; la forêt qui y tenoit, est maintenant de vingt-cinq mille arpens, ou peu s'en faut. Clotaire II, son sils, y gagna, en chassant, la maladie dont il mourut; il reste encore des ruines de cette maison Royale, & peut-être est-ce sur ses sondemens que François I a élevé celle que nous voyons aujourd'hui, car il est constant que le bois & le logis s'appelloient Costa; & de fait, c'est le nom que l'Histoire de Tours leur donne.

A Chelles, memorable pour un Concile tenu sous Jean XVIII, il y avoir encore une autre maison de plaisance, où Chilperic gardoit ses tresors: tout contre étoit une forêt, qui, sans doute, ne sauroit être ni celle de Bondis, ni la forêt de Livri, comme en étant trop éloignée, mais quelque-autre bois voisin qu'on a coupé depuis, & defriché, & qu'alors peut-être appelloit-on en latin Lauchania Sylva. Là ce Prince alloit souvent à la chasse, & même y sut assassiné, soit par Landri, & Fredegonde, ou par des gens affidés. De la maniere que l'Auteur de la vie de Ste Blitilde parle de Chelles, il semble que dès le tems de Clovis, il y eût déja une maison de plaisance; & dit que Clotilde, sa femme y fonda un petit Monastere de filles, en l'honneur de St Georges. Depuis Ste Baudoue, veuve de Clovis II, le sit démolir, l'agrandit & l'accompagna d'une Eglise, où ensuite, lorsque Clotaire III, son fils sur en âge de gouverner, & remplir la place de son pere, par l'avis des Prelats, & des Grands de France, elle se retira, prit l'habit de Religieuse, & mena une vie si exemplaire, qu'elle y est morte en opinion de sainteté.

Ceux au reste, qui croyent que Lauchonia Sylva veut dire la forêt de Chelle, pretendent que ce sut dans le Palais qu'avoient sait bâtir les ensans de Clovis, que Childeric II, & Blitilde, sa femme, surent assassinés par Bodillon, Ingolbert, & Amalbert, assistés des autres Grands de France; mais ensin on ne doute point que Thieri II, sils de Dagobert II, n'ait été nourri, & élevé dans le Couvent que Ste Baudoue avoit rétabli, & agrandi, & même que ce sut là que les François le reconnurent pour leur Roi après la mort de son pere, & parce qu'il y demeura fort long-tems, c'est ce qui est cause qu'ordinairement on appelle ce Prince Thieri de Chelles.

Gisle ou Gisesse, Religieuse à Chelles, & fille de Pepin, y sur souvent visitée par Charlemagne, son frere, qui l'honoroit à ce point, que quand elle auroit été sa mere propre, il n'auroit pas pû faire davantage, & toutes les sois qu'il venoit, il logeoit dans la maison que les Rois de la premiere

race y avoient fait faire.

Le Roi Robert y a aussi demeuré, & même y a tenu un Synode, & fait de grandes largesses à l'Abbayie de St Denys, comme il se voit par une charte dattée de Chelles le quinze des calendes de Juin, & signée de quantité de Prelats.

Près de Chelles, de l'autre côté de la Marne, Chilperic avoit encore un autre Palais à Noisi, où il sit emprisonner son sils Clovis sur les saux raports de Fredegonde, que cette marâtre, incontinent après, sit tuer d'un coup de couteau, & jetter dans la Marne. Un pescheur cependant, qui non loin de là avoit tendu ses silets, pour prendre du poisson, l'ayant trouvé; comme il reconnut à sa longue chevelure que c'étoit un fils de France, il l'enterra aussi-tôt sur le rivage, sous une motte de terre un peu éminente, d'où il sut tiré depuis par le Roi Gontran, & transporté à St Germain des Prés dans le mausolée de ses ancêtres.

Pour revenir aux Palais de Chelles, & de Noisi, tous deux étoient voisins, & bâtis de côté & d'autre de la Marne: Gregoire de Tours appelle le dernier Nocetum, & l'autre tantôt Cala, tantôt Villa Callensis: l'Auteur des Choses pieuses de Clovis II, lorsqu'il en parle, dit Regalis Villa que dicitur Kala; & le Roi Robert, Kala nostre Sedis Palatium. Ces maisons au reste, sont à quatre lieues de Paris, & toutes deux de bons Bourgs, fermés de murailles Le dernier appartient aux Religieuses de Chelles, avec quantité de grandes Terres, & de Seigneuries. Quant au premier, je ne crois pas qu'il y reste la moindre marque, ni la moindre trace du Palais de Childebert, & même je doute fort qu'à Chelles il s'en trouve de celui de Chilperic, de Thieri II, de Charlemagne, ni de Robert.

Clotaire II ne fut pas plutôt au monde que Chilperic son pere, le sit porter à Vitri, Maison Royale entre Arras & Douai, sur la riviere de

Scarpe, remarquable par le meurtre de Sigebert, Roi de Metz, executé par l'ordre de Fredegonde: & ce qui obligea Chilperic à l'envoyer si loin, fut la crainte qu'il eut, que l'ayant auprès de lui, ce même mal qui avoit emporté trois autres de ces fils, ne lui ravît encore celui-ci.

Après la mort du Roi, Ansonalde, & les autres Grands du Royaume se rendirent à Vitri, & là firent prêter le serment de fidelité à ce jeune Prince, par toutes les Villes qui avoient appartenu à son pere, tant à Chilperic,

qu'au Roi Gontran, son oncle, & son protecteur.

A Bonneuil, autre Maison Royale, proche de Paris, sur la riviere de Marne, appellée autrefois en Latin, Bonagellus Villa, Bonogilus Villa publica, & tantôt Bonoïlus & Bonigulus Villa; Clotaire II, l'an trente-quatre de son regne, tint une affemblée où se trouverent tous les Evêques, & les Barons de Bourgogne avec Warnachaire, Maire du Palais, & là accorda toutes les

justes demandes qui lui furent faites.

Ce même Prince le jour que l'on porta le corps de St Medard à Croissi, il lui donna la moitié d'une maison Royale, bâtie ou par Clotaire I, ou par Chilperic, du tems qu'ils regnoient à Soissons, & maintenant enfermée dans la Ville; mais voyant alors qu'on ne pouvoit soulever que la moitié de la biere, se prenant à rire, il ceda à St Medard la maison toute entiere, & comme aussi-tôt la bierre devint si legere, qu'elle ne pesoit presque plus, lui & quelques grands Seigneurs la mirent sur leurs épaules, & porterent ainsi ce corps saint en terre. Or quoique Cloraire II, le donnât alors à Sr Medard, il n'a pas laissé d'être encore depuis une maison Royale, & où Charles le Chauve en 863, reçut les Nonces du Pape, qui le venoient prier de pardonner à Baudouin, premier Comte de Flandre, l'enlevement de Judith de France, & de lui permettre de l'épouser.

Je laisse là Merley en Alsace, où Alethée, Prince du sang des Rois de Bourgogne, voulut corrompre Bertrude, & usurper le Royaume de son mari.

Je ne dirai rien non plus de Malfolacum, où Clotaire II, ayant afsemblé son conseil pour saire le procès à Alerhée, il sut condamné à perdre la tête; quoique ce lieu soit encore remarquable par une autre avanture bien plus éclatante ; car ce fut là qu'après la mort de Dagobert les Ducs de Neustrie, & de Bourgogne, éleverent Clovis II sur le Trône.

Mais je viens à St Ouen, où s'est tenu un Concile sous le Pape Vitalien, & où Cloraire II, Dagobert I, Clovis II, Thieri I, & de plus le Roi Jean, & quelques-uns de ses successeurs, ont été si souvent prendre l'air

& y ont fait tant d'actions confiderables.

St Ouen maintenant est un petit Village sur le bord de la Seine, assés près de St Denys, en belle vue, & à deux petites lieues de Paris seulement. Dans les premiers tems de la Monarchie, c'étoit une Maison Royale, appellée alors Clichi en François, mais qui a pris le nom de St Ouen depuis que ce St Archevêque de Rouen y fut enterré. Les noms Latins qu'on lui a donnés, sont tantôt Clippiacum, & Clipiacum, tantôt Clippiacum Villa Regalis, & Villa Regia Clippiacum; quelquefois Palatium Clippiacum, & Villa cui vocabu-

lum eft Clipiaco.

Fredegaire dit qu'à Romilli, Clotaire II maria Dagobert, son fils aîné, Roi d'Austrasie, à Gomatrude, sœur de la Reine Sichilde, sa troisième femme, sans marquer le lieu où ce mariage se sit; mais Gregoire de Tours assure que ce fut à St Ouen, & ajoute que trois jours après, il y eut grand differend entre le pere & le fils; Dagobert voulant avoir tout ce qui dépendoit de son Royaume, & Clotaire faisant le sourd là-dessus; mais qu'enfin à la persuasion d'Arnoul, Evêque de Metz, accompagné des autres Prelats, & des plus grands personnages de la France, que ces Rois avoient choisis pour arbitres, Dagobert eut ce qu'il demandoit, son pere lui abandonnant toute l'Austrasie.

Le même Historien ajoûte encore que deux ans après Clotaire convoqua

au même lieu tous les Evêques, & les Grands, tant de la Neustrie, que de la Bourgogne, & comme alors un des gens d'Oeghina, l'un des principaux Seigneurs de Saxe, vint à tuer Ermenaire, Gouverneur du Palais de Charibert II, fils de France, qu'aussi-tôt le Roi sit retirer Oeghina à Montmartre, où il sut suivi par quantité de gens en armes: & sur ce que Rodulphe, oncle de Charibert, avoit déja une armée pour l'aller attaquer, Cloraire là-dessus commanda à la noblesse de Bourgogne de se declarer contre celui qui ne voudroit pas le reconnoître pour arbitre: par ce moyen il empêcha que bien du sang ne sût répandu, & incontinent après appaisa la querelle. Telles sont les choses dignes de remarque, qui se passerent à St Ouen du tems de Clotaire II.

Sous le regne de Dagobert il s'y en passa encore bien d'autres, & beaucoup plus remarquables. Outre ce que j'ai déja dit qu'il y sut marié, au
raport de Gregoire de Tours, je trouve dans Fredegaire, aussi-bien que
dans la vie de St Josse, & les Gestes de Dagobert, que de St Ouen, où ce
Prince sejournoit, il envoya St Eloi à Judicaïl, Roi de Bretagne, pour
lui faire savoir, que si promtement il ne lui faisoit raison des injures qu'il
avoit reçues des Bretons, & ne venoit lui rendre hommage, comme à son
Souverain, il feroit marcher contre lui ses troupes, victorieuses de la Gascogne. Ce Prince le vint trouver aussi-tôt à St Ouen, & outre ses grands presens, après avoir déclaré que lui, ses successeurs, & tout son Royaume
releveroit à l'avenir, & à jamais de la couronne de France, ensuite il lui
demanda pardon, avec promesse de sujets.

Le Roi là-dessus lui sit toutes sortes d'honneurs, l'assura de son amitié, &

à son départ le combla de faveurs.

Cependant St Ouen, Evêque de Rouen, ami de St Eloi, & même qui a écrit sa vie, dit que ceci se passa dans un lieu qu'il appelle Priulum on Crioilum, que Valois le jeune nomme Rioilum & Rotolaium; & cela parce que n'entendant pas le mot de Crioilum, & qu'il avoit lu ailleurs Rotolaium, à la place de Rioilum & de Crioilum; mais seulement en cet endroit-là il a cru être bien sondé de le substituer ici. Après tout, ce n'est pas ici le lieu de decider s'il saut ajouter plus de soi à St Ouen qu'aux trois autres. Mais sans perdre le temps à substituer Rioilum & Rotolaium au lieu de Crioilum, voyons ce que veut dire Crioilum.

Ne seroit-ce point Creil, maison Royale, située dans une petite Isle de la riviere d'Oise, au bout d'une villette du même nom? Et de vrai à considerer la beauté & l'avantage de sa situation, de plus l'ancienneté de la ville qui y tient, & le rapport qu'il y a pour les lettres entre Creil & Crioilum, ne peut-on pas croire, puisque les Critiques ne veulent pas que le lieu où Judicail vint faire hommage à Dagobert, s'appellât Priulum, ne peut-on pas croire, dis-je, que c'est encore moins Rioilum, qu'on ne connoît point, & qui ne veut pas dire Ruel, ni Rotolaium non plus, qui signifie le Roulle; joint qu'il ne se lit dans aucune vie de St Eloi, soit manuscrite ou imprimée; mais bien plutôt, & même assurément, que c'est Crioilum, que les Savans ont substitué à la place de Priulum, sur de vieux manuscrits de la vie de St Eloi, à cause de la conformité du mot de Creil à celui de Crioilum?

Pour ne plus revenir à Creil, on tient que Charles V a fait rebâtir le Chateau, du moins est-il certain que lorsque Charles VI son fils eut l'esprit troublé près du Mans, on l'amena-là, où il sut gardé & soigné par des Rois, de Trie, Garencieres & Martel. Et asin que de son appartement il pût voir jouer à la longue paume dans les sossés du Chateau, sans crainte qu'il ne vint à s'y precipiter, ils sirent faire un balcon environné de barreaux de ser qui y est encore, où se voyent en plusieurs endroits les chissres & la devise des Princes de Bourbon, qui nous apprennent que quelque Prince de ce nom & de cette race l'a agrandi. Depuis il a passé à Louise de Savoie mere de

François I, qui lui-même y est venu quelquesois prendre l'air & se divertir.

Maintenant il appartient au Comte de Soissons.

Mais pour retourner à St Ouen d'où cette digression m'a si fort éloigné, l'an quinze du regne de Dagobert, Armand Duc de Gascogne, accompagné des plus âgés & des plus qualissés du pavis, vint encore là lui demander pardon des incursions que ses sujets avoient faites dans le Royaume: & comme ils s'étoient mis en asyle dans l'Eglise St Denys, le Roi leur donna la vie; & aussi-tôt ils lui vinrent préter le serment, l'assurant de lui être sideles, à lui, à ses ensans & à la France; serment néanmoins qu'à leur ordinaire ils

violerent bien-tôt après, & se revolterent.

Ce fut encore à St Ouen que Dagobert transporté de joie de la naissance de Sigebert, se jetta aux pieds de St Amand, qu'il avoit banni du Royaume, pour le reprendre sans cesse de ses dissolutions, & non seulement lui demanda pardon de l'injure qu'il lui avoit faite, mais encore le pria de batiser son sils & d'en être le parrein. Ce petit Prince n'avoit guere que quarante jours, cependant à son batême, comme personne ne répondoit Amen à la fin d'une Oraison, Baudemon, Auteur de la vie de St Amand, assure que cet enfant le prononça; d'autres moins credules disent qu'alors il sit simplement un petit cri, qu'on prit pour une voix articulée & même pour Amen bien prononcé.

L'an trois de Clovis II, Ega son Maire du Palais, mournt dans la même Maison Royale. Et Clovis II, la derniere année de sa vie, y tint ses Etats, où assistement tous les Prelats & les Grands Seigneurs du Royaume. Là à ce que dit l'Auteur des Gestes de Dagobert, il exemta l'Abbaye St Denys de la Jurisdiction des Evêques de Paris, & cela du consentement même de St Landri, que les plus savans Critiques néanmoins ne mettent point au

nombre de nos Evêques.

Enfin après la mort de St Ouen, Evêque de Rouen, qui mourut comme j'ai dit, dans cette Maison Royale. Thierri I, à la priere des principaux habitans de Rouen & en la presence des Etats assemblés alors, obligea St Ausbert, Abbé de Fontenelles, de remplir le siège de ce grand Ministre d'Etat, & le sit sacrer en même tems par St Lambert & par les autres Evêques.

J'ai dit que Dagobert avoit une Maison Royale à Creil, où Judicaïl lui prêta le serment de fidelité; & de plus j'ai dit encore, après Fredegaire qu'il épousa Gomatrude à Romilli, & que comme il y a quantité de bourgs & de villages qui portent ce nom-là, on ne sait lequel c'est. Mais enfin je n'ai pas dit qu'il avoit aussi une autre maison de plaisir à Bigargium & à Epinai.

Et de fait après avoir vaincu ou appaisé les Nations voisines, il fût à Bigargium avec Sigebert & Clovis, ses deux fils, où se trouverent les plus Grands du Royaume: là élevé sur un trong d'or, & la couronne en tête, ainsi que rapporte l'Auteur de ses Gestes, il harangua la compagnie, sie son testament, & après avoir conjuré ses enfans au nom de Dieu de l'approuver, il ordonna aux Evêques qui étoient presens de prier Dieu pour lui après sa mort. Ensuite ayant fait faire quatre copies de son testament, il voulut qu'on en portât une à Paris, l'autre à Lyon, une autre à Metz & la derniere dans son tresor. Quelques années après il mourut à Epinai, les uns disent d'un flux de ventre, les autres d'une grosse fievre, & peut-être de tous les deux. Tous ceux au reste qui ont parlé de cette Maison Royale l'ont nommée en Latin Spinagilus villa, & les autres en François Espineuil & Espernai, quoi qu'il faille l'appeller Espinai. C'est un petit village où le Chancelier Seguier a un logis de plaisir, & qui est situé sur le chemin de Paris à Pontoise, le long de la Seine, à une lieue de St Denys, & à deux & demie de Paris. Dagobert n'y fut pas plutôt malade qu'il se fit porter à St Denys où il mourut, & où depuis lui à son imitation plusieurs de ses fuccesseurs, pendant leur maladie se sont aussi fait porter, & y sont morts.



Quant à Bigargium, voyés le Traité du Pere Mabillon de Re Diplomatica. Nous ne saurions pas que Childeric II, avoit une maison à Vassi, & une autre à Moustier-Ender, s'il ne se trouvoit qu'il les donna toutes deux à St Berchaire, sondateur de Moustier-Ender.

La premiere s'appelloit alors Wassiacus en Latin, & Vassi en François, & tenoit à une Forêt qui en dependoit. Elle est située dans le Diocese de Chalons en Champagne, sur la riviere de Blaise, qui descend dans la Marne.

L'autre est dans le Perthois, sur la riviere de Voire, nommée en ce temslà Puteolus, & maintenant Moustier-Ender, en Latin Monasterium-Dervense. Ce Prince assés souvent y venoit prendre le plaisir de la chasse. Son Palais étoit magnisque & sentoit son grand Roi. St Berchaire en étant possesseur y bâtit une Eglise en l'honneur de St Pierre & de St Paul.

Thierri I, après la mort de Childeric II, se retira aussi-tôt dans une autre Maison Royale près de Laon, sur la riviere d'Ellette, appellée Nogent-

sous-Couci, à cause qu'elle est près de Couci-le-Château.

Ebroïn cependant, confiné alors dans le Couvent de Luxeul, & voyant les troubles que causoit la mort de Childeric II, songe en même tems à profiter de l'occasion, afin de renouveller sa dignité de Maire du Palais, & là-dessus assemble ses amis, leve des troupes, égorge la garnison de Ste Maixence, passe l'Oise & contraint Thierri aussi-bien que Leudessus Maire du Palais de s'ensuir avec les tresors, soit à Abbeville ou bien à Bré près de Forge, où pourtant ils surent suivis de si près par Ebroïn, qu'à peine étoient-ils arrivés qu'il leur fallut en sortir bien vîte, laissant-là à l'abandon & équipages & tresors. Ebroïn ensuite vient à Creci en Ponthieu, autre Maison Royale, où Leudessus étant venu sur sa parole, il le fait tuer & s'empare de la Mairie du Palais.

Touchant ce doute, si ce sur à Bré ou à Abbeville que se retirerent d'abord Thierri & Leudesius, je ne m'amuserai pas à vuider ce differend; il me suffira de dire que c'est Sanson, le plus savant Geographe de notre siecle, qui pretend que ce sûr à Abbeville, & le Pere Labbe, Jesuite, à Bré; & de plus que Fredegaire appelle Abbeville Abacium villa, l'Auteur des Gestes des François, Bacium villa, d'autres Bacium, & Bacium-villa, &

d'autres enfin Stoacium: ce qui n'est pas bien reçu des Critiques.

Pour ce qui est de la riviere d'Oise, dont j'ai fait mention si souvent, tantôt c'est Isara, tantôt Isla & tantôt Isera; à l'égard de Cressi, quelquesois il est nommé Crisceum villa, quelquesois Crisciagum & quelquesois Crisciacum; & c'est ce Cressi en Ponthieu si celebre par la bataille donnée entre les

François & les Anglois.

Le même Thierri avoit encore une autre Maison Royale en ce quartier là, mais non pas si voisine de Laon, comme en étant à huit lieues ou guere moins. Elle est sur la riviere d'Oise entre Chaulni & Noyon, & se nomme Querci. Fredegaire l'appelle Extrecus villa, Ererecus, Ercheus & Ererecum villa. L'Auteur des Gestes des François, Ercheregus, Erchrecus & Ercariacus villa, & ensin quelques Modernes, Villa Regia Ercherecus.

Et ce fut-là qu'Ebroin, après avoir défait Martin & Pepin, le Roi pour lors y faisant sa demeure, sit tuer Martin qui l'étoit venu trouver; & toute sa

fuite.

Voilà toutes les maisons de campagne & de plaisir qui appartenoient aux Rois de la premiere Race, que j'ai pû découvrir, passons à celles de la seconde Race.

MAISONS

## MAISONS DE LA SECONDE RACE.

A FIN d'éviter les redites, on saura en general que les maisons dont je vais parler, tenoient presque toutes à des Forêts, qui subsistent encore en partie; les autres depuis ont été abbatues. De plus on saura qu'il y en a peu où les Rois de la seconde Race n'ayent tenu des Parlemens & des Etats, passé des Hivers & des Printems, sait des chasses rapportées dans nos Annales, & ensin celebré les Fêtes de Pâques & de Noel, qui alors se fai-soient avec grande solemnité. Ensin on saura qu'il y avoit beaucoup de ces maisons dans le territoire de Laon, car on apprend des Annales de St Bertin, qu'en 868, Charles le Chauve se divertit dans les Cours Royales de Laonnois.

Les deux plus anciennes de ces Maisons de plaisance sont Verberie & Cressi. Le nom de la premiere dans l'Histoire de ce tems-là est assés varié. La Chronique de Fontenelle l'appelle Vermeria Palatium; les Annales de St Bertin, tantôt Vermaria Palatium, tantôt Vermeria Palatium; Flodoard Vernieria Palatium Regium; Aimoin Villa Vermeria; par tout ailleurs c'est ordinairement Vermeria, & jamais Verberia, quoi qu'en dise Masson, qui veut à toute force substituer Verberia, jusqu'à dire des injures à tous ceux qui l'ont nommée Vermeria, plusieurs siecles avant qu'il vint au monde.

Malgré tant de noms differens, néanmoins on ne doute point de sa situation. On sait fort bien que c'est Verberie, assisse sur la riviere d'Oise entre Compiegne & Senlis, à quatre lieues de l'une & de l'autre Ville, où on a tenu quatre Conciles, l'un sous Etienne II, où assista le Roi Pepin, les au-

tres fous Leon IV, Nicolas I & Adrien II.

Il n'en est pas de même de Cressi, son nom n'est point diversifié dans l'Histoire ancienne. Car enfin que Fredegaire la nomme Carifiacus villa Palavii, le Poëte Saxon, Carissacus villa Regalis; l'Auteur de la vie de Louis le Debonnaire, Carissacus villa Regia; les Annales de Metz, Carissacu villa; Eginard, les Annales des François & celles de St Bertin, Villa Carifiucus; les Capitulaires de Chatles le Chauve, Carifiacum Palatium & Carisiacum Palatium Regium; c'est pourtant toujours Carisiacus, jamais Creciacus, non plus que Crisciacus ou Criscecus, & pour parler François ce n'est ni Cressi en Ponthieu, ni Cressi sur Serre, ni tout autre Cressi quel qu'il foit, mais Quierci sur l'Oise à deux lieues de Chaulni, à trois lieues de Noyon, à huit de Laon, & à six ou sept de Compiegne. Car il ne faut pas croire ici ni Masson, ni quelques autres Novateurs, qui au lieu de Cresciacus super Isaran fluvium, substituent super Saram stuvium. Leur erreur vient de n'avoir pas découvert Quierci sur Oise, dont je parle, ni remarqué que Fredegaire & les Annales de Metz le placent sur l'Oise aussi-bien qu'Aimoin. Davantage à Cressi sur Serre, il n'y a ni tradition, ni apparence aucune de la moindre trace d'un ancien Palais; au contraire à Quierci on voit sur l'Oise un vieux Château accompagné d'une vieille tour & environné de murailles extraordinairement épaisses. La grande rue du village est encore pavée d'une maniere & d'un pavé antique, & l'un & l'autre sont environnés de bois, une demi lieue à la ronde.

Si nous voulons croire Aimoin, Charles Martel fut fort malade à Verberie, & vint mourir à Quierci. Car enfin il est le seul qui parle de Verberie en cette occasion; ce qui fait douter que ce Prince y passat. Mais on ne doute point qu'on n'y ait tenu des Conciles sous Etienne II, Leon IV, Nicolas I & Adrien II, de plus des Etats & des Assemblées generales sous nos Rois de la seconde Race qui seroient trop longues à rapporter.

En 842, Charles le Chauve y épousa Ermentrude. En 850, il y reçut les Tome II.

Ambassadeurs des Princes Induon & Mition ou Nution, qu'il congedia si-

tôt que la paix, qu'ils étoient venus solliciter, sur signée.

En 856, il y maria Judith de France sa fille à Edeluphe, Roi des Anglois Occidentaux, qui la couronna d'un diadême & lui donna le nom de Reine, contre la coutume de son Royaume.

En 858, il y reçut Bernon, General des Pirates de la riviere de Seine,

qui se vint rendre à lui, & lui préta le serment de fidelité.

En 863, à la priere de Nicolas I, il consentit au mariage de sa fille Judith, veuve du Roi d'Angleterre, avec Baudoin Comte de Flandres, qui l'avoit enlevée, & ensin il y donna audiance, & sit de grands presens à l'Ambassadeur du Roi Mahomet, qui venoit de la part de son Maître,

pour traiter de la paix, & faire alliance avec lui.

Comme je disois tout maintenant, Charles Martel mourut à Quierci d'une sievre violente, & il est très-certain qu'on y a tenu quatre Conciles; les deux premiers sous Leon IV; le troisième sous Benoit III; le dernier sous Nicolas I. On lit dans Eginard qu'en 753, Etienne III y vint implorer le secours de Pepin contre le Roi des Lombards; & les Gestes de ce Prince en Italie, sont savoir que pour cette guerre, il y assembla alors tous les Grands du Royaume.

Il y avoit une monnoie à Quierci, dont Bouteroue a gravé un tiers de sol d'or, où d'un côté est une tête sans nom ni diadême, & la Legende CARISTACO, & de l'autre une Croix couchée, avec un FRAVARO. Mo. pour

Fraveredo Monetario, cette monnoie est chés Monsieur Charron.

En 762 & 767, Pepin fils de Charles Martel, avoit une maison à Gentilli, village sur la riviere de Bievre ou des Gobelins, à une lieue de Paris, ou environ.

En 767, il s'y tint un Concile, où ce Prince assista, & là il sur agité si le St Esprit procedoit du Fils comme du Pere; & de plus, s'il salloit

élever des Images dans les Eglises.

Dans une autre maison Royale, appellée Pontion, à ce que portent les Annales de Metz, ou à Quierci, dont je viens de parler, selon Eginard; le même Pepin reçut fort honnorablement Etienne III, qui venoit implorer son secours contre Haistulphe Roi de Lombardie. Le Pape ne sut pas plutôt arrivé, que dès le lendemain suivi de son Clergé, couvert de cendre, revêtu d'un cilice, & couché aux pieds de Pepin, il le conjura par la misericorde de Dieu, & par les merites de St Pierre & de St Paul, de le delivrer, lui & le peuple Romain, de la tyrannie des Lombards, & ne voulut point se lever, que le Roi & ses enfans, & les Grands de France ne lui eussent donné la main, pour marque de la promesse qu'ils lui faisoient de le secourir.

Ce fut à ce Chateau-là même, que Louis Roi de Germanie, en 858, dans le tems que Charles le Chauve son frere, faisoit la guerre aux Normands, sur la Seine, vint descendre à la tête d'une puissante armée, où tous les grands Seigneurs de ces quartiers-là le furent trouver. Et c'est encore là que depuis, savoir en 876, Charles le Chauve indiqua un Concile, où tous les Prelats, Abbés, Comtes, avec les plus notables personnages du Royaume, confirmerent tant son élection à l'Empire, & son couronnement, que les Ordonnances qu'il avoit faites à Pavie.

Enfin, c'est ce lieu-là, où bien long-tems auparavant, Sigebert Roi d'Austrasie, après avoir désait Chilperic, & pris son fils Theodebert à Soissons, tint ce jeune Prince un an prisonnier, & qu'il ne renvoya qu'après lui avoir sait jurer qu'il ne porteroit jamais les armes contre lui.

A Chaumouci Pepin avoit encore une autre maison Royale, en 766: où en 771, le Roi Carloman son second fils, mourut, & où depuis Charles le Chauve tint son Parlement en 876.

A Thionville, Pierre, Legat à lattre d'Adrien I, vint trouver Charle-magne en 773, pour le supplier, comme tuteur & protecteur de l'Eglise Romaine, de la venir garentir de l'oppression de Didier, Roi de Lombar-die, & obtint ce qu'il demandoit. En 805, Charlemagne encore à Thionville, partagea, ses Royaumes entre ses trois fils.

En 831, Louis le Debonnaire y donna audiance aux Ambassadeurs de Dannemarc, d'Esclavonie, & d'autres Princes; & de plus, reçut les excufes de Bernard Comte de Barcelonne, après s'être purgé par serment des

choses dont on l'accusoit.

Ce sut à Thionville encore, qu'en 805 il tint les Etats-Generaux, qui après lui avoir sait reprendre l'habit & les autres ornemens Imperiaux dont ses ensans l'avoient depouillé, l'assurerent de nouveau, & de leur obéissance, & de leur sidelité.

Enfin c'est près de là, dans un lieu nommé Judtz, que ses trois fils, en 844, s'assemblerent, firent la paix entre eux, & promirent de rétablir la sainte discipline de l'Eglise, que leurs dissentions avoient aneantie.

A Artigni, celebre par trois Conciles tenus sous Paul I, Paschal I, & Adrien; Widuchint & Albion Chess des Revoltés & Renegats de la Saxe, que Charlemagne avoit vaincus, le vinrent trouver en 785, y reçurent le Batême, & s'en retournerent chargés de presens.

Là même, en 822, Louis le Débonnaire se reconcilia avec ses freres, qu'il avoit fait raser, demanda pardon à tous ceux qu'il avoit offenses; mais particulierement à l'Abbé Adelard, à Vasachus son frere, & à la memoire de Bernard Roi d'Italie, deja mort deux ans auparavant; & de plus, à l'exemple de Theodose, sit une penitence publique qu'il accompagna d'aumônes, & des prieres de tous les gens de bien de ses Etats.

En 854, Charles le Chauve, & Lothaire y firent la paix.

En 858, les Prelats des Provinces de Reims & de Rouen, assemblés à Quierci, envoyerent les Capitulaires qu'ils y avoient faits à Louis de Germanie, qui sejournoit à Attigni, & avoit envahi une partie du Royaume de Charles le Chauve.

En 865, Arsenius, Legat à latere de Nicolas, y presenta à Charles le Chauve, Rothadus, destitué canoniquement par cinq Evêques, & que le Pape de son autorité privée avoit rétabli contre les formes. Outre cela, il reconcilia Lothaire Roi de Lorraine, avec la Reine Theodoberte qu'il avoit repudiée, lui faisant savoir que s'il n'abandonnoit sa concubine, & ne vivoit bien avec sa femme, non seulement il étoit excommunié, mais qu'il en rendroit compte en ce monde ici & en l'autre, en presence de St Pierre, au terrible jugement de Dieu, où il seroit envoyé en Enser pour y être brulé du seu éternel.

A Vernon maison de plaisance de Ste Beaudour, Regente de France, & mere de Clotaire III, Adalgarius & le Comte Egilon, ammenerent à Louis le Debonnaire, en 838, les otages de quelques peuples rebelles, qui se soumettoient à sa domination.

En 865, il y fit grand accueil aux Prelats, & aux Grands d'Aquitaine, & à leurs prieres permit à Charles fon fils, d'aller leur commander en qualité de Roi.

On trouve dans les Capitulaires de Charles le Chauve, qu'en 853 il en fit à Solvacum, que le Pere Sirmond n'a pas voulu rendre en François, & que Petau Conseiller de la Cour, nomme Saulvoy, Abbayie près de Laon. Je passe d'autres actions assés celebres arrivées là, pour venir à Pistres, & aux autres maisons Royales.

A Pistres, remarquable par deux Conciles tenus sous Nicolas I, Charles le Chauve en 862, 864, & 869, sit plusieurs Ordonnances qu'on trouve dans ses Capitulaires, & qu'il voulut faire observer, comme autant de Loix.

Ppij

Tome II.

En 864, il y reçut les presens annuels de ses Sujets, avec cinquante livres d'argent de tribut, que Salomon, Duc de Bretagne, lui apporta, à l'avenuele de ses predecessors.

l'exemple de ses predecesseurs.

En ce tems-là encore, & en 869, il y fit faire un Fort & un Pont, pour arrêter les courses des Normans qui remontoient; & là encore par l'avis des premiers personnages de son Royaume, il ordonna qu'on menât prisonnier à Senlis, Pepin Roi de Guyenne, qui avoit embrassé le parti des Normans, & qu'on jugeoit digne de mort, comme ayant trahi sa Religion & sa Patrie.

Mais avant que de passer outre, parlons un peu des divers noms, & de la situation de Pontion, de Chaumouci, de Thionville, d'Attigni, de Ver-

non, de Saulnoi & de Pistres.

Les deux plus anciens de ces Palais sont Atrigni, & Pontion, & tous deux presqu'aussi vieux que la Monarchie. J'ai déja dit qu'il est fait mention de l'un dans Gregoire de Tours, du tems de Sigebert, & quant à l'autre, Leodebodus, Abbé de St Aignan d'Orleans, vers l'an 622, l'échan-

gea contre Fleuri, où cet Abbé fonda un Monastere.

Gregoire de Tours appelle deux sois le premier Pontico; Anastasius Pontico Palatium; les annales de St Bertin Pontigo Palatium; celles de Fuldes, Villa Regia que vocatur Pontigona; celles de Metz, Villa que dicitur Pons Hugonis; Fredegaire, Pontigo siscus; par tout ailleurs Pontigo, à la reserve d'une charte de Charles le (hauve, où on lit actum Pontione Palatio Imperiali; ce qui empêche de revoquer en doute que ce ne soit Ponthion, ou Pontion, ou si l'on veut Pontyon, sur la riviere de Saulx, à deux lieues de Vitri-le-brûlé en Pertois; & sait voir clairement que ce n'est point Pont-sur-Yonne, près de Sens, non plus que Pontgoin, Ville du Perche, sur la riviere d'Eure, ou Pogni assis sur la Marne, entre Châlons & Vitri-le-François: encore que Pogni soit un grand passage, & qu'il ait un pont, & tienne à une riviere beaucoup plus considerable que la Saulx.

A l'égard d'Attigni, il commença à devenir Maison Royale en 623, si les anciennes annales des François disent vrai; Chilperic II y mourut en 727; les Anciens l'appelloient souvent Attiniacus villa, quelquesois Attiniacus, il est situé en Champagne sur la rivière

d'Aîne à trois lieues ou environ de Rethel.

Pour Chaumouci, que quelqu'un appelle Samouci, les annales de Metz le nomment Salmontiacum; celles de St Bertin Salmunciacum; celles des François Salmonecum; il est entre Laon, & Notre-Dame de Liesse, & au lieu du nom de Samouci qu'on lui devroit donner; le peuple qui est toujours grossier, & plus en Picardie qu'ailleurs, l'appelle par corruption Chamouci.

Touchant Thionville, il est sur la Moselle, & considerable par quatre Conciles qui s'y sont tenus sous Leon III, Paschal I, Gregoire IV, & Sergius II. Les capitulaires de Charles le Chauve, l'appellent Tendonis villa; les annales de Metz villa que dicitur Theodonis; celles de St Bertin villa Theodonis Palatium, & villa que dicitur Theodone villa; par tout ailleurs Theodonis villa.

Vernon est sur les bords de la Seine, & remarquable encore par deux Conciles; l'un tenu sous Estienne II par l'ordre de Pepin, l'autre sous Sergius II. Quant à ses noms, tantôt on l'appelle Vernum, tantôt Vernum villa, tantôt Vernum Palatium; & on croit que son nom sui vient de vernum rempus qui signifie le printems, à cause que nos Rois s'y retiroient quelquesois en ce tems-là, pour s'y divertir à la chasse dans les sorêts des environs.

Pour ce qui est de Saulvoi, c'est toujours Sylvacum ou Sylviacum, ou Sylvacum 3 & assurément il fait partie du territoire de Laon; mais on doute que de le nommer Saulvoi, ce soit le bien rendre en François, & il n'y a que le Conseiller Petau qui le croye: quant à moi, comme je n'ai point trouvé cette Abbayie, ni dans la Gaule Chrétienne, ni dans pas une carte du Diocese de Laon, je ne suis pas trop de son avis.

Enfin Pistres qui a tant donné d'affaires aux critiques est situé au conflant de la Seine, & de l'Andelle, dans la plus belle vue du monde, fur le declin de la vallée du Pont St Pierre, & d'une petite éminence, qui descend insensiblement du bout de la forêt de Long-bouel, sur les bords de ces deux rivieres. L'Andelle qui le mouille, est maintenant celebre pour son bois floré, qu'on nomme le bois d'Andelle. Pistres lui-même ne l'est guere. moins, à cause de son bœuf salé, qui est si excellent qu'il passe en proverbe & qu'on parle de ce bœuf, comme du meilleur ragoût, peut-être que nous avons en France.

Touchant son nom, le fragment de la chronique de Fontenelle porte qu'il s'appelloit autrefois Perremanulum; ce qui fait que les Savans le prennent pour le Petromontalum de l'Itineraire d'Antonin. Masson l'a pris pour Poissi, le Pere Sirmond a reconnu le premier qu'il se trompoit, aussi-bien que beaucoup d'autres, qui sont de son avis; & de plus assure qu'il falloit que ce lien fût en Normandie. Le Pere Colot à l'aide des Annales de St Bertin, qu'on commença de son tems à donner au public, à découvert son nom & sa situation. Entre les Anciens les uns le nomment l'islue, les autres Piste: & quand Charles le Chauve y voulut faire le pont, & le fort dont j'ai parlé, il les fit de bois & de pierre, & établit un impôt.

Or parce que le Pont de l'Arche est à une lieue de là, où est une forteresse, qui garde encore & condamne le passage de la Seine, & de l'Andelle, & que près de Piftres il ne reste aucune marque du Pont de Charles le Chauve : quelques-uns s'imaginent que ce fût là qu'il bâtit le fort, & le pont de Piftres, & que ce nom leur fut donné à cause du voisinage. Cependant l'assiete de ce pont, & de ce fort, dans les Auteurs du tems, est si bien designée, qu'on y lit toujours opera Poneis ad Piffus ; Cajlellum novum apud Pistussad locum qui Pistes aicitur 3 & de fait il se voit encore à Pistres quantité de restes de grands édifices.

Pour reprendre la fuite des autres Palais Royaux de notre seconde race, & y mettre fin; il y avoit premierement Andriacum, ou Andriaca villa, ou

Odreia villa, que le Pere Sirmond place entre Amiens & Arras.

De plus Corbigni St Marceau entre Reims & Laon, appellé tantôt Corbenвасит, & tantôt Corbonacum, où Charlemagne s'étant rendu après la mort de son frere Carloman, tous les Grands du Royaume de ce Prince lui vinrent faire la cour : Charles le Chauve même y avoit un Palais, que les annales de St Bertin nomment Corbonacum Palatium Caroli calvi.

Les autres maisons sont Caseneuil, Pouilly, Theoduadum, Jocondiacum, Euragilium, & Andiacum, qui est peut-être Audriacum dont je viens de parler; mais elles sont si éloignées de Paris, que je n'oserois presque les met-

A Pouilli appellé en Latin Bellus Pauliacus, & situé sur la riviere de Loire entre Giem & la Charité, Charles le Chauve en 867 fit venir les Grands de Guyenne, & leur donna pour Roi Louis son fils, & son successeur, fous le nom de Louis le Begue.

A Caseneuil, assis, non point dans l'Albigeois, mais dans le Bazadois, entre la Reolle, & St Machaire, près de conflant du Caudrot, & de la Garonne 3 Charlemagne fit bâtir un superbe Palais, que les annales de Metz appellent Cafinogilum; celles de St Bertin Caffionillum; l'Auteur de la vie & des Actes de Louis le Debonnaire, cassinogilum; le fragment de l'Histoire de France, depuis Louis le Debonnaire jusqu'à Robert, Karoli magni Palatium ad Cassinogilum vocabatur, & enfin Aimoin, Karoli magni Principis Palatium Caffignol.

Du reste Jocundiacum se nomme Jogeniacum dans la vie de St Martial, & pourroit bien être St Junien, dans le territoire de Limoges, fitué fur la Vienne; car cette situation se raporte à celle qui est marquée dans la vie & les actes de Louis le Debonnaire, & encore dans la vie de St Martial,

ce Prince y vint en 832, & futce un des lieux qu'il destina pour y passer l'hiver tous les quatre ans.

Pour ce qui est de Theaduadum, Euregilum, & Andiacum, je ne les ai trouvé nulle part, que dans la vie & les Actes de Louis le Debonnaire, & tout ce que j'en puis dire, est que ce Prince pour la commodité de ses Peuples declara qu'il avoit fait choix de quatre maisons, afin de venir passer l'hiver tous les ans dans quelques-unes, savoir ces trois ici, & Caseneuil.

A la verité je vois dans l'Histoire des Choses de France du jeune Valois, qu'il prend Theaduadum pour Douai, petite ville du Poitou, à cause de la conformité de ces deux noms; & qu'il accuse Lipse de s'être laissé tromper sur le raport d'autrui, & d'avoir confondu les ruines d'un amphitheatre avec celles de Theaduadum; mais je ne sai si il ne s'est pas encore plus trompé que ce grand homme, & si ce qu'il prend pour les restes d'un amphitheatre, & d'un Palais, ne compose point en esset un amphitheatre; car ensin après avoir examiné soigneusement Douai, où j'ai été autresois par curiosité, je n'y ai vu aucune marque de Palais, mais un veritable amphitheatre porté sur des cavernes taillées dans le roc, d'une grandeur, & d'une hauteur prodigieuse, d'une arene sort petite, & quantité de degrès, bas & étroits, entierement semblables à la symmetrie des amphitheatres Grecs & Romains.

Mais pour sortir des maisons Royales de la seconde race, si Caseneuil n'étoit pas la plus superbe, du moins est-ce celle dont l'Histoire nous a laissé la plus grande idée. Charlemagne, comme j'ai dit, la fit bâtir, & ce futlà qu'il passa la Garonne, pour aller en Espagne au secours des Chrétiens, & à son retour par où il repassa : là Ildegarde acoucha de Louis le Debonnaire, & de Lothaire, qui d'abord y furent élevés: Lothaire y mourut, & y fut enterré. Les Normans depuis firent tout ce qu'ils purent pour le ruiner, mais leurs efforts furent vains, & quoiqu'ils le missent en tel état qu'il n'y avoit plus moyen d'y habiter, cependant du tems d'Aimoin, on ne laissoit pas de voir encore une partie de sa magnificence. Sur le bord du Caudrot, restoit une tour de brique, d'où se découvroient les vaisseaux qui entroient dans la Garonne, & d'où, à ce qu'il dit, on pouvoit empêcher qu'ils n'abordassent; cependant il faut savoir que Caseneuil est à huit lieues de Bordeaux, & Bordeaux à vingt lieues de la mer. Il semble même qu'il y avoit alors un Arsenal pour la fabrique des vaisseaux; car il raporte que malgré les ennemis on en pouvoit faire sur le Caudrot, & les conduire dans la Garonne. Il est certain que dans le Château il y avoit une petite Eglise attachée à une autre beaucoup plus grande, qui étoit couverte d'une voute de brique, admirable autant pour la conduite, que pour l'execution, ornée d'ailleurs d'un petit mausolé, où Lothaire, fils de Charlemagne avoit été inhumé, à ce qu'on croyoit. De favoir s'il reste encore quelque chose de tout ceci, c'est ce que je ne dirai pas, car quoique j'aye été dans le Pays, je n'ai ni passé par Casseneuil, ni n'en ai oui parler sur les lieux autrement, finon qu'en Guyenne on le nomme Casseneuil, & qu'il fait partie du Bazadois, quoique le Pere Labbe le place dans l'Agenois, & l'appelle Chasseneuil.

Qui voudra savoir la magnificence & l'étendue des autres maisons de plaisir, n'a qu'à lire ce qu'en dit Rheginon; Lambert de Nermegue, celebre par son architecture admirable, Eginard du Palais d'Aix la Chapelle qui n'a éré long-tems qu'une maison de plaisance; & ensin Hermoldus, touchant le Palais d'Ingilheim sur le Rhin, où mourut Louis le Debonnaire, porté sur cent colomnes, & joint à une Eglise, enrichie de portes d'or, & d'airain. Passons à la troisième race.

### MAISONS DE PLAISANCE DE LA TROISIEME RACE.

S I je n'ai point découvert que Hugues Capet, qui a comme jetté les fondemens de la troisième Race, ait eu de Maison de plaisir, je trouve que Robert son fils, qui lui a succedé, en a eu à Melun, à Etampes, à Poissi, où il a fondé un Monastere, & peut-être à St Germain, puisqu'il y a fait bâtir le Couvent de St Michel: & de vrai St Germain est si bien situé & pour l'air & pour la vûe & pour la chasse tout ensemble, que ses successeurs s'y sont toujours plû. Il est à quatre lieues de Paris, élevé sur une montagne, d'où l'on découvre une partie de l'Isle de France, ayant d'un côté la Seine, & de l'autre une Forêt de plus de cinq mille arpens.

Philippe Auguste y sit son testament en 1222: il y étoit en 1191, quand les Juifs de Brie-Comte-Robert firent mourir un Chrétien ignominieusement; ce qu'il n'apprit pas plutôt qu'il y alla, où il fit brûler plus de quatre-

vingt des meurtriers.

Les Anglois firent rebâtir ce Chateau du tems qu'ils étoient en France; que François I depuis fit ruiner & sur ses fondemens éleva celui que nous voyons aujourd'hui, & en prit tant de soin, que non seulement il étoit presque toujours à regarder travailler les ouvriers, mais même, en quelque façon, on peut dire qu'il en étoit l'Architecte. Les gens du métier y admirent la largeur extraordinaire de la voute des derniers étages, bien qu'à chaque montant il y ait une grosse barre de fer qui traverse de l'un à l'autre, & même de gros crampons par dehors, qui tiennent la voute & les murailles fermées & bien liées. Cette voute porte une large terrasse de pierre de liais, ordonnée comme par degrés, qui descendent insensiblement du comble, c'est-à-dire du milieu de la voute, jusques sur les murs du Chateau, & composent une terrasse, la premiere de l'Europe pour sa façon, & que depuis on a imitée à la Muette; ouvrage certainement digne d'être consideré pour sa singularité & sa conduite.

Henri II y commença un bâtiment près de la Seine, avec une terrasse le long de ses bords, & les fondemens d'un autre édifice fait en maniere de

theatre entre la Riviere & le Chateau.

Henri IV y a attaché un autre Chateau qu'on appelle le Chateau neuf, pour le distinguer de l'autre, & qu'il revêtit de rampes d'une longueur & d'une largeur prodigieuse: d'ailleur de grottes admirées de son tems, à cause de leur nouveauté, mais qu'on admirera toujours à raison de leur

grandeur.

A deux lieues de là, François I, à qui cet endroit plaisoit extremement sit faire dans la Forêt, proche d'un petit marécage, la Muette que je viens de nommer, pour avoir le plaisir de voir la fin des bêtes fauves, qui venoient se retirer là, quand elles étoient lasses de la chasse. Et on tient qu'il donna à ce Chateau le nom de la Muette, parce que c'étoit comme un lieu separé, secret & fermé de bois de tous côtés. Je m'en rapporte : cependant à cette étymologie, est un peu bien vague & bien generale.

Quant à St Germain, on l'appelle d'ordinaire en Latin, Sanclus Germanus de Luia. Philippe Auguste lui donna ce nom-là dans son testament, aussi-bien que Rigord dans son Histoire. Helgaudus veritablement nomme sa forêt, suva cognominata Ledio, ainsi que plusieurs titres anciens que j'ai vûs dans les Pastoraux de Paris & ailleurs. Les Savans au reste pour entendre ce terme n'avoient pas besoin du secours du jeune Valois, ils l'entendoient long-tems avant lui, & n'en ont pas tiré tant de vanité qu'il a fait dans son livre des Ba-

A Poissi pareillement sur la Seine à une lieue de Sr Germain & à cinq de

Paris, le Roi Robert avoit un Palais, & la Reine Constance aussi. Ce sut-là qu'il donna à un pauvre comme à la derobée, le fer d'argent d'une lance fort riche que la Reine lui avoit sait saire; & l'ayant caché dans son sac, l'avertit de prendre bien garde en sortant que sa semme ne l'apperçût.

Ce fut encore là que St Louis fut batisé; & c'est aussi pour cela qu'éctivant à quelqu'un de ses amis par plaisir, il signoit toujours ou Louis de Poissi, ou Louis Seigneur de Poissi; & l'on dit qu'on y voit encore les ruines d'un Palais de ces Princes, & même quelques restes des maisons de Boson & de Grimoalde, Courtisans de Charles le Chauve. Helgaldus nomme ce lieu Sedes Regalis Pisciacus dieta. Glaber Rodolphus, Pisciacus; Yves de Chartres, Pixedunum; d'autres Pinciacum, Pincessium; & d'autres ensin avec

moins de raison Piste, dont j'ai parlé à l'occasion de Pistres.

A Etampes distant de Paris de quatorze lieues & situé sur la riviere de la Juyne, la Reine Constance avoit bâti un superbe Palais, où se plaisoit le Roi Robert. Et comme un jour il y dinoit avec ses amis, il sit entrer tous les pauvres : un d'entre eux s'étant mis à ses pieds lui coupa sans qu'on en vit rien un ornement d'or de six onces qu'il portoit aux genoux qu'on appelloit la Blelle, puis s'étant souré parmi les autres pauvres, & étant tous sortis, la Reine s'en apperçut & se fâcha: Et qui est l'ennemi de Dieu, dit-elle au Roi, qui vous a volé? A quoi le Roi repondit, ce que j'ai perdu est plus necessaire à celui qui me l'a pris qu'à moi, & je prie Dieu qu'il en fasse son prosit.

Cette Maison Royale a servi depuis à Louis le Gros & à Louis le Jeune, & y venoient quelquesois. Louis le Gros y reçut le Pape Gelase II. Louis le Jeune avant que d'entreprendre le voyage d'Outre-Mer, y assembla tous les Grands & y crea Regens du Royaume Suger, Abbé de St Denys, &

Raoul, Comte de Vermandois.

Philippe Auguste y relegua la Reine Ingeburge sa femme à cause de l'amour qu'il portoit à Marie de Meranie qu'il avoit épousée.

Touchant Melun le Roi Robert & Philippe I y moururent l'un en 1031

& l'autre en 1108.

Philippe Auguste en 1206 y assembla tous les Grands Seigneurs lorsque le Pape l'eut excommunié, parce qu'il vouloit porter la guerre en Angleterre qui tous lui declarerent qu'ils ne le tiendroient point pour excommu-

nié, qu'ils ne sussent les raisons que le Pape avoit d'en venir là.

St Louis en 1246 y fit Chevalier Charles de France, & lui donna les Comtés d'Anjou & du Maine. Le Palais étoit à la pointe de l'Isle de Melun, au lieu même où nous en voyons encore de si beaux restes, il fait partie d'une ville si ancienne, que Jules Cesar en fait mention sous le nom de Melodunum, Depuis on l'a appellé Miclitanum castrum, Milito & Miclito, car c'est le nom que lui donne l'Auteur des Gestes des François. Aimoin, Galdus & Suger l'ont appellé Milidunum castrum; Glaber Rodulphus, Castrum Melodunense; Guillaume le Breton Meldunum; Guillaume de Nangis, Castrum Meledunum.

J'ai passé le nom Latin d'Etampes, parce que c'est toujours Stampe, même

encore aujourd'hui

Ce n'est pas d'aujourd'hui que Vincennes est une Maison Royale. En 1164 Louis VII sonda & établit les Religieux de Grammont, que Henri III transfera à Paris au College Mignon, pour y placer les Minimes & les Hieronymites.

En 1183 Philippe Auguste environna de murailles le bois qui y tenoit, ouvert auparavant, & qui servoit de passage à tout le monde. Henri II Roi d'Angleterre lui envoya tous les Cerss & les Dains, sans les autres bêtes fauves, qu'il put prendre tant en Normandie qu'en Guyenne.

Robert de France, Comte de Clermont, fit de nouveaux bâtimens chés les Religieux de l'Ordre de Grammont, en consideration de quoi le Roi Louis Hutin permit à Louis de Clermont, Duc de Beaumont, Cham-

brier

brier de France, fils dudit Robert, de demeurer en ce lieu lui & ses hoirs. Les lettres sont dattées de Vincennes au mois de Janvier 1314.

Charles de France, Comte de Valois, commença l'ancien bâtiment. Philippe de Valois & le Roi Jean le continuerent. Charles V l'acheva & y fonda la Sainte Chapelle, que Henri II a rebâtie & éclairée de vitres d'après Raphaël. Et enfin Louis XIII a jetté les fondemens du nouveau Chateau, que Louis XIV a élevé & rendu si magnisque, que maintenant c'est une des plus logeables & des plus superbes Maisons Royales de France, Que s'il donne au bois toute l'étendue qu'il a projetté il viendra jusqu'aux maisons du fauxbourg St Antoine.

Le vieux bâtiment consiste en un clos quarré d'une prodigieuse étendue accompagné d'un donjon & environné de sossés à sond de cuve & de murailles entrecoupées de neuf vieilles touts quarrées qui sont un sort bel esset à la vue. Le nouveau est bordé de deux ailes, enrichies de pilastres & terminée d'une balustrade. Au lieu d'un corps de logis pour face il y a des

arcades simplement couronnées de terrasses & de balustres.

L'aîle gauche est si logeable que le Roi, la Reine & le Duc d'Orleans y ont des appartemens proportionnés à leur dignité, tant pour la grandeur

& la commodité que pour les enrichissemens.

On montre encore dans le bois un vieux chêne où St Louis rendoit justice à ses Sujets. Personne ne doute que ce Prince yêtu alors d'une cotte de camelot, d'un surcot de tirtaine sans manche, & d'un manteau de sandal noir, & assis sur des tapis, avec ses Conseillers, n'ait là souvent terminé les différends de ses peuples. Car ensin tous les Historiens du tems en conviennent; mais que ce soit sous le même chêne dont je parle, c'est un fait si peu d'importance, qu'on en peut croire ce qu'on voudra. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en 1239, il y mit en depôt la Couronne d'épines de Notre-Seigneur, & que de ce Palais-là, avec ses freres, il l'apporta pieds-nuds dans l'Eglise de Notre-Dame. Quand il partit pour son voyage d'outre-mer, il vint coucher à Vincennes, & là prit congé de Marguerite de Provence sa femme. Philippe son sils y époussant en secondes noces Marie, sille du Duc de Brabant.

Jeanne, femme de Philippe le Bel, Louis Hutin, Charles le Bel, Charles de France Dauphin, fils de Charles VI, & Charles IX, y ont fini leurs jours. Nos Reines y ont accouché de quelques enfans: outre quantité d'autres actions considerables que je passe pour venir à Fontainebleau.

Fontainebleau est une vaste & affreuse solitude, à quatorze lieues de Paris, qui tient à une sorêt de quelque vingt-six mille arpens, environnée autresois de murailles, dont il reste encore des portes & d'autres vestiges; maintenant on la nomme la forêt de Fontainebleau, à cause du Chateau, quoi qu'auparavant elle s'appellât la forêt de Bierre, du nom de la contrée où elle est. Le bois & le Chateau sont au milieu d'une plaine couverte de sablons infertiles, qui rendent en Eté une chaleur insuportable, & entourée de roches blanches & séches, qui étant une sois échaussées de l'ardeur du Soleil, brûlent l'air & les habitans; cependant la forêt est si épaisse, & les arbres si toussus, qu'à peine le Soleil les peut-il percer de ses rayons: des fontaines d'eau douce en plusieurs endroits, l'arrosent & conservent la verdure, & même il y en a assés pour l'usage du Bourg, & pour sournir à la magnificence de ce grand Palais.

Par des Lettres passées en 1137 à Fontainebleau, Louis VII donna à St Lazare la foire St Laurent: en 1169 il y bâtit une Eglise en l'honneur

de la Vierge & de St Saturnin.

Philippe-Auguste y celebra les sêtes de Noel en 1192. A son retour du Levant, St Louis y sonda en 1259, le Couvent des Mathurins, & leur donna la Chapelle de la Vierge & de St Saturnin: il y a fait saire un pavillon rebâti depuis par François I, & pourtant qui ne laisse pas toujours

Tome | I. Qq

de se nommer le pavillon de St Louis: il se voit plusieurs Chartes de lui passées en ses deserts de Fontainebleau, pour user de ses termes.

En 1268, Philippe le Bel y naquit, & y mourut en 1314.

Isabeau de France y fit la paix en 1323, entre Charles le Bel son frere &

Edouard II, Roi d'Angleterre, son mari.

En 1543, Charles - Quint y fut reçu magnifiquement par François I. Claude de France, Catherine & Marie de Medicis, la premiere femme de François I, la seconde de Henri II, & la derniere de Henri IV, y ont accouché toutes trois de plusieurs enfans.

François I l'a tellement agrandi, l'a rempli de tant d'appartemens, que c'est peut-être la seule maison du monde où il y ait cinq Appartemens Royaux doubles, & accompagnés chacun d'une gallerie, d'un jardin &

d'une Cour.

Henri IV y a creusé un canal long de six cens toises, large de vingt & bor-

dé d'allées d'ipreaux larges de huit.

Anne d'Autriche a enrichi le cabinet de l'appartement de la Reine de tableaux de Raphael, de Jules Romain, du Titien, d'André del-Sarre & des autres grands Peintres.

A Mante, petite Ville sur la Seine à douze lieues de Paris, il y a un Chateau qui peut-être n'est pas moins ancien que Fontainebleau & Vincennes.

En 1202, Philippe Auguste y appella d'un Mandement d'Innocent III, qui ordonnoit conjointement à lui & au Roi d'Angleterre de faire la paix, & de remettre les Eglises qui avoient été ruinées par leurs guerres au même état qu'elles étoient auparavant. Si bien que pour cela y ayant assemblé les Prelats, les Abbés & les plus grands Seigneurs, par leur avis, l'assaire sur renvoyée au Pape asin de l'examiner.

En 1209, tant les Prelats que les Grands de France, s'y étant rendus avec les gens de guerre que chacun devoit fournir au Roi. Pour lors l'Evêque d'Orleans & celui d'Auxerre, ayant appris que le Roi ne marcheroit pas en personne, tous aussi-tôt s'en retournerent aussi-bien que leurs soldats, pretendans qu'ils n'étoient point obligés d'envoyer à l'armée, ni d'y aller,

quand le Roi ne s'y trouvoit pas.

Philippe là dessus fait saisir seur revenu, & quoiqu'ils en appellassent au Pape, Innocent III n'osa pas se mêler de ce differend, ni s'opposer aux loix & aux coutumes du Royaume; ce qui mortifia un peu ces Evêques, car ils demeurerent deux ans entiers sans toucher un sol de leur revenu, & encore ne sut-ce qu'après avoir payé l'amende. Enfin c'est-là que ce Prince mourut en 1223.

Au reste c'est une maison où plusieurs Enfans de France ont été nourris à cause de la bonté de l'air. Il y reste encore un vieux Chareau où ces jeunes Princes ont été élevés, & où leurs peres ont fait quantité d'actions signalées. Rigord le nomme Medonta; Castrum Medonta, les autres Medunta.

En 1244, St Louis fut fort malade à Pontoise. Et si Cotia Sylva veut dire la Forêt de Coussi, comme il y a bien de l'apparence, Clotaire I y gagna

la maladie dont il mourut à Compiegne.

Chilperic & Fredegonde sa mere y vinrent après la mort de ses freres que la dissenterie emporta, ainsi que je l'ai remarqué auparavant. Nos Rois souvent y ont pris le divertissement de la chasse; & tout de même Chilperic, Clotaire & Charles Martel assés ordinairement. Quant au Chateau de Coussi, il est presque aussi ancien que la Monarchie, & la Forêt est une de celles où Charles le Chauve dessendit à son fils de chasser sans necessité: & même sur le point d'entreprendre le voyage de Rome, il lui donna ses ordres à Quierci, touchant le gouvernement du Royaume en son absence. Dans ses Capitulaires de cette année-là, il la nomme Caussia, quoique Gregoire de Tours & Aimoin l'appellent cotia. Caussia au reste ressemble si fort à Coussi, & la Forêt de Coussi est si près de Compiegne, que comme les

Capitulaires, Aimoin & Gregoire de Tours n'en font mention qu'avec Compiegne, on se persuade que c'est plutôt la forêt de Coussi dont ils veulent parler, que de celle de Villiers-costeretz qui en est plus éloignée.

On tient qu'Enguerard de Coussi entreprit les édifices que nous y voyons. Depuis, nos Rois en ont été possesseurs, sans que j'aye pu savoir comment. Il y reste encore une tour admirable, tant pour sa hauteur, que pour sa grosseur & son épaisseur. François I, qui l'augmenta d'un corps de logis, bàtit à demi lieue de là vers le Septentrion, un Chateau appellé Folembrai ou le Pavillon, asin de pouvoir changer d'air & de lieu quand il sejourne-roit à Coussi; il l'accompagna d'un parc & d'un jardin de plus d'une lieue de tour, qu'il joignit à une forêt qui a plus de sept mille arpens. Mais pour ne plus revenir au Chateau & à la forêt de Villiers-costeretz, on leur donne ce nom parce qu'ils tiennent à la forêt de Retz.

Du tems de François I, c'étoit un vieux bâtiment ruiné, & qu'il rebâtit. Ce Prince y alloit souvent prendre l'air & s'y divertissoit à la chasse dans la

forêt, qui contient près de vingt-cinq mille arpens.

Si l'air de Mante, comme j'ai dit, est si pur & si bon, qu'on y a élevé plusieurs enfans de France, Montargis, Amboise & Blois ne lui cedent point en cela, & même sont toutes trois des maisons anciennes, renommées pour leur belle vûe & par la frequente demeure de nos derniers Rois.

A l'égard de Montargis, qui est à vingt-quatre lieues de Paris, François I, le donna en appanage à Renée, seconde fille de Louis XI, & où elle vint demeurer lorsqu'elle revint en France, après la mort du Duc de Ferrare son mari. Non seulement elle le repara, mais encore l'embellit de jardins, de bâtimens & d'autres commodités, & ensin y mourut. La Salle m'a surpris tant elle est spacieuse; je l'ai trouvée plus longue que la grande Salle du Palais de Paris, & même elle m'a semblé plus large que n'est l'une de ses deux allées. A un quart de lieue de là il y a une forêt qui contient plus de deux lieues de diametre, & guere moins de sept à huit de circonserence. Du reste cette maison est sur le grand chemin de Paris à Lyon, tient à une petite Ville, & jouit d'une très-belle vûe.

Pour Blois, aucun de nos Rois n'y a tant sejourné que Louis XII, aussi l'a-t-il fort augmenté. François I l'a encore beaucoup agrandi; Gaston de France, Duc d'Orleans, l'a ruiné pour y jetter les sondemens d'un superbe Palais. Au bout de ses jardins se voit une allée extraordinairement large, bordée de hayes, de sossée de quatre rangées d'ormes; d'ailleurs placée au milieu d'une vaste campagne, longue de plus de douze cens toises, qui joint le Chateau à la forêt & y conduit à convert. C'est le lieu sameux pour les Etats de Blois tenus sous Henri III, où le Duc & le Cardinal de Guise moururent, lorsqu'ils s'y attendoient le moins, & tout d'une autre façon qu'ils n'eussent cru. Il s'éleve entre deux forêts sur une montagne, à

trente-quatre lieues de Paris, & à dix d'Amboise.

Amboise est un Palais fort ancien, & monté de même que Blois sur la croupe d'une colline; remarquable sur tout par la conspiration d'Amboise sous Charles IX; par la naissance & la mort subite de Charles VIII; & enfin par le sejour trop long qu'il y sit par ordre de son pere. On m'y a montré une tête de Cerf, qu'on dit être ce même Cerf que Charles VI prit dans la forêt de Senlis, à qui on trouva un collier où se lisoit, Hoc Casar me donavir: & de plus on m'y a fait voir deux tours de dix à onze toises de diametre, & si grosses en un mot que les chariots y ont monté autresois. Au milieu est un petit escalier degagé.

Blois au reste & Amboise sont tous deux sur la riviere de Loire. Amboise tient à une sorét de plus de quatre mille arpens. Blois est placé entre deux sorêts, l'une deça de la riviere, l'autre delà, & toutes deux de six à

Tome II.

Qq ij

J'ai passé sans y songer le Plessis-les-tours, ou Montils-les-tours, maison de plaisance, près de la Ville de Tours, de Charles VII,& de Louis XI, elle est accompagnée d'un grand parc, & tient à un Couvent de Minimes.

Louis XI s'y plaisoit tellement qu'il y a plus sait de sejour qu'en pas un autre lieu; & ensin c'est là qu'il a passé si tristement les dernieres années de sa vie, que croyant sans cesse avoir la mort à ses talons, qu'il apprehendoit terriblement, on peut dire qu'alors il mouroit à tout moment de la peur de mourir; & quand ce sut tout de bon que la mort vint, elle le trouva environné de reliques, d'Ermites, & autres qui prioient Dieu pour lui, & de six vingts joueurs d'instrumens.

J'ai fait savoir que François I a bâti ou rebâti Fontainebleau, St Germain, Folembrai, la Muette, Coussi, Blois, Villerscoterets, & neanmoins ce n'est pas toutes celles où il a fait travailler; & même quand j'y aurai ajouté Challuau en Gatinois, entre Fontainebleau, Montreau, & Nemours, qu'il a fait faire, aussi-bien que Madrid à deux lieues de Paris, & Chambord à quatre de Blois; peut-être ne sera-ce pas encore tout. Je par-

lerai plus bas de Challuau.

Quant à Chambord, il est situé dans un marais, près d'une forêt sermée de murs, & grande de plus de dix mille arpens. C'est une grosse masse flanquée de quatre grosses tours sort logeables, & garnies dans le milieu d'un escalier fort grand, & fort magnisque; non seulement il est double & ordonné de sorte que deux personnes y montent en même tems, sans se rencontrer qu'à chaque étage; mais il est encore entouré de quatre grandes salles qui conduisent chacune à deux appartemens, composés d'une chambre, d'une garderobe, d'un cabinet, & d'un escalier grand & degagé; le tout est environné d'une cour fermée de superbes édifices, & qui contiendroient un si grand nombre d'appartemens, si jamais ils étoient achevés, qu'il y auroit suffisamment de quoi loger toutes les têtes couronnées de l'Europe.

Madrid est une grosse masse encore, aussi-bien que Chambord, mais d'une maniere toute autre. François I le commença, & Henri II l'a achevé : ce Palais s'éleve au milieu d'un grand clos; quatre galleries couronnées de platfonds, enrichis d'ornemens, taillés & coupés avec autant de propreté que de delicatesse, l'environnent par dehors à chaque étage : quatre escaliers remplis d'ornemens bien finis, & couverts d'une voute que les gens du mêtier appellent cul-de-four, taillée à côte de melon, & entichie de chiffres de Henri II, de Catherine de Medicis, & de Diane de Valentinois, qui tous diminuent insensiblement, & avec bien de l'art, sont dressés dans les quatre angles de ce gros corps d'édifice. La masse entiere est toute couverte de basses-tailles, travaillées delicatement, enduite de plus d'émaux éclatans, & brillans au soleil; on y voit des alcoves couronnées d'une petite voute pleine d'enrichissemens bien coupés, & qui sont les premiers qu'on ait vus en France. François I en apporta l'invention d'Espagne, que personne alors n'imita, mais que de nos jours on a commencé à copier, & si bien embellir, que presentement il y en a presque dans toutes les maisons.

Le plus grand des escaliers y est admiré à cause de son noyau creux, & que son tampant est enrichi de metamorphoses de basses-tailles, executées avec beaucoup d'adresse, de tendresse, & de patience; c'est un de ces escaliers que ceux de la profession appellent vis de St Gilles, parce que le premier de cette sorte a été fait au Prieuré de St Gilles en Provence; mais peut-être est-ce celui qu'ils admirent davantage, soit pour la conduite, soit pour l'execution. Enfin ce château est situé presque au milieu d'un bois de plus de quatre mille arpens, qu'on nommoit auparavant la forêt de Rouvroi, mais qu'on appelle maintenant le bois de Boulogne, à cause d'un village de ce nom-là, qui en est assés voisin, & le Château tout de même pour cette raison, à cause du bois, le Château de Boulogne; & de fair, c'est le nom

qu'il potte dans les lettres de Charles IX de l'année 1568, & l'on tient que celui de Madrid lui vient de François I; car comme il s'y plaifoit, & qu'y étant, il ne vouloit pas être vu; & que pour lors on avoit autant de peine à lui parler, que du tems qu'il étoit prisonnier à Madrid; ses courtisans par raillerie donnerent au Château de Boulogne le nom de Château de Madrid, & devint si frequent dans leur bouche, qu'à la sin il lui est demeuré.

Charles IX, petit-fils de François I commença un Palais dans un vallon, entouré de montagnes, qu'il appella Charleval de son nom, & de sa situation; & ce Palais, sans doute, auroit surpassé en grandeur, & en magnisicence tous les autres, tant ceux de son grand pere, que de ses predecesseurs,

s'il l'eut conduit à sa perfection.

Dans la basse-cour étoit élevé jusqu'au premier étage un corps de logis, qui devoit avoir plus de cent quatre-vingts toises de long, & être embelli de colomnes, & d'ornemens. Il avoit commencé un jardin de plus de trois cens toises de longueur sur plus de quatre-vingts de largeur, placé à trois lieues de la Seine, près de la forêt de Lions, qui n'a guerre moins de vingt-huit mille arpens; & asin que ce grand Palais, où on travailloit avançât, il sit faire près de là un petit bâtiment, où il venoit souvent, asin que sa presence hâtât les ouvriers, mais comme on n'en étoit encore qu'au corps de logis de la basse-cour, il mourut; si bien qu'il est demeuré là, & maintenant cette maison Royale appartient à un President du Parlement de Rouen.

Henri IV a bâti Mouceaux dont je parlerai incontinent. Louis XIII Verfailles: & quant à Dammartin, je ne sai qui l'a tait faire, mais c'est une masse si bien liée, & cimentée que quoiqu'on l'ait voulu faire sauter par la mine, il n'a pourtant pas branlé, & est toujours demeuré serme comme il est, depuis une longue suite d'années, malgré la violence du seu, & de la poudre; à la verité il est tout plein de sentes, ce qui a donné lieu au proverbe: C'est le Château de Dammartin, il creve de rire.

Au reste si je n'ai parlé ni de Compiegne, ni de St Denys, c'est qu'étant deux maisons Royales, communes à tous nos Rois, je les ai voulu reser-

ver pour la fin.

Childebert, Roi de Laris, scella à Compiegne en presence de la Reine Ultrogothe, & des Grands de son Royaume, les lettres des dons faits à St Marcou.

Chilperic & Fredegonde y ont été souvent pour prendre l'air ensemble. Clotaire I, & Theodebert, Roi de Metz y firent la paix; le premier y mourut en proferant ces paroles: Onais ce Dien du Ciel est aonc bien puissant, de faire ainsi mourir les grands Ruis.

Après la mort de Dagobert, Clovis II, Nantchilde sa mere, & Sigebert,

Roi d'Austrasie, y partagerent entre eux les tresors de leur pere.

En 757 Tasilon, Duc de Baviere, sit hommage à Pepin, & à ses enfans, & leur prêta le serment de sidelité sur les reliques de St Denys, de St Germain, & de St Martin.

En \$30 Louis le Debonnaire y fut depouillé de la dignité Imperiale par ses propres enfans, qui non contens de cela confinerent encore l'Imperatrice Judith leur belle-mere, à Poitiers dans le Couvent de Ste Radegonde, & ses freres en d'autres Monasteres.

En 877 Richilde, seconde semme de Charles le Chauve, y apporta à Louis le Begue, l'épée de St Pierre avec la couronne, le sceptre, & les autres ornemens Royaux; mais de plus une charte de l'Empereur où en mourant il lui avoit fait don de son Royaume, si bien qu'ensuite Hincmar, Evêque de Reims, l'ayant sacré & couronné, il reçut le serment de sidelité, tant des Prelats, & des Grands de France que de tous les peuples.

En 1017 Robert y sit couronner Hugues, son fils ainé, qui mourut là,

& y fut enterté en 1026.



En 1209, Philippe Auguste le jour de la Pentecôte, sit Chevalier Louis son fils & son successeur, avec tant de solemnité, qu'on croit que jamais auparavant il ne s'étoit vu une si grande magnificence, soit à l'égard des presens, soit à l'égard des festins & de la bonne chere.

En 1238, St Louis y fit aussi Chevalier Robert de France son frere, &

· l'investit du Comté d'Artois qu'il lui donna & à ses enfans.

Ce Chateau si ancien est à dix-huit lieues de Paris, près d'une petite ville & de l'une des plus belles forêts du Royaume, appellée en Latin Cotia Sylva, & qu'en 1351 on nommoit la forêt de Cuise près de Compiegne, &

maintenant la forêt de Compiegne.

Gregoire de Tours lorsqu'il parle de cette maison, se sert toujours du mot de Compendium; Eginard l'appelle, Compendium Palatium; Glaber Rodulphus, Regium Compendium; Helgaldus, Palatium Compendii; Rigord, Karnopolis, Karlopolis, & Karnopolis Castrum pulcherrimum quod vulgo Compendium dicitur; & cela assurément parce que Charles le Chauve le rebâtit, comme on apprend de ses Capitulaires de l'an \$77, où il ordonne à son fils d'achever le Chateau de Compiegne, pour l'amour de lui, pour son honneur, & pour marque de l'affection qu'il lui porte: & c'est pour cela que Helgaldus en parlant du Palais de Compiegne, fait mention de celui de Charles le Chauve, & de l'Oratoire de la Tour de Charles le Chauve, qu'il nomme, Domus Karoli Calvi & Oratorium Turris Caroli.

Pour ce qui est de St Denys, Dagobert se sentant malade à Epinai de la

maladie dont il mourut, s'y fit porter & y rendit l'esprit.

Louis III s'y fit aussi porter de Tours en litiere, & y mourut encore.

Plusieurs de ses devanciers & de ses successeurs en ont fait autant.

En 868, Charles le Chauve y jeuna le Carême, y celebra les Fêtes de Pâques, sans beaucoup d'autres; & de plus dans l'enclos du Monastere, commença un Chateau de bois & de pierre, où lui & ses successeurs ont solemnisé quelques-sois tant les Fêtes de Noel & des Rois, que celles de Pâques & de la Pentecôte; & que Robert enfin donna au Couvent la premiere année de son regne; c'est dit-on la maison du Courtillier de l'Abbayie.

En 875, Richilde, seconde femme de Charles & Chauve, y accoucha

d'un fils qui ne fut pas plutôt batisé qu'il mourut.

Louis le Gros y passa les premieres années de sa vie.

#### MAISONS DE PLAISANCE DES REINES.

LOTILDE veuve du grand Clovis, après la mort du Roi, se retira à Tours dans un logis qu'elle fit faire, où elle finit ses jours, & de même l'Imperatrice Judith après la mort de Louis le Debonnaire.

Sainte Radegonde, femme de Clotaire I, & fille du Roi de Thuringe; fut élevée à Athies, petite ville du Vermandois, qu'on appelle néanmoins le Bourg d'Athies, situé sur la riviere de Somme, au milieu de Vermand, de Peronne & de Ham. Elle y reçut, nourrit & servit les Pauvres tant qu'elle fut Reine de France; & après avoir abandonné le diadême, elle

s'enferma à Poitiers dans un Couvent.

Fredegonde passa quelques années de son veuvage au Roulle en Norman-

die, près du conflant de l'Eure & de la Seine.

Sainte Baudour, veuve de Clovis II, & Regente du Royaume, pendant la minorité de Clotaire III, fit construire le Couvent de Chelles, pour s'y retirer quand son fils seroit majeur & en état de gouverner.

Durant sa Regence, elle alloit aussi quelquesois se divertir à Vernon, dont j'ai parlé, & encore à Palaifeau, qui est à quatre lieues de Paris près la

TT

tiviere d'Yvette & le grand chemin de Chartres à Paris, dont le nom en François est comme un diminutif du mot de Palais, comme son nom Latin Palatiolum l'est de Palatium. Là aussi-bien qu'à Vernon, elle ratissa, à ce qu'on dit, au nom de son sils, tous les biens qui appartenoient aux Monasteres de St Maur & de St Vandrille.

J'ai dit que Constance, semme de Robert, entreprit un superbe Palais à Estampes.

Adelaïde, veuve de Louis le Gros, est morte dit-on à Montmartre qu'elle avoit fondé.

Ingeberge, seconde femme de Philippe Auguste, mourut à Corbeil, & Agnès, sa troisième femme à Poiss.

Blanche de Castille, veuve de Louis VIII, & mere de St Louis, sit faire en Normandie une maison magnisique près du constant de l'Eure & de la Seine, dont il reste encore des murailles fort épaisses, rehaussées de ses armes & de ses chiffres, & pleines de grandeur & de majesté.

Marie de Luxembourg, seconde femme de Charles le Bel, mourur en couche à Issoudun en 1324.

Isabeau de Baviere, semme de Charles VI, se plaisoit sort à Melun & au Val-la-Reine.

Anne de Bretagne avoit une Maison de plaisance, qu'elle tenoit de ses ancètres, à Nigeon contre Chaillot près de Paris, qu'elle donna aux Minimes

Catherine de Medicis augmenta Chenonceaux, Chateau bâti sur le Cher en Touraine & attaché à une forêt de plus de trois lieues de long, mais celebre par une gallerie élevée sur un pont de pierre qui conduit à deux grands jardins l'un en deçà de la riviere & l'autre au delà.

Elle jetta aussi les fondemens du logis de Chaillot, situé au bout du Cours sur le bord de la Seine, dans l'une des plus agreables vûes du Royaume, & embelli par le Maréchal de Bassompierre, mais occupé maintenant par des Religieuses.

Elle commença encore avec beaucoup de magnificence le Palais des Tuilleries que depuis Henri IV a joint au Louvre; & ce qui fut cause qu'elle cessa de le continuer, est qu'il dependoit de la Paroisse St Germain l'Auxerois, & qu'un Devin l'avoit avertie qu'elle mourroit près de St Germain; aussi depuis n'alloit-elle plus à St Germain en Laie pour la même raison.

En revanche, Marie de Medicis y alloit fort souvent, & s'y plaisoit tellement, qu'elle dit un jour à un de ses Courtisans, le Maréchal de Bassompierre étant present pour lors, le plus galant homme & l'esprit le plus present de son tems; je me plais extremement à St Germain, car quand j'y suis j'ai un pied à St Germain & l'autre à Paris: à quoi le Maréchal repondit, qui se souvint que Nanterre est à moitié chemin; je voudrois donc bien être à Nanterre, Madame.

# MAISONS DE PLAISANCE DES MAITRESSES de nos Rois.

A Marquise de Verneuil, Maitresse d'Henri IV, a continué le magnisique Chateau de Verneuil, élevé sur une montagne à dix ou douze lieues de Paris.

Le même Prince donna à Madame Gabrielle, qui possedoit auparavant son cœur, & que depuis il sit Duchesse de Beausort, le Palais de Mouceaux, aussi bien que le nom & le Marquisat: Palais qu'il avoit fait bâtir avec beaucoup de grandeur & de magnisicence sur la croupe d'une montagne, où la



vue se perd tant elle est vaste; & cela à deux lieues de Meaux & à douze de

Paris, près d'une forêt de deux mille arpens

La Duchesse de Valentinois, Maitresse de Henri II, acheva le Chateau d'Anet, à quelque dix-huit lieues de Paris, admirable par sa Chapelle, par ses vîtres d'après Raphael & autres grands Peintres, par ses cabinets suspendus en l'air, & par son portrait garni d'un Cers qui bat du pied & se remue, & de quatre dogues de bronze qui aboient quand l'horloge sonne.

François I donna à la Duchesse d'Estampes sa Maitresse, Challuau, Maisson Royale qu'il avoit bâtie entre Montereau, Nemours & Fontainebleau, à cause du bois qui y tient qui est plein de Cerfs. C'est un gros corps de logis, slanqué de quatre pavillons, qui tomboit en ruine sous le regne des enfans de Henri II, son fils, & qui étoit terminé d'une couverture ou voute semblable à celle de la Muette & de St Germain.

Charles VII, fit present à Agnès Sorel, la plus belle fille de son siecle, du Chareau de Loches, où elle est morte, & de celui de Beauté, ruiné depuis fort long-tems, que Charles V avoit bâti près de Vincennes sur la riviere de Marne; mais si beau, qu'à cause de cela, on l'appella Beauté. Et de fait l'Histoire du tems, qui en fait mention, en parle comme du plus joli qu'il y eut alors en France.

La fille d'un Marchand de Chevaux, appellée communément la petite Reine, & Maitresse de Charles VI, pendant qu'il eut l'esprit troublé, eut

une Maison de plaisance à Creteil & une autre à Bagnolet.

A tout ceci pourroit être ajoutée une fable que j'ai lue dans une vieille Chronique, mais plutôt, pour en bien patler, dans un vieux Roman.

On faura donc que le Bourg-la-Reine, Bourg à deux lieues de Paris, s'ur le grand chemin d'Orleans, s'appelloit auparavant Briquet, & que le nom qu'il porte lui est venu de quelqu'une de nos Reines qui s'y plaisoit, dont on n'a pû savoir encore ni le regne ni le siecle. Quoique l'Auteur de la

Chronique croye avoir fait cette découverte. En voici l'histoire.

Gerard de Dampmartin, dit-il, devenu passionné pour Colombe, Reine de Frise, Princesse belle comme le jour, comme il vint à l'enlever, le Roi se mit aussi-tôt en campagne, & à la tête d'une armée, vint sondre sur les terres du ravisseur. Gerard de son côté s'étoit mis sur la dessensive, lui faisant voir qu'il ne le craignoit pas. Là dessus, pour épargner le sang de tant d'honnêtes gens qui s'interressoient dans leur querelle, on en vint à un pour-parler; & là convinrent de se battre en duel au Briquet près de Paris, à certaines conditions, qui surent, qu'au cas que le Roi demeurat dans le combat, Dampmartin épouseroit la Reine; & au contraire si Dampmartin étoit vaincu, qu'il rendroit la Reine; & de plus payeroit une grosse rançon: mais ensin de quelque côté que la chose tournât, que le Royaume de Frize demeureroit en paix & la guerre seroit terminée.

Ceci accordé, ils en vinrent aux mains, le Roi fut tué, Dampmartin épousa Colombe, & depuis, le lieu où le duel avoit été fait changea son

nom de Briquet, & fut appellé le Bourg-la-Reine.

### PALAIS DES THERMES.

QUOIQUE j'aye rapporté un grand nombre de Palais Royaux, & que peut-être entre eux il y en ait quelques uns qui ne foient pas connus de tout le monde, je ne me vante pas néanmoins de les avoir rapporté tous. Bien au contraire, je m'imagine que ce n'en sera qu'une partie, & que les curieux en trouveront encore bien d'autres que je n'ai pas découvert. Et tout de même en est-il des autres discours de pareille nature qui suivront celui-ci. Car si je ne sais pas mention de tous les Palais des Rois Etrangers &

des

dès Princes Souverains, ni si je ne nomme pas tous les Hotels que les Princes du Sang, les Ducs & Pairs, les Nonces, les Ambassadeurs, les Connétables, les Chanceliers, les Maréchaux de France, les Amiraux & les autres Grands du Royaume ont eu à Paris, c'est que je n'en ai pû découvrir davantage.

Enfin s'il arrive, comme je n'en doute point, que dans cette carriere mes concurrens me devancent & me laissent bien loin derriere eux, trop content de l'avoir ouverte, je battrai des mains pour leur faire honneur.

Il n'y a rien de plus certain que le premier des Romains qui conquit Paris, est Jules Cesar. Il y convoqua même les Etats des Gaules; ce qui se voit clairement dans ses Commentaires. Mais qu'il ait logé au Châtelet, & qu'on y payât le tribut & les impôts que les Romains exigeoient des Parisiens, tout cela n'est sondé que sur la tradition: & quoiqu'on y montre encore une Chambre appellée la Chambre de Cesar, & que de tems en tems & même de nos jours on ait renouvellé à côté de sa principale entrée l'inscription HIC TRIBUIUM CÆSARI, dont nous étourdissent ceux qui croyent cette tradition, la chose, est si douteuse, que, de tout ce qu'il y a de gens qui savent un peu notre histoire, pas un n'en tombe d'accord.

Cependant il est constant que Jules Cesar assembla à Paris les Etats de la Gaule, que Constantin, Constance, Julien, l'Empereur Valentinien, Gratien, Maxime, quantité de Cesars & Presets du Pretoire, & de Gouverneurs des Gaules, y ont demeuré. Julien y sut malade. Ammian Marcelin parle du Palais qu'il habitoit. Mais personne ne sait où il étoit placé, ni

en quel endroit de Paris ont logé tant de grands personnages.

Veritablement si nous considerons un vieux édifice, qui faisoit partie de l'Hotel de Cluni, & qui est bâti dans la rue de la Harpe & celle des Mathurins, l'ouvrage nous paroitra si antique & si ressemblant aux anciens bains de Rome, que nous le prendrons pour un ouvrage Romain. Mais si nous consultons l'histoire de ce tems-là, il ne s'y trouvera ni le nom ni le siecle de celui qui l'a bâti. Que si nous lisons nos anciennes chartes, sur tout celles du treizième siecle & d'auparavant, nous verrons qu'on lui donne le nom de Palatium Thermarum, Palatium de Thermis & Palatium ae Terminis. Et enfin si nous cherchons l'explication de ce Latin dans quelques Auteurs Modernes, il se remarqueta que chacun s'y prend comme il lui plaît, & fait les choses à sa mode.

Raoul de Presses, qui vivoit dans le quatorziéme siccle, l'appelle le Palais des Termes, & pretend que ce nom lui sut donné parce que les Romains tous les ans à chaque terme y recevoient les tributs qu'ils levoient sur les Parisiens.

Tous les autres le nomment le Palais des Thermes, ou le Palais des bains chauds, à cause que ce qui en reste ressemble aux Thermes & aux bains des Romains, & qu'on croit que ces Empereurs, ces Cesars & les autres que j'ai specifiés, qui ont sejourné à Paris, s'y sont baignés. Ils tiennent même avec tout le monde, que celui qui l'avoit fait faire, avoit aussi fait l'Aqueduc antique d'Arcueil, dont nous voyons de si beaux restes & si ressemblans aux ruines de ce Palais; & qu'ensin depuis l'année 1544, que leurs tuyaux ou canaux vinrent à être découverts, près la porte St Jaques, par des Pionniers qui travailloient aux boulevards qu'on faisoit pour s'opposer à l'armée de Charles-Quint, on n'a plus douté que ce ne sût le Palais des Thermes, qu'on ne s'y baignât autresois, & que les Romains n'y eussent fait venir l'eau d'Arcueil ou de Rungis.

On pretend que sous Louis VII, il s'appelloit le vieux Palais pour le distinguer du Palais, siege aujourd'hui du Parlement, qui pour lors servoit de demeure à ce Prince. Et de plus un passage de Fortunat fait croire qu'il tenoit à un jardin couvert de treilles, où se voyoient toutes sortes de sleurs & de fruits plantés & gressés par Childebert. Et bien qu'il y ait grande apparence que ce soit du jardin de ce Palais, dont il ait voulu parler, Du Pey-





rat néanmoins n'est pas de cet avis, & soutient que celui-ci de Fortunat, étoit dans le Pré-aux-Clercs.

Quoi qu'il en soit Philippe Auguste en 1218 donna ce Palais à Henri Concierge, l'un de ses Chambellans, avec le pressoir qui y étoit, pour

douze deniers parisis de cens, en consideration de ses services.

A ce qu'on tient, il occupoit une bonne partie de la pente de la montagne; & de plus on veut que nos Rois, tant de la premiere que de la seconde race, y ayent demeuré. Il en reste encore deux voûtes, dont la hauteur monte jusqu'au comble de la plupart des maisons voisines; d'ailleurs si longues & si larges, qu'on y a pratiqué un jardin dessus.

Elles sont faites de brique, éclairées d'arcades fort élèvées & fort larges, & enfin si bien bâties, que si elles subsistent encore; c'est sans doute ou parce qu'on n'a pu les démolir, ou qu'il auroit fallu trop de tems &

d'argent pour les abattre.

On y montre le lieu où les Romains mettoient les cuves pour se baigner,

& tout de même l'endroit par où l'eau venoit d'Arcueil.

Dessous on m'y a fait voir des voûtes semblables à celles de nos caves, dont les premieres assises sont de petites pierres de taille en retraite, & le

reste de brique comme les grandes voûtes.

Les Voisins m'ont assuré, qu'eux aussi-bien que leurs devanciers, ont souvent découvert dans leurs maisons des restes de ce Palais & de ces voûtes, & l'on tient que non seulement Childebert, mais Clovis son pere, & tous ses successeurs, tant de la premiere que de la seconde Race, n'ont point demeuré ailleurs; & que si les Rois de la troisséme, ont mieux aimé loger au Palais, où se tient le Parlement, c'est parce que c'étoit l'Hotel de Hugues le Grand, pere de Hugues Capet, & de leurs ancêtres.

Du Beuil dit qu'Aimoin assure au livre 3. chap. 48. que le Palais étoit bâti

dès le tems de Clovis. Vide.



## TRESORS DES NOS ROIS.

I L est certain que de tout tems, nos Rois ont eu des Tresors; de savoir à combien ils montoient, & quelle en étoit la valeur, c'est ce que je ne dirai pas, ni bien d'autres.

#### SOUS LA PREMIERE RACE.

Chilperic, se saissit de ceux de Clotaire.

Childebert, Roi d'Austrasie, enleva le Tresor de Chilperic.

Gontran, Roi d'Orleans, s'empara de celui de Charibert, second Roi de Paris.

Clotaire II, non seulement mit la main sur les richesses de tous les Rois qui regnoient en France; mais encore se rendit maître de leurs Royaumes. Le Tresor de Chilperic étoit à Braine & à Chelles.

Clotaire I & Clotaire II, à Braine.

Childebert & Charibert, à Paris, ou dans quelques maisons de plaisance qui n'en étoient pas trop loin, & en cela furent imités par leurs successeurs. Avec ceux de Clotaire, Chilperic pour se voir Roi de Paris, gagna les

Grands de France, qui s'engagerent à lui contre le service de ses freres.

Le Tresor de Chilperic vint bien à propos à Fredegonde, aussi-bien qu'à Landri, Maire du Palais, contre Childebert, Roi d'Austrasie, qui les armes à la main avoit resolu de les faire punir tous deux du meurere commis en la personne de son oncle, & de dépouiller en même tems du Royaume Cloraire II.

Touchant le Tresor de ce Prince au reste, de la façon qu'en parle Gregoire de Tours, non seulement il étoit considerable par l'or & l'argent monnoyé, mais encore par la quantité des meubles somptueux, & par la varieré des choses curieuses & rares.

De plusieurs Marchands gagés exprès pour des curiosités, entre autres étoit un certain Juif nommé Priscus, qui n'étoit bien venu auprès de lui qu'à cause de cela.

A Braine, Maison de plaisance entre Soissons & Fismes, outre ses Trefors, étoient ses Regitres des nouvelles impositions, qu'il brûla à la priere de Fredegonde, comme étant cause de la mort de Dagobert & de Thieri, deux de leurs enfans.

Soit à Nogent sur Marne ou à St Cloud, car autresois il s'appelloit aussi Nogent, soit à quelque autre Maison de plaisir aux environs de Paris de ce nom-là, mais qu'on ne connoît pas, il montra à Gregoire de Tours quantité de riches presens que l'Empereur Tibere lui avoit envoyés; & sur tout des medailles d'or du poids d'une livre chacune, où sur les revers étoit ce Prince representé sur un char de triomphe avec ces mots autour, Vistoria Romanorum; de l'autre côté se voyoit son veritable portrait, & pour legende Tiberii Constantini perpetui Augusti. Ensuite lui faisant voir un grand bassin d'or de cinquante marcs; enrichi de pierres precieuses, il lui dit, à l'égard de ceci, je l'ai fait faire exprès pour faire honneur à la France, & asin qu'il lui serve d'ornement; mais au cas que je vive, ce sera bien autre chose.

Enfin, lorsqu'il sur assassiné à Chelles, Maison de plaisance anciennement, maintenant petite Ville proche de la Marne à quarre lieues de Paris, ce grand bassin d'or s'y trouva & le reste de son Tresor; & ceux qui en avoient la garde, porterent le tout à Childebert, Roi d'Austrasse pour lors à Meaux.

Après la mort de Dagobert, Sigebert son fils, Roi d'Austrasie, ayant fait demander par Chernibert, Evêque de Cologne, & Pepin, Maire de son Palais, à Clovis second & à Nantchilde, qui pour lors étoient à Compiegne, sa part des Tresors de son pere; & ces Tresors qu'Egan, Maire du Palais, envoya querir, étant apportés, il en sut fait un juste partage.

Nantchilde eut la troisième partie des acquêts depuis qu'elle avoit commencé à regner.

Sigebert & Clovis eurent le reste.

Il est bon ici de remarquer que Dagobert avoit sait un Testament dont il y avoit quatre copies déposées en divers lleux par son ordre; l'une étoit au Tresor de Notre-Dame, c'est-à-dire dans les Archives; deux autres ailleurs. Mais pour celle de son Tresor, à ce que témoigne l'Auteur des Gestes de ce Printe, on la gardoit dans le Tresor de St Denys, où elle avoit été portée.

## 

## TRESORS DES REINES.

ON seulement les Reines de la premiere Race, mais quelques unes de la seconde & de la troisième ont eu des Tresors à elles du vivant même de leurs maris. Bien plus, les fils & les filles de France; leurs peres encore en vie, en avoient aussi.

Tome II.

Rrii

Sans repeter ce que j'ai dit de Nantchilde, Galsonte, quoique très-riche, comme ayant apporté en mariage à Chilperic des Tresors considerables, & cependant si maltraitée, qu'ensin ne pouvant plus durer avec lui ni le souf-frir, elle le pressa bien des sois de la laisser retourner en son payis; qu'à cela près il pouvoit retenir tout ce qu'elle avoit, & qu'elle le lui abandonnoit volontiers.

Brunehault avoit ses Tresors à Paris quand Sigebert son mari en partit pour marcher contre Chilperic: Tresors dont Chilperic s'empara après le meurtre de Sigebert. D'en dire la valeur, non plus que des autres dont j'ai parlé, soit de Reines ou de Rois, c'est ce qui est impossible. Mais quant au Tresor de Brunehault certainement il étoit excessif: & de fait Sigebert, Roi d'Austrasie, averti que Fredegonde le donnoit à Rigonte sa fille, qui épousoit le Roi des Wisigots, dépêcha aussi-tôt des Ambassadeurs à Chilperic, afin qu'elle n'emportat rien qui vînt ni de ses tresors ni des impôts levés fur les sujets du Royaume qu'il lui avoit envahi. Mais bien davantage, Chilperic lui-même fut si étonné de voir l'équipage de sa fille quand elle partir, tant de chariots chargés, tant de meubles si precieux, qu'il dit tout haut devant tout le monde, qu'on le vouloit ruiner & qu'elle emportoit tout avec elle. Si bien que Fredegonde, pour l'appaiser & empêcher en même tems que les Grands n'en murmurassent, leur dit en la presence de son maii: Ne pensés pas Messieurs que j'aye rien donné à ma fille qui apparti enne à la couronne, toutes ces richesses-là que vous voyés étoient à moi auparavant; une partie vient des liberalités du Roi, & des presens que vous m'avés fairs, le reste je l'ai épargné sur mon revenu & par mon bon ménage.

Quant à Fredegonde, son Tresor ainsi que celui de Brunehaut, étoit à Paris après l'assassimant de son mari, mais qu'elle transportable vîte à l'Evéché, où elle se resugia, & peut-être même étoit-il encore à Paris, quand faisant semblant de vouloir partager le Tresor de Chilperic avec la Reine des Wisigots sa fille; elle en tira une bonne partie en sa presence d'un grand costre, puis comme si elle eut été lasse, elle lui dit qu'elle souillât à son tour pour avoir le reste; & dès qu'elle la vit toute panchée la tête dedans; aussi-tôt de toute sa force elle abbat le couvercle qui lui tomba sur le col &

l'alloit étouffer, n'eut été qu'on vint au secours.

Par là il paroît que non seulement une fille de France a un Tresor à elle, mais qu'elle partage les Tresors de son pere, de même que Nantchilde ceux de son mari.

Mais faitons voir un petit Prince à l'âge d'un an, qui en a un aussi bon

que Rigonte.

Ce petit Prince étoit fils de Fredegonde & de Chilperic, & son Tresor l'avoit suivi à Braine où il mourut. Ce Tresor au reste étoit si riche, que sa mere l'ayant jetté au seu avec ses habits & toute sa garde-robe, asin qu'il restat rien de lui qui put l'affliger, il s'en forma une grosse masse d'or & d'argent.

Je pourrois apporter bien d'autres exemples; mais comme pour cela il

me faudroit sortir de Paris, on se contentera de ceux-ci.

Si ce dernier exemple montre que les Tresors suivoient la Cour, relui

de Thieri le prouve bien mieux.

Comme il étoit à Nogent sous Coucy avec ses Tresors, peu s'en fallut que près de Laon & de Coucy-le-Château, il ne tombât entre les mains d'Ebroin, auparavant Maire du Palais, & confiné pour lors dans le Monastere de Luxeuil; & de fait il eut toutes les peines du monde à gagner Bray, près de Forges, ou Abbeville, se voyant tallonné de si près, qu'il su contraint en chemin de laisser ses tresors en proie à son ennemi.

Isabeau de Baviere faisoit garder son Tresor à l'Abbayie de St Denys,

ainsi que Dagobert, par les Religieux.

Le Duc de Guyenne son fils, en 1411, pour y entrer usa de menaces, & la porte ne sut pas plutôt ouverte que faisant rompre & serrures & por-

tes, il enleva une bonne partie de la vaisselle d'or & d'argent qui y étoit;

dont il recompensa les chess de ses troupes.

Un autre tresor à Paris, tant en or & en argent de la même Princesse; qu'avoient en garde Luillier, Sanguin, & la Haye, ne sur pas plus en sureté; car en 1415 son fils mit encore la main dessus, & aussi-tôt faisant venir au Louvre le Prevôt de Paris, & celui des Marchands; de plus l'Université, & quantité de Bourgeois, après leur avoir montré la dissipation des Finances saite par les Princes, il leur declara qu'à l'avenir il vouloit gouverner seul; & en même tems sait savoir aux Ducs de Berri, d'Orleans, & de Bourbon, qu'ils eussient à se retirer chacun dans leurs terres.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### SECONDE RACE.

ERMANTRUDE, femme de Charles le Chauve, étant à Senlis en 869, Ville à dix lieues de Paris, donna à beaucoup de lieux faints, & le Roi de même, les trefors qu'ils avoient acquis tous deux, comme pour témoigner à Dieu en quelque façon, leur reconnoissance, après tant de graces qu'ils en avoient reçues.

## •\$8}4• •\$8}4• •\$8}4• •\$8\$4• •\$8\$4• •\$8\$4• •\$8\$4• •\$8\$4• •\$8\$4• •\$\$\$4• •\$\$\$4• •\$\$\$4• •\$\$\$4•

## TROISIE'ME RACE.

A L'EGARD de la troisième Race, on ne sait rien des tresors de ses premiers Rois. Depuis Philippe Auguste, les uns en ont eu au Louvre, & à la Bastille, les autres au Temple, dans l'Evêché, au Louvre, au Palais, & au Châtelet.

Philippe Auguste avant son voyage d'outre-mer, ordonna qu'en son abfence, tous ses revenus seroient conduits à Paris, tant à la St Remi, qu'à la Chandeleur, & à l'Ascension; qu'ils seroient mis entre les mains de Pierre Marêchal, & de six Bourgeois dont nous ignorons les noms; qu'Adam son Clerc seroit present à la recette, & l'écriroit; qu'ils seroient portés au Temple, & ensermés dans des cossres dont ils auroient les cless, & les Templiers une autre, & au cas qu'il en eût besoin devant son voyage, qu'on lui envoyât tout ce qu'il demanderoit.

Que si par hazard il venoit saute de lui avant son retour, & de son sils pendant sa minorité, il permettoit à Marêchal, & aux six autres de disposer de son tresor à leur volonté pour le repos de l'ame de son sils, & de la sienne; qu'au reste venant à mourir en chemin, il vouloit que son tresor sût porté à l'Evêché, & partagé en deux par la Reine Adelaïde, sa mere, Guillaume de Champagne, Archevêque de Reims, son oncle, Maurice de Sulli, Evêque de Paris, les Abbés de St Victor, & de Cernai, frere Guerin alors Chevalier du Temple, depuis Evêque de Senlis, & Ministre d'Etat.

Outre cela il chargea les Officiers de son tresor, & ses executeurs testamentaires d'en garder une partie pour son fils, jusqu'à ce qu'il sût majeur, & d'employer l'autre pour le repos des ames de son pere, de ses ancêtres, & de la sienne; de plus à reparer si bien les Eglises ruinces par les gens de guerre, qu'on y pût faire le service; & ensin à soulager ceux qu'il auroit appauvri par la taille, & qui en auroient besoin.

Louis VIII donna à celui de ses ensans qui lui succederoit tout l'or, & l'argent qu'il avoit en sa tour de Paris, près St Thomas, c'est-à-dire dans la tour du Louvre.

7

En 1271 Philippe le Hardi ayant fait Regent du Royaume, le Comte d'Alençon, son frere, lui ordonna en cas qu'il vint à mourir avant que son fils eût quatorze ans, & après avoir fait les dépenses necessaires aux besoins de l'Etat; de mettre en garde au Temple les deniers des Finances qui refteroient de bon, pour les lui mettre entre les mains, sitôt qu'il seroit

majeur.

Enfin Philippe le Bel ne tenoit pas seulement ses tresors au Temple & au Louvre, ainsi que Philippe le Hardi, & Louis VIII, il les sit mettre encore au Châtelet, & la plupart de nos Rois de ces tems-là, qui l'imiterent en ceci, y ont assigné les douaires, tant de leurs femmes, que de leurs filles; mais bien plus des rentes viageres, & perpetuelles à toutes fortes de personnes, soit Princes, Grands, Religieux, Religienses, Gentilshommes, & Bourgeois; rentes, au reste dont ils pouvoient disposer à leur volonté, les vendre, les donner, & transporter à qui bon leur sembloit; & ce qui est remarquable, ils en faisoient hommage, ainsi que de leurs terres. Les regîtres du tresor des chartes, & de la Chambre des Comptes, sont pleins de ces sortes de rentes, & de douaires. Or comme ces tresors étoient disposés en divers lieux, dans tous ces lieux-là il y avoit un tresorier à part, qui prenoit le nom du lieu de son tresor. Dans plusieurs Actes du treize & du quatorziéme siécle, le tresor qui étoit au Temple, s'appelle le tresor du Temple, & la bourse du Roi au Temple : les Templiers ont été long-tems gardiens de tels tresors, aussi-bien que leur tresorier; & pour lors celui-ci se qualifioit Tresorier du Temple & du Roi, & même tout simplement, afin de se faire plus valoir, Tresorier du Roi au Temple.

A l'égard de tel Officier, un certain Jean de Turno, Tresorier du Roi, & du Temple, n'ayant pas rendu compte de tout ce qu'il avoit reçu; Hûgues de Parando, Visiteur general, & Lieutenant du Grand Maître, & de l'Ordre des Templiers, termina l'affaire, & en vint à un accommodement en 1290 avec les Commissaires de Philippe le Bel. Et parce qu'après l'abolition de l'Ordre de ces Chevaliers, on pretendit que leur Tresorier, aussi-bien qu'eux, avoit touché de grosses sommes, sans en faire aucune mention, bien loin d'en rendre compte; les Chevaliers de Malte que Philippe le Bel mit en possession de tout leur bien, s'obligerent en 1312 de lui comp-

ter dans trois ans deux cens mille livres tournois.

Cette somme excessive, & qui anjourd'hui vaudroit plusieurs millions; nous donne lieu de croire que ce Prince ne sit pas une sort grande liberalité aux Chevaliers de Malthe, mais plus-tôt qui leur vendit cherement le bien des Templiers.

Charles V fit fondre en lingots tout ce qu'il avoit d'or monnoyé.

D'abord Charles VI en sit autant, & bien-tôt après par l'avis de ceux qu'il écoutoit, il commanda que des lingots de son Epargne on sit un cerf de la grandeur de celui que l'on voyoit alors à la grande salle du Palais:

cependant de ce cerf, il n'y eut de fondu que la tête & le cou.

Soit dans l'une des tours du Palais, soit dans celle du Louvre, par ordre des Princes du Sang, & du Conseil d'Etat, on mit en 1404 dix-huit cens mille livres, ou dix-huit millions, à la charge qu'il n'en seroit rien tiré que de leur commun consentement, & pour les necessités du Royaume: nonobstant ceci, tout n'y étoit pas encore, que de nuit le Duc d'Orleans à main armée en enleva la meilleure partie, si bien qu'on n'en sauva pas le tiers; & ce tiers-là quand il y sur, n'y demeura pas long-tems, car ce Prince après avoir rompu les portes, en emporta tout ce qu'il pût: les Grands s'emparerent du reste, qui s'en alla en dépenses inutiles.

Or comme l'or & l'argent étoient alors fort rares, je laisse à penser quelle somme c'étoit que celle de dix-huit cens mille livres ; car pour l'autre de dix-huit millions, c'est un peu trop pour ces tems-là, & il n'y a pas trop lieu

de le croire.

Quoi qu'il en soit, jusqu'à François I, les tresors de nos Rois étoient en masse, dont la Chambre du Tretor de Paris quelquesois, & quelquesois les Officiers de l'Epargne & des Finances, avoient la direction. Souvent co n'étoit qu'un gros magot on mugot, ( car pour un A ou un U, il ne faut pas se mettre mal avec ses amis, ) & nos Rois faisoient porter à ce magot tout l'or & l'argent qu'ils pouvoient épargner, où l'on ne touchoit point que pour les necessités pressantes de l'Etat, & eux-mêmes en étoient comme les Treforiers & les Gardiens; depuis on y a fait bien plus de façons. fur tout François I, Henri II, & Henri IV.

## FRANCOIS I.

ABORD François I, en 1523, établit son Tresor, ou le bureau de son Epargne, à Blois dans le Chateau; ensuite en 1531, il le transporta à Paris, dans l'une des Tours du Louvre, où il avoit fair mettre des coffres forts, & voulut que les coffres & la Tour fermassent à plusieurs cless, que selon les occasions il metroit entre les mains de diverses personnes, & toujours en ayant une par devers lui de reserve. De plus, tant le Changeur du trefor, que les Receveurs generaux & particuliers, eurent ordre d'y porter à l'avenir tous les deniers du Domaine, des Tailles, des Aides, Gabelles, Equivalents & autres, à l'exception seulement des Partiescasuelles, & des deniers destinés au payement des Cours souveraines, des fiess & aumônes, des mortes-payes, & autres assignés sur les Compta-

bles & les Recettes, tant generales que particulieres.

Pour les garder, il voulut que les Capitaines des Archers de sa garde y envoyassent deux Archers sideles qui servissent par quartier. Pour ce qui est de les recevoir & en faire la distribution, Guillaume Prud-homme, General de Normandie, & Treforier de l'Epargne, fut choisi exprès; mais afin d'empêcher le billonage & trafic, & autres sortes d'abus si or inaires auparavant, il confia les clefs, non seulement au premier & au second President de la Chambre des Comptes; mais encore aux Controlleurs Generaux de l'Epargne, & toujours une autre par devers lui, comme il avoit accoutumé. Du reste, rien ne s'en pouvoit tirer qu'en seur presence, & en vertu de ses mandemens ou patentes : devant eux se faisoit la recette; il faloit leur rendre compte de la dépense, sans bien d'autres ceremonies qu'on devoit observer qui se voyent dans une Ordonnance publiée en ce tems-là, que je passe ici, parce qu'elles viendront mieux ailleurs.

A l'égard des deniers communs des Villes, il fit expedier des commissions la même année, à tous Baillifs, Senechaux & Prevôts du Royaume, cha-

cun dans son ressort, afin d'en envoyer la moitié au Louvre.

Deux ans & quatre ans encore après, il fit commandement à ceux qui en avoient le maniement, & en faitoient la recette, d'apporter tout eux-

mêmes pour être employé aux reparations des Villes frontieres.

Jamais le Clergé ne put obtenir de lui main-levée de la troisiéme partie des biens temporels des Archevéques, Evêques & Colleges, qu'il avoit fait saissir & affermer en 1534, par avis de son Conseil; pour des appareils de guerre necessaires, qu'en lui jurant de faire conduire au Louvre la valeur de trois Decimes par don gratuit, partie à la Toussaint, & partie à

L'année suivante il emprunta des enfans du Chancelier du Prat, cent

mille écus qu'il fit porter au Louvre.

Par des Lettres patentes fignées de sa propre main, il ordonna au Trésorier de l'Epargne de tirer du Louvre cinq cens mille francs, & confia à Rapouel Maître des Comptes les clefs du cosfre, où ils se devoient pren-



dre, dont l'une étoit entre ses mains, les autres en celles du Chancelier; du Grand-Maître & de l'Amiral. Cette somme au reste sut comptée & délivrée à Prud-homme, en presence du premier & du second President de la Chambre des Comptes; ensuite le cosser resermé, & les cless redonnées à Rapouël, qui les rendit au Roi, comme il le lui avoit commandé. Le lendemain la quittance de Prud-homme sut portée à la Chambre des Comptes par les deux mêmes Presidens, & par un Controlleur de l'Epargne.

L'année suivante, voulant avoir quelque soixante mille francs qui restoient au Louvre, il les eut par les mêmes voies, & se servit pour cela du Chancelier du Prat & de la Boudaisiere, qui outre cette somme lui remirent entre les mains la vaisselle d'or & d'argent blanc & doré, qui mon-

toit à plus de cinquante-cinq mille livres.

Enfin, de quatre cens trente-sept mille cent dix-sept livres, qui lui surent payés comptant en 1540, il en sut mis au Louvre quatre cens dix-sept mille en presence de Neusville Secretaire des Finances, & du General Prud-homme, qui en donnerent leurs certificats attachés sous le Contre-scel des Lettres sur cette partie.

### HENRI II.

ENRI II, non seulement maintint au Louvre le Bureau de l'Epargne que François I y avoit établi; mais encore confirma tous les Regle-

mens qu'il avoit faits.

De plus, aux deniers affectés à ce Tresor, en 1531 & 1533, il affecta encore ceux des Restes du passé, & y établit deux Controlleurs, l'un suivant la Cour, l'autre demeurant à Paris pour controller la recette & la dépense des sommes que recevroit le Trésorier de l'Epargne à la Cour & au Louvre, asin d'en faire regître; & encore pour controller & signer au dos toutes ses quittances. Avec le tems neanmoins ce Controlleur ici de Paris demeura les bras croisés, sans pourtant être supprimé, & ne le sut qu'en 1554, lorsque le Roi vint à créer un seul Controlleur General, à condition pourtant qu'il auroit à ses dépens un Commis incorporé à sa charge. Deux ans après il sit de nouveaux Reglemens, que, je passe aussi-bien que plusieurs autres dressés auparavant en 1547 & 1554, & qu'on peut voir le second tome de Fontanon.

De dire si les successeurs de Henri II jusqu'à Henri IV, ont thesaurisé; outre qu'il ne s'en voit rien, c'est que même il n'y a pas grande apparence. Et de fait, quant à François II, il regna si peu qu'il n'en eut pas le tems:après lui les guerres de la Religion & de la Ligue qui survintent, les prodigalités & les dépenses desordonnées de Henri III; les rapines des Gouverneurs, qui à la faveur des mouvemens s'emparerent des deniers Royaux, sous son regne, & sous celui de Charles IX, & même de Henri IV, au commencement, bien loin de les mettre en état de rien amasser, au contraire ils se virent contraints d'emprunter de tous côtés, & de surcharger leurs sujets d'exactions inouïes.

Henri IV cependant par sa grande conduite, & à l'aide du Duc de Sully son Sur-Intendant sidele, pour sortir d'un tel labyrinthe se mit de sorte, qu'il n'acquitta pas simplement une bonne partie de ses dettes; mais de plus, il soulagea les peuples de quantité d'impôts dont ils étoient surchargés; & nonobstant ceci, ne laissa pas de mettre tant d'or & d'argent à la Bastille, que Régnier, qui par occasion en parle je ne sai comment, dit

dans sa treiziéme Satire:

Prenez-moi

Prenez-moi ces Abbés, ces fils de Financiers, Dont depuis cinquante ans les Peres usuriers, Volanes à toutes mains, ont mis en leur famille, Plus d'argent que le Roi n'en a dans la Bastille.

### HENRI IV.

PLUSIEURS Arrêts tant du Conseil d'Etat que de la Chambre des Comptes, & même des Lettres de Louis XIII, font voir que Henri IV, avoit fait porter à la Bastille huit millions deux cens mille livres, somme alors bien autre sans comparaison qu'une pareille en ce tems-ci.

Le Duc de Sulli va bien plus loin, & assure que depuis la paix de Vervins, on y avoit fait conduire vingt-deux millions quatre cens soixante mille livres. Outre ceci il avoit parole de toucher quatre-vingt-un millions dans trois ans à certaines conditions. Mais bien davantage, & qui doit surprendre, on lui étoit redevable de dix-huit millions six cens quatorze mille livres; si bien que le tout montoit à cent vingt-deux millions soixante-quatorze mille livres & bien au-delà. Ce n'est point ici le lieu, ni à moi non plus d'examiner comment en si peu de tems on pût amasser des sommes si prodigieuses; mais pour ce qui étoit de les conserver, en voici le détail.

Ce Sage Prince d'abord regla les dépenses du Royaume. Ceci fait, en 1602 il ordonna que tout payé, les Tresoriers l'année de leur exercice porteroient chacun à la Bastille tous les deniers revenans bons, & que le compte s'en feroit en presence du Surintendant & du Controlleur General des Finances. Que ces deniers seroient mis dans des costres faits exprès & sermés à trois cless, dont l'une demeureroit entre les mains de celui d'entre eux qui seroit de quartier; quant aux deux autres, le Surintendant & le Controlleur General s'en chargeroient. Que ces Tresoriers même prendroient de ceux-ci des certificats signés de leur main contenant les sommes qu'ils auroient mises; & que leur année d'éxercice finie, le Tresorier qui entreroit en charge recevroit les certificats de celui qui en sortiroit en lui donnant quittance des sommes qu'ils contiendroient.

Non content de telles précautions il ajouta en 1606 & 1610, que rien ne se pourroit tirer de la Bastille, qu'en vertu de ses Lettres Patentes, & qu'après leur enregîtrement à la Chambre des Comptes; autrement que les Tresoriers de l'Epargne en répondroient en leur propre & privé nom.

Apparemment, s'il s'avisa de ces dernieres formalités ici, ce ne surqu'en 1606 & 1610 lorsqu'il eut affaire de trois millions deux cens mille livres qu'il ne voulut point prendre ailleurs que là.

Peu de tems après sa mort, qui sut en 1611, Louis XIII alors étant mineur & n'ayant que douze ans, la Reine Regente sa mere ôta la Surintendance & le Gouvernement de la Bastille au Duc de Sulli, & se fit mettre entre les mains la cles du Tresor dont il avoit la garde. Et comme tout ceci se faisoit sous le nom du Mineur, le jeune Roi déclaroit qu'il ne pretendoit rien innover aux Reglemens dressés par Henri le Grand son pere pour l'administration de ce Tresor. Avec tout cela tant s'en faut qu'aucun des deniers dûs à ce Prince, non plus que de son Epargne, y sût porté, qu'au contraire en 1614 le vingt-huit Fevrier, il sut tiré un million de la Bastille, sous pretexte de la solde des gens de guerre levés pour reprimer les mouvemens qui sembloient menacer le Royaume.

Quoique nous ignorions les moyens dont on usa pour en venir à bout, il y a toutesois bien de l'apparence qu'on se servit alors de ceux que Henri IV avoit & prescrits & observés lui-même. Mais on n'est pas en peine pour les quinze cens mille livres que la même année on voulut avoir au mois de Mais

Tome II.

sous ombre de l'entretenement des Troupes, & d'autres depenses à faire. A l'ordinaire des Lettres du Roi furent pour cette fois dépêchées à la Chambre des Comptes, avec commandement de les enregitrer. La Chambre qui craignoit la dépredation de l'Epargne pendant la minorité, supplia le Roi de l'en dispenser. Aussi-tôt nouvel ordre d'obéir, toutes affaires cessantes, sans attendre d'autre jussion ou commandement plus exprès.

Là-dessus elle siéchit, mais pour un million seulement, avec resolution à l'avenir de ne se pas laisser aller si aisément & de montrer sa fermeté. Et de fait, les jussions depuis pardeux ou trois fois lui furent envoyées pour toute la somme : bien loin de l'étonner, après plusieurs remontrances, elle or-

donna que son Arrêt seroit signifié aux Tresoriers de l'Epargne.

La Regente & son Conseil voyant tant de resistance, furent contraints de mander la Chambre au Louvre, & même reduits à la supplier d'homologuer ces Lettres; & de plus ensuite à lui députer deux fois le President Jannin & Boissife, avec d'autres jussions. La Chambre pressée de la sorte & ne sachant plus que faire, obéit donc malgré qu'elle en cût, mais non pas sans declarer que c'étoit aux conditions portées dans les Arrêts qu'elle avoit prononcés touchant la même affaire. Voici les principaux.

Que pour la surséance des pensions, & les dons accordés & augmentés depuis la mort de Henri IV, le Roi seroit prié de pourvoir au templacement des quinze cens mille livres qu'il desiroit, & du million qu'il avoit tiré de la Bastille deux mois auparavant. Que le Tresorier de l'Epargne en exercice feroit dépense de cette somme en son compte par chapitres distincts & se-

parés, tout de même que ceux qui en auroient la Surintendance & le maniement, ne l'employeroient qu'aux effets destinés par les Lettres du Roi, à

peine d'en être responsables nonobstant tous Mandemens.

Tant de combats essuyés & de disficultés levées, un an se passe sans qu'on propose, ou peut-être qu'on osât proposer à la Chambre de tirer le moindre denier de la Bastille. Mais en 1615, tout de nouveau la guerre recommence, & on yeur avoir douze cens mille francs. Comme en pareille occasion jamais les raisons ne manquent, le pretexte sut qu'il falloit subvenir aux frais tant du mariage du Roi que de la Reine d'Espagne; mais parce que la Chambre ne vouloit point qu'il lui fut reproché d'avoir contribué à la dissipation du Tresor dont le Grand Henri lui avoit confiée la conduite. D'abord elle refusa d'enregîtrer les Lettres du Roi, & ensuite ne voulut obéir à pas une des quatre jussions qu'elle reçut. Du reste opiniâtrée à ce point, que même elle ne se rendit point aux raisons que le Roi & la Reine apporterent au President, au Procureur & à l'Avocat General, mandés exprès au Louvre.

Cette opiniâtreré mit en colere les Maîtres qui commandoient & avoient la force en main. Aussi-tôt Arrêt du Conseil, portant que ceux qui avoient les cless du Tresor de la Bastille, les mettroient entre les mains du Capitaine des Gardes du Roi. Qu'en sa presence & en la presence de la Reine sa mere, on y prendroit douze cens mille livres, que le reste de l'argent

y demeureroit fous la même garde qu'auparavant.

Le Roi dès le lendemain ne manqua pas de se rendre à la Bastille assisté de la Reine, de quelques Princes, Ducs & Pairs, Officiers de la Couronne, & même tant du Chancelier & de plusieurs Conseillers d'Etat, que des Intendans des Finances & autres personnes de marque. Devant eux ce jeune Prince fit ouvrir la premiere porte du Tresor par le Lieutenant du Chateau, & en même tems commanda au Controlleur General & au Treforier de l'Epargne, de donner leurs clefs à son Capitaine des Gardes. Celui-ci eut beau representer qu'il apprehendoit qu'en la recette & la depense, son compte à la Chambre n'apportât de la difficulté; & tous deux ensemble, que la Chambre les avoit rendus responsables du Tresor de la Bastille. Sans avoir égard à leurs remontrances, il fallut obéir. La Reine en

même tems donna aussi la cles devant toute la compagnie, & pour sors le Roi sit tirer de quatre caques douze cens mille livres, qu'on porta au logis du Tresorier de l'Epargne, & ordonna tant aux Conseillers d'Etat qu'aux Intendans, de lui en donner une décharge. Cela fait, la porte du Tresor sur refermée, les cless remises entre les mains de la Reine & des deux autres. Deux mois après, sans la participation de la Chambre, par un autre Arrêt du Conseil, les treize cens mille livres qui y restoient en surent encore tirées pour le payement de l'armée du Maréchal de Bois-Dauphin; & le tout en la presence du Roi, avec autant de ceremonies & de saçons que la dernière sois.

Telle fut la fin de ce Tresor si considerable, que Henri le Grand durant plusieurs années & en des tems très-difficiles avoit eu bien de la peine à amasser. Tresor cependant qu'il avoit destiné à bien d'autres usages qu'à exciter des guerres civiles, comme firent après sa mort les Princes & les Grands, qui ne quitterent point les armes que tout ne sût englouti.

Ceux de Henri II & de François I, s'en allerent à leurs guerres & à leurs

magnificences.

Le Tresor de Charles VI, dès la premiere année de son Regne, avec celui de son pere, sur la proie des Ducs d'Anjou, d'Orleans, de Bourgo-gne & de beaucoup d'autres.

Chilperic n'eut pas plutôt mis la main sur le Tresor de son pere, qu'il en sit des largesses aux Grands Seigneurs, asin d'envahir le Royaume de

Paris.

Fredegonde sa veuve, repandit à Braine tout ce qu'il avoit amassé de precieux, asin de gagner les Chess de l'armée, qui aussi-tôt marcherent contre Childebert, Roi d'Austrasie.

Telles dissipations font voir que l'avarice dans les Palais, ne trouve pas trop son compte; car enfin elle a beau thesauriser & épargner, tout ce qu'elle amasse lui échappe incontinent des mains, & quoi qu'elle fasse il lui faut lâcher prise & s'en retourner à vuide, comme elle étoit venue.

Une chose cependant m'étonne, contre ce que je viens de dire, que sous Philippe Auguste & ses successeurs, jusqu'à Charles VI, les Tresors qu'ils avoient au Louvre, au Temple & au Châtelet, n'ayent pas été en cet état-là & susseur comme des sonds inépuisables & pour ainsi dire des immeubles. Tout autant de douaires & de rentes assignées dessus valloient des terres & des heritages, & ceux à qui ils appartenoient en étoient sibien les maîtres, qu'ils pouvoient en disposer à leur volonté: Et de fait,

Entre plusieurs rentes que nos Rois assignerent sur celui du Châtelet; je trouve qu'en 1301, Philippe le Bel permit aux Religieuses de Long-champ d'y acquerir deux cens livres de rente, & qu'il les amortit. Cet exemple lui seul pourroit tenir lieu de plusieurs, dont il ne me souvient pas, & de

beaucoup d'autres qu'il est aisé de trouver.

Celui de Gregoire IX, qui donna quittance en 1229 de vingt marcs d'argent, mis en dépôt au nom du Pape, dans le Tresor du Temple, tiendra lieu pareillement de plusieurs autres semblables, qui sont voir qu'on mettoit alors au Temple son argent en dépôt, comme on fait aujourd'hui aux Consignations, au Palais, au Châtelet & ailleurs.

Quant au Tresor du Temple & celui du Louvre, quoique je ne manque pas de preuves, & que même j'en aie plus qu'il ne m'en faut; cependant de tous les exemples que j'ai découvert, je ne raporterai que les plus con-

siderables.

Par le Traité de Paix fait en 1259, entre la France & l'Angleterre, St Louis ne promit pas seulement à Henri III, de lui payer chaque année au Temple le jour de l'Ascension & à la Toussaints, la valeur du revenu de l'Agenois, & tout de même en six payemens l'argent qu'il falloit pour l'entretenement de cinq cens Chevaliers, deux ans durant; il lui donna de plus le Tem-

Tome II.

& l'Hopital du Temple; en tout cas l'un des deux pour caution; & ce fut là même encore, qu'en 1269, il assigna aux Quinze Vingts trente livres pa-

En 1286, Philippe le Bel, réunit au Domaine cent livres parisis de revenû, que Bouchard de Montmoranci y avoit transportées à Pierre de

France, son oncle, Comte d'Alençon

De soixante-seize livres parisis de rente, que l'Abbé & le Couvent de y recevoient tous les ans par Echange, ils en donnerent vingt-

cinq en 1287 à Eude Rigault, Ecuyer, & à Jeanne sa femme.

Et tout de même en 1290, la Comtesse d'Alençon qui tous les ans avoit à prendre la somme de trois mille francs, en ceda deux cens vingt aux Chartreux de Paris pour la fondation de quatorze Religieux.

Quatre ans après pour une autre fondation de six Chartreux, Mathurins & Religieux de Ste Croix, Marie de Brabant leur fit don de cent quatrevingt livres de rente sur son douaire que Philippe le Hardi lui avoit assigné sur ce Tresor.

Philippe le Bel pareillement y assigna à Jean de Chambli, quarante livres parisis de revenu, cinq cens à Henri Comte de Luxembourg depuis Empereur, & deux mille à Godefroi, fils du Duc de Brabant, à la charge que celui-ci aussi-bien que le Comte de Luxembourg lui en feroient hommagelige.

Philippe le Bel, encore à la même condition, donna quatre cens livres tournois de rente sur le Temple en 1295, à Alfonse, fils de Blanche de

France sà tante.

De plus deux ans après, il accepta le transport de vingt livres tournois de revenu, que Marguerite, Dame de Souilli avoit fait à Pierre de la Bussiere,

sur les rentes qu'elle avoit au Temple.

Enfin en 1304, il assigna encore sur son Tresor du Temple à Boson Carlon, Bourgeois de Bordeaux, cent cinquante livres de rente. Or ce que j'ai dit des rentes du Tresor du Temple, il le faut entendre de celui du

Et de fait, le même Philippe le Bel en 1297, assigna à Charles Comte de Valois son frere, deux mille livres de rente sur son Tresor du Louvre, mille autres à Robert, Comte de Boulogne & d'Auvergne, & mille livres tournois de terre à Robert, Duc de Bourgogne, Chambellan de France. Gui de Nesle, Maréchal de France, en obtint encore de lui cinq cens. Robert de Varin, Seigneur de St Venant & Chevalier, quatre cens. Guillaume Rinvisk, Echevin de Bruges, vingt; sans beaucoup d'autres particuliers que je laisse là, & même des personnes de qualité, qui non seulement alors & auparavant, mais encore depuis, reçurent de semblables gratifications, chacun à proportion du rang qu'ils tenoient, & qu'on les consideroit, ou.

du service qu'ils avoient rendu. Ce Prince, la même année, assigna sur le même Tresor deux cens livres de rente à Jean d'Audenarde sa vie durant ; d'ailleurs l'année suivante & en 1301 Pernelle d'Autri, Beraud de Mareu, Etienne Haudri, & Pierre de Chambli, Chevalier & Chambellan, vendirent & transporterent, tant au College du Cardinal-le-Moine, aux Chapitres de Laon & de Notre-Dame, qu'à Guillaume de Hangest Secretaire du Roi; les uns tout le revenu qu'ils tiroient de ce tresor, les autres une partie seulement. En un mot, pour ne pas ennuyer davantage sur ce même tresor du Louvre, Philippe le Bel donna à Aymar de Poiriers, à Bernard de Mercure, & à Benoit Zacharie, deux cens livres de rente chacun, à condition de lui en faire hommage. Enfin le Regître rouge de la Chambre des Comptes qui m'a fourni tout ceci, est plein de rentes de cette qualité, sans beaucoup d'autres données à des Chapitres, à des Monasteres, & amorties en leur consideration.

J'avois envie de mettre ensuite de ce traité ici, l'Histoire du Tresor des

Chartes; mais comme elle a été faite par Pierre du Puy, Garde de la Bibliotheque du Roi, je ne l'ai pas voulu entreprendre après lui, quoique j'eusse de quoi l'augmenter, & même de choses assés curieuses, & où ce me semble j'aurois fait voir que quelquesois les Grands-hommes peuvent

s'équivoquer.

Mon dessein encore étoit de décrire la Bibliotheque du Roi, son Magasin des Antiques, & ses Cabinets de pierreries, de medailles, de peintures, de tapisseries & de tailles-douces, qui passent pour les plus complets & les plus rares qui soient dans tout le monde; chacun à part valant un trésor pour seur diversité, & pour seur rareté; & le tout ensemble si étonnant, que jamais il ne s'est rien vû de pareil; mais outre que cette matiere est trop ample, c'est qu'elle merite bien un discours à part.



### ARSENAUX.

S'IL est vrai que nos Rois, tant de la premiere que de la seconde race, & même dans les deux premiers siecles ceux de la troisième ayent en des Arsenaux à Paris; & de plus, que la Ville alors en ait eu aussi-bien qu'eux, comme elle en a encore aujourd'hui, on ne sait point en quel endroit ils pouvoient être.

## CEUX DE LA VILLE.

N 1552, la Ville retira cinq cens cuirasses, qui lui appartenoient, de la maison d'un Marchand de vin, nommé Burette, qui logeoit à la rue de la Vannerie.

Quelques années après, elle loua les écuries de l'Hotel des Tournelles de la rue St Antoine, vers la place Royale, pour y faire dresser l'attellier & les instrumens à poudre, à canon, que son Commissaire de Salpêtre avoit fait faire à l'Hotel de Ville.

En 1589, elle fit porter dans les Halles de la foire les Armes, tant des Huguenots, que des fideles Sujets de Henri IV, dont on s'étoit emparé par son ordre, & par celui du Duc de Maïenne, Lieutenant General de l'Etat & Couronne de France, pour s'en servit contre le service du Ros. Mais sans perdre le tems à parler de plusieurs autres endroits peu considerables, où la Ville a eu des armes & des munitions de guerre, venons à ses veritables Arsenaux.

Sous Charles V, Hugues Aubriot, Prevôt de Paris, fit ferrer à l'Arsenal de l'Hotel de Ville, une infinité de maillets de plomb, pour armer au besoin les Parisiens contre les ennemis du Roi & de l'Etat; mais en 1382, les Maillotins après avoir brisé portes & cossres, s'en étant saiss, aussibien que de beaucoup d'autres harnois, les tournerent contre le Roi, & mirent Paris à deux doigts de sa ruine.

Depuis ce tems-là au reste, il y a toujours eu un Arsenal à l'Hotel de Ville.

En 1424, cet Arsenal consistoit en un grand grenier, nommé le grenier de l'Artillerie.

Charles IX en 1563, obligea les Bourgeois d'y porter leurs armes, avec commandement à ceux qui les recevroient, de les rembourser.



Presentement dans l'un de ces greniers il y a de quoi armer trois cens hommes; & de plus, quelques grenades qui leur auroient bien servi en 1652; car ensin saute d'en avoir, le Maréchal de l'Hopital, Gouverneur de Paris, le Prevôt des Marchands, les Echevins, & quantité de gens d'honneur, l'échaperent belle; & de sait, il y en eut d'entre eux de mas-

sacrés, d'autres blessés, & la plupart pillés.

Presentement pour leurs munitions de guerre, ils ont un autre Arsenal nommé le petit Arsenal, pour le distinguer de celui du Roi, appellé l'Arsenal, comme par excellence. Quelques maisons qui regnent le long de la rue du Parc-royal, & de celle de la Couture-Ste-Catherine, qu'on ne laisse pas de louer à des particuliers, en composent la principale partie. Il consiste sur tout en une grande cour située à la rue Païenne, & bordée d'un long appenti: là sont gardées vingt-deux pieces de canon, & quarre douzaines de boëtes, dont on ne se sert que pour les seux de joie, & pour les rejouissances publiques.

Sous François I, l'Arsenal de la Ville étoit derrière les Celestins, où se trouvoient deux granges, un logis pour le Garde de l'Artillerie, avec la plupart des édifices & autres commodités necessaires, & ne s'appelloit

point autrement que Granges de l'Artillerie de la Ville.

Or comme en 1533, le Roi voulant fondre du canon, donna charge, tant au Controlleur qu'à un des Commissaires d'Artillerie, d'emprunter de la Ville une de ces granges: le Prevôt des Marchands qui vit bien où cela tendoit, & qu'enfin il en arriveroit ce qu'on a vû depuis, tacha par des excuses specieuses à éluder le coup; & bien que là-dessus Villeroi, Secretaire d'Etat, fut dépeché exprès avec des Lettres de créance, pour assurer la Ville que, cette fonte achevée, la grange seroit rendue aussi-tôt, le Roi cependant n'en put obtenir que la moitié; & encore à la charge non seulement d'y reserver de la place pour les munitions de la Ville, mais encore que la Lettre de créance demeureroit au Greffe. Quoique ce prêt fût fait de très-mauvaise grace, le Roi ne laissa pas d'en remercier la Ville de bon cœur; mais afin d'avancer sa fonte, & même avec plus de commodité & moins de frais, & que le Commissaire de l'Artillerie qui conduisoit l'entreprise, fût logé près de là, il pria bien affectueusement le Prevôt & les Echevins de lui prêter encore l'autre grange: & pour ôter tout pretexte d'excuse, il promit de leur rendre le tout, & cependant qu'il feroit transporter en lieu sur leur Artillerie & leurs munitions, joint qu'il les assura qu'on alloit bâtir un Arsenal près du Louvre pour lui, & que les ordres en étoient déja donnés.

J'ai affecté ici de rapporter ce procedé, & les propres termes de François I, afin de faire voir comment nos Rois se comportoient alors avec leurs Sujets: que si j'ajoute qu'il leur sit écrire la même chose par le Connétable, & le grand Maître de l'Artillerie, c'est pour donner lieu d'examiner si ce sut ceci qui donna occasion de ne plus tant se fier aux paroles de ce Prince. Enfin cette derniere demande allarma si fort tout le Corps de Ville, nonobstant toutes ces assurances, que dans l'assemblée extraordinaire tenue exprès, il sut arrêté qu'on remontreroit au Roi le grand besoin que la Ville avoit des lieux qu'il demandoit: que neanmoins, si c'étoit une chose que absolument il eur resolue, il lui falloit deserer; mais à la charge qu'il rendroit le tout aussi-tôt que la sonte seroit sinie.

Le Roi temoigna se rendre à ces remontrances, mais plus en apparence qu'en esset; car en 1547, le Prevôt des Marchands & les Echevins, ayant été deputés pour plusieurs affaires vers Henri II, qui pour lors étoit à St Germain, le Connétable leur dit de la part du Roi, que Sa Majesté vouloit faire travailler à de grands sourneaux, & pour cela qu'il lui falloit la grange qui étoit au bout de l'Artillerie, & ainsi qu'ils avisassent ce qu'ils vou-

loient pour leur dedommagement.

Cette parole assés absolue sit qu'ils obéirent sans rien dire : ainsi depuis ils n'ont pû rentrer dans leurs granges; car non seulement Henri II, mais ses enfans & leurs successeurs, les ont toujours retenues; si bien qu'aujourd'hui c'est l'Arsenal du Roi, & le seul qu'il ait à Paris. De savoir si la Ville en a été recompensée suivant la parole du Connétable, cela ne paroît point; mais tout au contraire il paroît qu'on lui fit payer le prix & l'amortissement de trois places de l'Hotel de la Reine, qui faisoit partie de l'Hotel Royal de St Paul, situé derrière l'Eglise du même nom, entre la riviere & la rue St Antoine, quoique le Roi, qui en étoit le proprieraire les fit vendre; & de plus, que la Ville ne les achetat de lui, qu'afin de rétablir son Arsenal qu'il venoit de lui prendre.

A la verité, en 1576, Henri III ordonna aux Tresoriers de France de faire visiter, rant par ses Maîtres des œuvres que par ceux de la Ville, une place de son Hotel des Tournelles, de la valeur de l'Arsenal de la Ville,

ou des granges de l'Artillerie, mais cette visite n'aboutit à rien.

Dans ce tems-là même, la Ville ayant eu avis de son Controlleur d'Artillerie, que ces trois places de l'Hotel de la Reine ne suffisoient pas pour un Arfenal, à moins que d'y faire quantité de reparations, & de plus d'y joindre quelques lieux voitins, là-dessus on regarda où il pourroit être transferé. Et enfin de plufieurs endroits qui furent proposés, on n'en trouva point qui vint mieux que le petit Artenal dont j'ai fait la description ; il fut donc choisi vers l'an 1550, ou 1551 : & quoique maintenant il se trouve dans un quartier fort peuplé, pour lors ce n'étoient que des places vagues de la Couture-Ste-Catherine, qu'on a amorties avec le tems.

Au reste, si le Pere du Beuil a raison de dire qu'en 1603 l'ancien Atfenal de la Ville fut loué quatre cens livres pour 30 ans, il faut que ce

soit celui de l'Hotel de la Reine, où il avoit été quelque tems.

C'est là tout ce que je sais des Arsenaux de la Ville, & tous les lieux que j'ai pu découvrir, où elle a tenu des armes, & des munitions de guerre. Voyons ceux où nos Rois en ont mis, & où ils ont eu leurs Arsenaux.

#### ARSENAUX DE NOS

N 1382, 1413 & 1416, les Parisiens par ordre de Charles VI porte-, rent leurs armes au Louvre, au Palais, & à la Bastille : & par son ordre encore, tout de nouveau en 1416, les Conseillers du Parlement. aurant ceux d'Eglife que les autres, & avec eux les Avocats, les Procureurs & les Clercs se rendirent à St Martin des Champs le quatre Septembre, afin de voir comment ils étoient armés; le Greffier qui étoit du nombre, a laissé par écrit dans ses regitres, qu'il sut obligé d'en faire autant, quoique Prêtre, & de prendre aussi les armes, ce qui lui coûta quarante francs, somme très-considerable en ce tems-là, ainsi que j'ai fait voir déja rant de fois, & comme il paroît par la plainte qu'il en fait.

Que si cet ordre du Roi ne tire point à consequence pour faire croire qu'il eût là un Arsenal, au moins nous donne-t-il à connoître, qu'après avoir ôté par trois fois aux Parissens leurs armes, il fut reduit à les leur

faire reprendre, & à leur rendre leurs chaînes.

### TOUR DE BILLI.

E Prince au reste, ainsi que ses Predecesseurs, & les autres Rois, qui vinrent après lui, avoient à la Tour de Billi des munitions de guerre. C'étoit une grosse tour, placée sur le bord de la Seine, hors de la Ville, derriere les Colestins, qui en 1424 étoit entourée d'un boulevart, & de fossés larges de sept toises; mais enfin le dix-neuf Juillet le feu ayant pris aux poudres, la fit si bien sauter, qu'il ne resta que la marque de sa place, tant le lieu fut applani.

En 1465 le feu par hazard se prit encore à huit pieces d'artillerie qu'on

gardoit à la porte du Temple.

En 1503, tant à la Bastille, qu'à l'Hotel de la Reine, de compte fait, il se trouva cinq mille bonnes pieces: deux mille, outre cela, dont le fer étoit bon, & le bois mauvais, mille soixante qui ne valoient rien, & de plus deux cens cinquante bons bois, & sept vingts bons fers.

## LA TOUR DU TEMPLE.

ONG-TEMS auparavant aussi-bien que depuis, nos Rois ont tenu leurs munitions de guerre dans la grosse tour du Temple, & dans la Tournelle: & enfin en 1569 la Ville commanda au Chevalier du guer, & au Capitaine Grignon, de faire si bonne garde à toutes les deux, qu'il n'en arrivât point de faute.

A l'Hotel d'Anjou, nommé depuis l'Hotel de Longueville, & ruiné depuis peu, à cause de la face du Louvre, Henri III après avoir été élu Roi de Pologne, fit porter des armes pour armer six mille Gascons qu'il

vouloir mener avec lui sous la conduite de Du Guast, son favori.

Enfin quelques Officiers d'artillerie en 1478, essayant une grosse bombarde de cinq cens livres de balle, que Jean Maugue, fondeur, avoit faite à Tours, la premiere sois elle porta jusqu'aux environs de Charenton; la seconde ayant tiré à l'improviste, outre quinze ou seize personnes qu'elle blessa, elle tua le fondeur lui-même, & quatorze ou quinze autres avec lui, dont on vit voller de tous côtés les bras, les jambes, & les têtes.

La chronique scandaleuse qui rapporte ceci, ajoute qu'on recueillit du mieux qu'on pût les debris du corps de Maugue, & qu'il fut crié par les quatte souts: Priés pour l'ame de Jean Maugue, qui nouvellement est allé de vie à trepas entre le Ciel & la terre, au service du Roi notre Sire.

De ce cri pour les morts, nous apprenons une coûtume abolie depuis longtems, & de plus par un autre cri aussi ridicule qu'on sit encore à Paris la même année, lors qu'on apporta le corps de Laurent Garnier, qui avoit été condamné au suplice; le voici: Bonnes gens dites vos patenostes pour l'ame de feu Laurent Garnier, en son vivant demeurant à Provins, qu'on a nouvellement trouvé mort sous un chesne, dites-en vos patenostes que Dieu bonne merci lui fasse.

AUTRES

### AUTRES ARSENAUX DU ROI.

POUR venir maintenant aux veritables Arsenaux de nos Rois, il y en avoit un au Jardin de l'Hotel Royal de Saint Pol qu'on appelloit en

3 398 la Maison de la Forge de l'Artillerie.

Dans le même Palais en 1512, le long de la ruë du petit-Musce, ou des Celestins, se voyoient deux Combles qu'on ne nommoit point autrement que l'Armeurie du Roi, & dans le grand corps de l'Hotel, ainsi qu'en parlent les Regîtres des œuvres Royaux, étoient les meubles à faire les poudres à canon.

Dans le Louvre à commencer depuis Philippe Auguste jusqu'à Henri III.

nos Rois ont eu un Arsenal plus complet.

Jean de Lorris, lorsqu'il fait la description de ce Château dans son Roman de la Rose, sous le nom du Palais de la Jalousie, parle ainsi d'une partie des Armes qui composoient cet Arsenal.

Dedans le Chastel ont perrieres Et Engin de maintes manieres Vous peussiez lors mangoniaux Veoir pardessus les carniaux Et aux archieres tout en tour Sont les arbalestes à tour.

Les comptes du Domaine du treize, du quatorze & du quinzième siècle sont pleins des noms & des pensions de ceux qui en avoient la direction. Les principaux & peut-être les seuls, s'appelloient Artilleur ou Canonnier, Maistre des petits engins, Garde & Maissire de l'Artilleure.

Les Memoriaux de la Chambre des Comptes cottés F. & H. portent que Jean de Soify, Ecuyer, fut crée Maître des Artilleries de ce Château en

3397, par des Lettres de Charles VI du vingt deuxième Fevrier.

De plus, qu'un autre Ecuyer, nommé Colin de Mateville sut fait en 1415 Grand Maître, Garde & Visiteur de l'Artillerie du Roi au Louvre, à la place de Mathieu de Beauvais, par des Lettres du quatriéme Mars.

Dans les comptes des Baillis de France rendus à la Chambre en 1295, il est fait mention des arbalestres, des nerss, & des cuirs de bœuf, du bois, du charbon, & autres menues necessités de l'Artillerie du Louvre.

Le continuateur de Nangis, & le quatre-vingt-neuvième Regître du Trefor des Chartes, nous apprennent que lorsque les Parisiens se saissirent du Louvre en 1358, ils y trouverent quantité de canons, de gairots, d'arba-

lestres à tour & autres engins & artillerie de toutes façons.

En 1391, la troisième chambre de la grosse tour du Louvre étoit pleine d'armes, mais qu'on ôta de là pour y mettre des Livres à ce que témoignent les Regîtres des œuvres Royaux de la Chambre des Comptes, & qui font foi encore qu'en 1392 cette basse-cour appellée la basse-cour du côté de Saint Thomas du Louvre, servoit d'Arsenal. De plus, le Maître de l'artillerie logeoit dans une maison accompagnée de jardins & d'étuves, qu'on nommoit les étuves, le jardin & la maison du Maître de l'artillerie, longue de quatorze toises sur quatre & demie de largeur: & ces deux maisons d'une part tenoient à un âtelier, où l'on écochoit les sleches & viretons; de l'autre à une chambre pour les empenneresses qui empenneront les sajettes & viretons; & d'une autre part encore à l'Hotel des garnisons de l'artillerie. Ensin, dans cette même Cour ou Arsenal se voyoit placée ailleurs, que les mêmes Regitres pourtant ne marquent point, une armoire de cinq toises de longueur, haute de sept pieds, & prosonde de deux & demi, toute pleine de cottes de mailles plates, de bacines, de haches, d'épées, de fers de lances,

Tome II. Tt

d'archegayes & de plusieurs sortes d'armes & d'armures pour la garnison du Louvre.

Les mêmes Regîtres des œuvres Royaux ajoutent qu'il y avoit outre cela deux autres corps de logis servans à l'artillerie du Roi; que le premier qui n'étoit que d'un étage sut démoli en 1430, mais que l'autre subsistoit encore en 1487, & s'appelloit l'Ouvroër de l'artillerie. Enfin en 1512 il s'y trouvoit une halle où se faisoit la poudre & l'artillerie; avec cela un pavillon de sept toises en quarré, couvert d'un comble en croupe, qui s'appelloit le pavillon de la Fonderie, parce que c'étoit-là qu'on fondoit le canon, & les autres instrumens de guerre.

Nous apprenons du Livre intitulé!'Auditeur des Comptes qu'en 1411, 1415; 1420 & 1432 la Chambre commit des Auditeurs pour faire l'inventaire tant de l'artillerie que des meubles de l'Hotel de l'artillerie de la basse-cour

du Louvre.

Non seulement la Chronique scandaleuse & le Journal de François I, mais encore les Ordonnances de Louis XII & de Charles IX, sont voir qu'en 1470 on conduisoit au Louvre toutes les belles pieces d'artillerie que Louis XI tenoit à Tours: ses caves, ses salles basses, la plûpart des chambres & son principal corps de logis, étoient pleins en 1506 de canons, de poudre, de sal-

petre, de soufre, de charbon, & autres munitions de guerre.

En 1523 François I y fit amener d'Orleans vingt-cinq grosses de canon avec quantité de charrettes pleines de poudre & de boulets, pour les conduire en Picardie contre les Anglois & les Bourguignons. En un mot jusqu'à François I qui commença à se servir de l'Arsenal de la Ville, nos Rois ont eu leur principal Arsenal dans le Château du Louvre, & même jusqu'à Charles IX, qui transporta en 1572 à l'Arsenal d'aujourd'hui le siège du Baisli de l'artislerie, la Jurisdiction ou le Baislage de l'Arsenal y a toujours été.

## L'ARSENAL D'AUJOURD'HUI.

ENRI II, de la façon que j'ai dit, s'étant emparé des granges de l'Hotel de Ville qui étoient leur Arsenal, il les accompagna de logis tant pour les Officiers que pour les Ouvriers de l'artillerie; outre cela de fourneaux, de moulins à poudre, de deux grandes halles, l'une pour fondre & loger le canon & les autres instrumens de guerre; l'autre pour les mettre à couvert : bâtimens de si peu de durée cependant, pour la plûpart, qu'en 1562 le feu ayant pris par accident le vingt-huit Janvier à quinze ou vingt milliers de poudre, de sept moulins qu'il y avoit, quatre furent abatus, le reste endommagé, les granges & les halles entierement ruinées, & pour ce qui regarde les personnes il y en eut trente de blessés & trente-deux en moururent avec seize ou dix-huit chevaux, la plûpart en l'air, tous par pieces & par morceaux : les vitres & les fenêtres des Celestins en eurent leur part, & même celles de Saint Paul qui est si éloigné de là. Quant aux mailons des environs les unes furent ruinées de fond en comble, les autres à demi, d'autres découvertes; cependant une chose tout-à-sait surprenante est que dans un si grand ravage le feu épargna le soufre.

Charles IX sur ces ruines éleva de grands bâtimens; Henri III y en ajoûta encore d'autres: Et ensin, Henri IV & Louis XIII, qui ont presque tout renouvellé, outre la magnificence, ont encore accompagné cet Ar-

senal de toutes les commodités d'une Maison Royale.

Louis XIII, non content de ceci, a entrepris tout de nouveau de l'autre côté de la riviere, & presque vis-à-vis, dans une plate campagne, un grand édifice appellé d'abord le petit Arsenal où se faisoit le salpètre, mars qui bientôt après prit le nom de la Salpètriere, qu'il retient encore, quoique ce lieu presentement appartienne à l'Hopital Général qui s'y est étable, &

#### DE LA VILLE DE PARIS' Liv. VII.

TV. VII. 331

même que le Roi aussi-bien que le Parlement ayent ordonné qu'il prendroit celui de la Maison de Saint Denys.

L'Arsenal au reste consiste entre autres, en grand & petit Arsenal. Dans le petit sont les Charrons, les Serruriers & Artisans semblables avec les Officiers qui doivent avoir l'œil sur eux, & conduire leurs Ouvrages. Dans l'autre se fondent les canons, les coulevrines, les boëtes & autres pieces d'artillerie. Le Grand-Maître y loge, & les principaux Officiers dans un Palais dont les appartemens sont magnisques & tous élevés le long du Mail & de la Seine, & de cinq cours rangées les unes après les autres, & sort spacieuses: Palais ensin qui passe pour un des plus grands & des plus superbes de Paris.

Dans l'un & dans l'autre de ces Arsenaux, se trouvent des halles pour lecanon; & de plus, des magasins & des greniers tant pour les armes que pour toutes sortes de munitions: & bien qu'entre-deux une partie du Couvent des Celestins se rencontre, ils ne laissent pas neanmoins de se tenir par le moyen d'un grand jardin bien entretenu, qui jouit d'une vûe admirable. Ils sont situés entre la Riviere & la Bastille, autrement dite la Citadelle de Paris, s'il est vrai que celui qui l'a ainsi nommée quelque part, ait raison; & tous deux, sont couverts d'un ravelin, d'une courtine prodigieusement longue, & de deux grands bastions, le tout de pierre bien remparé, & garni de sossés à sonds de cuve d'une excessive largeur

Entre plusieurs bâtimens qu'y sit saire Henri IV, on compte des magasins, une halle, une sonderie, & même un theatre pour les bals, les balets & les comedies. Son parterre étoit environné de loges arrondies en demi circonference, avec des escaliers pour y monter, les uns dérobés, les autres spacieux & tous commodes. Le grand lieu qu'il occupoit est encore sur pied, mais converti en un logement des plus magnisques du Royaume.

En vain ai je cherché la fonderie, & peut être ne saurions-nous pas qu'il en sit saire une, si on ne lisoit dans Vasari, & dans les Mémoires du Duc de Sully, que Bunel le plus excellent Peintre François de son tems y avoit peint à fresque Vulcain sorgeant des armes avec ses Cyclopes, & que ce Prince y a fait fondre une infinité de pieces d'artilletie. La halle subsiste encore entre la Bastille & le petit Arienal. Outre qu'on y peut mettre à couvert beaucoup de canons & de coulevrines, elle porte un grand magafin partagé en trois longues allées ou galleties que le Duc de Sully avoit remplies de piques, de biscayes, de mousquets saçon de Mets, & de corcelets faits à Milan sur les modeles qu'il y envoya. Magasin au reste qu'on faisoit voir aux étrangers comme bien fourni d'armes, non seulement de toutes manieres, mais bien propres, & bien travaillées. Faute d'avoir vû les autres magasins je n'en puis dire autre chose sinon qu'ils étoient bien garnis de cuirasses, de monsquets, d'arquebuses, & de munitions de guerre; & enfin que ce grand Prince avoit amassé tant d'armes, de canons, de munitions & de machines dans ces deux Arsenaux; mais bien plus, tant d'or & d'argent dans la Bastille qu'il se vantoit d'avoir de quoi mettre sur pied, & payer trois ans une armée de cinquante mille hommes.

Après avoir parlé des Arsenaux il seroit necessaire de faire ici un discours sur la poudre & le salpètre; mais comme il faudroit entrer dans un trop grand détail, je me contenterai de dire qu'il y a vingt-huit départemens où se fabriquent les salpètres, huit grandes Rasineries, & neuf petites, tous distribués dans le Royaume, qui sont obligés de sournir telle quantité de poudre au Grand-Maître d'Artillerie, qu'il juge necessaire selon le besoin de l'Etat.

Il n'est pas permis de sabriquer du salpètre sans la permission de M. le Grand-Maître de l'Artillerie. Au commencement du Bail le Grand-Maître délivre une commission generale à une des Cautions du Bail en plusieurs commissions particulieres à des salpétriers, les noms en blanc pour être remplies par

Tome 11. Tt ij



## HISTO'IRE ET ANTIQUITE'S

le Commissaire General, lequel a inspection sur eux, & le pouvoir de les revoquer, lorsque ceux qui sont pourvus en abusent & sournissent de mau-

L'on prend pour les magasins du Roi du salpètre au lieu de poudre parce que n'y ayant pas de consommation, le salpètre se conserve mieux, & qu'il n'est pas si susceptible des mêmes accidens de seu que la poudre. De plus tous les magasins sont bons pour le resserrer, & aussi-tôt qu'on aura besoin de poudre il sera facilement converti.

Aucun marchand revendeur ne pourra vendre de la poudre ou du plomb à tirer qu'en vertu d'une commission signée du Traitant, parce qu'il a par son

Bail un Privilege exclusif de les faire fabriquer & de les vendre.

Je dirai seulement que la poudre est composée de salpètre, de soufre & de charbon, sçavoir, trois quarts de salpètre, & l'autre quart est partagé également entre le soufre & le charbon; en sorte que pour faire cent livres de poudre il faut en salpètre soixante & quinze livres, en soufre douze livres & demie & autant de charbon.

Le salpètre se fabrique dans le Royaume dans les départemens.

Le soufre se tire d'Italie par des marchands de Marseille qui en sont leur

principal commerce. On est obligé d'y donner un rafinage.

Et le charbon se fait d'un bois propre à cet usage qui s'appelle Bourdaine. J'aurois donné ici la fabrique du salpètre, le rassinage du salpètre, celui du soufre & de la pratique du charbon, si je ne dégenerois pas en Chimiste ou en Operateur.





## HISTOIRE

ET

# RECHERCHES

DES

# ANTIQUITÉS

DE LA VILLE

DE

# PARIS.

LIVRE HUITIE ME.

# MONUMENS ANTIQUES ET MODERNES de Paris.



A N S l'ancien Paris aussi-bien que dans le nouveau, je puis dire que j'ai déterré des Monumens de toutes les sortes: Mais avant que d'en parler, il est à propos que je m'explique touchant ce mot de Monument, & qu'on sache la signification que je lui donne.

Si par Monumens antiques on entend des Edifices entrepris par les Romains, je n'ai découvert que des débris informes d'un aqueduc & de bains; car bien qu'Ammian Marcellin rapporte que l'Empereur Julien avoit un Palais à Paris, & que de fon tems il s'y voyoit une Place; touchant la Place, & pour ce qui est du Palais, je n'ai autres preuves que des conjectures: Mais si sous ce mot de Monument on ne fait aucune difficulté de comprendre,

## HISLOIRES ET ATIQUITES'

Des Mausolées.

Des Medailles antiques.

Des Statues érigées à l'honneur de nos Rois.

Des Croix.

334

Des Places faites sur des maisons abatues par infamie & d'autres.

Des Bibliotheques.

Des Tours.

Des Eglises.

Des Palais.

Des Batimens magnifiques.

Des Statues Mas Reliefs & Tableaux.

Si, dis je, sous le nom de Monument, on ne trouve pas mauvais que je traite de toutes ces choses là, je ferai voir qu'il y en a beaucoup plus à Paris que l'on ne pense, & même en telle quantité que, de peur d'être trop long, je ne ferai mention que d'une petite partie.

Quant aux Mausolées il s'en trouve des Romains & de nos premiers Rois; venerables par leur antiquité. Il s'en trouve de nos derniers Princes, & de quelques Grands du Royaume, recommandables par leur structure & par

leur magnificence.

A l'égard des Médailles nous en avons qui ont été tirées de terre en divers endroits de Paris; les autres se sont conservées dans les cabinets des Curieux.

Pour des Statues, il y en a d'érigées à l'honneur de nos Rois.

De sorte que j'ose avancer qu'à la reserve de Venise qui se vante avec sujet d'avoir une multitude presque innombrable de Tableaux faits comme en concurrence par les meilleurs peintres de la Lombardie, & encore excepté Rome qui se glorisse non sans raison de ses peintures à fresque de Raphaël & de Michel-Ange, de ses Bustes & de ses Statues antiques, de son Colisée, de la Rotonde & de quelques restes informes de Palais, de Temples, de Cirques, de Thermes, sans oublier les Mausolées d'Auguste, de Trajan, d'Adrien & d'Antonin, on compte dans Paris plus de Palais qu'en tout le reste de la terre; & ces Palais-là bien loin d'être dénués de meubles, de lambris, de plafonds peints & dorés comme ceux d'Italie & des autres Nations, ils en sont enrichis de toutes parts. Le Roi seul a assemblé depuis peu plus de bons tableaux & en plus grand nombre que Venise & peut-être que Rome. Il y a dans Paris plus de Bibliotheques, de Livres, de Medailles, de superbes Mausolées que dans toute l'Europe: hormis Saint Pierre de Rome, les Eglises du Val-de-Grace, de Sainte Marie, de Port Royal, des Jesuites du Novitiat, passent en beauté & en ordonnance toutes celles de l'Univers.

# BÂTIMENS ROMAINS.

OUS avons les restes de trois Bâtimens antiques entrepris par les Romains, & que j'ai vûs: les deux premiers à Montmartre qui passent pour des ruines de Temples, l'un de Mars & l'autre de Mercure.

A l'égard du troisième, ce qui en reste est entre les rues du Foin, de la Harpe & des Mathurins, que jusqu'à present on a pris pour des Bains ou Thermes; mais que je prendrois plutôt pour les Bains de l'Empereur Julien dont Marcellin sait mention. Car quant aux autres restes de Thermes qui se trouvent en divers endroits, ils sont tellement ruinés qu'on n'en peut lever le plan: au reste bastis de briques, de ciment & de petites pierres, ainsi que les édifices de fabrique Romaine. Or comme les débris de celui ci sont beaucoup plus entiers, aussi tâcherai-je d'en dire davantage que des autres.

Et de fait il en reste deux salles dont l'une n'est pas moins longue ni large que celle des Thermes & des Palais des Empereurs Romains, & toutes deux ont tant de hauteur, qu'elles s'élevent jusqu'au comble des maisons voisines, de même que les Thermes Antonines. Elles sont rehaussées sur de petites voutes; & contre l'ordinaire des Bâtimens antiques, ces voutes sont portées sur des assisées de petites pierres taillées proprement & si bien jointes qu'à peine en apperçoit on les jointures. Ainsi qu'aux Palais & aux Thermes des Empereurs il y venoit de l'eau par un aqueduc, dont j'ai vû des arcades, des piles & des restes entre Paris, Arcueil & Louan, Villages l'un à deux, l'autre à trois lieues de Paris: & ensin cet aqueduc, soit pour l'ordonnance, soit pour la fabrique, ressemble entierement à ceux des Palais de l'ancienne Rome.

Ce Palais ici au reste aussi bien que l'aqueduc sont bâtis avec tant de solidité, que sur leurs voutes on a fait un jardin depuis plusieurs années.

J'ai appris des voisins qu'ils ont trouvé dans leurs caves des ruines toutes semblables; mais je n'ai pas besoin de leur témoignage pour croire que ce Palais étoit sort spacieux. Outre toutes les apparences qu'il y a que nos premiers Rois y ont demeuré, & que pour cette raison quelques Auteurs & même quelques titres anciens le nomment le vieux Palais, & le Palais des Thermes, je me sonde encore sur ce que c'est le seul Ouvrage Romain dont nous ayons des marques. Ajoûtés à cela que puisqu'il ressemble aux Palais des Empereurs, ce pourroit bien être celui dont parle Marcellin, & que Jean Hauterille Poëte du tems de Philippe Auguste & sort sleuri décrit avec tant d'exageration sous le nom de Palais de nos Rois, jusqu'à dire que ces sondemens touchoient aux ensers & ses voutes aux nuës; que ses salles étoient enrichies de peintures & de superbes colomnes; que de toutes parts on ne voyoit que marbre & que pierreries, & qu'il étoit tout environné de logis bâtis magnifiquement.

Je ne parlerai point ici du petit Châtelet, parce qu'il est certain que les Empereurs Romains n'y ont jamais demeuré, quoiqu'on tâche assés de le faire croire, & que c'est pour cela qu'on appelle encore une de ses chambres la chambre de Cesar. A côté de son entrée est une grille de ser nommée le treillis de Cesar où est écrit au-dessus en lettres dorées & Gothiques: Hic tributum Casari.

#### 

#### MAUSOLE'ES DES ROMAINS.

N ne peut pas douter que les Romains n'ayent eu des Sepultutes hors de Paris en divers endroits, & même de beaux Mansolées; ce que nous sont assés voir les Tombeaux qu'on a découverts de nos jours & dans le siècle passé.

Vivès sur Saint Augustin rapporte qu'à Paris de son tems dans une maifon sut rencontré certain caveau éclairé d'une lampe, qui vint à s'éteindre sitôt que l'air y entra.

On en dit autant du Tombeau de Tullia fille de Ciceron, de celui de Camille ce fameux Dictateur tout nouvellement déterré à Frescari, & même de la plûpart de ceux qui ont été trouvés; ce qui n'arrive point qu'en même tems on ne regrette la perte de cette admirable secret de lampes inextinguibles, & du seu éternel.

Corroset Auteur & Libraire tout ensemble du siècle passé, témoigne encore la même chose, & que de son vivant en pavant une rue devant Saint Victor, on découvrit des cossres faits de briques, de ciment & de petires pierres où il y avoit de la cendre.

De nos jours cinq ou six autres ont été déterrés dans Scipion, Hopital

## HISTOIRE ET ANTIQUITES

du Fauxbourg Saint Marceau, & plusieurs encore à Chailliot dans les fondations de la Maison de Plaisance du Maréchal de Bassompiere où sont maintenant les filles Sainte Marie.

Il y a quelque vingt ans qu'au Marché aux Chevaux du Fauxbourg Saint Victor, on en trouva aussi quantité avec des inscriptions Grecques que je n'ai pû recouvrer, & même des corps extraordinairement grands qui à l'instant

perdirent leur forme, & furent rédaits en poudre.

Vers ce tems-là, derriere la Tribune ou le Chevet de Saint Etienne des Grès, dans les fondations du logis d'un Maître Maçon nommé Merchant, se rencontra encore une vingtaine de ces cossres où étoient des cendres, & dessous une boëte pleine de Medailles d'or & d'argent de Constantin, de Constant, & Constance, qui à l'heure même qu'elle sentit l'air, ne sut plus que de la

poussiere.

J'ai sû depuis de Merchant même, qu'ayant prêté ces Médailles à une personne de grand merite & de grande qualité, celui-ci cependant en usa si mal, qu'abusant de sa civilité, & du peu de connoissance que des personnes de sa profession ont de ces choses là, aussi-tôt il les sit sabler, garda les originaux & ne lui en rendit que les copies. Or comme cela se sit, dit-on, à la priere d'un grand Prince sort curieux, & intelligent & non moins sameux alors par ses tours de jeune homme, dont depuis il s'est corrigé, le tout d'abord passa en raillerie; mais lorsqu'il sût qu'on en murmuroit, il sit donner cent écus au Maçon, quoique les Médailles valussent bien davantage.

Ensin en 1620, ou environ dans Sainte Geneviéve, on déterra à côté du Chœur, un coffre de marbre blanc cassé en plusieurs endroits, haut de deux pieds, large de trois & long de six & demi. Sur ce cosste au reste étoit sculpée la chasse de Meleagre. J'ai vû ce qui en reste dans la cour de cette Abbayie. On m'en a fait voir quantité de semblables en plusieurs Villes d'Italie, mais par tout mal dessinées, & mal travaillées. Peut être les Anciens figuroient-ils si souvent cette fable à l'entour de leur Sepulture, à cause que la mort s'y rencontrant avec le seu, cela convenoir assés bien à des gens qui

brûloient les morts.

Paul Petau Conseiller de la Cour, & l'un des plus curieux de notre tems; a fait graver dans son Livre des Medailles deux grand cosses de pierre qu'on découvrit en 1612 à la rue de la Tixeranderie, vis-à-vis celle du Mouton. Dans ces cosses étoient deux grands Squelettes, dont l'un avoit au bras un brassal d'airain. De plus il s'y trouva un lacrymoire de verre, sait en slacon, une cuillière de corne pour recevoir des larmes, de petits plats de terre sigilée ou rouge, des Medailles de Neron & de Magnentius, avec l'inscription suivante, que depuis on a scellée dans le gros mur du logis.

# D. M. N. PATTILIUS PARTHICL F.

En 1658, proche de l'Institution des Prêtres de l'Oratoire au mois de Septembre, en fouillant sur le chemin de Montrouge à quatre pieds dans terre on trouva une tombe sans dessus dessous, longue de six pieds, large de deux & plus, & qui étoit de pierre. Un pied plus bas se rencontra aussi un corps qui sentant l'air se réduisit en poudre. Sur sa tombe étoit gravée en lettres majuscules Romaines, bien formées & compassées, l'Epitaphe suivante.

C.N. F.
PERPETUS
H. S. E.

En

En 1538, sur le bord de la Seine, assés près du lieu où depuis peu a été bâti le College des Quatre-Nations, onze caveaux furent trouvés sous terre & dans l'un d'eux, un homme armé de toutes pieces, qui d'abord qu'on le

toucha devint de la poussière.

En 1630, on environ au Fauxbourg Saint Jaques, lorsqu'on travailloit à sure la sontaine du jardin des Carmelites, là surent déterrés quelques restes d'un Mansolée, entre autres un bas-relief de deux pieds de haut où étoit sculpé un Sacrisicateur debout, & à ses pieds, un Taureau tout prêt à être immolé. Proche de là sur découvert encore un autre Tombeau où se voyoit gravé un Listeur haut de quatre pouces, vêtu d'un pallium & d'un habit plissé aussi long que celui des Senateurs Romains. Dedans on trouva une sibule avec une boule & un cornet; le tout de bronze, mais bien travaillé Dessus se hsoit en lettres majuscules & bien formées.

#### VIBIVS HERMES EX VOTO.

Les mêmes Carmelites depuis ayant compris dans leur clos une piece de terre du voisinage, & creusant là pour y faire une Chapelle, rencontrerent à quatorze pieds de rès de chaussée une cave, & dedans vers le milieu un homme à cheval, deux hommes derriere lui & un petit enfant, tous trois à pied & debout. Dans l'un des doits de la main gauche d'un de ces pietons étoit passé l'anneau d'une lampe de terre rouge qui ne brûloit plus, tout au contraire de celle dont j'ai parlé, mais qui ressembloit à un pied chaussé d'un brodequin, tout couvert de clouds, ou si l'on veut, à la caliga clavata des Soldats Romains. Il falloit que ce fût un joueur; car de la droite il tenoit une petite tasse en forme d'écuelle de terre encore, avec trois jettons dedans & trois dés d'ivoire gros comme la moitié du pouce & presque tous petrissés, ainsi que les terres & les carrieres d'alentour. Le petit enfant serroit de la droite avec les doits une cueillier d'ivoire dont le manche étoit long d'un pied & sembloit la vouloir porter dans un grand vaisseau de terre proche de lui qu'on trouva plein d'une liqueur si odoriferante, qu'ayant été cassé par hazard, l'air en fut tout embaumé. Dans sa bouche aussi-bien que dans celle des autres figures, une Medaille de bronze de Faustine la mere & d'Antonin le Debonnaire, apparemment pour payer le naulage de Caron.

Je pourrois encore ici parler de quantité d'autres caveaux, de cossres, de squelettes & de têtes, ayant des Medailles à la bouche, qui aupatavant & depuis ont été découverts à Notre-Dame des Champs & aux environs : ce qui donneroit lieu de croire, vu le grand nombre qu'on a trouvé en ce quartier-là, que peut-être les Romains l'avoient choisi exprès pour leur servir de cimetiere & y placer leurs Tombeaux, parce que c'étoit le grand chemin de Rome.

Quelle apparence y auroit-il d'oublier ici l'Agathe - onyce Orientale qu'on garde si précieusement au Tresor de la Sainte Chapelle, puisqu'on y voit gravé l'apotheose de Marcellus ou de Germanicus, lorsqu'on eut porté leurs cendres dans le Mausolée d'Auguste. Elle a quinze ou seize pouces de haut fur un pied de large; on y compte jusqu'à vingt-quatre figures antiques, & entre autres, il s'en remarque quelques unes dont on n'a que des Medailles Grecques, Espagnoles, ou Barbares, & même certaines dont on n'en avoit aucune, & qui ne sont reconnoissables que parce qu'elles ressemblent aux Medailles du pere ou de la mere des personnes qu'elles representent. Au reste les plus excellens Lapidaires tiennent que jamais la Nature n'a produit d'Agathe-onyce Orientale d'une si prodigieuse grandeur. Les curieux les plus intelligens à l'égard des figures prétendent que c'est une assemblée des plus proches parens d'Auguste & de Germanicus, mais de plus une des merveilles de l'art, qu'on peut même opposer à tout ce que Rome a jamais fait de plus beau en ce genre-là, & dont elle se glorifie. Ainsi au jugement des uns & des autres; c'est un miracle de l'Art & de la Nature tout ensemble.

Tome II.



Comme c'est des Empereurs de Constantinople que nos Rois ont eu l'Eponge & la Couronne d'Epine de Notre-Seigneur, aussi-bien que le Fer de la Lance dont on lui ouvrit le côté; on croit que cette Agathe leur fut donnée avec. Charles V en sit don à la Sainte Chapelle. Jusqu'en 1619 elle y a été exposée, & le peuple l'alloit baiser les bonnes Fêtes avec les Reliques des Saints sous le nom de Triomphe de Joseph en Egypte. Mais Peyresc cet homme si curieux, ayant reconnu que c'étoit une histoire Romaine & un Ouvrage de l'ancienne Rome, on la fit voir à tous les curieux. Rubens plus grand antiquitaire encore que grand Peintre, en ayant eu avis, partit aussi tôt d'Angleterre où il étoit, le peignit, le sit graver & y réussit à la façon des peintres qui donnent leur maniere à tout ce qu'ils copient. Après la mort de Peyresc, le savant Gassendi écrivant sa vie, ne manqua pas de remarquer que son ami croyoit que dans cette Agathe étoit figurée l'apotheose de Marcellus. A quelque tems de-là, qui fut en 1644, Tristan de Saint Amand soûtint que c'étoit celle d'Auguste, & comme alors il ne lui sut pas possible de revoir l'Agathe sur l'estampe de Rubens, il sit graver celle que nous voyons dans ses Commentaires historiques; mais en 1650, ayant recouvré des jets de plâtre & de carton que Peyresc avoit tirés sur l'original en 1619, lorsqu'on le voyoit sans difficulté; dans sa lettre contre Angeloni, il se retracte & avoue que c'est l'apotheose de Germanicus, & l'a toujours crû depuis, même après que par le moyen de l'Evêque de Coustance Tresorier de la Sainte Chapelle, je lui fis montrer l'Agathe qu'il n'avoit pû voir

Je rapporterai ici simplement leurs avis sans vouloir en juger, ni faire comme le fils de Rubens, qui sans avoir jamais vû cette Agathe non plus que les jets, a bien oté en parler sur la taille douce de son pere dans une

Dissertation Latine imprimée à Anvers en 1665.

Cette Agathe est ovale & montée dans un chassis ; aux quatre coins de ce chassis sont peints les quatre Evangelistes avec leurs noms écrits en Grec. Le fond en est noir, les figures blanches & rehaussées en quelques endroits de jaune doré que la Nature avoit repandu çà & là sans discernement, mais que le Sculpteur a su menager avec aurant d'art que d'esprit. Vers le haut se voyent cinq figures, dans le milieu neuf, dix au bas, & à leurs pieds. Les cinq figures d'en haut representent l'apotheose qui est en question; celles du milieu la reception de Germanicus par Tibere lorsqu'il revint d'Allemagne; le teste diverses Nations domptées, ou comme veut le fils de Rubens, les Princes & les Princesses d'Allemagne qu'il mena en triomphe dont les noms se lisent dans Strabon.

De ces captifs les uns ont les mains garottées derriere le dos, les autres la tête ou penchée ou appuyée tristement sur leurs mains, la plûpart avec des boucliets & autres armes à leur mode, tous gemissans dans un si grand malheur. A l'égard des figures d'en haut, la même que Saint Amand prend pour Jupiter, Peyresc dit que c'est Auguste; dans une autre où Saint Amand reconnoît tous les traits d'Enée, Peyresc y trouve tous ceux de Rome, & le jeune Rubens, ceux d'Iulus fils d'Enée, de qui la famille Julia tiroit son origine; quelques autres encore qui aux yeux de Saint Amand passent pour Germanicus & pour Drusus son pere, le jeune Rubens prétend que c'est Jules Cesar, ou le pere même de Tibere; Peyresc d'autre part soûtient que c'est Marcellus: & comme Peyresc passe sous silence la cinquiéme des figures d'en haut, il y a lieu de croire qu'il tient avec Saint Amand qu'elle represente le fils de Germanicus, ce beau perit Prince dont Auguste avoit la figure dans sa chambre & qu'il baisoit autant de fois qu'il venoit à entrer ou sortir. Au milieu Tibere est tout nud à la reserve des cuisses & d'une partie du ventre qui sont couverts d'une espece de tablier sait d'écailles pardessus, & où tout au tour rampent & roulent des serpens que Peyresc prend pour un Ægide contre le sentiment de Tristan. Il est assis entre Antonia mere de Germanicus & Livie femme d'Auguste, sa mere. Germanicus est debout devant eux suivi d'Agripine sa femme & de son fils Caligula. Derriere l'Emperçur est Julie sa femme repudiée & Numerius Atticus, à ce que tient Saint Amand; car Peyresc n'est pas de cet avis-là, qui veut que cette Livie prétendue soit Liville semme de Germanicus, & l'autre Drusus son mari, fils de Tibere, & non point Atticus. Liville au reste est dans une chaise que portent deux Sphinx, son mari a la tête & les bras levés au Ciel, & vers ces tinq figures que j'ai dit être placées au haut du Tableau. Touchant ces deux Princesses assisses à côté de l'Empereur, Peyresc & Saint Amand ne s'accordent point ensemble Peyresc soûtient que c'est Livia qui est à la droite & Antonia à la gauche: Saint Amand soûtient tout le contraire. Pour ce qui est enfin d'une certaine figure appuyée sur sa main gauche & la tête baissée dont je n'ai point parlé, qu'on voit assis à terre au pied de la Princesse qui est à la droite de l'Empereur, le fils de Rubens la prend pour l'Armenie où Tibere envoya Germanicus, & Tristan prétend que c'est un Esclave simplement qui écrit ce que disent Germanicus & l'Empereur. Une chose à remarquer est que dans tout ce Tableau il n'y a que cinq figures qui ayent la tête couronnée de lauriers; savoir en haut celles de Drusus & de Marcellus.; & dans le milieu Antonia, Livia & Tibere. En haut Marcellus est monté sur Pegase qu'un petit ensant aîlé & tout nud tient par le mords & l'ameine devant Jupiter. Jules Cesar ou un autre vient au-devant de lui.

Au milieu Drusus & Germanicus ont le casque en tête, Caligula ainsi que son pere a un bouclier, la Princesse assis à gauche de Tibere tient de la main droite trois pavots, Drusus sils de Tibere est entre elle & Liville; en un mot l'ordonnance, les têtes, les sigures, l'histoire toute entiere sont nobles, d'un grand goût & d'une grande maniere comme en parlent les Maîtres.

Ces mêmes Maîtres cependant touchant ces figures en remarquent quelques unes un peu seiches, & d'autres qui ne sont pas assés finies pour un siecle où les Arts ne pouvoient souffrir le moindre défaut; mais en même tems ils s'en prennent à l'Agathe qu'il est difficile de manier, pour être plus dure que le Diamant, & disent ensin que cette riche piece n'est pas seulement l'ouvrage de plusieurs années, mais peut-être aussi de plusieurs mains.

A leur avis les captifs composent des groupes merveilleux; l'un se plaint avec tant de douleur, l'autre embrasse son enfant avec une si grande tendresse, leurs actions sont si tristes & si naïves qu'on ne sauroit presque rien voir de plus naturel.

Dans les figures de Tibere & des femmes il y a des parties pleines de correction & de noblesse, des airs de tête les plus nobles du monde, des têtes coëssées avec une propreté & un artifice presque inimitable; mais ce qui plaît sur tout est la figure équestre de Marcellus, la tête du Cavalier ne sau-roit être plus achevée, ni celle du cheval plus siere. On ne peut pas mieux voler que sait Marcellus, & les antiquaires assurent qu'ils n'ont jamais rien vu d'antique où il se trouve tout à la sois tant de portraits & tant de choses dignes d'une très curieuse observation. Par malheur cette rare piece est cassée vers le milièu, & quoique les Lapidaires à cause de ce désaut en sassent moins de cas, les antiquaires & les curieux ne l'estiment pas moins que si elle étoir en son entier à cause des divers portraits qu'elle contient, & que de quelques-uns, il ne reste que des Medailles barbares, & des autres point, comme d'Enée, de Julia, de Livilla, du petit Caligula & de celui de ses freres qu'Auguste aima si tendrement; mais je perds ici le tems en description, cela ne m'arrivera plus.

V v ii

## 

## MAUSOLE'ES DE NOS PREMIERS ROIS.

ANS le Chœur de Sainte Geneviéve se voit le Mausolée du grand Clovis premier Roi Chrétien, & quoiqu'avec lui dans la même Eglise soient aussi enterrées & la Reine Clotilde sa femme, & leur fille Clotilde Reine des Wisigots, de plus, deux jeunes Princesses enfans du Roi d'Orleans fils du même Clovis massacrés par leurs propres oncles, leur sepulture neanmoins est si cachée qu'il ne s'en voit aucune marque. Bien davantage celui de Clovis même passe pour un ouvrage du dix ou du onziéme siècle.

A Saint Germain des Prés est le Mausolée de Childebert premier Roi de Paris & celui de la Reine Ultrogothe. Depuis, Chilperic I, Clotaire II, une partie de leurs semmes avec quelques uns de leurs enfans, y ont été encore inhumés, & tout tant qu'ils sont, soit Princes, soit Princesses, chacun a son tombeau à part.

Ceux de Childebert & d'Ultrogothe, de Chilperic & de Fredegonde, de Clotaire II, & de Bertrude paroissent du même tems, & de la même manière que les figures du portail de l'Eglise. À l'égard des autres qui bordent une partie du Chœur, ils ont été faits depuis peu : quant à celui de Fredegonde neanmoins parce qu'il ne ressemble en rien aux anciens, on doute s'il a été fait de son tems : A la verité ainsi que les Sepulchres anciens, il ne consiste qu'en une tombe de pierre, plus large à la tête qu'aux pieds; mais au lieu que sur ceux-là gît une figure de ronde bosse, sur le Tombeau de Fredegonde la figure est plate & saite de petites pieces de marqueterie de toutes sortes de couleurs, épargnées dans la pierre & rapportées avec bien de la patience

Au lieu du Diadême ou bandeau Royal dont les Rois & les Reines se servoient alors, & semblable à celui des Monnoies de Clotaire I, & de Charibert Roi de Paris, la tête de Fredegonde, celle de Chilperic, de Chil-

debert & de Clovis sont environnées d'une couronne.

De plus, au lieu d'avoir pour Sceptre une hache en main nommée Francisque, ou un Javelot, comme Gontran Roi d'Orleans & Childebert son neveu Roi de Mets, ou bien à la façon des Empereurs Romains; le Lituus redressé, ils tiennent un Sceptre semblable à celui des Rois du dix & du onziéme siècle, & presque à celui d'apresent; outre cela leur couronne, de même que leur sceptre, est terminée de sleurons fort grossiers qui ressemblent à la seur d'un lis, telle qu'on la representoit au commencement, il y a 700 ans ou guere moins.

Ponr faire voir au reste que ces Mausolées aussi-bien que leurs ornemens sont modernes, & cela sans aller chercher des autorités ni dans l'Histoire Romaine, ni dans la nôtre, je ne-veux autre preuve que l'Escrin de Charlemagne tant vanté par les Antiquaires, & l'une des raretés du Tresor de Saint Denys; car ensin il ne s'y voit ni fleuron ni couronne, mais simplement un diadême & un sceptre tels qu'on les faisoit en ce tems-là

Mais pour autoriser encore plus ce que je viens de dire, s'il est vrai que les quatre Tombeaux qu'on déterra à Saint Germain en 1643 & 1656, sont ceux de Chilperic & de Fredegonde d'une part, ainsi que veulent les Religieux avec le jeune Valois, & les deux derniers de Childeric II, & de Blitilde, comme on n'en sauroit presque douter, qui osera soûtenir après cela que les autres ne soient pas nouveaux?

En 1643, le jour du Vendredi-Saint on découvrit dans le Cloître de l'Abbayie de Saint Germain deux coffres de pierre plus larges à la tête qu'aux pieds, tels que les précedens. Dans le premier il y avoit des ossemens d'homme, à ce qu'on dit, une lampe d'airain de la grosseur-d'une noix & une croix de même de la hauteur d'une demi palme où étoit attaché Notte-Sci-

gneur: Dans l'autre il n'y avoit que des ossemens de semme comme il parut par les sutures de la tête (car c'est de la sorte qu'en parle le jeune Valois) tous deux étoient couverts d'une pierre. Sur la premiere par dehots étoit gravé en lettres majuscules, gothiques & embarassées l'une dans l'autre. Tempore nullo volo hine tomatur ozza Chilperici. De l'autre côté il y avoit en lettres peintès. Precor ego Hilpericus non aufserantur hine ozza mea.

Je ne m'amuserai pas à dire que les Religieux laisserent casser la pierre à un manœuvre; pour avertir le jeune Valois, que les Medecins & les Chirurgiens souhaiteroient fort qu'il leur enseignât la disserence qui se trouve entre les sutures de la tête d'une semme, & celle d'un homme; car non seulement ils ne croyent pas qu'il y en ait, mais même ils le nient. D'ailleurs il semble que comme dans pas une de ces inscriptions, on ne lit point le nom de Roi, qu'on n'obmet presque jamais en pareille occasion, il se pourroit saire que dans ce cosse avoit été mis le corps d'un homme appellé Chilperic, & non pas le Roi Chilperic en esset : Car quoique la façon de parler imperieuse de la première inscription soit sort notable à un Souverain, il est constant toutesois qu'elle ne l'est pas moins à un mort & à une personne mourante qui dit d'ordinaire, je veux, & ne parle presque point qu'en commandant.

Pour venir aux deux autres Tombeaux, on apprend de CHILDR. REX. gravé au fonds du premier en lettres majuscules que Childeric II. y étoit enterré, & bien que dans le second on ne trouvât que des restes de vêtemens rehaussés d'or & d'argent ayec un petit cossire dessus, qui apparemment avoit servi à quelque petit ensant, & le tout sans inscription aucune: Neanmoins comme il étoit prêt du premier, & que la Reine Blitisde sur tuée avec sa fille qui étoit toute jeune, il semble que ce soit leur tombeau à toutes deux. Quoi qu'il en soit, dans celui du Roi il y avoit quelques morceaux rouillés d'un poignard & d'un coutelas, une agrasse d'or qui pesoit environ une once & demie, de petites plaques d'argent où étoient representées un serpent amphisbenne ou à deux têtes, avec un grand flacon de verre plein d'une eau qui sentoit bon; de plus un petit reste de banseau Royal d'or tissu qui paroissoit avoir été enrichi de pierres précienses, outre beaucoup d'autres choses rares & de prix que les Maçons déroberent.

Quelques-uns pourroient ici m'entreprendre, & me demander pourquoi j'attribue plutôt ces Tombeaux à Childeric II, & à la Reine Blitilde qu'à Childeric I, & à Basine sa femme; mais ceux qui savent que Childeric I n'est jamais venu à Paris, & que Saint Germain des Prés a été fondé pat Childebert son petit fils, n'auront garde de me faire cette question De leur aller dire que Childeric I mourut à Tournai, je m'en donnerai bien de garde, quoique Chistet l'ait voulu prouver dant son Anastase, & qu'à toute force il veuille le faire croire par le cacher, les medailles, les abeilles & autres pieces d'or qu'on découvrit à Tournai en 1653, & qui se voyent au Louvre dans le Cabinet du Roi, depuis que l'Empereur lui en a fait present; car nous savions avant le jeune Valois, que vers le tems qu'il mourut Ragachaire regnoit à Cambrai, & que Tournai qui est à quatre ou cinq lieues pardelà devoit apparemment faire partie de son Royaume; & de plus, je m'étois bien douté que puisqu'on lit dans le cachet le nom du Roi Childeric; ce devoit être le cachet & le sepulchte de Childeric Roi de Tournai & de Cambrai fils de Clodion Roi du Pays, & pere de Ragachaire. D'ailleurs le jeune Valois se doit ressouvenir (car on ne l'accuse pas de manquer de mémoire) que dès que j'eus lu l'Anastaso, je lui dis, & à tous les Savans de Paris, que par les passages & les raisons de Chistet, je prouverois aisément que l'Anastase de Childeric pouvoit être l'Anastase de tel grand Seigneur qu'on voudroit. Or comme le cachet est considerable par les diverses & curieuses observations qu'on pourroit faire dessus, & que Bouteroue a faites avec bien de l'érudition, je renvoye le lecteur à fon livre : mais parce que les mouches qui l'accompagnent, au lieu d'être rehaussées d'émail, comme la plûpart croyent,

#### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S.

le sont peut-être de verre d'antimoine, à ce que disent les Chimistes, il seroit à desirer que le Garde du Cabinet du Roi, voulût permettre d'en faire l'experience, afin de savoir si le verre d'Antimoine est un secret des siécles

passés, ou si veritablement c'en est un du nôtre.

Peut-être devrois-je mettre ici les Mausolées des Rois, des Reines & des Grands enterrés à Saint Denys; entre autres ceux de Charles VIII, de Louis XII, de François I, & sur tout celui des Valois que le Cavalier Bernin a admiré, qui vouloit ne trouver rien de passable en Françe; ce que je n'aurois pas manqué de faire si quantité déja ne l'avoient sait.

Venons aux autres Tombeaux des Princes qui se voyent dans Paris tant aux Carmes de la Place Maubert, qu'aux Jacobins du grand Couvent, aux Cordeliers & aux Celestins, quoique je doute qu'ils en vaillent la peine,

ainsi je n'ai que deux mots à en dire.

En effet ceux qui ne savent pas que nos Rois en des tems ont porté de la barbe, & en d'autres l'ont fait raser aussi bien que leurs cheveux, trouverent ridicule que je leur fasse remarquer qu'aux Celestins, Leon de Lusignan Roi d'Armenie, qui mourut en 1356, est representé sur son Mausolée avec un peu de barbe & une moustache; & tout de même aux Jacobins, Pierre premier, Duc de Bourbon, mort en 1393, a une petite barbe au menton, quoique Louis de Bourbon son pere & Robert de France son grand-pere n'en ayent point.

A la verité touchant leurs Couronnes, aussi-bien que de montrer comment elles étoient faites, c'est autre chose; car par-là au moins connoîtra-t-on

mieux la vanité de notre siecle.

## AUX GRANDS JACOBINS.

PHILIPPE Comte d'Artois n'a autour de la tête qu'une petite tresse ornée de sienrons, & même aussi petits que si c'étoit une broderie, mort en 1298.

Robert de France Seigneur de Bourbon fils de Saint Louis n'est couronné

que d'un petit filet de fleurons bien menus, mort en 1318.

Louis son fils a une couronne une fois plus large & enrichie de fleurons une fois plus grands, mort en 1342.

Pierre son fils Duc de Bourbon, l'a fort large & fort relevée, mort en 1342.

Clemence Reine de France porte une Couronne à grands feuillages, morte en 1356.

Celle de Philippe Comte d'Evreux & Roi de Navarre, est à grands sleu-

rons garnis de pierreries, mort en 1328.

Jeanne de France sa semme pour couronne n'a qu'une grosse bande à l'entour de la tête, morte en 1349. Pour Marie d'Espagne veuve de Charles Comte d'Alençon, elle a une

couronne, mais fort petite, & terminée de petits fleurons, morte en 1379.

## AUX CELESTINS.

NNE de Bourgogne Duchesse de Bethfort n'a qu'un chapeau de feuilles d'achante, orné de roses, de sleurs & de pierreries, morte en 1432.

Louis de France Duc d'Orleans, Valentine de Milan sa semme, Charles Duc d'Orleans leur fils aîné, tant à leurs Tombeaux qu'à leurs armoiries n'ont que des couronnes rehaussées de petites perles simplement.



# 344 HISTOIRES ET ANTIQUITE'S

Montmoranci dans l'Eglise de Montmoranci, ni le Tombeau du Prince de Carpi aux Cordeliers qu'on tient de Maître Ponce, ni encore la Croix de Gastines qui est du même.

Deux autres Tombeaux remarquables sont le petit pleureur, & la mont Saint Innocent, dont il court deux proverbes à cause du finiment de la mont & de l'excellence du pleureur. On croit que celui-ei est de François Gentil Sculpteur peu connu, mais cependant admirable.

# LEARTH BEARTH BEAR BEAR BEAR LAST LA LEARTH BEARTH BEARTH

# MOMIES.

S I ce que dit Herodote est vrai, on prétend que nous avons les figures & les momies, c'est-à-dire, les corps de Cheops & de Cephren, sinon de Cephen, & de Chemnis, selon Diodore de Sicile, trois Pharaons, Rois d'Egypte: Momies au reste tirées de leurs Pyramides même, & d'une sur tout qui tient rang entre les sept merveilles du monde.

On les voit à Saint Mandé, Village à un quart de lieue de Paris dans la Maison de Plaisance du Sur-Intendaut Fouquet, le jouet de la Fortune. Ce font des coffres ou bierres de granit plus grandes que nature, fort mal faites, & qui enfin ressemblent aux autres Momies des Egyptiens qu'on ne peut regarder sans horreur : & de fait ainsi que les Momies ordinaires, la tête, les jambes, les bras, les mains, tout le corps en un mot paroît enveloppé de bandes roulées les unes sur les autres. On ne sauroit distinguer que la figure de la rête, encore est-elle d'une grosseur épouventable. Le ventre, les cuisses, les jambes finissent en tronc ou plutôt en termes. Or comme ces Momies sont des corps de grands Seigneurs embaumés, par là nous apprenons que les Egyptiens enterroient les morts bien autrement que les autres Nations; car si les Grecs, aussi-bien que les Romains les brûloient, si les Canadiens les oignoient de graisse de porc, si les Indiens les mangeoient, & d'autres, comme nous failons, les inhumoient; les Egyptiens tout au contraire, persuadés que tant que le corps étoit en son entier, l'ame ne s'en separoit point & y demeuroit attachée; pour cette raison ou l'embaumoient ou l'enveloppoient avec des bandes frotrées par dessus d'une certaine gomme qui conserve les morts à jamais; après quoi ils les enfermoient dans des bierres de Sycomore qui resiste à la pourriture, en tout cas dans des pierres dures, & molles même, afin de les faire duter plus long-tems. Ces pierres au reste étoient toujours taillées sur la figure des morts.

Jai dit que les Momies de saint Mandé sont ainsi faites; mais avec tout cela, je ne sai pas comment on a eu la hardjesse de vouloir saire croire que là soient rensermés les corps de Cheops & de Cephren; car ensin Diodore assure que ces deux Princes en mourant, sur toutes choses recommanderent qu'on les enterrât en un lieu si caché, que qui que ce sût ne le pût découvrir, de crainte que le peuple se souvenant de ses menaces ne les mît en pieces, à cause de leur tyrannie insupportable, & pour les avoir sorcé à bâtir leurs Pyramides.

# 

## MEDAILLES.

UTRE les Médailles qui furent trouvées dans les Tombeaux dont j'ai parlé, en 1651, on tira du gravier du Pont Neuf quatre Medailles de Constantin, & une cinquiéme en 1652, des fondations du College du Plessis. Sur l'un des côtés de celle-ci, se voyoit une semme tenant

de la main droite une lampe, & de la gauche une corne d'abondance avec ces mots.

#### AUGUST. GENIO. SC.

Sur l'autre, une tête couronnée d'un Diadème, & à l'entour, NERO CLAUDIUS. GALLIAR avec d'autres lettres effacées que les Curieux restituent IMP.

A ce propos, sous l'une des piles de l'ancien Pont-au-Change, vers l'Horloge du Palais, on découvrit en ce tems là une petite Idole de terre cuite qu'on ne put reconnoître, & deux Dieux Penates de grais, couverts d'émail bleu Turquin, haut de deux pouces ou environ.

J'ai fait mention tant de fois d'un Talisman de bronze, que du vivant de Gregoire de Tours on arracha de dessous la culée d'un Pont, & qui jusques-là avoit garanti Paris de serpens, de lirons, & de seu, à ce qu'il dit, que je n'en parlerai pas davantage.

Quant au Mercure de bronze qu'on rencontra dans les fondations du Palais d'Orleans, au commencement de la Regence de Marie de Medicis, il n'avoit pas plus de cinq à fix pouces de haut: à l'ordinaire il étoit nud, déliberé, & un pied en l'air, ou pour marcher ou pour voler. Mais contre la courume il n'avoit point de bonnet: les aîles lui fortoient de la tête, & sur la paulme de la main droite il sortoit une bourse toute pleine.

Qui voudra en savoir davantage, n'a qu'à lire le Livre d'Epigrammes qu'en sit alors Favereau, Conseiller de la Cour des Aides, sous le nom de Mercurius redivivus.

# FRAGMENS DES CURIEUX EN MEDAILLES A PARIS.

A Ville de Paris se glorifie de posseder celui qu'il conserve de petit bronze, de Medailles Grecques, & de Familles Consulaires, dont la suite est la plus parsaite du Royaume, & même de l'Italie. En esset elle consiste en deux cens Medailles de plus que celle de Fulvius Ursinus, ou du Cabinet Farnese. Aussi a-t-elle donné lieu à Patin de grossir de beaucoup Ursinus; car enfin, il n'y manque que l'Horatia, qui se trouvoit dans le Cabinet Farnese du vivant d'Ursinus, mais qui ne s'y trouve plus presentement.

Enfin j'ai passé le Cabinet du Procureur General du Harlay, parce que c'est un trésor caché à tout le monde. Je n'ai point voulu dire que tous les Curieux que je vais nommer sont très-bien sournis chacun de toutes les sortes de curiosités dont j'ai fait mention, il me suffit de faire savoir en quoi ils excellent en particulier; ce que tout le monde ne sait pas.

Quant au Cabinet du Roi, il me seroit impossible de dire en quoi il excelle ou n'excelle pas, comme étant composé de tout ce qui se voit dans les autres Cabinets & de curieux & de beau, & que Gaston son Oncle Duc d'Orleans, aussi-bien que Charron, l'Auditeur des Comptes, Ferrier & autres ont pû recueillir en leur vie. Dans quatorze coffrets de demi pied en quarré chacun, il s'y trouve plus d'Agates que chés la veuve Lescot, & presque autant que chés Richaumont. On m'y a montré plus de deux cens jettons au moins, plus que n'en a Clapisson : j'ai pris plaisir à y considerer des fuites tant de grand, de moyen, que de petit bronze, presque aussi achevées que celles de Patin & des autres toutes ensemble : huit à neuf cens Medailles d'or ou plus que S ; des Consulaires un peu moins que le Doyen de Saint Germain; cent cinquante Medaillons d'or, d'argent & de bronze: en un mot j'y ai vû ce qu'on ne voit pas ailleurs; plus de deux cens Medailles d'argent Grécques de Rois d'Asie. & de Dértés : le plus ample & le plus rare amas de coquilles de la terre : cent vingt Volumes de plantes, de fleurs & d'oyseaux, peints sur du velin par Robert, qui Tome II.

y travaille excellemment depuis trente ans à deux pistoles par velin & six cens livres de pension.

Le Cabinet des Armes du Roi n'est pas moins curieux ni rare.

La veuve Lescot, non moins celebre par sa curiosité que par ses grands biens, acquis trassquant en Orsévrie, a amassé tant d'Agates ou pierres gravées, de Tableaux, de Medailles modernes, de pieces des Indes, & de la Chine, de pierreries & utres bijoux qu'on fait monter la valeur de son Cabinet à une somme excessive.

Richaumont Avocat en Parlement, a assemblé tant de pierres gravées, non moins rarés qu'excellentes, qu'on les estime plus de vingt-cinq mille écus; & telles ensin, que tous les Curieux de Paris ensemble n'en sauroient fournir autant.

Le Cointe Sur-Intendant du Cabinet du Roi, a des émaix du dessein de

Raphael pour plus de deux mille livres.

Le Duc de Verneuil, le Comte de Brienne Secretaire d'Erat, du Harlay Procureur Général au Parlement, Tronçon Conseiller de la Cour, Seguin Doyen de Saint Germain de l'Auxerrois, Clapisson Controlleur Général de l'Artilletie, de Creil & Richaumont Avocats en Parlement, Patin Medecin de la Faculté de Paris, & Cochon Secretaire du Maréchal d'Aumont, ont chacun des Cabinets de Medailles de toutes sortes de métaux.

Je ne mets pas en ce rang Colbert Ministre d'Etat, non plus que le Premier President de Lamoignon, parce qu'ils ne font que commencer, & s'ériger en Curieux: & tout de même, je ne dis rien encore de quantité d'au-

tres qui à la verité ont de tout, mais rien de complet.

Quant aux Cabinets des premiers, quoique peut-être il fut à propos d'en faire une description générale, je me contenterai de remarquer simplement

en quoi ils excellent.

Comme presentement ou ne doute point que Paris ne soit la plus tiche Ville du monde, je puis dire encore qu'il n'y a point de Ville au monde où il y ait plus de Medailles; bien davantage, l'Italie même, ni le monde

tout entier n'en ont pas plus.

De Creil excelle en Medailles modernes: il en a de rares & de choisses pour plus de six mille livres; & comme pour la rareté il passe tous les Curieux, Clapisson Controlleur Général de l'Artillerie, le passe pour la quantité. Lui seul possede plus de Monnoies & de Medailles modernes d'or & d'argent que tous les autres. On tient qu'il a jusqu'a dix huit cens jettons d'argent tous differens. Il est certain que le Conseiller Tronçon & le Doyen Seguin ont chacun une suite de Medailles Imperiales d'argent sort accomplie. La dernière passe pour la plus nombreuse.

Le Comte de Brienne en peu de tems a amassé la suite la plus recherchée qu'on ait jamais vûe de Medailles de moyen bronze ou d'Empereurs Romains. On y comptoit jusqu'à deux cens Colonies, & lorsqu'il songeoit à en acquerir davantage, & à rendre sa suite encore plus complete, il s'est retiré aux Prêtres de l'Oratoire & s'en est désait en faveur du Medecin Patin,

à la charge de la faire graver & imprimer.

De Seve Conseiller d'Etat, à moins de frais, & avec le tems a acquis sept à huit cens Medailles de grand bronze, & une suite d'Empereurs, ainsi que celle de moyen bronze. Le nombre au reste va si loin que jamais personne peut-être n'en a tant amassé que lui : pour des Medailles d'or il en a aussi beaucoup, mais non pas tant; & même, on dit, qu'elles n'ont garde d'être si nettes, ni si rares que celles de Cochon: car quoique ce se-cretaire ici n'ait point étudié, sa curiosité pour ces sortes de Medailles va jusqu'à l'excès; & de fait en six ans il ne lui a pas été possible d'en reconverre plus de quarante-cinq : en recompense aussi sont-elles si nettes, que quand elles ne seroient que sortir des mains du Monnoyeur, elles ne pour-roient pas l'être davantage. Nous avons vû grossir ces deux Cabinets de Medailles d'or, du débris de celui de Seguin.



fongé, qu'au moment que Calais fut repris sur les Anglois, la tête & le

ventre tomberent en pieces d'eux-mêmes.

Au-dessus des Portes de la grande Chambre du Parlement est la figure d'un Lion qui a sa queue entre les jambes, & la tête baissée, ainsi que ceux du Thrône de Salomon, à ce qu'on dit; & cela pour apprendre aux Grands

que ce lieu-là demande du respect & de la soumission.

Dans Notre Dame depuis quelques années, des ouvriers travaillans à la Chapelle de la Vierge, découvrirent une figure cachée dans un coin, derrière de la menuiserie, à côté de la Porte du Chœur, & que les Prêtres autrefois, lorsqu'elle étoit à découvert, à force d'attacher des bougies contre, avoient rendue toute noire; & de plus par mocquerie, l'appelloient Pierre de Coignet, mot qui depuis a passé en proverbe. Cependant il est arrivé, malgré leur mocquerie, que pensant rendre ribicule celui que cette figure represente, qui est Pierre de Cugnieres, ce fameux Avocat de Philippe de Valois qui déclama si courageusement, & avec tant d'éloquence tout ensemble, contre les entreprises du Clergé, leur sobriquet n'a servi qu'à renouveller & à entterenir la mémoire d'un si grand personnage.

On prétend que les Bourguignons après avoir emporté Paris d'emblée en 1418, par le moyen de Perinet le Clerc, fils du Quartenier de la Cité, lui érigerent une Statue devant le Pont Saint Michel, au coin de la rue Saint André & celle de la Bouclerie; mais que depuis ayant été chassés, les Parisiens, la mutilerent en plusieurs endroits, & l'auroi nt cassée s'ils eussent pêt

en approcher.

Ce qui en étoit resté fut mis pour borne au même coin, lorsqu'on re-

haussa le pavé & le Pont Saint Michel, & y est encore.

Il est certain qu'Enguerrand de Marigny, premier Ministre de Philippe le Bel, après avoir rebâti une bonne partie du Palais, sit mettre la figure du Roi qu'on voit encore aujourd'hui, comme j'ai dit, près la Gallerie aux Merciers, & la sienne au-dessous, qui n'y sut pas longtems: car à sa mort ayant été abandonnée à la sureur du Peuple, il ne lui en sit pas moins qu'il en a fait depuis dans Saint Paul aux Statues & aux Tombeaux des Mignons de Henri III.

Plusieurs ont vû des Portraits de cet execrable Jaques Clement Jacobin, que les seize Quarteniers ou plutôt les seize Boute-seux de la Sedition, non seulement exposerent aux yeux de tout le monde, en lui donnant le nom de Sauveur & de Martyr; mais que les Prédicateurs eux-mêmes montroient en chaire, avec ces paroles de l'Ecriture, Beatus venter qui te portavit, & ubera qua suxissi. On lit dans le President de Thou qu'il s'en trouva un afsés forcené pour proposer d'ôter de la grande Salle du Palais les sigures des Rois, comme profanes, & y mettre celle de ce Parricide. Pour moi je pense avoir vû dans des Cabinets quelques-uns de ces détestables Portraits, & même deux ou trois de ceux du Duc de Guise que les Predicateurs & les Seize exposerent alors ainsi que celui du Jacobin.

Les Jacobins non contens qu'un d'entre eux eût assassiné le Roi, eux-mêmes barbouillerent son Portrait qu'ils avoient peint dans leur Cloître un peu auparavant; & les Cordeliers de leur coté casserent la tête de celui qui

étoit dans les vitres de leur Eglise au-dessus du Maître Autel.

# Land Barrier Commission of the Commission of the

# CHAPELLES.

POUR expiation de crimes le Roi & le Parlement ont fait fonder & bâtir des Chapelles, énger des Croix, des Statues, des Pyramides, & autres Monumens semblables.

Quant aux Chapelles, on sait le nombre de celles que les Religieux de Saint Germain ont fondées, à la poursuite de l'Université, à cause de leurs

gens qui avoient tué des Ecoliers, peut-être avec sujet.

En 1289 le Penitencier de Jean Cardinal de Sainte Cecile, promit à l'Université de faire bâtir entre Vaugirard & Saint Germain des Prés une Chapelle à l'endroit où quelques Ecoliers avoient été tués, & de la fonder

de vingt livres Parifis amorties.

Louis de France Duc d'Orleans, fonda en 1393 la Chapelle d'Orleans des Celestins, ainsi que témoigne l'Histoire du tems, pour marque de son repentir d'avoir pensé brûler le Roi au Ballet des Sauvages, & d'avoir été cause que Joigny, le bâtard de Foix, Pointers, & Guisay, qui dansoient au même Ballet, perirent alors miserablement.

# 

## CROIX.

En 1394 on érigea une Croix à petit-Pont avec une inscription, & le tout aux dépens de quelques Juis accusés d'avoir sait sortir de Paris un certain Machault Juis, qui s'étoit converti après l'avoir corrompu par ar-

gent pour devenir relaps.

Pierre de Craon en 1396, fit dresser à Mont Faucon une Croix avec ses Armes, pour reparation de l'Assassinat commis en la personne du Connêtable de Clisson, & pour consesser les Patiens. Deux ans après neanmoins, lorsqu'il pensoit saire enregitrer à la Cour ses Lettres de Remission, l'Avocat du Connêtable s'y opposant, demanda qu'il sût condamné à cent mille livres : de plus à sonder une Eglise pour douze Chanoines, quatre Chapelains, autant de Vicaires & de Clercs, entre Saint Paul & l'Hotel de Guise, où l'attentat avoit été sait : & non seulement les cent mille livres surent adjugées, mais encore la permission à sa Partie de les employer à tout ce qui lui plairoit.

En 1404 Savoisy Chambellan, quoiqu'en grande faveur, & nonobstant son credit, eut le déplaisir neanmoins de voir démolir son Hotel à cause des insultes faites par ses gens à l'Université: & quoiqu en 1517, c'est à-dire, plus de cent ans après, il vint à être rebâti, ce ne sut qu'à la charge qu'il y auroit l'inscription que du Breul rapporte; mais que les Ducs de Lorraine devenus proprietaires de cet Hotel, ont couverte d'un mur, du consentement

neanmoins de l'Université, à ce qu'on dit.

Tignonville Prevôt de Paris en 1407, ayant fait pendre à Mont Faucon deux Ecoliers convaincus de vol, & d'autres crimes, cependant à la poursuite de l'Université sur condamné entre autres choses, à taire mettre une Croix près de-là, accompagnée de la figure de ces deux scelerats, & le tout parce qu'il n'étoit pas leur Juge, & que c'étoit à l'Université d'en connoître, qui pour lors avoit ses Juges à part.

En 1408, la Douairiere d'Orleans par une Requêre qu'elle presenta tant au Roi, qu'aux Princes & au Conseil assemblé dans la grande Salle du Louvre, demanda que pour reparation du meurtre de son mari, entrepris par l'ordre du Duc de Bourgogne à la vieille rue du Temple, les Hotels qu'il

# 150 HISTOIRE ET ANTIQUITES

avoit à Paris sussent rasés: que sur leurs ruines il sut érigé de grandes Croix avec des tables où seroient gravées les raisons qui avoient obligé d'en user ainsi: de plus qu'il en sût sait autant de la Maison où les Meurtriers s'étoient cachés quelques jours avant l'assassinat, & de même au lieu où il avoit été commis; & que là à ses dépens, un Collège sut sondé de mille livres de rente amorties pour six Chanoines, six Vicaires & autant de Chapellains, où se diroient tous les jours six Messes pour le repos de l'ame du Duc d'Orleans.

En 1440, quelques Sergens firent faire sur le Quai des Augustins un bas relief de pierre, qu'on voit encore derriere leur Eglise, pour être venus chés eux autrement qu'ils ne devoient, & avoir violé l'azyle de leur Monastere. Voyés le Traité des Azyles.

En 1465, on érigea une Croix à ce qu'on dir, au carrefour de Reuilli, fur le chemin de Paris à Charenton, en mémoire de la paix faite entre le Roi & les Princes. Chefs de la guerre du bien public.

Du Breul assure qu'on en déterra une partie en 1562, où étoit gravé: L'an 1465, sut icy tenu le Landiël des Trahisons, & sur par une Treve qui sue donnée, maudit soit il qui en sut cause.

On tient qu'à la rue des Marmousets, sur les ruines de la Maison d'un Patissier qui faisoit des patés de chair humaine, sut dressée une Colomne ou Pyramide, & du Breul dit que de son rems, il en restoit encore un bout au coin de la rue Coquatrix.

Sur celle du Logis de Gastines, riche Marchand qui demeuroit à la rue Saint Denys, vis à vis celle des Lombards, on éleva une Croix, appellée la Croix de Gastines, qui deux ans après, sut transportée au Cimetiere Saint Innocent.

Enfin au lieu même où étoit la Maison de Jean Chastel, l'un des assassins de Henri le Grand, on y a vû construire en 1594, une Pyramide, qu'on démolit en 1605.

Lorsq'uon eût fait le procès au Connètable de Bourbon, son Hotel sut barbouillé de jaune : cependant dans le procès-verbal de l'execution de son Arrêt, il paroît seulement que ses Commissaires chercherent vainement ses Armoiries dans tous ses Hotels pour les saire bisser.

J'ai lû dans Brantosme, qu'on sema du sel dans l'Hotel de Coligni, après que le procès cut été fait à l'Amiral. & neanmoins l'Histoire qui n'a rien oublié de tout ce qui arriva à la Saint Barthelemi, mais qui bien soin de cela, y a peut-être ajoûté, n'en fait aucune mention.

J'ai passé la Croix Benoiste, dressée en 1181, au lieu où a été sondé depuis Saint Antoine des Champs, parce que je tiens pour un conte ce qu'en dit du Breul.

Par la même raison j'ai passé la Croix penchante qu'on rencontre à michemin de Saint Denys, comme n'ayant peut-être rien de remarquable, sinon qu'on ne la sauroit baiser les pieds joints contre le bas sans la prendre avec les mains; & que quand les Officiers du Sel appellés Hanouards, porterent à Saint Denys le corps de Charles VII, ils ne voulurent point passer outre, que le grand Ecuyer ne leur eût promis de leur payer dix sols Parisis qu'ils prétendoient leur être dûs pour cela. Quant aux autres Croix qu'on trouve d'espace en espace sur le même chemin, ce sont des ouvrages de la piété de Philippe le Hardi envers Saint Louis, lorsqu'il sit sa Pompe sunébre, ainsi que l'Histoire nous apprend: & de plus comme on l'apprenoit des figures de Louis VIII, de Saint Louis & de la sienne, avant que les Huguenots les eussent mises en pieces.

Celle de devant les Jesuites de la rue Saint Antoine, s'appelle la Croix des Anglois, parce qu'elle est placée au lieu même où les Anglois avoient autrefois leur Cimetiere. Véritablement on la nomme aussi quelquesois la Croix Sainte Catherine, à cause du Prieuré de Sainte Catherine qui y est

DELA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. 35° tout contre; mais ce nest pas son vrai nom, ni celui qu'on lui a donné d'abord.

Quant à la Croix qui est devant Saint Etienne des Grès, on y lit une inscription à laquelle il ne faut point ajoûter de soi, comme je dirai ailleurs

Sur les dégrés de la Croix qu'on voit à la Greve, Charles de France Regent du Royaume, harangua le Peuple en 1357, pour tâcher à le retenir dans le devoir.

Près du Pilori des Halles, il y a encore une Croix où les Cessionnaires vont faire cession entre les mains de certaines personnes.

Lorsqu'il en sera tems, je parlerai de la Croix de la Tombe Isoire, élevée sur le Tombeau du Geant Isoire, à ce qu'on tient, & dont il ne reste plus qu'un petit bout à mille ou douze cens pas du Fauxbourg Saint Jaques, sur le grand chemin d'Orleans.

Je parlerai aussi en son lieu de la Croix du Tiroir, de la Croix Triomphale que les Empereurs Chrétiens portoient à la guerre; & encore de la vraie Croix qu'on garde à la Sainte Chapelle.

Dans la cour des Filles-Dieu contre le chevet de l'Eglise, se voit encore le Crucifix, devant lequel les Criminels qu'on menoit à Mont-Faucon venoient boire une sois, & manger trois morceaux de pain.

Dans le petit jardin des Capucines, on va la Semaine-Sainte faire des prieres devant un Crucifix qui arrache les larmes des personnes devotes, & leur transit le cœur.

Nous avons encore la Croix Hemond devant les Carmes. La Croix de Clamart ou de Dormans au Fauxbourg Saint Victor, appellée ainsi à cause des Seigneurs de Dormans, qui sous Charles VI avoient là auprès une Maison de Plaisance: depuis elle a pris le nom de Clamart.

La Croix Faubin est le nom d'un Village compris dans le Fauxbourg Saint Antoine.

La Croix du bout de la rue Grenata, vis-à-vis St Martin & St Nicolas des Champs, se nomme la Croix St Laurent dans un papier-terrier de l'an 1552. Celle qui est à l'autre bout proche de la Trinité, s'appelloit la Croix la Reine en 1202, & en 1300, à cause de l'Hopital de la Trinité, nommé alors la Chapelle la Reine.

La Croix de devant Saint Eustache est appellée la Croix neuve, & s'appelloit en 1300 la Croix Jean Bigue.

En 1366, la Ville eut permission de refaire la Croix de la Porte Baudets. Les Marguilliers de Saint Jaques de la Boucherie en dresserent une en 1499; au milieu de la Place, qui est devant l'Eglise: mais parce qu'elle embarassoit, de nos jours on l'a ôtée de là, pour la mettre à côté du Portail. En 1623, on sit celle de la Porte de Paris.

Tous les ans le jour des Rameaux, les Prêtres de Saint Jaques de la Boucherie; de Saint Paul, & de Saint Sulpice, vont en Procession à une Croix du Cimetiere de la Charité, à celle des Anglois, & de Saint Jaques de la Boucherie.

Il n'est rien venu à ma connoissance de la Croix Rouge du Fauxbourg Saint Germain, non plus que de celle de Saint Denys de la Chartre; de Saint Jaques de la Boucherie, de Saint Germain de l'Auxerrois, des petits Champs, de Saint Germain le Vieux, placées devant des Eglises, ou des rues, ou des Places de même nom.

Je m'étois proposé de faire ici mention de toutes les Croix qui sont devant les Eglises, & les Couvens, & même dans les Cimetieres, & ailleurs; mais outre que cela seroir ennuyeux, & que j'al de de meilleurs choses à dire; c'est qu'ensin elles ne seroient considerables que par leur nombre.

# 

## L'UNIVERSITE'.

Qui ont fondé les soixante cinq Colleges que l'on y compte : la chose est trop moderne pour être ignorée; mais nous ne savons point quand les Lettres ont commencé à être cultivées à Paris, ni leurs progrès : les Historiens n'en sont aucune mention. On croit neanmoins que depuis la naissance de la Monarchie, jusqu'au douzième siècle & celui d'auparavant, les Muses renfermées dans les Cloîtres, & pires qu'esclaves, dépendoient des Moines qui les traitant miserablement, ne nous ont laissé que des Ou-

vrages pitoyables.

Sous la premiere & seconde Race, ceux de Sainte Geneviève, aussi-bien que les autres, tant de Saint Germain des Prés que de l'Auxerrois, enseignoient les Sciences à leurs jeunes Religieux dans leurs Maisons, & de plus, quelques Regens tenoient aussi Ecole ailleurs, sur-tour au Parvis None-Dame, dans un grand Edifice bâti exprès, attaché à l'Hotel Dieu, & à la Maison Episcopale. Par le grand Pastoral, il paroit que cette coutume d'enseigner dans les Eglises Cathedrales s'observoit à Paris religieusement du tems de Charlemagne, joint que la Dignité de Chancelier de l'Université, beaucoup plus ancienne qu'elle, & affectée à un des Chanoines de Notre-Dame, fait voir que l'Université a tiré son origine de là ; que même le Chapitre de Paris en est le Fondateur, & toujours en a eu la direction: si bien que de regarder Charlemagne comme l'Instituteur de l'Université, & qu'il son le premier qui ait introduit les Lettres à Paris, c'est une pure réverie. Aussi Eginard, Aimoin, Rheginon, Adon, Sigebert, & le Chroniqueur Turpin, tous contemporains de cet Empereur, & même qui ont écrit sa vie, n'en disent pas le moindre mot : Eginard sur-tout, qui pourtant s'est plus attaché à faire connoître la passion que ce grand Prince avoit pour les Lettres, qu'à particulariser ses autres actions éclatantes.

Les Lettres donc ainsi rampantes, & toujours au Parvis Notre-Dame, enfin sous Louis VII, commencerent à être recherchées, à cause des habiles gens en ce tems-là qui enseignoient, & qu'on venoit écouter en foule; si bien qu'alors le lieu se trouvant trop petit pour tant de monde, il fallut faire bande à part, & se partager. Le Chapitre soufrit que les Ecoliers tant d'Humanité que de Philosophie passassent la Riviere, & se tinssent à Saint Julien le-Pauvre; & même quelque tems après permit à Guillaume de Champeaux, & à Abailard de les transporter à Saint Victor. Depuis, le nombre des Ecoliers de dehors étant venu à s'augmenter, les Ecoles des quatre Nations furent bâties à la rue du Fouare; ensuite on fonda le College des Bons-Enfans, celui de Saint Nicolas du Louvre, & le College Sainte Catherine du Val des Ecoliers. Il fut permis même en 1244. d'enseigner les Sciences par tout où l'on voudroit, & dans les Maisons que les Regens trouveroient les plus commodes. Mais afin que pas un d'eux ne dépossedat son compagnon de celle qu'il avoit louée, Innocent IV fit des défenses expresses là-dessus, par deux Bulles consecutives, l'une donnée à Lion le deux des Nones de Mars, l'an deuxième de son Pontificat ; l'autre sept ans après, datée de Peruse le troisième des Calendes de Juin, avec commandement au Chancelier de l'Université de faire taxer le

louage des Maisons où ils demeureroient.

Dans tout ce tems-là, & même jusqu'au Regne de Saint Louis, il n'yeut point à Paris de Colleges; bien que nous apprenions de Rigord en la vie de Philippe Auguste, & même de l'Architremius de Joannes Hantivillensis qu'en 1183, on y comptoit plus de dix mille Ecoliers; & nonobstant cela,

U.



il n'y a pas long tems, que ses confreres & lui en avoient fait à un seul Fi-

nancier pour dix mille écus.

A la vérité la curiosité de nos Dames est bien plus raisonnable, j'avoue qu'il ne se trouvera point dans leurs Bibliotheques, ni les Peres, ni les Commentateurs sur la Bible, & moins encore ces Astrologues & ces Cutieux qui cherchent à découvrir les secrets les plus cachés de la Nature, qu'elles laissent aux Schurmans, aux Cunits & autres Savantes du Septentrion; mais leurs Cabinets sont garnis de tous les Livres qui regardent les belles Lettres. Telle est la Bibliotheque de la grande Artenice, & telle est son occupation, qui ont attiré à l'Hotel de Rambouillet les plus beaux Esprits du siècle, jusqu'à formet chés elles des Assemblées reglées. Ces Assemblées-là au reste, outre quelques autres qui se faisoient ailleurs, quoique differentes, ont inspiré l'amour des Lettres par toute la France; & ensin sont cause que cette Académie composée de quarante personnes, où ne doivent être reçûs que des gens du plus haut merite, a été établie.

Cette grande passion pour les Livres que j'ai remarqué être venue de-là, & qui a assemblé tant de Libraires que nous avons vû sur le Pont-Neuf, & que nous voyons encore au Palais & dans l'Université; mais dont le nombre s'est tellement multiplié dans tous ces endrous là, qu'au Palais on en compte autant ou plus que d'autres Marchands: & quant au quartier de l'Université, on a été contraint, pour loger le reste, d'en étendre les

anciennes bornes, depuis Saint Ives juiqu'à la Riviere.

Après cela on ne peut pas douter que l'e niversité de Paris ne soit la plus storissante du Monde. Celle d'Oxford & de Cambridge qui composer deux Villes entières, & des plus considerables de l'Angleterre, toutes deux ensemble ne contiennent pas tant de Collèges, ni d'Ecoliers & de Prosesseurs. Je doute même qu'elles soient aussi grandes que notre Université seule, qui n'occupe pourtant qu'un des quartiers de la Ville : à la vérité si vaste & si bien situé, d'ailleurs accompagné de Collèges si grands, si magnisquement bâtis, & d'un Jardin de Simples si ample & si bien garni, qu'Oxford, Cambridge. Leyde, Montpellier, ne peuvent pas saire entrer en comparaison leur Collège de Christ, ni seur Université, avec le Jardin des Plantes, la Sorbonne, Navarre, & l'Université de Paris.

Je ne dirai rien ici des avantages, ni des privileges, progrès & autres choses qui concernent l'Histoire de l'Université, comme les reservans ailleurs, quand je parlerai de ce quartier-là, & des Fauxbourgs qui l'environnent.

Je ne dirai rien non plus des Rois, des Reines, des Princes du Sang, ni des Princesses, & moins encore des grands Seigneurs, Heros, & autres Hommes & Femmes illustres enterrés dans ces Colleges. & dans toutes les autres Eglises de Paris; le nombre en étant si grand, que la liste seule ennuieroit: particularité neanmoins, qui ne contribueroit pas peu à la gloire de la Ville; mais que je toucherai ailleurs. Il me suffira de dire en passant, que dans les Colleges se trouvent les cendres de la plupart de ceux qui les ont fondés.

A Sainte Geneviève se voit le Mausolée de Clovis, de sa femme, & de quelques-uns de ses enfans.

A Saint Germain des Prés tout de même reposent les corps de plusieurs Rois & Reines, Princes & Princesses du Sanz de la premiere Race.

A Notre Dame & à Saint Denys du Pas sont enterrés Dagobert, quelques-uns de ses enfans, même des Reines & des Princes de la troisséme Race, sans bien d'autres Rois & Princes étrangers.

Aux Jacobins, combien de Princes de la Maison de Bourbon ! aussi bien qu'aux Cordeliers, qui semblent avoir partagé entre eux les corps & les entrailles des Successeurs & des Descendans de Saint Louis.

Je laisse là tant d'autres Eglises où sont dispersées les cendres d'une infinité de personnes considérables pour leur savoir & leur merite.

DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIII.

On n'a commencé à faire des Colleges que du tems de Saint Louis: leur nombre s'augmenta sous son fils, & son petit fils: depuis, l'émulation sut si grande, que chacun en vouloit fonder. Le siécle passé en sit peu, celui-ci n'a vû bâtir que le College des Quatre-Nations. Or de savoir pourquoi l'Université fut choisse particulierement pour y mettre tous les Colleges; les uns veulent que ce soit à cause de la pureté de l'air; les autres, afin de peupler ce quartier-là qui étoit desert : & pour montrer que peu à peu il a été rempli de rues, & de maisons, c'est que par tout presque on y trouve des Colleges.

Si je ne rapporte point ici l'année de leur fondation, c'est que je ses reserve pour un autre endroit; & quoique du Breul & du Bouley l'ayent fait de la plupart, ils n'ont point dit que vers l'an 1171, on fonda l'Hopital ou Com-

manderie de Saint Jean de Latran. Qu'en 1350, il y avoit un Collège de Dace ou de Dannemarck, entre les Carmes & le College de Laon: & enfin qu'en 1384, Gilbert & Philippe Ponce établirent une Ecole de Droit à la rue Saint Jean de Beauvais, au lieu-même où a logé depuis Robert Estienne, ce fameux & docte Imprimeur, & où se voit encore l'Olivier qu'il prenoit pour enseigne.

Ces mêmes Auteurs encore n'ont point dit qu'en 1410, le College de

Suesse étoit aussi à la rue Saint Jean de Beauvais.

Qu'en 1417, le College de Kaerberts, de Cavembert, ou de Calombert;

tenoit à celui de Reims, & subsistoit encore en 1552.

Que sous Urbain V, qui tint le Siège depuis 1352, jusqu'en 1362, le Cardinal Capoci fonda à la rue d'Amboile près de la Riviere & la Place Maubert un College que quelques uns nomment le College de Constantinople, d'autres de Sainte Sophonie, d'autres de Sainte Sophie : & de plus, qu'au même lieu, & dans le même siècle, Guillaume de la Marche jetta les fondemens du College de la Marche, transferé depuis à la Montagne Sainte Geneviéve par Rueure de Vinville.

# L'UNIVERSITE EN GENERAL

ES Parisiens ont commencé par l'Université à agrandir Paris, & à fortir de leur Isle pour habiter en terre ferme. En esset, l'Université consistant en une Montagne si proche & si aisce à monter; d'aisleurs expoiée à un grand air & à une belle vûe; c'est ce qui est cause sans doute que les Romains & nos premiers Rois l'ont préferé à la Ville. Les Romains s'y logerent dans des Thermes, Palais magnifiques qu'ils bâtirent. Clovis, Childebert, & Clotaire y ont fondé les Eglises de Sainte Geneviève, & de Sainte Germain des Prés, & selon toutes les apparences, nos premiers Rois y ont en leurs Palais, Childebert sur-tout.

La Ville au contraire, est une platte campagne sujette de tout tems aux innondations de la Seine, entrecoupée anciennement de marais, empuantie d'eaux boueuses, & où il ne se voit rien que de moderne, & tout au plus du dix ou onziéme siécle, à la reserve seulement de Saint Gervais ; encore faudroit-il que ce fut celui dont Gregoire de Tours fait mention.

Tome Il:

# LE NOM D'UNIVERSITE'.

ES noms de Ville & d'Université, au sens qu'ils se prennent à Paris, sont peut-être plus nouveaux qu'on ne pense, & même c'est à Paris qu'on a commencé à s'en servir. Et bien qu'il ne soit pas malaisé de dire pourquoi ce grand corps de Professeurs & de gens d'étude qui enseignent en ce quartier-là, prend le nom d'Université, la difficulté est de savoir par

quelle raison le lieu le prend aussi.

Et de vrai, Universitas, est un nom collectif, & même un titre honoraire, qui ne regarde que les personnes: & insi les Papes en ont honoré autresois le Clergé de France, les Religieux de Sainte Geneviève, & le Chapitre de Paris au commencement des Bulles qu'ils leur ont adressées. A leur imitation en 1171, Guillaume Archevêque de Sens, Philippe Evéque de Beauvais en 1209, les Abbés de Saint Germain en 1230, & 1391, les Chapitres de Notre-Dame & de Saint Thomas du Louvre en 1211. & 1259. l'ont donné à tous ceux qui yerroient leurs Lettres

Nos Rois encore s'en sont servis de la même maniere, comme Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Hardi; & ensin avec le tems, il est devenu si commun, qu'une Abbesse de Saint Antoine des Champs nommée Guillemette, s'en servit aussi en 1255, & que presque tout le monde s'en sert aujourd'hui. Mais que de-là ce mot soit passé au Corps des Docteurs & des Professeurs qui enseignent, & qu'ils l'ayent communiqué au lieu-même, &

à la Montagne qu'ils habitent; c'est ce qui fait de la peine.

A le bien prendre neanmoins telle difficulté n'est pas sondée sur une chose sont ancienne; mais assés moderne: car ensin les Lettres & les Professeurs ont erré çà & là durant plusieurs siècles, & dans le quartier que nous appellons l'Université, & dans celui de la Ville, & dans la Cité: cependant à peine sait-on quand ils se sont sixés & arrêtés dans l'Université, & encore ce qu'on en peut savoir est-il nouveau.

#### SES VIGNES.

VERS le Midi de Paris donc, se voit une grosse Montagne appellée l'Université, qui couvre la Cité & la Ville, & s'élève entre deux plattes campagnes. Anciennement c'étoit tout vignoble. Dans le douze & treizième siècle on commença à y saire des maisons & des rues. Sous la seconde ou la troisième Race de nos Rois, on y bâtit, dit-on, une clôture qui venoit du petit Châtelet à la rue des Bernardins: car pour celle que nous y voyons maintenant, elle est du tems de Philippe Auguste, & qu'on ne sortifia de sossés, qu'à la prise du Roi Jean, & sous la Regence de Charles son sils aîné. Peu à peu les principales rues y ont été tellement adou-

cies, qu'on y monte presque imperceptiblement.

A present elle est environnée de cinq Fauxbourgs contigus, où il y a une quantité presque innombrable d'Eglises, de Palais, de rues, de maisons, de peuples. Leurs noms sont le Fauxbourg Saint Victor, celui de Saint Marceau, de Saint Jaques, de Saint Michel, & de Saint Germain. Dessous sont de vastes & prosondes carrières, d'où depuis treize ou quatorze cens ans on tire des pierres pour bâtir les maisons, & d'où dans les siècles passés on en a tiré pour faire les Eglises, le Palais, le Louvre, & autres Maisons Royales, Hotels, & autres Edisces publics. De nos jours en divers endroits de ces Fauxbourgs, on a déterré des Mausolées & des Tombeaux Romains, sur tout près de Notre-Dame des Champs, & l'Institution des Prêtres de l'Oratoire, & même dans Sainte Geneviéve, & derrière Saint Étienne des Grès.

# 358 HISTOIRE ET ANTIQUITES

qu'on preud pour Saint André, faute d'autre; mais fort mal-à-propos, comme je ferai voir ailleurs. De plus, il fera vrai que ce Prince achetta d'eux cer Oratoire & ce Terroir, & qu'il en fit don à l'Eglise Saint Germain, quand il la fonda. Le Pere du Breul dit que Hugues Abbé de Saint Germain en aliena la plus grande partie en 1179, pour la fondation de son

anniversaire, à la charge qu'on y bâtiroit des maisons.

En 1223, & 1227, les Religieux de Sainte Geneviève passerent à certains particuliers des baux à cens de quelques logis de la rue de la Huchette, ou pour user des termes du tems, de la rue de Laas. Le même nom demeuroit en 1261 & 1263, aux restes de ce vignoble, où alors on jetta les sont demens, non seulement du Monastere des Francs-Sacs, au lieu-même qu'occupent maintenant les Grands Augustins; mais aussi le Collège de Saint Denys, qui est maintenant couvert d'une partie de la rue Dauphine, de la rue d'Anjou, de la rue Christine, & des maisons qu'on y voit. Depuis, la rue Poupée prit le nom de Lias, ainsi qu'il paroît par un Titre du Cartulaire de Saint Thomas du Louvre, écrit vers d'an 1343. De ces divers noms Saint André a pris le sien; car ce n'est que par corruption que le peuple l'appelle Saint André des Arcs.

# LE CLOS SAINT ETIENNE DES GRE'S.

E Clos Saint Etienne des Grès étoit derriere l'Eglise, & le long de la rue qui porte ce nom-là. Il consistoit en un grand vignoble qui couvroit les environs. En 1238, Jean de Chetenville Ecuyer y avoit des vignes qu'il vendit à l'Evêque Guillaume. Le Roi y en avoit aussi en 1295, qu'il louoit quatre livres Parisis de rente.

# LE CLOS L'EVEQUE.

I le Clos l'Evêque, & le Clos Mauvoisin, ou la Terre de Garlande n'étoient contigus, il ne s'en falloit guere: pour le Clos l'Evêque, il tenoit aux terres de Saint Jean de Latran. En 1177, des vignes qui appartenoient à Saint Marcel, & que Gerard Procureur de l'Hopital achetta cent livres Parisis, étoient plantées entre-deux. En 1230, Suzanne Pescharenna donna à ce même Hopital une autre piece de vignes qui étoit tout devant la porte.

# LE CLOS MAUVOISIN,

OU

# LA TÊRRE ET LE CLOS DE GARLANDE.

E ne saurois dire d'où le Clos Mauvoisin a pris ce nom-là: pour celui de Garlande, il vient des Seigneurs de Garlande à qui il appartenoit en partie sous Louis le Gros, & qui ont laissé leur nom à la rue Galande. Autresois c'étoit un Fies qui d'abord relevoit du Roi & des Seigneurs de Garlande, & depuis releva du Chapitre de Notre-Dame, & de Sainte Geneviève. D'un côté il tenoit à la rue Saint Jaques ou aux environs; de l'autre il s'étendoit jusqu'aux rues du Fouarre, des Rats, des Anglois, du Plâtte, des trois Portes, de Saint Julien le Pauvre, & à la rue Garlande ou

Gallande, dite le Clos Mauvoisin dans un papier-terrier de l'an 1536. Au commencement du douzième siècle, Etienne de Garlande Archidiacre de Paris, sit don aux Chanoines de Saint Aignan d'un clos de vignes qui lui appartenoit là, au pied de la Montagne Sainte Geneviève.

En 1124, Guillaume de Garlande Doppjer, donna à Saint Lazare deux

muids de vin tous les ans à prendre sur son clos près le petit-Pont.

En 1134, Louis le Gros se désit en saveur de Notre - Dame & des Chanoines de la Terre d'Etienne de Garlande, où, étoient des vignes qu'il avoit sait arracher; mais de plus, de la Voirie, de toute la Justice, soit des coutumes, que d'autres droits, ne se reservant que dix-huit deniers de cens.

L'Evêque Eudes en 1202, sit savoir qu'en cas que le Clos Mauvoisin vint à être habité, il entendoit que ceux qui y demeureroient, sussent Paroissiens de Saint Etienne du Mont; & de plus, dépendissent de lui & de l'Ar-

chidiacre de Paris

Machaud de Garlande apporta en mariage à Mathieu de Montmoranci (que l'Histoire appelle Mathieu de Marli) un clos de vignes qu'elle avoit en ce Fief, & qu'en 1202, son mari & elle donnerent pour trois sols huit deniers de cens à divers particuliers aux conditions suivantes. Qu'ils y seroient bâtir des maisons. Que ceux qui y habiteroient, seroient de la Paroisse Saint Etienne du Mont. Qu'ils payeroient à leur Curé les dixmes grosses & menues, avec tous les droits dûs par les Paroissens. Qu'à mesure qu'on y seroit des édifices, lui & sa semme en pourroient augmenter les cens & rentes, & jouiroient de la moitié des lods & ventes, du tonlieu, du rouage, du forage, de la Justice, & de tous autres droits Seigneuriaux: mais que l'Abbé & les Religieux de Sainte Geneviéve ne pourroient rien exiger, ni des Habitans de la rue, qui de la montagne Sainte Geneviéve, venoient à la rivière, ni de ceux d'une autre rue qui conduisoit par la rue Garlande.

Depuis, Bouchard de Marli se désit par échange en saveur de Garnier de Roquincourt de six livres Parisis par an de surcens qu'il prenoit sur ce clos. En 1225, les Chanoines de Paris traiterent avec Louis VIII de la Taille

qu'il levoit sur le pain & le vin par toute la Tetre de Garlande.

Quelques années après, le même de Marli donna aux Religieux de Sainte Geneviéve pour son anniversaire quarante sols de cens à prendre sur ce qui lui appartenoit en cet endroit là, & Guillaume son frere, Chanoine de Paris étant venu à mourir; lui & Mathieu de Marli sirent don au même Couvent de cent sols de cens sur le même lieu pour la celebration de l'anniversaire de leur frere.

Depuis, Marguerite de Marli du consentement d'Emeri Vicomte de Narbonne son mari, donna à l'Abbayie de Port Royal dix livres Tournois de rente sur le clos de Garlande pour sonder une Chapelle après sa mort; c'est-à-dire, en 1231, 1233, & 1234. Cette sondation sur ratissée tant par

fon mari, que par son frere, son oncle & son cousin.

Enfin, pour assembler & mettre en un le reste des choses que j'ai découvertes de ce clos, Saint Louis déclara en 1248, que la Justice en appartenoit au Chapitre de Notre-Dame, & que ceux qui y demeuroient, étoient francs de toutes sortes de Tailles à son égard, hormis, de celle du pain & du vin en certain tems. De plus, les Juiss y avoient un Cimetiere placé entre la rue Galande & la rue du Plâtre, dans la terre de Henri & de Nicolas de Sens, celui-ci Chanoine de Notre-Dame, & l'autre Sous-Chantre, & chargé de quatre livres Parisis de cens. Enfin l'Abbayie Sainte Geneviéve en 1263, achetta sept cens livres d'Amauri Vicomte & Seigneur de Narbonne, tous les droits & domaines qui lui restoient dans ce clos.



## LE CLOS BRUNEAU.

PRE'S Garlande suivoit le clos Bruneau, dont le Chapitre de Saint Marcel est Seigneur, & qui a pour limites, la rue des Noyers, celle des Carmes devant Saint Hilaire, & la rue Saint Jean de Beauvais, nommée autresois & assés long-tems, le clos Bruneau, & la rue du clos Bruneau.

Eude de Sulli Evêque de Paris, y avoit une vigne en 1202, qu'il vendit à la charge d'y faire des maisons, & que ceux qui les occupoient, seroient Paroissiens de Saint Etienne, de même que les Habitans du clos Mau-voisin.

En 1220, l'Archevêque de Reims, Louis de France, fils ainé du Roi, l'Evêque de Senlis, le Chambellan du Roi, & le Connétable de Montmorenci d'une part. De l'autre les Comtes de Bretagne, de Dreux, de Blois, de Beaumont, de Grandpré, de Namur, avec le Maréchal de Tournel, Bouchard de Mailli, Eude de Ham, & autres Grands du Royaume, surent arbitres d'un differend survenu pour ce clos, entre Philippe Auguste, & l'Evêque Guillaume, que deux ans après ils terminerent à l'amiable, aux conditions suivantes. Que le Prevôt de Paris jaugeroit les mesures à bled, que l'Evêque en payeroit le tiers, & en jouiroit sa semaine , qu'il y connoitroit des vols & des homicides, que les biens des personnes condamnées à mort, qu'on y trouveroit, seroient à lui; mais qu'il ne pourroit, ni leur faire leur procès qu'à Saint Cloud, ou sur Terres hors de la Banlieue de Paris, ni punir sur son Territoire, quelque part qu'il sût situé, que les voleurs & ceux qu'il auroit condamné à une peine afflictive. Pour ce qui est du Roi, il se réserva le droit de Guet avec celui de Banvin, c'est à-dire, d'accorder la permission de crier & de vendre du vin. De plus, il y étoit Juge des Marchands à l'égard des Marchandises ; c'étoit encore à lui à connoître du rapt & des assassinats qui s'y feroient; outre cela il disposoit à sa volonté de tous les meubles des meurtriers, & des ravisseurs, au cas qu'ils avouassent leurs crimes, ou qu'on les eût pris sur le fait. Que si après le crime confessé ils venoient à s'en dedire, comme y ayant été forcés, ou qu'effectivement ils n'eussent été trouvés en flagrant delit; si même pour ce sujet, suivant l'usage de ces tems-là, quelqu'un se vouloit battre en duel contre eux, c'étoit dans la cour l'Evêque.

Quand le Prevôt de Paris offroit de les convaincre par témoins, l'Evêque les devoit ours; enfin quand ou par témoins ou par le duel, ils étoient con-

vaincus, c'étoit au Prevôt à leur faire leur procès.

Bien plus, le Roi pouvoit lever au Clos Bruneau des gens de guerre de pied & de cheval, ou mettre les Habitans à la Taille, non seulement pour cela, mais aussi pour faire ses fils Chevaliers, pour marier ses filles, & pour payer sa rançon, venant à être pris à la guerre: pour toute autre, quelle qu'elle sût, cela lui étoit désendu, à moins que d'en obtenir la permission de l'Evêque. Avec tout cela Saint Louis & Philippe le Hardi, ne laisserent pas tous deux d'y contrevenir, & de passer outre, le premier au voyage d'outre-mer; l'autre à celui d'Arragon. Aussi Etienne Tempier & Renould Evêque de Paris, s'en étant plaints à Mathieu de Vendôme Abbé de Saint Denys, & à Simon de Clermont Seigneur de Nesle, Lieutenant du Royaume, pendant l'absence de ces deux Princes, il leur sut déclaré que par cette entreprise on n'avoit point prétendu enfraindre la Transaction de l'an 1222, & promirent de faire vériser leur déclaration.

Je passe qu'en 1225, Louis VIII se reserva dans le Cloître Saint Benoît, & accorda aux Chanoines Notre-Dame, les mêmes droits qu'il seur avoit accordés

## DE LA VILLE DE PARIS. LIV. VIII:

161

accordés & qu'il s'étoit reservés au clos Mauvoisin, sur quoi il est bon de remarquer que dès ce tems-là, ce Cloître avoit apparemment autant de grandeur qu'il a; mais bien moins de maisons.

# LE CLOS SAINT SYMPHORIEN,

ET CELUI

# DE SAINTE GENEVIE'VE.

E clos Saint Symphorien, le Bourg & le clos Sainte Geneviéve ténoient ensemble, au haut du clos Bruneau, sur le sommet de la Montagne, au commencement d'une grande plaine. Le clos Bruneau, & celui de Saint Symphorien, étoient dans l'Université, près des murailles; l'autre dehors, ou dans le Fauxbourg Saint Marceau, faisoit partie du Couvent de Sainte Geneviève, avant qu'on environnat l'Université de murs & de sossés. Au reste, par le Bourg Sainte Geneviève on entendoit en 1201 & 1202, ce que nous appellons aujourd'hui le Cloître Sainte Geneviève; c'est-à dire, l'espace couvert de maisons, & des deux Cimetieres, l'un de Saint Etienne, & l'autre des Ecoliers avec cette grande place circulaire, qu'on voit devant Sainte Geneviève & Saint Etienne, qui tient d'une part tant à la rue des Prêttes, qu'à celle des Amandiers, & de l'autre à une grande porte dressée au bout de la rue Saint Etienne des Grès, vers le College de Mont Aigu: si bien qu'on croit, que ce Clostre ou ce Bourg se fermoit autresois par une autre porte, vers la tue des Amandiers. Il est certain qu'en 1335, on y fit une autre entrée le long de l'Eglise Saint Etienne, quand on commens ça la rue des Prêtres; cependant ç'a été un grand lieu desert jusqu'en 1253, que les Religieux en vendirent les places à des particuliers, à la charge de les remplir de maisons. Adam Charpentier, & Odeline sa femme furent les premiers qui s'y vinrent établir, à qui l'Abbé & les Religieux firent bail d'une place pour dix sols Parisis de rente; d'autres depuis y ont bâti en divers tems.

A l'égard du clos de Saint Symphorien, il se trouvoit entre la rue des Chiens, telle de Saint Etienne des Grès, & la rue Saint Symphorien. Dès l'an 1209, il y avoit déja des maisons: & de fait, l'Aumônier de Sainte Geneviève en achera quelques-unes en 1244, 1252, & 1260. L'Evêque d'Arras y logeoit en 1260, maintenant il n'en reste autre chose qu'une petite Chapelle dédiée à Saint Symphorien, dont les Religieux de Sainte Geneviève sont Collateurs & dont ils ignorent la fondation : & bien qu'ils ayent transferé dans leur Eglise le service qui s'y faisoit, & qu'ils y devoient faire, on ne laisse pas neanmoins de la nommer toujours la Chapelle Saint Symphorien. Anciennement on l'appelloit Saint Symphorien des Vignes, à cause qu'elle tenoit au clos des Vignes dont nous parlons. J'ai vû long-tems une Fruinere y loger: en ma jeunesse, la Messe sy disoit tous les ans le jour de Saint Symphorien; je pense que depuis long tems on ne l'y dit plus. Que si depuis peu qu'on a bâti là, la Chapelle n'a pas été démolie, en tout cas les réparations qu'on y a faites n'ont été que pour servir de logement à des gens de métier.

Tome 11.





## LE CHARDONNET.

SSE'S loin du clos Saint Symphorien & de Sainte Geneviève se rencontroient encore deux autres clos de Vignes appellés le Chardonnet, qui sont les deux derniers de l'Université. Du tems de nos Peres, tous deux étoient hors de Paris; à present, l'un est en partie dans l'Université & dans le Fauxbourg Saint Victor, l'autre dans le Fauxbourg Saint Marceau entierement.

Le nom de Chardonnet leur vient d'une terre couverte de chardons qui y donnoit, & en quoi ils consistoient. L'Evêque & le Chapitre en sont Seigneurs temporels avec Sainte Geneviéve, Saint Victor & Tiron. Quand Paris sur ensermé ils se trouverent en partie dedans & en partie dehors des murs. Quelques uns le sont si grand, qu'ils le placent entre la rue des Bernardins, celle de Saint Victor, le quai Saint Bernard, & lui faisant traverser les chantiers du Fauxbourg, l'étendent jusqu'au moulin appellé autresois le moulin Alais. D'autres au contraire le sont sort petit, & ne lui donnent pour espace, que depuis la Place Maubert, jusqu'à la Pitié, & depuis Saint Etienne jusqu'à la riviere; mais par ce que je vais dire, il sera bien aisé de vuider la difficulté.

En 1230, Pierre Abbé de Saint Victor en détacha cinq quartiers qui étoient en sa censive, pour les donner à l'Evêque Guillaume, afin d'y bâtir l'Eglise de Saint Nicolas.

En 1236, un Juif nommé Bonnevie y avoit un demi arpent de terre, qu'il vendit soixante sols Patiss à l'Abbé de Saint Victor.

Vers ce tems-là, Raoul de Reims Chanoine de Notre-Dame, y fit arracher quatre arpens de Vignes, qu'il convertit en terres labourables; mais comme ils faisoient partie des biens de son Benefice, & étoient chargés de quelques redevances assés considerables; après sa mort Eudes son successeur & Chancelier de l'Université, ayant representé le dommage qu'il en recevoit, les Executeurs du Testament de Raoul surent condamnés à lui payer vingt livres par an pour les employer en terres ou autres sonds.

En 1243, l'Evêque Guillaume, & Raoul Abbé de Saint Victor traiterent ensemble au lieu même où est encore l'ancienne Eglise Saint Nicolas; & cela, à l'occasion de la rue des Bernardins, & su arrêté entre eux qu'on la feroit à l'endroit où elle est, tout au travers du Cimetiere Saint Nicolas.

En 1246, vers la Toussaints, les Bernardins vinrent s'établir dans six arpens de Vignes ou environ, que le Chapitre de Paris avoit là, entre Saint Victor, & les murailles; mais que quelques jours après ils changerent contre cinq autres arpens de Vignes appartenans à Saint Victor qui étoient dans l'Université, & là même où nous voyons presentement leur Monastère.

Si bien qu'en ces deux endroits-là du Chardonnet, ils relevoient de l'Abbé de Tyron de Saint Victor, & du Chapitre de Notre-Dame / u rapport de Mathieu Paris, le College des Bernardins, s'appelloit de son tems, le College de Chardenai.

En 1460, ce clos se nommoit Cordonnai, selon des titres du treizième

En 1257, Renauld permit aux Bons-enfans, nouvellement fondés près la porte Saint Victor, de bâtir une Chapelle dans ce Chardonnet.

En 1285, les Augustins s'établirent tout contre, dans six arpens & demi de Vignes qu'ils acheterent du Chapitre Notre-Dame, & de l'Abbé de Saint Victor à l'endroit même où depuis a été sonde le Collège du Cardinal le Moine.

Enfin les terres attenantes en quoi consistoit la partie du clos du Char-

DELA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. 363. donnet, qui appartient à l'Abbé de Tyron, appellée autrefois presque aussi souvent le Clos de Tyron, que le Clos du Chardonnet.

Ce clos est dans le Fauxbourg Saint Victor, & embrasse les rues, les maisons, & les jardins qui regnent le long de la rue & de l'Abbayie Saint Victor: celui qui dépend de Sainte Geneviève sut nommé d'abord le clos

du Chardonnet, pnis la Ville-Neuve Saint Kené.

En 1520, c'étoit une piece de terre; dont Albiac Elu de Paris étoit proprietaire, & qu'il vendit à des particuliers; & ceux-ci jusqu'en 1540, y bâtirent des maisons le long des rues Gratieuse, Françoise, Tripelet, & Moufferant

Comme me voila hors de l'Université, & même que je suis dans les Fauxbourgs, puisque la Ville-Neuve Saint René est en partie dans le Fauxbourg Saint Victor, & en partie dans celui de Saint Marceau; venons aux elos des Fauxbourgs.

# CLOS DES FAUXBOURGS DE L'UNIVERSITE'.

FAUXBOURG SAINT VICTOR.

# CLOS DES ARENNES.

A U Fauxbourg Saint Victor, entre les murs de l'Université, & la Ville-Neuve Saint René, se trouvoit le clos des Arennes, ou des Avennes, ou de Saint Victor. De ces noms, le premier est apparentment tiré du lieu, & a été tellement corrompu par le peuple, qu'on ne sautoit le reconnoître; l'autre vient de l'Abbayie du voisinage. Quoique ce clos cependant relevât de Sainte Geneviève & de l'Evêque, la Sorbone y avoit trois quartiers de Vignes d'un côté, & quatre d'un autre, entre Sainte Geneviève & Notre-Dame des Champs, que l'Evêque Régnoul amortit en 1284, avec le Fief de Rossers: le reste composoir encore un clos de Vignes en 1399, & bien que le tout tînt au clos du Chardonnet, heanmoins ce n'en étoit point une piece.

Par des Chartes du Tresor de Saint Victor, il paroit que les Peres de la

Doctrine Chrétienne, & la rue des Morfondus en font partie.

Près de-là il y avoit un autre vignoble nommé Moustard, sur sequel on 2 pris la grande rue du Fauxbourg Saint Marceau : tout proche étoit le clos de Sainte Geneviève, jusqu'en 1356, ou environ, il sut attaché à l'Abbayie Sainte Geneviéve & aux murs de l'Université, où les Religieux venoient par une porte qu'ils avoient dans les murailles, & qui peut-être subsiste encore entre la porte Saint Jaques & celle de Saint Marceau. En 1218, ou à peu près, ils furent obligés d'en aliener une partie, pour terminer quelque differend survenu entre eux & Philippe le Bel. Il fallut en 1290, que le Roi leur donnât sept arpens de vignes ou environ qui tenoient à ce clos, avec les douze muids & demi de vin qui en provenoient tous les ans. De plus, la Justice haute, moyenne, & basse, & tous les droits des maisons & des terres assises hors la porte Saint Marceau. Enfin, dans un autre dénombrement fait en 1474, il est parlé d'une piece de quatorze arpens de vignes entourée de murailles, appellée le clos de Sainte Geneviéve, & attachée aux murs de l'Université, avant qu'on y fit des fossés. Presentement ce clos avec toutes les vignes du voisinage dont j'ai fait mention, n'en est pas seulement détaché depuis la prise du Roi Jean, mais il est plein de rues & de maisons qu'on y a bâties depuis peu:

9000

# LES FAUXBOURGS SAINT JAQUES ET S. MICHEL.

# LE CLOS LE ROI.

I je n'ai pû retrouver les autres clos de vignes, compris anciennement dans les Fauxbourgs Saint Victor, & Saint Marceau, en recompense, j'ai presque tous ceux des Fauxbourgs Saint Jaques & Saint Michel.

En 1300, Philippe le Bel donna à Guillaume d'Evreux Grennetier de Paris, seize arpens de vignes en une piece plantée dans le clos le Roi, avec plusieurs autres choses que je dirai ailleurs; le tout pour quarante livres patisis de tente.

Les Religieux de Saint Jaques du haut-Pas y acheterent six arpens de vignes pour bâtir un Hopital que Philippe de Valois amortit en 1335.

Le Maître & les Freres de Saint Jaques en 348, promirent à l'Evêque Foulques une queue de vin de mere goute, au lieu de la moitié des dixmes de ce clos qu'ils lui devoient à cause de cet Hopital & de leur Eglise: & quoique par le discours de du Breul, il semble que le Commandeur & les Freres de Saint Jaques du haut Pas payassent tous les ans à la Sainte Chapelle treize muids & demi de vin pour leur Hopital assis dans une partie de ce clos, & même qu'il paroisse qu'on n'en peut pas douter après les Arrêts qu'il allegue, prononcés, dit-il, en 1364, 1402, & 1434. Neanmoins parce qu'il ne les rapporte pas, je n'assurerai rien, & ne nierai pas non plus que ce Commandeur ne les recneillit, soit dans le clos le Roi, soit aux environs, ou ailleurs.

Mais je sai fort bien qu'en 1558, Claude Roussignol Chapelain des Chapelles Saint Michel & Saint Louis de la basse Chapelle du Palais, étoit obligé de fournir tous les ans treize petits muids & demi de vin vermeil, de mere goute, pour la célebration des Messes de la Sainte Chapelle, & qu'une partie du clos le Roi étoit annexée à son Benesice; car j'en ai le Titre entre les mains. J'y trouve que pour la commodité publique, on l'avoit alors traversé d'une rue qui venoit de la porte Saint Michel à Notre-Dame des Champs, sans y avoir sait de murailles, ni songé seulement à l'en recompenser; mais qu'Henri II en ce tems-là lui permit de bailler à rente à des particuliers une partie du reste du clos le Roi, à condition d'y saire des maisons pour accroître son revenu.

De dire si le clos le Roi tenoit au clos Drapelet, & au clos Entechelier, & si Philippe le Bel avoit quatre arpens de vignes dans l'un & dans l'autre, je ne voudrois pas toutesois l'assure, quoique je croye; mais jassurerai bien que le clos de la Sorbone & un autre arpent & demi de vignes étoient près de là, avec trois autres quartiers de vignes vers la potte, qui appartenoient encore à Philippe le Bel.

# LE CLOS DES POTERIES.

E l'autre côté vers le Fauxbourg Saint Marceau, se rencontroit le clos des Poteries, appellé quelquesois le clos des Métairies La Sorbone y avoit trois quartiers de vignes que l'Evêque Renoul amortit en 1384. On tient que de ces vignes, ou de celles des environs, ont pris leur nom les rues des Vignes & des Poteries qui s'entretiennent au Fauxbourg Saint Marceau, & au Fauxbourg Saint Jaques. Certainement la derniere marque l'assiette du

clos des Poieries: pour l'autre, je ne dis rien, elle nous apprend seulement qu'on l'a ouverte à travers des vignes; & de plus, quelques Titres de Sainte Geneviéve portent que ce vignoble subsissoir encore en 1407, sans saire savoir le tems qu'on a commencé à le couvrir de rues & de maisons.

## LE CLOS AUX BOURGEOIS.

E clos aux Bourgeois & celui des Jacobins étoient au commencement du Fauxbourg Saint Michel près la potte, de part & d'autre de la rue d'Enfer: l'un descendoit jusqu'au Fauxbourg Saint Germain, l'autre jusqu'au

Fauxbourg Saint Jaques.

Ce clos aux Bourgeois est un Fief qui appartient à Sainte Geneviéve & à la grande Confrerie. Les Religieux de Sainte Geneviéve ne sauroient dire de qui ils tiennent ce qu'ils ont : le President Machaut veut que la grande Confrerie soit redevable de ce qu'elle y a à la pieté de Saint Louis. Philippe le Hardi l'amortit avec tous les biens de la grande Confrerie. Il consiste en une piece de quatorze à quinze arpens, & aujourd'hui est composé des maisons de devant la porte Saint Michel; d'une partie de celles de la rue d'Enser, & du parc du Palais d'Orleans: & de sait, Gaston de France Duc d'Orleans a reconnu de nos jours qu'un bout du parc de son Palais en relevoit. Son nom vient apparemment du Parloir aux bourgeois, situé du tems de nos peres sur les murs de l'Université derrière les Jacobins, & si près de ce Fief, qu'il en saisoit partie, dont il n'a été déraché qu'en 1356, durant la prison du Roi Jean, sorsqu'on sit des sossée en ce quartier-là. Outre ce nom ici, il a été encore appellé le clos Vigneroi, ou le lieu dit Vigneroi en 1343, le clos Saint Sulpice en 1431, & depuis, l'Horel de Bourges.

En 1536, il tenoit à un champ qui servoit de Marché aux Chevaux pendant la Foire Saint Germain; l'Hotel-Dieu y avoit un moulin à vent & un pressoir, nommé le moulin & le pressoir de l'Hotel-Dieu. Je ne dirai point d'où il a pris les noms de Vigneroi, de l'Hotel de Bourges: pour celui du clos de Saint Sulpice, s'il ne vient pas des vignes du Territoire de Saint Sulpice dont le raisin se devoit pressurer au pressoir Gibar, qui étoit un autre nom qu'on donnoit au pressoir de l'Hotel-Dieu, je ne saurois dire d'où il l'a pû

tirer.

# LE CLOS DES JACOBINS.

E clos des Jacobins étoit un clos de vigne comme les autres: il doit fon nom aux Jacobins qui de tout tems en ont été les proprietaires, & contenoit neuf arpens, ou depuis quelques années on a fait les rues de la Madeleine, de Saint Thomas & de Saint Dominique, avec plusieurs maifons particulieres, la plúpart, grandes & bien bâties. On croit qu'anciennement il venoit jusqu'aux murs de l'Université, & qu'il en sut détaché quand on sit des sossés à la prise du Roi Jean; qu'auparavant les Jacobins y entroient, ainsi que les Cordeliers saisoient dans leur clos par une porte de communication saite dans les murailles. Il sut ruiné assurément en 1356, avec celui des Cordeliers & les Fauxbourgs circonvoisins, ainsi que j'ai dit déja bien des sois.

François I permit aux Jacobins en 1546, de la bailler à cens & rentes à divers personnes, à condition d'y faire des maisons & des rues.

En 1549, Paul III, nomma les Abbés de Sainte Genevieve, & de Saint

# 166 HISTOIRE ET ANTIQUITÉS.

Magloire, avec l'Official de Paris, pour le vendre, au cas que ce fut l'avantage du Couvent: quatre mois après il fut vendu au plus offrant & dernier encherisseur.

Charles IX & Henri IV confirmerent cette vente en 15633 & 1603. Toutes les fois que les Commissaires députés parle Roi à la recherche des droits Domaniaux en la Chambre du Tresor, ou leurs semblables, ont sais les maisons qui composent ce clos, pour satisfaire aux subventions, ou autrement, nos Rois, & sur tout Henri le Grand en 1604. Leur ont commandé d'en donner main-levée aux Jacobins. Depuis, par divers Atrêts le Parlement les y a maintenu dans les droits, tant de cens & rentes, que de lods & ventes qu'on leur disputoit; & ç'a toujours été vainement qu'on a entrépris de les y troubler, presentement cela leur vaut de rente jusqu'à trois ou quatre mille francs.

# LES FRANCS MUREAUX.

E clos de vignes, ou Territoire des Francs Mureaux, est le plus célebre de tous. Il étoit au Fauxbourg Saint Jaques, & au Fauxbourg Saint Michel, près de Notre-Dame des Champs, vers le lieu où on a fondé depuis

le Couvent du Port-Royal.

En 1256, & au commencement du quatorzième siècle, il se nommoit Murelli: dans une Charte de l'an 1158, que j'ai tirée du Tresor des Chartes de la Chambre des Comptes, par la faute des Copistes ou autrement, il s'appelle Murallia, Muralia, & Muraltia, & il prenoit l'épithete de francs, parce que ceux qui y demeuroient, étolent exempts ou francs de Tailles, de subventions, de gens de cheval, d'aller à la guerre, de tous impôts, subsides, & autres droits, que nos Rois exigeoient alors, & ont éxigé longtems depuis, tant des Parisiens que de leurs autres Sujets.

Quelques Titres anciens sont voir que c'est Louis le Gros qui leur avoit accordé ces franchises; d'ailleurs qu'ils ne devoient au Roi que six deniers, & un muid de vin par an pour chaque quartier de vigne; & qu'enfin ayant perdu leurs Chartes sous Louis le Jeune, ce Prince à leur priere les renouvella en 1158, non sans avoir juré auparavant & protesté tant eux

que ses Sergens que ces demandes étoient raisonnables.

En 1256, Henri Sous-Chantre de Notre-Dame, vendit à Julienne des Champs & à sa fille un quartier de vignes qui lui appartenoit là, à condi-

tion d'y bâtir.

Philippe le Bel en 1300, y avoit plusieurs masures qui lui devoient onze muids & demi de vin, & qu'il bailla à rente, comme j'ai déja dit, avec beaucoup d'autres choses à Guillaume d'Evreux Grennetier, & à Nicolle sa femme, pour quarante livres Parisis tous les ans, dont il sit don en 1306 à Galerant le Breton son Echanson, & Concierge du Palais, & à Pernelle sa femme leur vie durant, laquelle rente depuis en 1309, & 1313, il leur permit d'employer à la sondation d'une Chapelle à Notre Dame, & d'une autre à la basse Sainte Chapelle, sous l'invocation de Saint Michel, Saint Pierre, Saint Paul, & Saint I. ouis. Faute de savoir ceci, au reste, du Breul a dit hardiment, que les Francs Mureaux consistoient à un Fies appartenant à Saint Louis; qu'il le donna à la Sainte Chapelle, lorsqu'il y sonda la Chapelle Saint Louis, & de Saint Michel; qu'on y bâtit treize maisons, & que ceux à qui elles appartenoient devoient chacun un demi muid de vin de mere goute.

Mortier ajoûte, que les Habitans de francs Mureaux étoient obligés de demander la permission de vendanger au Chapitre de la Sainte Chapelle, & de venir querir au Palais les muids de leur Eglise destinés pour y mettre les







# HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

ceinte de murailles sous Henri II; l'autre appellée la voirie sainte Geneviève, par ce qu'elle saisont partie du Territoire de sainte Geneviève, tenoit aux terres de l'Aumonerie de cette Abbayie & aux Gobelins, & se rencontroit entre saint Victor & Coupeaux: deux arpens de terre en saisoient toute l'étendue. Les Religieux de sainte Geneviève la louerent en 1549 à Jean de Cambrai, pour en tirer de la pierre, à condition qu'il leur en sour-niroit la quatrième partie.

La mauvaise odeur de tant de voiries, sur-tout de celle où les Bouchets portoient leurs boyaux, infecta long tems saint Victor, & tout le Fauxbourg: on avoit beau s'en plaindre, cela ne servoit de rien; tant qu'ensin Henri II en 1557, qui par bonheur étoit venu à saint Victor, ayant sent la puanteur de cette voirie, ordonna qu'elle seroit sermée de murailles, de même que l'ancienne.

## FAUXBOURG SAINT MARCEAU.

A U bas du Fauxbourg saint Marceau étoit la Ville de Loursine, dont j'ai parlé. Vers le milieu la Ville Neuve d'Orleans, qui regnoit le long d'une rue du Fauxbourg saint Victor; nommée la rue d'Orleans presentement. On donna à ce quartier là le nom de Ville - Neuve d'Orleans, parce qu'auparavant c'étoit l'espace qu'occupoit l'Hotel d'Orleans, que les Ducs d'Orleans ont eu long tems au Fauxbourg saint Marceau.

#### FAUXBOURG SAINT GERMAIN.

A U Faubourg saint Germain il y avoit une Garenne près de l'Abbayie, & des Tuilleries vers le College des Quatre-Nations. De tout tems la Garenne a été appellée la Garenne de saint Germain des Prés. En 1315, elle tenoit aux environs de la Foire & de la rue des Boucheries.

A l'égard des Tuilleries, les unes en 1368 étoient derrière l'Abbayie saint Germain, vers l'Hopital saint Pere, ou la Charité; le reste derrière l'Hotel de Nesle, ou le Collège des Quarre Nations, & compris dans le séjour de Nesle; c'est-à dire, dans les jardins de l'Hotel de Nesle, ou de Jean de France Duc de Berri.

Mais c'est trop s'arrêter dans des lieux vagues & dans des vignes; c'est asser mesurer leurs clos & leurs arpens : imitons le Theatre qui sans miracle change de face, quand il lui plast; de tant de seps saisons des bâtimens, & de leurs espaces, des vûes, asin que ce tableau soit plus dans son jour, & que toutes ses parties se presentent à la vûe sans consusion. Distinguons le tems & disons quand chacune a commencé, soit rues, Eglises, Colleges, Palais, maisons, & autres édifices : car par ce moyen nous découvrirons mieux le tems que l'Université a été bâtie.

# image not available

# HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

& de plus, en 1261, établit les Freres Sacs, au lieu même où vinrent les Augustins en 1293, & où depuis ils ont toujours demeuré.

Après la mort de saint Louis, Marguerite de Provence sa veuve, sit

faire l'Hopital saint Marcel.

En 1286, Philippe le Hardi fonda l'Hopital saint Jaques du Haut-Pas. Trois ans après, on mit les Cordelieres du Fauxbourg saint Marceau en possession des maisons de Galien de Pises leur Fondateur.

Les Carmes en 1317, surent transportés à la Place Maubert du lieu où sont à present les Celestins.

Des Bretons fonderent la Chapelle saint Ives en 1348.

Enfin les Carmelites, les Jesuites du Noviciat, les Carmes Déchaussés, les Religieux de la Charité, les Petits Augustins, les Religieuses du Val de Grace, & du Calvaire, les Feuillantines, & les Peres de la Doctrine Chrétienne, se sont établis au commencement du siècle dans les Fauxbourgs de l'Université. Les autres Monasteres en bien plus grand nombre encore, n'ont été fondés que depuis peu.

Voila pour les Eglises.

A l'égard des Colleges, voyés ce qui suit

# 

# FONDATION DES COLLEGES DE PARIS.

#### LA SORBONE.

E plus ancien & le plus célebre, est celui des Théologiens, qui porte le nom de Sorbone. Saint Louis l'institua l'an 1252, par le conseil de Robert de Sorbone son Aumônier & Confesseur, Chanoine de Cambrai, lequel contribua beaucoup à la dépense Les plus renommés Docteurs en Théologie ont fait le cours de leurs études en ce College. On y tient des disputes générales les Vendredis depuis le vingt-neuf Juin jusqu'au mois de Novembre. Les Bacheliers y disputent, lorsqu'ils sont leurs Tentatives & Vesperies. Le Pape Clement VI, dit le Cardinal de Rouen, avant son Pontisicat, sut Proviseur de cette Maison, de laquelle il sit bâtir l'Eglise, par le moyen des Indulgences & Pardons qu'il y octroya; & Jean Armand du Plessis, Cardinal de Richelieu, autre Proviseur de la même Maison, l'augmenta, & l'embellit depuis de plusieurs beaux édifices.

#### DE CALVI.

Robert de Sorbone commença la fondation du College de Calvi, lequel on appelle encore la petite Sorbone de fon nom. Il en acquit le lieu & les maisons de Guillaume de Cambrai, Chanoine de faint Jean de Moresne en Dauphiné; & le droit d'y pourvoir de Regens en demeure jusqu'à present à ceux de Sorbone.

#### LES BERNARDINS.

Mathieu Paris dit que les Moines de l'Ordre de Cîteaux, appellés vulgairement Bernardins, ont obtenu du Pape Innocent IV en 1244, permifion d'ériger des Ecoles & Colleges dans Paris en 1246. C'est pourquoi ils acquirent par échange de l'Abbé & des Religieux de saint Victor un fond en la rue du Chardonnet, où ils instituérent sous le Regne de saint Louis le College surnommé des Bernardins, pour un certain nombre d'étudians.

Le Pape Benoît XII, natif de Tolose, qui avoit été de leur Ordre, sit

Le Pape Benoît XII, natif de Tolose, qui avoit été de leur Ordre, sit commencer le bâtiment de leur grande Eglise l'an 1336, & après lui Guil-

laume le Blanc Cardinal, Religieux du même Ordre, le continua jusqu'au Portail, augmentant le College d'une Bibliotheque & de scize écoliers pour étudier en Theologie. Guillaume du Vair Garde des Sceaux, Evêque & Comte de Lisieux, y est enterré.

# DE PREMONTRE.

L'Abbé & le Couvent de Premontré acheterent en 1255, au mois de Juin; de l'Abbesse de saint Antoine neus maisons dans la rue des Etuves, devant l'Eglise des Cordeliers, où ils bâtirent un Collège pour leurs Religieux, lequel sur accru de quelques édifices l'an 1286, & depuis peu l'on y a commencé une Egsise, qui n'est point même achevée.

#### DE CLUNI.

L'an 1269, Ives de Vergi, Abbé de Cluni, fonda au dessus de sa rue de Sorbone un autre College pour les Religieux de son Ordre, appellé vulgairement le College de Cluni, sit saire les murailles qui l'environnent, le refectoire, la cuisine, le dortoir, la moitié du cloître. L'Eglise sut construite par Ives de Chasant son neveu & successeur en l'Abbayie, avec l'autre moitié du cloître, le chapitre & la bibliotheque: & Jaques d'Amboise aussi Abbé de Cluni, sit réparer depuis le même College. Plusieurs Illustres y sont enterrés; entre autres, Jean Raulin Doyen de saint Denys de Nogent le Rotrou.

#### DES DIX-HUIT.

Devant la porte de l'Hotel-Dieu proche le Parvis de Notre Dame, il y a une grande maison, où étoient logés, entretenus, & instruits dix huit pauvres écoliers. A raison de quoi elle est appellée la maison des Dix-buit. Mais depuis ils surent transserés au-dessus de la rue de Sorbone, devant celui de Cluni, nommé le Collège des Dix-huit, ou de Notre-Dame.

# DU THRESORIER DE NOTRE-DAME.

Guillaume de Saona, Trésorier de l'Eglise de Notre-Dame de Rouen, fonda l'an 1269, un autre Collège en la rue de la Harpe pour vingt-quatre écoliers, dits Boursiers, douze grands, & douze petits, lequel a retenu le nom du Thresorier de Notre Dame.

# DE HARCOURT.

Le Collège de Harcourt, assis en la même rue de la Harpe, composé de deux Hotels, vis-à-vis l'un de l'autre, sur commencé l'an 1280 par Raoul de Harcourt, lors Chanoine de Notre-Dame de Paris & Archidiacre de Coûtance, Chancelier en l'Eglise de Baïeux, ensin grand Archidiacre de Rouen, & le destina pour de pauvres étudians de ces quatre Diocétès. Depuis Robert de Harcourt, Evêque de Coutance, son frete, l'acheva, & Guillaume Bauffeti Evêque de Paris en consirma l'établissement en 1312. C'est le principal Collège de la Nation de Normandie, où doivent être douze Théologiens & vingt-huit étudians en la Faculté des Arts.

#### DES CHOLETS.

Jean Cholet Evêque de Beauvais, Cardinal & Legat en France, avoit laissé par testament en 1289, un legs de 6000 livres pour être employé à la guerre d'Arragon, si elle continuoit; mais Gerard de saint Just & Evrard de Noïentel executeurs de sa volonté, le convertirent en achat de

# HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

quelques maisons près l'Eglise saint Etienne des Grès, lesquelles ils érigerent en College, sous le titre de Maison des pauvres écoliers, & depuis il a pris le nom de son Fondateur, & a été appellé College des Cholets. Jean le Moine Cardinal & Legat en France, en sit les statuts, & l'augmenta de quatre Commandes majeures, lesquelles il ordonna être desservies par quatre Chapelains, deux de la Ville de Beauvais, & deux d'Amiens,

#### DU CARDINAL LE MOINE.

Le même Cardinal Jean le Moine acheta l'an 1302, l'ancien domicile des Freres Hermites de saint Augustin, aboutissant d'un côté à la rue saint Victor, & de l'autre au bord de la Seine, où il établit un autre College, qui a été nommé du Cardinal le Moine. Il y sit construire une Chapelle en laquelle il a été enterré, & auprès de lui André le Moine son frere, Evêque & Comte de Noyon.

# NAVARRE.

Jeanne Reine de France, Comtesse Palatine, de Champagne & de Brie, femme de Philippe le Bel, sonda en 1304, le Royal College de Navarre, autrement dit de Champagne, en la Montagne sainte Geneviéve, pour l'entretien & instruction de trois sortes d'écoliers, savoir vingt Théologiens, trente Philosophes, & vingt Grammairiens. C'est le plus grand & le plus beau College de l'Université. Sur le Portail on voit les statues du Roi Philippe & de la Reine, & au frontispice de l'Eglise, il y en a trois autres, saint Louis, Nicolas de Clemengis, & Jean Textor ces deux derniers sont inhumés dans la Nes.

#### BAIEUX.

Le College de Baïeux assis rue de la Harpe, sut sondé l'an 1308, par Guillaume Bonnet Evêque de Baïeux pour douze étudians du Diocése du Maine & d'Anjou, en reconnoissance de ce qu'il étoit né dans l'un, & avoit appris les belles lettres dans l'autre.

#### LAON ET DE PREELLES.

Gui de Laon, Chanoine de l'Eglise de Laon & Trésorier de la sainte Chapelle de Paris, & Raoul de Preelles, Secretaire de Philippe le Bel y établirent un College au bas du Mont saint Hilaire l'an 1313, pour les pauvres étudians de Laon & de Soissons. Mais peu de tems après, quelques differends s'émûrent entre les Boursiers qui contraignirent les Fondateurs à le partager en deux; de forte qu'à ceux du Diocése de Laon échûrent les corps d'Hotel qui regardoient la rue du clos Bruneau, dite maintenant de Beauvais, où fut ordonné l'ancien College de Laon; & ceux du Diocése de Soissons eurent les maisons assisses du côté de la rue des Carmes, appellées le College de Preelles: auquel lieu Raoul de Preelles, Sire de Lizi, & Jeanne du Chaftel sa femme instituerent de plus deux Chapelainies l'an 1324. Puis Gerard de Montaigu, Avocat du Roi en sa Cour du Parlement, Chanoine des Eglises de Paris & de Reims, ayant legué aux Boursiers du College de Laon sa propre maison, nommée l'Hotel du Lion d'or, aboutissant d'une part au Mont sainte Geneviève, & de l'autre en la rue des Carmes, ils y allerent établir leur demeure l'an 1340. Ce dernier Collège est celui qui a retenu le surnom de Laon jusqu'à present.

#### DE BEAUVAIS.

Tean de Dormans Cardinal, Evêque de Beauvais & Chancelier de France ? acquit l'an 1365, des Maîtres, Chapelains, Procureurs, & Boursiers de l'ancien College de Laon la maison que Gui de Laon leur avoit donnée, comme il a été remarqué ci-dessus, & y établit un autre College sous le titré de Dormans, autrement dit, de Beanvais, lequel il augmenta de plusieurs autres bâtimens. La premiere fondation fut de douze Boursiers sur le Bourg & Paroisses de Dormans. La seconde de cinq autres, par lettres de l'an 1371; & trois ans après il y en ajoûta sept, desquels il voulut que trois sussent pris des Villages de Bisseux & d'Athi dans le Diocése de Reims, s'ils se présentoient. Missile de Dormans, aussi Evêque de Beauvais, & Chancelier de France son neveu, sit construire la Chapelle à l'honneur de saint Jean, en laquelle il institua quatre Boursiers Chapelains pour y faire le service, & y fut enterré après sa mort avec Guillaume de Dormans Archevêque de Sens son frere. Leur Tombeau se voit au milieu du Chœur en marbre noir avec les statues de cuivre des deux Evêques. Aux deux côtés de la Chapelle il y a six autres statues de pierre, qui representent trois Hommes & trois Dames issus de la même famille. Les Hommes, sont Jean, Bernard, & Regnaut de Dormans. Les femmes, Jeanne Beauder, Jeanne de Dormans & Yde de Dormans.

## MONTAIGU.

Gilles Aiscelin Archevêque de Rouen, issu de la famille des Seigneurs de Montaigu en Auvergne, acheta en 1314, une place proche sainte Geneviéve du Mont, en laquelle il set bâtir un College appellé quelque tems des Aiscelins, & depuis de Montaigu. Ce premier édifice tombant en ruine, sur tétabli l'an 1388, par Pierre de Montaigu Cardinal, Evêque de Laon, & agrandi par Louis de Montaigu son neveu & heritier en 1392. Jean Standonc Brabançon, Docteur en Theologie, & Seigneur de Villette, qui en étoit Principal, le répara encore l'an 1480, & y institua l'Ordre des pauvres écoliers, nommés vulgairement Cappettes, à cause des manteaux qu'ils portent, saits en sotme de cappes à l'antique.

#### NARBONNE.

Le Collège de Narbonne assis près de celui de Baseux rue de la Harpe, sui fondé l'an 1317, par Bernard de Farges Evêque de Narbonne, en saveur de neus Boursiers natifs de sa province Ambland Cerene Jurisconsulte, y ajoûta en même tems un Chapelain 3 & depuis, le Pape Clement VI, originaire de Limousin, qui par dispense y avoit été Boursier en sa jeunesse, multiplia leur nombre jusqu'à vingt. Pour l'entretien desquels il unit à ce Collège le Prieuré rural de Notre-Dame de Marcelle voisin de la Ville de Limous au Diocese de Narbonne, outre celui de sainte Marie Madeleine, que le premier Fondateur y avoit déja donné.

#### DU PLESSIS.

Geoffroi du Plessis, Notaire du Pape Jean XXII, & Secretaire de Philippé le Long, destina en 1322 son Hotel situé rue saint Jaques pour faire un College de quarante étudians, sous le titre de saint Martin; mais depuis, s'étant rendu Religieux en l'Abbayie de Marmoûtier, dont il donna une partie aux Moines de ce lieu pour se retirer quand ils viendroient étudier à l'aris, cette partie qui a été appellé le College de Marmoûtier, l'autre moitié prit le nom de College du Flessis, qui lui est demeuré jusqu'à present.



#### DE BOURGOGNE.

Jeanne de Bourgogne Reine de France & de Navarre, Comtesse d'Artois & de Bourgogne, veuve de Philippe le Long, à l'exemple de Jeanne de Navarre mere de son mari, sonda près de l'Eglise des Cordeliers le College de Bourgogne, de son nom. L'édifice sur commencé de son vivant. Mais étant prévenue par la mort en 1330, avant que de l'achever: elle laissa pour Directeurs Pierre Cardinal de saint Clement, Nicolas de Lyra, & Thomas de Savoye, Chanoine de Notre-Dame, ses Conseillers & Confesseurs ordinaires. Ordonnant par sa dernière volonté, que son Hotel de Nesse, bâti à Paris sur vendu, afin que du prix en provenant, on accomplit cette sondation, pour l'entretien de vingt pauvres écoliers natiss de Bourgogne, qui étudieroient en Logique, & science naturelle.

## D'ARRAS.

L'an 1332, le College de saint Vaast, autrement dit, d'Arras, sut confiruit près la Porte de saint Victor par Nicolas le Candrelier Abbé du Monastere de saint Vaast, pour certain nombre de pauvres étudians du Payis d'Artois.

#### DES LOMBARDS.

André Ghini natif de Florence, Evêque d'Arras, fonda près saint Hilaire en College en saveur des écoliers d'Italie, vulgairement appellé des Lombards, ayant associé avec lui, pour l'accomplissement de sa sondation, trois Seigneurs d'Italie; l'un de la Cité de Pistoye, l'autre de la Cité de Modene, & le troisséme de celle de Plaisance: lesquels tous ensemble instituerent en ce College onze Boursiers l'an 1332.

#### DE TOURS.

Etienne de Bourgueil Arthevêque de Tours, sit édisser l'an suivant 1333, en la rue Serpente, le Collège de Tours avec une Chapelle, pour un Principal & six Boursiers de la Province de Touraine.

#### DE TORCI, DIT DE LIZIEUX.

Gui de Harcourt, Evêque de Lisieux, legua par son testament l'an 1336, une somme de deniers pour sonder l'entretien de vingt quatre écoliers Artiens: & d'autant qu'ils n'avoient aucun College établi, il leur laissa d'abondant une autre somme pour payer le louage d'une maison, laquelle ils choissirent en la rue des Prêtres, près l'Eglise sant Severin. Mais depuis, cette sondation sur unie & incorporée au College de Torci, dit de Lisieux, construit par trois freres de l'illustre Maison d'Estouteville. Le premier, sur Guillaume d'Estouteville, Evêque de Lisieux, qui en 1414, députa les maisons par lui acquises près sainte Geneviève, pour faire un College nommé Torci, auquel y avoit douze Théologiens & vingt quatre Artiens. Estout d'Estouteville, Abbé de Fescamp son frere & executeur de son testament, accomplit ce dessein l'an 1422, auquel Colard d'Estouteville, Chevalier, Seigneur de Torci contribua pareillement de ses biens; & par Arrêt de la Cour de Parlement le College sut appellé de Torci, dit de Lisieux.

#### L'AVE MARIA.

Celui de l'Ave Maria près l'Eglise Saint Etienne du Mont, sut sondé l'an x334 par Jean de Huban Conseiller du Roi, & Président en la Chambre des Enquêtes, lequel ordonna qu'il y auroit un Maître, dit Principal, un Chapelain & six Boursiers, natifs du Village de Huban en Nivernois, ou des circonvoisins.

### D'AUTUN.

Pierre Bertrand, Cardinal & Evêque d'Autum, natif d'Annonai au Diocése de Vienne, érigea en la rue de Saint André des Arcs un autre College appellé de son nom le College du Cardinal Bertrand, autrement d'Autun, auquel il établit l'an 1341 un Principal, un Proviseur Chapelain, & quinze Boursiers, dont cinq étudiroient en Théologie, cinq en Decret, les autres cinq en Philosophie. Oudard de Moulins, Conseiller du Roi & Président en la Chambre des Comptes, y en ajoûta depuis trois autres pris du Payis de Bourbonnois, par son testament de l'an 1398. La Chapelle est dédiée à Notre Dame, & sur le Portail se voyent les statues de deux Cardinaux, l'une du Fondateur, l'autre de Pierre Béttrand son neveu Evêque d'Arras.

## DE MIGNON aujourd'hui DE GRAMMONT.

Jean Mignon, Archidiacre de Blois en l'Eglise de Chartres & Conseiller du Roi, acheta l'an 1343 plusieurs maisons contigues, tenantes à l'ancien Hotel de Vendôme, lesquelles il destina pour la sondation du Collège, qui a porté long-tems le nom de Mignon. Mais étant mort avant l'execution de son entreprise, Michel Mignon Secretaire du Roi son neveu, l'essecution de stit bâtir la Chapelle à ses frais. Ce Collège sur résormé en 1539, par Jean le Veneur, Cardinal, Evêque de Lisieux & Grand Aumonier de France & l'an 1584, le Roi Henri III le donna à perpetuité à l'Abbé de Grammont en échange du Prieuré du Bois de Vincennes, qui dépendoit de son Abbayie. Au moyen de quoi le premier nom du Collège sur changé en celui de Grammont, & les douze Boursiers seculiers qui y étoient, réduits à huit Religieux de cet Ordre envoyés pour étudier.

#### DE CAMBRAI.

Le College de Cambrai, dit, des Trois Evêques, voisin de l'Église de Saint Benoît, sur sondé en 1348, par les executeurs testamentaires des Trois Evêques; à savoir, Hugues de Pommare Evêque de Langres, Hugues d'Arci Evêque de Laon, puis Archevêque de Reims, & Guillaume d'Auxonne Evêque de Cambrai.

#### SAINT MICHEL.

Il y a un College en la rue de Biévre, nommé le College de Saint Michel, de Chanac & de Pompadour, d'autant que Guillaume de Chanac Evêque de Paris, Patriarche d'Alexandrie, de la famille de Pompadour en Limosin, l'institua en l'honneur de Saint Michel environ l'an 1342 pour des pauvres étudians de sa patrie. Depuis, un autre Guillaume de Chanac Evêque de Mende, leur legua la somme de cinq cens livres, avec plusieurs Livres, pour être enchainés en la Bibliotheque, & à son exemple Bertrand Cardinal de Sainte Potentiane, Patriarche de Jerusalem, leur donna aussi cinq cens livres, avec une maison assise en la grande rue du Fauxbourg Saint Marcel, appellée encore la maison du Patriarche.

Tome II. BBb



# 378 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

# DE BONCOURT, ET DE TOURNAL

Pierre de Boncourt ou Becourt Chevalier, natif de Terouenne, fonda le College qui retient son nom, près de la Porte Saint Marcel, en faveur des écoliers du Diocese de Terouenne, qui seroient Sujets du Roi de France, non du Comte de Flandres. Ainsi le porte le Contract de sa fondation passé l'an 1353, par lequel il donna la nomination des Boutsiers aux Abbés de Saint Bertin & du Mont Saint Eloi. Tout joignant est celui de Tournai, duquel on ne sait point la premiere érection.

# DE JUSTICE.

Jean de Justice, Chantre en l'Eglise de Baïeux, Chanoine de Notre-Dame de Paris, & Conseiller du Roi, ayant acquis plusieurs maisons en la rue de la Harpe, au-dessus de Saint Côme, ordonna par son Testament de l'an 1353, qu'elles sussent converties en un Collège: ce que ses executeurs accomplirent l'année suivante, & s'appelle le Collège de Justice, du nom de son Fondateur.

#### DE BOISSI.

Le College de Boissi su érigé en l'an 1359, par Etienne de Boissi, natif de Boissi le-sec au Diocése de Chartres, de quelques maisons que Godessoi de Boissi son oncle & lui avoient achetées derriere l'Eglise de Saint André des Arcs, pour y entretenir un Principal, dit Recteur ou Mastre, un Chapelain & douze écoliers seculiers étudians, trois en Théologie, trois en Droit, trois en Logique ou Philosophie, & trois en Grammaire.

#### DE MAISTRE GERVAIS.

Gervais Chrestien, natif de la paroisse de Vendes en l'Evêché de Baïeux, Chanoine des Eglises Cathedrales de Baïeux & de Paris, premier Médecin & Physicien de Charles V, ayant acheté plusieurs maisons ès rues d'Erembourg - de - Brie & du Foin, derrière les Mathurins, il les convertit l'an 1370, en un College pour vingt-quatre écoliers de son Pays, lesquels il divisa en deux communautés; savoir, de Théologie & des Arts. Celle des Artiens, composée de douze Boursiers & d'un Principal; celle des Théologiens de huit étudians en la Faculté de Théologie: de deux en Médecine, & d'un en Droit, ausquels Charles V en ajoûta depuis deux en Mathématique: Ce College porte les titres de Maître Gervais Chrestien, & de Notre-Dame de Baïeux.

### DE DAINVILLE.

Le College de Dainville situé devant l'Eglise de Saint Côme, sut sondé en 1380, par Michel Dainville Chanoine & Archidiacre de Noyon, Conseiller du Roi Charles V, tant en son nom que comme executeur des testamens de Gerard Dainville Evêque de Terouenne, puis d'Arras, & enfin de Cambrai, & de Jean Dainville, Chevalier, Seigneur de Bruyeres & d'Assanvillier, Maître d'Hotel du même Roi Charles V. Il y doit avoir douze étudians ou Boursiers, y compris le Principal & le Procureur.

#### DE CORNOUAILLE.

Galeran Nicolas, dit de Greve, natif de l'Evêché de Cornouaille en la basse Bretagne, donna commencement à un autre College assis en la rue du Plâtre, qui retint le surnom de Cornouaille. Car il y institua les cinq

premiers Boursiers l'an 1380, & à son imitation Jean de Guyseu, Docteur en Médecine, Chanoine des Eglises de Paris, de Nantes, & de Cornouaille, y en ajoûta cinq autres, outre lesquels il donna aussi sa maison, où est à present le College.

#### FORTET.

L'an 1391, Pierre Fortet Chanoine de Notre-Dame de Paris, ordonna pareillement que l'érection d'un College sut faite de ses biens, pour un Principal & huit étudians, quatre de Paris & quatre d'Aurilhac en Auvergne, où il avoit pris naissance. De quoi il laissa la direction à Messieurs du Chapitre de Notre-Dame, qui l'an 1397, acheterent de Louis, dit le Listenois, Seigneur de Montaigu en Auvergne, le lieu où ils établirent le College appellé de Fortet, vis-à-vis de celui de Montaigu. Jean Beauchesne, Notaire du Chapitre, & Grand Vicaire en l'Eglise de Paris, l'augmenta de trois Boursiers l'an 1556, lesquels il voulut être pris du Village de Corselles, ou des Ensans-de-Chœur de Notre-Dame: & Nicolas Warin Abbé de Brenne, autresois Principal de ce College, y en sonda encore deux l'an 1578, en saveur du Village de Curla.

#### TREGUIER, LEON, KAIREMBERC.

Le College de Treguier voisin de celui de Cambrai, sut établisan 1400, par Guillaume Coetmean, Chantre de l'Eglise Cathedrale de Treguier, & l'an 1470, on y annexa celui de Lem, autrement dit de Kairemberc, mais ils ont eté démolis entierement en 1610, pour la construction d'un nouveau College Royal.

#### DE REIMS.

Gui de Roye Archevêque de Reims, ayant acheté en 1412 de Philippe de Bourgogne Comte de Nevers & de Rethel, l'ancien Hotel de Bourgogne, assis au Mont saint Hilaire, il le convertit en un College surnommé de Reims, auquel il sonda quelques Bour es ou Pensions, assecées à certain nombre d'écoliers de sa Province. Mais en 1418, les Anglois entrés à Paris par la saction du Duc de Bourgogne, le pillerent & ruinerent tellement, qu'il demeura desert jusqu'en 1443, que Charles VII pour le retablir, y unit le contigu du College de Rhetel, érigé par Gautier de Launoi, Chevalier, en saveur des pauvres écoliers du Pays Rhetelois. Il y annexa aussi quatre Bourses sondées par Demoiselle Jeanne de Bresles, pour quatre étudians de la Comté de Porcean, & la Cour du Parlement consistma le tout en 1444.

#### DE COQUEREL.

La basse cour de l'Hotel de Bourgogne sussitif étendue que contient à present le College de Coquerel, ainsi appellé du nom de Nicole Coquerel, natif de Montreul sur Mer, Bachelier en Théologie, Prevôt & Chanoine de Notre-Dame d'Amiens, lequel y sit bâtir une maison, où il tint quelque tems de petites écoles.

#### DE LA MARCHE ET DE WINVILLE.

Le Collège de la Marche & de Winville a eu deux Fondateurs, qui lui ont donné ces deux titres. Le premier, fut Guillaume de la Marche Prêtte, licencié en Droit Canon, Chanoine de Toul en Lorraine, lequel institua en sa maison, dite l'Hotel d'Amboise, au bas de la Place Maubert, un Principal, un Procureur, six étudians, dont quatre seroient pris de la Ville de la Marche au Duché de Bar, ou des lieux les plus proches, & les deux autres de Tome 11.

9....

#### 180 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S.

Rosiers-les-Salines. Quelques-uns ont écrit qu'en ce lieu il y avoit eu le College de Constantinople, lequel étant tombé en ruine, Guillaume de la Marche l'acheta par décret, afin d'y établir sa fondation. Quoi qu'il en soit, Beve de Winville sonda peu après un second College au-dessous de celui de Navarre en son propre domicile, nommé l'Hotel de Janville, où il constitua six Bourses pour six écoliers pris du Bourg de Winville, proche saint Mihel en Loraine. Ce qui occasionna les autres, dont l'habitation étoit sujette aux débordemens de la Seine de se venir joindre à eux, & pour leur union & reglement il y eût des statuts faits en 1423, par lequel il sut ordonné que le College s'appelleroit de la Marche & de Winville. Richard de Wassebourg Archidiacre de Verdun, a écrit amplement de ces deux Colleges, la petite & la grande Marche reduits en un. Auquel il remarque avoir vêcu dès sa jeunesse tant Boursier, Procureur & Regent, que Principal, environ trente années.

#### DE SEES.

George Langlois Evêque de Sées, laissa des moyens à Jean Langlois son frere executeur de son testament pour bâtir le Collège de Sées assis rue de la Harpe, lequel sur achevé en 1427. Il doit y avoir huit Boursiers, quatre de l'Archidiaconé de Passars au Diocése du Mans, & quatre de l'Evêché de Sées.

#### DE LA MERCI.

Le quinzième Mai l'an 1520, Alain Seigneur d'Albret donna une place & masure assise près saint Hilaire, faisant portion de son Hotel d'Albret, à Nicole Barrière, Religieux & Vicaire Général de l'Ordre de Notre-Dame de la Merci, Bachelier en Theologie, lequel y construisit le Collège de la Merci, pour loger & retirer les Religieux de cet Ordre, qui viendroient étudier à Paris.

#### DU MANS.

Les executeurs restamentaires de Philippe de Luxembourg Cardinal, Evêque du Mans, fonderent l'an 1526 le College du Mans, au lieu où é oit auparavant l'Hotel de ce Prélat, suivant sa derniere volonté.

#### SAINTE BARBE.

La Maison dite de sainte Barbe, ayant été acquise par Robert du Gast Docteur & Prosesseur en Droit, il l'érigea en College l'an 1556, pour un Principal, un Procureur, un Chapelain & quatre jeunes étudians, dont l'un doit être natif de la Neuville d'Aumont en l'Evêché de Beauvais, le second de la Paroisse de saint Nicolas des Allois-le-Roi près Poissi, & les deux autres de celle de saint Hilaire du Mont à Paris.

#### DES JESUITES.

Guillaume Duprat Evêque de Clermont en Auvergne, jetta les premiers fondemens du College des fesuites. Voyant qu'ils avoient obtenu des Lettres d'Henri II, asin de s'établir en cette Université, il les transfera du College des Lombards, où ils s'étoient logés petitement, en son propre Hotel de Clermont en la rue de la Harpe: depuis il leur legua aussi par testament

DELA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. 38r diverses sommes, dont ils acheterent en 1563, un autre Hotel situé rue saint Jaques, appellé la Tour de Langres, auquel lieu ils bâtirent un College surnommé par eux de Clermont, en mémoire de leur premier bien-sacteur, & l'an 1582, Henri III y posa la premiere pierre de la Chapelle.

#### DES GRASSINS.

Pierre Grassin Seigneur d'Ablon, Conseiller en sa Cour du Parlement, legua en 1569 trente mille livres pour la construction & dotation d'un College affecté pour les pauvres de la Ville de Sens: suivant quoi Thierri Grassin Avocat en la même Cour, sieur de Tremont, commis à l'execution de ce legs, acheta l'année d'après plusieurs places & maisons rue des Amandiers, où il sit construire le College qui porte le nom des Grassins.

#### LES ECOLES PUBLIQUES.

O UTRE ces Colleges il y avoit des Ecoles publiques dans Paris.
Savoir:

L'Ecole des Quatre Nations rue du Fouare, près l'Eglise saint Julien-le-Pauvre, en laquelle se faisoient les leçons publiques en Logique, Physique & Métaphysique pour ceux de chacune Nation. D'où vient que Petrarque

en plusieurs endroits de ses écrits, loue cette rue du Fouare.

L'Ecole de Droit bâtie en 1415, au dessus du College de Beauvais, sous le titre d'Ecoles Dochorales, grandes, premieres & secondes Ecoles de Decrets. Elles furent réparées de murailles en 1464, & par une inscription gravée dans l'une des vitres d'icelles, on apprend que Miles d'Iliers Docteur en Droit, Evêque de Chartres qui mourut l'an 1493, la sit faire l'an vingthuitième de sa Regence.

L'Ecole de Médecine en la rue de la Bucherie, destinée pour l'exercice de cette Faculté, sur bâtie en 1472, dans une maison acquise des Chattreux, & depuis elle a été accrue à diverses sois de quelques autres Maisons

voilines.

En 1109, Guillaume Champeaux avoit fondé une Ecole de saint Victor, située où Messieurs de saint Victor sont placés.

En 1182, il y avoit plusieurs Ecoles des Juiss, au rapport de Bejamin. En 1187, il y avoit à saint Thomas du Louvre une Ecole pour cent soixante pauvres Prêtres, sondée par Robert Comte de Clermont.

En 1203, Etienne Beiot ou Belot, & sa semme Ada ont donné un arpent de terre, près le Cimetiere saint Honorat, pour établir le Collège des Bons-Ensans, ou treize pauvres à la Porte de saint Vistor; ensin une Chapelle obtenue par l'Evêque de Paris en 1257.

En 1209, Jean de Matha a fondé un Ordre, Asinorum, parce qu'ils voyageoient sur des ânes, & non sur des chevaux, nommés Mathurins.

François I en 1531, à la follicitation de Guillaume Budé Maître des Requêtes de son Hotel, & Jean du Bellai Cardinal Evêque de Paris a établi (selon Bellesorest) à Paris douze Lecteurs publics en Langues Latine, Grecque & Hébraïque, en Mathématique, Philosophie, Art Oratoire, & Medecine, dont avoit entrepris de dresser un Collège, où toutes les Sciences & les Langues devoient être enseignées gratuitement, auquel il eût donné cent cinquante mille livres de revenu annuel pour la nouriture de six cens écoliers & l'entretien des Professeurs lisant ordinairement en ce Collège. Mais les gueres continuelles qui l'occuperent, l'en empêcherent, & Henri II son fils ne put accomplir ce dessein. Cependant il ordonna

#### 382 HISTOIRE ET ANTIQUITES

que les Colleges de Cambrai & de Treguier, devant saint Jean de Latran pour lors sans exercice, seroient destinés aux Professeurs Royaux. Ensin Henri IV ayant augmenté le nombre des Professeurs, avoit eu dessein d'y bâtir un College Royal; mais la mort l'empêcha de l'achever. Marie de Medicis n'abandonna pas une si belle entreprise; car elle sit commencer le bâtiment, auquel Louis XIII son sils mit la premiere pierre le vingt-huit Août 1610. L'on vit un des côtés achevé avec beaucoup de promptitude : le reste n'a pas été conduit à sa persection.

# 

#### CIMETIERES ET HOPITAUX.

ONTRE saint Hilaire autrefois il y a eu un Cimetiere pour enterrer les Habitans des environs.

De tout tems il y en a eu un autre devant saint Benoît, au commencement de la rue saint Jean de Latran, & qui de nos jours a été transporté derrière le College Royal: & de ces deux Cimetieres, du Boulay & du Breul n'en disent mot.

Ils ne parlent point non plus, ni pas un autre, de ce que je vas rapporter, & qui pourtant ne marque pas moins le progrès de l'Université que la charité de nos ancêtres.

Sous Philippe de Valois, cinq Hopitaux y furent fondés. Le premier, destiné pour les Pelerins, & autres passans, étoit dédié à Saint Jaques du Haut-Pas. Les autres, pour les pauvres semmes veuves, âgées & de bonne vie, étoient épars çà & là, en diverses rues, dans des maisons qu'on avoit achetées exprès. L'un de ceux-ci s'appelloit l'Hotel-Dieu des Parcheminiers, dont nous ne savons autre chose, sinon qu'il sut établi dans la rue de ce même nom-là. Un autre étoit dans la rue saint Jaques, vis-à-vis celle des Parcheminiers, n'ayant pû découvrir autre chose que sa situation. Le troisséme, avoit été placé à la rue saint Hilaire, pour y loger six bonnes semmes. Enfin le dernier & le plus considerable, comme étant destiné à servir de retraite à vingt-cinq autres semmes, étoit à la rue des Poitevins, & avoit pour Fondateur Jean Mignon, celui là même qui a sondé le Collège Mignon, & Laurent l'Ensant Bachelier en Decret.

Au Fauxbourg saint Victor, près la Halle au vin, se voit la Chapelle d'un fixiéme Hopital, où tous les jours on dit la Messe, & dont les Chartreux ont l'administration.

Au bout du Fauxbourg saint Jaques, Notre Dame des Champs servoit d'Hopital dans le treizième siècle.

Par-delà le Fauxbourg Saint Germain, il y en a eu un qu'on appelloit l'Hopital de la Banlieue.

Dans ce même Fauxbourg-là, ont subsisté long-tems l'Hopital saint Pere, & la Maladerie saint Germain : celui-ci pour des Ladres; l'autre pour toutes sortes de pauvres.

Les Maisons des deux autres Hopitaux, établis près saint Medard, & dans la rue de Loursine sont encore sur pied, l'une est dédié à saint Martial & à sainte Valere; l'autre s'appelloit l'Hotel-Dieu-saint-Marcel; mais on n'en sait pas davantage.

De notre tems a été ruiné un Hopital fondé le siécle passé pour les personnes atteintes du mal de Naples, & bâti sur le bord de la Seine, vers le pont des Tuilleries.

Bissestre que Louis XIII avoit commencé avec un magnificence Royale pour les pauvres soldats estropiés, est demeuré imparfait, & seroit peut-être tombé en ruine, si ce n'étoit qu'on l'a uni à l'Hopital Général.

# 

#### PALAIS ET AUTRES DEMEURES REMARQUABLES.

N est encore à savoir quand sur bâti le Palais des Thermes de la rue des Mathurins : cependant à juger de l'ouvrage par sa maniere, on

l'attribue aux Romains, & non point à d'autres.

Quelques uns se sont mis en tête, que Gannelon, ce neveu imaginaire de Charlemagne, si sameux dans l'Histoire pour sa trahison, logeoir dans l'Hotel de Hauteseuille, bâti du tems de nos ancêtres, au lieu même où est la rue Hauteseuille. A present on prend un édifice, autresois appellé le Parloir aux Bourgeois situé près des Jacobins, contre les murs de l'Université, pour un lieu où les Bourgeois s'assembloient; mais on ne sait point qui en fat le Fondateur.

Tout le monde croit que saint Sevetin a sait penitence dans un Hermitage qu'il sit à l'endroit même où est l'Eglise qui lui a été dédiée.

Saint Ignace & faint François Xavier ont logé au College de sainte Barbe. Les Ducs de Bourgogne de la seconde & de la troisième lignée, ont eu leur Hotel à la rue de Reims.

Les anciens Comtes de Mâcon logeoient près l'abreuvoir Mâcon, & l'Eglise saint André, & tout de même à la rue saint André, ceux de Sancere, & les anciens Abbés de la Trinité de Vendôme, & de Vezelai.

Il est constant qu'en 1263, le Connétable le Brun demeuroit dans la même rue vers la Porte saint Germain, dans une grande maison, accompagnée de jardinages, à la façon de ce tems-là.

de jardinages, à la façon de ce tems-là.

Mathieu de Vendôme Abbé de saint Denys, & sous saint Louis Regent du Royaume; bâtit près de-là l'Hotel saint Denys pour lui & ses successeurs.

Dans le treizième siècle, les Comtes d'Artois logeoient sur le Quai de la Tournelle, au coin de la rue des Betnardins dans un Hotel qui depuis a appartenu aux Ducs de Bar, & de Loraine de la Maison d'Anjou.

Les Seigneurs de Nesle avoient leur demeure sur le Quai des Augustins, entre la rue de Seine & la rue Dauphine. Gaultier du Chambli Evêque de Senlis, logeoit à la rue saint Etienne des Grès.

L'Hotel des Ducs de Baviere étoit à la rue Bordelle, & anciennement

encore celui des Evêques d'Avranches.

Dans la même rue ont demeuré les Evêques suivans; savoir, Guillaume de Bussi Evêque d'Orleans en 1255; en 1285, Guillaume de Valence Evêque de Vienne; en 1286, Jean Evêque de Vincestre, Guillaume Chanat Evêque de Paris, & Louis II, Duc de Bourbon en 1385, & vers la fin du quatorzième siècle, les Abbés de la Trinité de Vendôme.

A la rue saint Symphorien qui est dans le voisinage, logeoit en 1258 Jaques de Dinant Evêque d'Arras; dans les quatorze & quinzième siècle les Evêques de Langres & d'Auxerre, les Abbés du Bec, de saint Jean des Vignes, & de Chassie demeuroient à la rue saint Jaques, les uns près de la Porte, les autres près de saint Severin, un autre au Collège de Clermont, où sont presentement les Jesuites.

En 1316, Guichard Seigneur de Beaujeu, & Pierre de Savoie Archevê-

que de Lion, avoient leut Hotel dans la rue des Cordeliers.

Le Comte de Forest en 1321, avoit le sien à la rue de la Harpe, vis-àvis la rue du Foin.

En 1326, Hugues de Besançon Evêque de Paris, logeoit à la rue des Amandiers; & dans la rue du Paon en 1340, Raymond Saqueti Evêque de Terouenne, avec les Archevêques de Reims qui y ont encore un Hotel; mais que depuis long-tems ils n'occupent plus.

En un mot pour mettre ensemble tous les Hotels des Grands du tems passé que j'ai déterrés dans l'Université, le Connétable de Sancere logeoit à la rue de l'Hirondelle en 1397: & près de là en 1400, Gerard de Montaigu Evêque de Paris; & ensin en 1423 le Comte d'Eu, & Brande de Chastillon Cardinal & Evêque de Lisieux.

Les maisons que les Abbés de Vezelai, & du Mont saint Michel avoient à

la rue saint Etienne des Grès, surent indemnisées en 1407, & 1511.

Les Evêques de Châlons ont demeuré en 1416, & depuis, à la rue des Chiens.

En 1482, Raoul Dufou Evêque d'Evreux, auparavant & depuis, les Evêques de Nevers avoient leurs Logis à la rue des Amandiers.

Le Comte de Piennes acheta au coin de la rue Gilles-cœur en 1484 la

maison du President de la Driesche.

Philippe de France Duc d'Orleans, fils de Philippe le Valois; Robert III; Comte d'Attois, & le Cardinal Bertrand, ont logé à la rue saint André: les deux premiers près la Porte de Bussi: le dernier à l'autre bout de la rue, au lieu-même où est le Collège d'Autun

Les Connétables de Chastillon & de Sancere ont demeuré à la rue de

l'Hirondelle, & à la rue Pavée.

Les Chanceliers de Luxembourg, Gouges & Poyet, à la rue des Augustins, Simon de Cramault Patriarche d'Alexandrie & Cardinal, sous Charles VI, à la rue Poupée.

Du tems de nos peres, les Archevêques de Rouen avoient leur Hotel à la rue de l'Eperon: les Abbés des Vaux de Cernai à la rue du Foin: les anciens Comtes de Harcourt, à la rue des Mathurins, au coin de la rue des

Maçons, qui subsiste encore en partie.

Enfin nos Rois même ont préféré d'abord l'Université à la Ville: au Fauxbourg saint Michel, ils ont eu le Palais de Vauvert, bâti par le Roi Robert, à ce qu'on prétend; mais qui certainement a été donné aux Chartreux par saint Louis. On tient par tradition que proche de-là, le même Robert avoit fait faire un autre Palais à Notre-Dame des Champs

Tout contre ont logé en 1258, & dans le quatorzième siècle, Jean Duc

de Bourgogne, & les Evêques d'Auxerre.

J'ai déja fait savoir qu'en 1317, Charles de France, frere de Philippe de Valois, avoit une Maison de plaisance au Fauxbourg saint Jaques, au lieumême où est le Val de-Grace.

Au Fauxbourg saint Marceau qui tient à celui ci, saint Louis a eu un Palais, que Marguerite de Provence sa veuve donna aux Cordelieres.

Blanche de Navarre, seconde semme de Philippe de Valois, en avoit un qui, à cause d'elle, étoit intitulé l'Hotel de la Reine Blanche, à la rue du Fer au-Moulin: & Jean Comte de Forest en 1312, & le Comte de Boulogne en 1352, depuis Hugues d'Arcys Archevêque de Reims en 1386, aussi-bien que Mille de Dormans Evêque de Beauvais y demeuroient.

Dans la rue de Bourgogne, les Ducs de Bourgogne de la troisième lignée y avoient leur Maison de plaisance, de même qu'en avoient une dans la rue d'Orleans les anciens Comtes de Flandres, Jean de France Duc de Berri, Louis de France Duc d'Orleans, & Richard Archevêque de Reims, en 1378.

A la rue de Loursine ont demeuré le Chancelier de Gannai, le Maréchal

Boucicault & Robert de Montjeu Evêque de Coûtance.

Les Cardinaux de Gramault & Bertrand, tous deux Patriarches, l'un de Jerusalem, l'autre d'Alexandrie, ont eu leur Maison de plaisance, au Patriarche de la rue Moustard.

On tient que les Evêques de Paris en ont eu une long-tems aux Gobelins.

En 1312. Bruin Comte de la Marche, logeoit dans ce Fauxbourg-là; & même encore en 1318, Pierre de Savoie Archevêque de Lion; mais on ne fait pas l'endroit.

Enfin

Enfin, au Fauxbourg saint Germain, il y a eu deux Hotels de Navarre; l'un en 1291, à la place de la Foire, qui appartenoit à Henri Roi de Navarre; l'autre près la Porte de Bussi, que Jeanne de Navarre, semme de Philippe le Bel, donna pour la fondation du Collège de Navarre.

Pietre de Mornai Evêque d'Orleans, demeuroit dans la rue des Boucheries en 1292, ainsi que Robert troisième Comte d'Artois, avant que de se

revolter contre Philippe de Valois,

Louis Duc de Bourbon, acheta un grand Logis en 1327, devant la porte de l'Abbayie saint Germain, sur les ruines de l'Hotel de Louis bâtard de Bourbon, marié à une fille naturelle de Louis XI, où on a sait la rue Princesse, & la rue Guisarde.

Il n'y a pas bien long-tems, puisque c'est de notre siècle, qu'on a vû loger à la rue de Tournon, Emanuel Philbert de Savoie, les Ducs de Mont-

pensier & Charles de Bourbon, Prince de la Roche-sur-Yon.

Après tant de Palais, d'Hotels, de Colleges, & d'Eglises, qui ne sont que trop voir l'agrandissement magnifique de l'Université, pour en donner eucore une plus parsaite connoissance; disons quelque chose de ses rues:

#### CARCAR CA

#### LES RUES.

N 1202, non sculement il y avoit des Maisons sur la Montagne sainte Geneviève; mais même à la grande rue qui y conduit, où sont les

Boucheries, qui porte le même nom que la Montagne.

Dans la rue de la Bucherie, il y en avoit aussi en 1219, du côté de saint Julien-le-Pauvre; en 1224, à la rue du petit Lion; en 1226, à la rue de Biévre; en 12,0, dans la rue saint Jaques; en 1233, à la rue Judas; en 1238 dans celle des Lavandieres; en 1239 à la rue Moustard; en 1243 à la rue saint Etienne des Grès; en 1245 à la rue du bon-Pui.

J'ai remarqué, si je ne me trompe, qu'en 1246, la rue des Bernardins sut commencée; mais je ne saurois dire quand on sit celle de saint Victor, non plus que les rues Clopin, Charetiere, des Anglois, saint Nicolas du Chardonnet, & Froimantel: je trouve seulement qu'en 1257, Henri Flamand Bourgeois acheta de Regnaut de Corbeil Evêque de Paris, une place du Chardonnet de quelque trois quartiers sur le bord de la Seine, tant en sa censive qu'en celle de Tyron, à la charge dans un an de dépenser cent francs pour la bâtir.

En 1293, à remonter jusqu'en 1252, il y avoit des maisons dans les rues

voilines.

La rue saint Victor, sous Henri I, passoit derriere l'Eglise & le Dortoir; mais pour la commodité des Religieux, on la changea de place. & sut mise au lieu où elle est : ce qui en restoit en 1380, depuis cette Abbayie, jusqu'à sa Salpétriere, s'appelloit le vieux chemin d'Yvti.

Philppe le Bel en 1312, commanda au Prevôt des Marchands de conti-

nuer le Quai de Nesle.

Les Religieux de sainte Geneviève alienerent en 1355, les places qui étoient devant leur Eglise, à la charge de les remplir de maisons.

En 1388, le Receveur du Domaine vendit les places de la rue de la Bu-

cherie, qui étoient sur le bord de la Riviere.

En 1548, & 1549, la Place Maubert, la rue de la Bucherie, & les environs jusqu'à la Tournelle, nétoient que des chantiers, & autres lieux vagues.

L'année suivante, on sit le Quai de Nevers, quatre ans après celui de

saint Bernard, & celui des Augustins en 1560.

Tome II.

C C c

#### 386 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

De plus, les Religieux de saint Germain en 1585, donnerent l'allignement pour bâtir des logis à la rue du Colombier.

On ouvrit la rue Dauphine en 1607, au travers des jardinages & du Cou-

vent des Augustins.

En 1619, le Roi permit à Marsilli de faire des maisons de même symétrie le long du Quai Malaquest, jusqu'à la Porte de Nesle, à condition de payer dix livres Parisis au Domaine du Roi pour chaque maison.

Les adjudicataires du Palais de la Reine Marguerite, près de là ont commencé à le couvrir des logis que nous y voyons, & depuis folliciterent le Roi de leur accorder la permission de bâtir sur le Pont des Tuilleries.

En 1637, les Religieux de faint Germain voulant racheter la Baronie de Cordou, qu'autrefois ils avoient aliéné à vil prix, vendirent cinq mille francs un jardin clos de murs de trois arpens ou davantage, qu'ils avoient à côté de la rue faint Benoît, loué deux cens livres, & non feulement ils fe reserverent douze deniers Parisis de cens par arpent, avec les lods & ventes; mais encore obligerent les acquereurs d'y faire des maisons.

De notre tems en un mot, le Fauxbourg saint Germain s'est tellement agrandi, qu'il peut maintenant entret en comparaison avec toutes sortes de Villes: & de plus, nous avons vû joindre à l'Université Notre-Dame des Champs, saint Medard, saint Marcel, le petit Arsenal, qui du tems de nos

peres passoient pour des Villages.

Ajoûtés à tout ceci qu'en 1624, il fut arrêté qu'on feroit des Fontaines publiques en divers endroits, près de Notre-Dame des Champs, la Potte faint Michel, aux environs de saint Côme, & de saint Benoît, au carresout sainte Geneviève, & vis à-vis les Carmes.

Je parlerai ailleurs de la Place Maubert : mais pour montrer simplement que

tout 'ce qu'on en dit est faux.

Celle de saint Jean de Latran a été saite de nos jours.

On a élargi la rue faint Jaques à diverses reprises.

Le désordre des écoliers a été cause qu'en divers tems, on s'est vû obligé de mettre des portes aux deux bouts de la rue de Sorbone, & de celle du Fouare, & de les tenir sermées la nuit.

S'il est vrai après tout, que dans l'Université il y ait eu une autre clôture que celle que nous voyons, elle ne pouvoit rensermer d'autres lieur publics & sacrés que saint Julien, la Place Maubert, les Carmes, & le Cimetiere des Juiss. Au-delà, avant Philippe Auguste, ce n'étoit que vignobles qui environnoient de tous côtés le Palais des Thermes, saint Etienne des Grès & l'Hopital saint Benoît, ou les Mathurins, avant que l'Université sût ce que nous appellons Université.

Avant Philippe Auguste il portoit le nom de Fauxbourg. Les Colleges, les maisons, & les rues qui y sont, ont commencé sous son Regne seulement, & avec bien de la lenteur; avec chaleur du tems de saint Louis; depuis, avec empressement, tant l'émulation étoit grande, sur-tout pour les

Colleges.

Quant aux Fauxbourgs de l'Université, tantôt ils étoient remplis d'édisces & d'habitans, & lui étoient attachés, tantôt détruits selon le tems & la fortune des Parisiens; maintenant ils sont pleins de monde, si pressés entre eux, que ne se trouvant aucun vuide qui les separe, c'est comme un autre demi cercle qui enserme celui de l'Université. Le Fauxbourg saint Germain lui seul a tant d'étendue; de plus, ses Eghses, ses rues, ses maisons, ses Hotels sont en si grand nombre, & bâti avec une telle magnificence, que je puis dire avoir vû des Villes dans l'Europe aussi grandes; mais pas une si superbe.



#### LES CRASSINS.

R. Cocquerel a restauré ce College, & d'une masse informe, en a fait un assés beau College: entre autres choses, il l'a orné d'un degré en partie de pierre, & en partie de bois, quarré long, qui tourne en quatre branches, sans colomnes, dans le milieu, bordé de balustres.

#### COLLEGE SAINT MICHEL

N Crucifix de carte fait par Pilon, pour des Penitens, qui de son tems faisoient peur à Paris aux petits ensans, & enseignoient aux belles femmes une vie sort penitente & moult exemplaire. Ce Crucifix est trèsbeau; les muscles, les ners, les veines s'y voyent marqués avec autant de soin, que de mignardise: sa tête sur-tout, si bien tombée sur sa poittine, ravit, & je ne vois pas qu'il ait affecté dans les doigts, ni dans les mains cette délicatesse ennuyeuse, que nous trouvons dans presque tous ses ouvrages.

#### CONTROL CONTRO

#### PENITENS.

ENRI III institua la Confrerie des Penitens blancs de l'Annonciation de Notre-Dame aux Augustins: des Penitens bleus de saint Jerôme au College de Marmoûtier: celle du Crucifix des Penitens noirs, au College de saint Michel: celle des gris de saint François à saint Eloi.



# DE LA JUSTICE

des Cours Souveraines, & autres Jurisdictions de Paris.

### DE LA JUSTICE.

OUTES les Justices des Seigneurs sont émanées du Roi, de même que les Fiefs.

Justices & Fiess sont choses distinctes. Fies est un heritage qu'on tient à soi & hommage d'un Seigneur, à la charge de lui prêter serment de sidelité, & de lui rendre certains services en paix, & en guerre.

L'origine des Fiess en France est du commencement de la seconde Race, vers l'an 752, sous le Regne du Roi Pepin, lorsque le Royaume sur purgé des Goths, Visigots, Vandales, & autres Nations barbares.

Quelques uns en ont attribué l'établissement aux Lombards peuple d'Italie,

à cause que les premiers Auteurs qui ont redigé par écrit les Loix séodales, ont été deux Milanois nommés Girard le Noir, & Robert de Norbo, du tems de l'Empereur Frederic I, qui regnoit vers l'an 1160, & que ces Loix ont

été particulierement en vigueur en Italie.

En France les Fiefs peuvent être considerés par raport à trois tems: dans les premiers, ils n'étoient que viagers, donnés à la personne seulement, sujets même à privation durant la vie des possesseurs, & ils s'appelloient Beneficia, c'étoient des Benefices chargés d'un service actuel: ensuite ils surent rendus hereditaires, pour être tenus & possedés, par les donataires à leurs descendans avec clause de reversion faute d'hoirs. De là sont venus les prestations de soi & hommage, les droits & devoirs seodaux, & Seigneuriaux, pour servir d'indemnité aux Seigneurs des droits de nomination qu'ils avoient auparavant à chaque mutation.

Et enfin, sous la troisséme Race de nos Rois, vers l'an 987, ils ont été

rendus patrimoniaux & hereditaires, de même que les autres biens.

Hugues Capet à son avenement à la Couronne, ayant distribué aux Seigneurs du Royaume des terres nobles avec reserve de soi & hommage, à la charge de le servir & de le suivre à la guerre, il leur accorda aussi le droit de Justice haute, moyenne, & basse sur leurs hommes & sujets, & se reserva le droit de ressort; c'est-à dire, les appellations de leurs Juges à ses Officiers.

Ces Seigneurs hauts Justiciers avoient sous eux des moyens & bas Justiciers qui étoient leurs Vassaux & hommes de guerre, tenus de les suivre comme Seigneurs de Fiess, d'où sont venus les termes d'arrieres Fiess, & arrieres Vassaux, d'Hommes liges & non liges. Ces Seigneurs laisserent de même à leurs Officiers les appellations des Justices inferieures : ce sont là les differentes manieres dont les Fiess ont été tenus & possedés en France depuis l'établissement de la Monarchie. Les Fiess les plus qualissés sont les Duchés, Comtés, Marquisats, & Baronies.

Les Duchés & Comtés sont très-anciens, on peut dire qu'ils ont commencé

avec la Monarchie.

Le premier établissement est attribué aux Romains sous l'Empereur Adrien qui vivoit & regnoit l'an 130. On rapporte de cet Empereur, qu'il choisit un nombre de Senateurs pour lui servir de Conseillers qui l'accompagnoient par tout, & il les appella Comtes Compagnons.

Ses successeurs consierent à ces Conseillers d'Etat l'administration de la Justice & la direction des Finances, & en tems de guerre, ils donnerent aux plus experimentés la conduite des troupes, & les nommerent Ducs, Conducteurs, Capitaines.

Dans la décadence de l'Empire qui sut le tems de l'établissement de la Monarchie Françoise, les François conserverent ces Titres de Dignités. Pour s'accommoder à l'humeur des Peuples: & à l'imitation des Romains, ils créérent des Ducs ausquels ils donnerent le commandement des Arm es & le gouvernement des Provinces; ils separerent leurs nouvelles conquêtes en Duchés & Comtés suivant la destination que les Romains en avoient saite.

On remarque trois sortes de Comtes sous la premiere Race de nos Rois, dont les uns avoient l'administration de la Justice, les autres la conduite des Armées, & les troissémes étoient honorés de ce titre, à cause de leur naissance & de leur

merite, fans avoir aucune charge.

Chaque Duc avoit ordinairement sous lui douze Comtes, il s'est trouvé neanmoins des Comtes Gouverneurs de Province, qui s'appelloient indifferemment tantôt Ducs, tantôt Comtes.

Ces Titres d'honneurs étoient donnés par les Rois, souvent à la nomination des Peuples; mais toujours avec la clause de n'en jouir qu'autant qu'il leur plairoit, & à la reserve d'en disposer à leur volonté.

Quant à l'institution des douze anciennes Pairies du Royaume, ceux qui en ont traité ne s'accordent pas. Quelques-uns la font remonter jusqu'à Charlemagne,



mais avec peu d'apparence, puisque dans ce tems-là plusieurs de ces Terres n'étoient point illustrées des Dignités qu'on leur attribue, étant un fait certain que la Flandre ne fut érigée en Comté que quarante-huit ans après le décès de Charlemagne, sur la fin du Regne de Charles le Chauve, en faveur de Baudouin Bras de Fer, qui avoit enlevé Judith de France sa fille, dite la belle veuve d'Edouard Roi d'Angleterre.

Quant aux Comtes de Champagne & de Brie, le docte Pithou dans son Livre premier, met pour le premier Comte hereditaire, Robert Comte de Champagne & de Brie environ l'an 950, sous le Regne de Louis d'Outre-Mer, où il observe que tous ceux qui l'avoient précedé, n'étoient que simples Gou-

verneurs.

A l'égard de la Normandie, elle ne fut érigée en Duché que sous Charles III. dit le Simple, qui commença de regner en 900; & ainsi des autres, à la reserve de la Bourgogne qui auroit pû avoir le Titre de Pairie: c'est pourquoi il y a plus de vraisemblance de s'arrêter au sentiment de Pâquier, qui attribue l'institution des Pairs à Hugues Capet, après la mort de Charles de Loraine son competiteur au Royaume, pour recompenser & attacher davantage à son service ceux qui lui avoient été fideles, & qui avoient contribué le plus à sa nouvelle conquête.

Dans la suite des tems, ces grandes Terres & Seigneuries ont été réunies à la Couronne, & nos Rois ont érigé des Terres particulieres & Duchés avec le Titre de Pairie, & à leur Sacre & Couronnement ils se sont sait assister de ces nouveaux

Pairs par representation des anciens.

Le Roi Charles IX, & Henri III, ont ordonné par Edit qu'aucunes Terres ne pourroient être érigées en Duché & Pairie, qu'elles n'eussent au moins avec leurs annexes 8000 mille écus de revenu, & sans la charge expresse de réunion à la Couronne, faute d'hoirs mâles.

Les autres Fiefs titrés ont été reglés de même.

Les Marquisats doivent être composés de trois Baronies, & six Châtellenies

unies & tenues du Roi à un seul hommage.

Les Comtés de deux Baronies & trois Châtellenies unies, ou une Baronie & fix Châtellenies unies & incorporées. Les Baronies de trois Châtellenies unies ensemble.

Les Châtelleniesdoivent avoir haute, moyenne, & basse Justice, avec droit de prééminence ès Eglises qui sont dans leur Terre.

On suivra dans ce chapitre le même ordre qu'on a tenu jusqu'à present, de marquer dans chacune Election, ce qui s'y trouve qui a rapport au Titre.

On commencera par les Cours & Justices de Paris.

On rapportera ensuite les Baillages, & Siéges Présidiaux; les Prévôtés, & autres Justices Royales: on parlera des coutumes qui les regissent & gouvernent; de leurs ressorts, & des Magistrats qui ont de la réputation & du talent.

Ensuite des Elections, Greniers-à Sel, Maréchaussées, des Maîtres des Eaux &

Forêts,& des Capitaineries Royales des chasses.

On observera les Terrestitrées, les Duchés, Comtés, Marquisats, & autres terres de grande mouvance, le nombredes Fiefs à peu près qui en relevent, les familles distinguées, les Justices des Seigneurs, & enfin le nombre des Gentilshommes qui se trouvent dans chaque Election.



#### JUSTICES DE LA VILLE DE PARIS.

Ly a dans la Ville de Paris un Parlement, le premier du Royaume; une Chambre des Comptes, une Cour des Aides, un Grand Conseil; un Bureau des Finances, une Chambre du Domaine, appellée ci devant Chambre du Thresor, & qui y est unie, une Cour des Monnoies, une Jurisdiction des Eaux & Forêts à la Table de Marbre du Palais, la Connétablie & Maréchaussée de France, l'Amirauté, le Baillage du Palais, le Châtelet qui est la Justice ordinaire de la Ville, Prévôté, Vicomté de Paris, une Election, le Grenier-à Sel, une Jurisdiction de l'Hotel de Ville, un Siége de Justice des Juges & Consuls, une Chambre à l'Arsenal, & une Jurisdiction de la Varenne du Louvre.

#### DU PARLEMENT.

E Parlement de Paris sut institué en 753, par Pepin, pour avoir l'administration de la Justice, & connoître des assaires civiles & criminelles par appel des Juges ordinaires & en dernier ressort entre particuliers. Tous les Pairs du Royaume, tant Ecclesiastiques que Seculiers, assisticient au jugement qu'il rendoit : c'étoit une Cour ambulante, qui servoit près de la Personne du Roi, & le suivoit par tout dans ses voyages.

Elle sut rendue sedentaire à Parispar le Roi Philippe se Bel en 1302, lequel établit le Siège de cette auguste Compagnie dans son Palais, & la divisa en deux Chambres, l'une pour connoître des affaires ses plus importantes, qui sur appellée Grand'Chambre, & l'autre Chambre, fut nommée Enquête.

Messire Jean Boutiller Conseiller, qui vivoit du tems de Charles VI, par son Testament du seize Septembre 1402, rapporté en sa Somme Rurale, fait mention de ces deux Chambres du Parlement, & dit que la Grand'Chambre étoit composée de quatre Présidens, dont l'un étoit appellé le Premier, & de trente Conseillers, quinze Clercs & quinze Laïcs, & la Chambre des Enquêtes, de quarante Conseillers, vingt quatre Clercs, & seize Laïcs; il decrit la forme dont on usoit au jugement des procès, & à faire les Arrêts, qui est changée depuis. Cette distinction de Conseillers Clercs & Laïcs dont les Cours du Parlement sont toujours composées, procede de l'ancienne forme des Parlemens généraux, qui ne se tenant qu'en certains tems, suivant qu'il étoit ordonné par le Roi, les Princes & les principaux Seigneurs du Royaume y étoient appellés, & y assisticient pareillement les Evêques, les Abbés & les plus illustres Gens d'Eglise; & les Parlemens particuliers ont été établis à l'instar des Parlemens généraux, & les representent.

Dans les anciens tems, le Ressort du Parlement s'étendoit par tout le Royaume, étant le seul; mais depuis la création des autres Parlemens, on leur a donné à chacun un Ressort convenable, & celui de Parisa été reservé sur les provinces de l'Isle de France, la Beauce, la Sologne, le Berri, l'Auvergne, le Lionnois, Forêts, Beaujolois, le Nivernois, le Bourbonois, Mâconois, le pays d'Aunis, & Rochelois, l'Anjou, l'Angoumois, la Picardie, la Champagne, le Maine, le Perche, la Brie & la Touraine.

Toute la Généralité est du Ressort du Parlement.

Le Parlement de Paris est appellé la Cour des Pairs, tant parce que les Ducs & Pairs sont du Corps du Patlement où ils sont reçûs; & prêtent serment, que parce que toutes les Terres érigées en Duchés & Pairies, qui sont les premiers Fiess de la Coutonne, & les plus hautes Dignités de l'Etat y ressortissent immédiatement.

Il est composé aujourd'hui d'un Premier Président, neus Présidens à Mortier, quatorze autres Présidens par commission, cent quatre vingt deux Confeillers, & de plusieurs autres Officiers, qui sont distribués en dix Chambres; savoir, la Grand'Chambre, la Tournelle civile, qui a cessé d'être tenue depuis quelques années, la Tournelle criminelle, cinq Chambres des Enquêtes, & deux Chambres des Requêtes du Palais.

La Grand'Chambre est composée de Mr le Premier Président, de quatre Présidens à Mortier, trente Conseillers, dont douze sont Clercs, les Maîtres des Requêtes au nombre de quatre ont séance & voix délibérative en la Grand'

Chambre, & les Conseillers d'honneur ont aussi cette prérogative.

La Grand'Chambre connoît des appellations verbales qui sont portées au Parlement des Juges de son Ressort, des matieres du Domaine, des Droits de la Couronne, des causes des Ducs & Pairs, & autres affaires d'importance dont elle a l'attribution,

La Grand'Chambre du Parlement de Paris connoît seule de la Regale qui est un Droit de la Couronne privativement à tous les autres Parlemens de France, en consequence de l'Ordonnance du Roi Louis XI, du dix-neuf Juin

1464.

La Tournelle civile étoit composée d'un Président à Mortier, de six Conseillers de la Grand'Chambre & de quatre Conseillers de chacune Chambre des Enquêtes qui y servoient tour à tour pendant trois mois: elle connoissoit des appellations en matieres civiles jusqu'à la somme de mille livres, ou de

cinquante livres de rente.

La Tournelle criminelle est composée de quatre Présidens à Mortier, de neuf Conseillers Laïcs de la Grand Chambre, & de cinq Conseillers de chacune Cambre des Enquêtes qui y servent tour à tout pendant trois mois. Les Conseillers de la Grand Chambre y servent six mois : elle connoît de toutes les appellations criminelles, excepté de celles des Gentils-hommes & autre personnes d'Etat, qui doivent être jugées à la Grand Chambre.

Les cinq Chambres des Enquêtes sont composées chacune de deux Prési-

dens & 28 Confeillers.

Et les deux Chambres des Requêtes du Palais, de deux Présidens & de quinze Conseillers.

Les Enquêtes connoissent des appellations des procès par écrit, pour juget

si bien ou mal il a été appellé en la Cour.

Les deux Chambres des Requêtes du Palais sont du Corps du Parlement. Elles connoissent de toutes les causes personnelles, possétioires & mixtes entre les Officiers Commensaux de la Maison du Roi, ou autres, qui ont droit de committimus.

Il y a encore les Requêtes de l'Hotel, composées des Maîtres des Requêtes qui ont pareille connoissance des causes des Officiers privilegiés qui jouissent du droit de committimus, ensorte que ces Officiers ont le choix de plai-

der aux Requêtes de l'Hotel, ou aux Requêtes du Palais.

Les Charges des Présidens des Enquêtes & des Requêtes ne sont que des commissions qui sont possedées par des Conseillers, & lorsque le Parlement est assemblé, & qu'il marche en céremonie, ils ont rang avec Messeurs de la Grand'Chambre, suivant un Reglement du Parlement du premier Septembre 1677, qui porte qu'aux Assemblées publiques, les Présidens des Enquêtes & des Requêtes marcheront avec les Conseillers de la Grand Chambre, & seront seulement précedés par deux Conseillers, dont l'un sera Titulaire, & l'autre sera Honoraire.

Il y a dix huit Substituts du Procureur Général, quatre Greffiers en Chef Civils, Secretaires du Roi, servans par quartier.

Un Greffier Criminel, Secretaire du Roi.

Quatre Notaires Secretaires du Roi à la Cour du Parlement. Un premier & principal Commis au Greffe Civil du Parlement.

#### DE LA VILLE DE PARIS. Liv. VIII.

Un premier & principal Commis pour le conscil de la grand'Chambre &

des Gressiers aux audiances & conteils des autres Chambres.

Les Habits de céremonie de la Cour de Parlement sont pour les Présidens le Manteau d'écarlate souré d'hermine, & le Mortier de velours noir

Le premier Président porte deux galons d'or à son Mortier à la disserence des autres Présidens à Mortier qui n'en ont qu'un au haut du Mortier.

Les Conseillers, Avocats & Procureurs Géneraux du Parlement ont la Robe d'écarlate & le chaperon rouge fourré d'hermine.

Les Greffiers en chef portent la Robe rouge avec l'épitoge.

Le Greffier criminel & les quatre Secretaires de la Cour portent la Robe

Le premier Huissier porte la Robe rouge avec un bonct d'or.

Le premier Président & les Présidens à Mortier sont conduits dans le Palais par les Huissiers, la baguette en main, & quand ils sortent les Huissiers marchent devant eux jusqu'à la Sainte Chapelle.

Anciennement tous les Evêques de France avoient séance ordinaire &

voix déliberative au Parlement.

L'Archevêque de Paris a conservé cet honneur ; il est Conseiller né du Parlement, ils prennent encore la qualité de Conseiller du Roi en ses Conseils.

L'ouverture du Parlement se sait le lendemain de la saint Martin, par une Messe solemnelle qui est célebrée par un Evêque dans la grande Sale du Palais qui est ornée pour cette céremonie, où tous Messieurs les Presidens & Conseillers assistent en Robes rouges.

Le Parlement continue ses séances jusqu'au huit Septembre jour de la Nativité de Notre-Dame; & pendant les vacations il se tient une Chambre qu'on appelle des vacations, qui connoît des causes qui requierent celerité,

& des affaires criminelles.

### DU GRAND CONSEIL.

E Grand Conseil étoit dans son origine le seul Conseil des Rois où se traitoient les affaires les plus importantes de l'Etat.

Les grands Officiers de la Couronne, & les Chefs des Cours superieures prenoient par honneur la qualité de Conseiller du Roi en son Grand Conseil;

depuis ils ont pris celle de Conseiller en ses Conseils.

La Jurissicion du Grand Conseil, s'étend par tout le Royaume sa competence est de connoître des évocations, reglemens de Juges, nullités & contrarietés d'Arrêts, de la conservation & Jurissicion des Présidiaux & des Prévôts des Maréchaux, des Benesices consistoriaux, Archevêchés, Evêchés, Abbayies, & des Prieurés conventuels, & de tous autres benesices qui sont à la nomination, présentation, & collation, ou autres dispositions du Roi, à la reserve de la regale, dont la connoissance appartient à la Grand'Chambre du Parlement. Il connoît aussi des droits qui appartiennent au Roi sur les Eglites Cathedrales & Collegiales, des Indults des Cardinaux & autres Prelats du Royaume, de l'Indult des Officiers du Parlement de Paris, des contraventions aux privileges des Secretaires du Roi, des appellations de la Prevôté de l'Hotel, & de plusieurs évocations concernant les personnes, biens & privileges des grands Ordres du Royaume, comme Clugni, Cisteaux, Prémontré, Grammont, la Trinité, le Saint-Esprit, Fontevrault, & l'Ordre de saint sean de Jerusalem.

Il connoît des immunités & franchises des Ecclesiastiques & de plusieurs évocations sur différentes matieres en vertu d'Arrêts du Conseil qui lui en

renvoye la connoissance.

DD4

Tome II.

#### HISTOIRE ET ANTIQUITES

Le Roi Charles VIII en 1497, fixa le nombre des Conseillers au Grand

Conseil à dix-sept, & un Procureur Géneral.

Le Roi Louis XII en 1498, les augmenta jusqu'à vingt, & rendit cette Compagnie semestre, laquelle a depuis été augmentée par les Rois ses Successeurs.

Elle se trouve aujourd'hui composée; savoir:

D'un premier Président.

Huit Présidens, servans quatre par semestre.

Deux Avocats Géneraux qui servent aussi par semestre.

Un Procureur General,

Douze Substituts.

Un Greffier en chef.

Quatre Secretaires de la Cour créés en 1635.

Deux Greffiers principaux commis; savoir, un pour l'Audiance, & l'ausure pour la Chambre du Conseil.

Un Greffier garde sacqs.

Un Greffier des présentations & affirmations,

Un premier Huissier.

Vingt autres Huissiers.

Et vingt-trois Procureurs.

La Charge de premier President & celles des autres ont été créés en Charges par Edit du mois de Février 1690. Avant ce tems là, c'étoit des Commissions qui étoient attribuées aux Charges des Maîtres des Requêtes.

Le premier Président & le Procureur General servent toute l'année.

Le semestre des autres Présidens & des Avocats Géneraux commence en Janvier & en Juillet, & celui des Conseillers en Octobre & en Avril.

I es Habits de céremonie du Grand Conseil sont pour les Présidens, la Robe noire de velours, & pour les Conseillers, Avocats, & Procureur Géneraux, le Gressier en Ches & Secretaires de la Cour, la Robe de satin noir.

#### DE LA CHAMBRE DES COMPTES.

L paroît par quelques Regîtres de la Chambre des Comptes, qu'elle fût établie sedentaire à Paris en même tems que le Parlement sous le Regne du Roi Philippe le Bel dans le commencement du quatorziéme siécle.

Dans son premier établissement elle étoit seule dans le Royaume, & elle envoyoit des Commissaires dans les Provinces éloignées, & même au payis de Languedoc pour our les comptes des comptables; ce qui a cessé par l'établissement d'une Chambre des Comptes à Montpellier qui sut sait en 1320, & d'autres Chambres en disserentes Provinces: elle n'étoit alors composée que de deux Présidens, six Maîtres des Comptes & huit Clercs. Des deux Présidens l'un étoit ordinairement Clerc, Archevêque, Evêque, & l'autre Laïc

Nous avons une Ordonnance du six Janvier 1219, qui porte que des huit Clercs, deux devoient tenir les comptes, un le journal pour enregîtrer les affaires, & les cinq autres pour entendre au fait de l'examen des comptes.

Bepuis, Charles IV y ajouta encore deux Maîtres.

Charles VI en 1410, créa deux Correcteurs des comptes qui furent pris du nombre des Maitres, aux mêmes gages, honneurs, & droits, que les Maîtres, & avoient féance au Bureau.

Louis XI établit un second Bureau, créa un troisième Président, & augmenta le nombre des Maitres, ensorte que jusqu'au Regne du Roi François 1, la Chambre des Comptes n'étoit composée que de trois Présidens, douze

Maîtres; & seize Clercs, lesquels furent nommés depuis Audireurs des

Le Roi Henri II donna aux Auditeurs la qualité de Conseiller du Roi. avec voix déliberative, & établit le service de la Chambre des Comptes par semestre.

Son ressort s'étend sur les Généralités de Paris, Soissons, Amiens, Châlons, Orleans, Bourges, Moulins, Poitiers, Limoges, Riom, Lion, Bor-

deaux, Montauban, la Rochelle & Tours.

La Chambre des Comptes a toujours été en grande confideration. Anciennement les affaires plus importantes de l'Etat & des Finances, y étoient déliberées. où assistoient les principaux Officiers de la Couronne & du Parle-ment; les Archevêques, Evêques, Princes, & autres Grands du Royaume y avoient séance; elle a eu l'honneur d'avoir Jaques de Bourbon Prince du Sang, pour premier Président en l'année 1397, plusieurs de nos Rois l'ont honoré de leur presence.

Philippe de Valois pendant son voyage de Flandres, lui laissa son Sceau

& autorité pour la distribution de ses graces.

Il y a seize Maîtres des Comptes, qui ont la pension de Conseillers d'Etat de quinze cens livres, & qui ont droit de prendre la qualité de Conseiller du Roi en ses Conseils.

La Chambre enregître les sermens de fidelité des Archevêques, Evêques, Abbés, & autres pourvus de Benefices de fondation Royale, & des Chefs d'Ordre qui sont sujets au droit de regale, laquelle n'est sermée que du jour de l'enregîtrement; les fruits de ces Benefices pendant la vacance appartiennent au Roi.

Le Roi faint Louis fit don à la Sainte Chapelle de Paris des fruits de ces Benefices vacans en regale, dans les commencemens, pour une année seulement, puis pour deux; ensuite cette jouissance se continua & devint perpetuelle sous les Rois ses Successeurs. Le Roi la retirée, & la remet presentement aux Archevêques, Evêques, & Abbés, aussi-tôt qu'ils ont prêté à Sa Majesté le serment de fidelité, dont ils sont tenus; & pour indemnité, le Roi a uni à la Sainte Chapelle l'Abbayie de saint Nicaise de Reims

qui a environ quinze mille livres de rente.

La Chambre des Comptes reçoit la foi & hommage des Vassaux de Sa Majesté, pour les Terres, Titres, Principautés, Duchés-Pairies, Marquisats, Comtés & Baronies qu'ils possedent. Elle a la garde des aveus & dénombremens de tous ceux de son ressort, même des soi & hommage des Fiefs, Terres & Seigneuries qui sont reçûs par les Trésoriers de France. Elle enregître les Déclarations du Roi, soit pour fait de Guerre, Traité de Paix, Contracts de Mariage des Rois & des Enfans de France, pour leurs appanages, ou autres concernant les réunions & alienations des Domaines, Lettres de naturalité & ammortissemens, legitimation, dons, pensions, gratifications, Lettres d'érection de Duchés - Pairies, Marquisats, Comtés, Baronies, Chârellenies & hautes Justices; ensemble les annoblissemens, confirmations & réhabilitations de Noblesse.

Elle verifie aussi les privileges des Provinces, & des Villes, les Lettres portant permission d'établissemens de foires & marchés, affranchissemens &

Elle connoît, examine & arrête les comptes du Tresor Royal, ceux de la Maison du Roi, des Maisons Royales & ceux de tous les Officiers comptables de son resfort.

On ne peut se pourvoir en matiere civile contre les Jugemens & Arrêts de la Chambre des Comptes, que par révision en la même Chambre, ce qui a été jugé & arrêté par l'Ordonnance de Moulins de l'année 1566; & en matiere criminelle, cette Ordonnance porte que les gens des Comptes sont competans pour l'instruction des procès criminels jusqu'à la torture ex-D Dd ij Tome II.

### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Clusivement, & que dans ces cas les Avocats & Procureurs Généraux, tant de la Cour du Parlement que de la Chambre des Comptes, s'assembleront pour d'un commun accord & avis prendre des conclusions: & que les procès étant portés en la Chambre du Conseil, où se jugent les revisions, ils y seront jugés par un Président du Parlement, cinq Conseillers, ou six au plus, un Président de la Chambre des Comptes, avec cinq Maîtres, ou six au plus. Celui du Parlement y préside avec un Greffier du Parlement, & un Greffier de la Chambre des Comptes, & les Arrêts sont datés de la Chambre du Conseil, & Chambre des Comptes.

Elle est composée aujourd'hui:

D'un premier President.

Douze autres Présidens. Soixante & quatorze Maîtres des Comptes.

Trente - quatre Correcteurs.

Et Soixante & dix-huit Auditeurs.

Un Avocat Général.

Un Procureur Général.

Quatre Substituts de nouvelle création, dont il n'y en a qu'un de pourvû.

Un Contrôleur Général des Restes.

Deux Greffiers en chef.

Un Greffier au plumitif, & deux Commis au Greffe.

Un Garde des livres par commission.

Un premier Huissier.

Trente-deux autres Huissiers.

Trente-un Procureurs.

Trois Receveurs & Payeurs des gages, ancien, alternatif, & triennal. Tous ces Officiers servent par semestre, qui commence en Janvier & Juillet, à la reserve du premier President, & des Gens du Roi qu sont toujours de service,

Les Présidens, Maîtres, Correcteurs, & Auditeurs sont de Robe longue reçûs sur la Loi; ou de Robe courte, s'ils ne sont pas reçûs: neanmoins ils portent tous la Robe longue, & le bonnet, depuis l'entrée de la Reine à Paris en 1660.

Le premier Président & les trois anciens Présidens de semestre demeurent toujours au grand Bureau, & les trois derniers de semestre tiennent le second Bureau.

Les Maîtres servent dans les deux Bureaux alternativement de mois en mois.

Les Habits de céremonie de la Chambre des Comptes sont, sçavoir:

Pour les Présidens, la Robe de velours noir.

Pour les Maîtres des Comptes, la Robe de satin noir.

Pour les Correcteurs, la Robe de damas noir.

Pour les Auditeurs, la Robe de taffetas noir.

Pour l'Avocat & le Procureur Général, la Robe de fatin noir.

Pour les Greffiers, la Robe de damas noir.

Et pour le premier Huissier, la Robe de tassetas noir.

Les enfans de France ont droit d'avoir une Chambre des Comptes dans une des Villes de leurs appanages, laquelle finit dans le cas de reversion de l'appanage à la Couronne faute d'hoirs mâles. Le plus souvent les Seigneurs appanagés sont compter leurs Tresoriers à la Chambre des Comptes de Paris.

#### DE LA COUR DES AIDES.

JUSQU'AU Regne du Roi Jean il ne se trouve point qu'il y ait eu de Juges établis pour connoître des différends qui pouvoient naître au sujet des impositions saites sur les peuples : elles étoient momentanées, elles ne se faisoient qu'à l'occasion des besoins pressans de l'Etat, & elles ces-

soient à l'instant que les necessités publiques finissoient.

Ce fut ce Roi qui ensuite dans une assemblée des Etats Généraux du Royaume, sit une Ordonnance dattée du vingt huit Decembre 1355, pour une levée sixe de droits sur le sel, & d'autres droits d'aides sur les marchandises & denrées qui seroient vendues à raison du huitième demer pour livre, qu'il ordonna être payées sans exception de personne; par laquelle il établit des Juges pour connoître des differends qui pourroient naître à l'occasion de ces impositions; les uns en premiere instance, & les autres en dernier ressort. Elle porte qu'il seroit choisi dans chacun Baillage un Elû de chacun des trois Etats, du Clergé, de la Noblesse, & du tiers Eat, & neus Généraux qui auroient l'autorité sur tous ces Juges, qui seroient aussi choisis & tirés des trois Etats, pour juger par les Elûs des matieres d'Aides en premiere instance, & par les Généraux en dernier ressort les appellations de ces premiers Juges, dont les Jugemens vaudroient comme Arrêts du Parlement, sans qu'on en pût appeller. Voilà l'origine & le premier établissement des Elûs & de la Cour des Aides.

Cette Ordonnance fur donnée un an avant la prison du Roi Jean, elle eut son execution. Les Elûs de chacun ordre furent choisis dans chacun Baillage, & les neuf Généraux furent pris de même des trois Etats avec titre de Sur-intendance. Ces neuf Magistrats ausquels l'administration de la Justice des Eides sur commise, surent; savoir, du Corps du Clergé, l'Evêque de Dol, l'Abbé de Bonneval & Pierre Dragant; du Corps de la Noblesse, le Comte de Forests, le sieur de Renel & le sieur de Loups, & du tiers Etat Humbert de Lyons, Jean de saint Benoît & Maurice d'Espernon.

Cet établissement sut confirmé dans une assemblée des Etats Généraux du Royaume, qui sut convoquée en l'année suivante vers la saint Anaré en 1356, de l'autorité du Dauphin Duc de Normandie, à cause de la reten-

tion du Roi Jean son pere, prisonier en Angleterre.

Le Roi étant de retour en France, en consequence du Traité conclu à Bretigni le vingt-quatre Octobre 1360, consirma par des Lettres patentes, qui furent regîtrées en la Cour des Aides, la Jurisdiction des Eûs & des Grenetiers en premiere instance, & celle des Sur-intendans généraux établis à Paris en dernier ressort, & sans appel.

Le Roi Charles V, lui accorda aussi des Lettres de confirmation. Il y avoit dès ce tems là en cette Cour un Procureur Général & un Greffier.

Il paroît par des Lettres patentes des années 1373, & 1374, qui se trouvent encore à present dans les Regîtres de cette Cour, qu'elle n'enregîtroit alors que les Lettres concernant les impositions seulement.

Le Roi Charles VI donna le pouvoir à cette Cour de changer & réformer les Reglemens concernant les impositions, même d'en faire de nouveaux, si elle le trouvoit necessaire; elle lui accorda la faculté de resormer elle même ses jugemens, en cas de proposition d'erreur, ou de Requête civile, appellant néanmoins avec elle quatre ou six personnes du Conseil du Roi. Elle avoit des lors la connoissance des matieres criminelles, jusqu'à la punition de mort que les Rois lui avoient attribué: & pour marque de cette autorité, & de cette Jurisdiction, elle a dans le Cour du Palais un Poteau avec un carcan, proche l'escalier de la Sainte Chapelle, où se sont

HISTOIRE ET ANTIQUITES

les executions à mort des coupables qui sont punis par Arrêt de cette Cour.

Pour donner à entendre de quelle maniere la Jurisdiction concernant la Finance du Royaume étoit administrée sous le Regne du Roi Charles VI, quoiqu'elle se trouve obscure & incertaine, à cause des guerres civiles, & des entreprises des Princes du Sang, pour en demeurer à ce qui est de fixe & de constant, il faut observer qu'il y avoit alors quatre sortes d'Officiers, qui connoissoient des Finances; savoir, les Trésoriers de France, les Généraux des Finances, les Généraux & les Conseillers sur le fait de la Justice & des Aides.

Les Trésoriers de France au nombre de deux ou de quatre, connoissoient du Domaine de la Couronne, ils en avoient la direction & l'administra-

tion, & ils s'assembloient au lieu où est le Bureau des Finances.

Les quatre Généraux des Finances, les quatre Généraux sur le fait de la Justice, & les Conseillers aussi sur le fait de la Justice au nombre de trois, exerçoient d'abord leur charge conjointement : ils furent dans la fuite divi-

sés; cela paroît par l'Ordonnance de Nanci de l'an 1444.

Les quatre Généraux des Finances avoient leur Chambre particuliere dans le Palais, où le Chancelier alloit quelquefois pour la direction & l'administration des Finances, & où les Généraux & Conseillers sur le fait de la Justice n'avoient point d'entrée; ils rendoient la Justice dans un autre lieu au Palais, près de la Chambre des Comptes, où les Généraux des Finances avoient entrée & voix déliberative. Les Généraux des Finances ont été

depuis unis aux Tréforiers de France.

On a ajouté aux Officiers qui composoient la Cour des Aides un Président. Il paroît par les Regîttes de la Cour des Aides, que sous les Rois Charles V. & VI, les Présidens de cette Cour surent l'Evêque d'Evreux & l'Evêque de Chartres; les Archevêques de Sens, & de Besançon; le Prince d'Albret, cousin germain du Roi, & le Duc d'Orleans frere du Roi. Leurs Lettres de provision se trouvent dans les Regîtres des années 1387, 1388, 1395, 1401, & 1402. L'Evêque de Chartres préfidoit en 1402, & l'Evêque de Troyes en 1460.

Le Roi Charles VII regla le nombre des Officiers de cette Cour par Lettres patentes du 29 Décembre 1470 à huit Officiers; savoir, un Président, qui étoit Louis Raguier Evêque de Troyes, quatre Généraux, & trois Conseillers sur le fait de la Justice, avec un Avocat Général nommé

Violle, un Procureur Général, & un Greffier.

Il transfera la Cour des Aides qui tenoit alors & de toute ancienneté, sa Jurisdiction proche la Chambre des Comptes, comme il est porté par Lettres patentes du vingt-neuf Juillet 1474, au lieu où elle est à present pour la commodité des Avocats, & Procureurs du Parlement qui plaident aussi en cette Cour. Cet endroit s'appelloit auparavant la Chambre de la Reine; cette translation fut autorisée par une Déclaration du dernier Avril 1477. Cet ordre de Jurisdiction dura jusqu'au Regne de François I, qui augmenta le nombre des Officiers de cette Cour. Il créa en 1522 un second Président; & alors Louis Picot de Dampiere Président en cette Cour, prit la qualité de premier Président, & créa aussi un second Avocat Général en 1543, dont Pierre Seguier fut pourvû, & augmenta le nombre des Conseillers.

Le Roi Henri II créa une seconde Chambre en la Cour des Aides par Edit du mois de Mars 1551, en augmenta le pouvoir, & ordonna qu'elle auroit la correction & la punition des Officiers de son corps, qui auroient malversé dans les fonctions de leurs Charges, & pour faire & parfaire leurs procès; qu'elle feroit les Décrets des biens des comptables & redevables au Roi, l'ordre & la discussion de leurs biens, & la distribution du prix & des deniers en provenans. Le Roi voulut rendre cette compagnie semestre: l'Edit en sut scellé; mais il sut à l'instant révoqué par la création de six nouveaux Conseillers.

Le Roi François II ordonna par Déclaration du 23 Décembre 1559, qu'arrivant conflit de Junidiction entre le Parlement & la Cour des Aides, les Gens du Roi de la Cour des Aides confereroient avec les Gens du Roi du Parlement pour le regler, & s'ils ne pouvoient pas s'accorder, un des Prélidens de la Cour des Aides, & deux Conseillers iroient en la Grand' Chambre du Parlement pour conferer; & en cas qu'ils ne pussent pas s'accorder & convenir, le Roi se reserva la connoissance de la matière pour en décider, & éviter par ce moyen les cassations respectives de leurs Arrêts, & les désordres qui n'auroient été que trop fréquens; chaque compagnie voulant maintenir sa Jurisdiction avec autorité.

Lorsque pour les conserences ou autres occasions, il est necessaire que les deux Cours de Parlement ou des Aides s'assemblent, un Président de la Cour des Aides, & deux Conseillers descendent en la Grand Chambre, & y prennent leur place; savoir, le Président à la tête du banc, qui est à la main droite en entrant, & après les Présidens du Parlement, & les Conseillers,

prennent place au Bureau.

Le Roi Louis XIII en 1635, créa la troisième Chambre de la Cour des Aides, & Louis XIV glorieusement regnant, a créé pendant la dernière guerre, dans cette Cour deux Présidens, six Conseillers, & un troissième Avocat Général.

Le Ressort de la Cour des Aides est égal à celui du Parlement, à la réserve de l'Auvergne, qui en sut démembrée en 1551, par le Roi Henri II, qui créa une Cour des Aides pour cette province à Clermont Ferrant; la Xaintonge, & les Elections de Coignac, Saint Jean d'Angeli, & les Sables d'Olonne qui sont du Parlement de Bordeaux, sont du Ressort de la Cour des Aides de Paris.

La Cour des Aides connoît & juge en dernier ressort tant en matiere civile que criminelle, des appellations de tous procès & disserends concernans les Tailles & les Gabelles, cinq grosses Fermes, droits d'entrée & de sortie, octrois des Villes & de toutes autres impositions, de la Noblesse, même du titre quand les privileges sont contestés, de l'enterrinement des Lettres de réhabilitation, à cause de dérogeance à Noblesse; tous disserends entre les Fermiers des droits du Roi, leurs Associés & Cautions, Commis & Interesses; des saisses réelles & décret des biens des comptables redevables à Sa Majesté; & les seuls dépositaires des états des Officiers des Maisons Royales, & Juges de leurs privileges.

Les Parlemens & les Cours des Aides des Provinces ne jugent pas des privileges de ces Officiers, & Mr le Chancelier ne leur accorde leur committimus que sur les extraits qui leur en sont délivrés par le Gressier de la

Cour des Aides.

Elle est à present composée d'un premier Président, sept autres Présidens, quarante six Conseillers, trois Avocats Généraux, un Procureur Général, quatre Gressiers en ches, quatre Secretaires de la Cour, un Gressier criminel, un Gressier des présentations, un Gressier des decrets, & deux principaux commis pour servir aux audiances & expedier les Arrêts rendus par rapport.

Les Habits de céremonie des Présidens sont de velours noir.

Ceux des Conseillers, Gens du Roi & Gressiers en chef sont d'écarlate. Le rang de cette Cour est après le Parlement & la Chambre des Comptes.

### 

#### DES TRESORIERS DE FRANCE.

E tems de l'institution des Trésoriers de France n'est point connu. Il en est parlé dans nos plus anciennes Ordonnances. Leurs fonctions & leur soin principal a toujours été de veiller à la conservation du Domaine de la Couronne.

Leur nombre a été fort différent; tantôt d'un seul, puis de deux, de quatre & de six. En 1310 il n'y en avoit qu'un: il en sur crée un second en 1311; en 1320, il y en avoit quatre. Par une Ordonnance du premier Mars 1388, il est dit qu'il y en auroit trois, dont deux seroient leurs chevauchées, tous les ans, pour voir en quel état étoit le Domaine, & y remedier, & en dresser leurs procès verbaux; & le troisième demeureroit à Paris pour ordonner des deniers qui seroient pardevant le Changeur du Trésor.

Ils furent réduits à deux par Ordonnance du Roi Charles VI, du sept Janvier 1400, qui supprima les Trésoriers de France sur le fast de la Justice, & ordonna que s'il survenoit quelque doute dans les affaires qui étoient en la Chambre du Trésor, qui étoit le lieu de leur Jurisdiction, ces deux Trésoriers de France pourroient avoir recours aux Gens des Chambres du Parlement & des Comptes & appeller des Conseillets de ces Chambres pour les conseiller en ce qu'ils auroient à faire.

Ce nombre a changé plusieurs sois jusqu'en 1450 qu'il sut fixé à quatre par Ordonnance de Charles VII, qui partagea le Royaume en quatre départemens, qui surent nommés d'outre Seine & Yonne, de Languedoui, de Languedoc & de Normandie, dans chacun desquels il sut établi un Tréforier de France.

Cet ordre de Finance a duré jusqu'en 1542 ; que François I par Edit du mois de Décembre établit seize Recettes générales en seize Villes principales du Royaume, & créa en chacune un Office de Receveur général des Finances.

En 1551, le Roi Henri II par Edit du mois de Janvier, créa un Trésorier de France en chacune Généralité pour y résider, avec pouvoir & faculté aux anciens Trésoriers de France de choisir pour leur résidence la Ville qu'il leur plairoit; & il l'établit en Corps sous le titre de Bureau des Finances.

En 1571, par Edit du mois d'Octobre, le Roi Charles IX créa un second Trésorier de France en chacune Généralité.

En 1576 le Roi Henri III, en créa un troisiéme, par Edit du mois d'Août.

Et par un autre Edit du mois de Jullet 1577, il unit aux Charges de Trésoriers de France, celles des deux Généraux des Finances, à cause de la connexité de leur fonction.

En 1581, par Edit du mois de Janvier, il créa un sixième Tresorier de France, & un Président en chaque Bureau.

En 1586, par Edit du mois de Janvier, il créa encore deux Trésoriers de France.

Et par un autre Edit du mois de Juin de la même année un second Office de Président.

Depuis ce tems-là, leur nombre a été fort augmenté par differentes créations faites par les Edits des mois d'Août 1621, Février 1626, Avril 1627, Mai 1633 & 1635, Mars 1691 & 1693 & Juin 1696

En l'année 1626, le Roi Louis XIII supprima l'Office de grand Voyer qui

avoir été crée en 1599 en faveur de M. le Duc de Sulli Sur-Intendant des Finances, & l'unit aux Charges des Trésoriers de France, chacune dans l'étendue de leur Généralité, en consideration de ce que ces sonctions dépendent de cette Charge, qui consiste en la connoissance des chemins & voyes publiques & leur avoient appartent avant la création de la Charge de grand Voyer. En 1627, il leur attribua la Jurissistion contentieuse du Domaine en premiere instance, qui avoit appartent auparavant aux Baillis & Senéchaux en consequence de l'Edit de Cremieu de 1536, ausquels il sur désenses d'en connoître à l'avenir.

Les Trésoriers de France ont la Jurisdiction de la Voirie particulière ou petite Voirie de Paris, qui leur a été attribuée en 1635, après la suppression de l'Office de grand Voyer de Paris, dont étoit pourvis M. le Comte d'Orval; en sorte qu'en qualité de grands Voyers, & de Voyers particuliers de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, ils ont dans Paris la direction des rues & du pavé, des maisons & édifices qu'on ne peut construire sur la voye publique, sans en avoir pris d'eux les provisions & alignemens, & celle des grands chemins, des ponts & chaussées de la Généralité.

Ils avoient anciennement le soin & la direction des Bâtimens du Roi. Le sieur de Fourci Trésorien de France, sit ériger en Charge la Commission de Sur-Intendant des Bâtimens qu'il avoit, dont il sur pourvu en titre. Il vendit celle de Trésorier de France, & conserva l'autre: par ce moyen ces sonctions leur surent ôtées.

Le Brevet de la Taille contenant la somme qu'il plait au Roi de saire lever dans la Généralité, leur est envoyé tous les ans, aussi bien qu'à l'Intendant, pour avoir leurs avis sur la répartition qu'il en convient faire sur chaque Election: à l'effet de quoi ils se partagent & se transportent dans tous les Siéges d'Election de la Généralité, pour s'informer & prendre connoissance de l'état des biens de la terre, de l'abondance, médiocrité, ou sterilité qui se trouvent dans chaque Election: ensuite ils travaillent à leur avis qu'ils ont l'honneur de donner au Conseil dans le tems que l'Intendant de la Généralité donne le sien, après avoir pris de sa part toutes les connoissances nécessaires.

La distribution de la somme contenue au Brevet de la Taille, ayant été àrrêtée au Conseil, on expedie les commissions du Roi pour en faire la levée, & l'imposition sur chaque Election, qui sont scellées du grand Sceau & adressées à l'Intendant, aux Trésoriers de France, & aux Elûs. Ces commissions sont envoyées au Bureau des Finances, sur lesquelles les Trésoriers de France mettent leurs attaches, & les remettent ensuite à l'Intendant.

Deux Trésoriers de France ont commission du Conseil pour travailler avec l'Intendant de la Généralité, au departement des Tailles, & aux affaires concernant le Service du Roi, dont les ordres lui sont adressés.

Il y a aussi trois autres Trésoriers de France employés par le Conseil à la direction paticuliere du pavé de Paris, & des ponts & chaussées de la Généralité, dont la direction generale appartient au Corps des Tresoriers de France.

Les états du Roi des Finances & des bois sont envoyés tous les ans au Bureau des Finances, pour taire payer par les Trésoriers de France aux Officiers & autres personnes employées dans ces états, leurs gages, pensions, Fiess & aumones, augmentations de gages, & autres parties qui y sont couchées, & pour tenir la main à l'entiere execution de ce qu'ils contiennent: & on ne peut se pourvoir qu'au Conseil, contre ce qui est par eux ordonné en consequence de ces états.

Les Tréforiers de France envoyent ensuite aux Receveurs généraux; & aux Receveurs particuliers des états de recouvrement qui sont des extraits des états du Roi pour la recette & dépense qu'ils ont à faire.

Il ya 2 Receveurs généraux, & 2 Contrôleurs generaux des Finances en la Généralité de Paris, un Receveur général & 5 Contrôleurs géneraux du Domaines

Tome II. EE c

Les Officiers des Elections, des Greniers à Sel, & tous les Officiers comptables des Recettes Générales ou particulieres, ou les Commis à ces Recettes sont tenus de se faire recevoir, & de prêter serment pardevant les Trésoriers de France, & les Officiers comptables d'y compter par état au vrai, avant que de présenter leurs comptes à la Chambre des Comptes.

Les Trésoriers de France sont du corps des Compagnies souveraines, & jouissent des mêmes privileges que la Chambre des Comptes, où ils ont rang, séance & voix déliberative, lorsqu'ils y vont pour affaire concernant le Service du Roi.

Les Trésoriers de France de Paris ont l'honneur d'avoir séance au Parlement en la Grand'Chambre avec Messieurs les Conseillers, lorsqu'ils y sont mandés, ou qu'ils y vont pour les affaires de Sa Majesté ou du Public, & aux Audiances de la Cour ils ont séance sur le Banc des Baillis & Senechaux, & au dessus d'eux.

Les Trésoriers de France sont réputés Domestiques & Commensaux de la Maison du Roi, & jouissent des mêmes privileges; c'est pourquoi ils prêtent serment au Roi entre les mains de M. le Chancelier avant que d'é-

tre reçûs en leurs Charges.

Ils ordonnent des bâtimens & réparations du Palais à Paris & des autres

Cours & Jurisdictions Royales.

Le Roi par Edit du mois de Mars 1693, a supprimé les Officiers de la Chambre du Trésor, & en a uni & incorporé la Jurisdiction au corps des Trésoriers de France de Paris. Pour cet esset il a été créé par le même Edit une Charge de deux Présidens, sept Trésoriers de France, quatre Charges de Commissaires généraux de la Voirie, vingt Charges de Procureurs qui ont été unies au corps des Procureurs du Parlement, & deux de Commissaires à l'apposition des scellés des Aubains, & autres dont les biens appartiennent au Roi, qui ont pareillement été unies aux Charges de Commissaires du Châtelet.

Par cet Edit le service des Présidens & Trésoriers de France a été rendu semestre continuel, six mois au Bureau des Finances, & six mois en

la Chambre du Trésor.

La competence des deux Chambres a cté reglée, & il a été ordonné que l'enregîtrement des Lettres d'annoblissement, réhabilitations, legitimations & érections, pensions & autres affaires de Finance & Voirie, qui jusqu'alors avoient appartenu aux Trésoriers de France, seroient jugées au Bureau des Finances: & celles concernant le Domaine, l'enregîtrement & l'execution des Brevets & Lettres de Dons qui seroient accordés par le Roi: ensemble celui des Lettres de naturalité & legitimation, & autres affaires qui avoient été jusqu'alors de la connoissance de la Chambre du Trésor lui appartiendroient.

Le Bureau des Finances est dans la Cour du Palais, proche la Chapelle

de faint Michel.

La Chambre du Domaine est dans la grand'Sale du Palais.

Les deux Chambres sont composées d'un premier Président, d'un second Président, de quatre autres Présidens, de vingt-neus Trésoriers de France, deux Avocats du Roi, deux Procureurs du Roi, un Gressier en ches des deux Chambres, deux Gressiers au plumitif, quatre Commissaires généraux de la Voirie, un premier Huissier en chacune Chambre, & neus autres Huissiers.

Ces Officiers sont partagés dans les deux Chambres.

Les semestres des premier & second Président commencent en Janvier & Juillet, & celui des autres Présidens & Trésoriers de France en Avril & en Octobre.

Les Gens du Roi sont fixes dans les Chambres, un Avocat, & un Procureur du Roi dans chacune.

#### DELA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. 403

On garde au Bureau des Finances les états du Roi des Finances, du Taillon, du Domaine & des Bois qui y sont envoyés annuellement, & les états au vrai des comptables, & autres titres des Finances, qui y sont adressés pour être enregitrés en la Chambre du Trésor, ceux qui concernent le Domaine, comme le Terrier de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, les reconnoissances des particuliers qui sont dans la censive du Roi, & quantité d'autres titres concernans le Domaine. C'est aux Officiers de cette Chambre qu'appartient la confection & renouvellement du Terrier.

# 

#### DE LA COUR DES MONNOIES.

Ly avoit trois Généraux des Monnoies dès la première Race de nos Rois, qu'on pourroit dire avoir cté établis à l'imitation des trois Magistrats chés les Romains, à qui ces peuples, dont il semble que nous faitions gloire d'imiter les Loix & les Coutumes, avoient donné le nom de tres Viri Monetales, qui avoient seuls la charge de faite battre & forger Monnoie, dont il est souvent fait mention ès anciennes inscriptions

Ces Généraux des Monnoies furent faits sedentaires à Paris en même

tems que le Parlement, sous le Regne de Philippe le Bel.

Leur nombre sut depuis augmenté, & leurs Charges surent unies à celles de la Chambre des Comptes. Elles en surent distraites en 1358, & les Généraux des Monnoies surent mis au dellus de la Chambre des Comptes, où ils ont été jusqu'en 1686, que le Roi leur a donné pour tenir leur Jusissidiation, le grand pavillon de la cour neuve du Palais.

Le Roi Henri II en 1551, donna le titre de Cour des Monnoies à leur Chambre, & l'érigea en Cour souveraine, par Edit du mois de Janvier.

On a souvent discouru pour savoir & découvrir quels peuples avoient été, les inventeurs des Monnoies, ou les Hebreux, les Egyptiens, les Perses, les Grecs, ou les Romains, sans pouvoir rapporter des preuves assurées qui puissent fonder cette décision. Ce qu'on en peut dire avec plus de vraisemblance sur ce qui s'en trouve, est que dans les premiers tems les Monnoies étoient rudes, sans forme, & sans marque; que par la suite elles se polirent & se façonnerent, & que du tems des Romains elles surent mises dans leur plus grande persection.

Ce qu'il y a de plus certain est que dans tous les tems le droit de faire

battre & forger la Monnoie, a été un droit de Souveraineté.

La Jurisdiction de la Cour des Monnoies est de connoître en dernier reffort des mines, des métaux & poids de la fabrique des monnoies, du titre; cours & prix, & de la police des especes d'or & d'argent.

Elle connoît des différends entre les Officiers & les Artisans qui y sont employés : elle reçoit les appellations des jugemens rendus par les Officiers des Chambres des Monnoies, & autres Juges qui sont de sa dépendance.

le service de cette Cour est semestre. : elle est composée d'un premier Président, huit autres Présidens, viugt-six Conseillers, deux Avocats généraux, un Procureur général, deux Substituts, un Gressier en chef, un premier Hussier, & plusieurs autres Hussiers.

Un Prévôt général des Monnoies & Maréchaussées de France; lequel a séance après le dernier Conseiller, lorsqu'il rapporte les procès qu'il a instruits: il a plusieurs Lieutenans & Exempts dans sa compagnie, un Procureur du Roi, un Assesseur, un Gresseur, & quarante Archers.

Il y a deux Presidens & plusieurs Conseillers Commissaires en titre, qui sont

tous les ans les visites dans les Provinces.

On garde soigneusement en cette Cour les poids originaux de France, sur lesquels ceux de toutes les Villes de France sont étallonés.

Tome II. EEe

### 404 HISTOIRE ET ANTIQUITES

Tous les ans la Cour commet un Conseiller pour faire marquer en sa presence, sans frais, du poinçon du Roi, qui est une fleur de lis, tous les poids du public.

Dans les céremonies cette Coura son rang après la Cour des Aides.

Les Presidens portent la Robe de velours noir, les Conseillers, les Gens du Roi & le Gressier en chef celle de satin noir, & le premier Huissier celle de tase tas noir.

Le premier President est conduit jusqu'au bas du grand escaller du Pavillon de cette Cour par les Huissiets.

# 

#### DES EAUX ET FORETS.

A Jurisdiction des Eaux & Forêts établie à la Table de Marbro du Palais est fort ancienne, & d'une grande étendue. Son institution a été pour connoître des abus & malversations qui se commettent dans les Bois & Forêts appartenans au Roi, aux Communautés, ou aux particuliers, des entreprises sur les Rivieres, Isles, ou Islots, & de tous procès pour raifon des Moulins ou autres bâtimens sur la Riviere, de la Pêche, de la Chasse, & des droits de Grueries, & tiers-danger, tant au Civil qu'au Criminel, entre toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient. Son ressort s'érend plus loin que celui du Parlement de Paris; car outre l'appellation des Maîtrises & des Justices particulieres des Seigneurs pour le fait des Eaux & Forêts qui sont dans l'étendue du ressort du Parlement, elle reçoit encore celle des autres Parlemens où il n'y a point de Table de Marbre, comme de Grenoble, Bordeaux, Dijon, Aix, Pau, & Mets.

Elle a le droit de prévention sur les Officiers des Eaux & Forêts des autres

Parlemens.

Les principaux Officiers des Maîtrises des Eaux & Forêts, & les Capitaines

des Chasses & de Louveterie y sont reçûs.

Les Ducs & Pairs y procedent par privilege à toute autre Chambre des Eaux & Forêts des autres Parlemens, encore que les choses contentieuses soient situées dans leur étendue, ils ne peuvent se pourvoir à la Grand' Chambre sur ces matieres, les Ordonnances en attribuant la connoissance à cette Chambre privativement à tous autres Juges, nonobstant le droit de Committimus, ou autre privilege.

Cette Jurisdiction est mixte, de l'Ordinaire, & du Souverain. Les appellations de l'Ordinaire ressortissent au Parlement. Elle juge en dernier ressort les procès des résormations, malversations, désits, dégradations, & autres matieres importantes, où Monsieur le premier Président va présider, assisté de sept Conseillers de la Grand'Chambre, & de quatre des Officiers de cette

Chambre.

Les grands Maîtres des Eaux & Forêts ont droit d'aller présider en cette Jurisdiction à l'Ordinaire, & les jugemens qui s'y rendent en leur presence son intitulés de leur nom en ces termes: Les grands Maîtres, Ches, Enquêteurs & généraux Résormateurs des Eaux & Forêts de France, au Siège genéral de la Table de Marbre du Palais à Paris.

Et ceux qui s'y rendent en dernier ressort sont intitulés: Les Juges ordonnés par le Roi pour juger en dernier ressort, & sans appel, les procès des Resormations des Eaux & Foress de France, au Siège de la Table de Marbre du Palais à Paris.

Lorsqu'il n'y avoit qu'un grand Maître des Eaux & Forêts du Royaume.

il n'y avoit qu'un Lieutenant dans cette Jurisdiction.

Le Roi François I y établit des Conseillers, & les Rois Henri II. & François II déleguerent des Juges suivant qu'il est porté par les Edits du mois de Mars 1550, & dix-sept Juillet 1554.

Cette Jurisdiction est composée à present d'un Lieutenant général, d'un Lieutenant particulier, six Conseillers, un Procureur général, un Avocat général, deux Gressiers, un premier Huissier Audiancier, & autres Huissiers.

La Chambre des Eaux & Forêts est vans la grande Sale du Palais, proché

le parquet des Gens du Roi du Parlement.

Outre cette Jurisdiction des Eaux & Forêts, il y a encore celle de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forêts de Paris, qui se tient dans la Cour du Palais. Elle connoît des procès & differends concernant ses Rivieres, la Pêche, & la Chasse, dans l'étendue de la Prevôté & Vicomté de Paris; l'appel de ses jugemens est porté dans la Chambre des Eaux & Forêts de France: elle est composée,

D'un Maître

Un Lieutenant.

Un Procureur du Roi, & autres Officiers.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# DE LA CONNE'TABLIE ET MARE'CHAUSSE'E de France.

A Jurisdiction de la Connétablie & Maréchaussée de France est la Justice ordinaire de la guerre, unique & universelle dans toute l'étendue du Royaume, qui est administrée par Messieurs les Maréchaux de France, les jugemens qui s'y rendent sont intitulés, les Connétables & Marechaux de France, à tous ceux, &c.

L'appel de ses jugemens va au Parlement.

Elle connoît de la reception & fonction des charges de tous les Prévôts Généraux, pr vinciaux & particuliers, Vice-Baillis, Vice-Senechaux, Lieutenans Criminels de Robe-courte, Chevalier du Guet, leurs Lieutenans, Affesseurs, Procureurs du Roi, Gressiers Commissaires, & Contrôleurs à faire les montres, Trésoriers de la solde, Receveurs & Payeurs des Compagnies des Maréchaussées de Robbe-courte en quelque lieu du Royaume qu'elles soient établies. Elle connoît aussi des fautes, abus & malversations commisses par tous les Officiers de guerre, de Gendarmerie & de Maréchaussées, & des procès & disserends procedans de la vente des vivres, munitions, armes, chevaux & équipages de guerre, tant en demandant qu'en désendant, nonobstant toutes Lettres de Committimus, & attribution du Scel du Châtelet.

Cette Chambre a son entrée par les galleries des prisonniers, en allant à la Tournelle: elle est composée d'un Lieutenant géneral, un Lieutenant particulier, un Avocat & Procureur du Roi, un Greffier en chef, un premier Huissier Audiancier, & deux autres Huissiers.

Ces quatre Officiers jouissent des privileges des Officiers commensaux de la Maison du Roi, & ont droit de prendre la qualité d'Ecuyer, à cause de

leurs Charges.

Le Prevôt général de la Connétablie & Maréchaussée de France a sous lui quatre Lieutenans, un Assesseur, un Procureur du Roi, un Greffier, quatre Exempts, & quarante - huit Gardes, compris un Trompette.

Cette Compagnie a un Commissaire, un & Contrôleur à faire les

montres.

Ces Officiers sont du corps de la Gendarmerie: lorsqu'ils servent dans les Armées ils ont des gratifications extraordinaires par mois.

Il y a aussi une Compagnie du Prevôt général de la Cour des Monnoies & Maréchaussée de France.

#### 406 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S.

Cette Compagnie est composée de plusieurs Lieutenans & Exempts, d'un Greffier, & quarante Archers.

Il y a encore une Compagnie de Connétables & Maréchaux de France un Gouvernement de la Generalité de Paris & Isle de France.

Le Prevôt general de cette Compagnie a quatre Lieutenans, un Guidon, huit Exempts,& cent Archers distribués en sept Brigades aux environs de Paris pour la fûreté de la campagne: trente-cinq de ces Archers sont à cheval.

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### DE L'AMIRAUTE DE FRANCE.

A Jurisdiction de l'Amirauté étoit anciennement à la Table de Marbre. Elle se tient presentement dans la grand'Sale du Palais au Bailliage.

Elle connoît de toutes les affaires de l'Amirauté, débris de Vaisseaux naufrages & commerce de la Mer, tant en premiere instance, que par appels des differends des Officiers & Sieges particuliers de la Marine qui sont établis à la Rochelle, Calais, Boulogne, Montreuil, Abbeville, Saint-Valeri, Eu, & autres lieux.

Elle est composée d'un Lieutenant general, quatre Conseillers, un Avocat & Procureur du Roi, un Greffier, quatre Huissiers Audianciers, & deux Sergens.

Il y a encore d'autres Sieges de l'Amirauté, à Rouen, Bordeaux, Dunker que, & autres lieux.

#### CAPTA: CAPTAR CA

#### DU BAILLIAGE DU PALAIS.

Civile & criminelle que de police. Elle est composée d'un Bailli, un Lieutenant general, un Procureur du Roi, un Gressier, & un premier Huissier.

L'Hotel qu'occupe aujourd'hui le premier President, saisoit anciennement la demeure des Baillis du Palais; mais un premier President ayant acheté pour son sils, la Charge de Bailli du Palais, ils occuperent ensemble ce magnisque Hotel, qui depuis a fait la demeure des premiers Presidens.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### DU CHATELET.

A Justice ordinaire de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris est le Châtelet. Elle s'exerce sous le nom du Prevôt de Paris. Tous les jugemens qui se rendent au Châtelet, & tous les Actes des Notaires sont intitulés en son nom.

L'Assemblée de la Noblesse de la Prevôté de Paris pour l'arriere-Ban se fait en son Hôtel, & c'est lui qui a droit de la commander à l'Armée.

Cette Jurisdiction est composée d'un Lieutenant general Civil, un Lieutenant general de Police, un Lieutenant Criminel, deux Lieutenans particuliers, cinquante-sept Conseillers, dont un d'épée, créé en 1091, quatre Avocats du Roi, un Pro-

eureur du Roi, huit Substituts, un Greffier en chef, plusieurs autres Greffiers, un premier Huissier Audiancier, plusieurs autres Huissiers Audianciers: un Juge Auditeur pour les affaires de cinquante livres & au-dessous, un Greffier, un premier Huissier, deux autres Huissiers Audianciers: quarante-huit Commissaires, cent treize Notaires, deux cens trente cinq Procureurs, trois cens quatre-vingt Huissiers à cheval, deux cens quarante Huissiers à verge, & cent vingt Huissiers Priseurs.

Par Edit du mois de Fevrier 1674, le Roi avoit créé un nouveau Châtele, lequel a été réuni à l'ancien par Edit du mois de Septembre 1684, & les Offices de Lieutenans Civil & Criminel du nouveau Châtelet, & celui

de Procureur du Roi de l'ancien furent supprimés.

La Charge de Lieutenant general de Police sut démembrée en 1667 de celle de Lieutenant Civil, & le Rot en pourvût M. Gabriel Nicolas Sieur de la Reinie, qui a été depuis Conseiller d'Etat, auquel a succedé en 1697. Monsieur Marc René de Voyer d'Argenson Conseiller du Roi en son Conseill d'Etat, qui s'en est acquitté avec toute l'exactitude & les soins que demandoit une Charge d'une aussi grande étendue que celle de Lieutenant general de Police, auquel a succedé Monsieur de Machault, aussi Conseiller d'Etat, & qui a merité l'estime & l'admiration de toute la Ville de Paris.

Les Habits de céremonie des Officiers du Châtelet sont pour les Chefs,

la robe rouge, & pour les Confeillers la robe noir.

Avant l'année 1674, il y avoit dans la Ville de Paris plusieurs Justices de Seigneurs qui ont été supprimées par l'Edit de création du nouveau Chatelet, & leurs Jurisdictions ont été incorporées à la Justice ordinaire du Chatelet.

Le Lieutenant Criminel de Paris de la Prevôté & Vicomté de Paris a dans sa Compagnie quatre Lieutenans, sept Exempts, & cent Archers, qui sont aussi Huissiers du Châtelet.

La Compagnie du Chevalier du Guet est composée d'un Capitaine; quatre Lieutenans, un Guidon, huit Exempts, cinquante Archers à cheval, un Enseigne, huit Sergens de commandement, & cent hommes de pied, qui ont tous des Provisions du Roi à la nomination du Capitaine, deux Greffiers Contrôleurs, un Payeur des gages.

Ces Archers sont habillés de bleu, avec des bandoulieres semées d'étoiles d'argent, & de sleurs de lis d'or, bordées d'un galon or & argent.

Les huit Sergens ont des justes-au-corps galonnés d'argent, & les ceinturons de même sans bandoulieres.

Le Parlement va tenir séance au Châtelet quatre sois l'année, savoir, le Mardi de la semaine sainte, le Vendredi devant la Pentecôte, la veille de Saint Simon Saint Jude, & la surveille de Noël.

# 

### DE L'ELECTION.

ORIGINE de la Jurisdiction des Elûs a été rapportée ci-devant, en parlant de la Cour des Aides-

Leur Junsdiction consiste en l'assiste des Tailles, au jugement des procès & disserends qui naissent en consequence, & pour le fait des Tailles, Aides, & autres impositions & levées des demiers du Roi, tant aux entrées de la Ville de Paris, que des cinq grosses Fermes, à l'exception des Domaines & droits Domaineux, & droits de Gabelle.

Elle est composée d'un President, un Lieutenant, un Assesseur, vingt Conseillers-Elûs, un Avocat & Procureur du Roi, un Substitut, un Gres-

#### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S 408

fier, un premier Huissier, trois Huissiers Audianciers, huit Procureurs des Tailles, huit Huissiers & huit Receveurs des Tailles.

Le Siège de l'Election est dans la Cour du Palais.

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### DU GRENIER A SEL.

ETTE Jurisdiction a été établie pour juger les contestations & disferends qui naissent au sujet des Gabelles, soit pour la distribution du

sel, ou des droits appartenans à Sa Majesté.

Elle est composée de deux Presidens, trois Grennetiers, trois Contrôleurs, deux Lieutenans, deux Avocats du Roi, deux Procureurs du Roi, trois Greffiers, trois Huissiers Audianciers, six autres Huissiers Sergens de Gabelles, huit Procureurs, trente Mesureurs de sel, soixante Porteurs, dix Courtiers, & plusieurs autres menus Officiers.

Le Magasin ou Grenier à sel & Siège de cette Jurisdictio est proche la Ri-

viere & du Pont - Neuf, dans la rue Saint Germain l'Auxerrois. La vente & distribution du sel au public se fait les Lundis, Mercredis & Samedis.

# KLEFRERE BEREEMERREE BEREEFE

# DE LA CHAMBRE ROYALE DE L'ARSENAL

A Chambre Royale de l'Arsenal & Artillerie est dans l'enclos de l'Ar-

fenal. Les Audiances de cette Chambre se tiennent les Lundis matin, & celles des poudres & salpètres tous les Samedis de relevée.

Cette Jurisdiction 2 aussi des Officiers.

# CANCAN SOLUTION CANCAN CANCAN CANCAN CANCAN

# DE LA VARENNE DU LOUVRE.

A Justice de la Varenne du Louvre se tient dans une Sale du Palais des Tuilleries. Cette Jurisdiction connoît du fait des Chasses dans les plaisirs du Roi.

# 

# DE LA JURISDICTION DE L'HOTEL DE VILLE.

ETTE Jurisdiction s'étend, tant sur les rentes de la Ville, que sur la Taxe des vivres & denrées qui arrivent à Paris par la Riviere, comme bleds & autres grains, vin, bois, charbon, foin, poisson, pommes, noix & autres denrées qui se débitent sur les ports & lieux de vente, & sur tous les differends qui naissent entre les voituriers par eau & les marchands: Elle est exercée par le Prevôt des Marchands, quatre Eschevins, vingt-six Conseillers de Ville, un Procureur du Roi & un Greffier.

L'appellation de ses jugemens est portée au Parlement.

11

Il y a d'autres Officiers pour le service de la Maison de Ville qui sont, un Receveur de la Ville seize Quarteniers, soixante-quatre Cinquanteniers, deux cens vingt-quatre Dixainiers, & trois Compagnies d'Archers de cent hommes chacune

La Junschiction du Prevôt des Marchands s'étend aussi pour le sait des marchandises & des vivres destinées pour Paris, sur toute la Seine & les rivieres qui y tombent. Cette Jurisdiction se tient à l'Hotel de Ville.

#### CONCOURAGED CONCOURS SOUTH CONCOURAGED CONCOURAGED CONCOURAGED

### DES JUGES CONSULS.

A Jurisdiction des Juges Consuls sut établie à Paris par le Roi Charles IX en 1563. Elle connoît de toutes les causes & procès concernant le commerce & sait de marchandises entre Marchands, soit par lettres de change, promesses, obligations, contracts ou traités de societé pour marchandises de quelque nature & qualité qu'elles soient; & encore entre les gens d'affaires, & entre les Notaires pour payement de billets à volonté ou à tems.

L'appellation de leurs jugemens est portée au Parlement, lorsqu'il s'agit d'une somme au-dessus de cinq cens livres & au dessous, ils jugent nonobstant l'appel.

Cette Jurisdiction est exercée par un Juge, quatre Consuls, un Greffier

& quatre Huissiers

Le Juge & les Consuls se renouvellent tous les ans, & se nomment par élection: le Juge est choisi entre les anciens Consuls, & les quatre Consuls entre les Marchands; ils vont ensuite prêter serment au Parlement; le Greffier est commis par eux; le Greffe appartient au Consulat qui l'a acquis dès le commencement de l'établissement de la Justice des Consuls; les Huissiers sont pourvûs d'Offices hereditaires, & ils sont seuls Huissiers competans pour signifier les Sentences de cette Jurissicion rendues par désaut.

Le Siége de cette Jurisdiction est au Cloître saint Merri, derrière l'Eglise. Les marchands avoient encore un lieu où ils s'assembloient sous la Sale Dauphine dans la Cour du Palais, pour con erer de leurs affaires, qu'on appelloit communément la place des Marchands. Cette place n'est plus frequentée depuis environ quinze ans, parce qu'elle s'est trouvée trop incommode à cause des embarras du Palais; ce qui a fait que les Marchands ayant cessé de se trouver ensemble, & de conferer sur l'éta, du commerce, les Courtiers de change s'en sont rendus les maîtres en prenant l'argent des particuliers pour leur compte, & le dispersant ensuite parmi les negocians à tel prix que bon leur semble, ils ont fait des sortunes immenses dans ces prêts d'argent, au grand préjudice du commerce, en ayant augmenté ou diminué le prix comme il leur a plû par la seule consideration de, leurs interêts; ce qu'ils continuent de faire,

L' remede à ce désordre c'étoit d'indiquer une place aux Marchands où ils se trouveroient pour être ensemble, & conferer sur leurs affaires, comme il se pratique à Lion, Rouen, Lille, & en d'autres bonnes Villes du Royaume, & dans toutes les principales Villes des Etats étrangers, où se pourroient aussi trouver les gens d'affaires, & tous ceux qui se mêlent de prêt d'argent, desquelles conferences & communications il resulteroit un grand •

bien, utilité & avantage pour le commerce & pour le public.

On avoit autrefois proposé de joindre à la Justice des Consuls quelques maisons voisines pour servir de place. Cette proposition n'a point été suivie, quoique sort approuvée des Marchands.

Il y a à Paris six Corps des Marchands : le premier, les Drapiers; le se-Tome II. FF s cond, les Epiciers & les Apoticaires qui ne font qu'un même Corps; le trois sième, les Merciers, Jouaillers, Clinqualliers; le quatrième, les Pelletiers; le cinquième, les Bonnetiers; le sixième, les Orsevres.

Les Libraires, les Marchands de vin, les Marchands de bois & les Marchands de laine ont les mêmes avantages que les Marchands des six Corps pour paryenir au Consulat.

# 

#### LES COMTES DE PARIS.

OUCHANT les Comtes de Paus, tous les Auteurs suivans, savoir, Favyn, du Breul, & le Pere Doublet, Brodeau, Besh & Du-Chesne, Dominici, Chisset, & Sainte Marthe ensin du Bouchet, le Pere Labbe, & autres personnes célebres par leur doctrine, tous ces Auteurs là, dis-je, ont parlé des Comtes de Paris; mais si diversement, & si mal la plûpart, que je prévois bien que ce discours, au lieu d'être Historique à l'ordinaire, sera Polemique, peut être depuis le commencement jusqu'à la sin.

Avant que d'entrer en matiere, je n'examinerai point si les Comtes de Paris avoient en leur pouvoir les Armes, ou la Justice seulement, ou tous les deux ensemble. Car cette disticulté est si grande, & d'une si grande discussion, qu'elle demanderoit à être traitée à part; & peut-être même seroit elle encore plus Polemique, que ce que j'ai à dire des Comtes de Paris.

Pour ce qui est de Favyn; homme nullement exact, d'ailleurs grand causeur & sort credule, & attaché à la Tradition, il assure qu'Erchinoalde ou
Archambauld Duc des François, Maire du Palais de Clovis II, étoit Comte de Paris & qu'il donna au Chapitre de Notre-Dame; non seulement
Cresteil assis sur la Marne, le Marché Palus, & Saint Christophe; mais
encore l'Horel des Comtes de Paris, où depuis l'Hotel-Dieu a été bâti;
& qu'ensin Lendesigilde son sils commença le Falais au bout de la Cité,
tant pour lui que pour ceux qui lui succederoient au Comté.

Du Breul savant à la verité, mais non moins credule, & amateur de la Tradition que Favyn, redit presque les mêmes choses, mais plus succincte-

ment, & aussi sait-il bien moins de sautes.

Brodeau Avocat fameux, non content de repeter tout ce que Favyn a inventé des Comtes de Paris, & que du Breul en a dit après lui, ajoûte encore que faint Christophe leur servoit de Chapelle, & prétend que tout ce que du Breul, Favyn & lui en raportent, se trouve dans le vingt-deuxième Acte du petit Pastoral; & de plus, par d'autres Chartes tirées de là, & de divers endroits, il s'efforce d'établir quelques autres Comtes de Paris. Quoique j'eusse lû ces titres avant que de voir son ouvrage, sans y avoir sait aucunes de ces remarques, depuis néanmoins, je n'ai pas laissé de les relire, & les copier; mais sans y rien trouver de ce que je cherchois, & de ce qu'il veut qui y soit.

Il est constant qu'Archambauld ou Erchinoalde vivoit dans le septiéme siècle; qu'il étoit Duc des François & Maire du Palais de Clovis Il; mais ensin, aucun Historien du tems, non pas même aucun titre, ni vrhi ni saux, ene le traite de Comte de Paris; & l'Acte vingt-deuxième du petit Pastorai, ne lui donne point cette qualité, & comment le seroit il, puisqu'il ne parle pas seulement de lui joint qu'il est datté de la huitième année du Regne de Charles le Chauve, & par consequent passe dans le neuvième siècle, en 845, ou 846; car on sait que Louis le Debonnaire ne lui donna le Royaume de France qu'en 838. D'ailleurs touchant Erginoalde, saint Christophe

Près Notre Dame, l'Hotel des Comtes de Paris, & le reste, il n'y en a pas un seul mot; il parle veritablement d'un saint Christophe, mais bien loin d'étre celui de la Cité, c'est celui de Cresteil; & ne contient autre chose, sinon, que Charles le Chauve confirme le don de quelque bien qu'un certain Vicomte de sa Cour nommé Grimaud avoit sait à Cresteil, en saveur de l'Eglisé de saint Christophe.

A peine dirai-je après cela que Brodeau prend ce Grimaud ici pour un Vicomte de Paris, quoique la Charte n'en dise rien, & qu'on ne puisse sa voir d'où il étoit Vicomte. Davantage, il prétend que ce titre est de l'an 900: cependant cela ne sauroit être, puisqu'étant datté de la huitième année du Regne de Charles le Chauve, il doit avoit été sait en 845 ou 846, comme je viens de dire; & d'autant plus que ce Prince ne vêcut pas jus-

qu'en 900, mais mourut en 877.

Enfin pour trancher en un mot, cette Charte est supposée, ainsi qu'on apprend de l'indiction; & bien que d'autres choses le feroient connoître s'il s'y trouvoit rien qui fût à notre sujet; & quand bien même elle feroit mention du prétendu Archambauld Comte de Paris, de Grimaud Vicomte de Paris, & tout le reste, je ne voudrois pas faire fondement là dessus, bien

loin de m'en servir pour preuve.

Je doute qu'il faille ajoûter plus de foi au Pere Doublet, & à un titre de la feconde année du Regne de Pepin, qu'il a tiré du Tresor de Saint Denys, où il est parlé de certaines exactions imposées par Guinefroid, & continuées par Girard, tous deux Comtes de Paris, tant sur les biens & habitans de saint Denys, que sur les Marchands & les marchandises qui venoient à la Foire; car le Pere Doublet étoit un bon homme, encoré plus credule, mais moins savant que Brodeau, du Breul & Favyn. Et de fait, l'Acte qu'il rapporte est tout farci de contes; d'ailleurs il y a si peu de bonnes Chartes de la seconde Race, & des premierés années de la troisième, que sans lire celle ci desa datte seule on pourroit la convaincre sinon de sausset, du moins la soupçonner de supposition.

Il faut mettre au même rang trois autres titres de la vingt deux & de la vingt septiéme année du Regne de Charles le Chauve, & de la dix septiéme de Charles le Simple. Par la premiere Charles le Chauve donne à l'Evêque Enée le Pont au Change exemt de la Jurisdiction de tous Comtes & Vicomtes, & autre Puissance judiciaire; & de plus, lui rend I'sse Notre-

Dame que les Comtes de Paris avoient usurpée.

Par la derniere, Charles le Simple ratifie la premiere; c'est-à-dire, le don de Charles le Chauve. Ces deux Actes au reste nous apprendroient bien des choses curieuses, s'ils n'étoient pas supposés, & qu'ainsi qu'aux pré-

cedentes les indictions n'en fussent pas fausses.

Par le premier & le dernier, il paroît que les Comtes, aussi bien que les Vicomtes étoient Juges & Chess de la Justice; d'où l'on peut inferer que ceux de cette qualité-là, dont ils sont mention, étoient & Vicomtes, & Comtes de Paris.

Le troisième porte, qu'en ce tems là il y avoit un Comte de Paris, & que ceux d'auparavant s'étoient emparés, à ce qu'on disoit, de l'Îsle Notre-Dame, & qu'alors on se figuroit que Charles le Chauve y avoit rétabli l'Evêque Enée, & l'avoit affranchie de la Jurisdiction des Comtes.

A l'égard de ces Chartes, pourvû qu'on m'apprenne leur datte, & quand on les a composées, il ne me sera pas difficile de faire savoir le tems que tout ceci est arrivé.

A ces Comtes de Paris imaginaires, nous pouvons joindre Etienne & Begon: trois titres du petit Pastoral parlent du premier; Nithard & Flodoard du dernier; mais dans ces Auteurs ici non plus que dans ces Actes, la qualité de Comtes de Paris ne s'y trouve point; quoi qu'en puissent dire Brodeau, du Bouchet & le Pere Labbe. A l'égard des Actes, le premier & Tome 11.

10000

# HISTOIRE ET ANTIQUITES

le dernier ne sont point dattés: le second l'est de plusieurs saçons, à l'ordinaire de ces tems là; il n'y a même rien à dire à l'indiction. Avec tout cela, ni celui-ci, ni les deux autres ne me semblent pas moins suspects que les précedens pour des raisons que je rapporterai ailleurs. Bien loin d'y découvrir rien qui puisse faire conjecturer qu'Etienne sût Comte de Paris, on ne voit pas même s'il sut Comte autre part. Que si les deux derniers parlent encore d'un Etienne, on ne sauroit savoir si c'est du même dont le premier sait mention.

Dans le premier, Etienne purement & simplement prend la qualité de Comte & remedie à certains désordres faits à Roset, Village qui appartient à Notre-Dame: mais après l'avoir bien examiné, & de près, je n'y apperçois rien qui puisse me donner le moindre soupçon de l'année, ni du

tems qu'il a été passé.

Brodeau cependant prend les Comtes Etienne de ces trois Actes, pour une même personne & pour un seul Comte de Paris; & le tout sondé sur ce qu'au bas de la page du second, il a lû, credo quod erat Comes Paristensis. Si bien qu'il le croit avec celui qui a mis cette addition, quoiqu'elle soit d'une écriture plus moderne, & simplement lopinion d'un inconnu.

De dire maintenant s'il a raison ou non, de consondre cet Etienne ici avec un ou deux autres Etiennes, dont l'un en 802, c'est à dire, la seconde année de l'Empire de Charlemagne, sut envoyé aussi-ben que Fardusée pour Gouverneur de Paris, Melun, Provins, Estampes, & autres pays circonvoisins; & l'autre se trouva en qualité de témoin & quelques autres Comtes à la description & au partage des biens de Charlemagne en 811, c'est ce que je ne serai pas. Il sussit de savoir qu'à son avis de ces deux derniers Etiennes, le premier sut créé Gouverneur en 770, la seconde année de l'Empire de Charlemagne; quoique ce Prince, comme je viens de dire, n'ait été couronné Empereur qu'en 800. Ainsi il saut qu'il ait pris l'an 768, que Charlemagne devint Roi de France pour l'an 800, qu'il sut Empereur, & l'année 770, qui est la seconde de son Regne, pour l'an 802, qui est celle de son Empire.

Par le second, Etienne humble Comte par la grace de Dieu, & la Comtesse Amatrude sa femme donnent à l'Eglise Cathedrale Soulci, Noisi & autres lieux du Territoire de Paris, la onziéme année de l'Empire de Char-

lemagne; c'est-à-dire, en \$10, on environ.

Par le dernier, Charlemagne Roi de France & des Lombards, Patrice des Romains, confirme l'Evêque Elkeurabe en la possession des terres de son Evêché, sur tout de Soulci, donné par le Comte Etienne de pieuse mémoire, qui sont les propres termes. & par Amaltrude sa semme; si bien que par là il nous fait entendre qu'Etienne alors étoit mort; car c'est ce que signifie Etienne de pieuse mémoire; mais quand je viens à examiner ces trois Chartes, & entre autres les deux dernieres, j'y remarque tant de contrarietés, que je trouve avoit eu grande raison d'avancer qu'elles ne me

sembloient pas moins suspectes que les précedentes.

En effet, comme il est certain que Charlemagne conquit le Royaume des Lombards en 774, & sut couronné Empereur en 800, verité dont personne ne doute, or est-il qu'il paroît par les diverses dattes du second titre que le Comte Etienne ne donna Soulci à l'Eglise Notre-Dame qu'après la promotion de ce Prince à l'Empire, & même bien depuis; & neanmoins que dans le troisième titre, où l'Empereur approuve son bien-sait, il en parle comme d'un homme mort, & ne prend que la qualité de Roi de-France & des Lombards, & de Patrice des Romains, Ainsi asin de faire passer le second pour veritable, il faut croire, ou que les dattes en sont sausses, ou qu'on l'a fait long-tems après la mort du Comte Etienne, bien qu'il y sût present, & y parle: & tout de même, pour ajoûter soi au dernier & l'approuver, il faut supposer qu'il a été sait de son vivant, bien

qu'il soit là parlé de lui comme d'un homme mort.

Enfin puisque dans la seconde Charte le Comre Etienne se qualifie Comte par la grace de Dieu, on peut croire avec Brodeau qu'il étoit Comte d'un Comté inseodé & hereditaire; mais peut-être que ce n'étoit pas du Comté de Paris.

De plus, je croi que lorsqu'on a supposé ce titre, il y avoit un Comte de Paris, & que le Comté de Paris étoit hereditaire & infeodé; & même je dirai plus bas que depuis, les Ducs de France s'appellerent Ducs par la grace de Dieu: bien davantage, que les Comtes de Rhodès & d'Armagnac, avec les Seigneurs de Montmorenci ne parloient point autrement, sans que pour cela leurs Terres sussent érigées en Souveraineté.

Quant au Comte Begon, du Bouchet & le Pere Labbe sont les seuls qui le fassent Comte de Paris: Nithard, Flodoard, la Chronique de Saint Nazaire, & le Mêlange curieux qu'ils citent, ne lui donnent point cette qua-

lité.

Du Bouchet cependant est tellement exact, que voici peut être le premier & le seul endroit où il a cessé de l'être: à l'égard du Pere Labbe, bien loin de trouver le Comte Begon dans son Mêlange curieux où il renvoye le Lecteur, & dans ses Tableaux Genealogiques, que même il ne l'y a sû trouver lui-même, non plus que dans son étude; & de vrai, Nithard n'en fait aucune mention. La Chronique de Saint Nazaire le nomme simplement un des amis du Roi. Flodoard à la verné lui donne la qualité de Comte; mais sans dire de quelle contrée, & on ne sait rien de lui, sinon qu'il épousa Alpaïde sille de Louis le Debonnaire, dont il eut Lelard & Elrard; que Dieu permit qu'il sur possedé, pour avoir sait abbattre un Oratoire de Saint Michel bâti par Saint Rigobert sur une des portes de Reims, à cause qu'en y entrant il s'étoit blessé; & ensin après sa mort arrivée vers l'an \$16, on ignore ce que devinrent ses enfans.

Après tant de Savans qui se sont trompés, je n'oserois presque avancer qu'Eggebard étoit Comte de Paris en 834, tant j'ai peur de me tromper comme eux; neanmoins c'est peut être ce que veut dire l'Auteur de la Vie & des Actions de Louis le Debonnaire, quand il rapporte que le Comte Eggebard & autres personnes qualissées de Paris, marcherent contre Lothaire avec une puissante armée pour rétablir l'Empereur qu'il avoit détrôné: car assurément il y a peu de personnes qui n'interpretassent de la sorte ce passage ici, & que Eggebard étant Comte, & à la tête des Parisiens, tous braves & de condition, ne sur Comte de Paris. Quoi qu'il en soit, après avoit cherché si long tems, & si vainement les vrais Comtes de Paris, voici encore un Gerard de cette qualité, inconnu peut-être aux Savans que j'ai nom-

més, & à beaucoup d'autres.

En 838 il prêta le serment à Charles le Chauve, à son avenement à la Couronne de France, avec Hilduin Abbé de Saint Denys, & autres des environs. Deux ans après s'étant revolté, aussi-bien qu'Hilduin & quantité de grands Seigneurs en saveur de l'Empereur Lothaire, de crainte que le Roi ne passat la Seine, en 841 il vient camper sur ses bords, rompt tous les ponts, sans vouloir accepter non plus que les autres l'amnistie qui leur étoit offerte; mais il ne vit pas plutôt approcher l'armée navale du Roi, que prenant la suite aussi-tôt, il marcha contre Thibault. Guerin Aubert, que le Roi avoit mandés, sans effet pourtant; car le Roi après avoir sait sa priere à Saint Denys, & marchant toute la nuit, le joignit à la pointe du jour.

Si tout ce que disent Besli, Dominici, Du Chesne. Brodeau, Sainte-Marthe, du Bouchet, le Pere Labbe & tous les autres qui ont écrit de la Maison de France du tems de Charlemagne, est digne de soi, Conrard l'aîné, oncle de Charles le Chauve, beau-frere & gendre de Louis le Debonnaire, sut Comte de Paris, & apparemment après la revolte de Gerard, ce qu'ils n'ajosttent pas & qu'ils n'auroient eu garde d'oublier, s'ils l'avoient sû; & quoique sans garands ils le sassent

#### 414 HISTOIRE ET ANTIQUITES

Comte de Paris, comme je n'en ai rien pû découvrir nulle part, j'aime mieux en convenir avec eux que de rentrer dans une nouvelle querelle; bien-loin, d'attaquer ceux qui en font un Duc de Bourgogne, un Comte d'Altorf ou de Ravensberg. A la verité si au lieu de Conrard l'ainé ils nous par-loient de Conrard le jeune son fils, c'est une autre chose, & volontiers je leur donnerois les mains; & comme Brodeau le met parmi les Comtes de Paris, si je l'ai repris toutes les fois qu'il m'a semblé en vouloir créer de son chef, je le louerai ici d'avoir bien rencontré. Ce Contard le jeune donc l'étoit vers la fin du neuvième sécle, & parce que je n'ai rien voulu dire de son pere, à cause que l'Histoire n'en dit rien qui serve à mon sujet, je ne dirai rien de lui non plus, sinon qu'en 879, il se joignit à l'Abbé Gozlen pour lui faire titer raison de quelques outrages qu'il avoit reçûs; & qu'enfin il mourut en 88x; encore n'en aurois je pas rapporté ces deux chosses ici, n'étoit que j'ai crû qu'il falloit prouver que certainement il vivoit vers la fin du neuvième sécle.

Il eut pour successeur Eudes son frere uterin, dont Abbon raconte quantité d'actions glorieuses durant le siège de Paris, lorsque les Normans en 886 l'attaquoient de tous côtés, & si surieusement; & même qui depuis sur Duc & Roi de France, & mourut en 898.

Robert son frere Duc de Bourgogne Abbé de Saint Martin de Tours, & qui tout de même sit merveilles à ce siège, sut aussi Comte de Paris, puis Duc & Roi de France comme lui, & prenoît en 896 pour titre, misericardia Dei Comes, ainsi que Charles le Simple en 904.

Hugues le Grand son sils, Comte de Paris après sui comme il parost par plusieurs Actes, & comme il se verroit par un Titre de lan 936, où Louis V dernier Roi de la seconde Race, affranchit de toutes choses géneralement les biens appartenans à Saint Merri, & dont Brodeau allegue seulement un passage: Titre à considerer, si l'indiction n'en étoit fausse, à l'ordinaire des autres Chartes de ce tems là, quoiqu'il y ait bien d'autres moyens pour en faire voir la fausseté.

Enfin Hugues Capet fils de Hugues le Grand, devint Comte de Paris après la mort de son pere, de même que ses prédecesseurs, & joignant heureusement à cette dignité toutes les autres qu'il avoit eues, les réunit à la Couronne, après l'avoit ôtée de dessus la tête de Louis V, pour la mettre sur la sienne; mais à l'imitation de ses prédecesseurs il ne la laissa pas, & ses successeurs depuis y ont donné bon ordre.

Quant au Comté il le donna à Bouchard, lorsqu'il épousa Elisabeth, veuve de Haimon, Comte de Corbeil, l'Histoire dit que par ce moyen là il devint Comte Royal, sans en faire savoir la raison; & neanmoins peut-être parce qu'il étoit honoré d'un Comté qui avoit appartenu à des Rois.

Vers ce tems là il y eut un autre Comte de Paris, pourvû qu'une Charte du petit Pastoral soit plus vraie que bien d'autres qui s'y trouvent, dont j'ai parlé.

Il se nommoit Eudes, & sit restitution à l'Eglise Notre-Dame de quelques biens que ses prédecesseurs lui avoient ravis; parce que pour n'avoir pas bien lû un certain passage de l'Apocalypse, il vint à s'imaginer que le monde approchoit de sa sin, & même qu'il en avoit vû des signes & quelques débris; créance au reste des gens du dixiéme siècle.

Là-dessus Brodeau & Hemeré le prennent pour Eudes, srere uterin de, Conrard le jeune, qui vivoit plus de cent ans auparavant.

Brodeau même le confond avec un autre Eudes, qui vivoit, à ce que l'on dit, en 1027, c'est-à-dire, la trente-huitième année du Regne de Robert, & la seconde de celui de Henri I son fils, suivant la Charte du petit Pastoral, où elle est transcrite, qu'il distingue de celle que raporte Hemeré, bienque ce soit la même.

Il n'est pas necessaire de prouver que tous deux s'abusent ici, non seu-

lement pour les dattes; mais parce qu'ils prennent ces deux Eudes pour la

même personne.

Enfin les erreurs des Savans sur le sujet des Comtes de Paris, sont si grossieres, qu'elles ne valent pas la peine de s'y arrêter davantage, & m'obligent à croire que s'ils avoient lû dans Suger, qu'au siège d'un Château de Picardie, Mathieu Comte de Beaumont prit Hugues de Clermont, Gui de Senlis & Herluyn de Paris, ils n'auroient pas oublié de mêler cet Herluyn sci parmi les autres, il me suffira de l'avoir mis en avant, & de laisser juger du rang qu'on lui doit donner.

Voilà tous les Comtes de Paris vrais & supposés que j'ai pû découvrir. Les supposés sont Archambaud ou Erchinoalde, Etienne, Begon, Contard l'ainé, deux Eudes, l'un du dixième siècle, l'autre de l'an 1027, Herluyn ensin, & peut être Eggebard, que pourtant je ne mets pas absolument de

ce nombre-là, parce qu'il paroit n'être pas trop suspect.

A l'égard des autres favoir, Gerard, Conrard le jeune, Eudes, Robert III, Hugues le Grand, Hugues Capet & Bouchard tous ceux-ci furent assurément Comtes de Paris, disposerent de la Milice & des Gens de Guerre; & ensin peu à peu devinrent si puissans, que trois monterent sur le Trône,

dont le dernier transmit la Couronne à ses successeurs

Dans le même tems, à ce que prétend Brodeau, il y avoit encore à Parisdes Vicomtes; & il dit que Grimaldus, dont j'ai parlé, l'étoit en 900, quoique ce devroit être en \$47 au cas que l'Acte qui en fait mention ne soit pas supposé, comme je l'ai montré auparavant. Et tout de même il assure qu'Adalelmus le sut en \$86, pendant le siège de Paris; car il veut qu' Adalelmus Consulis intererat populo, qu'on lit dans boon, veut dire Vicomtes. De plus il soutient encore que Teudo & Fulco l'étoient en 936 & 1029, bien que la Charte de Saint Metri de l'an 936, & une autre du petit Pastoral, doù il les a tirées, soient sausses assurément : joint qu'elle les qualisie Vicomtes purement & simplement, sins specifier le lieu de leur Jicomté.

Quoi qu'il en soit avec les Comtes de Paris & les Vicomtes, puisque Brodeau le veut ainsi, il y avoit encore des Ducs & des Marquis de France.

En 861, durant que Conrard le jeune étoit Comte de Paris, Robert le Fort, son beau pere, second mari d'Adelaïde sœur de Charles le Chauve sa mere, reçût à Compiegne, du Roi son beau-frere, & cela du consentement des Grands du Royaume, le Duché de France, qui s'étendoit entre la Loire & la Seine, & le garda jusqu'en 867, qu'il sut tué à la guerre. Il eut d'Adelaïde Eudes & Robert III, dont j'ai parlé; mais comme ils étoient trop jeunes, Hugues l'Abbé, Duc de Bourgogne, filsde sa femme, & frere uterin, & Hugues Capet, l'eurent successivement. On croit qu'ils demeuroient tous au Palais, du moins est il certain que Hugues le Grand y logeoir quand Saint Sauveur y vint, avec des Reliques, & que son premier Maître d'Hotel devint possedé pour les avoir touchées avec son bâton : depuis, ç'a été la maison de ses descendans, & le siège de leur Royaume.

L'Histoire est pleine de ses belles actions, & de celles de ses ancêtres; de même que les Comtes de Paris & les Ducs de France ses devanciers. Il eut les Armes & peut-être encore la Justice en sa puissance : comme les Rois, ils sirent battre monnoie, avec cette legende, eratia Dei Dux; & dans une autre monnoie encore qu'on voit d'eux, qui sut strappée à Paris, il y a d'un côté, Paris. Civita. Mais de peur qu'on ne me chicane sur la premiere de ces inscriptions & qu'on ne vienne à me dire qu'elle ne parle que d'un Duc de Paris en particulier, & non pas de tous, & que c'est un peu trop prétendre de vou-loit que tous les Ducs de France sissent battre monnoie. A cela je réponds qu'il suffit qu'un seul l'ait sait, pour dire en général, que ces Ducs ici ont joui de cette prérogative; outre que sur telle piece on n'y voit point de

nom; mais simplement la qualité de Duc.

Au reste, on doit croire que Hugues Capet étant parvenu à la Royauté,

### 416 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

abolit le Duché de France, aussi-bien que le Marquisat; car depuis ce tems-là il n'en est fait aucune mention dans l'Histoire. Pour le Comté il le don-ma à Bouchard, comme j'ai dit; mais on ne sait pas s'il passà à ses successeurs, ou à ses ensans, ainsi qu'auparavant : tant y a que depuis lui les Historiens ne parlent d'aucun Comte de Paris, & que depuis quelques siécles le Comté de Paris a été supprimé, à moins que la Dignité de Comte ne subsiste encore & ne reside en la personne de l'Evêque, comme il y a bien de l'apparence, & que Brodeau tâche de le prouver par quantité de raisons

qui pourtant ne me paroissent pas trop décisives.

Paris enfin n'a pas eu seulement des Vicomtes, des Comtes, des Marquis, des Ducs & des Rois; mais encore des Princes, ce que j'ai découvert dans une Charte dattée de l'an 1035, & de la quatrième année du Regne de Henri I, c'est-à-dire, après la mort du Roi Robert. En 1035 donc les Religieux de Sainte Geneviéve craignant de voir envahir leurs biens par des Seigneurs particuliers dont ils relevoient, supplierent le Roi de prendre leur Congregation en sa sauve-garde, ou de la mettre sous la protection des Princes de Paris, avec désenses aux Rois ses successeurs, ou à ceux des Princes de Paris, qu'aucun d'eux ne la permutât, ni ne la donnât à personne, afin qu'un si puissant appui ne leur sût pas moins utile qu'honorable

Qu'on ne prétende pas m'obliger à remonter à l'origine, & à donner la suite de ces Princes de Paris: car c'est tout ce que j'en sai, & que j'ai découvert depuis peu; j'ouvre la carriere, si d'autres peuvent aller jusqu'au bout,

volontiers j'applaudirai des mains:

Qu'on ne me demande pas non plus quand Paris a commencé à devenir Prévôté & Vicomté : je l'ai cherché aussi vainement que Brodeau. Qu'on soit

plus heureux que nous dans cette recherche, j'en serai ravi.

Godefroi le fils a donné au public tout ce que lui & son pere homme laborieux & savant, ont pû découvrir des Prevôts; mais ce qu'ils en disent est plus moderne que ce que Brodeau rapporte de la Prevôté & de la Vicomté

On peut voir ce qu'ils ont recueilli là dessus.

Avant que de finir, j'avertirai que dans la Prevôté & Vicomté de Paris, il fe trouve une infinité de hauts Justiciers, plusieurs Seigneurs Châtelains, quatre Barons, avec deux Ducs & Pairs.

Ensuite de ceci l'ordre veut que nous parlions des Seigneurs & des Fiess de Paris.

## 

### FIEFS DE PARIS.

UANTITE' de gens ont parlé des Fiefs de Paris, bien ou mal à c'est la question; mais ensin, il sera aisé d'en juger pour peu qu'on se donne la peine de confronter la liste qu'ils en ont faite avec le grand nombre des choses nouvelles que je vais rapporter; & toutes tirées des Regîtres du Parlement, des déclarations contenues dans l'ancien, & le nouveau Regître du Procureur du Roi à la Chambre du Trésor; mais bien plus d'un autre où Regnard Procureur du Roi de la même Compagnie le plus consommé en telles matieres qu'il y eût jamas, où dis-je, cet habile homme avoit ramassé tous les Jugemens, les Sentences & les Arrêts prononcés sur les prétentions des Seigneurs séodaux de Paris.

A la verité l'origine de ces Fiefs ne s'y verra point; car puisque même on e encore en peine de celle des grands Fiefs de la France, on ne doit pas s'étonner si je demeure court là dessus en parlant de ceux de Paris. En recompense il meseroit aisé de dire, nonseulement les noms des Seigneurs, des Proprietai-

res

taires & des rues, où se repandent les Fiefs dont il sera parlé; mais encore combien vaut chacun de cens & rentes, & en combien de maisons ils consistent. Et parce qu'à la reserve de ceux des Ecclesiastiques, les autres changent de Maîtres tous les jours; qu'on en voit qui ne rapportent que deux, trois & cinq sols par an; qu'il y en a même dont une seule maison releve, tels que ceux des Blancs-Manteaux, des Religieux de Reigni, du Crucifix saint Jaques, de saint Cornille de Compiegne, & autres semblables: je n'ai pas jugé à propos de m'en charger; & le tout, à cause des changemens si fréquens des enseignes, des voisins, des proprietaires. Mais d'ailleurs, ces maisons étant dispersées çà & là en divers endroits & quartiers, que se Roi pour agrandir le Louvre, les Grands, les gens riches leur sont ruiner; la Ville même à toute heure pour de nouvelles rues, & pour en élargir d'autres, si bien que tels changemens, sans les autres, sont cause que je les passerai.

### FIEF DE THEROUENNE.

N 1330, Philippe de Valois achetta 1025 livres en bons petits Parifis le Fief de Therouenne situé à la rue saint Denys & aux environs, & quoique les Lois semblent exemter le Roi de tous droits Seigneuriaux ou féodaux, il ne laissa pas de payer au Comte de Dammartin, de qui ce Fief relevoit, 250 livres aussi Paritis, pour raison du quint denier du prix de la vente.

En 1416, les censives d'un petit Territoire assis hors la porte Mont-Martre & annexé au Baillage du Palais, s'adjugerent à Charles VI par Arrêt du Parlement.

François I en 1545, réunit au Domaine les censives d'un autre Territoire placé hors la porte saint Antoine, & affecté à la Charge de Grand Chambellan que ses successeurs ont engagées.

Henri II & ses ensans se sont emparés de tous les droits Seigneuriaux & secdaux des heux occupés tant par l'Hotel Royal de saint Pol, que par ceux de Nesle, de Bourgogne, d'Artois & de Flandres. Le premier bâti entre saint Paul & la Bastille; celui de Nesle près du Collège des Quatre-Nations, l'Hotel de Bourgogne, & les autres le long de la rue Cocquillière; & Mauconseil, bien que la Seigneurie en appartint de toute ancienneté à l'Evêque de Paris, à l'Abbé de Saint Germain, & au Prieur de Saint Eloi.

Henri IV & Louis XIII, ont pris huit arpens & denti de terre, appellés la Coulture sainte Catherine pour faire la Place Royale & les maisons d'alentour, qui valoient au Prieur près de quarante cinq livres Parisis de cens & rentes, portans lods & ventes, comme on dit, à qui par échange ont été transportés les mêmes droits avec autant de revenu sur une partie du Fief Bezée, assis autour de l'Hotel de Bourgogne. Louis XIII & Louis XIV son fils ont engagé l'autre partie; & non seulement ce Fiefa été engagé, mais beaucoup d'autres depuis & auparavant: & même il n'y a pas long-tems qu'on a voulu aussi engager & ériger en divers Fiefs les censives du Roi qui lui restent à Paris; si-bien que si quelqu'un se sût presenté pour les acheter, de tant de Fiefs dont le Roi a été & est encore Seigneur & proprietaire, il n'auroit plus maintenant à Paris ni rentes, ni censives, & il ne lui seroit resté que le Louvre, avec le grand & le petit Châtelet.

### LE LOUVRE.

### LE GRAND ET LE PETIT CHATELET.

E ces trois Fiess dominans ou suzerains, pour me servir des termes, relevent sinon tous les Fiefs de Paris, au moins la plus grande partie : bien plus, c'est à eux que presque toutes les Pairies & tous les Grands du Royaume viennent rendre foi & hommage, ou tâchent de le faire quand leur Terre releve de quelqu'autre Fief suzerain qui appartient au Roi, & quoique la grosse Tour du Louvre ait été ruinée vers le commencement du siécle passé, avec tout cela, quantité de grands Seigneurs ne laissent pas de lui venir faire foi & hommage, & prêter serment de fidelité à son ombre, pour ainsi dire, en tout cas à son nom & à sa mémoire. Chose étrange cependant, toute considerable qu'elle sût, elle relevoit autresois, & releve encore du Prieuré de Saint Denys de la Chartre; & non seulement de lui, mais même de l'Evêque & du Chapitre de Notre-Dame. Car enfin, depuis 1204, cette Tour doit au Prieuré de saint Denys trente sols Parisis de rente constitués sur la Prevôté par Philippe Auguste, & cinq sols d'amende pour chaque jour de delas après la demande. Sur quoi l'on peut voir le titre qui en est transcrit par Maître Galland dans son Traité du Franc aleu, chap. 2, pag. 35, contenant l'acquisition faite par ce Roi du fonds sur lequel est bâtie la Tour du Louvre, pour l'indemnité duquel sut constitué au prosit du Prieur & Religieux de faint Denys de la Chartre, Seigneurs fonciers, une rente annuelle de trente sols, payable par le Prevôt de Paris au jour de saint Remi, à la condition de l'amende ci dessus. Selon Brodeau sur les Arrêts de Louet Tom. 2, lettre P. art. 3, le petit Châtelet & le Louvre lui même, depuis 1222 doivent vingt sols aussi Parisis, tant à l'Evêque, qu'à son Chapitre. Mais bien davantage, le Parlement en 1277, maintint ce Prelat en la possession de rendre justice à ceux qui demeuroient dans le Louvre; si bien qu'on peut assurer que nos Rois sort long tems ont vêcu comme particuliers avec leurs Sujets, & leurs Sujets au contraire, avec eux comme des Rois.

## L'EVECHE.

A L'EGARD des autres Seigneurs de Paris, il n'y en a point dont dés pendent tant de Fiess que de notre Archevêque; j'en ai découvert jusqu'à neuf, qui sont:

1. Le Fief de la Tremoille, situé à la rue des Bourdonnois.

2. Le Roulle, autrefois petit Village & maladerie, compris maintenant dans le Fauxbourg saint Honoré.

3. Le Fief de la Grange Bateliere, assis hors la porte saint Honoré. 4. Le Fief, ou l'arriere-Fiet de Rosiers, ou des Francs-Rosiers; celui-ci sut donné à la Sorbone en 1284 par l'Evêque, & amorti moyennant la troi-sième partie qui lui est demeurée, avec la mouvance & la Justice haute, moyenne & basse.

5. Le Fief outre Petit-pont, composé du précedent & de plusieurs autres arrière-Fiess. En 1238 il mouvoit en Fief de Raoul du Plessis Chevalier, & en arrière-Fief de l'Evêché, moyennant cent vingt livres Tournois, & sur acquis par l'Evêque Jean de Chetonville à qui il appartenoit.

6. Le Fief de Tirechappe, ainsi nommé à cause de la rue où il est, en 1285 appartenoit à deux Bourgeois, tous deux freres, appellés Jean & Thibaut Paclet, & consistoit en 21 maisons qui leur raportoient vingt livres onze sols six deniers Parisis de cens & rentes. En ce tems-là ils resusoient d'en saire hommage à l'Evêque Renoul, prétendans que ni eux, ni leurs devanciers ne l'avoient jamais fait à pas un Evêque, & pour cela étoient en procès & plaidoient pardevant 1 Official. A la fin neanmoins par amis, ils s'obligerent eux & leurs successeurs d'en faire hommage, & reconnurent que leurs 21 maisons mouvoient en plein Fief de l'Evêché, & que l'Evêque y avoit toute sorte de Jurisdiction, de Justice & de Domaine, à l'exception tant du fonds de terre que des lods & ventes qui leur appartenoient. Mais en ce faisant, ils se referverent le pouvoir de rachetter cet hommage à leur volonté, & le tout pour deux marcs d'argent doré du prix de six livres Parisis: telle étoit la valeur du marc d'argent doré de ce tems-là, & bien que ce fut mettre un hommage à fort bas prix, toutesfois il me semble qu'on ne l'a point encore racheté.

7. Le Fief Popin ou Thibaut-aux-Dés consiste en dix maisons des rues de la Saulnerie, Thibaut aux Dés, Bertin-Poirée & saint Germain de l'Auxerrois qui conduisent à l'abrevoir l'opin. Les plaids, & la Justice basse & sonciere de ce Fief, se tenoit autresois au porche de saint Jaques de la Boucherie De tout tems il doit soi & hommage à l'Evêque & trois sols dix deniers Parisis de cens & rentes. Et ensin le six Octobre de l'année 1357, que le storin ne valloit que vingt-quatre sols Parisis, Olivier de Villecroix le venuit à Marcel, ce Prevôt des Marchands si séditieux, trente-quatre liv.

auffi Parifis.

8. Le Fief des Tombes assis aux environs de l'Estrapade, étoit anciennement un Clos de vigne, nommé le Clos l'Evêque, & le Clos de Mr de Paris; maintenant il appartient aux Marguilliers Lais de Notre-Dame. En 1490, Pierre Parent, Claude Herbelot sa semme & Nicolas Herbelot son frere le 1.x Mai l'eurent pour eux & leurs ensans nés en loyal mariage, moyen-

nant seize livres Parisis de rente viagere.

9. Enfin le Fief de Poissi dont les Chartreux sont proprietaires; c'est le dermer des Fiess qui relevent de l'Archevêque. Ces Religieux le tiennent d'un Premier President de Thoulouse, appellé le Mazurier pour la somme de vingt sols Parsiss de cens sur quelques maisons particulieres. En 1496 ils en obtinrent l'amortissement. & le Tresor les y a maintenus tant en 1584 le vingt quatre Février, 1587 le onzième Avril, qu'en 1598 le neus Octobre par un jugement des Commissaires sur le fait du Domaine, prononcé le quinze Octobre 1601; & de plus, par un Arrêt du Conseil de l'année 1612, donné sur les Conclusions du Procureur du Roi au Trésor.

Dans ces neuf Fiefs aussi bien que dans ceux qui dépendoient anciennement de Saint Magloire & de Saint Eloi annexés depuis à l'Evêché, l'Archevêque a droit de Justice de Fief, de Voirie, sondé sur quelques Lettres parentes de nos Rois, & sur quantité d'Arrêts, de Sentences & de Jugemens. Pour l'Abbayie de Saint Magloire, il y a des Lettres de Louis VII de l'année 1150, consirmées par Charles V en 1364: outre cela, un Jugement des Commissaires sur le fait des amortissemens du quinze Février 1521.

A l'égard de son Archevêché, il produit deux Philippines; c'est à-dire, des Lettres, l'une de Philippe Auguste, & l'autre de Philippe le Bel, appellées communement Forma pacis, passées entre eux & les Evêques de ce tems-là

en 1222 & 1292.

Touchant le Prieuré de Saint Eloi, il se sert d'une autre Philippine de Philippe le Hardi de l'année 1280; mais du reste ni pour son Archevêché, ni pour Saint Magloire & le Prieuré de Saint Eloi, il n'a ni déclaration ni reglement.

### AUTRES SEIGNEURIES ET FIEFS.

ES Abbés de Sainte Genéviève, de Saint Germain des Prés & de Saint Victor, le Grand Prieur de France, le Prieur de Saint Martin des Champs & le Chapitre de Saint Marcel, sont tous à Paris, aussi-bien que l'Archevêque, Seigneurs Voyers, Féodaux & Justiciers; mais l'Abbé de Saint Germain n'a non plus que lui de reglement, ni de déclaration.

Du reste il prouve ses droits par des Lettres de Philippe le Hardi, appellées Philippines de l'année 1272: de plus, par des aveus & dénombremens du vingt-six Janvier 1384, & du vingt-un Juin 1522; enfin par quan-

tité d'Arrêts du Parlement.

En 1279, Philippe le Hardi le dix-huit Juillet regla les droits du Grand Prieur de France; & depuis encore, la Chambre du Tresor en 1598 le dix-huit Juillet.

Ceux du Chapitre de Saint Marcel le furent aussi par la même Chambre

du Tresor en 1587, le quatorze Septembre.

Le Prieur de Saint Martin jouit des siens à la faveur des déclarations qu'il en a fournies au Tresor, & qui sont transcrites avec celles de Saint Marcel

dans l'ancien Regître du Procureur du Roi.

Enfin de tous ces Seigneurs, il n'y a que l'Abbé de Saint Victor qui ne puisse prouver ses droits: comme n'ayant ni déclaration, ni titre, Arrêts, Sentences, ou autres Jugemens. Cependant, il en jouit aussi paisiblement que les autres, à l'ombre d'une longue suite de prescriptions. Il prend hautement la qualité de Seigneur des Terres & Seigneuries, Jardins d'allée & Culture près Sainte Catherine du Val des Ecoliers.

Que si parmi ces Seigneurs Justiciers, Feodaux & Voyers, je n'ai pas mis le Prevôt des Marchands & les Echevins, c'est pour faire observer que ce sont les seuls seculiers de Paris qui possedent cet avantage. Ceux-ci tiennent leur Voirie de leur Magistrature & de leur Seigneurie. Leur Fies se nomme le Parloir aux Bourgeois, & est placé à la rue Saint Jaques, vers

le College des Jesuites.

### AUTRES FIEFS ECCLESIASTIQUES INFERIEURS.

E Chapitre de Notre Dame, ceux de saint Mederic & de saint Benoît ont aussi leurs Seigneuries à part; mais moindres que les précedentes, comme n'ayant autres droits que de Justice & de Fiess, & non pas de Voiries; mais qu'ils justissent par Titres, Sentences & Arrêts.

Il en est de même du Commandeur de saint Jean de Latran, de l'Abbesse de Montmartre, des Prieurs de saint Lazare, de saint Denys de la Chartre & de Notre Dame des Champs, à la reserve du dernier, qui a encore moins de prérogative, car celui ci n'a point de haute Justice, & se contente de la moyenne & basse, avec la jouissance de quelques censives.

Le Chapitre de saint Mederic au reste est Seigneur du Fies nommé Fies de saint Mederic, qui consiste en l'étendue de son Cloître. Son Territoire & celui de saint Benoît surent reglés par la Chambre du Tresor en 1572, & 1585

le huit Mars & le treize Avril.

Au Prieuré de saint Lazare appartient le Fief de Marli; & à l'Abbayie de Montmartre celui du For-aux-Dames. On regla leur Territoire aussi bien que celui du Chapitre de Notre Dame en 1586, 1587 & 1589, aux mois de Fevrier, d'Août & de Septembre.

Les autres, comme le Commandeur de saint Jean de Latran & le Prieur

de Saint Denys de la Chartre, ont fourni leurs déclarations qui sont transcrites dans l'ancien Regitre du Procureur du Roi au Tresor.

### AUTRES FIEFS ENCORE MOINDRES

que les précedens.

ES Seignears qui suivent ont encore moins de droits que ceux dont je viens de parler; car ils n'ont que celui de Fief, point de Voirie, ni de Justice. Le nombre de ceux-ci est fort grand, comme étant composé d'un Ordre de Chevalerie, de deux Colleges, d'autant d'Hopitaux, d'Abbés & de Chapitres, de cinq Monasteres & de six Fiess qui appartiennent à des Particuliers.

L'Ordre de Chevalerie s'appelle l'Ordre Royal & Militaire de Notrè-Dame du Mont Carmel & de faint Lazare de Jerufalem, Bethleem & Nazareth. Dans l'ancien Regître du Procureur du Roi, son Fief se nomme le Fief du Commandeur de la Maison Conventuelle de Boigni près Orleans, à cause que c'étoit le Chef-lieu ou le lieu principal & général de cet Ordre. Il s'étend sur treize Maisons situées en trois rues différentes; qui sont, la rue de la Pierre au Lait, celle de la Savonnerie & la rue saint Jaques de la Boucherie: ces mations lui doivent cens & rentes, avec lods & ventes J'ai vû sa déclaration dans l'ancien Regitre, dont je viens de parler, & quoique le reglement de son Territoire ne se trouve point dans celui des Arrêts & des Sentences, les Chevaliers de cet Ordre ne laissent pas de l'avoir dans le Couvent des Billettes. où ils tiennent leurs Titres & leurs Assemblées.

Des autres Seigneurs de la même qualité, les Docteurs de Sorbone sont les premiers, avec les Chanoines de sainte Opportune, le Seigneur de Joigni près des Halles, ou les Filles-Dieu, dont le Parlement & le Tresor ont reglé le Territoire par plusieurs Sentences & Arrêts.

Celui des Filles-Dieu le fut par le Parlement en 1562 le vingt - septiéme

Février.

Le Territoire du Fief de Joigni l'a été par le Tresor en 1565, le vingtdeuxiéme Janvier, & depuis encore par le Parlement en 1573 & 1585, le huit Juillet & le vingt trois Décembre.

Ceux de sainte Opportune & de Sorbone l'ont été au Tresor en 1569, au mois de Mars & d'Août; & ensuite au Parlement en 1582 & 1586, au mois d'Août & de Février; & depuis encore en 1611 & 1632, au mois de Février & d'Octobre.

Les Chartreux, l'Hopital sainte Catherine, l'Abbé de Tiron, Saint Germain de l'Auxerrois & les Billettes jouissent des mêmes droits. Les derniers sont Seigneurs du Fief aux Flamans situé dans leur rue, dont le Tresor regla le Territoire en 1575 au mois d'Août.

Le même Tresor pareillement en 1576, 1579 & 1583, regla ceux de saint Germain, de Tiron & de sainte Catherine, & le Parlement consiema ceux du dernier en 1585 au mois d'Avril.

Je ne parle point des Chartreux, ni de leur Fief de Poissi, non plus que de la Sorbone & de son Fief des Francs-Rosiers, parce que je n'en sai autte chose que ce que j'ai dit auparavant.

Après ceci suivent le Chapitre de saint Honoré, Seigneur du Fief de Froimantel, dont le Territoire fut reglé en 1584 au mois d'Avril, par la Chambre du Tresor; & de plus en 1610, au mois de Mars, par la Cour du Parlement.

Le College de Baïeux & les Seigneurs des Fiefs de Garges, ou de Culdoë, du Marché Palu & Gloriette qui ont obtenu des Sentences du Tre-

### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

for en 15°4, au mois d'Avril, d'Août & de Septembre, & encore en 1603 au mois de Mai.

Enfin l'Hopital du saint Sepulchre, le Seigneur du Fie de Mercade, saint Cornille de Compiegne & saint Denys en France, Seigneur des Fiess de faint Yon, ou de la Crosse, & de Haram ou de Coquatrix, à cause de la Terre de Villepinte, sont encore tous de ce nombre-là, avec les Jacobins, sainte Catherine du Val des Ecoliers, & le Seigneur du Fies Popin, & ont été maintenus en leur Seigneurie par le Conseil, le Parlement & le Trefor.

Le Sepulchre, les Seigneurs des Fiefs Popin & de Mercadé, les Abbés de faint Denys & de faint Cornille, le furent par le Tresor en 1586, 1597, 1604, 1622 & 1627, 2u mois d'Avril, Juin, Juillet & Septembre.

Les Jacobins l'ont été en 1608, 1609 & 1615 au mois de Juillet, Mai

Le reste l'a été ou par le Tresor, ou par la Cour tout ensemble, comme l'Abbé de saint Denys en 1601 & 1607, aux mois de Septembre & de Décembre, pour le Fief de Coquatrix: ou simplement par le Tresor ou par le Conseil, par la Chambre des Comptes, ou par les Tresoriers de France, comme les Religieux de sainte Catherine en 1618, 1619 & 1620, aux mois de Mars & de Février.

### AUTRES SORTES DE FIEFS.

E ne sai si aux Fiess dont je viens de parler, on peut ajoûter les suivans A la verité ceux qui les possedent prétendent être Seigneurs séodaux, de même que les autres Seigneurs de Paris; mais bien loin de le prouver, comme font les autres, par des Arrêts, des Sentences ou par des Titres, on voit qu'ils n'en jouissent qu'à la faveur d'une longue possession, ainsi que quelques-uns dont nous avons parlé.

Ces gens là au reste sont de toutes sortes de conditions: il y a un Prieur, des Abbés, des Eglises Collegiales, des Communautés de Religieux & de Religieuses, des Chapelains, des Hospitaliers, outre cela divers particuliers.

Saint Julien le Pauvre est le Prieuré.

Les Abbayies sont, Chaalis, Reigni & Montmartre.

Sainte Croix & les Religieuses des hautes Bruyers sont les Couvents d'hommes & de filles.

Le reste, c'est saint Etienne des Grès, avec saint Thomas du Louvre & les Chanoines de la premiere Prébende de faint Benoît,

De plus, ce sont les Seigneurs des Fiess de Tirechappe, des Tombes &

Les Hopitaux de la Trinité & des Quinze-Vingts, avec les Religieuses de l'Assomption & de sainte Anastase, au lieu des Haudriettes & de l'Hopital faint Gervais.

En un mot ce sont les Chapelains des Chapelles de saint Aignan près le Cloître de Notre Dame des cinq Saints à saint Germain de l'Auxerrois: de sainte Agnès en l'Eglise saint Marcel & la premiere Prébende de saint

Dans le nouveau Regître du Procureur du Roi du Tresor se trouvent les déclarations de saint Julien le pauvre & des Chapelles de saint Aignan & des cinq Saints; celles des autres sont transcrites dans l'ancien.

## PETITS FIEFS.

UTRE ces Seigneurs en voici qui leur sont inserieurs, & d'une autre espece, & peut être même ne sont-ils point Seigneurs en esset; ou s'ils le sont, c'est si peu que rien; puisque bien loin de jouir de quelques censives, ou d'en prétendre, à l'exemple des autres, ils y ont renoncé au Tresor, & se contentent de simples rentes sur des maisons particulieres.

On y pouvoit comprendre autrefois le Curé de sainte Croix; car anciennement l'œuvre de saint Martial lui devoit huit livres dix sols Parisis de rente sonciere, comme il paroît par la déclaration que j'en as vû dans l'ancien Regître du Procureur du Roi au Tresor. Mais il y a si long-tems que cette rente est éteinte, que le Curé de sainte Croix d'aujourd'hui ne sait si ses devanciers y ont renoncé, ou s'ils ont consenti qu'on la rachetât.

Maintenant on y comprend les heritiers de Gilles le Maître Premier President, qui à la verité ont renoncé à des censives; mais qui se sont reservés des

rentes sur quelques heritages du Fauxbourg saint Germain.

L'Abbayie d'Hermieres, la fainte Chapelle & l'Hopital de Loursine du Fauxbourg saint Marceau ont sait une pareille déclaration, & tout de même les Blancs-Manteaux, les proprietaires des Boucheries de la porte de Paris & du Cimetiere saint Jean & la Fabrique de saint Innocent, à qui Louis XI donna quelques échoppes en 1474; ensin, la plu part ont sourni leurs déclarations qui sont transcrites dans l'ancien & le nouveau Regitre du Procureur du Roi au Tresor.

Voila cinq sortes de gens qui sont ou Seigneurs dans Paris à leur maniere, ou tout au moins y ont des droits Seigneuriaux.

### OBSERVATION.

BIEN-QUE ces petits Fiess que je viens de specifier soient les seuls à qui on puisse donner telle qualité; cependant les Auteurs qui ont traité cette matière avant moi, en trouvent bien davantage, à ce qu'ils croyent, & même jusqu'au nombre de cent trente, à la verité qu'ils mêlent & consondent avec les précedens, sans aucun ordre, & ces prétendus Fiess asses différens entre eux sont de quatre manières. & forment quatre classes.

Quant à la premiere classe, ceux à qui ils appartenoient autresois, ont renoncé à toutes sortes de prétentions Seigneuriales en Justice, soit au Tresor, ou pardevant Notaires, par Acte exprès & particulier. Mais afin de suivre l'ordre des tems, plutôt que celui des qualités.

En 1505 au mois de Mars, le sieur d'Asnai, avec le Curé de saint Jean en Greve, renoncerent par deux sois au mois de Mars à tous droits Seig-

neuriaux.

Deux ans après, le fieur de Vaudetar au mois de Mai, fit la même chose.

En 1568, Chartrain Seigneur d'Yvri, en passa déclaration au mois de Mars.

Les Celestins depuis en 1581, l'ont, passée au mois de Décembre

Le fieur de Selve l'année suivante au mois de Janvier.

En 1583 au mois de Décembre, le Sieur Budé & le Chapelain de la Chapelle sainte Catherine fondée à Notre Dame.

Les sieurs Charron & de Tancarville en 1584, au mois de Mars.

### 424 HISTOTRE ET ANTIQUITE'S

L'Hopital saint Jaques au mois d'Avril de l'année 1627.

Ceux de la seconde classe ont prétendu long-tems être Seigneurs à Paris; mais enfin le Tresor & le Parlement les ont déboutés de leurs prétentions; les voici dans le même ordre que les précedents.

Le Chapelain de la Chapelle saint Michel, ou de saint Louis sondée à la saînte Chapelle, sut débouté de toutes ses prétentions en 1558, au mois de Janvier, par la Cour du Parlement.

Celui de la Chapelle de saint André, sondée à saint Eustache, le sur en 1567, par Sentence du Trésor & par Arrêt du mois de Mars 1579.

Les Celestins, les Mathurins, saint Nicolas du Louvre & le Chantre de saint Denys en France l'ont été par deux Sentences du Trésor: la premiere du dix neuf Septembre 1575, la seconde, du treize Décembre 1583.

Depuis en 1584, le Tresor à diverses sois exclut de pareilles prétentions l'Abbayie des Yverneaux, la sainte Chapelle de Vincennes, les Religieux du petit saint Antoine, les silles de l'Assomption, en leur nom seulement, plusieurs années avant leur union avec les Haudriettes; & de plus traita de même les Colleges de Laon & des Bons-Enfans; les Hopitaux du Saint Esprit & les Quinze Vingts: la Chapelle saint Nicolas, en l'Eglise de saint Benoît: celle de Notre-Dame des Meches; & le Pitancier de sainte Geneviéve

Les Seigneurs du troisième ordre ou de la troisième classe, plus opiniâtres que ceux de la seconde, quoique sans Arrêts, Sentences, Déclarations, ni Titres, ne laissent pas de prendre encore des censives, & ceux-ci sont;

Les Abbés de saint Pharon & de Joyenval.

L'Abbesse de saint Antoine des Champs. Le Chapitre de saint Symphorien.

L'Hotel-Dieu.

La grande Confrerie.

L'Archevêque de Paris, en qualité de Doyen de saint Maur.

Le Chapelain du College des Bons Enfans.

Les Seigneurs du Fief de Guillori vers la rue de la Coûtellerie; de celui d'Ablon près le Crucifix saint Jaques; de ceux du Crucifix saint Jaques; de la Trémoille dans la rue des Bourdonnois; des trois Pucelles, près celui d'Ablon; & de la Grange-Bateliere, dont l'étendue est de trente arpens ou environ, compris la plûpart depuis quelques années, dans la clôture faite au-delà des portes de saint Honoré & de Montmartre. Et bien que les Mathurins en ayent été exclus, ainsi que nous venons de dire, ils sont encore comme ceux-ci, & ne démordent point de leurs prétentions.

Pour ce qui est des derniers, ils ne sont Seigneurs que dans les Livres de ceux qui ont écrit des Fiess de Paris; & comme cette qualité leur est donnée sans aucun prétexte, ni sondement & même sans en avoir jamais fait la moindre poursuite, instance ou demande, certainement ils ne meriteroient pas qu'on sit mention d'eux; neanmoins parce qu'on les a consondus avec les autres, & qu'il est bon de les distinguer, au moins raporterai-je ici leurs noms; voici ceux qui tiennent le premier rang.

L'Evêque de Poitiers. L'Abbé de Barbeau.

Ceux de Livri, de saint Marc de Soissons & de Longpont, avec les Abbesses de Maubuisson & de Longchamps.

Ceux du second rang sont: Le Prieur de Longjumeau.

Les Bons-Hommes de Vincennes.

Les Colleges de Tours, d'Autun, de la Marche, du Tresorier & du Cardinal le Moine.

Les Chapelains des Chapelles sainte Catherine de saint Michel, de saint Denys, de sainte Anne & de saint Nicolas dans l'Eglise Notre-Dame.

Entre

Entre les derniers on compte:

Certaines gens qui se qualifient Seigneurs du Fief Melodieux.

Ceux de Tionville, de Marinier, de la petite Tournelle, Dignacourt, de Chaumont, de Moncornet, de Roulet & d'Avignon.

Peut être faudroit-il mettre encore de ce nombre:

Les Fiess de Patouillet, du Séjour d'Orleans, & des Arres des vignes. Le premier est au Fauxbourg saint Victor, entre le Jardin du Roi & le Bureau des Entrées.

Le second est au Fauxbourg saint Marceau, proche saint Medard, sur le bord de la riviere des Gobelins: ce Fief appartient au Président de Mesme; il consiste en un gros Pavillon accompagné de quantité de jardinages & en plusieurs censives; au reste, il est sait mention de l'un & de l'autre dans quelques anciens Papiers-terriers; mais il vaudroit mieux que ce sût dans les Regîtres du Tresor.

Le dernier appartient aux Religieuses de Longchamp: il tient à la porte saint Jaques: cinq maisons en dépendent, dont deux sont au College de Lizieux, les trois autres se trouvent dans la rue de la Bretonnerie, & toutes cinq valent cent quatre sols six deniers Parisis de cens & rentes; portant,

comme on dit, lods & ventes, faifines & amendes.

Pour saussaire les Curieux, je trouve à propos de placer ici la Liste des Seigneurs qui ont droit de Justice, Fiefs & Censives en la Ville & Fauxbourgs de Paris, comme ils se trouvent dans la Coutume de Paris.

### TABLE

## DES SEIGNEURS

Qui ont droit de Justice, Fiess & Censives en la Ville & Fauxbourgs de Paris, les noms de leurs Fiess, limites & situations d'iceux.

## SEIGNEURS QUI ONT FIEF ET JUSTICE.

PREMIEREMENT Monsieur l'Archevêque de Paris à cause de son Archevêché en cent cinq rues, & comme Prieur de saint Eloi en cinquante neuf rues.

L'Abbé de saint Germain des Prés, en l'étendue de tout le Fauxbourg dudit saint Germain, & en trente rues de la Ville de Paris

L'Abbayie de saint Victor en l'étendue du Fauxbourg, & en vingt-cinq rues en la Ville.

L'Abbayie sainte Geneviève en l'étendue du Fauxbourg saint Marceau, & en cinquante-quatre rues dedans la Ville.

L'Abbé de la sainte Trinité de Tiron, appellé le Fief de Tiron, assis à Paris rue saint Antoine, a pour maison seigneuriale la maison de la Trinité, dite l'Hotel de Tiron, Censives & toute Justice en trente une rues.

L'Abbé de saint Magloire en septante rues.

L'Abbayie de saint Antoine des Champs en cinquante rues. L'Abbayie de Montmartte en la rue de la Heaumerie, & autres.

Le grand Prieur du Temple en plusieurs rues.

Le Prieur de saint Martin des Champs en cinquante-quatre rues. Le Prieur & Fief de saint Lazare, de Jerusalem, Bethlehem & Nazareth,

dont le chef-lieu en France, est la Commanderie de Boigni ou Voigni en Tome II.

00000

### 426 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S.

Beauce, Paroisse de Villermain, ledir Fief consistant en Censives portans lods & ventes, sur plusieurs maisons assisses en la Ville de Paris, en dix huit rues depuis le carresour de la Pierre-au-Lait jusqu'au Cloître saint Jaques de la Boucherie, & jusqu'au Crucifix saint Jaques en revenant audit Cloître.

Le Prieur de Notre-Dame des Champs en quatre rues.

Le Prieur de saint Denys de la Chartre en quelques rues proche ledit Prieuré.

Le Commandeur saint Jean de Latran en neuf rues.

Les Chanoines de saint Merri en trente-trois rues.

Les Chanoines saint Germain de l'Auxerrois en dix huit rues.

Les Chanoines saint Maur des Fossés en onze rues.

Les Chanoines de la grande Eglise de Paris en trente-huit rues.

Les Chanoines saint Benoît en quinze rues. Les Chanoines sainte Opportune en seize rues.

Les Chanoines de faint Honoré en cinq rues.

L'Hotel de la Ville de Paris, Prévôt des Marchands & Eschevins, & Parloir aux Bourgeois, ont Justice en cinquante rues, & sur la riviere de Seine.

Le Bailli du Palais en l'étendue de l'Isse & du Palais, & en huit rues.

Le grand Chambrier de France en huit rues.

Et tous les dessudits, qui sont au nombre de vingt-cinq, ont leurs Juges & Officiers, qui exercent la Justice envers leurs Justiciables, & chacun d'eux ont Voyeries, & ont Voyers à part.

# SEIGNEURS QUI N'ONT QUE SIMPLE FIEF ET CENSIVE, sans Justice jusqu'au nombre de cent vingt-quatre.

### PREMIEREMENT.

E franc-Fief de Joigni appartient à Damoiselle Jeanne de Boillesné, Dame de Persant, veuve de seu M de Vaudetar Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement, lequel par deux Arrêts de la Cour, des treize Décembre mil cinq cens soixante & quinze, & six Juillet mil cinq cens quatrevingt - cinq, a été déclaré s'étendre sur deux maisons attenant & suivant la maison de la Couronne, assis rue jusqu'au coin de la rue de Mauconseil, du côté & vers les Halles, ensemble sur toutes les maisons assis en ladite rue de Mauconseil du côté & vers les Halles, à commencer au coin de la rue Comtesse, d'Artois & de Mauconseil, continuant jusqu'à la maison de la Levriete, icelle incluse, tenant aux maisons de l'Hopital de saint Jaques.

Item le Fief des Tumbes assis au Fauxbourg de saint Jaques & près la porte de saint Jaques, à main gauche, lequel s'étend sur une partie & du long de la rue jusques par delà l'Ecu de Milan, du long des sossés de la Ville, & en la rue des Postes, pardelà le jeu de Paulme de l'Huis de ser, & appartient ledit Fies aux quatre Marguilliers laïcs de l'Eglise de Paris, à l'œu-

vre & fabrique d'icelle.

Autre Fief des Tumbes assis au Fauxbourg saint Jaques, qui appartient eux heritiers de seu Monsieur le President saint André.

Le Fief de la petite Bretonnerie assis près ladite porte saint Jaques, faisant partie de la rue anciennement dite du Puits, à present Bretonnière ou des Bretons, en allant à fainte Geneviève, joignant les murs de la Ville, contenant cinq arpens & demi de terre, anciennement plantée en vignes, & sar lesquels est bâti le Collège de Torci dit Lisieux, avec cinq autres maisons près d'icelui s'entretenant l'une l'autre, tenant d'une part audit Collège, d'autre bout sur & quasi joignant ladite porte saint Jaques, aboutissant

par derriere aux mutailles de la Ville, & pardevant sur ladite rue des Bretons, lequel Fies a été inseodé dès l'an 1219, par le Roi Philippe II, qui en investit un nommé Thibault de Chartres, détempteur dudit lieu à titre de censive: à present appartient aux Religieuses, Abbesse & Couvent de l'Humilité de Notre-Dame dite de Longchamp, par acquisition qu'elles en ont faite des hoirs dudit Thibault. Et pour raison duquel Fies sessities Religieuses ont obtenu Sentence du Trésor à leur prosit, contre le Substitut de Monsieur le Procureur Général, le sept Décembre 1585.

Le Fief du Crucifix saint Jaques, consiste en une maison où il y a un Crucifix sur le devant, en la rue qui va à la porte de Paris, au coin de l'Eglise saint Jaques de la Boucherie, & est tenu & mouvant du Seigneur

d'Ablon sut Seine.

Le Fief de Therouane acquis par le Roi Philippe, assis à Paris, s'étend d'un côté tout le long de la rue jusqu'à la porte saint Denys, depuis le coin de la rue du Foirre près les Innocens, jusqu'à la porte saint Denys, & de l'autre côté le long des Halles. Sera observé que les Procureur & Principal du College de Maître Gervais Chrestien en l'Université de Paris, sont Seigneurs en partie dudit Fief de Therouane.

Les Dames & Religieuses des Filles-Dieu de Paris rue saint Denys, sont Dames du Fief de la Ville-Neuve, sis au Faubourg de saint Denys, les lieux qui en dépendent baillés par lesdutes Dames à nouveaux cens en l'an-

née 1622.

Le Fief de Haren dit Coquatrix, appartient à Nicolas Privé de la censive duquel dépend la maison de la Pierre aux Plats, & du Croissant assise rue des Arcis, près l'Eglise saint Jaques de la Boucherie. Item la maison où est à present l'enseigne saint Bonaventure, assise en la même rue des Arsis. Trois maisons sizes rue Guillaume Josse.

Le Fief Tirechappes duquel est fait mention au procès verbal de la nou-

velle Coutume. Le Fief de Marly.

Le Fief Guillory près la Greve.

Le Fief des trois Pucelles, près saint Jaques de la Boucherie, appartient à Monsieur du Drac.

Le Fief de Poissi assis sous la Tonnellerie près les Halles, duquel dépend la maison de la Nes d'argent, assis sous les Pilliers de la Tonnellerie près lesdites Halles de Paris, appartient à present à Monsieur Mazuier Premier Président au Parlement de Toulouse.

Le Fief du Fort, ou Forl aux Dames, assis rue de la Heaumerie, duquel sief dépend la maison du Moulinet assis rue saint Honoré du côté & près la Croix du Tiroir, appartient ledit Fies aux Dames de Montmartre.

Le Fief de Bizée où est à present l'Hotel de Bourgogne, appartient au Roi & se confine aux rues Françoise, de Montorgueil, autrement dite Comtesse d'Artois & de Mauconseil.

Le Fief de la grande Confrerie aux Bourgeois situé au Fauxbourg saint Michel, qui a été borné par bornes plantées, par Arrêt du Grand Conseil donné contre les Religieux, Abbé, & Couvent de saint Germain des Prés.

Le Fief dit le Clos des Jacobins de cette Ville de Paris, situé aux Fauxbourgs de saint Michel & saint Jaques il y a à present quantité de maisons & rues bâties des Regnes de Henri le Grand, & de Louis X 111.

Le Fief des Boursiers saint Aignan en l'Eglise saint André des Arts.

Le Chapelain de la Chapelle sante Reine en l'Eglise sant Merri.

Le Chapelain faint André en l'Eglife de faint Germain.

Le Chapellain saint André en l'Eglise de saint Eustache.

Le College de l'Avé Maria.

Les Religieux du petit saint Antoine. .

Tome II.

HHh ii

### 428 HISTOIRE ET ANTIQUITES

Les Seigneurs du fief de Bersi Malon.

Les Religieux de l'Abbayie de Barbeau en Brie.

Les Bernardins.

Les heritiers du Général Bonneval.

Les Religieux des Billettes, pour le fief aux Flamans.

La Chapelle des bons Enfans.

Les bons Hommes du bois de Vincennes.

Le College de Baïeux au lieu de Maître Gervais Chrestien.

Sainte Catherine du Val des Ecoliers, près la Couture sainte Catherine.

Le fief appartenant aux Celestins de Paris.

Le fiet de saint Cornille de Compiegne.

Les Clercs des Matines de Notre-Dame de Paris.

Le Seigneur du fief de la Brosse.

La Chapelle des Saints, en l'Eglise de saint Germain l'Auxerrois.

La sainte Chapelle lez Matteaux.

La Demoiselle le Clerc

Les Religieux sainte Croix la Bretonnerie de Paris, pour le sief aux Bretons.

Les Religieux de l'Abbayie de Chaali près Senlis.

Le Chapelain de la Chapelle sainte Catherine fondée en l'Eglise de Paris.

Le College du Cardinal le Moine.

André Merault.

Les Religieux de Notre Dame aux Yverneaux.

Le College d'Authun.

Saint Denys du Pas en l'Eglise de Paris.

Le Seigneur du fief\*d'Avignon.

Le fief saint Denys en France, que tient le Chantre de saint Denys.

Le fief d'Ablon.

Les heritiers de feu M Dreux Raguier.

Le Seigneur de Domerville.

Le Chapelain saint Denys fondé en l'Eglise saint Germain de l'Auxerrois.

Jaques de Paillart, Seigneut du Franc-aleu de Hautonne.

Messieurs de Sorbone Seigneurs du sief dit Franc-Rosier.

M. François de Sugi.

M. François de l'Arché.

L'Abbayie de saint Faron.

Le Fief de Garges, autrement Culdine.

Le Fief des Gloriettes & Marchépalu.

Le College de Maître Gervais Chrestien, autrement du Plessis.

Le fief Halleué que possede le Mandié de Notre Dame de Paris.

Le fief des Haudriettes.

Le Chantre saint Honoré.

Les Chanoines saint Marcel aux Fauxbourgs de Paris.

Les Religieuses de Haures-bruyeres.

L'Abbé d Erivaux.

Les Religieux & Abbé de Joyenval.

Saint Julien le Pauvre

Saint Jaques de l'Hopital.

M. Jean Migot.

Les heritiers de M. Jaques Blas.

Saint Julien de l'Ille les Corbeil.

M Jean Sarreau.

Les heritiers de M. Jean de Saline.

Les Heritiers de M. Jean Budé.

Saint Jean le Rond.

Le Curé de saint Jean en Greve.

L'Hotel-Dieu de Paris, pour le sief d'Albi situé aux Halies.

Les Religieux de Livry en Lanois.

Le Seigneur de la terre de saint Landry.

L'Hotel-Dieu près saint Gervais.

Damoiselle Louise Seguyer.

L'Hopital sainte Catherine rue saint Denys.

L'Abbayie de Longpont lez Montlhery.

Le Prieur de Lonjumeau.

Le College de Laon.

Le Seigneur de saint Mandé lez Paris.

Sainte Marine Curé & Marguilliers.

Les heritiers Mathieu Mathereau.

L'Abbavie de Maubuisson.

Le fief Mercadé.

Le fief Marinier, appartenant à Dame Raoul, veuve de feu M. Pierre Boulard Avocat en la Cour.

Le Chapelain saint Michel & saint Brice, à la sainte Chapelle de Paris.

Le College de la Marche.

Le Fief, dit le Melodieux.

Saint Marc de Soissons.

Le Chapelain de la Chapelle saint Nicolas fondé en l'Eglise de saint Benoît dit le bien tourné.

Le Chapelain de la Chapelle de Mets fondé en l'Eglife de saint Germain de l'Auxerrois.

Maître Nicolas Boislené.

Le fief Poupin.

Le fief de saint Nicolas du Louvre.

Le Pitancier de sainte Geneviéve.

M l'Evêque de Poitiers.

Les Quinze-Vingts.

Les heritiers Quentin Trierbeux ou Ruellery:

Madame la Baillifve Robertet.

Jeanne le Viste.

Le sief du Roullet appartient au Chantre de saint Denys.

Les successeurs de René d'Alance.

Les Religieux, Abbé & Couvent de Rigny.

Le fief Maranconnet autrement Ranconnet.

M. Reniere.

Madame René de Montrimal.

Les Maîtres & Gouverneurs du Sepulchre.

Le fief du Four Derfeu près la grande Boucherie, appartient aux Chanol? nes de faint Symphorien, de la Ville de Senlis.

Les Marguilliers de saint Severin.

Le fief de la petite Tournelle.

Le fief de Thirmelle.

Le fief de la Trimouille.

Le Collège des Trésoriers rue de la Harpe près la porte saint Michell

Le sief de l'Hotel de Tancarville.

Le College de Tours.

M. de Villeneufve.

Les Religieux d'Origni lez Orleans.

Les Religieux de Daix.

Le Seigneur de Dellecomblé.

Messire Tristan de Rostaing.

Le fief de Clermont rue saint Antoine.

Le fief Galande appartient aux Chanoines de faint Aignan d'Orleans

## 

### FOURS.

S UR ce que le Prevôt de Paris voulut faire abatre les fours des Boulangers sous Philippe Auguste, il leur sut permis en 1225, d'en avoir chacun un chés eux, d'y cuire, & même de se servir de ceux des autres, & le tout comme payant tous les ans au Roi neuf sols six deniers.

En 1402, par Sentence des Requêtes du Palais, l'Evêque sut maintenu en possession de les avoir en sa Jurisdiction, avec haute, moyenne & basse Justice.

Cependant Chopin & Brodeau prétendent qu'en 1305, Philippe le Bel abolit à Paris la Bannalité des fours, & donna permission aux Bourgeois d'en avoir dans leurs maisons, non seulement pour y cuire leur pain; mais le vendre même à leurs voisins.

C'étoit comme un reste des servitudes personnelles que les Seigneurs hauts Justiciers avoient conservé avec les droits de moulin & de pressoir, de Justice de Domaine & autres semblables, qui peu à peu sont venus à s'étein-dre, plutôt par desaccoutumance & par une extinction publique des anciennes servitudes, que par une longue possession, & un usage particulier de liberté contre qui il que par suivisien.

liberté contre qui il y a prescription.

Le four saint Martin est situé a la Halle, à côté du marché aux poirées, & fait le coin de la rue de la Cordonnerie, & pourtant n'est là que depuis 1554, que les Commissaires députés pour la réformation des Halles, le firent saire & border de logis. Il a consisté sort long-tems en une grande maison, dont depuis on a fait trois ou quatre corps de logis, que le Prieur & les Religieux louent quelque trois mille livres, & où ils avoient mesurage, étalonage & tous droits de haute moyenne & basse Justice. Le principal se nomme, comme par excellence, la grande boutique, à cause qu'il consiste en une longue boutique & sort prosonde, qu'eccupe un Cordonnier, & où peut-être il se trouve autant, on plus de souliers neuss, que dans tout le reste de la Halle. Anciennement il y avoit pour enseigne une Rappe; aussi l'appelloit-on l'Hotel de la Rappée; & même je pense qu'il se nomme encore de la sorte, quoiqu'au lieu de Rappe, on y ait mis depuis l'image saint Martin.

En 1137, il appartenoit à une semme nommée Adeleude Geuta, qui l'avoir sait bâtir à la priere de la Reine Adelaïde. Louis VII son fils le rendit stranc & quitte de servitudes, & de toutes les autres sortes de redevances & de sujetion que celles que Geuta voudroit exiger: bien plus, il voulut qu'il n'y eut que celui-là dans les Halles, & désendit si étroitement à rout le monde d'y en bâtir d'autres, qu'il ne s'en exceptoit pas lui-même, & ne

s'en reserva pas le pouvoir.

En 1223, il rapportoit treize livres à Adam Evêque de Therouenne qui l'avoit acheté; & dix sols aux Religieux de saint Martin qui leur venoient apparemment de la charité de Geuta, &c.

## 

### DOMAINE ET TRESOR DU ROI.

N tient par tradition que les revenus du Domaine du Roi & des Recettes ordinaires du Royaume, se gardoient autresois dans la Chambre du Trésor. Pour cela, sur l'anciene tapisserie de cette Chambre ne se voyoient point de fleurs de lys, mais des besans d'or de cinquante sivres piece, monnoie qui avoit cours du tems de saint Louis.

Cette Juristrêtion alors avoit pour tous Officiers un Greffier, un Contrôleur & deux Clercs: le Greffier qu'on nommoit le Changeur du Trésor, faisoit sa résidence à Paris ordinairement, & étoit Receveur général du Do-

maine de France.

Cependant sous Philippe Auguste, le Trésor déja étoit placé ailleurs: & de sait, en 1190, ce Prince entreprenant le vovage d'outre Mer, le sit transporter au Temple, avec ordre que les Templiers & les Executeurs de son Testament eussent une cles chacun des cossres, & que venant saute de lui, à la premiere nouvelle, le tout sût transporté à l'Evêché, afin d'en disposer ainti qu'il l'avoit ordonné.

Cette maison étoit un asyle si assuré, que Fredegonde, après l'assassinat de Chilperic, accourat à Paris avec tous les Trésors du Royaume pour s'y

refugier

On ne sait pas trop bien si les Rois de la premiere race saisoient traîner leur Trésor après eux; du moins est il certain que Thierri I avoit avec lus le sien à Nogent sous Couci, lorsqu'Ebrouin le vint prendre là au dépour-voi; doù il partit en diligence, & toujours suyant jusqu'à Abbeville ou à Bré près de Forges; mais que là ensin, si pressé de son ennemi qu'il lus marchoit sur les talons, afin de se sauver plus aisément, il lui abandonna tout.

Or ce qui fait croire qu'anciennement nos Rois n'alloient point fans leur Trésor, c'est que du tems de Philippe Auguste, le Trésor des Chartes le suivoit par tout même à l'armée, comme je dirai plus bas si bien qu'il y a apparence que c'étoit la coutume, & que les autres Rois en usoient ainsi auparavant.

### TRESOR DES CHARTES.

S I dans le Trésor des Chartes on ne garde ni les joyaux, ni l'or, ni l'argent de nos Rois; en récompense, ce qui s'y trouve est bien plus précieux; puisque c'est là qu'on voit tous les Titres qui en concernent les Tailles, les Impôts, le revenu du Domaine, les Traités de Paix, les interêts de la France; en un mot toutes les Chartes & tous les papiers de la Couronne passés avec le Roi & enregitrés en l'Audiance de la Chancellerie.

Sous Chilperic I, les Regîtres du revenu de la Couronne étoient en dépôt à Braine, près de Soissons, dont j'ai parlé. & ce fut là qu'à la perfuation de Fredegonde, il les brûla après la mort de ses ensans, afin de pouvoir sechir le Ciel irrité contre eux.

Sous Dagobert, les Titres de la Couronne se mettoient à Lion, à Paris, à Mets & dans le Trésor, sans que j'aye pû découvrir où étoit ce Trésor. Car ensin, ce Prince la quatorzième année de son Regne, ayant sait un

## 432 HISTOIRE ET ANTIQUITES

Testament en presence de ses ensans & des principaux d'i Royaume, il ordonna qu'il en seroit fait trois copies, l'une pour être gardée à Lyon, l'autre à Paris dans les Archives de l'Eglise Cathedrale; la derniere à Mets: quant à l'original, il sut mis depuis dans le Trésor de saint Denys. Il ne saut pourtant pas inferer de la que le Trésor de Dagobert se gardât à l'Abbayie de saint Denys.

Sous Charlemagne & sous Louis le Debonnaire il se gardoit dans leur Palais.

Du tems de Philippe Auguste il suivoit le Roi même à la guerre. Aussi fut-il pris avec le sceau & tout l'équipage dans une embuscade que lui dressa le Roi d'Angleterre, entre Llois & Freteval; ce qui fut cause que ce Prince ordonna à un certain Gautier le jeune, que l'Histoire du tems compare au Prophete Esdras le Réparateur des Volumes de la Loi des Juiss. de tâcher à se souvenir de tout ce qui étoit contenu dans ces Chartes perdues, afin de les rétablir: & de crainte à l'avenir d'un pareil inconvenient, il voulut que ce qui en seroit dressé, aussi-bien que les titres qui se seroient dorenavant, ne fuisent plus ambulatoires, & qu'on les mît en dépôt à Paris De plus il le nomma le Trejor des chartes; & en donna la garde à un Officier créé exprès, qu'il fit appeller le Trésorier des Chartes de France, lui commandant de recueillir tous les titres, de les porter dans le Trésor & d'en faire les inventaires. Du reste, je n'ai pû découvrir l'endroit où on le mit alors: maintenant & depuis plusieurs siècles, il est à la sainte Chapelle, & quoiqu'il soit certain que saint Louis l'ait bâtie, je ne sai point quand ce Tréfor y fut transporté.

L'Histoire nous apprend qu'en 1307, Philippe le Bel vint loger au Temple, & y sit conduire les Chartes de France. Il consiste en deux grandes Chambres, l'une sur l'autre au-dessus de la Sacristie. La premiere, est couverte d'une voûte gothique, & servoit auparavant de Chapelle; ce qui paroît au marche pied d'Autel que j'y ai vû, sans les autres marques: ses croisées sont grillées de gros barreaux de ser & les murs couverts de layettes où se mettent les Chartes, & d'armoires pont les Regittes de la Chancellerie: le tout en si bon ordre, qu'on trouve en un moment tant les Regittes que les Titres dont on a affaire.

Du tems que Monsieur Fouquet étoit Procureur Général, ces armoires & ces layettes se trouverent si pouries, qu'il sut contraint d'en faire saire d'autres, dont il donna la conduite à Girard le plus galant Architecte que nous ayons, qui a rangé les layettes dans de grands pilastres de bois, d'ordonnance rustique, & les armoires entre-deux, dans les intervales d'un pilastre à l'autre.

Au-dessus est la seconde Chambre qui est couverte d'un comble de charpenterie, & bordée d'un côté de titoirs où peut être n'y a-t il pas moins
de titres que dans la premiere, à la reserve des titres tirés du Château de
Mercural en Auvergne. Jusqu'à present personne n'a sû ce que ces titres
contiennent; parce qu'il n'y a point d'inventaire. Là ils sont péle mêle, les
uns parmi les autres, avec tant de consusion, que faute d'avoir été remués,
je crains sort que les rats & les souris n'en ayent rongé une partie, & que
la pluie n'en ait pourri quelques-uns; car ensin, la couverture de cette
Chambre est si mal entretenue, que comme il fallut porter là les titres de
la premiere, lorsqu'on y travailloit, les injures du tems en endommagerent
plusieurs.

Durant ce tems là on m'y a fait voir le Traité de Paix qui se passa en 2545, entre François I, & Henri V II I Roi d'Angleterre, & que ce Prince l'un des plus galans de son siècle n'envoya pas seulement très bien écrit en notre langue, mais encore scellé d'un sceau d'or, aussi grand & aussi épais, que le grand sceau de la Chancellerie, qui pese plus de cent pistoles.

TRESORIERS

## 

### TRESORIERS DES CHARTES.

PRE'S Gaultier le jeune, frere Guerin Religieux de l'Ordrè de saint Jean de Jerusalem Evêque de Senlis, Garde des Sceaux de France sous Philippe Auguste, & Chancelier de Louis VIII, devint Trésorier des Chartes.

Depuis ceux-ci, Jean de Calais, & Pierre de Calais, & Pierre de Bourges exercerent cette Charge, sans qu'on sache ni en quel tems, ni de quelle condition ils étoient.

En 1305, Etienne de Mornai en faisoit aussi la fonction, & même sous lui en 1317, Pierre d'Estampes Chanoine de la sainte Chapelle & Clerc de Philippe le Long en 1318.

Dans ce même tems-là, & même en 1316 & 1322, Felix Columbi, sous ce Pierre d'Estampes en étoit encore pourvû, sinon en qualité de Col-

legue, du moins sous lui.

Et bien qu'il soit certain que Pierre Juliani ait été Garde des Chartes depuis 1324 jusqu'en 1330, Jean de Brenne en 1340, Jean de Coua ou de la Queue en 1341, 1 dam Boucher, autrement Caratfex en 1352, 1354 & & 1356, de Villemar en 1361, Pierre Turpin Notaire de la Chancellerie en 1370, le savant Dupuy neanmoins Garde de la Bibliotheque du Roi, de qui j'ai tiré la meilleure partie de ce discours, ne croit point qu'en effet ils ayent été Trésoriers des Chartes; mais simplement Gardes des Chartes de la Chambre des Comptes; c'est-à-dire, de ses livres, termes dont on se sert à present. Aussi tient il que Pierre de Gonesse de Achillosiis, Clerc du Diocese de Sens & Notaire du Roi, succeda dans cette dignité à Pierre d'Estampes.

Comme je n'ai rien découvert ailleurs de Juliani, de Brenne, de la Queue & de Villemar, j'en demeurerai volonners à ce qu'il m'en a dit; mais comme je trouve dans les Mémoriaux de la Chambre que Turpin étoit Tresorier des Chartes, & quene pouvant vacquer à cet emploi à cause de son infirmité, Charles V la donna en 1370 à Gerard de Montagu, pourvût tout nouvellement de la Charge de Notaire & Secretaire du Roi, qu'il sit Maître des Comptes en 1384, & qui est pere de ce celebre Jean de mantagu, souverain Maître d'Hotel du Roi, Vidame de Laonnois, que la sortune après plusieurs faveurs prit plaisir à ruiner, je ne puis pas là dessus être de

son avis.

A l'égard de Pierre de Gonesse, je n'assurerai point à qui il succeda, & peut-être même qu'un autre douteroit si ceux que Dupuy nomme Gardes

des livres n'étoient point Trésoriers des Chartes.

Quoi qu'il en soit, en 1392, Gerard de Montagu le sils, Conseiller aux Enquêtes, son pere étant mort, lui succeda dans ses deux Charges. Depuis en 1405, & 1410, Jean de Chantreprime, avoit le même emploi, & après lui en 1412, Pierre de Mauregard; en 1413, Robert Malliere Maître des Comptes; en 1467, Dreux Budé Secretaire du Roi & Audiancier de la Chancellerie; Jean Budé son sils, sur Trésorier des Chartes avec son pere, & dont il se démit après sa mort en faveur de Jaques Louvet Conseiller du Roi.

Sebastien le Rouillié, sieur de Genitoi, le devint sous François I, puls Christophe de Thou, depuis Président; ensuite Jean de Thou son sils, sieur de Bonnœuil après Maître des Requêtes.

En 1577, Huguet Fourmaget Greffier des Requêtes du Palais, en sut pourvû, qu'il resigna en 1581 à Jean-Jaques de Mesmes, & dont à la fin il sé Tome 11.

#### ANTIQUITE'S HISTOIRE ET

démit en faveur de Jean de la Guelle, Procureur Général, qui par lettres du Roi la fit unir à sa Charge en 1582 à perpetuité: tellement que depuis, le Procureur Général est Garde-né du Trétor des Chartes : en cette qualité il jouit de quelques autres prérogatives que je rapporterat en son lieu

Si Pierre Dupuy & le Prieur de saint Sauveur son frere en ont toujours eu une clef. ç'a été du consentement du Procureur Général, peut-être autant pour le délivrer du soin qu'il en devoit prendre, que pour laisser jouir l'aîné de son travail, & lui fournir la commodité de donner au public les ouvrages qu'il a faits sur les titres dont ce Trésor est composé.

J'ai dit qu'après qu'on eut établi à Paris le Trésor des Chartes, celui que le Roi pourvûr de cette Charge, prit la qualité de Trésorier des Chartes de France; & de plus qu'en 1371, Charles V créa Girard de Montagu, & comme celui-ci d'ailleurs étoit Notaire & Secretaire du Roi, il voulut à cause de cela, que celui qui lui succederoir, s'appellat Trésorier & Secretaire du Roi tout ensemble.

En 1391 Charles VI, parlant de Girard de Montagu le fils, l'appelle

Trésorier & Garde des Regîtres, Chartes & Privileges.

En 1582, Charles IX ayant fait union de cette Charge avec celle de Procureur Général, ordonna que celui qui en seroit pourvii se qualifiat à l'avenir, Notaire & Secretaire du Roi, Maison & Couronne de France; outre cela, lui accorda tous les privileges dont jouissent les Secretaires du Roi, & de-là vient qu'en 1585, la Cour des Aides lui adjugea le droit de scel, & qu'en 1587, le Parlement le déclara exemt de payer le droit du Receveur & du Parisis des Epices.

Quant aux gages affectés à cette Charge, on apprend d'une lettre de Charles VII, de l'année 1440, que ceux qui l'exerçoient, avoient coutume de recevoir de les prédecesseurs, quatre ou cinq cens livres de provisions, d'ordonnances, ou de pension. Lorsque Jean de Brenne l'exerçoir, il avoir par jour six sols Parisis, sans les gages du Clerc du Tresor: quand Girard de Montagu fut reçu , le tout montoit à cinq cens livres de rente ; & encore à parcille somme en 1582.

Lorsque Charles IX unit cette Charge à celle de Procureur Général, il falloit auparavant que le Tréforier prétât le serment à la Chambre des Comptes, comme il paroît par des lettres de 1370, 1391, & 1481.

Il y a grande apparence que de tout tems il a fourni d'extraits des titres, & même en si bonne forme, qu'on les pouvoit produire en Justice; de dire s'il les a finés avant l'année 1391, c'est ce que je ne trouve point; mais il se voit qu'ils avoient sous eux des Clercs du Trésor; témoin Jean de Brenne dont s'ai parlé, qui l'étoit en 1333, & un Acte de la Chambre des Comptes de l'année 1391, qui défend à Gerard de Montagu le fils, de bailler ses cless à des Clercs étrangers, outre les rouleaux de la même Chambre, qui portent qu'en 1484, Nicolles Gilles, Notaire & Secretaire du Roi, sut pourvû de l'Office de Clerc du Tresor.

Dès l'an 1391, ce Trésor étoit en dépôt à la sainte Chapelle; car ce fut de là que par ordre de Charles VI, Nouviant de Moulins, & Jean de Montagu Conseillers d'Etat, tirerent des titres pendant la maladie de Girard de Montagu.

Jusqu'en 1582, on n'en pouvoit avoit aucune Charte qu'après une Réquête presentée au Roi, & permission de lui par des lettres de Cachet, qui ordonnoient au Trésorier de délivrer le titre qu'on demandoit; & cela, en telle forme qu'on s'en pût servir en Justice, & pour user des termes usités alors: Le Tresorier ne fournissoit aucune Charte, ce n'est que par l'especial ordonnance du Roy, & qu'il scache certainement que se viengne de la propre conscience du Roy.

Cela s'observoit avec tant de Religion, que Charles VI lui-même en

ayant affaire de quelques-uns en 1391, & le Trésotier étant malade, il fallut qu'il sit expedier des lettres exprès, & envoyer à la Chambre des Comptes les trois Conseillers d'Etat que je viens de nommer, pour lui déclarer que pendant la maladie de Girard de Montagu, il consoit la garde de son Trésor des Chartes, à Girard de Montagu son sils, Conseiller aux Enquêtes.

Or Comme l'affaire pressoit si fort, qu'ils ne pouvoient pas attendre l'expedition des lettres du Roi, qui faisoient mention de cet ordre; avec tout cela, ils eurent beau le faire savoir à la Chambre, ils n'en purent rien obtenir qu'à condition de les rapporter au plutôt, tant nos Rois alors étoient jaloux de ce Trésor, & que la conservation de leurs Chartes leur paroissoit necessaire, pursqu'ils usoient de précautions si rigoureules : ce qui a duré jusqu'en 1482 Aufli croyoient-ils que cette Charge demandoit un homme tout entier; & de fait, on prétend que ce fut pour cela, que lorsque Charles VI fit Maître des Comptes Girard de Montagu le pere, ce fut à condition que telle nouveauté ne tireroit point à consequence; & qu'après lui, ceux qui lui succederoient, ne pourroient tenir ces deux Charges à la fois. Et ce qui donne tout sujet de croire que ceci est vrai, c'est que depuis que l'Office de Garde du Trésor a été uni à celui de Procureur Général, le Trésorier des Chartes s'est dispensé de prêter serment à la Chambre des Comptes, & a été tellement occupé pour les affaires du Parlement, qu'il ne lui a pas été possible d'amasser les titres, & autres papiers de la Couronne; bien loin de faire de nouveaux inventaires, ni daugmenter ceux qui sont commencés: en un mot de prendre le même soin des Chartes que prenoient ses devanciers, & que requiert cette charge.

A la verité il reste quelques mémoires de ceux qui ont travaillé à l'inventaire des tirres; mais il ne s'y voit rien d'entier, joint que le tout est fort succint & de peu d'instruction Giratd de Montagu le pere, remarque même que ceux qui l'avoient précedé dans cet emploi n'avoient achevé aucun inventaire; les uns étant morts auparavant, les autres ayant été occupés ail-

leurs, ou élevés à de plus hautes Dignités.

Jean de Calais est le premier qui commença à faire un inventaire, mais

si succint & en si peu de mots, qu'il n'a jamais put servir.

Pierre d'Estampes y mit la main depuis, qu'il distingua par chapitres, & le réduisit en deux volumes, qu'on voit encore au Trésor, & qui y surent portés par ordonnance de la Chambre des Comptes; & cependant tous deux aussi peu utiles que le premier travail de Jean Calais, comme étant

trop fommaires.

Pierre de Gonesse de Achillossis, sit aussi un commencement d'inventaire; qui s'est vû quelque tems au Trésor. Charles V. l'ayant vitité en 1371, & vû que tout y étoit en consusson, il ordonna à Girard de Montagu le pere, de le mettre en meilleur état, & de dresser un inventaire de tous les titres & des Regitres; ce qu'il sit: car il acheva cet inventaire; mais sort succint & en général, avec dessein néanmoins d'en saire un autre plus exact qui descendit plus dans le particulier. Comme il reste encore, on y apprend qu'il mit à part les papiers inutiles avec plusieurs coins de monnoies qui se trouvent tant dans la Chambre haute, & tous rouillés, que dans la basse.

Il y avoit trois cens dix layettes, cent neuf Regîtres avec quelques livres de Juifs, dont il n'en reste plus que quatre en langue Hébra ique.

A l'égard des Regîtres, il se contenta de les cotter selon les tems, tellement que pour y trouver un titre, il faut savoir en quel tems il a été en-

regîtré à l'Audiance de la Chancellerie.

Depuis, Jaques Louvet, avant que d'accepter cette Charge, supplia le Roi de faire faire trois inventaires des Chartes qu'il confioit à sa garde, si bien qu'à sa priere Louis XI en 1474, sit expedier des lettres de Cachet Tome II.

& des lettres patentes en forme de commission, qu'il adressa tant à Louis le Blanc Gressier des Comptes, qu'à Pierre Aynier & Guillaume de ailly Clercs ordinaires du Roi en la Chambre, leur ordonnant de dresser un inventaire avec Jean Budé, ou rel autre qu'ils voudroient.

Cet inventaire neanmoins ne fut commencé qu'en 1481, & encore ne le firent ils que de sept à huit cahiers & de soixante-quinze layettes, quoi-qu'ensuite le Roi leur commandât, par d'autres lettres de Cachet de le continuer & de l'achever, ajoûtant même qu'ils lui seroient grand plaisir de finit cet ouvrage.

Cependant il y avoit trois cless du Trésor, l'une entre les mains de Budé, l'autre, de Louvet, & la dernière sur donnée aux Maîtres des Comptes, à qui on apportoit par cahier tout ce qui se saisont de l'inventaire.

Charles VIII donna ordre depuis, tant à Robert Thibaut, Conseiller & Président du Parlement Raoul l'ichon, aussi Conseiller, Jaques Louvet, Général sur le fait de la justice des Aides, qu'à quelques-autres, de le refaire de nouveau, & plus ample.

Quelque tems après, il leur fit savoit l'inconvenient qu'il y avoit de nele pas achever; & comme l'entreprise demandoit bien du tems, & que l'exercice de leur Charge leur en emportoit beaucoup, il leur enjoignit d'afsocier à ce travail un Avocat de la Cour, & de faire ensorte qu'y vaquant incessamment, il sût bientôt achevé, & qu'il n'eût plus sujet de se plaindre

qu'il n'avançoit point,

Sous le Regne de François I, on porta à ce Trésor quinze coffres qui se nommoient les coffres des Chancehers parce qu'ils contiennent les papiers trouvés chés les Chanceliers du Prat, du Bourg & Poyet. Il en fut tait un Inventaire; mais ean du Tillet Greffier au Parlement : & Brisson Avocat Général, ayant eu la liberté d'en emporter les titres dont ils avoient besoin, l'un pour les affaires du Roi, l'autre pour son Recueil des Rois de France, ou ils ne se soucierent pas de les remettre en leurs places, ou même les retinrent ils pour eux. Brisson sur tout en emporta une grande quantité avec plusieurs bons mémoires & même les remontrances pour le Concordat; si bien que tout cela presque a été perdu : ce qui apporta une telle confusion dans le Tretor, qu'on ny pouvoit plus trouver ce qu'on cherchoit, ou si on le trouvoit, c'étoit avec bien de la peine, & hors de son heu Et c'est pour cela qu'en 1583, & cela par des lettres du grand Sceau Henri III ordonna qu'il en seroit saite une revue en presence du Procureur Général la Guelle & de François Pithou Avocat au Parlement, & l'un de les Substituts, par Bellievre, Videville, Potier Secretaire d'Etat, Fromaget & le Maître qui avoit été Clerc de Bonnœil Tréforiers des Chartes. Or quoi qu'on n'en ait pas leur inventaire, il est certain qu'ils n'y travaillerent qu'en gros, & que non seulement on y trouva bien des lavettes à dire; mais même que de celles qui reftoient, les unes étoient vuides, les autres imparfaites, & fort peu d'entieres.

Enfin Mathieu Molé Procureur Général, resolut de mettre les choses dans un état où elles n'avoient point encore été, & de saire saire un inventaire très-exact & disposé tout autrement que ceux dont j'ai parlé.

Dans ce dessein il choisit Pierre Dupuy & Theodore Godefroy deux simples Avocats alors au Parlement 3 mais depuis célebres par leur doctrine qu'ils ont puisée dans ce Tiésor. & par les beaux ouvrages qui en sont venus dont ils ont enrichi le public.

Ce choix ayant été autorisé par Arrêt en 1615, les cless du Trésor leur surent mises entre les mains; si bien que uoique tout s'y trouvât en désordre; qu'il y eut trois cens cinquante layettes, deux cens soixante seize Regîtres cinquante deux sacs, quarante deux guichets & quinze costres: ils commencerent par les layettes qu'ils dispoterent par les douze gouvernemens, par les affaires étrangeres, par les personnes & par les mélanges; que s'ils se

contenterent de ranger les Regiues selon sordre des Fo's, c'est que les Ministres d'Etat les divertirent & les employerent en d'autres affaires. L'inventaire sut réduit en huit volumes, & le firent si exact, soit pour les dattes & tout ce qu'il y a de plus notable dans les titres, soit pour les noms des personnes, soit pour les clauses & les choses importantes; que même ils y ont mis quelques Genealogies, & qu'ailés souvent on peut se servir de leur inventaire, sans avoir recours aux originaux.

Tant y a que d'une décharge des papiers du Roi donnée après la mort du Chancelier des Urfins à ses heritiers, & des quinze coffres trouvés chez les quatre Chanceliers que j'ai nommés Dapuy intere qu'anciennement les Chanceliers & les Gardes des Sceaux étoient Gardes des papiers du Roi,

Depuis Charles IX, il n'a été apporté au Tréfor aucun Regitre de la grande Chancellerie. Depuis platieurs années, pas un Traité de Paix n'y a été mis, pas un Contract de mariage, ni autre Charte d'importance, horfmis le procès de la diffolution du mariage de Henri IV, les productions pour la mouvance du Comté de faint Pol quelques Actes concernans l'Evêché de Mets, & les dispositions tettamentaires du Duc de Montpensier, quoique cependant en 1628, le Garde des Sceaux de Marillac fit ordonner par un Arrêt du Conteil, que les Traités & les Actes de Paix, de Mariage, d'Alhances & de Negociations, de quelque nature qu'ils sussent concernant les affaires du Royaume & des Etrangers se porteroient au Trésor des Chartes, & qu'ensin les Chanceliers & les Gardes des Sceaux presens, & à venir tiendroient la main à l'execution de cet Arrêt.

Après que Nicolas Fouquet à qui la fortune s'est montré avec deux vifages si differens, eut fait refaire les layettes & les coffres de la première Chambre du Trésor, il s'avisa de créer huit Intendans des Chartes, un Contrôleur, avec un Gressier, & de faire bâtir un Hotel des Chartes à un des coins du Palais & du jardin du Premièr Président, durant que cette Charge vaquoit par la mort de Pomponne de Believre.

Il nomma pour Gresher , pour Contrôleur Jannard, l'un de ses Substituts, & pour Intendants . Autant aux uns qu'aux autres, il accorda le droit de survivance. Tous prêterent serment entre ses mains, & ilvoulut que ce nouvel ordre s'observât à l'avenir, comme étant en droit de le saire.

Lans l'Hotel qu'il sit bâtir grand & magnisque se devoient porter & garder en qualité de Trésorier les titres & les papiers qui regardoient le Domaine de la Couronne : lui-même s'y devoit assembler avec ses Officiers, son Contrôleur en étoit le Concierge & le Garde des titres qui s'y mettoient en dépôt, il y pouvoir loger en l'absence du Procureur Général.

Entre autres choses, il devoit remedier aux entreprises & usurpations faites far le Domaine

Tout ceci au reste, sut autorisé en 1638, par des Edits du Roi, & enregitré au Parlement. Après cela ces nouveaux Officiers rangerent les Chartes dans les cosses & les layettes que Mr Foi quet avoit sait saite, dont j'ai sait mention; ils innoverent même l'excellent inventaire de Dupuy & de Godesroy: je ne sai si c'est de mieux en mieux; car je n'ai pas vû leur travail: mais j'en doute fort, & ne suis pas le seul. Tout ce que je sai, c'est que ces Officiers ici n'ont pas été de longue durée: la Chambre des Comptes de qui dépend le Trésorier & le Trésor des Chartes, s'est opposé à l'entre-prise de Mr Fouquet, & a cassé ses Officiers aussi bien que ses ordres; de sorte que presentement ce Trésor est regi par le seul Procureur Général, ainsi qu'il commença à l'être en 1582, & l'avoit toujour, été jusqu'en 1658.



## 

### DES REDEVANCES SOUS LES ROIS

de la premiere Race.

ANS une chaise de bronze doré gardée au Trésor saint Denys, & appellée la chaise de Dagobert, les premiers Rois de la premiere Race à leur avenement à la Couronne, recevoient les hommages des Grands de France, à parlet comme sait Suger, pour dire leur serment de sideliré.

Les derniers Rois de la même Race, assis dans un char traîné par des bœus, ou plutôt busses, se rendoient tous les ans, du moins une sois, au Champ de Mars, comme nous le montrerons en son lieu, & non pas au pied de Montmartre, comme le prétend le Pere du Breul, sans preuve & sans raison. Il étoit là élevé sur un lieu éminent, asin d'être vû des Grands & de tout le Peuple.

Pour lors le Maire du Palais qui étoit maître en ce tems-là du Roi & du Royaume, faisoit connoître en quel état étoient les affaires, & à quoi

il devoit travailler toute l'année.

Ensuite chacun apportoit ses presens au Prince, que les Historiens anciens nomment ordinairement annua dona, quelquesois, annualia debita, publica dono, rarement objequia; peut être même aussi en donnoit-on aux Reines, & que c'est de là en partie que venoient les Trésors de Fredegonde de Brunehault, & des autres Reines de la premiere Race, dont j'ai parlé assés amplement.

## SOUS LA SECONDE RACE.

ETTE Coutume de faire des presents passa aux Rois de la seconde Race, sous les mêmes noms d'annua & annualia dona Quelques-uns d'entre eux les reçûrent à Compiegne, d'autres à Pistres, d'autres ailleurs aux environs de l'aris; & toujours à des Assemblées générales, où se rendoient tous les Peuples les Prélats & les grands Seigneurs. Quelquesois les Princes souverains eux mêmes en qualité de Tributaires y venoient aussibien que les autres pour ce qu'ils devoient. La quelquesois encore chacun prétoit & renouvelloit le serment de fidelité.

En \$27, 868, 869 & 874, Louis le Debonnaire & Charles le Chauve

reçûrent leurs presents annuels.

Lothaire reçut les siens à Compiegne avec le serment en 833.

A Pistres, encore Charles le Chauve les reçût en 864, avec le tribut de la Bretagne, que lui porta le Duc Salomon lui-même, à l'exemple de ses Ancêtres.

### SOUS LA TROISIE'ME RACE.

OMME les redevances diminuent ou augmentent à mesure qu'elles vieillissent, celle de la premiere & de la seconde a passé à la troisséme, depuis deux ou trois cens ans jusqu'aux meres, aux enfans & aux bellessœurs des Rois. Elle en est même venue si avant, qu'on l'a fuit valoir en faveur des Empereurs, des Rois, des autres Princes étrangers, des Legats, des Nonces même, & des Ambassadeurs après leur entrée à Paris.

Veritablement ceci ne se pratique à Paris que depuis trois cens ans ou environ, & seulement lorsque nos Rois & nos Reines y sont leur entrée, soit à leur avenement à la Couronne, après leur Couronnement, leur sacre ou leur Mariage, & encore la maniere en est si différente, que c'est tout aven chose

autre chose.

Et de fait, en de semblables rencontres, il n'y a que le Clergé, le Parlement, les Couts Souveraines, & autres Gens de Paris qui aillent au devant faire leurs hommages au nom de toute la Ville; tantôt à Saint Lazare, tantôt au bout des Fauxbourgs Saint Jaques & Saint Antoine: & cela de sorte que quelques jours après, le Prévôt des Marchands accompagné des Echevins, avec toute leur suite, leur porte des presents; convie même quelquesois les Reines à venir dîner, & à prendre le plaisir du bal, soit à l'Evêché ou dans l'Hotel de Ville.

Voici les exemples que rapportent nos Céremoniaux, & d'autres même qui ne s'y trouvent pas que j'ai tirés de divers Historiens, & des propres Regîtres de l'Hotel de Ville.

Avant Charles VI, il ne se lit dans aucune Histoire les presents que les Panisens ayent fait, soit aux Rois, ou aux Reines de la dernière Rave.

Les premiers dont il est parlé surent offerts au Roi, à la Reine & à la Duchesse de Touraine, belle sœur du Roi.

Lorsqu'Isabeau de Baviere en 1389, sit son entrée à Paris, la Ville lui sit present de trois cens marcs de vaisselle d'or & d'argent, compris en douze lampes & deux bassins d'argent, avec une nef, deux grands slacons, autant de drageoirs & de salieres, six pots & six trempoirs d'or. Et quoique déja à l'entrée de Charles VI, à son avenement à la Couronne, ils eussent fait leur devoir, ils ne laisserent pas de lui porter alors cent cinquante marcs de vaisselle d'or, en quatre pots, six plats & six trempoirs; & de plus même, ils presenterent à la Duchesse de l'ouraine une nef, un grand pot, deux drageoirs, autant de plats & de salieres d'or, avec six pots, & quatre douzaine de saussieres & de tasses d'argent qui pesoient deux cens marcs: le tout revenant à soixante mille couronnes ou écus d'or couronnés, qui vaudroit à present près de sept francs piece, & tous ensemble plus de quatre cens mille livres.

Aux deux entrées de la Reine Anne en 1501 & 1504, le premier present fut de six mille livres: le second de dix mille livres.

Après le Mariage & le Couronément de Marie d'Anglererre, le present qu'on lui fit étoit de six mille francs.

Celui de François 1, à son avenement à la Couronne, étoit de dix mille livres, & ne sut sait qu'en presence de deux Noraires, que le Prévôt des Marchands & sa suite menerent avec eux pour en avoir Acte; précaution peut-être sondée sur la coutume, quoiqu'il ne se voye aucun autré exemple de cetté qualité.

On ne sait point la valeur de éclui qui fut sait à la Reine Claude en 1516, il se trouve seulement que la Ville assemblée, arrêta qu'il seroit du prix



#### HISTOIRE ET ANTIQUITES 440

accoutumé, & de davantage même, si cela se pouvoit. Le tout à la discretion du Prevôt des Marchands & des Echevins.

En 1530, la Ville dans son Hotel traita splendidement la Reine Eleonor, & ensuite lui sit present de deux chandeliers de vermeil doré, rehaussés de bas reliefs, & prisés dix mille francs.

La Ville traita encore splendidement en 1549, dans la grande Sale de l'Evêché Catherine de Medicis quelques jours après son entrée & celle de Henri II: ensuite de quoi elle lui donna le bal, & puis selon la coutume, lui sit des presents, aussi-bien qu'au Roi; mais si considerables, qu'un Auteur de ce tems-là, lorsqu'il en parle, use de ces termes. " Outre le grand prix & valeur dont ils étoient, l'ou-" vrage en fut si beau & si excellent, principalement de celui du Roi, qu'ils , ne meritent pas moins que d'être mis entre les manufactures que l'An-" tiquité a laissée en recommandation.

Bonfons autre Auteur du même tems, rapporte que celui du Roi consistoit en trois figures d'or, dont l'une lui ressembloit, les deux autres representoient au naif François I, & Louis XII, ayant toutes trois sous leurs pieds

une harpie, & plus bas, Janus, Themis & le Dien Mars.

Enfin après le Mariage de Charles IX, & le Couronnement de la Reine Elisabeth, le Roi en 1571, reçût du Prévôt des Marchands un char de triomphe d'argent doré, enrichi de devises à son honneur, & de bas reliefs, où ses batailles & ses victoires étoient representées.

Dedans se voyoient les figures de Junon, de Cybele, de Pluton, de Neptune, avec celle de Charlemagne, de Charles V, de Charles VII, de

Charles VIII.

Dehors étoit un Jupiter monté sur deux colones, l'une d'or & l'autre

Pour ce qui est de la Reine, elle sut priée à dîner dans la Sale de l'E-

vêché.

Le festin se sit avec grand appareil, & sut tout autre que ceux de Catherine de Medicis & de la Reine Eleonor.

L'après dîné, il y eut bal, qui fut suivi d'une superbe collation; après quoi parut le present, qui étoit un buffet d'argent vermeil doré, bien ciselé & de grand prix; mais que cette Princesse donna à la Ville, dont elle se sert encore, & qu'elle expose aux festins publics. La sête en un mot sut si magnifique, que le Roi en voulut être, & y survint inopinément, avec les Ducs d'Anjou & d'Alençon, & quelques autres

### OBSERVATIONS.

EPUIS le present de la vaisselle d'or & d'argent, fait en 1389, à la Duchesse de Touraine, rarement en a-t-on donné à des Princes, ni Princesses du Sang.

Le premier fait depuis, fut presente à Anne de France, Duchesse de Beaujeu, fille de Louis XI; & cela, lorsqu'elle passa par Paris en 1483,

pour aller au-devant de la Dauphine, & revenoit à 25000 livres.

Ce même present-là servit de prétexte & de modele en 1516, pour en faire un de même valeur à Louise de Savoie, mere de François I, alors Gouvernante du Royaume; on lui en sit encore un autre en 1530, après l'entrée de la Reine Eleonor; mais bien moindre : car il n'étoit gueres que de quatre cens écus; mais la Ville arrêta d'en faire un de six cens au Dauphin, & aux Ducs d'Orleans & d'Angoulême.

Quand Charles-Quint vint à Paris pour aller au Pays - Bas, la Ville lui presenta un Hercule d'argent, revêtu d'une peau de Lion d'or, haut de sept pieds, du poids de cent marcs, tenant deux colones, & orné de la devile.

devise, nec plus ultra, & de celle-ci, altera alterius robur.

Lorsque Jaques V, Roi d'Ecosse vint encore à Paris, afin d'épouser Madeleine de France sille de François I, la Ville ordonna que pour lui faire un present, on obtiendroit auparavant des Lettres du Roi.

Et tout de même, lorsqu'au tems de son mariage avec Marguerite de France, Henri de Bourbon Roi de Navarre, depuis Roi de France, arriva à Paris, le present qui lui sut fait, & encore par ordre de Charles IX, ne sut

que de confitures & de dragées simplement.

Et pour en faire encore au Duc d'Anjou, frere de Charles IX, en 1584, il lui falut des ordres exprès du Roi, sans cela elle n'en a jamais sait, & n'en sait point non plus, ni aux Ambassadeurs, ni aux Princes étrangers; encore ne consistent-ils qu'en dragées, en constitures & en sambeaux de cire. Et bien loin de croire que ceux qu'elle a saits au Roi, soient un don gratuit, comme chacun pense, le nom de acbit; dona, qu'ils prenoient sous la premiere Race, l'Aste pardevant Notaires que le Prévôt & les Echevins voulurent avoir de celui qu'ils sirent à François I, à son avenement à la Couronne, un passage de Froissatt de l'an 1389, qui porte que les Parissens devoient la bien-venue à l'abeau de Baviere, & d'autres choses approchantes que je laisse à part, sont voir que c'est une dette, & une pure redevance, qui a passé de main en main, de la premiere à la seconde Race, & de la seconde à la dernière.

### AUTRES REDEVÂNCES.

UTRE ces presens, les Parissens payoient encore au Roi bien d'autres redevances plus sâcheuses; & même de tant de sortes, que je ne rapporterai que les principales.

La plus lourde est celle des sept cens, ou de quatre mille livres d'argent pesant qu'ils ont payé aux Normans dans le neuvième siècle, durant plu-

sieurs années, pour avoir levé le siège de devant Paris en 886.

Les Abbés, les Prieurs & les Religieux n'en étoient pas plus exemts

que les autres.

Cormeilles, Village du Parisis, qui appartient à l'Abbayie de Saint Denys en France, a logé & nourri le Roi jusqu'en 1158, que Louis le Jeune l'en déchargea, en l'honneur de Dieu & de Saint Denys, & pour obtenir la remission de ses pechés. Et quoique Louis le Gros en 1111, cût affranchi le même Monastere de toutes sortes d'éxactions, tant de Rois que de Princes, neanmoins en 1254, il ne laissa pas de payer cent-vingt livres pour le gîte de saint Louis.

Saint Maur la même année en paya autant, & pour la même redevance. Du tems que le Roi demeuroit au Palais, le Prieur de Saint Denys de la Chartre étoit obligé de loger dans son Monastere le Maître, le Contrôleur

& autres Officiers de la Chambre aux deniers du Roi.

Véritablement en revanche, on lui devoit fournir du vin & de la viande tous les jours; mais on cessa de le faire en 1348, quoique les mêmes Officiers ne laissassient pas de se retirer toujours dans son Prieuré. Le Prieur & les Religieux en 1353 eurent beau s'en plaindre au Roi, peut-être ne purent-ils entirer autre chose, sinon qu'on s'en informât; car c'est tout ce qu'on en voit dans leur Cartulaire.

### LOGEMENT DES GENS DE GUERRE.

E n'est pas d'aujourd'hui que les Habitans des Fauxbourgs de Paris sont tenus de loger pour rien le Regiment des Gardes Françoises, & de lui sournir d'ustenciles.

Ceux du Fauxbourg Saint Antoine, de Saint Denys en France, & de

quelques Villages circonvoisins, retirent la Garde Suisse.

Quand le Roi séjourne à Paris, des deux Compagnies de Mousquetaires, l'une demeure à Charenton, l'autre au Fauxbourg Saint Germain, à la Halle Barbier, & toutes deux à Ruel, lorsqu'il fait son séjour à Saint Germain.

Enfin, depuis peu les Gardes du Corps, les Gendarmes, les Chevaux-Legers de la Garde, sont répandus dans les maisons voisines du Louvre

quand le Roi sy tient.

J'aurai occasion de parler plus bas des autres Redevances que nos Rois exlgeoient autresois des Abbayies & des Prieurés de Sainte Geneviève, de Saint Germain, de saint Martin & autres, tant de Paris, que des environs, maintenant je viens à celles des Parisiens:

Ces Redevances ici au reste, non seulement regardoient la personne du Roi, des Reines, & tous ceux de seur Sang; comme sous Charles VI, Louis XI & François I; mais passoient aussi au Connétable, au Chancelier même, au Chambellan, au Bouteiller, à l'Evêque & à 1Hotel-Dieu.

### REDEVANCES FORCEES.

UAND le Roi logeoit à Paris, ils étoient obligés de le fournir de coussins & de lus de plume, & bien que Louis VII en 1165, les en cut déchargés, sous Charles V ils ne laissoient pas de faire encore la même chose. A l'égard de ce Charles ici qu'on traite de sage, & qui en 1367, désendit expressément d'exiger telle Redevance, à l'avenir, que pour lus & la Reine, pour les Princes ses freres; & les autres de Sang Royal, sans le consentement de ceux à qui telles choses appartenoient, & sans en payer le louage; avec tout cela, on ne sait point si ses désenses surent mieux executées que celles de Louis VII.

On n'executa guere mieux les autres défenses que firent souvent nos Rois, tant pour les grains, le vin, le soin, les buches, le lard, & autres provisions que sont les Marchands, les Hopitaux & la Bourgeoisie; que pour leurs charettes, batteaux, chevaux de charge, & autres voitures.

Durant plusieuts siècles, le Roi lui même. la Reine, aussi-bien que leurs ensans, les saisoient saisir pour tel prix qu'il plusoit à certaines gens commis exprès pour cela, & pourtant qui juroient sur les Reliques des Saints, de

s'acquitter fidélement de leur Charge.

Le Connétable, le Chancelier, le Bouteiller & autres à qui nos Rois avoient accordé le même droit, ou qui l'exigeoient de leur propre autorité, en ont joui des centaines d'années, quelques défenses qu'en fit le Roi: bien plus, leurs gens avoient assés d'infolence pour faire mettre pied à terre aux Marchands en pleine campagne, prendre leurs chevaux & leur faire faire telles traites qu'il leur plaisoit; & quant aux bêtes de charge qu'ils prenoient ou louoient, le fardeau qu'on leur mettoit sur le dos, étoit si petant, que ces pauvres animaux courboient sous le sais. A la verité il y avoit des appreciateurs; mais qui étoient-ils? gens qui se laissoient corrompre, & qui ne juroient point sur les Reliques des Saints.

Ce joug si pesant aux Parisiens, ne put être secoué que par un Traité qu'ils

firent avec le Roi, dont ils ne s'aviserent qu'en 1351; d'abord ce ne sut que pour trois ans, ensuite pour trois autres, après pour cinq; puis pour toujours. Et quoiqu'à la prison du Roi Jean, on mît les Fauxbourgs dans la Ville, neanmoins on continua d'exiger les mêmes redevances de ceux qui y demeuroient, jusqu'en 1374, que Charles V les en déchargea.

## 

### LA TAILLE.

TOUCHANT la Taille, non seulement le Roi; mais quelques Seigneurs particuliers levoient à Paris la taille, tant sur le vin, que sur

le bled & le pain.

Dans un Concordat passé en 1222 entre le Roi, l'Evêque & le Chapitre de Notre-Dame, Philippe Auguste déclara que la traite du pain & du vin lui appartenoit dans le Clos Bruneau du Mont Saint Hilaire, dans le Bourg Saint Germain & la Clôture l'Evêque du quartier de Saint Honoré; & de plus, qu'il avoit soixante sols pour celle qu'on exigeoit de trois ans cu trois ans sur le vieux Bourg Saint Germain du même-quartier.

Nos Rois l'ont levé tous les trois ans dans le Cloître Saint Benoît & par

toute la Terre de Garlande des environs de la Place-Maubert.

En 1225, Louis VIII, vendit cinq sols Parisis de rente triennalle au Chapitre de Notre-Dame, celle qu'on exigeoit dans ces lieux-là depuis le commencement de la moisson & des vendanges jusqu'à la Saint Martin inclusivement, & se reserva l'ordinaire le reste de l'année jusqu'à l'Octave de Pâques, hormis sur le bled & le vin des Chanoines & des personnes privilegiées.

Philippe le Hardi en 1273 mettoit la taille sur le pain & le vin des Ha-

bitans du Cloître, & du Territoire de Saint Merri.

L'année d'après, les Religieuses d'Hieres, de Senlis & de Saint Cire, prenoient la Dîme du pain & du v n des Sujets qu'elles avoient à Poisse, à Saint Germain en Laie, à Senlis à Vincennes & à Paris.

Les Leproseries de la Saulsaie, de Corbeil, de Melun, de Moret, de Corbuisson, la prenoient aussi à Samois, à Moret, à Fontainébleau, à Melun à Corbeil & encore à Paris & à Vincennes. Ainsi le bled & le pain, la noutiture des pauvres étoient alors sujets aux mêmes impôts que le vin.

### AUTRES TAILLES.

UTRE la Taille dont nous venons de parler, nos Rois de tems en tems en exigeoient encore deux autres à Paris; l'une appellée simplement la taille, & l'autre la taille aux quatre cas; c'est-à-dire, pour payer leur rançon, au cas qu'ils sussent pris à la Guerre, pour marier leurs filles, pour faire leurs fils nouveaux Chevaliers, & ensin pour déclarer la Guerre aux Insidéles.

Quant à la seconde, Philippe Auguste ne la levoir que pour les trois premiers cas, sur les sujets que l'Evêque de Paris avoir dans le Clos Bruneau, à la Coulture l'Evêque & au Bourg Saint Germain, & même promit en 1222 à Guillaume de Seligni de ne les y point mettre lui & ses descendans pour d'autres raisons, sans son consentement & celui de ses successeurs. Avec tout cela, Philippe le Hardi ne se contenta pas seulement en 1270, d'y mettre tous les Parisiens pour faire Chevalier son fils aîné, il les y mit encore pour faire le voyage d'outre-mer.

Saint Louis desirant l'exiger pour un autre sujet, ou apparemment pour Tome II. KKk ij

### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

subvenir aux frais de sa premiere Croisade, en demanda la permission à l'Evêque Guillaume, & l'ayant obtenue en 1259, déclara qu'elle ne jour-roit apporter aucun préjudice à la convention de 1222, & neanmoins lorsqu'il vint à se croiser peur la seconde sois, il se comporta autrement; car il mit tous les l'arissens à la taille.

Philippe le Hardi en usa de même, pour des affaires de grande importance.

Pareillement Philippe le Bel en 1295, lorsqu'il tira cent mille francs des Parisiens; & cependant, de toutes ces entreprises-là sur leurs droits, les Evêques n'en ont pû tirer autre raison que de simples déclarations, que c'étoit sans donner atteinte, ni faire tort à leurs privilèges. Et encore ne sur-ce que sous Saint Louis & Philippe le, Hardi que Mathieu Abbé de Saint Denys & Simon de Nesse, Regens pour lors du Royaume, promirent en 1270 & 1285, de faire leur possible pour saire tatisser leur déclaration: & ces différends sont les sujets presque ordinaires des Contracts saits avec nos Rois, si bien que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on ne les execute point, puisque le plus saint de nos Rois lui-même y a contrevenu.

Quant à l'autre taille, tantôt le Roi y mettoit ses Sujets de Paris & ceux des autres Seigneurs, pour lever de la Cavallerie, & pour faire la guerre: & ce suit ces deux raisons là qui obligerent Philippe Auguste en 1222, & Saint Louis en 1259, de se reserver le droit d'y mettre ceux de l'Evêque; droit qu'on ne mit pas en oubli; car Charles V depuis sondé là dessus, leva vingt mille livres sur les Parisiens en 1386, pour mettre des Troupes sur pied contre le Roi d'Angleterre & contre le Duc de Lanclastre qui faisoient la guerre au Roi de Castille

En 1416. Charles VI mir Paris à mille francs de taille pour la guerre, & alors le Parlement aussi bien que ses Gressiers, Notaires & Hussiers, y furent compris.

L Evêché vacant, nos Roispassoient bien plus avant; car ils y mettoient encore à leur volonté toutes les terres des sujets que l'Evêque avoit hors de Paris; bien plus, ils se saissoient de tous les meubles de bois & de ser qui se trouvoient dans les maisons. Et quoiqu'à force d'argent l'Evêque Thibault en achetât la suppression de Louis VII, & que l'Evêque Maurice en 1190 en obtint la consirmation de Philippe Auguste; & le tout à la charge que tant que l'Evêché, durant sa vacance, demeureroit entre les mains du Roi, il n'en pourroit mettre les Sujets & les terres qu'à soixante livres de taille, & au tems seulement que l'Evêque avoit accoutumé de les y mettre, Maurice ne sut pas mort, que Philippe Auguste lui même les mit à plus de trois cens livres de taille. Et Eudes de Suilli son successeur, à l'ordinaire, n'en put avoir d'autre raison sinon que le Roi déclara que ce qui avoit été sait ne tiroit à aucune consequence; & qu'ensin il n'entendoit point par là qu'à l'avenir, l'Evêché vacant, on exigeât plus qu'à l'ordinaire des terres & des Sujets qui en dépendoient.

Tant y a que nos Rois gagnant pied à pied, & avançant toujours de plus en plus, soit par droit de coutume, soit de leur authorité, mirent enfin à la taille ce tems en tems, tant ceux de l'Evêque, que des autres Seigneurs de Paris.

A la verité chaque Seigneur alors en faisoit la taxe sur son Territoire; mais de sorte que sans une grace particuliere du Roi & des Seigneurs; cette taille ne se faisoit point par les Sujets; & même sans leur permission, leurs Sujets ne pouvoient s'obliger à payer la taille.

Et de fait, quand Philippe Auguste en 1183, donna aux Drapiers de Paris vingt-quatre maisons des Juis, il désendit à ses Officiers & aux Bourgeois de les mettre à la taille, comme ils avoient accoutumé, toutes les sois qu'on y mettoit les Parisiens, leur déclarant que lui seul alors leur ser soit savoir la somme qu'ils auroien à payer, qu'ils se taxeroient entre eux

& la taxe arrêtée, que ses Officiers la recevroient de leurs mains.

Du tems que l'Abbé de Saint Germain des Prés affranchit ses Sujets & les tira de servitude, & cela en 1250, ce sut à condition sur-tout, que autant de sois que le Roi viendroit à l'imposer dans son Bourg, lui - même les cottiseroit.

De plus que ses Collecteurs la leveroient dans le tems qu'il auroit prescrit, & que lui & ses successeurs pourroient faire saissir les biens de ceux qui ne l'auroient pas payée, jusqu'à la concurrence de la somme à laquelle il les auroit taxé.

Enfin sous Philippe le Bel, lorsque les Sujets du Chapitre de Notre-Dame en 1295, se furent obligés avec les autres Parisiens au payement de cent mille hvres de taille, que le Roi tira de la Ville, le Chapitre leur sit savoir que telle entreprise ne préjudicieroit en rien au droit qu'il avoit sur eux.

### TAILLE DES SEIGNEURS SUR LEURS SUJETS.

L'exemple des Rois, les Seigneurs particuliers mettoient à la taille leurs Sajets; mais bien plus, ils y mettoient le Roi lui même, quand il avoit des terres dans leurs Seigneuries, & exigeoient de lui les mêmes redevances qu'il exigeoit d'eux; ce qui a duré jusqu'à François I, comme je le ferai voir quand il sera à propos.

L'Evêque de Paris a long tems joui du droit d'exiger des Habitans de Saint Cloud, le jour de Saint André autant de taille qu'il lui plairoit : c'étoit un droit coutumier, auquel ils furent condamnés sous Charles VI, par Sentence de son Bailli, & qui sut confirmé en 1381 au mois d'Août par Arrêt du Parlement.

En 1375, ils lui payoient cent francs de taille; mais que la Cour en 1429 reduisit à vingt quatre pour les années qui étoient dûes, & à vingt en 1509.

S'il en étoit besoin, je pourrois saire voir par quantité d'exemples que l'Evêque & les autres reigneurs particuliers de Paris étoient en possession de mettre à la taille leurs Sujets: les uns de tems en tems; les autres tous les ans; & que celles que nos Rois y levoient durant la vacance de l'Evêché, étoit sondée sur cette possession.

J'ai dit que Cormeilles Village du Parisis, Saint Denys & Saint Maur étoient sujets à d'autres redevances.

Bagneux Village à deux lieues de Paris, donnoit du vin au Roi. Lourcines attaché presentement au Fauxbourg Saint Marceau, lui donnoit des Geltines de Fauconnage, tou deux de l'avoine; le reste fournissoit d'autres choses.

Saint Lazare compris maintenant dans le Fauxbourg Saint Denys devoit tous les ans au Roi douze charettes de pailles, hui. à la Reine, c.nq au Dauphin.

La Ville-l'Evêque qui fait partie aujourd'hui du Fauxbourg Saint Honoré, a fourni celle des chiens du Roi jusqu'à François I, aimant mieux pour lors être mile à la taille, que d'être sujette à une telle servitude

Ceux qui demeuroient dans la vieille Tour de Saint Marcel, & de Sainte Geneviève, quoiqu'ils fussent Bourgeois de Paris, ont sonssent long-tems les mêmes impositions que les Forains, & les gens qui n'étoient pas de la Ville. Au reste ce que j'ai rapporté de quelques villages, il le faut entendre de tous les autres, & même des Villes des environs; à la reserve peut-être seulement des Francs Mureaux, des Sergens, & des Hores de l'Eglise Saint Marcel, qui trouverent moyen de se faire exemter presque de toutes sortes de redevances.

### 446 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S.

Les Francs Mureaux qui sont à present dans le Fauxbourg Saint Jaques à l'exception des marchandises, ne payoient rien pour toutes les choses dont ils pouvoient avoir besoin.

Les Sergens & les Hotes du Chapitre Saint Marcel, qui depuis plusieurs années sont rensermés dans le Fauxbourg Saint Marceau, jouissoient de la même franchise, & ne payoient encore rien pour les fruits de leurs terres.

## 

### HOMMAGES DES GRANDS SEIGNEURS, & le droit des Roses.

L ES Grands, les Prélats & les Abbés rendoient au Roi leurs hommages, & le suivoient à la guerre quand il les mandoit.

Les Ducs & Pairs, soit qu'ils sussent Princes on Fils de France, étoient

tenus de porter tous les ans des Roses au Parlement.

"Le Roi lui-même, qui comme j'ai fait savoir, payoit la taille à ses sujets leur faisoit hommage, leur payoit des lods & ventes, des cens & rentes, hormis qu'il ne les suivoit pas à la guerre, n'étoit guere moins sujet qu'eux; il paye encore tous les ans un droit de Roses au Parlement, & à toutes les Cours Souveraines de Paris.

Les Pairs de France des derniers tems, devoient & presentoient eux-mêmes des Roses au Parlement en Avril, Mai & Juin, lorsqu'on appelloit leurs Rôles. Les Princes étrangers, les Cardinaux, les Princes du Sang, lès enfans de France, même les Rois & les Reines de Navarre, dont les Pairies se trouvoient dans son ressort, en faisoient autant, & cette Auguste Compagnie étoit en telle consideration, que les Souverains se soumettoient à son jugement, & la prenoient pour arbitre de leurs différends.

Ce que je dis du Parlement de Paris, il le taut entendre des autres, &

sur-tout de celui de Toulouse.

A Thoulouse non seulement le Duc d'Uzez, & les autres Pairies repandues dans son ressort, presentoient des Roses au Parlement; mais encore les Comtes de Foix, d'Armagnac, de Bigorre, de Lauragais, de Rouergue & tous les autres Seigneurs des grandes Terres du Languedoc. Les Archevêques d'Auch, de Narbonne & de Toulouse n'en étoient pas exemts: la Dignité. de Président né des Etats, & la qualité de Perespirituel du Parlement ne dispensoient point les deux derniers de telle soumission. Ensin les Rois de Navarre, comme Comtes de Foix & de Rhodès, Marguerite de France, sille & sœur de quatre Rois & Reine elle-même, à cause des Comtés de Lauragais, de Bigorre, d'Armagnac, lui ont rendu cet hommage.

Mais laissant à part le Parlement de Toulouse, où il nous faudra necessairement revenit, en 1541, le Parlement de Paris au mois de Juin ordonna que Louis de Bourbon Prince du Sang, Duc de Montpensier, créé Duc & Pair en 1536, lui présenteroit des Roses avant François de Cleves, Duc de Nevers, Pair de France dès l'an 1505, & n'eût point d'égard qu'en cette redevance il s'agissoit de Pairie, non de sang & de naissance. Charante-cinq ans après son fils le porta bien plus haut; car il disputa le pas en pareille occasion au Roi de Navarre, depuis Roi de France, créé Duc de Vendô-

me en 1554 & de Beaumont.

En 1573, Charles de Lorraine Duc de Guise & Comte d'Eu, le disputa aussi au Duc de Nevers, plus ancien pair que lui, & le 23 Juin ne laissa pas de l'emporter par Arrêt; mais connne ils plaidoient au Conseil pour la préséance, ce sut à condition que ce seroit sans présudice.

Il ne serviroit de rien de rapporter les noms des Pairs qui rendoient ce

devoir au Patlement, il suffit en un mot de savoir qu'il se rendoit par tous ceux qui avoient des Pairies dans son reflort. Parmi les Princes du Sang, je trouve avec les Ducs de Vendôme, de Beaumont & de Montpenfier, ceux de Château-Thieri, de Saint Fargeau, d'Angouleme & plufieurs actres-Je trouve même qu'Antoine de Bourbon Roi de Navarre, & Jeanne d'Albret la femme s'y assujettirent en qualité de Duc de Vendome, comme les Pairs Gentils hommes & Princes étrangers. Et de plus, qu'en 1586 Henri leur fils, simple Roi de Navarre alors, justifia au Procureur General; que ni lui ni ses prédécesseurs n'avoient jamais manqué de s'asservit à cette redevance. Enfin, des Fils de France en 1577, & depuis encore François Duc d'Alençon, fils de Henri II, frere de François II, de Charles IX & de Henri II, s'y foumitent ainfi que les autres Personne en un mot ant depuis, ni auparavant ne s'en est garanti que nos Rois & nos Reines. Avec- tout cela nous ne favons point, ni la caute d'une telle fujettion, ni le tems qu'elle commença Bien davantage, nous ne favons pas quand elle a cefié, quoique ç'ait été de nos jours, ou le fiécle paffé vers la fin d'ailleurs, nous savons aussi peu comment elle s'observoit à Paris. Si c'étoit de même qu'à Toulouse, voici en deux mots comment la chose se passoit.

On chotifioit un jour qu'il y avoit Audiance en la grand'Chambre: ce jour-là, le Pair qui prefentoit ses Roses saisoit joncher de Roses, de sseurs & d'herbes odoriserantes toutes les Chambres du Parlement, avant l'Audiance. Il donnoit à déseuner splendidement aux Présidens & aux Conseillers, même aux Gressiers & Huissiers de la Cour: ensuite il venoit dans chaque Chambre, faisant potter devant lui un grand bassin d'argent, non seulement plein d'autant de bouquets d'œillets, de roses & autres sleurs de soie & naturelles qu'il y avoit d'Officiers; mais aussi d'autant de couronnes de même rehaussées de ses armes; après on lui donnoit andiance à la grand'Chambre, puis on disoit la Messe; cependant les hautbois jouoient incessamment, hormis pendant l'audiance, & même alloient jouer chés les Pré-

fidens durant leur diné.

A cela je puis ajoûter trois choses pratiquées à Paris: que celui qui écrivoit sous le Greffier avoit son droit de roses; que le Parlement avoit son faiseur de roses, appellé le Rosier de la Cour; & que les Pairs achetoient de lui celles dont ils suisoient leur present.

Je ne m'amuserai pas à dire qu'ils presentoient des roses, des boutons & des chapeaux de roses, au lieu des couronnes du Parlement de Toulouse, puisque nous ne mettons point de différence, ou bien peu, entre chapeau & couronne de roses.

### HOMMAGES DES PRINCES.

'HISTOIRE est si pleine des hommages que les anciens Pairs de France, c'est à dire, les Dues de Bourgogne, de Normandie & de Guienne, les Comies de Toulouse, de Flandres & de Champagne, ont sait à nos Rois dans Paris que j'y renvoie le Lecteur.

De plus, tant d'auteurs modernes ont rapporté les Hommages-liges que Jean V & Jean VI Ducs de Bretagne ont rendu à-Charles V, & à Charles VI, à l'Hotel Royal de Saint Pol en 1366 & 1403, a l'imitation de ceux qu'Artus & Pierre leurs prédecesseurs avoient rendus en 1202 & 1239 à sint Louis & à Philippe Auguste, que pour revenir à des redevances moins connues, je ne rapporterai point ce qu'ils en disent.

A Creil ou à Clichi, deux Maisons Royales de plaisance aux environs de Paris, Judicail Roi de Bretagne sit hommage de son Royaume à Dagobert, & promit qu'à l'avenir, la Bretagne lui seroit sujette & aux autres Rois

fes successeurs.

### 448 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

A Piftres, autre Maison de plaisance, Salomon Duc de Bretagne paya à Charles le Chauve, comme j'ai déja dit, cinquante livres d'argent de Tribut.

En 858, Bernon Chef des Pirates vint à Verberie, se donner à lui, & lui prêter serment de sidelité.

En 1259, Henri II l Roi d'Angleterre sit hommage de sa Guienne à saint Louis, dans l'abbayie de saint Denys en France, ou à Paris dans le jardin du Palais. Ses successeurs & ses devanciers, l'ont sair ailleurs aux devanciers & aux successeurs de saint Louis, tant qu'ils ont été Ducs de Guienne.

### HOMMAGES DE NOS ROIS.

S I tant est qu'il faille ajoûter soi à un vieux Regître, Charlemagne sit hommage de son Royaume à Saint Denys; & là mettant son Diadème sur l'Autel, lui dit: Monsieur Saint Denys, je me dépouille de l'honneur du Royaume de France, asin que vous en ayés la souveraineté; puis lui offrit quatre Besants d'or, pour marquer qu'il ne tenoit son Royaume que de Dieu & de son épée; après quoi il obligea ses successeurs de lui faire tous les ans le même hommage & la même offrande. Et pour saire achever l'Eglise de Saint Denys, bâtiment de Dagobert jusqu'au Crucifix seulement, il chargea de quatre écus de redevance par an toutes les Maisons de France.

En 1136, Louis le Gros promit à l'Evêque de Paris qu'en son nom le Prévôt de la Ville lui prêteroit serment de fidelité, pour Champeaux; & depuis, Innocent I 1 & Eugene I, le maintinrent en cette possession.

Le Roi Jean en 1350, reconnut qu'à fa place Robert de Loris fon Chambelan, lui avoit fait hommage des Châteaux de Tournan & de Torci.

En 1422, Charles VI & Henri V, Roi d'Angleterre députerent leur Procureur au Châtelet pour le faire en leur nom, des Maitons. Terres & Seigneuries de la Prévôté & Vicomté de Paris, confisquées quatre ans durant & pour être au lieu deux hommes & Vassalles des personnes de qui elles relevoient.

En 1430, par des Lettres patentes du vingt Octobre, le Procureur du Roi fut nommé homme Vassal des Fiess échûs au Roi, & pour en faire les devoirs par Procureur.

En 1492, Pierre de Quatrelivres Procureur du Roi au Châtelet, reçût un Mandement de la Chambre des comptes, pour faire hommage au Seigneur de Chaliot, & pourtant sans le basser ni s'agenouiller.

Ensin saint Louis peut-être est-il le seul de nos Rois qui se soit exemté de saire hommage par Procureur, encore fallut-il qu'il en obtint l'exemtion: & quand Mathieu Abbé de Saint Denys la lui accorda en 1269 pour le Comté de Clermont, ce suit à la charge que si il venoit à appartenir à un autre, sût-ce son sils même, il en seroit hommage à l'Abbayie de Saint Denys.

Je ne sai point comment Philippe Auguste en qualité de Seigneur de Corbeil, de Montl'heri & de la Ferté-Aleps, put se dispenser de porter l'Evêque Guillaume, lors qu'il sit son entrée à Paris. On trouve seulement qu'il députa à sa place deux Chevaliers, & que quand Tristan de France, sils de saint Louis, Comte de Nevers, sit hommage en 1268 à Etienne Templier de la Chevalerie de Montjai, il fallut qu'il s'excus at par des Lettres patentes, de ce qu'au lieu de venir lui-même à son entrée pour le porter, il avoit envoyé à sa place Anjorrand de saint Remi.

Sans doute on se pourroit passer de toute: ces soumissions ici faites par nos Rois, sans se donner la peine d'en chercher d'autres ; j'ajoûterai neanmoins les suivantes.

En 1229, le Comte de Bar-le-Duc sut investi de la Terre de Torci par l'Evêque de Paris.

En

En 1272, Robert de Bethune, sils ainé du Comte de Flandre; en 1277, Pierre Comte d'Alençon; & en 1283, Beatrix Comtelle de Dreux & de Montsort, lui sirent hommage a la Sainte Chapelle, & dans la Sale de l'Evéché, tant de Gournai, de Montsoit que d'une Terre du Comté de Montsort.

Dans la même Sale, Jean fils de saint Louis Comte de Nevers, Louis de France fils de Philippe le Hardi, & Philippe son fils Roi de Navarre, lui firent hommage-lige de la même Terre de Montjai & de Brie-Comte-Robert.

### HOMMAGES DES PRINCESSES ET DES REINES.

ES Princesses du Sang & les Reines même s'en sont dispensées aussi peu que les Princes & les Rois; & lorique nos Evêques se sont quelque peu relâchés en leur faveur, ils ont eu plus d'égard à leur importunité qu'à seur sexe. Telse a éré durant plusieurs siècles, ou la dureté de l'Abbé de Saint Denys & des Evêques de Paris, ou la déserence de nos Rois à la coutume, pour ne taire tort aux particuliers, ni assoiblir leurs droits.

A la nouvelle que saint Louis étoit mort devant Tunis, aussi-bién que Jean son sils Comte de Nevers, Etienne Templier étant venu à Vincennes témoigner à la Reine & à la Comtesse, la part qu'il prenoit à seur affliction, la Comtesse croyant se dispenser de venir à Parls pour saire dans la Maison Episcopale I hommage qu'elle sui devoit de Montjai qui sui appartenoit, le pria de le recevoit à Vincennes, puisqu'il étoit tout porté, & de l'exemter du voyage de Paris. D'abord, il répondit que ses prédecesseurs ne l'avoient jamais reçû qu'à l'Evêché: elle eut beau sui remontrer l'état où elle étoit, & que sa douleur l'avoit rellement affoibli, qu'absolument elle ne pouvoit sortir; d'ailleurs que ce seroit sans tirer à consequence; il fallut que la Reine joignit ses remostrances & ses prieres aux siennes, & encore ne se rendit si qu'à condition que toutes les difficultés qu'il avoit saites, soroient mentionnées dans un Acte, & qu'il éxigea d'elle en 1270 au mois de Novembre

Guillaume de Chanac ne fit guere moins de difficultés en 1333, sorfque Jeanne d'Evreux Reine de France & de Navarre, veuve de Charles le Bel voulut lui faire hommage par Procureur de Brie Comte Robert; car îl lui representa, que le Roi de Navarre son frere & Louis de France son pere fils de Philippe le Bel l'avoit fait en personne, & absolument voulcit qu'elle en fit autant; si bien qu'il y eût là dessus grosse contestation entre eux. A la fin neanmoins il se rendit en consideration de sa Dignité & de sa qualité de Reine; à la charge pourtant qu'après elle, ses heritiers, & même ses ensans lui seroient soi & hommage de cette Terre en personne, soit à lui, ou à ceux qui seroient à sa place; & qu'ensin la déserence qu'il avoit pour elle, ne lui pourroit être préjudiciable, ni à ses successeurs:

# CENS ET RENTES, LODS ET VENTES EXIGE'ES de nos Rois par des Particuliers.

S ANS avoir aucun égard à la Dignité Royale, des Religieux & des Particuliers, non-seulement ont exigé de nos Rois des cens & rentes, des lods & ventes pendant plusieurs siècles; mais encore les ont obligés de les payer.

En 1232, saint Louis reconnut que son Hotel de Nesle situé près saint

Eustache, étoit dans le Territoire de l'Evêque de Paris.

Marie de Brabant, veuve de Philippe le Hardi, avoua en 1318, que son Hotel de Flandres assés près de-là, devoit à l'Evêch: tous les ans douze livres parisis de cens, & voulut qu'il les demandât à ses Officiers de sa Chambre aux deniers.

Charles VI oidonna à sa Chambre des Comptes en 1388 de lui faire délivrer ou assigner 500, francs pour les lods & ventes de son Hotel de

Boheme, nommé aujourd'hui l'Hotel de Soissons.

Mais pourra ton bien croire que Philippe Auguste ait déclaré en 1204, qu'il devoit trente sols parisis de rente aux Prieur & Religieux de saint Denys de la Chartre à cause de la Tour du Louvre qu'il avoit bâtie sur leurs terres, & que lui-même en chargea la Prévôté de Paris à des conditions fâcheuses & serviles. De plus, que dix-huit ans après, il la chargea eucore d'une rente de vingt livres, aussi parisis, payable tous les ans à l'Evêque & au Chapitre de. Paris à cause des Halles, du petit Châtelet & même de la plus grande partie du Louvre bâti dans leur seigneurie.

Philippe le Bel s'obligea aux mêmes redevances en 1292.

Sous Philippe le Hardi le Parlement déclara que l'Evêque de Paris étois en possession de saire le procès à ceux qui demeuroient dans le Louvre. Ainsi Philippe le Bel & Philippe Auguste asservirent à leurs Sujets la Tour & le Château du Louvre, le Fief souverain & dominant de tant de grandes Terres, de Duchés & de Pairies le betceau & le siège de tant de Princes & de Rois; & non seulement, le Parlement le soussire, mais consirma le tout par Arrêt.

## 

### OBLIGATION D'ALLER A LA GUERRE.

PRE'S tant de redevances que nos Rois rendoient à leurs Sujets, il ne leur rettoit plus, comme j'ai dit, que de les suivre à la Guerre; car il faut savoir qu'autresois non seulement les Princes & les Gentils-hommes; mais même que toutes sortes de gens & de la plus basse condition étoient en droit de se déclarer la Guerre, fautoient des désis, des trèves, la paix, livroient bataille; & cela par Arrêt du Parlement, du consentement du Roi & sondés sur la coutume: personne ne s'en pouvoir dispenser, sinon ceux que le Roi avoit pris en sa suve-garde. Il en étoit de même des Villes. Que si le Roi venoit à avoir la guerre, toutes ces guerres particulieres cessoient; mais pour recommencer si-tôt que la paix seroit faite. Au reste jamais pas un, ni même les Villes, n'appelloient le Roi à leur secours, & peut-être étoit-ce là le seul devoir que nos Rois ne rendoient point à leurs Sujets, & ce qu'ils n'avoient pas de commun avec eux.

# GUERRE DES PARTICULIERS ET LE DROIT qu'ils avoient de lever du monde.

NTRE plusieurs Villes qui avoient obtenu exemtion de saire la guerre, Paris, Orleans & Chartres, au rapport de Ragueau, étoient de ce nombre, & pour cela, dit-il les appelloit-on, Villes de Paix, & le nom de Mujon de Paix étoit donné à leur Auditoire & Siège de Justice.

Cependant par une Ordonnance du Roi Jean, adreilée au Prévôt de Paris, il lui est commandé de confisquer les biens de ceux de la Prévôté qui auront querelles & défiances, & ne feront pas la paix ensemble; & de les

bannir du Royaume.

Il me seroit bien aisé de rapporter les guerres que le Parlement a permises & ordonnées par ses Arrers, toutes entreprises à la verité dans l'étendue de son Ressort; mais un peu bien loin de la Vicomté de Paris, dont je ne sorts guere. Asin neanmoins de ne pas demeurer dans cette grande severité, j'en rapporterat quelques unes.

A Couci, Maison de plaisance aux environs de Paris, Louis de France, Duc d'Orleans, déclara la guerre ouvertement à Henri IV Roi d'Angle-

terre, pour avoir dépossedé Richard II.

Charles son fils en sit de même à Jean Duc de Bourgogne, pour avoit assissiné son pere à la vieille rue du Temple.

# GUERRES DU ROI ET OBLIGATION de le suivre.

UANT à nos Rois, la plupart des conventions qu'ils ont faites anciennement, foit avec les Evêques de Paris & les Chapitres de Notre-Dame & de faint Merri, foit avec l'Abbé & les Religieux de faint Germain des Prés: toujours ils se sont conservé le droit de lever sur leurs terres des gens de pied & à cheval durant la guerre.

Les Chanoines de Notre Dame & l'Evêque même : l'Abbé de St Denys avec leurs vassaux & leurs sujets, étoient obligés de servir le Roi en personne à l'armée.

Par certain titre dont Galland rapporte un passage, & que je n'ai point vû ailleurs, le Chapitre de Notre-Damese tira de telle servitude avec le tems.

Philippe Auguste en 1200, en exemta l'Evêque de Sulli sa vie durant, à cause de quelque injure qu'il avoit reçûe de ses Officiers: exemtion pourtant qui ne

passa pas outre, & dont ne jouirent point ses successeurs.

Quand Edouard III, Roi d'Angleterre entra en France à main armée, l'Evêque de Paris qui étoit Chanac, eut ordre en 1346, de se rendre en armes à Rouen le premier jour d'Août avec les Chevaliers & les Gens de guerre qu'il devoit sour-nir au Roi. De plus, sommer le Comte de Flandre, en qualité de Seigneur de Montjai, le Baron de Montmorenci à caute de sa Baronnie, aussi bien que les Barons & ses autres Vassaux, de se trouver au rendés-vous en bel équipage, sur peine de son indignation, & de confiscation de leurs Terres.

L'Evêque Etienne en 1134, reconnut qu'en ces rencontres, par son avis & par son ordre, l'Abbé de Saint Maur, & le Prieur de Saint Eloi devoient avertir ses Sujets de ce Prieuré, & les envoyer à la guerre.

Jusqu'en 1192, en pareille occasion, le Chapitre de saint Germain de l'Auxerrois, a fourni à J'Evêque de Paris un Cheval & deux muids d'avoine.

En 1326, l'Abbé de Saint Denys fournissoit au Roi deux chevaux de bas ou de bagage, & tout de même ceux de Sainte Geneviève & de Saint Germain aussi bien que les Prieurs de Saint Magloire, de Saint Martin & de Saint Mart, lui en envoyoient chacun un.

Tome 11. Llij

## OBLIGATION DES GENS D'EGLISE DE SUIVRE LE ROI à la Guerre.

L'est bon de savoir ce que l'Evêque de Paris, l'Abbé de Saint Denys, les Chanoines de Notre-Dame & autres gens d'Eglise saisoient à la guerre. En 886, au siège de Paris, Ebole Abbé de saint Germain, Gallen & Anscherie Evêques de Paris, se battirent vaillamment.

A la bataille de Bouvines donnée sous Philippe Auguste, Guerin nommé à l'Evêché de Senlis, Diocele contigu au nôtte, n'eut pas seulement la conduite de l'Armée avec le Comte de Saint Paul, mais armé de toutes pieces, jetta de cheval avec la massue le Comte de Salsberti, & sit tout devoir

de Soldat & de Capitaine.

En 1196, Philippe de Dreux Evêque de Beauvais & son Archidiacre, furent pris armés de pied en cap, près de Beauvais, & mis en prison par Richard I , Roi d'Angleterre Ce que le Pape ayant su , il lui écrivie aussi-tôt; & qu'enfin il trouvoit étrange qu'il retint prisonnier un Evêque son très-cher fils. L. Roi en même tems lui envoya la cuirasse que l'inlippe portoit lorsqu'il fut pris, avec cette réponte. Lujes, mon Pere, je c'est la la Robe de votre fils ou non?

Sous Charles VI, Jean de Montagu Archevêque de Sens, alors Métropolitain de Paris servoit dans larmée du Duc d'Otleans, non pas en état Pontifical; car au lieu de mitre il pertoit un bacmet pour dalmatique un haubergeon, pour chasube, la piece d'acier, & au lieu de crosse por-

soit une hache.

Je laisse là un grand nombre d'Abbés, d'Evêques, d'Archevêques & de Cardinaux pour ne pas m'écarter davantage de Paris, qui tous par leurs exploits se sont signalés dans les armées.

## 

#### HOMMES ET FEMMES DE CORPS.

PRE'S avoir rapporté la plupart des redevances que nos Rois rendoient aux Parisiens, & que les Parisiens leur rendoient, venons à celles que les Parissens se rendoient les uns aux autres.

L'Evêque de Paris, les Chapitres de Notre Dame & de saint Germain de l'Auxerois, les Abbés de saint Denys, de sainte Genevieve, de saint Germain des Prés, de saint Maur, de saint Magloire & de saint Victor, les Prieurs de saint Eloi, de saint Lazare & de saint Martin, ont eu durant plusieurs siécles des hommes & des femmes de corps de l'Eglise, comme on parloit en ce rems là, & ces gens ici étoient presque leurs sers & leurs esclaves. De même que des esclaves ils les échangeoient à leur volonté, les envoyoient à la guerre à leur place, & enfin exigeoient deux quantité de services & de corvées, qui tenoient de l'ancien esclavage: il falloit qu'ils leur payaffent la taille; s'ils y manquoient, on les mettoit en prison Ceux d'une Eghte ne pouvoient se marier à ceux d'une autre Eghte sans la permission de leurs Seigneurs, & ne l'obtenoient qu'à la charge que leurs ensons se partageroient entre les deux Eglises, & en seroient hommes de corps. Si un homme libre venoir à épouser quelque fille de corps comme elle, il devenoit homme de corps de l'Eglite de sa femme. Lorsqu'il mourroit sans ensans, les Maitres heritoien, de leurs biens; qu'ils eussent des enfans ou non,

### DELA VILLE DE PARIS. Liv. VIII. 453

Il ne leur étoit pas permis de rester sans le consentement de leurs Seigneurs » & encore à grande peine l'obtenoient ils. Ni de se faire Clercs.

En 1108 & 1109, Louis le Gros permit à ceux de sainte Geneviéve

de porter témoignage en Justice.

Il accorda encore la même prérogative à ceux de Notre Dame, avec celle de le battre en duel, deux choles reservées aux Personnes libres.

Jamais un Seigneur ne donnoit la liberté, ni ne faisoit la moindre grace à ces gens là, sans la faire bien acheter, & rarement y étoient-ils portés

par charité & pour l'amour de Dieu.

S'il est vrai que Charlemagne affranchit tous les hommes & toutes les femmes de corps du Royaume, comme Galland l'a prétendu montrer par un passage des Capitulaires qu'il rapporte, & qu'on trouve aussi peu, que celui dont j'ai deja parlé, il est certain que pas un des Ecclesiassiques dont je viens de faire mention, ni les autres, en un mot que personne n'y eut aucun égard.

On en eut aussi peu pour l'affranchissement que Blanche de Castille mere de saint Louis accorda à toutes les semmes de corps pendant sa Regence.

Si l'on en eut davantage pour celui que Louis Hutin fit enregitrer en 1315, à la Chambre des Comptes, cela n'est pas venu à ma connoillance: depuis ce tems là veritablement, il ma passé par les mains plusieurs manumissions.

Pour descendre un peu plus dans le particulier, & laisser quelque exemple des choses générales que je viens de dire. Blanche de Castille tira des prisons du Chapitre de Notre-Dame les Habitans de Châtenai. Village des environs, que les Chanoines y avoient sait mettre, saute de leur avoir payé la taille.

Ceux de Roni, autre Village du voisinage, offrirent en 1179, de se battre en duel pour prouver qu'ils n'étoient point hommes de corps de l'Abbayie sainte Geneviève

A la priere d'Hugues le Grand, Duc de France Lothaire & Louis V, exem-

terent ceux de faint Magloire de toutes fortes de redevances.

En 1138; Louis VII confirma une convention faite entre Louis le Gros & faint Magloire, qui portoit que Guoin homme de corps de cette Abbayie, s'étant marie à une femme de corps du Roi, ses enfans se parta-

geroient entre le Roi & saint Magloire.

En 1267, Pierre le Roi homme libre, demeurant à Cueilli, Village des environs de Paris, ayant épousé une veuve appellée Gillette, semme de corps de Notre-Dame, reconnut que suivant la coutume du Royaume, son mariage l'avoit rendu homme de corps de la même Fglise, & austi-tôt jura sur les saints Evangiles, de reconnoître pour son Seigneur le Chapitre de Paris; de plus promit de l'avouer & de le jurer publiquement à la grande Messe de Cueilli, après que l'Evangile seroit dit.

L'Evêque Maurice au contraire, ne se contenta pas de remettre charitablement à Dreux de Savigni, homme libre toutes ses redevances qu'il pouvoit prétendre de lui, s'étant marié, comme il avoit sait à Sanceline de Vitri, l'une des filles de corps de son Eglise; mais il sui rendit encore le droit que la coutume sui donnoit sur ses biens, s'il venoit à moutur sais enfans: desirant seulement, au cas qu'il en eut, que ses garçons suivissent

la condition de leur mere.

Hugues Abbé de saint Germain des Prés & le Chapitre de saint Germain

de l'Auxerrois, se relâcherent bien davantage un peu auparavant.

Le premier donna la liberté en 1140, à une veuve nommée Lethois femme de corps de son Abbayie, & consentit qu'elle épousat Anceau Maire de saint Marun de Tours, sans rien exiger deux, sinon que les entans que Lethois avoit de son premier mari, seroient hommes de corps de son Abbayie.

## HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Quant aux Chanoines de saint Germain de l'Auxerrois, de crainte qu'une certaine Geneviève fille de corps de leur Eglife, dont le pere étoit si pauvre, qu'il n'avoit pas moyen de la marier, ne se débauchât il lui permirent pour l'amour de Dieu de passer en la tervitude du Chapitre de Paris

avec un homme de corps de Notre Dame qui la recherchoit.

Je laisserai là les échanges des hommes & des semmes de corps, rant de ces Eglises que des Prieures de saint Martin, de saint Lazare, de saint Eloi & des Abbés de saint l'enys, de saint Maur & de saint Victor, avec beaucoup d'autres choses qui s'en pourroient dire; car pour ce qui est des échanges, ils se ressemblent tous, comme il est aisé de voir dans mes

A l'égard du reste, il n'est guere différent de tout ce que j'ai raporté.

Avec'le tems, peu à peu, & pour de l'argent, les Habitans des Villages que j'ai nommé & des autres des environs de Paris, se garantirent de telles servitudes & acheterent leur liberté.

En 1266 & 1268, ceux de Bagneux, de Châtenai & d'Orli, acheterent leur liberté du Chapitre de Notre-Dame; les premiers, treize cens francs, les autres, quatorze; les autres quatre mille payables en trois, en quatre & en sept années.

Depuis 1255, jusqu'en 1273, l'Evêque & le Chapitre de Paris affranchirent les Habitans de Huisou, de Suci, de Creteil, de saint Mandé & des autres Bourgs & Villages d'alentour pour des sommes plus ou moins considerables.

Le dix-sept & le dix-huitième livre du grand Pastoral, ne contiennent que des manumissions saites vers ce tems - là par les Chanoines ; & enfin parmi les Archives de Notre-Dame, se voyent deux grands cosfres, où il n'y a aurre chose.

Parmi ceux de sainte Geneviéve & de saint Germain des Prés sont les affranchissemens de leurs hommes de corps & Sujets, tant du Fauxbourg

saint Germain, que des Villages d'auprès, & autres.

Lorsque l'Abbé Hugues affranchit en partie le Bourg saint Germain, qu'on appelle aujourd'hui Fauxbourg, ce fut à railon de trois sols parisis de cens 'par tête: & quand l'Abbé Thomas en 1404, affranchit le reste, ce sur moyennant deux cens livres parisis; & de plus, à condition qu'ils viendroient cuire à son four bannal, porteroient pressurer leurs raisins à son pressoir : en un mot qu'ils seroient sujets à sa Justice, aux ventes, à la taille, aux coutumes & aux autres charges dûes au Roi & à son Eglise.

Dans le treizième siècle, tous les hommes de corps de sainte Geneviève acheterent leur liberté de l'Abbé Thibaut; ceux de Choisi, vingt livres

parisis; quarante ceux d'Epineuil; ceux de Creteil quatre-vingts.

Quant aux autres, de ceux de Nanterre & de la Montagne fainte Geneviéve, il tira de chacun deux cens livres aussi parisis, des Habitans de Rongis cinq cens, de ceux de Venves six cens livres, & ainsi du reste.

Outre cela il voulut que la plupart s'obligeassent de ne jamais sortit de ses Terres, d'être tonjours sujets de son Abbayie, de lui payer à l'ordinaire, les cens & rentes, avec la taille & autres droits.

Ils s'obligerent encore de redevenir ses hommes de corps, lorsqu'ils viendroient à se marier à quelque personne de condition servile; & quand il s'agiroit de défendre les droits de son Eglise, ou de tirer raison des injures qu'il auroit reçues, de le servir en personne, le premier jour à leurs dépens, les aurres pour six deniers parisis pour chaque journée, en tout tems, a sa vo-Jonté & pour ce qui lui plairoit.

#### CORVE'ES ET AUTRES CHOSES.

A NCIENNEMENT ceux qui demeuroient dans les Coultures des Filles-Dieu & de faint Martin, & dans les rues au Maire & Frepillon, devoient à ces deux Monasteres, les uns une journée d'homme & un quart de corvées, les autres une demie corvée, d'autres trois quarts, quelques-uns une & demie.

Jusqu'en 1192, le Doyen de saint Germain de l'Auxerrois a payé à l'Evê-

que de Paris deux muids d'avoine.

Vers le milieu du siècle passé, ceux qui demeuroient à la rue de Loursines, donnoient aussi de l'avoine tous les ans au Commandeur de saint Jean de Latran, les uns une mine, les autres un minot & demi, d'autres un sexties.

En ce tems là même, soixante cinq maisons du Fauxbourg saint Marceau & celles des rues du Pont aux tripes, de saint Hippolyte, des Marmousets & du voisinage, devoient non seulement de l'avoine au Chapitre de saint Marcel; mais aussi du foin & des poules.

En 1450, une maison de la rue du Huleu étoit chargée envers saint Magloire d'une corvée & demie au mois de Mars, d'un minot de froment, d'un sextie

d'avoine & de deux chapons.

Long tems auparavant, sainte Geneviève & saint Eloi devoient quelques droits à l'Evêque & au Chapitre de Notre-Dame Le Chapitre de son côté en devoit à l'Evêque, l'Evêque pareillement au Chapitre & aux Enfans-de-Chœur. En un mot tous les Ecclesiastiques & les Hospitaliers de Paris & des environs, devoient & exigeoient des redevances.

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

# DROITS DU ROI SUR LES MEUBLES DE L'EVEQUE après sa mort.

A UTREFOIS, si tôt que l'Evêque de Paris étoit mort, nos Rois s'emparoient de tous les meubles de bois & de ser qui se trouvoient dans ses maisons, & l'Evêché a été sujet à telle redevance jusqu'en 1143, que l'Evêque Thibaut voyant Louis VII en peine d'argent pour son voyage d'ourre mer, & te prévalant de l'occasion acheta cette servitude à sorce d'argent & de prieres.

Depuis l'année 1168, le lit de l'Evêque avec ses dépendances appartient aux pauvres de l'Hotel Dieu après sa mort; & ce sut l'Evêque Maurice, pere des pauvres, qui le prenner en ce tems-là & son Chapitre, d'un commun consentement, le donnerent à cette Maison en remission de leurs pechés: ou pour me servir de leurs termes, si necessaires pour notre sujet, en 1168 ils arrêterent que l'Hotel Dieu auroit après leur mort leur sit de plume, seur traversin & seurs draps, ou bien leur linge, qu'on traduit les rideaux du lit.

Mais en 1413, que les Chanoines étoient encore administrateurs temporels de l'Hotel-Dieu, & dont les lits pour lors commençoient à n'être plus de simple toile comme auparavant, & à consister en bien plus de pieces, ils ordonnerent que leurs Executeurs testamentaires en donnant cent sols, somme en ce tems-là très-considerable, seroient quittes, s'ils vouloient, de cette charité.

### 456 HISTOIRE ET ANTIQUITES

Telle restriction a duré jusqu'en 1592, & alors les Directeurs seculiers de cet Hopital s'en plaignirent au Parlement, prétendant que le ciel, les rideaux, le loudier, la courte pointe & autres accompagnemens du lit des Chanoines, soit qu'ils sussent de soie, d'argent d'or, ou de telle étosse que le luxe avoit ajouté à la simplicité des lits du siècle dur de l'Evêque Maurice, leur devoient appartenir.

Sur les Conclusions des Gens du Roi, qui surent à leur avantage, la Cour au mois de Décembre accorda leur demande en 1547, la consirma en 1650 & 2651; & condamna en 1654 les créanciers de l'Archevêque de Gondi à

leur délivrer son lit, avec tout ce qui en dépendoit.

## 

#### REPAS.

N 1107 & 1134, lorsque Galon & Etienne, tous deux Evêques de Paris, unitent le Prieuré de saint Eloi à l'Abbayie de saint Maur, ce fut à condition, entre autres, qu'aux sêtes de saint Paul & de saint Eloi ils donneroient à dîner au Chapitre dans le resectoire de Notre Dame; que le premier dîné consisteroit en six écus & une obole, huit moutons & deux sextiers & dêmi de froment; l'autre en trois écus, six pourceaux, deux muids & demi de vin; les pourceaux de celui-ci devoient être en vie & bien sains; le froment tant de l'un que de l'autre, bien vanné, & le vin à la méssure du Cloître des Chanoines.

J'avertirai ici en passant, que si l'on vient à observer dans mes preuves que j'ai préseré l'ordre de la Charte d'Etienne à celui de la Charte de Gaton, c'est parce qu'elle résorme quelques ordonnances de l'autre, qui na lui sembloient pas canoniques. Au reste, il est bon d'observer qu'en ce tems-là, la frugalité des repas repondoit asses bien à la simplicité des meubles.

Les Eveques de Paris ont du autrefois au Chapitre de semblables repas avec du froment, tant aux quatre Stations, ou Fêtes annuelles, qu'à d'au-tres Fêtes de l'année.

De plus, ils ont dû à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint & à Noel, un certain nombre de pains & de quartes de vin à leurs Chapelains & à leurs Chercs de Matines: si bien que pour n'avoir pas fait ce qu'ils devoient durant plusieurs années, l'Evêque de Paris en 1429 & 1431, sut condamné par provision à leur en payer les arrerages échûs depuis qu'ils remplissoient le siège. Du reste les parties appointées au principal, comme on parle au Palais.

Sans procès, les Religieux de sainte Geneviéve se sont garantis de deux déjeunés qu'ils devoient le jour de leur sête & la veille de l'Ascension, tant au Chapitre qu'aux Ensans - de - Chœur, aux Chapitres & autres gens de Notre-Dame, qui ces deux jours - là viennent en procession à leur Eglise.

Dès l'an 1202, pour s'en décharger, ils avoient promis à l'Évêque de Sulli quarante sols parisis de rente, au cas qu'il en obtint la suppression du Pape.

Depuis peu, quelques insolences commises dans leur Resectoire par les Chantres, leur ont fait avoir pour sien ce qu'ils n'avoient pû obtenir pour de l'argent dans le treizième séche; si bien que moyennant quelques petits pains benits, appellés pains de sainte Geneviève, que les Religieux promirent de donner après la grande Messe, tant aux Chanoines, qu'à leur suite. L'Archevêque & le Chapitre les ont déchargés des deux repas qui leur coûtoient beaucoup plus que ce qu'ils donnent à present.

Il y a long-tems qu'on ne donne plus le déjeuner, que Jean de Hangest Chanoine de Paris, par son Testament sonda tous les ans en 1567, pour

ICS

les Enfans de Chœur qui avoient assisté à son Obit.

On ne donne plus encore celui de Guillaume de Larche Bourgeois, fondé aussi par testament en 1581, pour les ensans de la Trinité, leur Maître & leur Maitresse qui se seroient trouvés en Novembre & Avril à deux basses Messes dites dans leur Eglise à son intention pour le repos de son ame.

Et quoique tout de même, celui des nouveaux Docteurs en Medecine n'ait plus lieu, qu'ils donnoient à leurs anciens, à la fin de l'Acte qu'ils faisoient le matin dans leurs Ecoles un ou deux jours avant que de commencer à présider, neanmoins comme il ne consistoit presque qu'en perits patés, & qu'à la place des petits patés chaque Docteur ait dix sols, soit qu'il y assiste ou non, l'Acte ne laisse pas de se faire toujours, & de retenir son nom; car on l'appelle encore Possillaria, mot de la Latinité des Medecins de ce tems-là.

Par là nous voyons qu'anciennement on ne trouvoit point de milleur regale, ni rien ne plus friand pour un déjeuné que les petits patés. Et de fait, aux déjeunés fondés par de Larche, les enfans de la Trinité avoient chacun un petit pâté d'un liard; leur Maitretle un de deux fols, le Maître un de trois fols. De même en étoit il de celui des Enfans-de-Chœur de Notre-Dame, à qui on donnoit un petit pâté d'un fol, & un de deux fols à chaque Maître & au spé, qui est le plus ancien Enfant-de-Chœur, qu'on nomme ainsi durant sa derniere année, parce qu'il est dans l'esperance de jouir enfin des graces assertésées aux services qu'il a rendus à l'Eglise.

J'ai oublié à dire que le Maître & la Maitresse de la Trinité avoient deux quartes de vin pour manger leurs pâtés; & autant les Enfans de Chœur de Notre-Dame, le spé & les Maîtres; mais il faut remarquer que dans telles fondations il n'est point parlé de pain, soit qu'on voulût qu'ils se contentassent du leur, ou que comme on dit ordinairement, crouse de paré vaux bien pain.

## AUTRES REDEVANCES DUES PAR LES

#### Ecclesiastiques.

OUS les ans, la veille de la saint Martin d'Hiver, les Religieux de saint Martin accompagnés de leur Bailli, présentent au Premier Président deux bonnets quarrés, & au premier Huissier une écritoire avec une paire de gands.

Ils doivent encore tous les ans le jour de la faint Martin à l'Executeur de la haute Justice cinq pains & cinq bouteilles de vin pour les executions qu'il fait sur leurs Terres; & le bruit qui court que ce jour-là ils le fai-foient diner avec eu dans leur Resectoire sur une petite table qu'on y voit, est un faux bruit, dont on ne sait rien davantage.

Les Religieux de sainte Geneviève lui payent encore cinq sols tous les ans le jour de leur Fête, à cause qu'il ne prend point de droit de havée, qui est une poignée de chaque denrée vendue sur leurs Terres.

L'Abbé de saint Germain des Prés lui donnoit autresois le jour de saint Vincent, Patron de son Abbayie, une tête de pourceau, & le saisoit marcher le premier à la procession.

Du tems que les Religieux du petit saint Antoine nourrissoient dans leur porcherie près de l'Eglise, des pourceaux qui courroient les rues, & que ceux qui en nourrissoient à Paris chés eux, n'osoient les saire sortir; tout autant que le Boureau en rencontroit, les menant à l'Hotel-Dieu, la tête étoit pour lui, ou on lui donnoit cinq sols. Presentement il a encore quel-

Tome II, MM in

ques droits sur les denrées étallées aux Halles & ailleurs, les jours de Marché.

Enfin du tems qu'on executoit les Criminels à Mont-Faucon, les Religieuses de sainte Catherine & les Filles-Dieu par charité ou autrement, leur donnoient en passant du pain & du vin, appellé le desnier morceau; & Semblançai en reçût ce dernier morceau devant un Crucifix, qu'on voit encore aujourd'hui dans la cour des Filles Dieu.

Voilà ce que je sai des redevances dues par les Ecclesiastiques, & voici une partie de celles qu'on leur devoit.

### REDEVANCES DUES AUX GENS D'EGLISE

E jour de sainte Croix il étoit dû au Prieuré de sainte Catherine un escutiers pour la récréation des Religieux, & ce surent eux mêmes qui en 1578, au mois de Mai, chargerent de cette redevance, une place vague derrière leur jardin qu'ils vendirent.

Les deniers-à-Dien, comme on dit communément, fournis à chaque enchere, mise tant sur les Fermes du Domaine, que sur les traités, les subventions & les impôts du Royaume, étoient dûs pareillement à ce Monastere; don qui leur sur sait par Charles VII & Louis II, que François

1, confirma depuis.

Le Dais porté sur nos Rois & nos Reines à leur entrée, du tems qu'ils logeoient à l'Hotel des Tournelles de la rue saint Antoine, étoit encore dû à ce Couvent. Les Sergens-d'armes, à qui il appartenoit, & en consideration desquels ce Prieuré avoit été sondé, ne manquoient point de le porter aux Religieux par devoir ou autrement. Depuis que nos Rois ne logent plus là, il appartient aux Valets-de-pied du Roi; & en 1656, lorsque le Cardinal Chigi Legat à latere d'Alexandre VII, sit son entrée à Paris, Maga viti Capitaine aux Gardes, qui gardoit le parvis de Notre Dame & ses avenues pour empêcher le desordre, leur sit délivrer son Dais & sa Mule.

Et afin d'assembler ici en un tout ce qui vient au sujet; lorsque nos Rois à leur entrée passoient sur le Pont au-Change, les Oiseliers devoient lâcher deux cens douzaines d'oiseaux, à cause de la permission qu'ils avoient les Fêtes & Dimanches, d'étaler là leurs cages.

Les restes du repas qu'on faisoit après leur arrivée dans la grande Sale du Palais, appartenoit aux pauvres de l'Hotel Dieu; & en 1431, il y ent une telle consusson au souper de Charles VII, que leur part sut bien petite, & oncques si pauvre ne si nud relief de tout bien ils ne virent.

Lorsque nos Rois sortoient de Paris pour aller autre part, la paille tant de leur lit que de leur chambre leur appartenoit encore. Philippe Auguste en 1208, leur en sit don, & saint Louis non seulement le confirma en 1239;

mais voulut encore qu'il durât à perpetuité.

Enfin au Prieuré de la Saulsaye près Ville Juifve, on doit les Sceaux d'or & d'argent cassés, avec leurs chaînes de la Chancellerie, après la mort du Roi. De plus, on lui doit le linge du Corps & des Tables du Roi & de la Reine, aussi-bien que les Mulets & les Chevaux de la Pompe sunè-bre; il a été maintenu en ces redevances par plusieurs Arrêts.

Pour les funerailles du Roi Jean, on lui compta huit cens livres. Charles VII deux mille cinq cens livres pour les Chevaux & Mulets de l'enterre-

ment de Charles VI.

Outre cela, en 1380, après la mort du même Prince, la Chambre des Comptes, au mois de Novembre, mit entre les mains de Nicole de Lay-ville qui en étoit Prieur, les deux Sceaux d'or & d'argent de secret; le grand

Sceau de la Chancellerie avec le contre-Sceau, les chaînes & le coffre où on le mettoit; les Sceaux & les contre-Sceaux des grands jours de Troies & de l'Echiquier de Rouen.

En un mot, le Poisse & les dépouilles des effigies de nos Rois & de nos Reines étoient dûes à l'Abbayie Saint Denys. Le Parlement en 1501, les lui a adjugé par Arrêt au mois de Juillet, & même par beaucoup d'auttes, au prejudice du grand Ecuyer & des autres Ecuyers toutes les sois qu'ils ont voulu la troubler dans cette possession

Je ne dirai rien des autres redevances dues à saint Denys, tant à cause de leur grand nombre, que parce que le Pere Doublet les a toutes recueillies

avec grand soin dans son Histoire.

Bien que les redevances dûes au Chapitre de Notre-Dame ne cédiffent en rien pour le nombre à celles de faint Denys; on se contentera pourtant

de ce que j'en rapporterai ici.

Les Prieurs du Doyenné d'Iss lui devoient autresois tous les ans la veille de l'Assomption une charette de Piement; celui de Mailli en 1261, pour avoir manqué à la payer, sut suspendu par l'Ossicial, condamné à l'amende & à l'envoyer au Chapitre cetre année-là même, la veille de saint Denys, & après, à l'ordinaire au mois d'Août.

Ce Chapitre a droit de salage; c'est à-dire, qu'on paye deux minots de sel à chaque Chanoine qui assiste tous les ans à l'Obit de Louis XI. Et parce que le Chœur est plus rempli ce jour-la que le reste de l'année, & que même les malades s'y sont porter, on n'appelle pas ce Service là l'Obit de

Louis XI; mais l'Obit salé.

En 1357, la Ville presenta à Notre-Dame une bougie aussi longue que Paris a de tour, pour brûler jour & nuit devant l'Image de la Vierge, & a continué tous les ans la même offrande jusqu'au tems de la Ligue, & pour l'ors elle sut quelque vingt-cinq ou trente ans sans le faire. Or soit que ce sût une sendation ou une devotion simplement, en 1605, le Président Miron Prévôt des Marchands, sonda une lampe d'argent à la place & un gros cierge qui brûle incessamment

A ce propos, je trouve parmi les miracles de sainte Geneviève, qu'un Aveugle nommé Magnard, offrit à cette Patrone de Paris deux cierges

qui étoient aussi gros & aussi pesants que lui.

Au reste, comme j'ai tant vû de sois aux Eglises de Village des bougies ardentes, roulées à plusieurs tours les uns sur les autres, je m'imagine que celle de l'an 1357 leur ressembloit.

En 1447, les Orfevres de Paris fonderent à Notre Dame la Confrerie de sainte Annel, ou du Mai, dans la Chapelle qui porte le nom de cette grande sainte, & que depuis ils ont toujours honorée comme leur Patrone & leur Protectrice.

Pour lors ils firent faire un Tabernacle à plusieurs faces, qu'ils ont orné tous les ans d'histoires saintes, tirées tant du vieux que du nouveau Testament.

Depuis, & cela vers le commencement du dernier siècle, portés de devotion pour la Vierge, ils s'aviserent de lui présenter le premier jour de Mardans l'Eglise un Mai chargé de vœux & de prieres, & au lieu de l'histoire d'un des Tableaux de leurs Tabernacles qu'ils renouvelloient tous les ans, de remplir ce vuide de quelque évenement miraculeux particulier à la Viergé & qui regardât sa vie.

En 1630, ayant d'autres vûes, ils commencerent à orner les pilliers de la grande Nef de ces Tableaux de douze pieds de haut que nous y voyons, où

sont peints les Actes des Apôtres

La devotion au reste de ces Confreres ici, a éré si constante que quel-la ques malheurs qui soient arrivés à la France, soit sous Charles VI, ou durant la Ligue, les deux plus sacheux tems & les plus orageux de notre Monar-

Tome II. MM m ij

# 460 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Chie, leur devotion a toujours été dans le calme & ne s'est point démentie. Cette devotion si constante, qui a duré si long-tems, est cessée depuis quinze ou seize ans, & ensin cette confrerie & le Mai sont également abolis.

Après tout, il y a long-tems, qu'ils ne donnent plus à dîner le jour de Pâques aux pauvres de l'Hotel-Dieu. Ce Repas se faisoit de deux sols pariss d'aumône qu'ils mettoient dans la boëte de Saint Eloi: toutes les sois que quelque Fête d'Apôtre arrivoit le Samedi, à cause que ce jour-là, il leur étoit permis d'ouvrir leurs Boutiques, ainsi que les autres jours.

## REDEVANCES DES VICAIRES PERPETUELS.

E m'étois proposé de ne parler ici ni ailleurs des redevances que le Prieur de saint Martin des Champs & le Doyen de saint Germain de l'Auxerrois, en qualité de Curés Primitis exigeoient il n'y a pas long-tems, tant des Curés de saint Germain de l'Auxerrois, de saint Eustache, de saint Innocent, que de saint Sauveur, de saint Jaques de la Bouchette & autres

Paroisses, qu'ils appellent Vicaires Perpetuels.

Durant plusieurs siècles, non-seulement ils ont prétendu de parsager le plat de la Noce, le pain & le vin de toutes les Messes des moits, les offrandes & les quêtes faites pour les pardons; mais encore d'avoir part aux legs qui leur étoient faits. à l'argent qu'ils recevoient après avoir administré les Sacremens, beni le lit des nouveaux mariés, & assisté les malades & les agonisans: en un mot, ils les obligeoient a leur tenir compte de beaucoup dautres petits presents gratuits, qu'on leur faisoit en secret par reconnoissance, & même de quelques petites dettes legeres, dont on s'acquittoit pour avoir été assisté à des heures indues, quoique par des Prêtres, qu'en telle occasion ils avoient appellés à leur secours; exactions au reste, d'autant plus specieuses, qu'elles étoient autorisées par les Papes, les Conciles & par la Cour de Parlement. Et les Religieux de saint Martin non-contens de tels garands, jamais ils n'instaloient ni le Curé de saint Jaques, ni ses Officiers, ni autres, par les mains esquels quelques-unes de ces choses-là pouvoient passer : toutes leurs précautions neanmoins n'ont pas empêché plusieurs Curés de frustrer presque toujours le Prieur de saint Marun de tout ce qui pouvoit lui être caché & dérobé à sa connoissance.

En 1123, l'Evêque Etienne à l'exemple de ses prédecesseurs, sit don au Prieur de saint Martin, de la moitié de tout le casuel de saint Jaques de la Boucherie; c'est à-dire, de la plupart des redevances dont je viens de parler:

& pour descendre un peu plus dans le particulier,

L'Evêque Guillaume en 1224, confirma le Doyen de faint Germain de l'Auxerrois en la jouissance de la moitié des choses bonnes à manger, dont on feroit present au Curé, lorsqu'elles vaudroient plus de deux sola; & quant à l'argent que les Paroissiens donneroient en Carême pour les Confessions aux Prêtres tirés d'ailleurs pour le seconder, que ces Confesseurs-là n'en autoient que le tiers; le reste seroit parragé entre le Curé & le Doyen.

Quant aux Mariages & aux Messes des morts, lorsque le Curé viendroit à recevoir plus de deux sols, il lui désendoir, à moins que d'en avoir la permission du Doyen, de donner davantage de deux deniers aux pauvres; & de plus, le chargea de tenir compte au Doyen de la moitié de tout ce qu'il recevroir, lorsque pour secourir les malades, on le seroit lever la nuit, & qu'on lui donneroit plus de huit deniers. Ensin il accorda au Doyen plusieurs autres exactions semblables, que je laisse, pour passer à de meilleures choses.

L'Evêque Renaud lui accorda encore presque toutes les mêmes choses,

& en mêmes termes sur la Cure de Saint Eustache.

Au commencement du treizième siècle, Gui Archiprêtre de Paris & Curé de saint Jaques, pour se délivrer de tant de redevances, eut recours au Pape, & implora son secours. Innocent III, aussi-tôt delegue & nomme pour Juges en 1207, l'Abbé de saint Jean en Vallée, le Chantre & l'Archidiacre de Chartres, qui tous trois lui furent contraires, & prononcerent en saveur des Religieux de saint Martin.

En 1211, trois autres Commissaires ayant été délegués par le même Pape; savoir, le Prieur de saint Victor, l'Archiprêtre de saint Severin & Pierre Pulvereau Chanoine de Notre-Dame, ceux-ci confirmerent la Sentence; & ensin le Pape lui-même homologua leur Jugement le treize

des Kalendes de Janvier de la douzième année de son Pontificat.

Nonobstant ceci, sept autres Curés depuis, successeurs de Gui, n'en voulant pas demeurer là, reprirent les armes l'un après l'autre, & ni gagnerent pas plus que lui. Le premier & le plus opiniâtre de tous appellé Robert au Clou, sit venir d'abord les Religieux à l'Officialité, puis au Parlement, où la matiere sut sort agitée; de là a Rome, où le procès demeura long-tems comme égaré parmi le grand nombre des autres; & ensin, à Bâle, où l'Eglise étoit assemblée, si-bien qu'il consuma si sort ses parties en voyages & en frais, que pour y subvenir, il leur fallut vendre pour plus de quatre mille francs de Reliques de leur Sacristie, somme maintenant sort considerable à la verité, mais alors incroyable. Avec tout cela ses affaires n'en allerent pas mieux, & par tout il sut condamné, tant qu'ensin le Parlement en 1626, quoiqu'il maintint les Religieux en leur ancienne possession de la moitié de tout le casuel de saint Jaques de la Boucherie, prononça neanmoins de sorte que le Curé avoit le choix, ou de les en laisser jouir, ou de leur payer cinq cens livres tous les ans, & leur donner la moitié de toutes les cires.

On voit assés, sans que je le dise, ce que choisit le Curé dont le Besefice

vant plus de quatre à cinq mille livres.

A l'exemple des Cutés de saint Jaques, ceux de saint Germain de l'Auxerrois & de saint Eustache se sont aussi soullevés rontre le Doyen de saint Germain, depuis le commencement du treizième siècle, jusques vers le milieu du quatorzième, ils l'ont roujours troublé en la jouissance de la moitié du casuel de ces deux Paroisses.

L'Evêque Guillaume. Jean de Montmirail & Hebert Chanoines de Notre-Dame en 1223, par Sentence arbitrale, le maintinrent en la possession de la

moiné du revenu de 1 Eglise saint Germain.

L'Evêque Renauld, le Parlement & divers Arbitres l'y ont confirmé en 1223, 1254 & 1404.

Cependant en 1570 & 1652, le Parlement le déposseda du revenu de saint Eustache, soit lui-même, ou son Chapitre, auquel il avoit transporté ses droits; car enfin, c'est bien déposseder, que d'avoit reduit le tout à trois cens livres, il n'a pas mis à si bas prix le revenu de saint Germain, bien qu'en tout le reste il se soit comporté avec le Curé de même qu'avec ceux de saint Eustache & de saint Jaques, puisqu'il n'a eu aucun égard aux Arrêts & aux Sentences arbitrales & autres Jugemens prononcés à l'avantage du Doyen en 1559 & 1573; & de plus, qu'il lui a donné l'alternative en 1632, ainsi qu'il avoit sait en 1626, au Curé de saint Jaques: mais la grande difference est qu'il l'a chargé d'une somme de quatorze cens livres tous les ans envers le Doyen, avec la moitié des cires, quoique sa Cute, pour le revenu soit bien inserieure à celle de saint Eustache.

En voilà assés sur cette matiere. Par là étant aisé de juger ce qu'ont pît faire en pareils différends les Curés de saint Innocent & de saint Sauveur; mais bien plus, que le Patlement dispose, quand il sui plaît, aussi-bien des

Decrets des Papes, que des Evêques & même des Conciles.

# REDEVANCES DUES AUX ECCLESIASTIQUES chargées de peines pecuniaires.

En 1181, Philippe Auguste constitua aux Hospitaliers de saint Lazare, sur la Prévôté de Paris, vingt livres parisis de rente, payables le premier jour de chaque mois, à condition que le Prévôt, saute d'y satisfaire dans le tems présix, payeroit par jour cinq sols d'amende, dont ni lui ni eux ne pourroient le dispenser.

Le même Prince, & à la même condition traita avec les Religieux de saint Den's de la Chartre, de la place où il avoit bâti la grosse Tour du

Louvre, pour trente sols parisis de rente.

En 1292, les Religieux de faint Germain des Prés s'obligerent de payer à l'Université quatorze livres parisis de rente payables par quartier, à la même condition encore veritablement; mais qui ne devoit avoir lieu que huit jours après le rerme échû.

Enfin, pour ne point perdre le tems, ni être ennuyeux à faire le dénombrement de ces fortes d'amendes, les Religieux de saint Eloi autresois en ont exigé des Carmes une de six deniets, du tems qu'ils demeuroient à l'endroit même, où sont à present les Celestins.

Sedille Dame de Chevreuse a s'obligea à cinq sols d'amende par jour à

l'Evêque Renauld en 1288.

Le Cartulaire de sainte Opportune contient cinq Contrats de vente de quelques Marêts des environs de Paris, passés dans le treizième siècle, à condition de douze, de quinze, de trente, & de quarante - quatre sols d'aimende.

Les Templiers, les R'eligieux de faint Magloire, les Cordelieres du Fauxbourg faint Marceau & les Chapelains de la Chapelle faint André à faint Eustache, ont chargé les Blancs-Manteaux & les proprietaires de quelques maisons de Paris, assisses sur leurs terres, d'une partie bien plus remarquable.

En 1268, lorsque les Templiers accorderent aux Blancs-Manteaux l'amortissement du lieu où est leur Monastere, outre cinq sols parisis de cens qu'ils voulurent avoir tant à la saint Remi, qu'à Noël & à la saint Jean, & à faute de payement au jour convenu entre eux, ils se reserverent encore le pouvoir d'emporter les portes du Couvent, & les gardir jusqu'à ce qu'ils y eussent satisfait.

Les Religieux de saint Magloire pouvoient aussi dépendre les portes d'une maison de la rue des Celestins, chargée envers eux de quinze sols de fonds de terre payables à la faint Remi; & de plus, empêcher de les re-

mettre, jusqu'à ce qu'on les eut payés.

Les Cordelieres étoient en droit de faire la même chose à l'égard d'une maison & une piece de terre de la rue de Loursine; & encore les Chapelains de saint André dans quelques maisons des rues Pavée, Tireboudin & Beaurepaire; & non-seulement eux & les Cordelieres pouvoient dépendre les portes, mais les coucher à terre devant l'entrée, les sceller & les abattre, sir bon leur sembloit.

Le Chapitre de Notre Dame ne se contenta pas de si peu de choses pour assurance de quatre deniers de rente que seur devoir une certaine Damoisselle nommée Sedille; il voulut qu'elle s'en chargeat, elle & ses heritiers sur peine d'excommunication: & ne sit don des Prévôtés de Roset & de Brie à Ortoboni neveu d'Innocent IV, qu'à condition qu'il demeureroit excommunié ipso faste, sitôt qu'il manqueroit à payer la pension qu'il leur devoit saire.

# Carana and a same a

## JUGES, EPICES, &c.

ES Épices des Cours Souveraines & autres, n'étoient au commendement qu'un present, & encore volontaire, de dragées, de consitures & sémblables Épiceries que faisoit à son Raporteur seulement, celui qui avoit gagné son procès; mais depuis les Conseillers de la Cour les trouverent si bonnes & tellement à leur goût, qu'on voit à la marge de leurs anciens Regitres, non delibereiur donec solvantur species. Presentement c'est une obligation, & même qu'ils sont payer aux parties en livres parisis & en écus quarts.

Je passe les droits de salage dus au Parlement, au Chapitre de Notre-

Dame & à beaucoup d'autres.

Je laisse là encore les manteaux reçus par les Maîtres des Requêres, les Conseillers-Clercs de la Cour, les Maîtres des Comptes, les Trésoriers de France & les Secretaires du Roi; & tout de même les tobes données en de certaines rencontres aux Officiers de l'Hotel de Ville.

Comme encore les droits de bûche, affectés aux Charges des Trésorièrs

de France.

# 

## UNIVERSITE,

## RECTEUR, REGENTS.

UTREFOIS ceux qui appelloient de la Sentence d'un Recteur lui.

devoient cinq fols d'amende.

Les Proprietaires des maisons de l'Université ont été contraints sort long² tems de louer logis aux Regens & aux Ecoliers pour tel prix qu'il plaisoit à certains Taxateurs & Appréciateurs, établis exprès: & ce droit étoit si autorité, qu'ils y ont été maintenus par Philippe Auguste, Innocent IV, Gregoire IX & par saint Louis.

Gregoire IX & par saint Louis.

Innocent IV & Gregoire X, chargerent d'une telle servitude, tant les maisons des Templiers & des autres Hospitaliers, que celles des Religieux de Cireaux & de Prémontré, que les Resractaires surent excommuniés par

Gregoire X.

J'apprens que les exactions levées anciennement, & qu'on leve encore aujourd'hui sur les Ecoliers de l'Université sont presque innombrables.

Chaque Faculté extorquoit les siennes à part, comme elle fait encore: J'ai déja parlé de la Pastillaire que payent les Ecoliers de Medecine. Ramus dans ses avertissemens au Roi, sur la reformation de l'Université; en raporte bien d'autres qui se payent en Philosophie, en Medecine & en Theologie.

Les Banquets de nos Maîtres; & les soupers du Président n'étoient pas épargnés: dans le seul Cours de Théologie, il falloit deux soupers au Président & huit banquets aux autres; les gands; les bonnets, le sucre, les dra-

gées se donnoient de tems en tems.

Les Licentiés en Philosophie payoient vingt-cinq sols pour le seurre en la paille du Chancelier, & cinq pour le mitton souré du Bedeau.

On ne pouvoit être Bachelier en Medecine qu'il n'en coûtât je ne sai

## HISTOIRE ET ANTIQUITES.

combien, soit pour les étuves, pour la tapisserie de saint Luc, pour la ta-

pisserie & la paille du Quodliberaire.

Ce ne seroit jamais sait qui voudroit rapporter tout ce qu'en dit Ramus, & que j'ai mis dans mes preuves; cependant depuis, ces depences & redevances sont venues à un tel excès, que pour être Mellecin de la Faculté de Paris, il coûte quatre à cinq mille livres, & cinq à six mille livres pour être de Sorbone.

Ramus de son tems en sit des plaintes à Charles IX, asin d'y donner ordre. & les retrancher; & comme de nos jours quelques uns l'ont été, c'est ce qui donna lieu à Nicolas Bourbon Regent, & connu par ses vers Latins, de composer cette indignation Valerienne qui a tant sait de bruit.

# BREER BREER

## DROITS DU VOYER.

ES droits du Voyer autrefois étoient presque sans nombre.

A la rue aux-Fers en 1270, il exigeoit deux livres de chandelles; & des vendeurs de paille deux charges.

La veille des Rois, aussi bien que des étrennes; les Fromagers du Marché-aux-Poirées lui devoient chacun un fromage; les Pâtissiers des Halles un gâteau à la féve chacun; les Herbiers de la Greve, de faint Innocent, de faint Severin, de la Croix du Tiroir, chacun deux gerbes d'herbes.

En pareille saison, les saiseurs de chapeaux & de couronnes de roses & de sleurs lui portoient une couronne avec deux ou trois chapeaux de sleurs & de roses, & vers l'Ascension un pannier de roses pout saire de l'eau-rose;

Des merciers de la rue aux-Fers en 1437, il prétendoit deux aiguilles par semaine: des Chausseines de devant la Cour du Palais, une paire de chausses ne des pires ne des meilleures.

En un mot de tous les Artisans pauvres & autres qui étaloient dans les rues & dans les places, il vouloit avoir un plat de teur mêtier; il n'y avoir pas jusqu'aux Duélistes qui ne lui donnassent de l'argent pour la place où le Roi & le Parlement leur permettoit de se battre.

En 1270, ils lui donnoient chacun sept sols six deniers parisis pour avoir obtenu la permission de se battre & deux sols six deniers, après avoir jetté & levé le gage de bataille.

#### 

#### REDEVANCES RIDICULES.

OUELQUES Seigneurs de Fief des environs de Paris exigeoient anciennement de leurs sujets, les uns de tirer la Quintaine devant eux, de porter la veille de Noël une bûche dans leur seu, & de chanter une chanson à leurs semmes.

D'antres venoient baiser la serrure ou le verouil de la porte du Fies do-

Tantôt ils recevoient un soufiet; on se laissoient tirer le nés & les oreilles.

On m'assura dernierement que la Dame de Bantelu, Terre & Château de huit ou dix mille livres de rente, assis dans l'Isle de France près de Pontoise, a exemté de nos jours les Dames de Magni, petite ville du voisinage, de venir battre les sossés de son Château, tandis qu'elle est en travail d'ensant.

Olerois-ie

#### DELA VILLE DE PARIS. LIV. VIII. 465

Oserois je dite à ce propos, que dans les aveus & dénombremens faits en 1376 en 1517, & autres années par les Seigneurs d'une terre du Comté d'Auge; de Souloir & de Bethisi, nom de l'une de nos rues, le Seigneur de Bethisi déclare à Blanche fille de France, veuve de Philippe Duc d'Orleans, fils de France pareillement; que les semmes publiques qui viennent à Bethisi, où y demeurent, lui doivent quatre deniers Parisis, & que ce droit lui avoit valu autresois dix sols parisis tous les ans; mais qu'alors, il ne lui valoit que cinq sols, à cause qu'il n'y en venoit plus tant.

Er tout de même le Seigneur de Souloire reconnoit que de toutes ces femmes-là qui passent sur la chaussée de l'étang de Souloire, son Juge prend

ou la manche du bras droit, ou quatre deniers, ou autre chose.

L'autre enfin confesse qu'il est redevable à la Comtesse d'Auge, d'un

rasoir pour lui servir à ce qu'elle jugera à propos.

Telles choses me sont souvenir des Rois d'Ecosse, des Seigneurs de Presis de Persanni en Piedmont, des Evêques d'Amiens, des Chanoines de Lion, de quelques Seigneurs d'Auvergne & autres, dont ses uns autresois étoient en possession de mettre une cuisse nue dans le lit des nouvelles mariées, la premiere nuit de seur noces, les autres de passer la nuit avéc elles.

A Paris & en France ces abus n'ont été abolis ou échangés en d'autres redevances que dans le fiécle passé.

En Ecosse le marié au lieu de sa femme donne au Roi une piece d'ar-

gent, de demi-marc, nommée Marquette.

En Piedmont soù ce désordre s'appelloit Cazzagie, les Seigneurs de Perfanni & de Presi, n'ayant pas voulu en venir à un accommodement, leurs Sujets secouerent le joug, & se donnerent à Amedée VI, Comte de Savoie

Je ne puis oublier celle du Fief du Pays du Maine, dont parle Salvaing, le Vallal éton obligé pour toute protestation de foi & devoir Seigneurial, de contresare l'ivrogne, & de dire une chanton gaillarde a la Dame de Levarat, & ensure de courre la Quintaine à la mainere des paysans, & de jetter son Chapeau ou une perche en courant.

Servin nous parle d'un droit, qui constite en ce que son Sergent de Fief devoit être convié aux noces de ses Sujets huit jours auparavant, & qu'il devoit s'asseour à table devan la mariée, & dire une chanson après le

diner.

Anciennement le Vassal devoit mettre un genoux en terre, nue tête, sans épée ni éperons, & dire au Songneur qu'il lui portoit soi & hommage, & le Seigneur le baisoit à la bouche, si le Vassal étoit Gentil homme; mais à Blois une Dame Vassale qui n'avoit pas voulu en saisant l'hommage, le baiser à la bouche, comme il prétendoit qu'elle sit, le Seigneur sut débouté de sa prétention, & l'hommage qu'elle avoit sait sans baiser, déclaré bon & valable, & changé, au cas que ce soit une Dame qui prête l'hommage.

Je dirai aussi, que le Vassal à genoux, nue tête, sans épée, ni éperons, joint les mains, & les met dans celles du Roi, lui fait serment sur les saints Evangiles de le servir & désendre tant à la vie qu'à la mort, envers & contre tous, sans aucune reserve, soumertant & obligeant non-seulement son honneur & sa propre vie, mais aussi tous ses biens indis-

tinclement Féodaux & Roturiers.

Voyés Chantereau le Fevre.

J'ai oublié de dire que le Vassal est obligé d'aller à la soi & hommage dans les quarante jours, qui est le délai ordinaire, lequel doit toujours être donné par l'assignation soit génerale ou particuliere, à saute de quoi le Seigneur poutra saisir par désaut d'hommage, & cette main-mise emporte la

me II. NNn

#### 466 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

perte des fruits, tout de même que celle qui est faite dans les mutations de Vassal.

Les quarante jours commencent à courir du jour de l'assignation ou de la dernière proclamation, & ils doivent être francs; cest-à-dire, que ni les trois jours de proclamation, ni celui de l'assignation, ni le jour de la saite n'y doivent point être compris.

Il se trouve encore une question ici à faire, savoir à quel âge le Vassal doit rendre hommage & si un mineur peut être forcé par son Seigneur de le lui

rendre, étant en bas âge.

Le Seigneur est obligé d'accorder souffrance; c'est à dire, patienter jusqu'à la majorité des mineurs. Car si l'enfant auquel appartient un Fiet est mineur & en tutelle, le Seigneur seodal est tenu de lui donner soussirance ou à son tuteur jusqu'à ce qu'il soit en âge pour faire ladite soi & hommage, pour laquelle le fils est réputé en âge à vingt-ans & la fille à l'âge de quinze ans accomplis. C'est pourquoi le tuteur est tenu de déclarer les noms & âges des mineurs pour lesquels il demande soussirance; mais si-tôt que la soussirance est finie, il faut que les mineurs aillent faire la soi : autrement on pourroit saisir séodalement sur eux, & elle finit dès le moment que les mineurs ont atteint œs âges de quinze ou vingt ans accomplis, sans que la Coutume donne un delai de quarante jours après la soussirance finie.

Il est encore certain que l'un des enfans âgés portant la soi peut demander valablement la souffrance pour ses freres & sœurs mineurs, encore qu'il ne soit point leur tuteur.

L'aîné ordinairement en portant la foi, la fait aussi pour les autres quand ils ne sont pas en âge, si le Seigneur le veut bien recevoir ainsi; mais comme il le peut resuser, il est vrai de dire que la soussirance dure à l'égard de chacun jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge, & qu'on ne peut sassir que pour la part des autres devenus âgés qui n'ont point été à la foi.

Je finis en faisant une observation, que quand la sousstrance n'est point demandée dans les quarante jours, le Seigneur peut saire saisir séodalement, puis que ce n'est point à lui à savoir si ses Vassaux sont majeurs ou non.

Je crois aussi que quand le Seigneur est mineur, les Vassaux sont obligés d'attendre la majorité pour lui rendre soi & hommage, à la reserve du Roi.





OIRE T

ET

# RECHERCHES

# ANTIQUITÉS

DE LA VILLE

DE

# PARIS.

LIVRE NEUVIE ME.

#### LES SIX CORPS DES MARCHANDS.



RESENTEMENT les six Corps des Marchands de Paris ne sont autres que les Drapiers, les Epiciers, les Merciers, les Pelleners, les Bonnetiers & les Orfevres. Et ce sont eux seulement qui aux entrées tant des Empereurs, des Rois & des Reines, que des Legats, leur vont rendre les devoirs avec les Prévôts des Marchands, les Echevins, & le Corps

de Ville, & même leur portent le Dais les uns après les autres dans l'ordre que je les ai nommés, revêtus chacun de Robes & de Tocques de soie de differentes couleurs. Tout le monde au reste ne les appelle point autrement que les six Corps, autant par abreviation que par excellence.

Qui voudroit croire neanmoins les Marchands de vin, il faudroit dire les sept Corps, à raison que des l'année 1585, Henri III les érigea en septieme Corps des Marchands; & de fait, qu'il n'y en ait eu davantage, c'est ce qu'enfin je Tome II.

viens de découvrir, qu'il y en avoit encore sept sous François I, & que cinq au contraire sous Louis XII. Et s'il est vrai que les Pelletiers puissent être écoutés en cette occasion, tant ils se veulent faire valoir, il ne s'en trouveroit que quatre anciennement, & c'étoit eux qui marchoient à la tête. Que ceci soit faux ou non, je m'en raporte, comme n'ayant rien à dire là-dessus qui puisse servir de décission, bien loin de vouloir décider leur differend touchant le droit de préseance, & d'avoir le pas devant son compagnon; car enfin, la chose est si incertaine, qu'il se trouve que les mêmes Corps n'ont pas toujours porté le Ciel aux entrées; mais selon les tems, tantôt les uns, tantôt les autres. Bien plus, que les Changeurs tout à coup & d'eux-mêmes, non seulement se sont privés de cet honneur; mais même se démembrant des autres Corps, que les Teinturiers ont pris leur place pour un tems; & les Bonnetiers depuis pour toujours; joint que la Ville aussi-bien que le hazard décide par fois de leur rang. Qu'on tire après cela l'origine de ces six Corps de celle de notre Monarchie, lorsqu'elle commença, & qu'on dise que leur nombre dès ce tems-là même, ou peu sen faut, a cié fixé, & leur rang reglé; mais afin de faire mieux voir tout ceci, descendons dans le détail.

# 

#### RANG DES CORPS DES MARCHANDS.

N 1501, au mois de Janvier, pour l'entrée d'Anne de Bretagne, la Ville dans le même rang que je vais dire, manda à son Bureau les Pelletiers, les Orsevres, les Drapiers, les Merciers & les Epiciers, & cela en qualité de Jurés & Syndies des cinq disserentes Marchandises.

De plus, la même année, au mois de Février, pour l'entrée du Cardinal d'Amboise, dans le même rang encore que je vais marquet. Les Drapiers, les Epiciers, les Changeurs, les Merciers & les Orsevres porterent le Poësse sur le Legat par ordre du Prévôt des Marchands & des Echevins.

Par là, il paroît qu'à la premiere entrée, la Ville fait marcher les Pelletiers à la tête des Corps des Marchands, & ne le fait pas à la seconde, quoiqu'elle les eût compris à la premiere parmi ceux à qui elle donnoit la qualité de Syndics des cinq differentes Marchandises.

De plus, il se voit qu'à l'Entrée faite au mois de Janvier, elle n'y appelle point les Changeurs, & les appelle à celle de Fevrier.

D'ailleurs, que du second rang où les Orsevres étoient montés pour la

Reine, ils descendent au dernier pour le Legat.

Et au contraire, que du troisième où demeurerent les Drapiers à son

arrivée, ils furent élevés au premier à celle du Cardinal. Enfin que les Epiciers qui d'abord étoient au dernier rang, passerent après

Outre cela, les Gardes des Corps des Marchands sont convoqués pour l'entrée de la Princesse sous le nom des Jurés des cinq différentes Marchands ; & à celle du Legat, on n'admet les Gardes que de cinq Corps de Marchands, & qui he sont pas les mêmes.

Bien davantage, à toutes deux le Prévôt & les Echevins ne mandent que cinq Corps, ordonnent même des féances ainsi qu'il leur plait, ni sans se soucier comment, à la reserve des Merciers.

Cependant personne n'en murmure, soit qu'en effet il n'y cût alors que cinq Corps des Marchands, soit que la Ville n'en voulût pas reconncître davantage, ou que n'étant pas encore jaloux les uns des autres, ils vêcussent alors entemble dans l'égalité, en veritables freres, & sans se prévaloir de leurs droits d'aînesse, les Orsevres les derniers, les Changeurs auparavant, &c.

Entre les Epiciers. les Merciers & les Pelletiers, il se forma une autre dispute pour les rangs qu'ils terminerent à l'amiable. Jamais ni eux ni les autres n'ont contesté la prééminence aux Drapiers.

Les Pelletiers qui l'avoient obtenue à la premiere entrée de la Reine Anne, les y ont aussi peu troublés que leurs Compagnons. Tous les autres au contraire, entre eux ont toujours été en querelle là dessus, & ne se sont jamais voulu céder; & ensin il y a si peu que ces sortes de differends sont

terminés, qu'à peine pouvons nous dite qu'ils le soient tout à sait.

En 1504, du consentement des Pelletiers, des Merciers & des Epiciers, leurs rangs surent jettés au sort en presence de plusieurs Bourgeois, de quelques Conseillers de la Ville & des Quarteniers, & même du Prévôt des Marchands, & des Echevins, tant pour cette cérémonie que pour les autres à l'avenir, & parce que le sort sut favorable aux Epiciers, au préjudice de leurs concurrents, & tout de même aux Pelletiers, entre les Merciers; le tout à la priere des parties, sur consirmé par Sentence le dix neus Novembre, de l'avis de tous les assistans : si bien que le jour de la solemnité venu, ils marcherent dans cet ordre là, & ainsi que la fortune en avoit décidé.

## 

#### BONNETIERS INSTALE'S.

L'arrivée de Marie d'Angleterre, seconde semme de Louis XII, si la même chose avoit toujours continué, & si les Changeurs n'ayant pû s'y trouver, ne se trouverent plus depuis à de semblables céremonies, & cesserent d'être du nombre des six Corps. Ce qui en sur cause au reste, c'est qu'alors se trouvant réduits à cinq ou six chess de samille, & n'ayant pas moyen de sournir aux frais necessaires en pareille sête à moins que de s'incommoder beaucoup, ils surent contraints de s'en excuser à la Ville, & la prier de les en décharger.

Les Bonnetiers à qui on proposa de le saire, y conséntirent volontiers. Si bien qu'après les Merciers, ils porterent le Poësse sur la Reine au lieu des Changeurs, avant les Orsevres. Par ce moyen- là d'Artisins qu'ils avoient toujours été, ils devinrent Marchands, l'un des membres & le cinquième des six Corps. Ainsi les Changeurs riches anciennement & en grand nombre, de plus, célebres par le Pont- au-Change, affecté autresois à leur demeure, se virent déchûs, eux & leurs descendans d'un honneur qu'ils tenoient de leurs devanciers.

En 1517, à l'entrée de la Reine Claude, les Bonnetiers descendirent à la place des Orsevres. & les Orsevres monterent à la leur, sans qu'on sache pourquoi. A l'égard des autres, chacun conserva son ancien rang; mais qu'ils changerent la plupatt en 1530, à l'arrivée de la Reine Eleonor & du Cardinal du Prat Chancelier de France. A celle de la Reine la Ville manda les six Corps, pour lors les Orsevres rendirent aux Bonnetiers leur place, & les Merciers prirent celle des Pelletiers. A l'autre entrée, on appella seulement les Drapiers, les Epiciers, les Merciers & les Orsevres.

Les Pelletiers n'y assistement point, non plus qu'autresois à celle du Cardinal d'Amboise, & tout de même les Bonnetiers n'y surent pas, saus en pouvoir dire la raison. D'ailleurs les Orsevres surent contremandés deux jours après. Ensin les rangs si souvent remués entre les Epiciers les Merciers & les Pelletiers, le surent encore en 1571, à l'entrée de Charles IX, & de la

Reine Elisabeth; & depuis on ne les a pas changés.

Pour les regler, le Prévôt & les Echevins en 1571, manderent à leur

#### 470 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Bureau quatre Conseillers de Ville, autant de Quarteniers, & pareil nombre de Marchands Bourgeois: tous enfemble par Sentence du dernier Féviier maintintent définitivement les Epiciers en la possession & jouissance du second rang, que le hazard leur avoit donné en 1514, & qu'ils avoient gardé en 1530, & exclurent par provision seulement les Pelletiers du troisième pour l'accorder aux Merciers qui l'avoient tenu en 1530, & dont la fortune les avoit privés en 1514. Cependant bien que pat-là du quatrieme Corps qu'ils étoient, ils devinssent le troisseme, neanmoins six jours après, ils ne laisserent pas d'appeller de la Sentence, afin d'être le second, & même de déclarer aux Epiciers; que si à la céremonie presente ils acceptoient le troisième rang, c'étoit sans préjudicier aux prétentions qu'ils avoient sur le second. Et de fait, ils les reveillererent là-dessus en 1573, à l'entrée des Ambassadeurs de Pologne. En étant déchûs par Sentence de la Ville, depuis ils se sont tenus cois, & ont laissé jouir pailiblement leurs parties de cette prééminence sur eux, & en jouissent toujours. Enfin, pour laisser là ce petit point d'honneur qui a tant excité de troubles aux entrées de Charles-Quint, de Henri II, de Charles IX, de Louis XIII, aussi-bien que des Reines suivantes, Marie, Eleonor, Catherine, Elisabeth & Anne d'Autriche, les six Corps ont toujours marché dans le même ordre qu'ils font aujourd'hui, & que je les ai nommé à la tête de ce discours.

Alors, ainsi qu'auparavant & depuis, les Drapiers ont toujours tenu le premier rang sans contredit, hormis seulement en 1501. À l'arrivée d'Anne de Bretagne. A la verité en 1517, comme j'ai dit, & encore en 1625 & 1656, la Ville accorda aux Orsevres le pas sur les Bonnetiers, lorsque la Reine de Suede le Cardinal Barberin & la Reine Claude vinrent à Paris; mais ensuite n'ayant pû l'obtenir aux autres céremonies, ils en ont été exclus tout-à fait en 1660, par Arrêt du Parlement le 24 Janvier, & y ont acquiescé depuis, lorsque le Roi & la Reine sirent seur entrée; également aux entrées du Cardinal Chigi neveu du Pape Alexandre VII, & du Cardinal Imperiale, pour l'affaire des Corses; les premiers, après seur mariage; celui ci après avoir demandé pardon au Roi au nom d'Alexandre VII, de

l'insulte faite au Duc de Crequi Ambassadeur de France.

Tandis que ces querelles particulieres pour la préléance se renouvellent & qu'à la fin elles viennent à être terminées entre les cinq derniers des six Corps, les Marchands de vin en suscitent une autre, & attaquent les six Corps tous ensemble, & les ont si bien étonnés, qu'ils ne savent encore où ils en sont, ni ce qui en arrivera. Après avoir long tems sollicité Henri III, de les ériger en septiéme Corps des Marchands, & enfin obtenu ce qu'ils demandoient en 1585, par Lettres patentes du mois de Décembre non-seulement deux ans après la Cour les vérina; mais de plu-, elles ont été confirmées tant par Henri IV, que par Louis XIII, & Louis XIV. Cependant ni les six Corps ne les ont point voulu reconnoître pour septiéme Corps des Marchands, ni même ne les ont jamais admis dans pas une de leurs Assemblées: & de plus, tout autant de fois qu'il leur a fallu porter le Poësse, ils ont toujours prétendu que ces nouveaux venus ne le devoient point porter avec eux. Bien davantage, ils ne vouloient pas même souffrir qu'ils les suivissent jusqu'au haut Dais, lorsque la Ville en Corps y va faire ses hommages. Et de fait, quand en 1610, après le Couronnementde Marie de Medicis, on vint à préparer les magnificences necessaires à sa reception, & que les Marchands de vin prétendoient porter le Ciel après eux, ils s'y opposerent tant au Conseil qu'à la Ville; & non-seulement s'y sont opposés encore, lorsque le Roi, la Reine, & la Reine de Suede, les Cardinaux Barberin & Chigi ont fait leurs entrées, mais de plus, les ont toujours fait exclure de l'avantage de porter le Poësle.

Avec tout cela neanmoins ils n'ont pû empêcher la Ville, ni le Conseil de leur permettre de les suivre jusqu'au haut du Dais avec des Robes &

des Tocques, tantôt de velours, tantôt pareilles à celles des Juges-Consuls-Sans doute, voila bien des chicannes pour peu de chose, sans les autres que je laisse.

# ORIGINE DES SIX CORPS.

OUCHANT les diverses Communautés des Marchands qui composent, ou ont autresois composé les six Corps, je n'ai pû rien découvrir qui fût un peu ancien, que des Changeurs, qui présentement n'en sont plus, des Drapiers & des Pelletiers qui en sont encore. Le seul Corps des Changeurs s'est plus ressenti de la vicissitude des choses de ce Monde, que tous les autres ensemble. Ils ont exercé leur commerce si long-tems sur le Pont-au Change, que ce sont eux qui lui ont donné le nom qu'il porte Durant plusieurs siécles; ç'a été le seul endroit de la Ville où il se faisoit & se devoit saire à peine de consistration. Ce qui est si vrai, que des gens s'y étant établis auffi-tôt le Prévôt de Paris les en chassa, & même il en fut loué du Parlement en 1332. Mais comme en 1461, après la suppression de la Pragmatique, leur Corps vint à s'affoiblir; de sorte que le Pont au Change nétoit plus habité que par des Chapelliers & des faiseurs de poupées, peu à peu ils déchûrent si fort, & pour le nombre & pour le bien, qu'en 1514, se voyant réduits, comme j'ai dit auparavant, à cinq ou six chess de samille tout au plus, & ainsi hors d'état de surce la dépense necessaire pour l'entrée de Marie d'Angleterre, il leur fallut cesser d'etre du nombre des six Corps.

# Linker Linker Kara Karaka Kara

### LES DRAPIERS.

ES Drapiers tout an contraire des Changeurs, se sont toujours maintenus dans leur rang qui est le premier, & même sont plus riches & en plus grand nombre que jamais.

En 1183, Philippe Auguste leur donna vingt-quatre maisons des Juiss qu'il avoit bancis, à la charge de cent livres parisis de cens payables tous les ans à Noël & à la saint Jean, avec permission de les vendre, à condirion que chacun d'eux ne seroit chargé de cens, qu'à proportion du sonds

qui leur en appartiendroit.

J'ai dit ailleurs, parlant de ces maisons, que peut-être saisoient-elles partie de la rue de la Draperie. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que cette rue a pris son nom des Drapiers qui y demeuroient, & que ceux qui logeoient là encore en 1315 à côté de saint Barthelemi, ou de la maison Prieurale & des restes de l'ancien Monastere de saint Barthelemi, acheterent ces restes avec la maison, pour donner à leurs logis plus de prosondeur.

De plus, il est constant que comme autresois nos Rois en quatre rencontres, à l'occasion de certaines necessités, mettoient la Ville à la taille
qui s'imposoit & se levoit par les Habitans, Philippe Auguste la même année du don qu'il sit aux Drapiers de ces vingt-quatre maisons, les exemta
d'y être mis; en tout cas s'il n'empéchoit point qu'ils y sussent mais, ou qu'il
les y mit lui même, il leur promit que d'autres qu'eux ne les cottiseroient,
& que la levée des deniers passeroit par leurs mains: & non content de
telle grace, à ce qu'ils disent, il leur donna encore la Halle aux Draps,
dont ils nomment le Garde, ainsi que les vingt-quatre Courretiers & Auneurs
de Draps de Paris.

## 472 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Leur Corps consiste en deux Communautés; l'une, de Drapiers; l'autre, de Drapiers Chaussètiers, que divers interêts ont souvent desunis, & surtout, la superiorité que les premiers prétendoient sur les autres.

Le Roi Jean confirma leurs Statuts en 1362.

Sans perdre le tems à rapporter le progrès & la suite de leur discorde, ce me sera assés de dire qu'elle sut terminée à l'amiable en 1633, le dix-septième Fevrier, & qu'en 1648, ils unirent leurs Confreries & les tinrent alors dans une même Eghse, après les avoir tenues à part jusques-là en plusieurs. Les Drapiers avoient pour Patron saint Nicolas, les autres honoroient particulierement la Nativité de la Vierge Presentement ces deux devotions leur sont communes, & ainsi au lieu qu'ils n'avoient qu'une Fête chacun, ils en ont deux.

Vers la fin du quinzième siècle, les Drapiers-Chaussetiers tenoient leur Confrerie au Maître Autel de saint Pierre des Assis, ils y avoient érigé une sigure de Notre Dame qu'ils emporterent en 1473, du consentement des

Marguilliers.

En 1491, & cela par contrat, ils transfererent tant l'Image que la Confrerie, à Saint Denys de la Charte, & depuis à fainte Marie Egyptienne où elles sont encore.

S'il faut ajoûter foi à des Lettres du Roi Jean de l'année 1362, Philippe Auguste érigea la Confrerie de saint Nicolas en 1188 Nicolas IV Philippe le Bel, le Roi Jean & Charles VI, en ont contirmé les Statuts.

Elle étoit établie en 1488, dans 'Eglite saint Innocent à la Chapelle de saint Nicolas, & y a subsisté jusqu'en 1648, ou 1647, que les Drapiers l'ayant unie à celle des Chaussetiers, obtinrent permission de l'Archevêque de Paris, aussi bien que du Parlement, de la transferer à sainte Marie Egyptienne

Leur Bureau est à la rue des Déchargeurs, dans une maison appellée les Carneaux.

En 1527, c'étoit un vieux logis qui appartenoit à Jean le Bossu. Archidiacre de Josas, que les Drapiers eurent de lui pour le prix de dix-huit cens livres, & en échange d'une autre maison dont ils étoient proprietaires, située vers le Chevalier du Guet.

De nos jours ils l'ont rebâtie avec toute la magnificence que pouvoit fouffrit la place qu'elle occupe; & même depuis qu'elle est achevée, ils y ont joint quelques logis du voisinage. Enfin en 1629, étant venus à demander des Armoiries au Prévôt & Echevins, tant pour mettre aux Torches de leurs Enterremens, que pour les autres solemnités, ils leur donnerent pour Armes un navire d'argent à la Banniere de France slottant, un œil en chef, ces armoiries en champ d'azur.

# arana arang ar

# LES EPICIERS, APOTICAIRES, SAUCIERS, & Chandeliers.

ES Epiciers qui font le second Corps des Marchands ont pour Armoiries coupé d'azur & d'or, sur l'azur à la main d'argent, tenant des balances d'or, & sur l'or deux ness de gueulle flottantes aux Bannieres de France, accompagnées de deux étoiles à cinq pointes de gueulle, avec la devise au haut, lunces & pondera servant.

Leur Bureau est au Cloître de sainte Opportune, dans une maison qu'on leur vendit en 1563, deux cens livres de rente qu'ils ont rachetée avec

le tems.

Ils ont pour Patron saint Nicolas, aussi-bien que les Drapiers, & cela; disent ils, ou à cause que leurs marchandises viennent par Mer & par le moyen des Pilottes & des Mariniers dont saint Nicolas est encore le Patron. ou à cause que du Tombeau de saint Nicolas Evêque de Mirre il sort une huile

qui opere de merveilleuses guerisons.

En 1513, leur Confrerie se tenoit dans l'Eglise de l'Hopital sainte Catherine. En 1546, à la Chapelle de Notre-Dame, à saint Magloire, appellé maintenant les filles Penitentes; en 1572, au Chœur de sainte Opportune & depuis en 1589, au Maître Autel des Grands-Augustins. Tous ces changemens au reste d'aller ainsi d'Eglise en Eglise sont venus, ou parce que tantôt la mauvaile odeur de l'Hopital fainte Catherine leur étoit à charge, ou que les Filles Penitentes avoient pris leur Chapelle, ou que les Chanoines de fainte Opportune ne vouloient plus continuer davantage leurs services.

Quand je parle des Epiciers, je parle aussi des Aporicaires; car il y a long-tems que ce n'est qu'un Corps, qui prend la qualité de Marchands

grofliers, Epiciers, Apoticaires,

Les Chandeliers autrefois y étoient unis. De plus, certains Artisans qui faisoient des sauces, & vendoient de la moutarde, qu'on appelloit Sauciers & Moutardiers. Quant à leurs sauces, les unes étoient faites de poivre blanc, nommé alors jaulnet. & s'appelloient sauces chaudes; les autres, sauces à compottes, qu'on faisoit de poivre noit; d'autres, sauces - moutarde, compotées de galantine, dont l'urage est perdu, aussi-bien que le nom du simple dont elles étoient faites.

Outre ces sortes de ragouts, il y avoit la sauce rapée, faite de verjus de

grain, ou de graine de grofeille.

La sauce verte qui étoit composée de gingembre & de verjus, & qu'on vernissoit avec du persil tout frais & du bled verd, & où l'on mettoit du

La camelaine autant inconnue que la gallantine; dans celle-ci entroit du cynamome, du gingembre, du cloud de girofle, de la graine de moutarde,

avec du vin , du verjus , du pain & du vinaigre.

J'ai bien voulu remarquer la composition de ces diverses sauces, pour faire juger si nos peres avoient le goût meilleur & plus friand que nous. Or à cause des abus que les Sauciers & les Moutardiers commettoient dans l'apprêt & la maniere de leurs fauces, en 1394, on leur donna des Gardes qui prenoient le nom de Gardes Epiciers & Sauciers, & pourtant ne laifsoient pas d'être visités par les Gardes de l'Epicerie.

A l'égard des Chandeliers ils sont demeurés dans le Corps des Epiciers

jusqu'au milieu du quinziéme siécle.

En 1450, il leur fut défendu par Lettres du Roi, de vendre aucune Epicerie, mais simplement du suif, de l'huile, du vieux-oing & semblables graisses, & denrées; & de plus, de même qu'aux Sauciers & Moutardiers on leur donna des Gardes, appellés tantôt Jurés & Gardes du Mêtier de Chandelier & Suif, tantôt Jurés & Gardes Epiciers & Chandeliers de Suif. Depuis en 1459, le Roi par d'autres Lettres, défendit aux Epiciers de vendre les mêmes choses qu'eux

Mais pour venir aux Epiciers & aux Apoticaires qui nous ont obligé à parler des Chandeliers & des Sauciers, je n'ai pû trouver aucun tirre qui fasse mention des Apoticaires avant l'année 1484; mais au contraire j'en ai vû de 1321,0ù les autres sont nommés le conmun des Officiers-Marchinis d'ovoir de poids, & c'est suns doute à cause que les Apoticaires & les Epiciers ont en dépôt

l'étalon Royal des poids de Paris, ainsi que je vas dire.

Par ceci il y a lieu de croire que le Corps des Apoticaires est bien moins ancien que celui des autres. On voir neanmoins par toutes les Charres de ce tems-là, & depuis, qu'ils ont toujours été unis aux Epiciers; car enfin depuis 1484, tous les Actes qui font mention des uns, font aussi mention

Tome 11.

des autres; c'est toujours ensemble, jamais séparément, quoique cependant ils ayent eu de gros procès entre eux, tan pour leurs emplois, que pour

leur préséance.

Tantôt, comme en 1514, les Apoticaires ont obtenu des Lettres du Roi, pour nommer des Gardes, sans y appeller les Épiciers, & pour empêcher les Épiciers d'assister aux Actes, Examens & Chess d'œuvres des Aspirans à l'Apoticairerie, ni de se mêler en aucune saçon des choses qui la regardent; tantôt au contraire, les Épiciers, comme en 1553, le vingt-sept Août en ont obtenu d'autres, pour exclure les Apoticaires de se mêler de l'Epicerie; & tantôt, comme au mois de Mars d'après, à la Requête des Apoticaires, le Prevôt de Paris a fait désenses, aux Epiciers de se prévaloir des l'ettres du Roi. Tous ces disserdends-là pourtant, à la fin ont été vuidés par Transaction en 1634; & quoiqu'il y sût arrêté que leurs Gardes seroient partie Epiciers, partie Apoticaires, & que tous les droits honorisques de leurs Corps seroient égaux & alternatifs entre eux; quelquesois neanmoins les Apoticaires se qualisient Gardes de la Marchandise d'Apoticairerie & d'Epicerie, de Grossetie & de Mercerie.

Les Epiciers font chef d'œuvre devant les Gardes Epiciers & Apoticaires; mais les Apoticaires ne le font que devant les Apoticaires & deux Medecins de la Faculté de Paris. Jusqu'en 1622, les Apoticaires alloient seuls faire leurs visites chés leurs Confreres. Depuis par Arrêt du quatorze Octobre, ils y vont assistés des Docteurs en Medecine Professeurs en Pharma-

cie, députés par la Faculté.

En 1624, le Grand Conseil donna à leurs Gardes l'administration de l'Hopital de la Charité Chrétienne, établi au Fauxbourg saint Marceau sous Henri III; & de plus, les obligea de presenter au Grand Aumônier tous les trois ans un Maître pour y exercer la Pharmacie: tant qu'il a subsisté, ils ont fourni aux malades & aux blesses qu'on y recevoit, les drogues & les médicamens necessaires. Depuis sa supression, ils ont transporté leur charité aux Petites Maisons qu'ils y continuent encore, & ne conservent plus rien de la Charité Chrétienne, qu'un jardin qu'ils ont aggrandi de quelques maisons voisines, & rempli d'une infinité de plantes médecinales, qu'on appelle le jardin des Apoticaires.

Si bien que depuis plusieurs siécles, & les Apoticaires & les Epiciers sont, comme j'ai dit. Gardes & Dépositaires de l'étalon des poids de la Ville

tant Royal que médecinal.

En 1321, le Dimauche des Brandons, le Prévôt de Paris par ordre du Parlement, sit ajuster les poids à la Monnoie, du consentement des Epiciers & de trois patrons qu'il sit saire; le premier su mis entre leurs mains, les deux autres à la Monnoie & aux poids du Roi. Et de sait, par les anciens Statuts des Epiciers toujours le soin des poids, des balances, de la cite, & de toutes les autres choses de cette nature est consié à leurs Gardes; & de plus, il leur est commandé d'aller par les maisons deux ou trois sois l'année les visiter.

En 1484, dans les Ordonnances des Apoticaires faites au mois d'Août, le Roi veut que leurs Gardes visitent les poids & les balances de ceux qui vendent sucre, sigues, laines, drogues, épicerie, & géneralement toutes les autres denrées qui regardent leur vacation, & y trouvant à redire, de s'en saissir & les porter au Châtelet, aussi bien que les marchandises filsi-fiées & corrompues, afin de condamner à l'amende, & punir les saussaires. En un mot, c'est depuis plusieurs siecles que les Epiciers & les Apoticaires, ensuite de leur union, sont en posseison, & ont droit de visiter le poids de tous les Marchands, aussi bien que des Artisans, avec un Juré Balancier; à la reserve neanmoins de ceux des Orsevres qui relevent de la Monnoie, & même des Merciers contre lesquels ils plaident là-dessus depuis sort long-tems.

Sur leur rapport au reste, le Prevot de Paris sait le procès à ceux qui sont trouvés en saute. Que si en 1656, la Cour des Monnoies les condamna à lui communiquer les titres qui leur accordoient ce privilege à peine d'emprisonnement & de cinq cens livres d'amende, non-seulement ils en surent déchargés aussi tôt au Parlement & au Conseil; mais encore maintenus en la possession des poids & des balances; ce qui sait voir que ce n'est pas sans sujet qu'ils prennent pour devise, larces en minascruant.

# Barrer Ba

## LES MERCIERS ET TAPISSIERS.

E troisième Corps des Marchands est si gros qu'il contient deux mille quatre ou cinq cens Chess de samilles, & n'embrasse pas seulement plus de cinq cens sortes de vacations disférentes, mais entreprend encore sur celle des autres Corps des Marchands & même sur quelquesuns des Artisans. Et de fait, aussi bien que les Drapiers, ils vendent des bas & des chausses de drap & de laine avec des drogues, comme les Epiciers & les Apoticaires. Chés eux on achette gands fourrés, manchons & autres fourrures qui est le suit des Pelletiers. & tout de même au préjudice des Orfevres & Bonnetiers, bonnets bas, camisoles, calleçons de l'une & de soie & tous ces bijoux & galanteries dont l'Orfevrie se pare. Ajoûtés à cela, que dans leurs boutiques on trouve encore des gands, de la poudre, des haures, & mille autres gentillesse qui font le negoce des Libraires, des Parfameurs, des Gantiers & autres Artisans. Si bien qu'on ne doit pas s'étonner que ce Corps foit si nombreux & plus riche tout seul que les autres cinq Corps des Marchands; & si on leve sur lui autant que sur les autres ensemble, quand il s'agit de faire des levées sur les six Curps.

Des l'année 1557 ils étoient si accommodés que Henri II faisant faire au andi une revûe générale des gens de pied de Paris, non-seulement plus de trois mille Merciers se trouverent sous les armes; mais en si bon équipage, qu'autant pour leur nombre que pour leur bonne mine, il les sit mettre en bataille par le Prince de la Roche-sur-Yon. On dit bien plus, que Charles I (en 1567, pressé par les ennemis, & ayant besoin d'un prompt secours, tant d'hommes que d'argent, en deux jours ils lui sournirent des armes pour les Regimens d'Infanterie de Brissac & de Strozi. Comme leurs richesses & leur nombre viennent d'être unis aux Communautés des Marchands Grossiers de drap & de soie & aux Jouailliers; aussi se qualisient-ils, Marchands Merciers Grossiers & Jouailliers; tant les Maîtres que les Gardes se prennent chés les uns & les autres indifferemment; ils ont les mêmes Armoiries, même Bureau, Patron & Confrerie. Le plus ils se vantent d'avoir autresois suivi le Roi; & que les Merciers suivant la Cour avoient un quartier séparé.

La Gallerie des Merciers du Palais, disent ils, est le lieu où nos Rois leur permettoient d'étaler leurs merceries, du tems qu'ils logeoient au Palais. La Grange aux Merciers encore, comprise de nos jours dans le Fauxbourg saint Antoine, est un lieu où ils exposoient leurs marchandises quand la Cour venoit au Bois de Vincennes prendre l'air.

Mais tout ceci est trop peu de chose pour eux; leur ambition va bien plus loin. Ils se vantent même d'avoir eu un Roi autresois nommé te Ro des Merciers, qui outre ses Officiers, Lieutenans & une infinité de Sujets, étendoit son pouvoir si loin, qu'il n'avoir pour bornes que celles de la France. Aucun Mercier n'étoit reçû qu'en vertu de ses Lettres. Il visitoit Tome II.

.....

## 476 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

leurs poids, leurs mesures, leurs marchandises. Le Grand Chambellan sui donnoit l'investiture de sa Royauté, & au raport de Fauchet, on lui permettoit de lever quelques droits sur les Merciers, à raison qu'il étoit tenu de fournir certaine quantité de cire au Sacre du Roi. Avec le tems ce Souverain eut d'autres Rois pour Compagnons; mais comme ils vinrent à abuser de leur autorité, & même de sorte que pour un écu, à ce que disent les ennemis des Merciers, ils donnoient des Lettres de Mercerie aux premiers venus, quoique peu à peu on reprimât ce désordre; neanmoins du tems de Henri IV, dans les Villes & les autres lieux où il n'y avoit ni Gardes ni Jurés, l'argent auprès d'eux faisoit tout. Ce que le Roi ayant appris en 1597, aussi tôt il les supprima eux & leuts Officiers 3 & non content de leur ôter tout ce pouvoir qu'ils avoient, il voulut encore que tous ceux qui avoient obtenu des Lettres d'eux, sussent obligés dans la huitaine de renouveller leur serment de Maîtrise.

Je passerai ici quantité de choses arrivées entre les Merciers, les Marchands de drap, de soie & Jouailliers; & même je ne sai si je dois dire que les Tapissiers ont été long tems unis aux Merciers; & que ceux-ci se vantent de les avoir détachés de leur Corps, comme n'étant que des Artisans. Et parce que durant leur union ils reconnoissoient ensemble pour Patron le Roi saint Louis, les Tapissiers ne l'ont point changé; & quoiquils n'en célébrent plus la Fête au Sepulcre avec les Merciers, ils ne laissent pas de la faire toujours au Palais dans la Sainte Chapelle basse.

Anciennement les Merciers la folemnisoient aux Quinze-Vingts le premier Dimanche d'après la faint Louis; mais leur Chapelle ayant été convertie en infirmerie, Charles V I en 1403, leur permit de tenir leur Confrerie au Palais dans une Sale nommée alors, la Sale Monfeigneur faint Louis. bâtie au bout des grandes Galleries de ce tems-là, vers une Tour qu'on appelloit la Tour de la Reformation; & même voulur que le jour de leur Fere ils se servissent des bancs, des tables & des formes qu'ils y trouveroient, aussi bien que de la cuisine & des lieux voisins. Et au cas que ce jour-là il vint loger au Palais, & qu'à cause de cela ils ne pussent commodément tenir leur Confrerie il leur donna tout pouvoir de la transporter en tel endroit de Paris qu'il leur plairoit. Plus de cent ans après ils ne la renoient point ailleurs, & l'y auroient tenu encore à l'ordinaire, si en 1508 elle n'eut été empêchée des procès de la Cour. Cet empêchement là neanmoins ne les déposseda pas tout à fait ; car si le jour de leur Fête il leur arriva de ne pouvoir s'assembler dans la Sale de saint Louis, le Parlement leur abandonna la grande Sale du Palais, avec les bancs & tout le reste, & de plus, sa cuisine qui est tout contre.

Presentement leur Confrerie est établie au Sepulcre, dans la Chapelle de saint Voult de Luque, que le peuple nomme par corruption saint Goguelu. Ils tiennent leur Buteau à la rue Quinquampoix, dans une maison attachée à d'autres qui en dépendent, plus spaciente de beaucoup, & non moins superbe que celle des Drapiers. Ils gardent toujours pour Armoiries l'image de saint Louis en champ d'azur, tenant une main de Justice semée de sleurs de lis d'or, quoiqu'en 1626, le Prévôt & les Echevins leur donnassent pour Armes trois ness d'argent à Bannière de France, un Soleil d'or à huit rais en ches entre deux nets. Les dites Armoiries en champ de Sinople.

# 

#### LES PELLETIERS ET LES FOUREURS.

E quatrième Corps des Marchands est celui des Pelletiers, le moins nombreux & le moins riche des six. Ainsi que les Merciers, ils n'ont point voulu changer d'Armoiries, & conservent toujours leur Agneau Paschal d'argent, tenant une Croix d'or au champ d'azur & terminé d'une Couronne Ducale.

Quoique je sache peu de choses d'eux, cependant je n'oserois presque dire qu'ils pretendent avoir été le premier des six Corps; car comme il n'en reste aucune trace, ni dans nos Céremoniaux, ni illeurs, il y a grandé apparence que ce n'est pas tant la verité qui les sait parler ainsi, que la vanité. Qu'ils alleguent tant qu'il leur plaira, que telle préémience leur avoit été accordée, parce que c'étoit eux qui faisoient la Robe du Roi; mais qu'avec le tems, étant devenus pauvres, il leur avoit fallu vendre leur préséance aux Drapiers, & même se contenter du dernier rang à cause que les Epiciers & les Merciers ne voulurent point perdre le leur.

Mais pour croire cela, il faudroit croire autsi qu'il n'y avoit que quatre Corps de Marchands, & admettre en même tems quantité d'autres choses de cette nature. Tous contes sades qui n'ont lieu que dans la bouche du peuple. & non pas preuves qu'on puisse saire lire sur le parchemin & sur le papier.

J'ai dit que Philippe Auguste leur donna dix-huit maisons de Juiss situées, à ce qu'on simagine, dans la rue même de la Pelleterie d'aujour-d'hui; & que les Pelletiers étant venus l'habiter, elle prit leur nom. La même grace au reile qu'il avoit accordé aux Drapiers leur sur commune en ce point, qu'il leur permit également de les engager & de les vendre, sins les rendre autrement responsables du cens qu'à proportion des lieux que chacun occuperoit; car quant aux autres avantages qu'il sit aux Drapiers, c'est qu'enfin il lui plût ainsi.

Les Pelletiers deptis, savoir en 1586, affociérent à leur Corps la Communauté des Foureurs; & quoique depuis, ou même auparavant, le peuple leur ait donné le nom de ces nouveaux Affociés, il leur déplait si fort, qu'il ne tient pas à eux que la rue des Foureurs, où ils demeurent la plupart, ne s'appelle la rue des Pelletiers. Neanmoins chacun dit la rue des Foureurs; & le peuple les nomme indifféremment Foureurs & Pelletiers. Leur union au reste n'a guere augmenté leur nombre, ni ne les a pas trop enrichis; car ensin, quand ce qu'ils disent seroit saux, que du premier rang qu'ils tenoient autresois, la pauvreté les a fait descendre au dernier, il est certain que si les six Corps avoient à se faire valoir pour le bien, les Pelletiers seroient obligés de prendre le bas.

Notre-Dame & Saint François sont leurs anciens & premiers Patrons, & ce n'est que par occasion qu'ils reconnoissent pour Patron le Saint Sacrement; car, à ce qu'ils disent, c'étoit autresois celui de leurs garçons.

En 1320, lorsque Philippe le Long vint à rétablir les Confreries abolies par Philippe le Bel, par même moyen, il rétablit celle de Saint François & de Notre Dame dans Saint Innocent à la Chapelle de la Vierge où elle s'est tenue jusqu'au commencement du siecle passé, qu'ils la céderent aux Poners, Seigneurs du Blanc-Mesnil, afin de leur servir de Sepulcre.

En 1519, l'Evêque de Paris l'érigea de nouveau aux Grands-Augustins; mais sous le nom du Saint-Sacrement, & à condition qu'ils en feroient la solemnité le premier Dimanche d'après la Fêre-Dieu. Maintenant ils la

#### 478 HISTOIRE ET ANTIQUITES

tiennent aux Billettes, où ils prétendent que leurs garçons avoient institué la leur sous la protection du Saint-Sacrement, qui a donné lieu à la fondation des Billettes; outre cela, ils y scrent encore la Vierge le jour de la Nativité.

Il ne me reste plus à parler que des Bonnetiers & des Orsevtes, dont je pense savoir encore moins de particularités que des Pelletiers.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### LES BONNETIERS.

l'Al fait savoir l'érection des Bonnetiers en cinquième Corps des Marchands, qui est la seule érection des six qui soit venue à ma connoissance, auparavant ils faisoient des mitaines, des aumusses & des chapeaux.

Dans les Ordonnances des Métiers de Paris, dressés en 1390, ils sont appellés Aulmussiers, Bonnetiers, Mitenniers & Chapelliers de Paris.

En 1433, leurs Maîtres prenoient la qualité de Maîtres & Bacheliers du Métier de Bonnetier, Mitennier; & leurs Jurés, celle de Jurés Mitenniers, Bonnetiers, & de Jurés Chapelliers, Aulmussiers, Mitenniers, Bonnetiers, En ce tems-là, sur le raport des Jurés Mitenniers, Bonnetiers, le Prevôt de Paris reçût au Mêtier de Mitennier Pierre de Poix Chapellier & Aulmussier, quoique par une Sentence du même tems les Chapelliers & les Aulmussiers composassent une Communauté disserente de celle des Mitenniers & des Bonnetiers; & pourtant la même année, Pierre Poulette Juré Mitennier, Bonnetier, assisté de quatre Maîtres Bacheliers, reçût Mitennier, Bonnetier le seize Avril, un Chapelier Aulmussier, nommé Jean Marceau, & si caduque, qu'il ne pouvoit faire de Chef-d'œuvre; mais le dix huit Mai suivant, il s'en retracta lui & les autres, comme d'une chose saite contre le bien public & par surprise.

Leur Bureau est à la rue des Ecrivains, petit veritablement, mais assés bien bâti, il appartenoit autresois à la Fabrique de saint Jaques de la Boucherie, & l'eurent des Marguilliers par échange pour une autre maison qu'ils leur abandonnerent, afin de faire la Tour de l'Eglise. Leur Confrerie est dans la Chapelle de saint Fiacre qu'ils ont pris pour leur Patron. De toutes les Chapelles c'est la mieux placée: sur la frise d'un sambris qui l'environne sont raillés des bonners de différentes manieres. Dans les vitres sont peints çà & là des chardons & des ciseaux ouverts, principalement des ciseaux ouverts avec quatre chardons au-dessus, qui sont leurs premieres Armes, & qu'ils ont quittées en 1629, pour prendre celles que le Prevôt

des Marchands & Echevins leur donnerent.

Ce sont cinq ness d'argent aux Bannieres de France, une étoile d'or à cinq pointes en ches. Les dites Armoiries en champ de pourpre.

# **LEGGESELLELSELSE**LEELSELEELSELEELSELEELSELEELSELEEL

## LES ORFEVRES.

ES Orfevres ont pour leur Patron Saint Eloi. Leur Bureau & leur Chapelle sont à la rue des Deux-Portes. La Chapelle est grande, bien bâtie, & tient à plusieurs maisons qui en dépendent, que les Orse-

vres louent aux pauvres de leur vacation.

En 7474, Louis de Bello Monte Evêque de Paris, permit d'y dire la Messe. Qui voudroit croire ces sortes de Marchands ici, anciennement, à ce qu'ils disent, ils étoient & voulurent être le premier des six Corps, dans le tems qu'on leur confioit la garde du busser du Roi, pendant les sestims Royaux qui se faisoient dans la grande Sale du Palais, après les entrées des Empereurs, des Rois & des Reines. Et cela, comme le jugeant alors plus honorable & le plus conforme à leur emploi, asin de se trouver proche du busser Royal, & n'avoir qu'un pas à faire pour s'y rendre. Cette raison cependant qui est la plus forte de celles qu'ils alleguérent, lorsqu'ils se pourvurent au Parlement pour le Reglement de leur marche avec les Bonnetiers, ne les empêcha pas de perdre leur procès.

La Ville en 1629, ainsi qu'aux autres Corps, voulant changer leurs Ar-

moiries, leur en donna.

Mais ils conservent tonjours celles-ci. De gueles à la Croix danchée d'or, écartelé au premier & au quatriéme d'une Couronne d'or, & au second & tiers, d'un Ciboire couvert d'or. Au Chef d'azur semé de sleurs de lis d'or sans nombre.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### MARCHANDS DE VIN.

E n'ai rien à dire autre chose des Marchands de vin, que ce que j'en ai dit, & qu'en 1629, le Prevôt & les Echevins leur donnerent des armoiries comme aux six Corps; savoir.

Un Navire d'argent à Banniere de France flotant, avec six autres petites ness d'argent à l'entour, une grape de raisin en chef, le tout en champ

d'azur, & cela le sixième Juillet 1629.





## L'HOTEL DE VILLE, ou DES CONSULS.

HOTEL de Ville n'a pas seulement changé de place par trois sois, mais encore de nom, au raport de Duchesne & du Pere du Breul; & même quatre sois, s'il saut ajoûter soi à la tradition & aux apparences. D'abord, dit on, il se nommoit la Maijon de la Marchandise, & étoit à la Vallée de Misere, dans un Logis appellé ainsi, & qui appartient encore à l'Hotel de Ville; après on choisit deux autres endroits sort éloignés l'un de l'autre.

Le premier s'appelloit le Parloir aux Bourgeois, situé dans la Ville, entre sum Leutroi & le grand Châtelet & occupoit les maisons que nous y voyons

presentement.

Le deuxième étoit tout au bout de l'Université derrière les Jacobins, sur les murailles dans de vieilles Touts, qui depuis ont été rensermées dans ce Monastère, & que tout de même encore pour l'ordinaire, on nommoit le Parloir aux Bourgeois, quelquesois la Confrerie aux Bourgeois, comme il se voit dans un Regitre de la Chambre des Comptes de l'an 1386, & rarement la Maison de Velle, detrière les Jacobins. Ce qu'on apprend d'un autre Regitre de la même Chambre un peu plus ancien, puisqu'il est de l'année 1266. A la fin que ce sût en 1557, qu'on le transporta à la Greve, au lieu où il est maintenant, entre l'Eglise saint Jean & cette Place.

Depuis ce tems là, il a toujours été appellé l'Hotel de Ville, & quoiqu'on ne parle plus il y a long tems, ni de la Maison de la Marchandise, ni des Parloirs aux Bourgeois, leurs noms cependant ne laissent pas de subsister dans les Sergens de la Ville, dont quatre prennent la qualité de Sergens de la Marchandise, & six autres, celle de Sergens du Parloir aux Bourgeois; & de plus, ce dernier nom ici continue encore dans le Fief du Parloir aux Bourgeois, qui appartient toujours aux Prevôt des Marchands & Echevins, & qui a bien de l'étendue; car tout ce qu'il y a de tours & de murailles de la Ville en cet endroit-là, saisoient partie de ce Parloir, aussi bien que le Couvent des Jacobins, avant qu'on l'amortit, & qui ne le fut que dans le quatorzième siècle. Si bien qu'outre les maisons voisines, il en renferme

beaucoup d'autres de la rue saint Jaques.

Qui voudroit croîte du Breul, les fondemens de la maison de la Marchandise, furent jettés presqu'en même tems que ceux de la Monarchie & Gregoire de Tours en sait mention dans l'Histoire de Childebert I. D'un autre côté Duchesne assure que sous ce même Prince il y avoit un autre Hotel de Ville que ceux dont j'ai parlé, qu'il étoit près du petit Châtelet, & que Gregoire de Tours l'appelle la Maison des Marchands ou des Trassqueurs. Je puis dire avoir sû cet Auteur avec grand soin; cependant je n'y ai point découvert ni cette Maison de la Marchandise de du Breul, ni celle des Marchands ou Trassqueurs de Duchesne. Veritablement j'y trouve bien que les maisons des Marchands, ou s'ils veulent des Trassqueurs, nommés par Gregoire de Tours Domus Negociantum, & bâtie près du petit-Châtelet, surent brusées avec le reste de Paris; mais outre que cet embrassement arriva sous Clotaire & Childebert 11, Domus Negociantum, ne veut pas dire là l'Hotel de Ville, comme le prétend Duchesne; mais des maisons habitées par des Marchands qui avoient famille.

Quoi qu'il en soit, la Maison de la Marchandise, ainsi que j'ai remarqué, est encore à la Vallée de misere, & appartient à l'Hotel de Ville.

Quant

Quant aux deux maisons du Parloir aux Bourgeois, elles se nomment encoie de la forte dans les aveux & les dénombremens de l'Hotel de Ville. l'une où pend pour enteigne le Benoistier, tient au grand Châtelet, & appartient encore aux Prevot des Marchands & Echevins; l'autre, qui a pour et leigne la lete noir, appartient depuis fort long tems au Chapitre de saint Cermain. Je ne sai même si la maison Presbyterale de saint Leufroi, qui est attachée à la Tête noire. & celles de la Sallemandre & du Mouton d'or bane dernere, sur la rue de la Jouaillerie, ou du Pont au Change, ne composeient point l. Parloir aux Bourgeois, avec la maison au Benoistier; car enfin, le Prevot des Marchands & les Echevins sont Seigneurs de tous ces logis ici, ils sont encore en leur censive, & doivent à la Ville trois sols parissis de cens.

#### LE PARLOIR AUX BOURGEOIS DANS L'UNIVERITE'.

E Parloir aux Bourgeois qui étoit dans l'Université consissoit en un gros édifice pavé for la converture, qui avançoit neuf toiles, ou environ dons les fosses; & de plus, en des Tours rondes & quarrées, les unes avec un comble, les autres terrassées de pierres de liais.

En 1366, on racommoda le pavé qui le couvroit.

En 1368, Jean de Blois Peintre, eut vingt six livres parisis pour l'avoir peint; & parce que Gaucher Payeur des œuvres de la Ville, oublia alors de mettre cette somme dans son compte, il la remit depuis dans celui qu'il rendit à la Chambre en 1371.

En 1370, Philippe d'Aci, alors Payeur des œuvres de la Ville, rendit compie à la Chambre de l'argent qu'il avoit donné en 1365, à Robert de Pierrefons Pionnier, qui avoit emporté les terres & les pierres tombées dans les foilés, pour avoir creusé depuis peu derrière le Parloir aux Bourgeois, ou la Mailon de Ville, qui est derriere les Jacobins, afin duser de ses termes.

Enfin en 1504. le Parloir aux Bourgeois étoit encore sur pied, & cette année la même, dans une Atlemblée de Ville tenue le dix sept Fevrier, Jean le Clerc, Frere Prescheur & Docteur en Théologie, le vint demander avec une allée qui passoit alors entre le Couvent des Jacobins & les murs de l'Université; mais on trouva cette demande de si grande consequence, que l'affaire fut remise à une plus grande Assemblée. Si bien que le mois d'après, tout au commencement, le Prevôt des Marchands ayant appellé à l'Hotel de Ville un plus grand nombre de Bourgeois, Frere le Clerc y presenta des Lettres de Louis XII, qui portoient que des personnes intelligentes en l'Art militaire, ayant visité par son ordre le Parloit aux Bourgeois, & l'allée que vouloient avoir les Jacobins, comme ils lui avoient fait raport, qu'il les leur pouvoit donner, sans préjudicier à la Ville, qu'il entendoit que le Prevôt & les Echevins les abandonnaillent à ces Religieux.

Mais parce que cette Requête parut encore de plus grande consequence qu'auparavant, on resolut d'avoir grand égard à la volonté du Roi; & neanmoins devant que de passer outre, d'en avertir le Parlement, & d'en remettre la décision à une Assemblée plus nombreuse de Bourgeois, où seroient convoqués les plus notables & les plus honnêtes gens de Paris.

Le cinquieme Avril donc ensuivant, cette Assemblée eut lieu, & là, il fut arrêté que le Prevôt & les Echevins s'opposeroient à la ratification des Lettres du Roi, avec d'autant plus de fondement, que le Parloir aux Bourgeois est l'heritage, & l'un des propres de la Ville; que c'est une maison Seigneuriale, d'où relevent toutes les personnes, & les logis qui en dépendent; que si deux cens Religieux qui composent d'ordinaire le Couvent Zume II.

## HISTOIRE ET ANTIQUITES

des Jacobins, devenoient proprietaires d'une Tour qui fait partie de ce logis,

ils pourroient apporter un grand préjudice à la Ville.

Telles raisons après tout, ne leur servirent pas de grand'chose; car ensin, on sait qu'il n'y a plus maintenant de passage ni d'allée entre les Jacobins & les murs de l'Université: tout est si bien consondu avec le Monastere,

qu'on n'y connoît plus rien, & il s'étend jusqu'aux murailles.

Quant à l'édifice du Parloir aux Bourgeois, je ne sai ce qu'il est devenus car ce vieux bâtiment quarré que nous voyons dans les sossés, n'y a jamais servi, c'est le bour du Resectoire & du Dortoir des Jacobins, ce qui ne paroît que trop par la symmetrie, outre que l'Histoire du Roi Jean nous apprend que pendant sa prison, ce bâtiment su coupé pour en faire un chemin des rondes, & détacher ce Monastere des murailles & des sossés qu'on sit alors pour resister aux ennemis de l'Etat.

#### L'HOTEL DE VILLE.

TOUCHANT l'Hotel de Ville d'aujourd'hui, on l'appelloit en 1212 la Maisson de Greve, à cause peut-être qu'alors il n'y en avoit point

d'autre là, ou du moins plus considerable.

Phillippe Auguste au reste l'achetta de Suger Cluyn Chanoine de Paris, & l'Abbé de Preuilli reconnut que ce Prince y avoit haute, moyenne & basse Justice. Depuis elle sut nommée la Maison aux Piliers, & Domus ad Piloria, parce qu'elle étoit portée sur une suite de gros pilliers, tels que ceux qui fe voient encore à la Greve, le long de l'Hopital du Saint Esprit & du Bureau des pauvres; après on lui donna le nom de la Maison au Dauphin, à cause qu'elle vint à appartenir aux deux derniers Princes souverains du Dauphiné, & à Charles de France Dauphin, Duc de Normandie, Regent du Royaume & ensuite Roi de France, sous le nom de Charles V. Mais parce que ce Prince en 1356, la donna à Jean d'Auxerre Receveur des Gabelles de la Prevôté & Vicomté de Paris, en consideration des services qu'il lui avoit rendus, elle eut encore d'autres noms; car tantôt on l'appelloit l'Hotel de la Marchandise, & tantôt l'Hotel de la Prevote de Paris; tant qu'enfin, celui de l'Hotel de Ville lui est demeuré, depuis que ce Receveur des Gabelles en 1357, l'eut vendue deux mille huit cens quatre-vingt livres parisis forte monnoie, au Prevôt des Marchands, qui étoit Étienne Marcel, & aux Echevins: outre que le Regent, à leur priere, la déchargea tant de l'argent que Jean d'Auxerre pouvoit devoir au Domaine, que des dettes & des hypotheques d'Humbert Dauphin, à qui elle avoit appartenu. De plus, il leur accorda la permission de la posseder à perperuité, sans jamais pouvoir être contraints d'en vider leurs mains pour quelque cause que ce pût être.

Pour ce qui est du bâtiment, c'étoit un petit logis qui consistoit en deux pignons, & qui tenoit à plusieurs maisons Bourgeoises; & cependant, ce sut la demeure du Prevôt de Paris, quand Charles V I eut supprimé la Dignité de Prevôt des Marchands, & des deux Prevôtés n'en eut sait qu'une : & depuis qu'il l'eut rétablie, non-seulement ce sut le séjour du Prévôt des Marchands, mais de ses parens encore. Et de sait, en 1384, Juvenal des Ursins

y demeuroit avec ses freres.

En 1552, dans une Assemblée de Ville, entre autres choses, il sut arrêté qu'on seroit saire un lit de camp de damas noir, pour mettre dans la Chambre du Prevôt des Marchands, à l'Hotel de Ville. Et durant les troubles de Paris. à l'occasion du Cardinal Mazarin, le President le Feron Prevôt des Marchands s'y logea, afin de remedier plus promtement aux affaires qui survenoient à tout moment.

Je ne m'amulerai point à faire un long recit de tous ses appartemens. Il suffira de savoir qu'il y avoit deux cours, un poulailler, des cuisines hautes, basses, grandes & petites; des étuves accompagnées de chaudieres.& de baignoires; une chambre de parade, une autre d'Audiance, appellée le Praidoyer; une Chapelle lambrissée, une sale couverte d'ardoise, longue de cinq toises & large de trois, sans plusieurs autres commodités.

En 1434, il y avoit encore un grand grenier pour l'Artillerie. Mahiet ou Mathieu Biterne peignit la chambre qui tenoit au Bureau & l'embellit à la façon du tems, de fleurs de lis & de rosiers entre-mêlés & rehaussés des

Armes de France & de la Ville.

En 1532 & 1533, le Prevôt & les Echevins acheterent les maisons Bourgeoises qui tenoient à l'Hotel de Ville, afin de l'aggrandir & de la rebâtir. Dominique Bocador, dit de Cortone, qui en fit le dessin, & condustit l'édifice, avoit deux cens cinquante livres de gages. Asselin Maître des œuvres de la Ville & commis à la sur-intendance de la charpenterie, en avoit soixante & quinze, & Chambiche Tailleur de pierres, Maçon & Conducteur des ouvriers vingt-cinq sols par jour; de dire combien coûtoit la pierre, le plâtre & les autres materiaux, ce ne seroit jamais fait. Je remarquerai seulement que le premier & second étage du grand corps de logis ne parurent que vers l'année 1549; que l'ordonnance alors ayant semblé gothique, on reforma le dessin; que ce bâtiment depuis ne sut achevé que sur les devis & élevations qu'on sit voir à Henri II, à Saint Germain en Laie. Pour ceux qui auront la cutiofité de savoir à combien de reprises ce grand édifice arriva au point où il est, ils n'ont qu'à lire les inscriptions que le Prevôt des harchands & Eschevins ont eu grand soin de répandre aux endroits où ils ont fait travailler en leur tems.

Quant aux choies qui meritent dêtre regardées, les platfonds des Portiques de la cour, la délicatesse des ornemens qui y sont sculpés, les rosons des rampes de l'escalier fouillés & si finis, qu'ils semblent être suspendus en l'air, ouvrage du Thoulousin, sont des choses que les Curieux admirent, auffi-bien que les têtes de Meduse du portail qui sont peur, tant elles sont hidenses & bien executées; au reste, la dernière entreprise de Perlan, le meilleur Fondeur de notre tems. Enfin la figure Equestre de Biard le pere, & les Tableaux de Porbus.

A l'égard de ces Tableaux, les uns sont posés dans les cheminées qui terminent les deux bouts de la grande sale; cet excellent l'eintre y a representé Louis XIII, recevant les sermens du Prevot & des Echevins en presence de Marie de Medicis sa mere, du Chancelier & de quelques Grands du Royaume. Au reste tout y est animé vivant; les têtes en sont peintes avec une facilité incroyable, ou plutôt inimitable. Il y en a où l'Imprimerie de la toile sert de teinte; les poils y sont si bien touchés & si bien distingués qu'on les pourroit compter.

Outre ces beaux Tableaux, la même sale est encore enduite de quantité d'autres Portraits peints en concurrence par les plus célebres Peintres de notre tems, & qui pouttant, auprès des deux de Porbus, ne paroissent que des peintures de Village, ou du Pont Notre-Dame.

Touchant la figure Equestre, c'est un chef d'œuvre de Biard, l'un des meilleurs Sculpteurs que nous ayons eu; & on dit que c'est une copie de celle de Marc-Aurele, à qui Biard a donné un peu plus d'esprit que n'en a l'original, afin de la déguiser & la rendre moins reconnoissable : les jambes du cheval sont si seches, sa croupe si ronde, son encolure si bien arondie. son crin si bien mêlé & pourtant si bien peigné; d'ailleurs, sa tête est d'une beauté incomparable & son attitude d'une fierté qu'on ne sauroit exprimer. Henri IV qui le monte est si bien assis, son visage si ressemblant & si plein de vie, son action remplie de tant de douceur & de majesté, que c'est peut-être le seul excellent Portrait qui nous reste de ce grand Prince.

Tome IL.

## 484 HISTOIKE ÉT ÁNTIQUITES

Que si les deux figures qu'on voit derriere semblent malfaites, & les jambes de devant du Cheval déplaisent, il s'en faut prendre aux Incendiaires de l'Hotel de Ville, qui voulant sacrisser à leur rage une troupe de bons François qui s'y étoient assemblés en 1651, mirent le seu à la porte, & à cette belle figure qui la termine, & ont été cause que Biard le sils, ayant voulu restaurer l'ouvrage de son pere, l'a gâté.

# ARREAR RAKER KAKER KAKER KAKER KAKER KAKER KA

#### ASSEMBLE'ES.

E toutes les Assemblées remarquables qui ont été saites à Paris, la premiere sur sous Jules Cesar, lorsqu'il y transsera les Etats Generaux des Gaules, à cause que les Députés de Sens, de Chartres & de Treves ne s'y étoient pas trouvés, où il sur arrêté qu'à l'ordinaire, on lui sourniroit de Cavalerie.

La seconde, se tint pour la promotion de Julien à l'Empire, quand l'armée de Constance, aussi bien que les Parisiens, le contraignirent à prendre le Diadéme.

La troisième lorsque ce Prince en leur presence donna audiance à Leonas; & sit saire la lecture des Lettres que Constance leur écrivoit.

La derniere enfin sous Clovis, quand il voulut déclarer la guerre à Alaric Roi des Wisigots & qu'il assembla les Grands du Royaume: & après leur avoir remontré, que c'étoit une honte de soussirir qu'un Prince Arien possedat la meilleure partie de la Gaule, tous en même tems, les mains levées, lui protesterent, que pas un d'eux ne se feroit la barbe, qu'ils ne l'eussent fait changer de pays, & chercher terre ailleurs.

Mais venons aux Conciles tenus à Paris.

#### CONCILES.

N 352, il se tint un Concile à Paris contre les Ariens, où Saturnin sut excommunié. Nicolas le Febrre l'un des plus savans hommes de notre tems, fait mention d'un autre tenu vers ce tems-là, & imprimé avec les fragmens de saint Hilaire, où les Evêques de France envoyerent leur Confession de soi aux Evêques d'Orient.

Vers l'année 555, sous Pelage I, Childebert assembla les Evêques du Royaume à l'Hotel Episcopal, où Sapaudus Evêque d'Arles présida, & là Saphoracus Evêque de Paris, convaincu d'un crime dont l'Histoire se tast, sur condamné & relegué dans un Monastere.

Deux ansaprès, ils s'assemblerent encoré pour empêcher tant l'usurpation des biens d'Eglise que les mariages incestueux & autres désordres semblables.

En 575, ils tintent une autre Assemblée dans l'Eglise sainte Genevière, à l'occasion de Promotus, qui avoit été reçû Evêque à Châteaudun au ptéjudice de Papolus Evêque de Chartres.

En 577, ils se trouverent encore au même lieu, à la poursuite de Chilperic, où Pretextat Evêque de Rouen sut condamné, que le Roi envoya en exil, mais que Gontran rappella depuis.

J'ai passé que le même Gontran en 576, convoqua aussi à Paris tous les Prelats de son Royaume, afin de terminer les differends qu'i avoit avec Sigebett: mais que leurs pechés & ceux des François furent cause que ne profitant point de leurs avis, ils se firent la guerre plus que jamais.

Pendant la minorité de Clotaire II, Fredegonde sa mere assembla trois Evê-

ques & trois cens personnes d'honneur & de qualité, asin de lever par seur serment le soupçon qu'avoit Gontran que ce jeune Prince n'étoit pas le fils de Chilperic.

Pour revenir aux Conciles célebrés à Paris; en 614, il s'y en tint un; où affisterent soixante & dix-neus Evêques; ce qui n'étoit point encore arrivé dans pas un Concile de France, d'en voir tant pour une sois.

Peu de tems encore après, un autre sut convoqué, dont il ne reste que

quinze Canons, que le Pere Sirmond a tirés d'un Ms. déchiré.

Je ne parle point du Concile tenu à Clichi sous Clovis II, où l'Abbayie de Saint Denys sut affranchie de la subjection de l'Evêque, parce que cela s'est passé hors de Paris; joint que telle circonstance ne se trouve que dans Aymoin, qu'on prétend avoir été ajoutée par les Religieux de Saint Benoît.

Il est bien certain qu'en 767, il s'en tint un à Gentilli, qui peut être dèslors appartenoit à l'Evêque de Paris, & encore un autre à Paris en 824, toù dans tous les deux il sut agité, s'il faloit avoir des Images dans les Eglises; mais de plus dans le premier, si le Saint Esprit procedoit aussi bien du Fils que du Pere.

En 829, par ordre de Louis le Debonnaire, quatre Conciles furent célebrés, l'un à Maience, l'autre à Paris, le troisième à Lion, le dernier à Thoulouse, qui tous sont perdus, à la reserve du second, si ample au reste, qu'il contient trois Livres. Au commencement se voit une Lettre circulaire de l'Empereur à tous les Evêques. Là on prit à tâche de résormer la discipline Ecclesiastique.

En 846, par ordre de Charles le Chauve, on tint un autre Concile à Paris où il ne fit publier que dix-neuf Canons de celui de Meaux; tous les autres

furent rejettés en haine du Clergé.

A Paris encore en 847, Ebbon Archevêque de Reims, fut demis de sa Dignité par l'Eglise de France, & Hincmar sur consirmé Archevêque de Reims à sa place.

En 849, le Concile de Tours, appellé le Synode general de Paris, sut célebré à Paris contre Neomene Duc de Bretagne, se disant Roi de Bre-

tagne.

En 862, les Evêques du Royaume tintent un autre Concile à Paris, dont il est fait mention dans les Fragmens de saint Hilaire, mis au jour par Nicolas le Febrie, & rapportés depuis par le Pere Sirmond, tous deux d'une science consommée; mais que Jean de Launoi, qui ne leur cede en rien, doute avoir été tenu en cette Ville, ni même ailleurs, pour les raisons qu'il allegue dans son Livre des anciennes Eglises de Paris.

En 1050, par commandement d'Henri 1, il s'y en tint un, qui condamna l'heresie de Berenger, aussi-bien que le Livre de Jean Scot, d'où elle sembloit être tirée. Ensuite de quoi, il sur arrêté que l'Armée Françoise précedée du Clergé poursuivroit tousceux qui en seroient profession, jusqu'à ce

qu'elle les eut contraints de l'abjurer, ou qu'elle les eut punis.

En 1073, Giraldus Evêque d'Ostie, Legat du saint Siège, présida à un autre Concile assemblé à Paris, & rapporté dans les Tables de Vendôme.

Je ne sai qui a dit à du Beuil qu'en 1088, les Evéques de France ad Angleterre, de Flandre & de Lorraine, resolurent à Paris de porter la guerre dans la Terre-Sainte.

En 1092 ou 1093, l'Eglise de France assemblée, y excommunia les usurpateurs des biens de l'Abbayie saint Cornille de Compiegne.

En 1145, elle assista à la dispute de Hugues, Archevêque de Rouen, & de Gilbert Porée Evêque de Ravenne accusé d'heresse, & que deux ans après elle condamna en présence de Eugene III.

Et parce qu'en 1179, Alexandre III écrivit une Lettre à Guillaume Archeyêque de Sens, contre le Livre de Pierre Lombard, l'un de nos Evêques, Mathieu Paris & d'autres après lui, prétendent qu'alors il se tint à Paris un Concile.

En 1186 & 1188, les Prélats de France s'y rendirent, afin de déclarer la

guerre aux Infideles.

En 1196, Celestin III, envoya à Paris Melior & Censius tous deux Cardinaux, qui présiderent à une Assemblée générale des Evêques du Royaume, où sut examinée la répudiation de la Reine Ingeburge sille du Roi de Danemarc, & seconde semme de Philippe Auguste, aussi-bien que le mariage de ce Prince avec Agnès sille du Duc de Moravie.

A la sollicitation de Marianus Religieux de Prémontré, les Prélats de France se rendirent à Paris en 1201, pour y condamner l'Heresiarque

Ebraudus.

Par l'entremise de Pierre Cambellanus Evêque de Paris; l'Heresiarque Amauri sut déterré en 1209, ou 1210, & brûlé avec ses Sectateurs.

En 1212, Robert Cardinal & Legat en France, présida à un Concile, tenu encore à Paris, pour le rétablissement de la discipline Ecclesiastique & autres choses semblables.

En 1224, & 1225, les Evêques du Royaume y examinerent l'affaire des Albigeois. Contard Cardinal & Legat a latere, présida à la premiere Assemblée; & à la seconde, Romain & Pierre Cardinaux aussi tous deux.

En 1288, Raimond Comte de Toulouse excommunié, se reconcilia avec

l'Eglife le jour du Vendredi-Saint.

Jean Cholet Legat, présida à un autre Concile tenu à Paris en 1284. Girard & Benoît Legats, présiderent tout de même en 1290, à une Assemblée générale de France convoquée à Sainte Geneviève.

Entre plusieurs Conciles qui se tinrent à l'occasion des Templiers, il s'y

en tint un en 1309.

Philippe & Guillaume Archevêques de Sens, en 1314 & 1324, convoquerent deux Conciles Provinciaux sur le différent des Images.

En 1329, tous les Prélats du Royaume se trouverent à Paris, pour main-

tenir les Libertés & la Jurisdiction de l'Eglise.

En 1379, 1394, 1398, 1406, & 1408, ils s'assemblerent au Palais, afin de remedier au Schisme qui dura plus de cent ans.

En 1428 ou 1429, ils tinrent leur Assemblée aux Bernardins, tant pour la réformation de l'Office Divin, que des Ecclesiastiques, Religieux & autres.

Le Concile que Binius appelle le Concile de Sens, se commença à Paris en 1527, où l'heresse de Luther sut condamnée.

A un autre nommé encore le Concile de Sens par quelques uns, présida en 1612, le Cardinal du Perron, où sut examiné un certain Livre sait contre le Pape, qui traitoit de la puissance Ecclessastique & Politique.

Au dernier enfin tenu en 1640, présida Jean-François de Gondi, premier Archevêque de Paris, où l'on condamna le Livre qui avoit pour titre,

Optatul Gallus.

Si je n'ai point fait mention des Conciles tenus à Compiegne, à Senlis, Saint Denys, Etampes, Chelles, Melun, & autres Villes des environs, ç'a été pour ne point sortir de Paris: & si j'en suis sorti pour celui de Gentilli, c'est qu'outre qu'il a du rapport avec le Concile tenu à Paris quelques années ensuire, c'est que dès-lors peut-être, ce lieu là appartenoit à l'Evêque & qu'il y avoit une maison.

TOTAL DE

#### E T A T S.

V ENONS maintenant aux Etats & autres Assemblées de cette qualité.

Voici ce que j'en ai pû découvrir.

En 1057, Henri I convoqua à Paris tous les Prélats & les Grands du Royaume pour le Couronnement de Philippe son fils & son successeur.

En 1179, Louis VII, tint une pareille Assemblée dans la Matson Episcopale de Maurice de Sulli, où après avoir suit sa priere, selon la coutume, & s'étant retiré dans une chambre à part, il les sit tous venir les uns après les autres pour leur déclarer son dessein, qui étoit de faire sacrer son fils aîné.

Par l'avis des Grands & des Prélats encore, Philippe Auguste donna Marguerite de France sa sœur, veuve de Henri le Jeune, fils du Roi d'An-

gleterre, à Bela, ou Belet III, Roi de Hongrie.

Louis VIII, par le Conseil d'Honoré III, tint son Patlement à Paris en 1228, où se trouverent tous les Prélats & les Barons, & où le Pape envoya Contard Legat à interé, afin de suspendre pour quelque tems l'excommunication sulminée contre les Albigeois & recevoir dans le giron de l'E-

glise Raimond Comte de Toulouse, Chef de ces Heretiques.

Saint Louis y en tint un autre en 1260, à l'occasion de ce que lui avoit mandé Alexandre IV, que les Tartares s'étoient jettés dans la Terre-Sainte, avoient désait les Sarrasins, pris Antioche, Tripoli, avec beaucoup d'autres Places; & de plus menaçoient Acre & toute la Chrétienté: si bien qu'alors il sut arrêté de tâcher à siéchir Dieu par des prieres, de faire des Processions; punit les blasphémateurs, réprimer le luxe, autant pour la table que pour les habits; désendre les Tournois pour deux ans; & ensin, quant aux jeux de ne s'exercer qu'à l'Arc & à l'Arbalêtre.

En 1273, Philippe le Hardi convoqua à Paris presque tous les Prélats de France & les Barons, avec quantité de Princes & de Chevaliers d'Allemagne pour assister au Couronement & au Sacre de Marie de Brabant sa seconde semme, qui se sit à la Sainte Chapelle. En réjouissance toutes les boutiques surent fermées huit jours durant & les rues tapissées. Et parce que la céremonie avoit été faire par l'Archevêque de Reims, celui de Sens qui étoit alors Métropolitain de Paris s'en plaignit, prétendant que cet honneur lui appartenoit dans son Diocèse. A quoi le Roi sit réponse que la chose étoit passée dans sa Chapelle, qui ne dépendont point de Sens; mais seulement du saint Siege.

A propos de ceci, afin de n'y plus revenir, Blanche de Bourgogne Jeanne d'Evreux & Isabeau de Baviere femmes de Charles le Bel & de Charles VI, y ont encore été sacrées & couronées en 1323, 1328 & 1389. Renée de France fille de Louis XII, en 1528, y sur encore mariée à Hercules d'Est, fils

du Duc de Ferrare.

Enfin le Roi Jean en 1332, y convoqua les Rois de Boheme & de Navarre, les Ducs de Bourgogne, de Bretagne, de Lorraine, de Brabant & de Bourbon, avec quantité d'autres Seigneurs & Prélats; & là, leur ayant déclaré son dessein, qui étoit d'aller contre les Infideles, & pendant son absence, de laisser Jean son fils aîné, âgé pour lors de quatorze ans, pour Regent du Royaume; qu'il entendoit, venant faute de lui, qu'aussi-tôt ils le couronassent; & là dessus les pria de jurer sur les saintes Reliques du lieu, qu'ils n'y manqueroient pas. A quoi ils obéirent élevant tous en même tems les bras vers les saintes Châsses, & non contens de cela, chacun en particulier lui en vint saire le serment entre ses mains.

Mais pour reprendre l'ordre Chronologique que nous avons quitté, en 1301, Philippe le Bel assembla les Etats contre Boniface VIII, qui l'avoit excommunié & donné la France à l'Empereur Albert.

En 1309, les Commissaires nommés pour saire le procès aux Templiers. citerent tout l'Ordre dans la Sale de l'Evêché, dont cinquante quarre furant condamnés au feu.

En 1319, Philippe le Long commanda qu'on cut à fermer tous les soirs le Cloître saint Benoît, comme servant de rendés-vous aux voleurs & autres gens perdus; qui de nuit batoient, voloient, tuoient les passans, & même ceux qui alloient à Matines.

Pendant la prison du Roi Jean, les Etats furent assemblés au Palais, & rompus par Charles Regent du Royaume; mais depuis rétablis aux Cor-

Du tems que le Palais servoit aux Fêtes de nos Rois, tantôt le Parlement se tenoit aux Grands Augustins & à l'Archevêché, tantôt aux Filles Penitentes de Saint Eloi.

Chacun sait où se tient la Chambre de la generale Résormation, où se rendent les divers Colleges des Secretaires du Roi, & les six Corps des Marchands.

L'Université quelquesois s'est assemblée aux Bernardins, souvent à saint Julien - le - Pauvre; mais d'ordinaire, c'est aux Mathurins qu'elle s'assemble.

Le Roi Jean, à son retout d'Angleterre, tint une Assemblée à l'Hotel de Sens, touchant sa rançon, qui se montoit à trois millions d'écus; & là il fut resolu qu'on feroit des pieces de la valeur d'un demi Noble d'Angleterre chacune.

En 1410, l'Université tint une Assemblée générale aux Bernardins pour empêcher que les Ambassadeurs de Jean XXIII, n'obtinssent du Roi les procurations & les dépouilles des Heretiques après leur mort, qu'ils lui venoient demander au nom de leur Maître. Là d'abord elle fit faire la lecture de l'Ordonnance du Conseil de France saite en 1406, qui portoir, qu'à l'avenir, l'Eglise Gallicane seroit franche des secours, des decimes, des procurations & autres impositions semblables, introduites par l'Eglise Romaine. Après quoi il fut arrêté que tout ceci seroit observé ponctuellement; & au cas qu'on la voulût contraindre par censures Ecclesiastiques à payer quelquesuns de ces subsides, elle en appelleroit au Concile général; que ceux qui les voudroient exiger feroient mis en prison; qu'alors elle supplieroit le Procureur Général de se joindre à elle; que neanmoins si le Pape se trouvoit pressé, & qu'il est besoin d'argent, on assembleroit l'Eglise de France, afin de l'assister charitablement dans son besoin. Ensuite elle envoya-des Députés tant au Roi qu'au Parlement, pour remontrer les inconveniens qui arriveroient si l'Ordonnance de 1406, venoit à être violée.

Entre plusieurs Assemblées qui furent faites en 1413, les unes furent tenues à saint Germain de l'Auxerrois, à sainte Opportune, à la Porte Baudets & au Cimetiere saint Jean, par ceux qui vouloient la paix: les autres, par l'Université & les gens de bien à l'Hotel de Ville & à l'Hotel Royal de saint Pol, pour tirer de prison les Ducs de Bat & de Baviere & autres grands Seigneurs & Dames qualifiées que le Duc de Bourgogne à la tête de la populace avoit arraché d'entre les bras de la Reine & du Dauphin de France.

En 1465, que Paris étoit bloqué par le Duc de Berri, le Comte de Charolois & autres, leurs Députés & ceux de Louis XI traitoient de la paix à la Grange aux Merciers, appellée maintenant Berci, sous un pavillon dressé exprès.

En 1529, François I assembla la Noblesse à l'Hotel de Bourbon, qui depuis peu a été achevé de ruiner pour aggrandir le Louvre; & là, après les avoir prié de lui fournir de l'argent pour l'accomplissement de la paix,

entre

entre lui & la Maison d'Autriche, il les détrompa du bruit faux qui cour soit, que son dessein étoit de mettre les Nobles à la Taille.

En 1557, Henri II convoqua les Etats & la Noblesse du Royaume au Pa-

lais, dans la Sale faint Louis.

En 1560, François II ayant transferé les Etats de Meaux à Orleans, leur fit savoir que ceux de la Prevôté & Vicomté de Paris étoient à l'Evêché dans la grande Sale.

En 1563, Charles IX assembla la Noblesse dans la Sale du Louvre, la

harangue qu'il fit fut imprimée à Lion par Benoît Rigaud.

Pour la députation aux Etats de Blois, le Prevôt de Paris en 1576, convoqua dans la même Sale une Assemblée, composée seulement des Habitans de la Prévôté & Vicomté de Paris. Que si le Prevôt des Marchands, les Echevins & les Bourgeois, tant de la Ville que du Fauxbourg, ne s'y trouverent pas, c'est que par ordre de Henri III, ayant fait un corps à part, le Prevôt des Marchands & les Echevins envoyérent alors à l'Eveché quelques-uns d'entre eux avec deux Bourgeois

Cette année-la même, le Premier Président assembla dans la Sale de saint Louis les Avocats & les Procureurs de la Cour, pour un prêt de cent mille francs que le Roi leur demandoir. Tous à la verité firent quelques offres chacun; mais Potier Secretaire des Finances, & d'autres qui avoient ordre de faire la taxe, ne le contenterent pas de si peu, ils eurent beau murmu-

rer, il fallut en passer par-là. En 1580, M. de Thou Premier President, Vielle, Anjorrant, de Longueil, & Chartier, tous Conseillers au Parlement, unrent Assemblée dans la grande Salle de l'Evêché, pour travailler à la réformation de la Coutume de Paris, sur l'ancienne redigée en 1510, par M. Thibaut Baillet, President, & Roger Barme, Conseillet au Parlement, aussi en presence des Etars. Durant le siège de Paris, Henri IV, eut une conserence en 1596, à saint

Antoine des Champs avec le Cardinal de Gondi, & l'Archevêque; mais qui

n'aboutit à rien.

Louis XIII en 1614, le treizième Octobre fit savoir aux Députés des Etats généraux, qu'il entendoit en faire l'ouverture le vingt, dans la grande Sale de l'Hotel de Bourbon: & cependant qu'il vouloit que tous se trouvassent dans la Sale des Augustins pour conferer ensemble, qu'ensure le Clergé y tiendroit aussi ses Assemblées.

Quant aux autres, que la Noblesse iroit aux Cordeliers, & le tiers Etat à l'Hotel de Ville; après quoi, lorsque leurs remontrances & leurs cahiers auroient été dressés, ils conviendroient aux Augustins de celui qui porteroit

la parole.

Le vingt - trois neanmoins à leur priere, le Roi consentit qu'ils s'assemblassent tous aux Augustins, puisqu'il y avoit asses de Sales, afin de pouvoit s'entrecommuniquer plus aisément.

En 1626, l'Assemblée des Notables convoquée par le Roi à Paris, se tint au Palais des Tuilleries.

#### ASSEMBLE'ES DU CLERGE'.

USQU'EN 1605; les Assemblées du Clergé se sont faites en différens endroits; tantôt à l'Archevêché & à saint Germain des Prés : rintot à tel Monastere & tantôt à un autre; mais depuis 1605 qu'elles cem sencezent à se tenir aux Grands Augustins, peut-être n'ont-elles point changé de lieu

Ces Assemblées-là au reste, s'y font tous les cinq ans dans une grande Sale qui tient à la rue des Augustins, autrement dite, des Charités saint Denis; mais parce qu'elles durent long-tems, ce qui embarasse les Religieux

Tome 11. 001



ceux-ci de leur côté, afin de profiter de l'occasion, asses souvent en pleine Assemblée présentent quelque Requête, où ils donnent à entendre leurs necessités. Si bien que par ce moyen, ils en tirent d'asses bonnes sommes,

parfois trois mille livres, & parfois quatre.

Or comme il survient des affaires, & que pour lots les Députés sont obligés de s'assembler extraordinairement, ces affaires-là d'ordinaire se traitent dans une autre Sale que le Clergé loue cent écus, & où sont enfermés ses Regîtres & ses Archives. Cette Sale est dans la cour, dont elle oc-

cupe tout le fond.

Le Parlement s'y tenoit en 1610, lorsque le Palais se trouvoit embarassé par les magnificences qui s'y devoient saire après le Couronnement de Marie de Medicis, & ce sur là que Louis XIII, tint son Lit de Justice, incontinent après la mort de Henri le Grand, & que la Reine sa mere se sit déclarer Regente du Royaume.

## 

#### ACADEMIES.

E ne saurois dire si lè nom d'Academie est ancien en notre Langue; mais je sai qu'on s'en est servi si souvent, d'je découvre tant de sortes d'Academies à Paris, que je suis bien empêché par où commencer. Et de sait, nous avons eu des Academies pour la propagation de la Foi, pour apprendre l'Art Militaire, pour le rétablissement de la Musique dont les anciens Grecs & Romains se servoient; en un mot, pour mille autres choses qui ne devroient point usurper ce nom-là; car ensin, il y en a où les jeunes Peintres & Sculpteurs viennent apprendre à dessiner; d'autres où on enseigne à monter à Cheval, à faire des armes & à danser. Nous en avons même encore, sans celles qu'on a eues, où des semmes président, & où elles admettent plus de personnes de leur sex que du nôtre, quoiqu'on y parlât de toutes sortes de choses.

Enfin ce mot est devenu si général & la signification si fort étendue, qu'il n'y a presque point eu d'Assemblée qui ne l'ait pris ; de maniere que ce beau nom, qu'une Compagnie des plus excellens Philosophes de la Grece a immortalité, s'est vû prostitué & souillé à ce point, que même il a été donné aux lieux où l'on joue aux Cartes & aux Dés ; Kéduits infames, désendus par nos Rois de tout tems, & par quantités d'Arrêts ; de plus, décriés par le vilain nom de Brelands, aussi-bien que ceux qui les fréquentent,

qu'on appelle Brelanaiers,

Du tems de François I, de Henri III, & de la Reine Marguerite, ce nom d'Academie sut donné à un petit nombre choisi de beaux Esprits, & d'autres suivant la Cour qui les entretenoient durant le repas, de choses non moins curieuses que savantes mais sans doute, un si beau nom na point été renouvellé plus heureusement, ni employé plus à propos que de nos

jours, à l'occasion de l'Academie Françoise.

La plus ancienne que j'ai pû découvrir, est celle de Ronsard, qu'il vit neanmoins mourir avant lui; mais comme il la tenoit rarement, & qu'on s'assembloit plus souvent chés Baïf, l'un des plus sayans hommes qu'il y eut alors, bien des gens croient que celui ci en sur l'instituteur. Sa maison au reste étoit sur les fossés de la Ville, entre la Porte saint Victor & celle de saint Marceau, qu'il avoit enduite d'Inscriptions & d'Epigrammes Grecques; & que depuis, on a vendue aux Religieuses Angloises & démolie entiererement pour en faire un Monastere.

Là donc chés Baif, Ronsard, Dorat, du Bellai, Jodelle, Tyard & Belleau s'assembloient au commencement; & comme c'étoit les sept meilleurs

Poëtes de ce tems-là, le nom de Pléiade fut donné à leur Académie, àcause de leur nombre, qui est celui d'un signe de l'Eré, composé de sept étoiles; mais qui déja avoit été donné à sept autres Poëtes Grecs anciens; savoir, Theocrite, Aratus, Nicandre, Apollonius, Philicus, le jeune, Homere & Lycophron.

Dans leur assemblée au reste, outre que chacun apportoit quelque ouvrage qu'il lisoit, afin qu'on lui en donnât son avis; il s'y traitoit encore de Philosophie, de Rhétorique, de Poelie & de toute autre matiere, quand cela le rencontroit; que si la dispute finie, il restoit quelque disficulté, à la premiere conference, la question étoit agitée tout de nouveau, & on ne la quittoit point, que tous les doutes ne fussent éclaircis. Charles IX, prit tant de goût à ces exercices d'esprit, qu'il n'y vint pas pour une fois, & même dans les commencemens honora souvent cette assemblée de sa presence, & enfin en voulut être le Chef & le Protecteur. De deux maifons où logea Ronfard, l'une au Fauxbourg près de Baff, & ruinée: l'autre vis à - vis, dans la Ville au College de Boncourt, qu'il appelloit le Parnasse de Paris, & dont il reste dans le jardin une sale isolée, fort claire, & toute peinte de grotesques, on ne sait point dans laquelle il tenoit l'Academie; la sale semble si propre à ces sortes de rendés-vous, qu'on croit qu'elle y a servi, & que Ronsard pour aller chés Baif, ayant obtenu permission du Roi de faire une porte dans les murs de la Ville, dont on voit encore des marques, par-là ils s'entrevisitoient, & se rendoient à l'Assemblée, soit qu'elle se tint à Boncourt, ou sur les sosses.

Quantau logis de Baïf sans la renommée, à peine resteroit-il le moindre souvenir de son Academie. En voici l'établissement & les Statuts tels que je les ai trouvés

dans les Regîtres du Parlement, & parmi les Titres de l'Université.

En 1370, Jean-Antoine de Baif & Joachim Thibaut de Courville, remontrerent à Charles IX, que depuis trois ans ils avoient travaillé unanimement avec bien de l'étude & de la peine à l'avancement de la Langue Françoise, & à rétablir tant la Poësse que la mesure & les regles de la Musique des anciens Grecs & des anciens Romains, pendant que les beaux Arts & les honnêtes disciplines florissoient parmi ces deux Nations; que pour remettre en usage la Musique selon sa perfection, ou representer le sens de la lettre ou des paroles, avec des voix, des sons & des accords, ils avoient renouvellé l'usage des Vers mesurés ou composés des dactyles, spondés, l'ambes, anapestes, à la façon de l'antique Grecque & de l'antique Rome, pour faire voir que la Langue Françoise n'est pas moins capable de la quantité que la Latine & la Grecque; qu'ils en avoient ajusté le chant mesuré à l'art & à la mesure des Vers; ou les avoient mis en Musique mesurée selon les regles à peu près des Maîtres de Musique du bon tems; que pour les mettre en lumiere & en faire part au Public, il n'y avoit point de meilleur moyen que d'ériger une Academie composée de Maîtres de Musique, de Chantres & de Joueurs d'instrumens : & pour lors admettant des Auditeurs qui fourniroient quelque chose pour l'entretien des Musiciens, ce seroit comme une pepiniere d'excellens Poëtes & Musiciens dont Sa Majesté entendroit les Concerts avec plaisir, & liroit les Poèties avec admiration.

Sur ces remontrances, non-seulement le Roi consentit à l'établissement de l'Academie, mais en prit encore la protection & pour user des termes de ses Lettres Patentes, il en accepta liberalement le surnom de Protecteur & de premier Auditeur. De plus, il accorda tant à Bait & à Courville qu'à quatre autres Maîtres Musiciens les mêmes privileges dont jouissoient ses Domestiques, avec désenses à qui que cessit, de débaucher les ensans qu'on y auroit instruit; & ensin voulut que ceux qui la composeroient, au nombre desquels étoient compris les Auditeurs, observassent les Statuts depointen point.

Cette Academie étoit gouvernée par Baïf & Courville qui prenoient tous deux la qualité d'Entrepreneurs; mais si absolus, qu'aucun Auditeur n'étoit admis, qu'il n'eût leux agrément; & pour cela il y avoit un Medaillon où Tome II.

- Jacob

étoit la devise de la Compagnie, & qui leur servoit de marque, afin d'entrer les jours d'assemblée sans pouvoir le prêter à d'autres, à moins que d'en avoir la permission des Compositeurs; joint que venant à mourir, leurs heritiers étoient obligés de le raporter, à peine de cent livres d'amende, que s'ils avoient querelle entre eux, il ne pourroient s'entredemander rien à cent pas du lieu où s'assembloit la Compagnie. A l'égard des Auditeurs, ils étoient dans un endroit separé par une barrière qu'ils ne passoient point; ils se cottisoient d'eux-mêmes à telle somme qu'il leur plaisoit pour l'entretien de l'Academie, & qu'ils avançoient par demi année; que si après un, ou deux Concerts, ils avoient regret à leur argent, il leur étoit aussi-tôt rendu, pourvû qu'ils n'eussent transgressé aucune des Loix, & pour lors on essaçoit leur nom du Livre de l'Academie. Pendant qu'on chantoir, il leur étoit désendu de parter, de s'accoster & de faire aucun bruit, & tout de même, de fraper à la porte pour entrer quand on commençoir un air; mais il falloit attendre qu'il sur sini.

Pour ce qui est des Chantres & des Joueurs d'instrumens, il leur étoit enjoint de croire les Maîtres & de leur obéir en ce qui regardoit la Musique. Tous les Dimanches ils devoient venir chanter à deux heures, & les autres jours à certaine heure concerter ensemble les airs que les Maîtres leur avoient donné à étudier en particulier. Ils faisoient serment de ne donner aucune copie de ce qui se chantoit à l'Academie sans la permission de toute l'Assemblée. Il ne leur étoit pas permis de surc entrer personne, non plus que d'emporter tien secretement, ni autrement aucun des Livres de Musique, & des Lettres de la Compagnie; outre cela, ils ne pouvoient se retirer qu'avec la permission des Maîtres, ou apres les en avoir averti deux mois auparavant, ou seulement à la fin du tems qu'ils auroient promis de demeuter. S'ils devenoient malades, on en avoit très grand soin & ils étoient secourus jusqu'à ce qu'ils se portassent bien. Si on n'étoit pas content d'eux, l'Academie pouvoit leur donner congé, en leur payant leurs gages à proportion du tems qu'ils avoient servi. Enfin, quiconque venoit à violer quelques-uns de ces Statuts, il étoit exclus de l'Academie, & n'y pouvoit rentrer que du consentement de tous les Academiciens, & après avoir téparé sa faute. Et quant aux Auditeurs, ce qu'ils avoient avancé pour l'entretien de la Musique, étoit perdu pour eux.

Quelques jours après Baif & Thibaut porterent ces Statuts & les Lettres du Roi au Parlement, pour les faire enregitrer; mais parce que certains Confeillers alleguoient que cette Academie pouvoit amolir, effeminer, corrompre & pervertir la jeunesse (ce sont leurs termes), là dessus ils supplierent la Cour par une Requête de députer douze Conseillers avec ceux qui portoient un si étrange jugement d'une entreprise aussi louable que la leur, pour assister à leur Concerts, qui se tenoient chés Baif. Non contens de cela, ils furent encore prier le Premier Président, un des Avocats Generaux avec le Procureur Géneral & un des plus anciens Confeillers, d'accepter le titre de Réformateurs de leur Assemblée, afin de prendre garde qu'il ne s'y fit rien contre les Loix du Royaume; ni contre les bonnes mœurs. On ne sait si le Parlement enterina leur Requête ; je trouve seulement qu'en 1570, c'est-dire, la même année, il sut ordonné que le tout seroit communiqué au Recteur de l'Université, & quoique je n'aie point vû l'Arrêt de leur verification, il ne faut point douter qu'elles n'aient été enregitrées; car non seulement Charles IX & Henri III, l'auroient érigée en Academie Royale & logée dans le Louvre, s'il avoit vêcu davantage. De plus, il est constant que Charles neuf se plaisoit à faire des Vers, & en faisoir sur le champ. Quand il pleuvoit & qu'il ne savoit que faire, il envoyoit chercher Ronsard, Baif & Dorat, pour passer le tems avec eux.

Le consentement des Gens du Roi est du quatre Décembre 1570, dans les Regitres du Parlement.

Le Président de Thou aussi bien que Brantôme, rapportent qu'il leur faisoit du bien, mais peu; & sont dire à ce Prince, que les Poètes ressembloient aux chevaux qu'il sant noutir & non pas souler, ni engrassser, car après ils ne valent rien.

Henri III n'aima pas moins la Poétie que les Poètes & l'Academie. A la follicitation de Pybrac, il voulut en établir une de personnes doêtes dans le Louvre Ronsard, du Peron, Doren Maître des Requêtes, Baif, des Portes, Tyard Evéque de Châlons & autres personnes de grand merite, devoient être les Academiciens Sur le point de l'entreprendre, Ronsard prononça devant lui un discours qui fut écouté avec grand applaudissement tous les autres en devoient faire autant, chacun à leur tour. Tout ceci donna une si grande attente, qu'on ne douta point que par ce moyen on ne pût en peu de tems apprendre les belles Lettres & devenir savant. Un jour au reste que le Roi étoit venu à l'Academie de Baif. Jaques Manduit Gressier des Requêtes, bon Poète neanmoins, mais plus grand à usscien encore, & même si grand, qu'il s'est acquis le nom de pere de la Musique, s'avisa de faire chanter à la fin, des Vers qu'il avoit mis en chant & en partie. Ce que Henri III trouva si agréable & si à propos qu'il lui commanda de continuer & voulut qu'à l'avenir l'assemblée se terminât toujours de même.

Depuis il ne se sit plus de Balets ni de Mascarades, que sous la conduite de Bais & de Mauduit. Aussi leurs Recits & leurs Chœurs étoient ce qui s'y trouvoit toujouts de plus divertissant, tant ils savoient bien accorder la mesure de leurs Vers, & de leur Musique avec les pas & les mouvemens des Danseurs ce qui ravissoit à cause de la nouveauté : & jusques-là même, qu'un Auteur qui vivoit alors dit qu'on commença à ne plus douter des essets adminables de la Poèsie & de la Musique ancienne, à l'egard des passions; tantot excirint la colere, comme elles saisoient, & tantôt l'appaisant. Bien plus, il y en eut qui s'imaginoient que c'étoit avec une semblable Musique qi Orphée avoit charmé les bêtes & Amphion les hommes; & qu'ensin, la Poesie rimée en quelque chant qu'on la pût mettre, étoit incapable d'arriver à ce haut point. À cela on ajoute que sans les troubles qui survinrent Maidant & Bais auroient fait representer une piece de Theatre en Vets messaits, à la fiçon des Grecs.

Après la mort de Baif arrivée en 1589, le dix-neuf Septembre, Mauduit transporta l'Academie à la rue des Juiss, où il demeuroit. Avant lui la Musique étoit une Devote qui ne connoissoit que les Eglises & où les voix répondoient aux Orgues. Ce Greffier qui connoissoit ses grands talens , la voulat urer de-là, & fut le premier qui lui fit voir le monde Ce n'est pas que des particuliers quelquefois ne s'aflemblaflent auparavant pour chanter des Chansons, & où les flutes étoient bien venues, & encore mieux les luts & les pandores, que nous appellons mandoles par corruption, à l'imitation des Italiens, qui donnent à cette sorte d'instrument, le nom de Mandola, quoiqu'autrefois chés eux il ne fût connu que fous celui de Pand ra & Panaura. Et de fait les Espagnols quand ils en parlent, usent du mot de Bandurria, les Allemands de celui de Pandor, les Anglois de Bandor, & tous tirés de Harlie et, ou Harlipet, mots originaux & empruntés des Grecs. Dans les Concetts de Mauduit n'entroient pas seulement ces instrumens; mais encore des épinettes & des violles qu'il mit en vogue ; car comme il vint à reconnoître qu'elles imitoient la voix, il les trouva très - necessaires pour rempir & soutenir la Musique; on y chantoit toutes sortes de choses en Dialogue & en Chœurs, tantôt par récits de voix, tantôt par repetitions des instrumens & des voix ensemble. D'ordinaire il y avoit jusqu'à soixante ou quatre-vingt personnes, souvent jusqu'à cent vingt. Si cet excellent homme au reste tira la Musique de l'Eglise, ce ne sut point pour la rendre tout à fait mondaine, ni lui faire perdre sa devotion; car il l'y ramena bientôt après. Premierement au petit faint Antoine de son voisinage où il la fit admirer par ses grands Concerts des Tenebres, & depuis à Notre-Dame



par ceux de sainte Cecile, où tout Paris & toute la Cour accouroit en soule. Aussi le reconnoît on pour l'inventeur des Tenebres, & des O., qu'on appelloit alors les O de Mauduit On sait que ce sur aux Tenebres du petit saint Antoine, qu'en 1599 la Duchesse de Beausort Mauresse de Henri IV, se sentit attaquée de la maladie dont elle mourut.

#### AUTRE PROJET D'ACADEMIE PAR MAUDUIT.

AUDUIT depuis sit le projet d'une autre Academie, qu'il appelloit la Confrerie, Societé & Academie Royale de sainte Cecile, Vierge & Martyre. Mais comme les Lettres Patentes n'en surent pas scellées, je me contenterai de rapporter les choses principales qu'elles contenterai de rapporter les choses principales qu'elles contenterais qu'elles contenterais de rapporter les choses principales qu'elles qu'elles

noient, le reste se peut voir dans mes preuves.

Louis X I I I donc, en devoir être le Fondateur; le Grand Maître de sa Chapelle en auroit eu l'Intendance; les tritres & les Musiciens, tant de la Chapelle, que de la Chambre en devoient de De plus, il y auroit eu un Abbé, un Gouverneur, trente Chapelains, quante Chantres & Joueurs d'instrumens, trois Professeurs, deux Impringurs, un Scribe, un Notteur, un Organiste, un Maître Faiseur d'instrumens, & des Bedeaux.

L'Abbé devoit avoir la conduite des Ecclesiastiques de l'Academie.

Le Gouverneur, celle des Seculiers.

L'un des Protesseurs auroit enseigné la Musique Theorique & Mathematique aux Academiciens; les deux autres, la Musique en rimes & en Vers. Des deux Imprimeurs, l'un devoit être fourni de toutes sortes de Livres,

pour le service de l'Academie, & des Academiciens.

Tous auroient joui des Privileges accordés aux Commensaux de la Maison

L'Abbé, le Gouverneur, l'Intendant, les Maîtres de la Chambre & de la Chapelle, les Professeurs & les Confreres les plus intelligens, devoient être les juges des Poesses & des compositions de Musique qu'on y presenteroit, & saire quelque present honorable aux dépens de la Compagnie à quatre de ceux qui auroient le mieux réussi en Vers Latins & François, &

aux six Musiciens qui auroient composé de meilleures pieces.

Leur Eglise ensin auroit été bâtie dans l'Îsse Notre-Dame, & dédiée à sainte Cecile, qui devoit servir de Paroisse aux Habitans de l'Îsse, y compris les deux ponts qui y tiennent; & le Curé choisse entre les Ecclesiastiques de la Confrerie. Marie, Lugles, Poulletier & le Regratier proprietaires alors du sonds de ce quartier-là, où il n'y avoit point encore de maisons, en devoient être les Presentateurs, à cause qu'ils saisoient don de la place où se devoit bâtir l'Eglise, & la maison destinée aux assemblées Academiques. Mais en 1627, tous ces beaux projets moururent avec Mauduit, qui suit enterré à saint Gervais, dans la Chapelle de saint Eutrope, où se voit son Epitaphe à main droite. Ses Musiciens choissent les Minimes pour lui faire une Pompe sunébre. La Messe des Morts qu'ils y chanterent, étoit de sa composition, & la même qui avoit été chantée aux Funerailles de Henri IV, de Ronsard & de Bass.

Je n'ai pas voulu dire qu'en 1575, les Musiciens sirent enregîtrer au Parlement des Lettres du Roi du mois de Mai pour établir aux Grands Augustins la Confrerie sainte Cecile, à cause qu'il auroit sallu me charger de trop de choses; joint que je ne sai comment accorder une autre Confrerie érigée en 1656, dans la même Eglise par l'Archevêque de Paris, sous l'invocation de sainte Cecile, à la Requête des sous Maîtres, Chantres & Officiers de la Chapelle & de la Chambre du Roi; outre que quand je le pourrois saire, & rapporter les particularités de ces deux Consteries, j'apprehenderois que cela ne m'engageât insensiblement dans l'Histoire des Confreres. Mais bien loin d'en vouloir venir là , je laissèrai même la grande Confrerie, qui a donné lieu à toutes les autres, & en est encore la mere.

En passant neanmoins, je dirai qu'elle est si ancienne, qu'on ne sait quand elle a commencé, ni comment; on l'a tenue quelque tems à saint Etienne des Grès; depuis, dans la basse Eglise de sainte Geneviève; après, à saint Jaques du haut-Pas; ensuite dans la Chapelle du College de Cluni; & ensin à l'Eglise de la Madeleine. Au reste, la plupart des Rois de la dernière Race en ont voulu être. La Reine Blanche de Castille mère de saint Louis en a aussi été, & même c'est elle qui en a donné l'entrée aux autres perfonnes de son sexe.

Or comme je me suis débarassé des Confreries, par la même raison je ne m'amuserai point à saire mention des autres Compagnies d'hommes instituées pour rétablir les pauvres samilles honteuses des Paroisses, & pour retirer du vice les pauvres silles débauchées, qui songem serieusement à changer de vie, ni encore de toutes ces autres Compagnies des Dames de la Charité, établies presque dans toutes les Paroisses, pour l'assistance corporelle & spirituelle des pauvres malades honteux.

Je ne dirai rien non plus des Missions & des Seminaires, non-seulement pour instruire les Prétres, & les faire vivre en commun; mais encore pour cathechiser les ignorans, convertir les Heretiques & les Païens; & ensin, pour operer mille autres bonnes œuvres. Revenons donc à nos Academies

dont nous nous sommes si fort écartés.

#### ACADEMIES DES DAMES SAVANTES.

E ne toucherai qu'en passant l'Academie de la savante Mademoiselle de Gournai, sille adoptive de Montagne, qu'elle établit au commencement du siècle passé, à l'imitation de celle de Ronsard, où se rendirenten soule quantité de personnes doctes.

Depuis, & presque au même tems, un petit nombre d'Esprits polis & choisis, commença à s'assembler chés Madame des Loges, si celebre dans les Lettres de Balzac & de Voiture; mais non moins recommandable par sa noblesse, par la délicatesse de son esprit? & pour avoir penetré si avant dans les belles Lettres.

A leur exemple, la Vicomtesse d'Auchi sit aussi une Academie qui se tenoit chés elle tous les Mercredis; mais qui loin d'être aussi bien reçûe que les deux autres, attira la raillerie de Balzac dans une Lettre à Chapelle, où il l'appelle un Senat seminin, une pedanterie de l'autre sexe, une maladie de la Republique, à laquelle il est besoin de remedier, sinissant par ces paroles: O sage Artenice! que votre modestie & votre bon sens valent bien mieux que tous les argumens & toutes les sigures qui se débitent chés Madame la Vicomtesse d'Auchi.

Avant que de venir à l'Academie des Artisans, je devrois parler de l'Academie Françoise sondée par le Cardinal de Richelieu; mais qu'en pourrois-je dire? après la belle Relation que Pellisson en a publiée. Tout ce que je puis ajoûter, est ce qui s'en lit dans Balzac, qui ayant apris les noms de ceux qu'on avoit admis nouvellement, mande à Chapelain, qu'il y devoit avoit deux Ordres d'Academiciens; qu'il en falloit separer les Patrices d'avec le peuple, & que quelques-uns de la Troupe se devoient contenter de donner des siéges, de sermer & d'ouvrir les portes, d'être dans l'Academie en qualité de Bedeaux, ou de frere-lais, & d'en faire partie, comme les Huissers sont partie du Parlement.



Je ne crois pas être obligé de faire ici mention de l'Academie, tenue si long-tems par le Gazetier Renaudot, où chacun étoit reçû à discourir sur

un sujet proposé huit jours auparavant.

Et bien moins encore d'une autre Academie, qui tantôt se tenoit le Lundi & tantôt le Samedi au College de Cluni, par le Pere Albert, Religieux de l'Ordre de saint Benoît, où l'on s'efforçoit de prouver la Foi & tous les Mysteres de la Religion Catholique, par des raisons naturelles & démonstratives; car enfin, elle dura si peu, que presque aussi-tôt elle sut supprimée

par les Grands Vicaires de l'Archeveque de Paris.

Touchant la Congregation ou la très-Chrétienne Academie, de propaganda fide, introduite par le Pere Hyacinthe de Paris Capucin, fort intelligent pour la Controverse, & non sins heureux à convertir les Heretiques, je me contente de faire savoir que d'abord elle sut etablie aux Augustins par l'un des Chanceliers de l'Université, député exprès par l'Archevêque; qu'ensuite la guerre ayant été déclarée à l'Espagne, cette Compagnie vers l'année 1637, s'empara du College de Bourgogne, dont les Bourses étoient occupées par des Francs-Comtois, à qui elles étoient affectées; que depuis, les Bourtiers ayant été rétablis, l'Academie ne laissa pas de s'y resever une grande Sale pour y continuer ses assemblées les Mercredis. Que si je ne descends pas aux autres particularités, c'est que le Pere Hyacinthe étant mort, & Loisel Curé de Saint Jean en Greve, du parti des Jansenistes, ayant été élû en sa place, les Jesuites & les Molinistes eurent assés de crédit au Conteil, pour faire supprimer par Arrêt une Compagnie composée d'un bon nombre de savans personnages qui agitoient & décidoient tout ensemble, quantité de questions de Controverse, & qui bientôt autoit consondu l'Heresie à la gloire de la Religion & du saint Siége

Que si j'oublie l'Academie du Pere Senault, qu'il tenoit tous les Lundis à saint Magloire en saveur des Ecclesiassiques qui avoient dessein de s'attacher à la Prédication : de plus, si j'obmets celle de Philosophie, tenue, & par le Marquis de Sourdis, & par Montmor Maître des Requêtes, & par d'autres, sans nom ni qualité; mais bien plus, celle de Mathematique, ouverte par Paschal, l'un des premiers Mathematiciens de notre tems, & Auteur, à ce qu'on tient, des Lettres Provincialles; & tout de même les Academies des Medaillistes faites chés de Seve, Prevôt des Marchands, & Seguin Doyen de saint Germain de l'Auxerrois, consommé en l'intelligence des Medailles, sans tant d'autres pour la Jurisprudence, pour les Langues Grecque & Italienne; pour les nouvelles; outre celles des vraies & fausses précieuses; & enfin de mille conteurs de sornettes, c'est que les unes n'ont point été en estime, les autres ont eu peu d'Academiciens de merite, & que

toutes ont peu duré.

Je ne sai comment il ne m'est pas souvenu de parler lorsqu'il en étoit tems, de l'Academie des belles Lettres, ou de M. le Dauphin inventée par l'Abbé d'Aubignac ; elle embraile tant de choses, qu'on pourroit l'appeller l'Academie Encyclopedique. Cet Abbé à la verité est savant & homme d'esprit; mais d'un goût aussi-bien que d'un humeur assés depravée: aussi tout ce qu'il a sait ne lui a pas acquis beaucoup de reputation. Deux avantures au reste sont arrivées dans son Academie assés remarquables; mais l'une honteuse & l'autre ridicule. La premiere, est que le Livre scandaleux de l'un de ses principaux Academiciens a été brûlé par la main du Boureau. La seconde, qu'un autre de la Troupe s'étant retiré de son Academie, & ayant sair une Satire contre, l'Abbé en pleine assemblée fit brûler l'ouvrage par un Laquais vêtu de livrées. C'est là tout ce que je sai des Academies de Sciences & de belles Lettres que nous avons eu à Paris; venons à celles qui regardent les autres professions. Je ne puis cependant passer sous silence les Academies differentes que M. Colbert zélé pour l'utilité public a commencées, & qui ont été depuis perfectionnées par les soins de M.l'Abbé Bignon, savoir. L'Academie DE LA VILLE DE PARIS. LIV. IX.

L'Academie des Medailles & des Inscriptions commencée en 1663, achevée en 1701.

L'Academie Royale des Sciences commencée en 1666, achevée en 1699.

L'Academie Royale d'Architecture commencée en 1671.

L'Academie de Peinture très-ancienne, mais rétablie en 1664, & logée au Louvre en 1692.

## L'ACADEMIE ROYALE DES MEDAILLES & des Inscriptions.

ETTE Academie doit son origine à M. Colbert, qui l'établit en 1663. Elle sut composée d'abord d'un petit nombre de personnes d'érudition capables de travaillet avec succès à l'explication des Revers & des Inscriptions des Medailles qui se frapoient pour l'Histoire du Regne de Louis XIV. Mais après la mort de M. Colbert, M. de Louvois reduisit cette Academie à quatre seulement. Quelque tems après il en ajoûta quatre autres.

En 1701, par les soins de M. l'Abbé Bignon cette Academie reçût une nouvelle forme, & sur augmentée d'un plus grand nombre. Ensorte que les Academiciens qui la composent sont au nombre de quarante, divisés en quatre Classes, de dix chacune. Savoir;

Dix Honoraires.

Dix Pensionnaires.

Dix Associés.

Dix Eleves.

Selon les Reglemens donnés à Versailles le seize Juillet 1701, ils sont réduits au nombre de quarante - neus. Les Conferences se doivent faire deux sois la semaine; le Mardi & Vendredi pendant deux heures l'après midi. Selon les mêmes Reglemens on doit faire tous les ans deux assemblées publiques, une le premier jour d'après la saint Martin, l'autre, le premier jour d'après l'Octave de Pâques.

Pour engager à l'assiduité de ces deux Conferences, Sa Majesté fait distribuer à chaque séance quarante jettons d'argent aux Académiciens qui se trouvent presens, par le quarante-septième article du Reglement.

Cette Academie occupe un appartement bas, à côté de celui de l'Academie Françoise.

#### L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

ONSIEUR Colbert en 1666, avec le même zèle pour les Sciences utiles au Public, donna un établissement à cette Academie, & pour cela le sieur du Clos Medecin & Amable de Bourseis eurent le soin de choisir les personnes les plus capables de la former, en Mahematiques, en Medecine & en Physique: ils s'assembloient à l'Observatoire, qui sut bâti au Fauxbourg saint Jaques pour les observations Astronomiques.

Mais en 1699, le vingt-six Janvier, M. l'Abbé Bignon donna tous ses soins pour obtenir un nouveau Reglement & un nouvel appartement pour cette Academie.

Il fut reglé qu'ils seroient cinquante. Qu'ils s'assembleroient deux fois la semaine, les Mercredis & Samedis, depuis deux heures & demie après midi jusqu'à cinq, & de faire deux assemblées publiques deux sois l'année, une Tome 11.

après la saint Martin, & l'autre après l'Ostave de Pâques. Les cinquante se divisent en quatre Classes. Savoir;

Dix Honoraires.

Vingt Pensionnaires.

Vingt Eleves.

Dix Associés.

De plus, par l'article quarante-neuf, on distribue quarante jettons d'argent aux Academiciens presens, pour les engager à s'y trouver plus regulierement.

#### ACADEMIES DE MANEGE.

VANT Pluvinel il falloit que la Noblesse allat en Italie pour apprendre à monter à Cheval. Il étoit Ecuyer de la grande Ecurie de Henri IV: & ce fut lui qui apprit à Louis XIII, à monter à Cheval. II enseigna à danser aux Chevaux de Carousel; & par-là fit voir que les Bêtes, quand on veut, sont capables de bien des choses. Enfin, il est le pramier qui ait tenu un Manege à Paris, & mis à Cheval les Gentils - hommes. Pour cet exercice il obtint du Roi le dessous de la grande Gallerie du Louvre, vis-à-vis le Pont des Tuilleries; & afin de rendre ses Ecoliers adroits en tout & leur procurer tous les avantages qui sont necessaires à un homme de guerre, il prit chés lui des Maîtres pour leur apprendre à voltiger, à faire des armes, à manier la pique, à danser, à jouer du Luth, à dessiner; & de plus, les Mathematiques & beaucoup d'autres choses bienseantes à des personnes de qualité. Or ces Maîtres ici n'étoient pas seulement les plus experts qu'il y eût alors; mais gens sages & de bon exemple, & plus capables de détourner la jeunesse du vice, que de l'y porter. Enfin, Pluvinel pour donner plus d'éclat à son institution, l'honora du nom d'Academie. Sous ce beau nom, Benjamin, Potrincourt, Nesmond & plusieurs autres Ecuyers, ont exercé & exercent encore la même profession; & si ce n'est pas avec tant de fruit que Pluvinel & Benjamin, c'est que nos mœurs se corrompent tous les jours, & que tous les Créats voulant aussi tenir Academie, se relâchent des bonnes coutumes de Pluvinel & de Benjamin, afin d'attirer chés eux plus d'Ecoliers.

#### ACADEMIE MILITAIRE.

OMME j'ai parlé ailleurs des Arbalétriers, je n'en dirai rien davantage, & passerai à l'Academie Militaire Royale, dressée pour l'Infanterie, quoiqu'elle ait duré peu.

En 1613, un nommé Pierre Laboureur, & un certain Samson de Lobarede Archer des Gardes Ecossoise du Roi, representerent à Louis XIII, qu'ils avoient inventé une methode tant pour le maniement de l'arquebuse & du mousquet, que de la pique & autres armes; lui demandant permission d'ériger pendant trois ans une Academie pour enseigner cet exercice avec les motions militaires. Ce qui leur su accordé, après avoir enseigné ce qu'ils savoient à des Bourgeois & à quelques Artisans. Mais comme tout à coup cet exercice vint à être interrompu, & le Prevôt des Marchands s'en étant plaint à la Reine mere, le Gouverneur de Paris en 1615, eut ordre de le retablir. & vint exprès le cinq Juin au Bureau de la Ville. Auparavant neanmoins ils voulurent en avoir les Statuts que voici.

Cette Academie étoit composée de Capitaines, Lieurenans, Enseignes, Sergens, Caporaux, Anspessades, Tambours & Soldats.

Les Capitaines étoient Lobarede & Laboureur, qui choisissoient les Officiers parmi les Academittes, & donnoient leurs ordres aux Officiers & aux Soldats.

Ceux' qui juroient étoient condamnés à l'amende.

Il falloit que chaque Soldat eût dans l'Academie une pique, un moufquet, ou bien une arquebute, avec sa bandouillere & sa fourchette Quant à l'arquebuse ou au mousquet, il falloit qu'il en emportât la clef, afin que personne en son absence, ne s'en pût servir; & pour ce qui est de la pique son nom y devoit être gravé, pour empêcher qu'aucun ne la vint prendre ayant à faire ses exercices, sous peine d'amende, ou d'en mettre une autre à la place toute neuve, s'il la rompoit; ce qui avoit lieu aussi-bien pour ceux qui rompoient celle d'autrui que la leur propre.

Les Sergens étoient obligés de prendre garde les jours de Fêres sur-tout & les Dimanches, que ceux qui voudroient être reçûs au exercices eussent l'épée au côté, une brasse de méche six charges de sa bandoulhere remplies de poudre, & le pulverin plein de poudre brisée. Du reste, il falloit que ceux à qui les Capitaines permettoient de prendre le mousquet, sussent soigneux de songer avec la baguette, s'il n'y avoit rien dedans; afin que s'il s'en trouvoit quelques uns de chargés, on les sit décharger en presence du

Capitaine, avant que de s'en servir.

Aucun Soldat n'osoit apporter, ou faire apporter, ni balle, ni autre chose qui pût entrer dans son mousquer, & faire quelque dommage, sur peine d'être arrêté.

Personne n'osoit ni charger son mousquet ni alumer sa meche sans le commandement des Capitalies; & en ayant obtenu la permission, il ne le pouvoit charger que de poudre pressée simplement de la crosse du mousquet contre terre. Bien plus, ils n'ofoient tirer fans l'ordre des Capitaines: quiconque faisoit le contraire, s'il en arrivoit du mul , on l'arrêtoit pour en répondre, & s'il n'en arrivoit point, il ne laissoit pas de payer l'amende, comme ayant contrevenu aux ordonnances. Les Capitaines leur commandoient ils, foit à un ou à plusieurs de tirer ensemble ? ceux qui tiroient autrement qu'il ne leur avoit été commandé, en cas d'accident, tous en étoient responfables & non pas moins que celui qui avoit fait la faute. Il talioit payer une certaine amende au Tambour, quand à la course du Faquin on venoit à tomber, ou qu'on manquoit trois estocades de suite à toucher la rondache avec la pointe de la pique; quand on fortoit de fon rang sans permission, qu'on laifloit tomber ses armes dans le champ des exercices que sans ordre on les couchoit par têrre, qu'on mettoit l'épée à la main dans l'academie, qu'après avoir tiré, on ne remettoit pas sa meche entre les doigts de la main gauche, ou qu'on laissat toniber sa fourchette.

Ceux qui parloient, ou venoient à se quereller durant les exercices, étoient mis en sentinelle autant d'heures qu'on le jugeoit à propos, avec cette différence, qu'ayant querellé, on ne les laissont point sortir que les Capitaines n'eussent mis les parties d'accord, & ne les eussent fait embrasser. Les exercices achevés, chacun devoit remettre ses armes au lieu même où il les

avoit prifes.

Toutes les amendes au reste, à la reserve de celle du Tambour, se mettoient entre les mains du premier Sergent pour être employées en œuvres pies Il ne se faisoit point d'exercice général ni les Mercredis, ni les Samedis, non plus que les Vendredis de Carême & la Semaine sainte. Enfin, si quelqu'un des Spectateurs venoit à se railler des Soldats ou à les quereller, austirét on en donnoit avis aux Sergens, & les Sergens aux Capitaines pour y remedier.

Le Gouverneur de Paris & le Prevôt des Marchands, après avoir exami-

né ces Statuts, y ajoûterent en core ceux-ci.

Que les Capitaines ne pourroient avoir plus de cent cinquante Soldats, Tome 11. R R r ij



qu'ils en prendroient les surnoms, les qualités & la demeure, & les apporteroient au Gresse de la Ville.

Et de plus, qu'ils ne sortiroient point les portes pour faire leurs exercices, sans la permission du Roi, du Gouverneur & du Prevôt des Marchands.

#### ACADEMIES DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS.

Ly a quelque quarante ou cinquante ans qu'un Bourgeois de Paris logé près saint Eustache, prêta sa sale à quelques uns de ses amis, au nombre de sept ou huit, tous jeunes gens, qui savoient un peu dessiner; mais dans la résolution de se persectionner, & de dessiner d'après le naturel. Pour cela ils choisirent un petit homme soible appellé Vaudeschoux, qui leur servit de modele près de six mois. & alors se rendoient à la rue du Cocq, dans la cave de l'un d'entre eux, qui leur su fort commode, parce que c'étoit en hiver. Après Vaudeschoux ils prirent pour leur servit de modele un certain ivrogne de Savetier, nommé Marin; mais bel homme & bien sormé.

Cette maniere de trasic à montrer son corps simplement & gagner sa vie si à son aise, sut cause que depuis, Dubois, Branlan & Girard louerent des sales les uns après les autres; le premier, dans la cour des cuisines du Louvre; les deux derniers ailleurs. Tous bien faits, s'offrirent pour modele à tous venans, & prenoient de l'argent. De ces trois modeles Branlan passoit pour le plus achevé; c'étoit un Maçon âgé de trente ans, & si bien sait, que le Brun l'ayant mené à Rome, les Italiens le présererent à Caporali qui passoit chés eux pour miracle, & qu'ils ne croyoient pas avoir son pareil.

Depuis ceci, les meilleurs Peintres commencerent à avoir chés eux des modeles pour ceux de leur connoissance, & tel quelquesois s'est trouvé en

avoir des cinq ou six tout à la fois.

De sorte qu'à la fin, savoir en 1648, tant ces Peintres que ces Sculpteurs furent erigés par le Roi en Academie Royale de Peinture & de Sculpture avec permission à tous Sculpteurs & Peintres, tant François & étrangers, que Maîtres ou autres, de se faire Academiciens sans aucuns frais, au cas qu'ils en susfent jugés capables; avec désenses aux Maîtres Jurés Peintres

& Sculpteurs de les troubler en façon quelconque.

D'abord cette Academie se tint près saint Eustache, chés un Bourgeois qui leur prêta sa sale; ensuite ils en louerent une autre à la rue des deux Boules, près la Chapelle des Orsevres. Cependant les Maîtres Jurés s'étant opposés à l'enregitrement des Lettres du Roi, tout d'un coup lorsqu'on y pensoit le moins, cette opposition se changea en union; de sorte qu'ils se joignirent à eux; & là dessus, dresserent des Statuts que j'obmets, comme étant trop longs. Le tout ensin ayant été enregitré en Parlement en 1652, avec certaines modifications, ils choissirent pour tenir leurs assemblées & leurs modelles, une des sales de sainte Catherine à la rue des Déchargeurs, que ces Maîtres Jurés tenoient auparavant pour les mêmes raisons. Leur Sale s'ouvroit tous les jours, hormis les Dimanches & les Fêtes; en hiver, depuis trois heures après midi jusqu'à cinq; en été encore l'après-dîné, depuis six jusqu'à huit. Là s'exposoit un modele qu'un de la Compagnie mettoit en attitude: & quatre ans durant, Bosse Graveur fameux y professa la perspective & ses dépendances qu'il avoit apprise de Desargues.

En 1654, le Roi déclara qu'il leur vouloit faire bâtir un lieu commode pour placer leur Academie, & que cependant il leur donnoit la Gallerie du College Royal, avec mille livres de rente assignée sur les sonds des gages des Offices de ses bâtimens, & payées suivant les ordonnances de Sur-Intendant & de l'Intendant des bâtimens, à leur Trésorier.

Davantage, il accorda à cinquante de leur Corps 'e Committimus de toutes leurs causes, aux Requêtes de son Hotel, ou du Palais, à leur choix. Ensin un mois après, ils prierent le Cardinal Mazarin d'être leur Protecteur. Depuis les Academiciens s'étant séparés d'avec les Maîtres, ils surent établis dans la Gallerie du Louvre par le Chanceher Seguier, alors leur Protecteur, qui pour cela leur donna deux mille livres; & de-là ensin, Mr Colbert Intendant des Finances, leur Vice-protecteur, les a transferés dans la Bibliotheque de l'Hotel de Richelieu, où maintenant ils s'assemblent & continuent leurs exercices.

Cependant en 1663, tout au commencement, le Roi en son Conseil, ordonna que tous ceux qui se qualifieroient ses Peintres & ses Sculpteurs, eustènt à s'unir au Corps de cette Academie, à peine de perdre cette qualité, avec permission aux Maîtres Jurés de Peinture & de Sculpture de leur intenter procès là dessus.

La même année, vers la fin , il agréa le Protecteur & Vice - protecteur choisi par l'Assemblée, & lui accorda quatre mille livres par an , dont l'emploi se fait dans l'état de ses bâtimens : de plus , il désendit à qui que ce sur , détablir autre part des exercices publics de Peinture & de Sculpture; & moins encore de troubler ceux de l'Academie sur peine de deux mille livres d'amende.

Outre ceci, il confirma l'Ordonnance faite contre ceux qui se qualissent ses Peintres & ses Sculpteurs, & voulut que tout le tems qu'avoient demeuré chés eux les Elèves des Academiciens leur sût compté pour parvenir à la Maîtrise dans toutes les Villes du Royaume; & qu'ensin le Cerrisicat approuvé par le Chancelier de la Compagnie & contresigné du Secretaire, leur tint lieu d'Obligé; consirmant d'ailleurs les Statuts suivans, qui comprennent, ou corrigent ceux de 1648, 1651 & 1655, que je n'ai pas voulu rapporter, afin d'éviter les redites, savoir;

Que toutes les Affemblées de l'Academie & ses déliberations se feront dans un même lieu, sous le nom d'Academie Royale.

Que là seront décidés tous les differends qui pourroient survenir touchant la Peinture & la Sculpture. Là-même seront reçûs les Academiciens, là se posera le modele, & tout de même les prix y seront distribués, & neanmoins qu'il sera permis à la Compagnie de faire ailleurs les exercices de modele, sous la conduite des Officiers qu'elle nommera.

Que si quelqu'autre entreprend d'en faire, ou vient à tenir école publique de Peinture & de Sculpture, on l'en empêchera, comme ayant contrevenu à l'intention du Roi.

Qu'à l'Academie il ne sera parlé d'autre chose que de Peinture & de Sculpture.

Que tous ceux qui en feront mépris, aussi-bien de ses Statuts que de ses emplois, qui meneront une vie deshonnête, jureront le nom de Dieu, parleront de la Religion & des choses saintes par dérisson ou diront des paroles tales & impies, seront bannis de la Compagnie, & privés des Privileges que le Roi leur accorde.

Que deux fois la semaine il se fera des leçons sur le modele, la Géométrie, la Perspective & l'Anatomie.

Que tous les Samedis on examinera les dessins que les Ecoliers auront saits après le modele, & qu'à ceux qui auront le mieux réussi, on proposera quelque action herosque du Roi, pour en faire un dessin, qu'ils seront obligés de rapporter trois mois après, & pour lors sera distribué un prix à celui qui aura sait le meilleur; qu'ensuite ils executeront les mêmes dessins en peinture, & six mois après presenteront leur tableau; & pour lors, on delivrera le grand prix Royal à celui qui l'aura merité, & pourtant de

sorte que les juges seront tenus de faire savoir par écrit succinétement les raisons qu'ils ont cues d'être d'un tel avis, afin d'être examiné par les Rec-

teurs, dont il sera parlé, & qui décideront le tout.

Qu'enfin reglément, deux heures tous les jours, horsmis les Fêtes & Dimanches. l'Academie sera ouverte aux étudians; & qu'elle aura un Sceau; sera servie par deux Huissiers, maintenue par un Protecteur & un Vice-protecteur; & gouvernée par un Directeur, un Chancelier, un Secretaire, un Tresorier, quatre Recteurs assistés de deux Adjoints, six Conseillers & douze Professeurs secondés de huit Adjoints; que tous ces Officiers, avec ceux qui rempliront les premieres places jusqu'au nombre de quarante, jouiront des privileges accordés par le Roi à l'Academie Françoise.

Que tous les ans se tiendra une Assemblée générale le premier Samedi du mois de Juillet; que chacun des Officiers y apportera quelque chose de sa saçon; qu'on y sera l'élection des Officiers dont ne seront point ceux qui n'auront fait voir aucun de leurs ouvrages; que tous les premiers & derniers Samedis du mois, on s'assemblera pour les affaires de la Compagnie, & qui regardent la Sculpture, la Peinture & leurs autres dépendances.

Que les Professeurs serviront chacun un mois seulement, poseront le modele, le dessineront & modeleront pour servir d'exemple aux étudians, seront les autres sonctions de leurs Charges, & ne seront point reçus qu'après avoir été Adjoints; qu'en sortant de Charge ils seront Conseillers avec les six autres dont il a été fait mention; & de plus, auront séance & voix déliberative comme eux, & comme les autres Officiers.

Que les Recteurs serviront par quartier, seront perpetuels, nommés par le Roi, & choisis d'entre les plus capables du Corps; que celui du quartier se trouvera tous les Samedis à l'Academie, avec le Professeur en mois, corrigera les étudians, jugera de ceux qui auront merité des recompenses, pourvoira aux affaires de la Compagnie pendant l'absence du Directeur, & qu'il fera observer les ordres necessaires.

Qu'en cas d'absence ou de maladie de lui, ou de quelqu'un des Prosesseurs, l'Adjoint de mois & de quartier sera la fonction; en cas de mort, celui d'entre les Adjoints qui plaira à la Compagnie, sera reçû à leur

place.

Qu'on ne recevra aucun Adjoint qu'après avoir mis dans l'Academie quelque Histoire de Peinture ou de Sculpture, ordonnée par l'Assemblée.

Que le Tresorier s'élira de trois ans en trois ans, qu'il sera la recette, & la dépense, sollicitera le payement des biensaits du Roi, aura la direction & la garde des tableaux, meubles & utenciles de la Compagnie; & sortant de Charge, deviendra Conseiller.

Que le Secretaire sera perpetuel & choisi parmi les Officiers, qu'il ouvrira les propositions, tiendra Regitre des expeditions & des délibérations, aura la garde des titres & des papiers; que si le Chancelier vient à mourir les Sceaux lui seront mis en dépôt, & scellera en présence de l'Assemblée.

Que la Charge de Chancelier sera à vie; que pour l'être, il faudra avoir été Recteur, & pour sceller les Actes, & mettre le visa sur les expeditions qu'il sera gardien des Sceaux

Que le Directeur sera changé tous les ans, & présentera en l'absence du

Protecteur & du Vice-protecteur.

Que les Armes du Protecteur seront sur l'un des côtés du Sceau; & sur l'autre, celles de l'Academie; que lui & le Vice-protecteur seront choiss

parmi les personnes les plus qualifiées du Royaume.

Qu'enfin à tant d'Officiers seront associés par l'Academie quelques gens de condition, amateurs des beaux Arts, qui auront séance & voix déliberative dans toutes les Assemblées; qu'ils prendront leur place avec les Conseillers à la gauche du Président; qu'à la droite seront le Chancelier, les Recteurs, les Professeurs, les Trésorier, les Adjoints, & après les Aca-

demiciens selon l'ordre de leur reception; mais non pas toujours; car enfin, aux déliberations qui se feront pour la reception de quelqu'un qui se presentera, les Academiciens n'auront ni séance, ni voix; mais simplement il

leur sera permis d'être presens.

Qu'au reste tous les Aspirans seront obligés de saire un ouvrage qui sera examiné & presenté à l'Academie pour y demeurer quand ils auront été agréés, sans pouvoir en être ôté pour quelque occasion ou prétexte que ce soit; que leurs provisions seront intitulées de l'Academie, signées du Directeur, du Chancelier, du Recteur en quartier, & du Prosesseur en mois; de plus, scellées du Sceau de l'Academie & contresignées du Secretaire; que les ouvrages qu'ils auront presentés à l'Assemblée, seront raportés, afin de faire connoître leut talent; qu'ils prêteront serment d'observer les Statuts en presence de la Compagnie, & entre les mains du President; que personne ne sera reconnu Academicien qu'après avoir donné quelque chose de sa main & de son dessin, & sans une Lettre de Provision.

Cependant les Maîtres Jurés, à qui des Statuts de cette qualité étoient si préjudiciables, aussi tôt formerent opposition, comme j'ai dit, tant à leur enregitrement, qu'à celui des Lettres du Roi. Sur quoi les parties ayant été appointées au mois de Janvier, ensuite par Arrêt le tout sur enregitré

au mois de Mai aux modifications suivantes.

Que les Academiciens instruiroient gratuitement les enfans des Maîtres; qu'ils n'auroient pas plus d'un Elève chacun; que leurs Elèves après avoir demeuré huit ans chés eux parviendroient à la Maîtrise dans toutes les Villes de France en apportant un Certificat signé de celui chés qui ils aurorit demeuré; mais renouvellé & visité tous les ans par le Chancelier de l'Assemblée & contresigné du Secretaire.

De plus, que les Huissiers faisans profession de la Sculpture & de la Peinture pourroient travailler publiquement pendant le tems de leur service, &

non pas au-delà.

Je ne me serois pas avisé de parler de ces Huissiers ici, comme étant gens d'ordinaire qui ne servent qu'à tenir les logemens nets, ouvrir & sermer une porte; mais parce que le Parlement en a fait mention, il est bon d'avertir que dans les Statuts ils avoient le privilege de travaillet en public, & que la Cour ne voulant pas que ce sût pour toujours, l'a reduit simplement au tems qu'ils serviroient l'Academie.

Mais comme dans les Lettres du Roi aussi bien que dans les Reglemens l'emploi de la pension des quatre mille livres, n'est specifiée qu'en général par exemple au payement des modeles, aux pensions des Profesieurs, aux distributions des Prix; & ensin aux autres frais necessaires à l'augmensation & entretien de l'Academie, je crois être obligé de descendre dans le détail en

particulier.

On saura donc que les Professeurs ont chacun cent livres pour le mois qu'ils sont en charge. Que le Maître en Geometrie & en Perspective a deux cens livres par an. Les Recteurs cent écus par quartier.



## 

#### MANUFACTURES.

BIEN que les Verreries, les Monnoies, & les Tixeranderies, ne se mettent pas d'ordinaire parmi les Manusactures non plus que les Academies de Peinture, de Sculpture & de Musique, neantmoins comme ce sont des Arts, & que les Sculpteurs, les Peintres, les Verreries & les Monnoyeurs sont Artisans, aussi-bien que les Manusacturiers: j'en dirai deux mots sici, & renvoierai pour le reste, au discours particulier que j'en ai fait.

#### ACADEMIE DE MUSIQUE.

E A N-A NTOINE de Baïí & Joachim Thibaut de Courville, établirent à Paris sous Charles I X, une Academie de Poësse & de Musique Françoise. Mauduit Greffier des Requêtes la continua après la mort de Baïs, & la transporta à la rue des Juiss, dans la maison où il logeoit.

Quelque tems après, il fit le projet d'une autre Academie de Musique qu'il appelloit la Confrerie, Societé & Academie Royale de sainte Cecile Vierge & Martyre.

#### ACADEMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE.

L y a quarante-cinq ou cinquante ans que les Peintres & Sculpteurs jetterent les premiers fondemens de l'Academie de Peinture & de Sculpture, qui a été instituée en 1648, par des lettres du Roi, établie à l'Hotel de Richelieu, & fondée tout de nouveau en 1651, 1652, 1654, 1655 & 1663, & depuis par d'autres Lettres & quelques Arrêts du Parlement.

#### MARINA PARAMENTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF

#### LA MONNOIE.

N ne sait point quand on fabriqua de la Monnoie à la rue de la vieille Monnoie. On tient seulement par ttadition, sondée sur son nom, qu'on y en a batu anciennement.

Philippe le Bel établit sa Monnoie à la rue des Billettes. Je n'ai pù découvrir le tems qu'elle sut transportée à l'Hotel de la Monnoie des environs du Pont Neuf; mais il est constant que Henri II sit saire des pieces de trois blans & de six à l'Hotel de Nesse, & de plus, de la Monnoie au moulin, d'or & d'argent, derriere le jardin du Palais, à la pointe de l'Isle, dans la maison des Etuves du Roi.

Enfin sous Louis XIII, durant les dernieres années de son Regne & les premieres de la minorité de Louis XIV, on en a sait au Louvre sous la grande Gallerie.

VERRERIE.

## 

#### VERRERIE.

L y a maintenant une Verrerie au Fauxbourg saint Antoine: & par la même raison qui nous fait croire que la Monnoie a été autrefois établie à la rue de la vieille Monnoie, on croit encore qu'il y a eu des Verreries, tant à la rue de la Verrerie, qu'à celle de la Champverrerie, où les vicilles gens de ce tems-ci ont vû faire des verres.

#### 

#### TIXERANDERIE.

A rue de la Tixeranderie se nomme ainsi, à cause d'une Tixeranderie qui y étoit.

## 

#### TAPISSERIES.

S I quelqu'un des prédecesseurs de François I, établit des Manusactures ou à Paris, ou aux environs, je n'en trouve rien nulle part; & touchant ses descendans, je ne saurois pas bien dire si ce sut Henri II, ou quelqu'un de ses enfans qui l'imita en cela; mais je puis assurer que Henri IV

& Louis XIV y en ont érigé plusieurs.

François I, ayant fait venir d'Italie François Primatiche, Abbé de saint Martin, Pointre celebre, il lui fit faire des dessins de plusieurs tapisserles, & établit à Fontainebleau une Manusacture de Tapisseries de hauteiisse en broderie. Babou de la Bourdaisiere, Sur Intendant des Bâtimens de cette Maison Royale, en eut la direction. Des Tapissiers Flamans & Italiens venus exprès d'Italie & des Pays-bas firent avec succès celles que nous voyons quelquefois au Louvre & dans les autres Palais Royaux. Le Roi leur fournissoit la soie, la laine avec tout le reste, & les faisoit travailler

A la priere des Administrareurs de l'Hopital de la Trinité, Henri II, établit toutes sortes de Manufactures dans leur Maison; le Parlement en

1551, en confirma l'établissement le douze Septembre.

Pour en jouir & les maintenir dans cetre jouissance, quantité de boutiques aussi tot y furent bâties, des métiers dresses, qu'on distribua aux Compagnons les plus experts, & qui voulurent bien recevoir pour Apprentifs les enfans de la Trinité.

Trois ans après pour l'entretennement des Mêtiers & des Manufactures, le Roi donna à cet Hopital les deniers des compositions des Finances taxées à la Chambre des Comptes, qu'on avoit coutume de convertir en œuvres pies. La même année, c'est à-dire, en 1554, le Roi par des Leures, & le Parlement par un Arrêt ordonnerent, tant à l'égard des Compagnons qui auroient montré l'espace de six ans aux pauvres enfans de l'Hopital, qu'à l'égard des enfans après leur apprentissige qui de leur côté auroient employé autant de tems, ou au service de la Maison ou à l'instruction des autres enfans apprentifs, que tous les ans deux d'entre eux seroient reçûs Maîtres

Jume I I. 55f Jurés, sur la présentation & le Certificat de leurs Administrateurs; de plus, Jouiroient des Privileges & Franchises de leur Métier, sans faire ni chefd'œuvre, ni banquets, ni aucun des frais accoutumés en pareille occation Depuis par d'autres Lettres & par d'autres Arrêts donnés en Compagnons que ces Atusans firent, eurent la liberté d'acheter & de lotir les lots des marchandises de Paris & des environs; comme bois ouvrés, cuirs laines, fer, acier plomb, étain, soie, & autres étosses de même que s'ils avoient été reçus Maîtres; & quant aux enfans, soit garçons ou filles des Maîtres & des Maitresses de cet Hopital venus au monde avant que leur pere ou leur mere eussent prêté le serment de Maitrise, ils obtinrent les mêmes

prérogatives ainsi que s'ils fussent nés auparavant.

Tant d'avantages alarmerent de telle sorte les Maîtres & les Compagnons de la Ville, qu'ils menacerent de tuer tout ce qu'il y avoit de Passementiers Ouvriers de draps de soie, Brodeurs, Tapissiers, Epingliers, Peintres, Couturiers & autres Arusans dans la Trinité, sans en épargner aucun. Et de fait, les uns les guettoient de nuit pour les battre tout leur soul; les autres jettoient des pierres contre les vitres; enfin tous faisoient du pis qu'ils pouvoient. Ce qui auroit continué si le Parlyment n'y eut donné ordre en 1551, par ses désenses, sur peine de punition corporelle, d'en user encore de même à l'avenir : & cependant qu'il seroit insormé de telles violences, à la Requête du Procureur General. Outre que l'Arrêt sut publié à son de trompe par tous les carrefours, bien davantage, en 1556, le Roi mit sous sa protection & sauve garde les Maîtres & les Compagnons de cet Hopital: & de plus, défendit aux Jurés de Paris, d'y faire aucune visite, sans y appeller deux des Gouverneurs de la maison : voulant même que quand ils trouveroient quelque ouvrage desectueux, on sit aussi-tôt appeller deux Marchands entendus pour en connoître fur le lieu la bonté ou le défaut.

Je dirai incontinent que les Artisans de la Gallerie du Louvre jouissent presque de tous ces privileges. & que si en 1623, on eut executé la proposition saite au Roi, de remplir de Manufactures l'Isle Notre-Dame, les Manufacturiers

qu'on y eut mis, en auroient aussi joui.

De quantité d'Artisans habiles qu'a produit la Trinité, il n'y en a point qui ait plus fait parler de lui que du Bourg, quoi qu'en dise Richer dans son Histoire de la paix entre la France & l'Espagne. Ce grand Artisan n'abandonna point son pays pour venir travailler en cette Ville : car il étoit de Paris même & avoit été enfant de la Trinité, où il apprit à être Tapissier.

En 1594, il y faisoit les Tapisseries de saint Merri d'après les dessins de Lerambert, dont il étoit si grand bruit, que Henri IV les ayant été voir & les ayant trouvées à son gré, il resolut de rétablir à Paris les Manusactures de Tapisseries que le désordre des Regnes précedens avoit abolies.

Pour cela il manda à Fontainebleau du Bourg avec Laurent autre Tapissier excellent; mais comme du Bourg sut volé dans la Forêt, & qu'il ne put s'y rendre, le Roi choisit l'autre qu'il établit en 1597, dans la Maison Professe des Jesuites, où personne ne demeuroit depuis le parricide de Jean Chastel, & avec lui du Breuil Peintre fameux, & Tremblai fort bon Sculpteur. Il étoit Directeur de cette manufacture, à raison d'un écu par jour, & cent francs de gages, & comme il avoit quatre Apprentiss, leur pension fut taxée à dix sols tous les jours pour chacun. Quant aux Compagnons qui travailloient sous lui; les uns gagnoient vingt-cinq sols, les autres trente, les autres quarante. Avec le tems du Bourg lui fut associé, & là demeurerent ensemble jusqu'au rappel des Jesuites, & pour lors ils surent transserés dans les Galleries. Après la mort du Roi ils n'eurent plus que quarante sols par jour & vingt cinq écus de pension pour les Apprentifs; mais toujours on continuoit à leur fournir les étoffes, & travailloient encore à la journée. Depuis ce tems là ils ont toujours demeuré dans la Gallerie du Louvre avec les autres Artisans; mais quelque part qu'ils ayent été, ils ont

joui de tous les privileges des Hospitaliers de la Trinité, & même de quel-

ques autres.

Le Roi au reste s'étant proposé d'avoir chés sui de toutes sortes de manufactures, & les meilleurs artisans de chaque prosession, tant pour les maintenir à Paris, que pour s'en servir au besoin, & qu'ainti ce su comme une pepiniere d'ouvriers qui pût produire quantité d'excelleurs Maitres & en remplir la France, il pratiqua sous la Gallerie du Louvre divers appartemens asin de les y loger, & leur accorda en 1608, toutes les prérogatives suivantes.

Que ni eux ni leurs successeurs ne seroient empêchés ni visités par d'autres Maîtres & Jurés des Arts dont ils font profession. Que s'il arrivoit que lui ou ses successeurs vinssent à les mettre dehors, pourvu que ce ne sur pas pour avoir sait quelque saute, ils pourroient tenir boutique à Paris & jouir de leurs Maitriles ainsi que s'ils y avoient été reçûs. Que les Orfevres porteroient au Bureau de l'Orfeverie, leurs besognes marquées de leurs l'oincons, pour être contremarquées de la marque des Gardes, de même que les autres Orfevres de la Ville. Qu'ils pourroient avoir chacun deux Apprentis, à la charge de prendre le dernier à la moitié du tems que le pre. mier auroit à demeurer en apprentissage, afin que celui ci avant que de sortir le puisse instruire asses suffisamment pour soulager leur Maitre. Que sur leur Certificat leurs enfans & leurs Apprentis seront reçus Maitres de cinq ans en cinq ans tant à Paris qu'ailleuts, sans être obligés ni de se faire inscrire cinq mois auparavant au Regître du Procureur du Roi au Châtelet, ni de faire le chef-d'œuvre, ni de prendre Lettres non plus que de se presenter à la Maitrise, ni d'appeller les Maitres des Villes où ils voudront s'établir, ni de leur faire aucun festin, ni de payer quoi que ce foit.

Quelques jours après, ceci sut enregîtré au Parlement & au Châtelet, à condition que ces Artisans ici ne tiendroient boutique que dans la Gallerie du Louvre tant qu'ils y demeureroient; & qu'au cas qu'ils en sortissent ils n'en pourroient tenir, ni jouir de leur Maitrise, à moins que d'y avoir

demeuré & servi cinq ans de suite.

Le Roi alors y avoit logé Bunel Peintre excellent, Courtois Orfevre fort habile, Aleaume Professeur Royal des Mathematiques très-savant, & en grande réputation De plus, les meilleurs Sculpteurs, Horlogeurs, Parsumeurs, Couteliers, Graveurs en pierres précieuses, Forgeurs d'épées en acier de damas; outre cela, les plus adroits Doreurs & Damasquineurs, Faiseurs de cabinets, d'instrumens de Mathematiques, de gobelets mouvans, avec trois Tapissiers, l'un des ouvrages du Levant, les autres de hautelisse. Or comme on n'en avoit pas encore donné tous les appartemens, avec le tems ils le furent, & même la plupart à de grands Artisans, les autres par brigues à des je ne sai qui, ce qu'on a fait depuis, & ce qui se fait encore.

Nous y avons vû la Monnoie au Moulin, & l'Imprimerie Royale si renommée. J'ai fait ailleurs la description de la Monnoie, où il a été remarqué qu'en moins de quatre ans, on y a fait plus de cent vingt millions en Louis d'or & d'argent; & qu'encore que la Monnoie soit un des principaux meubles de l'Etat, qui devroit être éclairée des yeux du Prince, & n'être point détachée de son Palais, neanmoins on n'a pas laissé de l'en tirer, & de la remettre

au lieu même, où elle étoit auparavant.

A l'égard de l'Imprimerie, il n'y en a jamis eu de plus grande ni de mieux conditionnée, foit pour le lieu, soit pour les caracteres, le papier, la reliure, la correction & tout le reste. Quoiqu'elle consistat en une longue soite de chambres, voutées, spacieuses, & dont les portes en correspondance saisoient une agréable perspective; cependant durant plusieurs années, nous les avons vûes si pleines de Presses & d'Ouvriers, qu'en deux ans seulement il en est sorti soixante & dix gros Volumes, Grecs & Latins, François & Tome II.

508

Italiens, les Conciles sur-tour en trente-sept Volumes. Louis XIII en sut le Fondateur, le Cardinal de Richelieu l'Inventeur & l'Ordonnateur. Desnoyers si recommandable par l'amour qu'il portoit aux Lettres, en étoit le Sur Intendant. Dufresne savant en plusieurs Langues, le Correcteur & Cramoisi l'Imprimeur. Par le soin qu'on en prit, & la dépense qui en sut faite, elle devint si accomplie, que chacun avoua que par le moyen des François, l'Imprimerie étoit montée à son dernier degré de persection. Les premieres productions ne surprirent pas seulement tout ce qu'il y avoit de savans dans les Pays-Bas, en Angleterre, en Italie & en Allemagne, elles ravirent même le Patriarche de Constantinople, qui en felicita le Sur-intendant par une Lettre fort obligeante. Aussi en 1642, coûta-t elle au Roi plus de quarante mille écus. Les sept premieres années, il y sut dépensé près de trois cens soixante & dix mille livres. Après la mort du Cardinal de. Richelieu & la disgrace de Desnoyers, on commença à s'en lasser. Depuis peu on la abandonnée presque entierement, & convertie en écurie, appellée la petite écurie du Roi, qui sans contredit est la plus longue & la plus achevée de l'Univers.

Pour retourner à Henri IV, & à ses Manusactures, il sit venir d'Italie d'excellens Ouvriers en or & en soie qu'il logea à la Maque, qui est un grand logis de la rue de la Tixeranderie. Richer, dont j'ai fait mention, s'est encore ici trompé; car ni du Bourg n'a point demeuré là, comme il dit, ni ne savoit point travailler en soie, non plus qu'en or. Quoi qu'il en soit, les Italiens logés à la Maque, sirent des draps, des toiles & toutes autres sortes d'étosses d'or & d'argent, srisées & autrement.



Au troisième Concile d'Orleans & au Concile de Mâcon, cette Déclara-

tion du Roi fut approuvée.

En 533, le fecond Concile d'Orleans excommunia tous les Chrétiens qui feroient alliance avec eux: & quoiqu'en confirmant ces Canons, le Concile d'Auvergne & le troisiéme d'Orleans y apportassent quelque modification, depuis neanmoins ils furent observés à la rigueur, sur-tout à Paris. Car nous lisons dans Joannes Galli que le Bailli de l'Evêque de Paris condamna en 1397 Jean Hardi à être brûlé, à cause qu'il avoit eu d'une Juive des enfans qui faisoient profession de la Religion de leur mere.

Depuis ces Canons & jusqu'au neuviéme siècle, il ne s'est presque point tenu de Concile dans le Royaume, où il ne soit fait mention des Juiss. Je laisse là ce qui est rapporté contre eux dans ceux d'Agde, de Beaune, de Macon, de Narbonne, de Reims & de Mets, comme regardant tous les Juiss en général, & que je ne veux parler que de ceux de Paris.

## 

#### HISTOIRE DE PRISCUS JUIF.

REGOIRE de Tours Livre six, raporte que Chilperic, moitié par force, moitié par douceur, obligea une bonne partie des Juifs de Paris à se faire batiser. Les uns épouvantés par les menaces, les autres attirés par l'honneur qu'il leur faisoit de les tenir sur les Fonts. Quoi qu'il fit neanmoins, jamais il ne put venir à bout d'un certain Ptiscus qui s'étoit infinué dans ses bonnes graces, & même rendu familier avec lui, à cause des riches meubles & autres curiosités qu'il lui vendoit. Son opiniatreté sut si grande qu'il ne se rendit ni aux raisons de Gregoire de Tours, ni aux carrelles de ce Prince, qui même l'embrassa, afin de lui amolit le cœur; ce

qui le piqua à un point, que de dépit il le fit mettre en prison.

Tout ce grand zèle de Chilperic neanmoins fut de peu de dutée, & ne mit guére à se refroidir; car bientôt après, il souffrit que ceux qu'il avoit contraints à se faire batiser, abjurassent la Religion Chrétienne; mais bien pis, il fut assés lâche de permettre à Priscus pour de l'argent de différer sa conversion jusqu'à ce que son fils eut épousé une certaine Juive de Marseille. Durant ceci, un certain Phatir Juif nouvellement converti & filleul du Roi, qui en vouloit à Priscus, prend son tems comme il alloit au Sabath, & assisté de ses domestiques, l'assassime. Aussi-tôt lui & ses complices s'étant refugiés dans saint Julien le Pauvre, quoiqu'alors les Eglites servissent d'azile à toutes sortes de Criminels, le Roi cependant commanda qu'ils sussent tirés de là par force & qu'on leur fit leur procès Phatir là-dessus trouve moyen de se sauver; les autres ne voulant pas mourir de la main d'un Boureau, prierent un de leurs Compagnons de les tuer tous les uns après les autres. Ce qu'ayant fait, en même tems il sort de l'Eglise tout surieux, l'épée à la main, & vient fondre déterminément sur une foule de monde qui s'étoit saisi des avenues, & frapant de tous côtés, aussi tôt il sut assominé & mis en pieces.

#### PERSECUTION DES JUIFS SOUS DAGOBERT.

REDEGAIRE, l'Auteur des Gestes de Dagobert, & Aimoyn, rapportent que l'Empereur Heraclius Prince consommé dans l'Astrologie judiciaire, ayant découvert que l'Empire étoit menacé de sa ruine par des Circoncis, & qu'ils s'en rendroient les Maîtres, au lieu de songer à exterminer les Mahometans qui alors commençoient à faire parler deux, il s'acharna de sorte sur les Juiss, que non content de les chasser de ses l'erres, il pria Dagobert & les autres Princes Chrétiens d'en faire autant chés eux & de les en bannir. Si bien que Dagobert à sa prière s'étant mis à les persecuter, une partie se sit batiser, le reste abandonna le Royaume.

Cette Histoire cependant ne se lit dans pas un Auteur Grec contemporain, ni même dans tous les autres qui ont parlé des Empereurs de Constantinople: & quant à ceux qui ont fait mention des Juiss de ce tems là, ils disent simplement, que Heraclius les sit sortir de Jerusalem, avec désentes

d'y rentrer, ni d'en approcher plus près de trois lieues.

Pour ce qui regarde la prédiction de cet Empereur, les Auteurs à la vérité qui racontent l'invation des Mahometans, affürent qu'Etienne celebre Mathematicien d'Alexandrie, la prédit du tems d'Heraclius; mais pas un ne dit que ce Prince se connût aux Astres, ni qu'il se sût étudié à l'Astrologie judiciaire. Tellement qu'il y a grande apparence que des trois Auteurs François que j'ai nommés qui rapportent cette fable, les deux derniers l'ont tiré de Fredegaire, qui la inventée pour donner quelque couleur à la cruauté de Dagobert en persecutant les Juiss. Depuis ce Prince, je ne vois rien des Juiss dans notre Histoire qu'en 848, 877, 1009 & 1096.

En 877, les Marchands Juiss payoient pour les droits du Roi le dixième denier & les Chrétiens l'unzième Cette année là même, Charles le Chauve

avoit pour Medecin un Juif nommé Sedechias qui l'empoisonna.

En 1009, les Juiss d'Orleans furent accusés d'avoir porté le Prince de Babylone à brûler le Temple de Jerusalem, asin que les Chrétiens n'allassent plus faire la guerre dans la Terre Sainte.

## JUIFS PERSECUTE'S PAR TOUTE L'EUROPE.

N 1096, comme si toute l'Europe eût conspiré la ruine des Juiss, ils furent persecutés si cruellement en France, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Boheme, en Hongrie & généralement par toute l'Allemagne, que Joseph Cohen prétend que plusieurs millions de ces malheureux furent taillés en pieces, ou se firent mourir; & qu'ensin pas un ne put se garantir de la fureur des Chrétiens que par la mort.

## RETABLISSEMENT DES JUIFS.

NE si cruelle persecution que la précedente, sembloit obliger les Juiss à ne remettre jamais les pieds dans l'Europe. Cependant cela ne les empêcha pas, peu de tems après, de songer à leur rétablissement, sur-tout en France, & à Paris. A la verité avant que d'y venir, ils prisent un peu mieux leurs précautions qu'auparavant; car quelques-uns obtinrent de nos Rois des lieux de franchises, où ils vêcurent à l'abri de toutes sortes

de violences; & même d'autres eurent permission de se donner aux Ducs, aux Comtes & aux autres grands Seigneurs du Royaume; & tous ensin, eurent des Privileges, une Justice, des Juges à part, qui s'appelloient les

Conservateurs des Juifs.

Ces surerés les soutinrent veritablement sous Louis le Gros & Louis le Jeune du consentement des Papes, & malgré les remontrances de Pierre le Venerable; car nous apprenons d'une Lettre de cet Abbé de Cluni, qu'il sit son possible, afin que Louis le Jeune s'emparât de leurs biens pour secourir son Armée de la Terre-Sainte; mais qu'il ne put obtenir de lui autte chose, sinon que ceux qui voudroient se croiser, demeureroient déchargés de tout ce qu'ils devoient aux Juiss.

Nous lisons dans Genebrard, que lorsqu'Innocent II, vint à Paris, les Juiss lui firent present d'un ancien Testament couvert de la plus riche étosse qu'ils purent recouver., & qu'il leur dit: Je prie Dieu qu'il leve de dessus vos

cœurs le voile dont ils sont couverts.

Avec tant de sûreté neanmoins & toute leur prévoyance, ils ne purent se garantir des rigueurs de Philippe Auguste, de Louis VIII, de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Philippe le Long, de Charles le Bel, de Philippe de Valois, du Roi Jean & de Charles VI. La plupart de ces Princes les pillerent & les chasserent. Que s'ils les rappelloient, c'étoit pour de l'argent; & lorsque les ayant fait revenir, ils les chassoient tout de nouveau, peu de tems après, le prétexte étoit qu'il falloit purger le Royaume de ces sansues & maintenir la pureté de la Religion Chrétienne.

Mais en effet, c'étoit toujours pour partager avec les Courtisans la meilleure partie de leur bien : & quand peu de tems après les avoir exilés, ils les rappelloient, ou bien en apparence, c'étoit pour payer leur rançon, ou pour entretenir la guerre Sainte; mais toujours à dessein de les accabler d'impositions & d'achever de les piller.

# PERSECUTION DES JUIFS SOUS PHILIPPE AUGUSTE & de plus chassés.

E tous les Princes qui ont persecuté les Juiss, il n'y en a point qui les ait plus tourmentés que Philippe Auguste. Il ne sut pas plutôt sacré qu'il se saisir de leur or, de leur argent & de tous leurs meubles. Après il les sit mettre en prison, & n'en sortirent point, qu'ils ne lui eussent donné quinze mille marcs d'argent. Ensuite il les chassa de France, confisqua leurs terres & leurs maisons, & dispensa tous ses Sujets de leur payer les sommes immenses dont ils leur étoient redevables, pourvû qu'ils lui en donnassent la cinquiéme partie. Chacun en fut si joyeux, qu'on appella cette année-là, l'année du Jubile; à l'imitation des Israelites, qui appelloient ainsi la derniere année de chaque demi siécle, parce qu'alors ils devenoient quittes de toutes leurs dettes, & que les terres alienées aufli-bien que les maisons, retournoient à leurs premiers maîtres. Pour couvrir ces rapines, on les accusa, outre la ruine du peuple, d'avoir envahi par leurs usures, une infinité de Fermes, de Métairies, de terres, près de la moitié des maisons de Paris, les vases sacrés & les trésors des Eglises, de boire impudemment dans les calices, d'y faire de la soupe au vin, & enfin de s'en servir à des usages si infames, que d'y pepser seulement, cela fait dresser les cheveux; de crucisier tous les ans un Chrétien, le jour du Vendredi-Saint, de faire esclaves les pauvres Chrétiens qu'ils avoient ruinés, en acheiant leur liberté.

On ne voulut point se souvenir que Philippe Auguste lui-même, aussi-

bien que les autres Rois ses Prédecesseurs, leur avoient permis de donner à usure, & de faire des acquilitions; & moins encore considerer, que le trafic des vases saints étoit devenu si commun en France, que tout le monde en achetoit : sans bien d'autres choses que les Loix permettoient en dépit des Conciles d'Orleans, de Mâcon, de Rheims, des Capitulaires de Charlemagne & de Pierre le Venerable Abbé de Cluni.

Je m'étonne de ce qu'on ne les accusa pas aussi de faire des imprecations contre les Chrétiens sur la viande qu'ils leur vendoient, de la salir de l'ordure de leurs ensans, de leurs filles & de leurs femmes; de faire faire de leur marc de vendange des galettes en forme d'hosties pour les donner après à manger à leurs chiens en haine du Saint-Sacrement; en un mot d'user de nos hosties pour se guerir quand ils étoient malades, à l'exemple des premiers Chrétiens: car ce sont les crimes dont on chargeoit les Juis alors, & ausquels l'Evêque Eudes remedia dans un Synode tenu à Paris sous le Regne de Philippe Auguste.

L'Hatoire de Rigord & les Chroniques de saint Denys sont pleines des supplices qu'on leur sit sousser à cause de ces crimes, & pour quelques autres qu'on leur imputoit. Si ces Chroniques en sont crues aussi bien que Rigord, c'étoit justement qu'on les condamnoit au seu. Le Rabbin Abarbanel cependant, ni Joseph Cohen n'en demeurent pas d'accord, ils les regardent comme autant d'innocens & de martyrs qu'on immoloit à l'avarice & à la sureur de la populace; & qu'ensin ce sut une injustice que Dieu vengea bientôt après, par des déreglemens de nature, qui desolerent le Royaume & par les victoires que les Anglois & les Sarratins remporterent sur les François,

Voila tous les forfaits qui rendoient les Juifs si odieux, & dont on les chargeoit. Vrais ou faux, je m'en raporte; mais les plus clair-voyans en cette matiere prétendent qu'ils n'auroient point été coupables, si Philippe Auguste jeune Prince, âgé pour lors de vingt sept ans seulement, ne se sui laissé aller aux mauvais conseils qu'on lui donna; lui faisant à croire qu'outre l'honneur qui lui en reviendroit, à son avenement à la Couronne, de purger son Royaume des sangsues du peuple & de l'Eglise Gallicane, c'étoit le vrai moyen de s'enrichir; ce qui l'anima si bien contre eux, que jamais ils ne purent le flechir, de sorte que par un Edit, il les bannit de France. Et quoiqu'alors ils sissent toutes choses pour en empêcher l'execution; que même à sorce d'argent & de promesses, ils eussent gagné les Princes, avec la plupatt des Evêques & des grands Seigneurs, il sallut s'en aller. Pour toute grace on leur laissa leurs meubles, & encore à la charge de les vendre dans un certain tems.

Rigord qui vit tout ceci, dit qu'ils furent chassés en 1182. Joseph Cohen, David Gantz, Sethus, Calvisius & Genebrard, tous quatre Chronologues modernes ne s'accordent ni entre eux touchant l'année, ni avec Rigord.

### JUIFS RAPPELLE'S.

EPUIS, Philippe Auguste rappella les Juiss en 1198. Trois ans auparavant leur retour, le Ciel, à ce qu'assure Rigord, se sondit en pluies, pour ainsi dire, ensuite la terre devint sterile, & ils ne surent pas plutôt à Paris que le Roi d'Angleterre, à la tête d'une puissante Armée, se setta dans le Vexin, & sit du pis qu'il pût près de Gisors: ce qui sut cause que Philippe se repentit de les avoir rappellés. De sorte que pour contenter le peuple qui en murmuroit, à ce que disent Cohen & David Gantz, il les chassa pour la seconde sois; ce qui pourtant ne se trouve point ni dans Rigord, ni dans tous les autres Historiens, quoique Rigord soit moins l'Historien de Philippe Auguste, que son Panegyriste: car ensin il n'auroit eu Tome II.

garde de l'oublier. Tellement qu'il faut ou que ceux-ci ayent menti, ou que les ordonnances de ce Prince faites un peu devant sa mort, soient supposées la plupart, aussi bien quant au Sceau, qu'à l'égard de l'usure des Jusse-Cependant les Savans les admettent, & tous les Regitres de ce tems-là, d'où je les ai tirés.

Au reste, on ne sait point de quelle façon les Juiss en 1198, rentrerent dans les bonnes graces du Roi, & comme c'étoit l'avarice qui les avoit sait chasser, si ce ne sur point encore elle, gagnée pour lors par argent, qui

les fit rappeller.

Il n'y a que nos Historiens modernes qui touchent ce point. Genebrard l'avoue franchement, Paul Emile pallie l'affaire, & veut que Philippe resolu alors de retourner dans la Terre-Sainte, & manquant d'argent, sut contraint d'en venir là. Depuis cela jusqu'au tems de saint Louis, ils vêcurent assés paisiblement.

#### PERSECUTION DES JUIFS SOUS SAINT Louis.

Quoi qu'il en soit, on peut dire que saint Louis sut leur plus cruel ennemi; car il leur désendit les usures, sit brûler leur Talmud, les obligea à porter une mar ue, asin qu'on les pût reconnoître : en un mot il sit tout

ce qu'il put pour les affliger.

Mais si d'un côté ce Prince prenoit plaisir à les tourmenter, d'autre côté, il faisoit son possible pour les convertir, n'épargnant point l'argent, afin d'en venir à bout; si bien que ses liberalités en gagnetent plusieurs & même des familles entières. Outre une infinité de leurs Enfans orphelins qu'il nourrissoit, ceux qui se convertissoient, il les faisoit bauser, les tenoit lui même sur les fonts, leur assignoit sur son Domaine des rentes, d'un, de deux, & même de trois deniers par jour, qui étoit beaucoup en ce tems là, dont ils pouvoient disposer pendant leur vie, & dont leurs veuves, leurs ensans & leurs heritiers jouissoient après leur mort de la même façon.

Bien que ces Convertis coûtassent à ce bon Prince des sommes excessives, la plupart des Rois neanmoins qui vinrent après lui, & qui soussirient les Juiss, plus imitateurs de son grand zèle, que rebutés par la dépense, augmenterent ces rentes, à mesure que le prix de tout ce qui se vend croissont; & de plus, les assignement sur un si bon sonds qu'il n'y avoit rien de mieux payé : ce qu'il est aisé de voir dans les comptes du Domaine de ce tems là, sous les noms de Baptisati pour les Orphelins, & de Co-versi à légard des autres. C'est dans les Titres de la Chambre des Comptes que l'illustre

Antoine de Vyon, Auditeur de la même Chambre, m'a communiqués, que j'ai appris, & telles patricularités, & cette prodigalité si pieuse de saint Louis.

#### PERSECUTION DES JUIFS SOUS PHILIPPE LE BEL.

ES Juiss sous Philippe le Hardi vêcurent à Paris & ailleurs de la même sorte qu'ils avoient fait sous son pere, & si alors on proposa de les chasser, ce sur un coup en lair. Mais à l'égard de Philippe le Bel, il s'éleva de nouvelles tempêtes: car alors en 1290, au Parlement de la Chandeleur, il sur ordonné, le Roi present, & par son commandement même, que tous les Juiss absolument, tant d'Angleterre, que de la Gascogne, qui s'étoient venus établir en France, sortiroient dans la mi Carême. Genebrard là dessus dit qu'en 1295 qui est cinq ans après, ce Prince les chassa & pilla les autres; & que les Juiss pour cela ont donné à cet exil le nom de qui veut dire parce qu'il arriva cinquante «cinq ans après le cinquiéme millenaire de la création du Monde.

Cependant ni l'Auteur de Sehebeth Jehuda, ni Levi-Ben Gerson, ni Abraham Zachut, ni Joseph Cohen, ni David Gantz Chronologues & tous Rabins, ne parlent non plus de ce bannissement raporté par Genebrard, que de l'observation qu'il fait, ou s'ils en touchent quelque chose, c'est seulement en 1306, qu'il est impossible d'accorder avec ce qu'il avance.

Le Continuateur de Nangis, l'Auteur de la Chronique Latine msf. de Charles VI, qui étoient de ce tems-là, & tout de même, l'Auteur de la Chronique Latine de Rouen, que Philippe Labbe Jesuite a mise au jour, disent presque la même chose, & marquent cette désolation des Juiss en 1306: tout ce que le Continuateur ajoûte est qu'elle arriva un peu devant la Madeleine, ou bientôt après. Ce qui peut nous déterminer sur ce sujet, est un gros compte ou rouleau qui est à la Chambre des Comptes intitulé : C'eft le compte des biens des Juifs , de la Buille d'Orliens ou du Reffect, rendu par Jean de Tenville Huissier d'Armes le Rui , & Simon de Montigni , Buillif a Orliens, envoyé de par le Roi pour la prife d'iceux Juifs & de leurs biens, aborgie, dunt les parties sont plus pleinement contenues en d'autres roullés bai les par dever- la Cour, selon ce que les personnes, ci dessus nommées qui furent commis de part leur Jean a' Tenville, & Baill f a' Orliens, à prendre iceux & leurs biens en divers lieux ont rendu & baillé par iceux roulles, & sans ce que ledit Jean Yenville & Buillif d'Orliens ait sait au une recette d'iceux biens sors tant seulement, saire leur depens d'instadite besigne l'an MCCC VI, tout à foible monnoye. Et sur le dos est éctit : Non est perfectu., dies Veneris ante inflans fishum Magdalenæ est eis assignatus ad perficien lum istum comporum. D'autres tiennent que leur fuite fut si précipitée, qu'on ne leur permit d'emporter que ce qu'ils pourroient cacher dans leurs habits, & néanmoins un Regître de la Chambre des Comptes intitulé, Judei, fait savoir que sous main, ils mirent en dépôt chés les Chrétiens, qu'ils croyoient les plus honnêtes gens, non-seulement leurs meubles, mais même de l'or, de l'argent, & ce qu'ils avoient de plus précieux, & que par ce moyen ils fauverent bien des choses.

Cet exil au raport des Rabbins que j'ai cités, sut tout autrement barbare, que celui qu'ils souffrirent sous Philippe Auguste; car outre que le Roi engloutit tout leur bien, juiqu'à ne leur lasser que l'habit; on en sit une cruelle boucherie. Si bien qu'au contraire de s'ensuir en désordre, leur misere sut si grande, que quantité perirent encore de peste & de saim; tellement qu'il en mourut plus de douze cens mille, ou pour me servir des termes de leurs Rabbins, deux sois autant qu'il s'ensauva d'Egypte sous la conduite de Moise. Il semble qu'un si grand carnage méritoit bien d'avoir place dans

Tome II. TTt ij

notse, Histoire. Nos Auteurs toutessois sont muets là-dessus, ou si quelqu'un fait mention de ce bannissement, il se contente de dire simplement, qu'il arriva au mois de Juillet, & que le Roi s'empara de tous les biens des Juiss: de sorte qu'il saut ou que cela ne soit pas vrai, ou bien qu'on a voulu cacher à la posterité une si grande barbarie.

## RETABLISSEMENT DES JUJFS SOUS LOUIS HUTIN.

ONOBSTANT tous les maux que je viens de rapporter, & une si cruelle persecution. Philippe le Bel ne sut pas plutôt mort, que les Juiss par argent gagnetent Louis Hutin, & en 1315, acheterent de lui au mois de Juin la permission de revenir seulement pour treize ans, vingt deux mille cinq cens livres qu'ils promirent de payer à la saint Remi, outre le transport qu'ils sui firent des deux tiers de ce qui leur étoit dû en France quand son pere les exila. Les conditions de leur retour surent que tous les Livres de leur Lois à la reserve du Talmud, leur seroient rendus au plutôt, qu'ils rentreroient dans leurs Synagognes, & leurs Cimetieres qui seroient encore en nature; qu'il leur seroit permis de contraindre ceux qui les avoient achetés à les leur abandonner pour le même prix qu'ils leur auroient coûté; qu'il leur en seroit donné d'autres à bon marché, au lieu de ceux qu'on ne pourroit découvrir, ou qui seroient converts de trop de bâtimens; qu'ils retireroient le tiers de ce qu'on leur devoit, avant leur dernier bannissement; que par semaine ils exigeroient douze deniers d'usure pour livre; que des treize années de séjour qu'on leur accordoit, ils employeroient la derniere à retirer à leur aise, & en sûreté des mains de leurs debiteurs tout ce qui leur seroit dû; qu'ils ne disputeroient point de la Religion; qu'ils ne prêteroient point sur des ornemens d'Eglise, ni sur des gages sanglents en mouitles, pour me servir des termes; qu'ils porteroient à leur robes de dessus une marque de soie grossierement faite, de la largeur d'un Tournois d'argent, & d'autre couleur que l'habit.

Or quoique dans les Lettres que le Roi leur sir expedier, il ne soit point parlé qu'ils lui devoient payer à la saint Remi vingt deux mille cinq cens livres, & dix mille livres tous les ans, j'apprens neanmoins d'une Charte de Philippe le Long son successeur, que c'est la principale condition qui sur cause de leur retour, & que le terme échû, n'ayant pu compter au Roi cette somme, il leur accorda douze ans de répit, à la charge de lui saire

transport de l'autre tiers des dettes qu'ils s'étoient reservé.

Cet accord fait, il sembloit que les Juiss dussent vivre assés passiblement; cependant Sethus Calvisius, Genebrard, l'Auteur des Chroniques de saint Denys de ce tems là, Paule Emile, Papirius Masson, le Rabbin David Gantz, Bellesorest & les Titres du Trésor des Chartes assurent que Louis Hutin, Philippe le Long & presque tous les François, sirent ce qu'ils purent pour les détruire Calvisius dit que Louis Hutin ne les sit revenir qu'assin de les piller & être en état de passer en Flandre avec une puissante Armée: Paul Emile, Masson, aussi bien que les Chroniques de saint Denys & Bellesorest prétendent que ces Seditieux appellés Passoureaux, en massacrerent quantité. Genebrard de son côté veut que cinq ou six ans après leur retour, le peuple contraignit Philippe le Long de revoquer tout ce que Louis Hutin avoit sait pour eux en 1315; & qu'ensin en 1323, il le sorça à les exiler. Mais il se trompe en cela, de même qu'en bien d'autres choses que j'ai tirées de lui pour ce discours, que je ne m'amuserai pourtant pas à resuter, pussqu'on peut voir la-dessus mes preuves, Livre X V.

Or pour montrer combien cet Auteur se mécompte ici, c'est que non-seulement il a pris une année pour l'autre; mais encore il prolonge la vie de Philippe le Long de deux ans tout entiers, & en retranche autant du Regne de Charles le Bel son frere & son successeur; car si comme il prétend, les Juis furent bannis en 1323, ce sut par Charles le Rel, qui regnoit alors, & non point par Philippe le Long qui étoit mort près de deux ans auparavant. D'ailleurs, depuis 1315, que Louis Hutin fit revenir les Juifs jufqu'en 1323, qu'ils furent bannis comme veut Genebrard, il y a hait ans tout entiers; & non cinq ou fix seulement, suivant son calcul. Après tout, il est constant qu'ils ne furent exilés si par Philippe le Long, ni en 1323, car je trouve dans les Titres du Trésor des Chattres, que les Juss par toute la France, furent condamnés en 1324, à une si grotle amende, que la moitié de ceux qui demeuroient en Languedoc étoit taxés à quarante sept mille livres parisis: & si nous en croyons Abraham Zachut, ce sut en 1346, qu'ils reçureut cette grande plaie, au mois que les Juiss appellent Abib, " & nous Avril. Philippe de Valois, dit-il, qui regnoit alors, les obligea de , se convertir, ou de sortir du Royaume. Plusieurs se firent Chrétiens par " force, le reste voulut mourir dans la Religion de ses Peres. Aussi rôt que " ce Prince sut moit, le Roi Jean son fils les rappella, & les bannit sept " ans après, au grand contentement de ses peuples. Charles V depuis, les , ayant fait revenir, ils demeurerent paisiblement en France tant qu'il vêcut. Après sa mort, ils furent si maltraités sous Charles VI, qu'on en chassa " une partie, les autres furent dépouillés à force de taxes & d'impolitions " & , la plupart assommés par la populace, qui prenoit plaisir à verser leur sang. Mais ou toutes ces particularités-là sont fausses, ou il y en a bien peu de veritables. Que si les Juiss surent chassés par Philippe de Valois, il est impossible de savoir l'année.

Au reste, avant que de passer outre, il est à propos que je resute un point de l'Histoire des Juiss de très grande importance, raconté faussement par la plupart de ceux qui ont écrit ce qui se passa en France au commen-

cement du quatorziéme fiécle.

#### FABLE REFUTE'E.

ES Chroniques de faint Denys affurent qu'en 1321, les Juiss, de l'argent du Roi de Grenade, corrompirent les Ladres de France, ifin d'empoisonner les Fontaines & les Rivieres, & même Paul Emile ajoûte que les Satrapes de Turquie surent, sinon les Auteurs, du moins les instrumens de cette méchanceré. Les autres Historiens François cependant font tout tomber sur les Juifs; & les Turcs non plus que le Roi de Grenade n'y ont aucune part. Le Trésor des Chartes à la verité ne parle point des Turcs mais il fait bien noirs les Rois de Grenade & de Tunis qui, par deux Lettres Arabes & par les grandes sommes qu'ils firent tenir aux Juis, les porterent à cette horrible entreprise. Ces Lettres au reste, ayant été interceptées, furent traduites par Pierre Diacre, Docteur en Théologie, en presence de François de Aveneriis, Bailli de Màcon & Chevalier, de Pierre Moreau, Juge en dernier ressort à Lion, de Barthelemi de Jo Archidiacre & de Ginotus de Laubespine, Chanoine de Màcon, Etienne Verjus, Guillaume de Nuys, Pierre Pule & Jean de Cabanes Notaires aussi de Mâcon les fignerent & Pierre de Lugni Garde des Sceaux de la même Ville, les scella du Sceau du Bailliage.

A l'égard du Roi de Tunis, il adressoit sa Lettre non-seulement aux Juiss, mais encore à leurs enfans: les saluoit tant au commencement qu'à la fin; les traitoit de freres, comme tenant la Loi de Moite: du reste, les prioit de se souvenir de l'accord & du serment que lui, les Ladres & les soixante & quinze Juiss avoient sait le jour de Pâques-Fleuries, avec promesse de leur envoyer aurant d'argent qu'ils voudroient; afin qu'au plutôt tous les François sussent empoisonnés. Ensuire pour les rendre plus hardis & leur ôter tout sujet de peur, lorsque leurs ensans seroient en sûreté, qu'ils navoient



qu'à les lui envoyer; qu'il les en supplioit, & qu'il en auroit autant de soin

que de lui-même.

La Lettre du Roi de Grenade étoit beancoup plus longue, & 's'adressoit à Samson fils de Helie Juif, à la charge de la faire voir à Aaron & à tous les autres Juis. Elle portoit entre autres choses:,, Qu'il avoit appris de lui avec beaucoup de joie que cent quinze Ladres eussent prêté serment d'empoisonner les Chrétiens, & que l'argent qu'il lui avoit fait tenir, leur eût été distribué; que pour ne pas faire languir l'entreprise, mais l'executer promitement, il a envoyé à Abraham & à Jacob trois chevaux chargés de richesses avec deux sortes de poison. l'un pour jetter dans l'eau que le Roi boit, l'autre dans les cîternes, les puits & les fontaines; que s'il trouvoit qu'il n'eût pas assés envoyé d'argent ni de poison, qu'il n'en chomeroit pas 3 que Jacob & Acharias avoient prêté serment entreses mains; qu'ensin il rétabliroit les Juiss dans la Terre-Sainte, comme s, il leur avoit promis; qu'il les saluoit tous, & les exhortoit à achever l'entreprise au plutôt, en un mot, qu'ils n'épargnassent ni son poison, ni son argent.

Voila bien des badineries sans doute & un grand galimathias. Je m'étonne fort que Pierre du Pui, personnage si bien gueri des opinions populaires, & si versé dans l'Histoire, ait laissé dans le Trésor des Chartes ces deux Lettres si pleines de fausseré & d'impostures : d'ailleurs sans datte, & dont les ori-

ginaux ne se trouvent point.

De prouver qu'elles ont été supposées par les ennemis des Juifs, cela n'est pas trop necessaire, on le reconnoît asses & aux paroles & aux circon-

stances, & on le reconnoîtra encore mieux dans mes preuves.

Cependant sur cette supposition, on brûla tous ceux qui en surent accusés; les Ladres qui n'en étoient pas soupçonnés, surent ensermés dans les Maladeries. A l'égard des Juiss, les pauvres surent chassés du Royaume, les riches emprisonnés & contraints de donner à Philippe le Long, cent cinquante mille livres, somme si immense, qu'elle monteroit maintenant à plus de quinze millions.

David Gantz raconte la chose tout autrement, & même vingt-sept ans plus

tard que ne fait le Trésor des Chartes.

Én 1348, dit-il. la mortalité fut si grande parmi les Chrétiens, qu'il n'en , resta pas dix; & les Juiss au contraire, surent tous garantis; ou s'il en mou, rot ce sut bien peu, & ceux-là étoient de la famille d'Ascher. Cette indul, gence du Ciel autant que de la nature, attira sur eux la colere presque
, de toute l'Europe: en même tems les voila persecutés & en France & en
, Espagne & en Allemagne. On les accuse d'avoir empoisonné les puits &
, les rivieres; chacun se jette sur eux pour s'en venger; & ensin la vengeance
, sut si cruelle, que plusieurs millions surent massacrés. Mais comme ce
Rabbin est le seul qui parle de ceci, il y a grande apparence que c'est une
sable.

## ETAT ASSE'S TRANQUILLE DES JUIFS,

avec l'Histoire de Hugue Aubriot.

N quelque année que les Juiss aient été bannis par Philippe de Valois, il est constant neanmoins que ce Prince en 1348, prit ceux de Paris sous sa protection, au mois de Fevrier. Quant aux autres, ils ne retournement en France qu'en 1360, lorsque le Roi Jean, après sa prison, les rappella, & dont il tira une partie de sa rançon. Depuis, ils furent assés heureux tant qu'il vècut, & sous le Regne de Charles V; car nous ne trouvons nulle

part qu'il les ait bannis, quoi qu'en dise Abraham Zachut. Bien loin de cela, le Livre rouge du Chârelet, nous apprend que Charles VI son fils à son avenement à la Couronne, confirma les privileges que son pere leur avoit octroyés: & nous lisons dans la Chronique Latine miss. de Charles VI, que tant que Charles V regna, ils sugent maintenus par le crédit de Hugue Aubriot Pievôt de Paris.

Cet homme étoit Bourguignon, & de médiocre Famille. D'abord par son esprit il s'insinua dans les bonnes graces de Louis de France Duc d'Anjou, & de Philippe, de France Duc de Bourgogne. Ses presens ensuite lui acquirent l'amirié des principaux Officiers, tant de la Cour que du Conseil; & ensin tous ces grands édifices qu'il fit, la Bastille, le petit Châtelet, le Pont saint Michel & les murailles de la Ville, qu'il conduisit depuis la Porte saint Antoine jusqu'au Louvre, le firent considerer & du Roi & des Parisiens. Il aimoit si passionnement les Jusses, que lui qui gouvernoit presque toute la Cour, se laissoit gouverner par ces impudiques, & elles eurent tant de pouvoir sur son esprit, qu'elles le firent renoncer à la Loi & embrasser celle des Jusses, asse que sous sa protection & par son crédit leurs assaires sussent plus en fureté.

Tout ceci se voit dans les écrits de ceux qui ont sait la vie de Charles VI, mais particulierement dans l'Auteur anonyme de la Chronique mss. de ce Prince. 2, Celui-ci raporte qu'en 1380, une troupe de seditieux étant venu 3, sondre sur la Juiverie, après avoir pillé quelque quarante maisons pleines 4, de richesse, sirent main basse sur tout autant de Juiss qu'ils purent ren2, contrer; & de plus, obligerent leurs semmes à faire batiser leurs petirs 2, ensans. Leur sureur ensin sut si étrange, que la plupart de ceux qui l'éviterent 3, pour être plus en sûreté, prirent pour azyle les cachots du grand Châtelet. Mais le Roi dès le lendemain, gagné par Aubriot, ne rétablit pas simplement les Juiss dans leurs maisons, il leur sit encore rendre leurs ensans batisés la veille, avec commandement sur peine de la vie, de restituer tout ce qu'on leur avoit pris.

Dans la même année, il arriva à Manthes une pareille sedition, pendant laquelle on pilla les biens des Juiss, que Charles VI sit rendre, après avoir commis Guillaume du Bois & Jehanin Gandouin Sergent d'Armes, par Lettres patentes datées de Paris le dix neuf Novembre 1380, pour aller à Manthes s'informer secrettement de ceux qui avoient pris les biens des Juiss saire inventaire desdits biens, les mettre en lieu sûr, pour la conservation du droit

de ceux à qui il appartiendroient.

L'Université au reste, dont ce Prevôt de Paris avoit souvent reprimé la licence, informée de la vie honteuse qu'il menoit, comme en ce tems là elle étoit fort puissante, jusqu'à se mêler des affaires d'Etat, l'Université, dis je, en 1381, obligea l'Evêque de Paris à faire le procès à ce Renegat; & malgré son credit & l'opposition de tous les Grands, le réduisit à ce point que d'être condamné à faire amende honorable dans le Parvis Notre Dame, & sinir ses jours au pain & l'eau dans une basse sosse.

Suivant la même Chronique, les Juiss en 1382, pendant sa prison, surent encore aussi mal traités par les Maillotins, qu'en 1380, par les autres Seditieux. Toute la raison qu'ils en purent tirer, est que le Roien 1383, s'en plaignit par la bouche du Chancelier d'Orgemont; & cela, lorsque le peuple paya si che-

rement l'usure de sa rebellion.



### BANNISSEMENT DES JUIFS POUR LA DERNIERE FOIS fous Charles VI.

PRE'S tant de persecutions & de maux sousserts, les Juiss à la sin sous Charles VI, furent tout à fait bannis de France, & pour n'y plus revenir, sans qu'on en sache l'année. Car ce ne sut ni en 1386, comme le prétendent Cohen & Gantz, ni en 1393, ainsi que l'assure la Chronique manuscrite, ni en 1395 non plus quoi qu'en puisse dire Genebrard & Hottingerus, mais bien en 1394, le trois Novembre, comme il paroît par deux Déclara-tions du dix-sept Septembre de la même année. Et il ne saut pas s'étonner que ces Auteurs ici que je viens de nommer, l'ayent ignorée, puisqu'ils ne sont venus que deux cens ans depuis; mais il est étrange que l'Auteur anonyme de la Chronique manuscrite, qui vit chasser les Juiss, raconte ce bannissement treize ou quatorze mois plutôt; si bien qu'après cela, je ne sai plus où j'en suis, ni quelle soi on doit ajoûter aux Historiens contem-

Pour revenir à l'Histoire des Juiss, qu'une remarque si necessaire à interrompue, la premiere Déclaration du Roi nous apprend qu'il les bannit à cause de leurs usures excessives, & qu'ils violoient la plupart des conditions & des clauses ausquelles son pere & lui, en les rappellant, les avoient obligés. La seconde de ces Déclarations addressées au Prevôt de Paris, on à son Lieutenant, porte, qu'encore qu'il exile les suifs, il n'entend pas que leurs personnes soient maltraitées, ni leurs biens pillés, comme les ayant pris en sa protection; bien au contraire, qu'il lui commande de faire un inventaire sidele de tout le bien qu'ils ont à Paris & dans tout le ressort de sa Iurisdiction. Outre cela il lui ordonne de faire publier, que tous ceux qui leur doivent, aient à les payer dans un mois, à peine de petdre leurs gages; & quan: aux autres qui ne leur ont donné aucuns gages, de retiter leur obligation, & de les satisfaire avant le terme expiré. Enfin, il lui enjoignit, quand ils partiroient, de les conduire lui-même ou de les saire escorter en tel lieu du Royaume qu'il leur plairoit.

Cependant les Juifs à qui il fâchoit fort de s'en aller, eurent beau faire pour tâcher d'obtenir la revocation, ou du moins le retardement de cet exil; ni leurs prieres, ni leurs presens ne purent changer l'esprit du Roi. Ils sortirent donc de Paris en 1394, le troisième de Novembre; tout ce qu'ils ne purent emporter fut confisqué, & si quelques-uns de leurs débiteurs, se trouverent emprisonnés avant leur départ, aussitôt les guichets leut surent ou-

verts, & sortirent tous en 1395 & 1397.

Quatre mois, ou environ, après lour sortie, on trouva dans une maison du Fauxbourg faint Denys qui avoit pour enseigne le Pourcelet, cent quatorze Volumes, quatre Rôles, & quantité de Cahiers de la Bible, du Talmud & de la Loi des Juiss, que les Trésoriers de France sirent porter à la Bibliotheque du Louvre, & qui furent délivrés à Gilles Mallet Maître d'Hotel du Roi & son Bibliothecaire.

En 1395, Charles VI, le deuxième Mars, par l'avis des Ducs d'Orleans, de Berri, de Bourgogne, de Bourbon, & de son Conseil, sit publier une Déclaration, qui défendit à tous débiteurs des Juiss de leur rien payer; de plus, fit cesser tous les procès commencés pour telle raison, avec ordre de mettre hors des prisons ceux qui y étoient retenus. Enfin en 1397, depuis le trente de Janvier, il voulut que le Prevôt de Paris, Pierre de Lesclat, Robert Maugier & Simon de Nanterre Conseillers au Parlement, sûssent ses Commissaires, pour l'execution de sa Déclaration, & leur ordonna de

brûler & de déchirer tout autant d'Obligations faites aux Juifs, qu'ils pour-roient trouver.

## FAITS REMARQUABLES TOUCHANT LES JUIFS depuis ce dernier exil.

ES Juiss depuis ce dernier exil, par deux fois ont sait tout ce qu'ils ont pû, asin d'être rétablis à Paris sur-tout. Cohen dit que le Rabbin Salomon, & David de la Tribu de Ruben, tâcherent d'attirer à leur Religion Charles Quint & François I, & que pour punition de cette témerité, Salomon sur brûlé à Mantoue en 1533, & David en Espagne, par le com-

mandement de l'Empereur.

Les Regitres du Parlement, le Mercure François, & le Recueil des charges du procès fait à la mémoire de Conchini Maréchal de France, & à Leonora Galigai sa veuve, nous apprennent que ce Maréchal & sa femme sirent venit quelques Juiss d'Amsterdam, qui bientôt après surent suivis, non-seulement d'Alvarez & d'Elian Montalto, tous deux Juiss de protession; mais de beaucoup d'autres, tant de Portugal que de Hollande. Et comme ils s'étoient répandus en plusieurs quartiers de Paris, en ayant surpris préparans un Agneau pour saire la Pâque, en 1615, on ne leur sit autre mal que de les obliger à regagner la Hollande.

Jean Fontanier natif de Montpellier ou de Castres, n'en sut pas quitte à si bon marché en 1621. Celui-ci étoit Calviniste de Religion; depuis s'étant sait Moine, ensuite Avocat, Secretaire du Roi, & ensin Juis, aussi-tôt il se mit en tête de rétablir le Judassme en France. Et comme il y travailloit de la bonne sorte, demeurant pour lors à la rue de Bethisi, à l'Enseigne du Nom de Jesus, dans le tems qu'il dictoit à ses Auditeurs ces propres paroles, le cœur me tremble, la plume me tombe de la main, il sut arrêté & conduit au Châtelet par le Lieutenant Criminel, & le dixième Décembre brûlé en Greve avec son

Livre qui étoit intitulé, Trésor inestimable.

Quoique je n'aie rien oublié de tout ce que j'ai pû trouver, soit dans le Trésor des Chartes. les Regitres du Parlement, les Titres de la Chambre des Comptes, soit dans les Rabbins & quantiré d'Historiens, cependant je n'oferois assurer que j'aie fait mention de tous leurs bannissemens, sujets, comme ils étoient au caprice & à l'avacice de nos Princes & des gens de Cour. Il ne faut pourtant pas passer sous silence la nouvelle doctrine de Paul Yvon de Laleu, de Jaques de la Peyrere, & d'un autre Auteur sans nom, que leur

dernier exil sera suivi d'un dernier rappel.

Le dernier a tâché de prouver en 1657, dans un Livre intitulé, l'ancienne nouveauté de l'Ecriture fainte, ou l'Estife Triomphante en terre., Que les Juiss, qui depuis la mort de Jesus-Christ sont le jouet & le mépris de toutes les , Nations, en deviendront les maîtres, & reprendront dans l'Eglise le rang, que le droit d'aînesse leur donne. Quant à la Peyrere, il ne dit pas tout à , fait la même chose dans son Livre an Ruport des Juiss; mais bien que leur , conversion est reservée à un Roi de France, que c'est à Paris qu'il les rappellera & les convertira; que de cette Ville il partira avec de puissantes Armées, pour les rétablir dans Jerusalem & dans tout le reste de la Palestine; qu'après avoir embrassé la Foi Catholique, Dieu sera pour eux de trèsgrandes choses; & qu'ensin sous un Prince de la Race de David, qui reles, vera l'Eglise & domtera tous ses ennemis, ils seront rétablis dans Jerussalem, qui pour lots deviendra plus belle & plus siorissante que jamais, pour , y vivre en sainteté & en repos.

Pour Laleu. c'est belle chose & grande pitié que les contes qu'il fait dans ses Lettres écrites en 1628, 1632 & 1638, tant aux Empereurs, Rois, Princes, Tome 11.



Potentats de la terre, qu'au Cardinal de Richelieu, aux Docteurs, heureux Rabbins, Juiss & Conducteurs du Peuple d'Israël. Cet homme étoit de la Rochelle; d'ailleurs riche, Just de profession, savant; mais un peu évaporé. Il ne s'étoit pas seulement imaginé d'être envoyé de Dieu pour publict e grand Jubilé de l'Evangile éternel, & le rétour de toutes choses en leur premier état naturel, & même pour annoncer aux Juiss qu'ils devoient bientôt faire profession de la Religion Catholique, & être rappellés par le Roi de France, aux pieds duquel toutes les Couronnes des Rois doivent être volontairement soumises, & les peuples délivrés & affranchis; mais encore il s'étoit mis dans l'esprit que la mort avoit aussi peu de pouvoir sur lul. que sur Isac, quand Abraham le voulut sacrifier; & sur telle imagination, ne se contenta pas de désier le Roi, les Princes & tous les hommes du monde, par des Lettres & des Affiches imprimées de le tuer, ou de le faire tuer; mais de plus, il promit de leur pardonner sa mort, & même supplia tous ceux qui pourroient y avoir quelque interêt de s'en prendre à lui seul, & non pas aux autres qui l'auroient mis au repos, que sur toutes choses il souhaitoit, & qu'on ne lui pouvoit donner, puisque Dieu ne le vouloit pas. Ces Propheties sans doute, sont assés gaillardes; les raisons au reste & les passages dont ces Devins se sont servis pour les prouver, ne sont pas plus croyables ni moins embrouillées.

## LES SORTES DE MARQUES QU'ON FAISOIT PORTER aux Juifs, asin de les distinguer.

UOIQU'AU Concile de Latran tenu en 1215, il eût été ordonné aux Juiss de porter sur l'estomac une marque ronde; afin de les discerner des Chrétiens, ce Reglement toutefois n'eut lieu en France qu'en 1269. Saint Louis sur le premier de nos Rois qui leur commanda de coudre sur leurs robes de dessus, devant & derriere, une piece de fentre, on de drap jaune d'une palme de diamètre, & de quatre de circonference. Il fut imité en cela par ses successeurs; mais peu à peu, à sorce d'en retrancher toujours, ils l'appetisserent si-bien, qu'elle n'étoit pas plus grande qu'un écu. Cependant on ne laissa pas de l'appeller toujours Rouelle en François, & Rota & Rotella en Latin: & peut-être ces noms ici ont été donné à tel morceau d'étofe, à cause qu'il étoit rond comme une roue, ou même qu'il ressembloit tout à sait à une roue ayant rais, jantes & moyen; mais qu'avec le tems on retrancha, ne laissant que les jantes; c'est à-dire la circonserence. Et quoiqu'en cet état il futassés semblable aux anneaux & aux cercles jaunes que portent les Juiss d'Allemagne, il conserva toujours son premier nom. Peut être l'antoit-on nommé Rotula au lieu de Rotella, si ce n'étoit qu'anciennement on appelloit ainsi les hosties; car c'est le nom que le Prêtre Ison leur donne dans la Vie de saint Omer.

Quelques personnes savantes en l'Histoire des Juiss, croient que cette Rouelle étoit triangulaire, & qu'on l'appelloit Billette, à cause qu'elle ressembloit assés aux Billettes qu'on vit dans les Armes de plusieurs familles de France; & sondent enfin leur conjecture sur la fable de ce Juis si renommé dans Paris, qui en 1298, demeurant, à ce qu'on tient, au lieu même où l'Eglise des Billettes a depuis été bâtie, souetta, perça avec un canif, & sir bouillir une hostie que lui avoit livrée une pauvre semme Chrétienne pour retirer sa Robe qu'il avoit engagé. Si bien qu'ils veulent même que le nom de Billettes ait été donné tant à la rue des Jardins, qu'à l'Eglise de Notre-Dame des Miracles, à cause de la Billette que ce Juis portoit au dos & à l'estomac, chose qu'ils croient aussi vraie que si c'étoit un article de Foi,

saint Louis après tout, pour obliger les Juss à avoir roujours cette marque sur eux, non-seulement voulut que quiconque seroit trouvé sans l'avoir, sa robe su consisteue au prosit de celui qui l'avoit surpris en cet état, mais de plus, il le condamna à dix livres pariss d'amende.

Philippe le Hardi qui lui succeda, sit bien pis; car outre la Rouele, si les contraignit de porter une corne sur la tête pour les rendre ridicules; ce qu'ils soussirient dans les villes avec beaucoup d'impatience, se voyant hués & mocqués incessamment, sans oser rien dire, comme n'étant pas les plus sorts; mais apparem n'ent à la campagne ils ne manquoient pas de s'en vanger. Ce qui sur cause que Philippe le Long en 1317 leur permit de voyager sans cette note d'infamie. Lepuis, peu à peu, les plus riches s'en exemterent par argent, aussi bien que de porter une rouelle: & cela est si vrai, qu'en 1363, le Roi Jean annula toutes les dispenses qu'ils avoient obtenues, & les obligea de nouveau à porter sur leurs vêtemens de dessus une Rouelle, mi-partie de rouge & de blanc, de la grandeur de son grand Sceau.

# PERSECUTION DES JUIFS TOUCHANT L'USAGE de leur Religion.

ES Juifs pour tout ce qui regarde la Religion, étoient traités à la rigueur & fans misericorde. Tous leurs presens & leur argent étoient inutiles; & de plus, il sembloit que nos Rois, comme à l'envi, prissent plaisir à les incommoder. Tantôt ils les condamnoient à trois cens livres parisis d'amende, pour avoir chanté trop haut dans leurs Synagogues, tantôt on brûloit leur Talmud, tantôt ils étoient obligés d'entendre la prédication d'un tel Religieux en particulier qu'on leur nommoit, & même il falloit qu'ils lui montrassent tous les Livres de leur Loi qu'il voudroit voir, & répondissent à toutes les questions de Théologie qu'il leur feroit.

Tantôt au contraire, on leur défendoit d'affitter à nos Sermons, d'entrer dans nos maisons & dans nos Eglises, de disputer de la Religion qu'avec les Théologiens ou des Juiss convertis, d'avoir nourices, servantes & autres domestiques de notre Religion, de circoncire leurs enfans avant qu'ils sussent en ge de répondre aux interrogatoires qu'on leur seroit; & de crainte qu'ils ne sacrifiassent des Chrétiens dans leurs Synagogues, ou ne vinssent à y cacher les Juiss couverts, ou les Catholiques qui avoient embrassé leur Loi; il sur ordonné que ces Synagogues n'auroient que les quatre murailles, & encore toutes simples, sans être accompagnées ni de portiques, ni d'aucun autre lieu couvert.

Or comme les Jacobins alors, & même dès le tems de faint Louis; étoient les seuls en France qui fissent profession de prêcher & d'enseigner la Théologie. Ils surent sort long-tems Inquisiteurs de la Foi, & les seuls qui préchoient les suifs, les interrogeoient, & avoient droit d'examiner leurs Livres; si-bien qu'en cette qualité ils leur sirent beaucoup de mal.

En 1239, Henri de Cologne excellent Prédicateur de cet Ordre, & Jeande Mortare ou l'Allemand Provincial de tous les Jacobins de la TerreSainte, obtinrent de Gregoire I X, la condamnation du Talmud, & la
permission de le brûler. A leur persuasion, faint Louis aussi-tôt les voulut
avoir, & se les sit apporter au Château de Vincennes, avec tous les exemplaires. Sur le point de les jetter dans le seu, ce Livre plein d'heresies &
de blasphême contre Notre-Seigneur Jesus-Christ & la Sainte Vierge,
un Archevêque gagné par les Juiss, dont Thomas de Champré de qui
j'ai tiré ceci, ne dit point le nom, & qu'il appelle simplement premier
Tome 11.

## 524 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Ministre sit tant auprès du Roi qui pour lors n'avoit que vingt ans, que ce Livre leur sur rendu, dont les Juits eurent tant de joie, que tous les ans ils sêtent ce, jour là L'Archevêque au reste, qui leur rendit ce bon office, étant venu à mourir un an après au même lieu. & d'une mort encore qui étonna, le Roi épouvanté des jugemens de Dieu & des rémontrances de Henri e Cologne, accourut à Paris, & voulut que les Juiss sur peine de la vie, lu remissent entre les n'ains tous les Volumes du Talmud, qui furent brûlés par le Chancelier de l'Univ rsité & les Docteurs Regens en Théologie. Ces Livres au reste pervertissoient tant de Chrétiens, que pour y donner ordre, & empêcher un si grand mal, dès le Regne de Louis VII, il n'y avoit point de rémission pour ceux qui se satte partie du corps; tantôt îls étoient condamnés à avoir la tête tranchée, & quelquesois même on les brûloit tout viss.

# TOUCHANT LA CONVERSION DES JUIFS.

UAND un Juif marié venoit à se convertir, on ôtoir à sa semme les ensans qu'il en avoit eu ; asin de les saire instruire & les élever dans la Religion catholique. Si bien que Denys de Machault en 1391, avant abjuré le Judaisme, obtint une Sentence du Prevôt de Paris, tant pour faire batiser un ensant encore au maillor, qu'il avoit eu de Lyonne de Cremi sa semme, que pour saire instruire par des Chrétiens un autre sils & deux silles à ses dépens : & sur ce que sa semme qui étoit Juive, appella de cette Sentence à la Chambre du Conseil du Parlement pendant la maladie de son sils ainé âgé de cinq ans qui demandoit le batême, Guillaume Porel Conseiller sut commis pour visiter l'ensant, & voir en quel état il étoit, asin de le faire batiser, pusqu'il le desiroit. Touchant l'appel de cette semme, dans les Regitres doù j'ai tiré ce que je viens de dire, je n'ai point trouvé quel succès il avoit eu, & si on y eut égard.

A l'occasion de ce même Machault ici, l'année suivante; c'est-à-dire en 1394, sept Juiss accusés de l'avoir tué, ou du moins sait absenter de Paris, après l'avoir engagé pour de l'argent à quitter la Religion Chrétienne, outre tout leur bien qu'on conssiqua, farent condamnés à avoir le sout trois Samedis de suite, & à dix mille livres d'amende. Ceci pourtant est rapporté d'une autre saçon & même un an plutôt dans la Chronique de

Charles VI, & dans l'Histoire de Juvenal des Ursins.

La Chronique porte que lorsqu'on vint à chasser les Juiss, quatre surent retenus dans les prisons du Châtelet, accusés d'avoir assommé un Juis converti; qu'ensuite ayant été condamnés d'avoir le sout par tous les carresours de Paris quatre 1 imanches consecutits, après avoir souffert la moiné de la peine, pour se racheter de l'autre, ils donnérent dix-huit mille francs d'or dont sur bâti le Peti - Pont

Juvenal des Urfins qu'on appelle le finge, & le Traducteur en petit de cette Chronique, fait l'affaire bien plus grande; car il s'en prend à tous les Juiss de Paris; & non-seulement les accuse d'avoir ou tué, out bien batu un Chrétien; mais d'avoir fait plusieurs choses deshonnères au mépris de Jesus-Christ & de la Religion, & que ceux qu'on trouva coupables, surent condamnés au souet & à dix-huit mille écus d'amende; que quantité lors craignans d'être recherchés & traités de même, se sirent aussi tôt basisers qu'au reste, ceci arriva en 1393. Mais je pente que je ferai mieux de suivre ici Jammes Galli; il étoit Avocat du Roi & a fait un Recueil de toutes les questions de son iems jugées au Parlement.

Celui-ci qui en qualité d Avocat du Roi, fut appellé & present au procès,

,, dit que ces Juiss avoient nom Samuel Levi, Belleville de l'Etoile, , Abraham de Savins, Moreau de Laon, Auquin de Boure, Raphael "Abraham & Joseph Dupont Devaux, qu'on les accusoit d'avoir conteillé ,, à Denys de Machault, Juif nouvellement converti, de se faire Apostat: , & que tant pour cela que pour terminer un procès qu'il leur avoir in-, tenté devant leurs Réformateurs, ils lui avoient donné de l'argent, & , quoiqu'il parût par les procedures, que ce Converti les avoit portés à lui " faire ces propolitions. & que la principale raison qui avoit obligé à lui pro-" mettre de l'argent, étoit pour le faire désister de ses poursuites, outre , qu'on doutoit même qu'il eût abjuré sa Foi ; que le Prevôt de Paris nean-, moins assisté de quantité d'Avocats & de Docteurs en Théologie, n'avoit " pas laissé de les condamner à être brûlés; qu'en ayant appellé, la Senten-"ce en 1394, avoit été cassée le sept Avril; & que la Cour consisquant " le bien de ces sept Juis, ordonna de plus, qu'ils seroient bannis & sone-, tés trois Samedis de suite, aux Halles, à la Greve & à la Place Maubeit; " que cependant ils garderoient la prison, jusqu'à ce qu'ils eussent fait re-" venir Machault, & payé dix mille livres d'amende; que de ces dix mille " livres l'Hotel-Dieu en auroit cinq cens, que le reste seroit employé à com-" mencer le Petit Pont, & que contre la porte de derriere de l'Hotel Dieu, " il seroit dressé une Croix de pierre, qui porteroit que le Pont auroit été , fait de l'argent des Juifs.

Les Regîtres du Conseil du Parlement disent qu'en 1395, au mois de Juin la Cour pour lever cette somme, commit Etienne de Guiri, Pierre l'Esclat

& Robert Maugier, Conseillers au Parlement.

Quant aux moyens dont on se servit pour obliger les Juiss à se faire Chrétiens, j'ai déja dit que Philippe Auguste, Philippe le Bel & tous les autres Rois qui les exilerent, ne toucherent point aux biens de ceux qui voulurent se convertir.

J'ai dit aussi que saint Louis & la plupart de ses successeurs assignerent des rentes sur leur Domaine aux autres qui s'étoient convertis Philippe de Valois ne se contenta pas de les prendre en sa sauve-garde; mais défendit encore, sur peine de punition exemplaire, de médire d'eux, ni de leur faire du mal. Charles VI abolit cette ancienne coutume si cruelle qui confisquoit le bien des Juiss qui se faisoient batiser. Enfin tous nos Rois & laplupart des Papes les prirent sous leur protection; Gregoire VII, Calixte II, EugenellI, Alexandre IV, Clement IV, Celestin V, Innocent V, Honorius & Nicolas III, dessendirent de les batre ou maltraiter; de les contraindre à changer de Religion, d'exiger deux ni fervices, ni argent qu'ils ne dûssent point; & tout de même de déterrer leurs morts, usurper leurs Cimetieres, troubler leurs Fêtes & leurs Céremonies: & même fulminerent des anathèmes contre ceux qui violeroient ces défentes. De plus, ils eurent des Juifs pour Medecins & même pour Conseillers d'Etat & autant de fois qu'ils leur demandoient des Bulles pour se garantir de la persecution des François, rarement étoient-ils refusés.



# EMPLOIS HONORABLES DE QUELQUES JUIFS.

UELQUES UNS de nos Rois ont eu des Juiss pour Medecins, témoin Charles le Chauve & Marie de Medicis.

Nous apprenons des Titres du Trélor des Chartes, que Raymond Gaucelin Seigneur de Lunel, en sit venir un d'Arragon, pour guerir l'œil d'Alphonse de France, Comte de Poitiers & frere de saint Louis, seur plus

grand ennemi.

Dans l'examen des Esprits, il est remarqué que François I, envoya en Espagne demander à Charles Quint un Medecin Juif, pour une maladie dont les Medecins de sa Cour n'avoient pû le guerir; mais que n'en trouvant point, & lui ayant envoyé un Medecin Juif nouvellement converti, il n'apprit pas plutôt qu'il étoit Chrétien, qu'il le congedia sans avoir voulu lui présenter son poulx, ni même lui rien dire de sa maladie, & en sit venit un de Constantinople, qui lui redonna la santé avec du lait d'ânesse.

Au raport de Gedalia & d'Hortingerus, quelques-uns de nos Rois ont choisi pour leurs Conseillers d'Etat Dom Gedalia sils du Prince Salomon, & le Rabbin Jechiele, si celebre par ses prodiges ou illusions dont il éblouît les yeux des Pautiens, & même d'une partie de la Cour, & d'un de nos Rois du treizième siècle.

Cet homme étoit fort docte, & si admirable pour ses experiences, que les Juiss le regardoient comme un saint, & les Parisiens comme un magicien, à cause de quantité de secret qu'il savoit, qui imposoient à la vsie, & que le peuple prenoit pour autant de miracles. La nuit, quand tout le monde étoit couché, il travailloit, dit-on, à la clarté d'une lampe qu'il n'allumoit que la veille du Sabbath, & qui sans huile éclairoit. Or soit qu'on le crût sorcier, ou qu'on prit plaisir à l'interrompre lorsqu'il étudioit, Gedalia & Hottinger disent que presque tous ceux qui passoient heurtoient à sa porte tant qu'ils pouvoient en faisant grand bruit; qu'alors le Rabbin n'avoit pas plutôt donné un coup de marteau sur un certain clou siché dans le plancher, qu'en même tems la terre s'entr'ouvroit & engloutissoit ces importuns.

De savoir si cela est vrai, je m'en raporte. Cependant les Cabalistes n'en doutent point, & prétendent que c'est un esset de la Cabale pratique que Jechiele savoit parsattement; & ajoutent, qu'il avoit mis le nom de Dieu au bout de son bâton, de même que Mosse au bout de sa verge. Tout savant qu'il étoit au reste, ce ne sut pas tant son merite qui l'introduissit. à la Cour, que sa lampe inextinguible dont tout Paris étoit fort étonné. Si bien que saint Louis ou Philippe le Hardi en ayant entendu parler sit venir Jechiele, asin de le voir; & depuis eut tant d'estime pour ce Rabbin, qu'il le sit son Conseiller d'Etat, le combla de biens & d'honneurs, & le

maintint contre l'envie & la médifance.

#### USURE DES JUIFS.

A PR E'S ce grand crédit dont je viens de parler, que quelques Juiss de tems en tems se sont acquis auprès des Papes & des Rois de France, on voit que les Juiss n'ont pas toujours été sujets à la persecution, & qu'étant alors comme les Maîtres, ils faisoient bien valoir leur talent en

matiere d'usure. Et de fait, pendant plusieurs siècles leurs exactions surent si excessives & eux si insolens, qu'ils achetoient les Chrétiens & s'en servoient comme d'esclaves. A quoi l'Eglise Gallicane assemblée à Orleans, à Macon & à Reims, voulant remedier, elle excommunia tous ceux d'entre les Chrétiens qui vendroient leurs esclaves aux Juiss; & de plus, déclara nulles telles sortes de ventes. Telles sulminations neanmoins eurent si peu d'esset, que le mal ne laissa pas de continuer, & même duroit encore du tems de Louis VII & de saint Louis.

On commença de s'opposer à ce désordre sous Philippe Auguste. Saint Louis ensuite sit assés d'Ordonnances pour l'empêcher, aussi-bien que quelques uns de ses successeurs; mais l'execution en étoit si molle, qu'il eut autant vallu de n'en point faire; & quant aux autres Princes, la chose les

touchoit si peu, qu'ils permettoient tout pour de l'argent.

Outre ces Ordonnances contre la licence des usures, il y en eut encore d'autres pour la reprimer. Philippe Auguste désendit aux Juiss de prendre en gage ni charues, ni lits de paysans, ni toute autre chose dont ils ne se pourroient passer. Outre cela de tirer par semaine plus de deux deniers ou quatre tournois, ni même de leur argent donné, d'en exiger l'usure qu'un an après. D'ailleurs il voulut qu'ils ne sissent aucun prêt ni à Chanoines, ni à Religieux, sans un pouvoir en bonne sorme, tant de leurs Chapitres que de leurs Abbés. Quelques Rois depuis à ces désenses ajoûtetent d'autres menaces qui étoient de ne recevoir ni Croix, ni Calices, ni Ciboires, ni Paremens d'Eglise.

Il leur fut encore défendu de mettre aucun Chrétien en prison pour dette, ni de jouir de plus des deux tiers de son revenu. Nos Rois encore quelquefois informé de leur barbarie, donnoient des trois ans de répit aux débiteurs; afin de pouvoir s'acquitter, & même arrachoient de leurs mains avares
les plus malheureux, que l'extrême necessité avoit reduits à engager leur

liberté, & qu'ils traitoient d'esclaves.

Quant au procedé de faint Louis, qui, comme jai dit, les avoit contraint le premier à porter une Rouelle jaune, & qui le premier les éclairant de près, voulut les empêcher de prêter avec usure, il assembla pour cela à Melun en 1230, les Comtes de Boulogne, de Champagne & de la Marche; de plus, le Duc de Bourgogne, les Comtes de Montfort, de Saint-Paul, d'Eu, & de Châlons, outre le Vicomte de Limoges, Enguerrand de Coucy, & Guillaume de Dompierre, tous ou Souverains, ou les plus Grands du Royaume, & les obligea à prêter serment, que par toutes leurs Terres une si sainte Ordonnance seroit observée; & de plus, qu'ils l'assisteroient de leurs forces aussi bien que de leurs personnes, contre tous ceux qui seroient asses hardis pour la violer. D'ailleurs, il sit savoir aux Juiss, que pour être soussers davantage dans son Royaume, il falloit qu'ils se sissent Marchands ou Artisans, & gagnassent leur vie comme ses autres Sujets.

Ce Reglement fait, il prit tellement la chole à cœur, que si quelqu'un d'entre eux pour lors venoit à faire le moindre prêt usuraire, outre qu'on l'obligeoit à rendre ce qu'il avoit pris d'usure, quelquesois même son procès lui étoit fait, & on le punissoit rigoureusement. Son Conseil avoit beau lui remontrer, que les usures étoient les ners du commerce; que de les retrancher, c'étoit ruiner les peuples; que sans elles, les Laboureurs ne pouvoient cultiver la terre, ni les Marchands trassquer; il se mocquoit de telles raisons; & tant qu'il regna, ce désordre que ses prédecesseurs, autant par avarice que par coutume, avoient toleré, sut aboli : il sit même si bien connoître à son sils les maux qui en arrivoient, que ce Prince après sa mort,

fit executer ses Ordonnances à la rigueur.



# LE MEPRIS QU'ON FAISOIT DES JUIFS & leur Esclavage.

PHILIPPE le Hardi ne se contenta pas de s'opposer aux usures des Juss & de saire executer ponétuellement les Ordonnances de son pare à cet égard, il les traita encore avec tant de mépris, qu'il leur sut désendu de porter des habits de couleur; de se baigner dans les rivieres où se baignoient les Chrétiens; de leur faire des medecines; de toucher aux choses qu'on vend pour manger, à moins que de les acheter; & ensin de ne point sortir sans avoir, comme jai déja dit, une corne sur la tête. Une chose encore bien plus affligeante pour eux & qui leur devoit saire grand dépit, est qu'il ne voulut pas que les Vendredis ni tout le Caréme ils viassent de viande, ni que dans chaque Diocèse ils eussent plus d'un Cimetière & une Synagogue.

Les Princes & les autres Grands Seigneurs ne les traitoient pas mieux; Quand on en pendoit, c'étoit toujours entre deux chiens; on les vendoit cemme on fait du bled, du bois, des heritages; quelquefois ils étoient affectés aux douaires des grandes Dames & des Reines Et de fait, dans les anciens comptes du Demaine, nous voyons que Marguerire de Provence veuve de faint Louis, avoit son douaire affigné sur des Juiss, qui lui devoient tous les quartiers deux cens dix-neuf livres sept sols six deniers tour-

nois de rente.

Philippe le Bel donna en 1296, à Charles de France son frere, Comté de Valois un Juif de Ponioise. Il compta à Pierre de Chambli Chevalier la somme de trois cens livres tournois pour un Juif qu'il avoit acheté de lui, nommé Samuel de Guitri. Et le même Charles de France son frere, non-feulement lui vendit Samuel Viole, Juif de Rouen; mais généralement tous les Juifs tant de son Comté que de ses autres Terres & Seigneuries.

Dans la suite, il se verra qu'on ne leur permettoit pas de changer de pays ni de Maîtres. Toutes les sois que Philippe Auguste, Louis VIII, & saint Louis assemblerent les Etats, le Roi & tous les Grands s'entre-promettoient de ne recevoir dans leurs Terres aucun Juis qui ne leur appartint pas, & qu'ils n'empêcheroient point les Maîtres de tels sugitifs de s'en saisse, comme de leurs esclaves, sans avoir égard au séjour qu'ils y auroient fait; & toutes ces précautions qu'ils prenoient étoient fondées sur les sommes immenses qu'ils tiroient de ces malheureux.

En 1226, la Communauté des Juis, devoit au Roi par quartier quatre

cens quarre-vingt quatre livres quinze fols.

Samuel Viole Juif en 1299, donnoit aussi par quartier à Philippe le Bel la somme de trois cens livres.

Les Juifs du Comté de Valois lui payoient par quartier quatre cens soixante-sept livres six sols.

Ceux de Marguerne de Provence Douairiere de France lui devoient par quartier, ainsi que j'ai remarqué deja, deux cens dix-neuf livres sept sols six deniers.

En 1315, Louis Hutin ne consentit à leur retour, qu'à la charge de lui payer dans trois mois vingt-deux mille cinq cens livres & dix mille francs tous les ans.

En 1324, on condamna tous les Juiss du Royaume à une somme si immense, que selon la division faite entre ceux ae la Langue a'Oc, & ae la Langue le Française, ainsi parloit on en ce tems-là, ceux de Languedoc étoient taxés à quarante sept mille livres.

On

- MARGIE

On exigea d'eux quinze cens francs en 1364.

En 13.7, ceux de Paris payerent au Roi quinze mille francs d'or. En 1387, ils devoient fix mille ciuq cens livres à Charles VI, qu'il donna à Olivier de Chison Connétable de France.

En 1387 encore ceux de Languedoc promirent au Duc de Berri, de Bourgogne & de Bourbon, au Cardinal de Laon, aux Chanceliers de France, de Berri, de Bourgogne, au Comte de Sancere & à plufieurs autres du Confeil de Charles V 1, de payer fix mille francs pour cette année-là au Changeur du Tréfor de Paris; somme qui fut employée à payer les gens de guerre, aux réparations du Palais, au payement tant des Chanoines que de l'amortissement de la Chapelle du Bois de Vincennes.

De plus la même année, lorsque le Roi leur accorda cerraine Déclaration qui désendoit aux Chrétiens d'user de Lettres de répis, le Chancelier de France exigea dix mille francs pour le Sceau; car on leur faisoit payer si cherement le Sceau des Lettres qu'ils achetoient que nos Rois donnoient rarement ce droit là de la Chancellerie: & si le Chancelier de Chappes en jouit tant qu'il sut en Charge, c'éroit par une grace speciale, & seulement, après que le Roi lui en eut tait don au mois de Septembre.

# JUIVERIES DE PARIS.

P ARMI ce grand nombre d'Ordonnances & de Chartes que j'ai transcrites dans mes Preuves, il n'y en a qu'une seule qui sasse mention des quartiers de Paris où devoient demeurer les Juiss.

Philippe Auguste & saint Louis qui ont été leurs sleaux, & n'ont songé toute leu vie qu'à les charger de tribuis & les accabler de misère, ne se sont pourtant jamais avités de téparer leurs maisons de celle des Chrétiens. Philippe le Hardi sut le premier qui les confina aux extrémités de Paris, & les tira du cœur de la Ville & de tous les autres endroits où son pere & ses ancêtres les avoient laissé loger.

Depuis ils se retirerent à la rue des Juiss derrière le petit saint Antoine, dans la rue Judas, qui est à la Montagne sainte Geneviève, à la rue de la Tixeranderie, dans un cul de sac nommé le cul de sac de saint Pharon, & que les anciens Titres appellent le cul de sac suife.

Au reste, on croit qu'avant ce Reglement de Philippe le Hardi, les plus riches d'entre eux occupoient les deux côtés de la rue qui fait le milieu de la Cité, & qui d'un bout tient au Petit Pont, & de l'autre au Pont Notre-Dame. Et cette opinion est fondée non seulement sur d'anciens Titres de la Sainte Chapelle, qui portent que les Juifs y avoient demeuré long tems auparavant; mais encore parce qu'elle se nomme la rue de la suiverie. Pour ce qui est de Artisans Juifs, assurément la plupart, dès le tems de Louis le Gros, logeoient vers la Halle, dans les rues de la Poterie de la Friperie, de la Chausserrie, de Jean de Beausse, de la Cordonnerie & à la Halle au Bled; & enfin toutes les rues, aussi-bien que cette Halle, s'appelloient alors la Juiverie & le quartier des Juif : car c'est le nom qu'elles portent dans un Titre que j'ai tiré d'un Regitre de Philippe Auguste & dans les Bulles de Calixte 11, & d'Innocent 11, qu'on trouve imprimées dans l'Histoire de faint Martin des Champs. Si bien que ces autres noms de Cordonnerie, Chausseterie & le reste, sont tous noms modernes & changés par ceux de ce quartier là ; afin de faire oublier un nom si odieux. Cétoir la le sort des Juifs & des Juives; dans ce lieu là ils repretentoient comme une p tite Republique à part, ou un peuple séquestré; & enfin c'est-là qu'ils furent pillés sous Charles V I.

XXx

70me 11.

# 530 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

A l'égard des rues de cette Juiverie, quelques-unes sont étroites, tortues & obscures; d'un côté elles simissent en triangle, vers le Marché aux Poirées: de l'autre elles aboutissent à la Tonnellerie, vis-à-vis les Pilliers des Halles. Toutes les maisons qui les bordent, sont petites, hautes, malfaites, & semblables aux Juiveries de Rome, Mets & Avignon. Toutes ces rues autresois étoient fermées aux deux bouts avec de grandes portes, qu'on appelloit les portes de la Juiverie, & que François I, sit abatre, quand par son ordre les portes qui restoient encore de la vieille enceinte de Paris, que Philippe Auguste avoit achevée, surent jettées par terre. On dit que les Fripiers solliciterent cette démolition avec tant d'empressement, que pour les voir plutôt à bas, ils donnerent même quelque somme au Roi; du moins est-il constant que les proprietaires des logis contre lesquels étoient ces portes, lui donnerent beaucoup, afin d'avoir permission de les raser.

Après tout, quoiqu'on ne revoque point en doute que les quarante deux maisons que Philippe Auguste donna en 1183 aux Drapiers & aux Pelletiers de Paris, à la charge de cent soixante & treize livres de cens, faisoient partie de celles où logeoient les Juiss, & qu'ils avoient acquises; neanmoins, on ne sait point certainement en quelle rue elles étoient, bien que cette donation ait été faite par ce Prince soigneusement & avec assés de formalité: & cela en presence de Thibaut son Pannetier, de Gui fon Bouteiller, de Mathieu son Chambellan, & de Raoul son Connérable. Le heu où ces logis sont situés, n'est exprimé ni dans l'une ni dans l'autre des Chartes qu'il fit expedier, & que j'ai tirées du Regître rouge de l'Hotel de Ville. On croit toutesfois qu'il étoit dans la rue de la Pelleterie, & celle de la vieille Draperie, parce que ces deux rues aboutissent à la rue de la Juiverie: & de plus, l'on tient une chose qui n'est pas sans apparence, que les Drapiers & les Polletiers s'y établirent si-tôt qu'ils en furent les proprietaires, & qu'à cause du long séjour que les Marchands y ont fait, on leur a donné avec le tems les noms qu'elles portent encore aujourd'hui au lieu de ceux qu'elles avoient auparavant, qui nous sont inconnus.

Au reste, ce ne sont pas là les seules Juiveries de Paris: je trouve dans le grand: Pastoral, qu'en 1247, & 1261, il y en avoit une à la rue de la Harpe, & une autre dans la rue saint Bon, & celle de Jean Pain-Moler, La premiere se nommoit la Juiverie de la rue de la Harpe, & étoit à la Censive de saint Benoît & sur la Paroisse saint Severin. La dernière s'appelloit la Juiverie de saint Bon, & occupoit une partie de la rue saint Bon & de la rue Jean Pain-Molet.

Enfin nous voyons dans les anciens Papiers - terriers de Paris, que quantité de Juifs s'étoient établis à la rue des Lombards, à la rue Quinquempoix & à celle des Jardins, autrement des Billettes. Bien plus, nous lifons dans Rigord, dans le Continuateur de Nangis, l'Itineraire de Benjamin, & mêmo dans les Chartes du Tréfor, du grand Pastoral, de l'Archevêché de Paris, du Grand Prieuré de France & de l'Hopital du Saint-Esprit, qu'ils avoient deux Syngogues, deux Cimetieres, un Moulin & une Isle qui s'appelloit l'Isle des Juiss.

Une Charte de Philippe le Bel & la Chronique mss. Françoise du Continuateur de Nangis, remarquent que cette sse étoit dans la Seine, proche de la Porte de derrière du jardin de nos Rois, entre l'Isse du Palais & le Couvent des Augustins, en un lieu où les Religieux de saint Germain des Prés avoient haute & basse justice, & que ce su dans cette Isse-là même que Philippe le Bel en 1313, sit brûler le Grand Maître des Templiers, & le Grand Maître de Normandie.

Les anciens plans de Paris nous apprennent que cette Iste étoit fort petite. & l'une des deux qui terminoit autrefois l'Iste du Palais, avant qu'on eut bâti le Pont Neuf & la Place Dauphine; & nos peres qui l'ont vûe, disent qu'en hiver, la rivière la couvroit entierement; qu'en automne elle combloit un petit canal qui la séparoit de l'Îste du Palais; & qu'en été ce petit canal étoit à sec; mais nous ne voyons nulle part pourquoi on l'appelloit l'Îste des Juiss. Tous ceux qui ont parlé du lieu où surent brûlés ces deux Templiers n'ont point dit son nom; nos peres l'ont oublié : le Continuateur de Nangis est le seul qui le rapporte; & quoiqu'il n'en fasse pas savoir la raison, nous ne laissons pas de lui être redevables de ce qu'il fait revivre la mémoire & le nom d'une Iste dont tous nos Hustoriens n'ont point fait mention.

Pour ce qui est du moulin aux Juifs, il est constant que c'étoit un moulin à eau, & portoit ce nom, parce qu'il leur appartenoit & servoit à moudre leur bled. Les Titres du Saint-Esprit sont voir qu'il étoit sur la Seine, & attaché à la rue de la Tannerie, & aux moulins qu'on nommoit alors, & qu'on nomme encore les chambres & les moulins Maître Hugue. Ce moulin devoit vingt livres parisis de rente sonciere à l'Hopital du Saint-Esprit, & cinq sols parisis de cens & rente au Monastere de saint Magloire; mais étant tombé en ruine, les Administrateurs du Saint-Esprit le firent décreter, à cause de plusieurs années d'arrerages qui étoient dûes, ils se servirent du privilège des Bourgeois de Paris pour se le faire adjuger; & en 1437, le vendirent tant à Henri Yeques & Guillaume Parisot, qu'à Raouline & Jaquette leurs semmes, à la charge de cens & rentes, de cent sols Parisis de rente sonciere, & d'y bâtir dans trois ans un moulin neus à leurs dépens.

# SYNAGOGUES.

OUCHANT les Synagogues, il y en a eu deux; une à la rue de la Tacherie, que Philippe le Bel donna en 1307, à Jean Prunin soin Cocher, un an après avoir chassé les Juis; l'autre à la rue du Cloître saint Jean en Greve, & occupoit apparemment quelqu'un des étages d'une vieille Tour quarrée qui faisoit partie de la première enceinte de Paris, car dans un Tière de l'année 1298, possé entre Girard de Villars, Grand Prieur de France & les Religieux du Val Notre Dame de l'Ordre de Cîteaux, il est parlé expressément que cette Tour se nommoit communément la Synagogue: ainsi il faut que les Juis y aient sait autresois leurs prières, celebré leurs Fêtes & tenu leurs assemblées; & sans doute ç'a été pour se mocquer d'eux & de leurs ceremonies que le peuple la nommée la Tour du Pet-au-Diable, qu'elle retient encore aujourd hui.

Rigord assure que Philippe Auguste en 1183, commanda que toutes les Synagogues de France sussent converties en Eglises & qu'on y sit des Chapelles dédiées à Jesus-Christ & à la Vierge Marie. Ce qui est consirmé par la donation qu'il sit d'une Synagogue de Paris à l'Evêque Maurice, & que j'ai tirée d'un petit Cartulaire de l'Archevêché; mais je ne sai où elle étoit située, & même je doute si c'est celle de saint Jean en Greve, ou de la rue de la Tacherie, ou de quelque autre qu'il veut parler; car il n'en est pas dit un mot Certainement quand je considere ce Titre & celui de l'année 1198, que j'ai cité, je ne saurois pas m'empêcher de me plaindre de la barbarie du douzième siècle, où l'on écrivoit sans prendre la peine de s'expliquer.

J'omets ici les noms d'une longue suite de savans Rabbins, qui ont expliqué la Loi aux Juits dans ces Synagogues, & rapporterai seulement ce qu'en dit le Docteur Benjamin à la fin de son Itineraire. Ce Rabbin qui écrivoit sous Louis le Jeune, après avoir fait le récit de son voyage, tant en Europe que dans l'Asie & dans l'Afrique, & particularisé les Synagogues, les Rabbins & les Juiss qu'il avoit vûs, avoue que les Rabbins de

# 532 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Paris surpassoient en savoir & en charité tous ceux que les Juiss admiroient dans le reste du monde.

## CIMETIERES DES JUIFS.

Lou Gallende qui devoit en 1358, quatre livres parifis de cens & rente à deux Chanoines de Notre-Dame, qu'on appelle les Chanoines de faint Aignan; l'autre attaché à un jardin & un logis que Philippe le Hardi donna en 1283, à Gilbert de Saana Chanoine de Baïeux, & qui faisoit parne de la rue de la Harpe En 1311, c'étoit une grande place vuide que Philippe le Bel vendit mille livres de petits tournois aux Religieuses de Poissi qu'il avoit fondées, & qui étoit encore au même état en 1321; mais parce qu'elle tenoit au jardin de Jean Comte de Forest, ce Prince l'acquit de ces Religieuses par échange, & leur donna la Terre de la Picardie en Brie, assis dans la Paroisse saint Fiacre proche de Meaux. Charles VI, depuis ayant acheté cette maison de Louis II du nom Duc de Bourbon qui avoit épousé Anne sille unique de Jeanne Comtesse de Forest, il la donna en 1384, à Jean Duc de Bretagne Comte de Montsort, qui s'en désit en 1395, en faveur d'Alain de Malestroit Seigneur d'Oudon. & d'Isabelle sa femme. Ensin ce Cimetiere & cet Hotel ont passé entre les mains de plusieurs qui y ont bâti quantité de maisons

Après cela, il ne faut pas s'étonner si on déterre tous les jours en ce quartier là des ossemens, des Tombes & des Epitaphes Hébraïques. C'est de ces Epitaphes là assurément que Genebrard veut parler, quand il dit qu'il y en a découvert deux. Mais par le moyen de Claude Hardi Confeiller au Châtelet, homme docte & très curieux, j'en ai vû beaucoup d'autres dans la rue de la Harpe, & qui se trouvent dans l'écurie de Jean Doujat Conseiller de la Grand Chambre, dans l'escalier de Françoise Maynard, veuve d'Alexandre Briçonnet Trésorier de France, & dans une autre maison voisine bâtie dans la même rue, vis-à-vis la rue du Foin.





# AVANTURES PLAISANTES.

Le ne saurois jamais regarder en passant l'anneau qui est au Portail de Sainte Geneviève, qu'il ne me revienne à l'esprit celui de la Greve, où de nos jours par gageure, un gros ivrogne de Meûmer prétendit qu'il y seroit passer tout son corps. A la verité, la moitié y passa à grande peine, après quoi il saltut en demeurer-là, sans pouvoir ni avancer ni reculer, quelque essort qu'il sit: ce qui dura tant & si longuement, non pas sans sousstrit beaucoup, que sans les Serruriers qui accoururent la lime à la main, c'étoit sait de lui. Cette avanture sut si scandaleuse pour les Meûniers, que bien long-tems depuis, autant de lois qu'on en rencontroit dans les rues sur leurs mulets, c'étoit à qui crieroit le plus haut, à l'anneau. A la sin neapmoins, le Parlement y remedia par un Arrêt, à cause des querelles & des batteries que telles huées causoient.

Fauchet & beaucoup d'autres Historiens assés dignes de soi, & sans comparaison beaucoup plus que Thevet qui en sait mention, assurent que Jean de Mehun qui en vouloir aux Jacobins, desira être enterré chés eux, & pour cela leur legua par testement un cosser fort, avec ordre à son Executeur testamentaire de ne le leur point livrer, ni mettre entre les mains qu'après qu'il seroit enterré. Les Jacobins n'oubherent rien pour lui saire honneur & rendre ses sunerailles plus solemnelles. Mais ils surent bien étonnés, quand ouvrant le cosse, ils n'y trouverent que des ardoises pleines de figures de Géometrie & d'Arithmetique; si bien que de dépit ils le déterrerent, & mirent le corps dans la rue, où il seroit demeuré sans le Parlement qui leur sit commandement de l'enterrer dans leur Cloître; à quoi il salut obeïr à leur grand regret.

En 1380, Charles VI, à l'entrée de la Reine sa femme, curieux de voir cette pompe, se déguisa, & monta en croupe derriere Charles de Savoisi son Chambellan & de ses Favoris: & comme il vint à s'arrêter devant la Porte de Paris dans le tems que la Reine passoit, & prenoit plaisir à considerer la figure d'un cerf sur un lit de justice, faite de tapisserie à sonds d'azur, rehaussée de sleurs de lis d'or; ceux qui étoient là en garde pour empêcher qu'on n'en approchât, & qui frappoient comme des sourds, chargerent alors si rudement nos deux sils Aimon, qu'eux-mêmes le soir sirent le recit de leur avanture.

Du tems de Charles VI. & que Juvenal des Ursins étoit Prevôt des Marchands, ayant été accusé devant le Roi de plusieurs crimes par près de trente faux témoins que ses ennemis avoient gagnés, comme l'assaire n'eut pas le succès qu'ils s'étoient promis, & que le Prevôt par hazard vint à avoir communication de la déposition des témoins, ces imposteurs ici touchés de repentir d'avoir voulu perdre un si homme d'honneur, surent se confesser à leur Curé qui les renvoya au Penitencier, le Penitencier à l'Evêque, & l'Evêque au Cardinal de la Lune Legat du Pape, & pour lors à Paris. Le Legat à la verité leur donna l'absolution; mais ce sut à la charge que le jour du Vendredi saint le matin, ils se presenteroient à genoux, tout nuds & couverts seulement d'un grand drap à la porte du Prevôt, & avouant leur crime, lui en demanderoient pardon au nom de la Passion de Notre-Seigneur. Des Ursins qui logeoit à l'Hotel de Ville, bien étonné quand il vint à sortir, de voir tant de Penitens & en cet équipage qui lu



# HISTOIRE ET ANTIQUITES

crioient misericorde. Après leur avoir demandé qui ils étoient, & appris l'Histoire, il leur pardonna, & depuis tût d'eux, qui étoient les Auteurs de toute la trahison.

En 1476, Laurent Garnier de Provins, après avoir demeuré un an & demi attaché à Montfaucon, où nonobstant sa grace, il avoit été pendu par Arrêt du Parlement, pour avoir tué un Collecteur des Tailles; & pour lors à la sollicitation de son frere, ayant été dépendu & mis dans un cercueil, fut porté en grande céremonie, & avec tout l'appareil des pompes funebres par la rue saint Denys jusqu'à la porte saint Antoine. De côté & d'autre marchoient douze hommes vêtus de deuil; les uns une torche à la main, les autres un cierge. Devant étoient quatre Crieurs sonnants de leurs cloches, tous portant les Armoiries du défunt, autant sur le dos que pardevant, & celui enfin qu'on voyoit à la tête de la compagnie, alloit criant à haute voix. Bonnes gens, aires vos patenosses pour l'am: de seu Laurent Garnier, en son vivant demeurant à Provins, qu'on a nouvellement trouvé mort jous un

chène : dites en vos patenostes que Dien bonne mercy lui fasse.

En 1478, Jean Maugue Fondeur d'Artillerie, fit à Tours un canon, ou pour parler le langage de ce tems-là, une grosse bombarde qui portoit cinq cens livres de balle. On l'essaya derriere la Bastille, & porta de volée la premiere fois, jusqu'à la Justice du pont de Charenton. La seconde ois, le feu prit si inopinément, qu'elle ne tua guerre moins de vingt - quatre personnes, sans les blessés qui étoient en bien plus grand nombre; quatorze furent mis en pieces, bras, jambes, têtes voloient de tous côtés: un pauvre garçon qui s'amusoit à prendre des oiseaux, sut déchiré & démembré comme ceux ci. Jean Maugue lui-même n'en fut pas quitte à meilleur marché: on rassembla toutes les parties de son corps, & après avoir été ensevelies & mises dans une bierre, il sur porté à saint Merri; un Crieur pour lors à chaque carrefour, disant tout haut : Priés Dien pour l'ame de fean Maugue Fondeur, qui nouvellement est allé de vie à trépas, entre le Ciel & la Terre, au service du Roi notre sire.

A ces historiettes assés bousonnes, on pourra ajoûter celles qu'on a faites de Louis XI, François I, Henri III & Henri IV, qui peut-être sont des contes faits à plaisir, quoiqu'en très grand nombre : je ne veux pas pourtant

oublier celui qui suit.

Peu de tems après la paix de Vervins, Henri IV, au retout de la chasse, vêtu tout simplement, & seulement accompagné de trois ou quatre Gentilshommes, passant la riviere au Port de Malaquest, vis à-vis la grande Gallerie du Louvre, comme il vit que le Bâtelier ne le connoissoit pas, il se mit à lui demander ce qu'on disoit de la paix. L'autre répondit : Pour moi je ne sai pas quelle paix; mais j'avons plus de mal que devant, & payons plus d'impôts que durant la guerre: il n'y a pas jusqu'à ce méchant bachotlà que je mene qui ne paye impôt. & si jai assés de peine à vivre sans cela. A ces paroles le Roi sit signe à sa suite de ne pas rire, puis repliqua: Et que dit le Roi là dessus, ne parle t-il point d'y donner ordre ? L'autre répondit: Le Roi est asses bon homme je crois que cela ne vient pas de lui; mais il a une P. . . . . qu'il entretient qui nous ruine tous; car sous ombre de belles robes & affiquets qu'il lui donne tous les jours, le pauvre peuple en pâtit; car c'est lui qui paye tout : encore si elle n'étoit qu'à lui, ce seroit quelque chose; mais on dit qu'il y en a bien d'autres qui y ont part. Le Roi après cette naïveré, & de plus qu'ils étoient déja à l'autre bord, se prenant à rire, sort à l'heure même du bâteau, & sans payer. Le Bâtelier se met à crier après lui, & le donne à tous les Diables. Le Roi riant de toute sa force. Remons-nous, dit-il aux autres, nous avons notre charge. Le lendemain il fait amener le Bâtelier au Louvre, & lui commanda de repeter devant la Duchesse de Beaufort qui étoit presente tout ce qu'il lui avoit dit le jour d'auparavant; ce que l'autre fit, dont la

# DELA VILLE DE PARIS. Liv. X.

Duchesse sut si irritée, qu'elle vouloit le faire pendre: Non, non, dit le Roi en riant, c'est un bon homme qui y va toute à la bonne soi, & ne dit que ce qu'il a oui dire: je lui pardonne, & si je ne veux plus qu'il paye d'impôt pour son bâteau; car c'est de-là qu'est venue toute la querelle.



# HERETIQUES.

#### LEURS ATTENTATS:

#### AMAURI.

OUS Philippe Auguste l'Heresiarque Amauri prosessa à Paris publiquement l'Heresie que rapporte Gautier dans sa Chronologie mais qu'après il abjura devant tout le monde, de crainte d'être brûlé, quoiqu'en secret il ne laissat pas d'en faire des leçons, & de l'enseigner à tous ceux qui voulurent l'écouter. Et comme après sa mort son opiniâtreté vint à être découverte, & sa persistance dans son erreur, il sut déterré en 1209, & se secateurs brûlés. Que si on pardonna aux semmes, ce sut à cause du sexe.

En 1320, Marguerite de Haynaut & Guyart de Cresson, en qualité de Relaps & prévenus de plusieurs Heresies extravagantes, surent livrés à la Justice seculiere, dans une Assemblée tenue à la Greve par l'Evêque de Paris & l'Inquisiteur de la Foi en France, à la vue de toutes les Paroisses venues en procession exprès.

Jeanne d'Abentonne, & un certain homme dont l'Histoire ne dit pas le nom, furent brûlés au Marché aux Pourceaux, hors la porte saint Honoré pour avoir prêché l'Heresie licentieuse & impudente des Turlupins, qui devant tout le monde saisoient la même chose que Diogene en plein marché, quand l'envie lui en prenoit, comme étant une chose indisserente.

En 1389, le douzième de Mai, le Recteur accompagné de quantité de Regens, des Procureurs des Nations, de plusieurs Docteurs, Professeurs & autres Suppôts de l'Université, se rendit sur les neuf heures du matin, au Cimetiere saint Innocent, où après le Sermon sait par un Maitre ès Arts, nommé de Mauroi, Adam de Soissons, Prieur des Jacobins de Nevers, d'un visage contrit, & la larme à l'œil, reconnut que justement il avoit été amené à Paris, & détenu prisonnier jusqu'à ce qu'il eût abjuré les Heresies qu'il avoit prêchées à Nevers : & là-dessus demanda pardon à la Vierge. à l'Eglise & à tous bons Chrétiens, à son Evêque, à ceux qui avoient assisté à ses Prédications, d'avoit dit qu'il croyoit sur la damnation de son ame, que si la Vierge sur morte avant Notre-Seigneur, elle seroit descendue en Enfer, parce qu'elle avoit été conçûe en peché originel. Ensuite de quoi, il déclara qu'il tenoit pour Heretiques les quatorze opinions de Jean de Monteson condamnées par la Faculté de Théologie, & suivie à ce qu'on disoit, de tous les Jacobins généralement; & enfin promit de ne prêcher de deux ans dans son Diocèse, ainsi qu'il lui avoit été ordonné; & même de faire encore deux autres abjurations semblables; l'une à Nevers, l'autre devant toute l'Université assemblée.

Trois mois après l'abjuration d'Adam de Soissons, un autre Religieux du

même Ordre, nommé Jean Adam, Docteur & Prédicateur de saint Jaques la Boucherie, demanda pardon en pleine Chaire, tant des opinions heretiques de Jean de Monteson qu'il avoit prêchées, que des autres dont il étoit Auteur; savoir.

Que la Vierge avoit été conçûe en peché originel; qu'ainsi il ne falloit point fêter le jour de la Conception; & qu'enfin, tous ceux qui croyoient le contraire, en vouloient faire une Déesse, pechoient mortellement. & étoient heretiques.

Que quand on avoit differend avec son Curé, ou qu'on le croyoit ignorant, on pouvoit sans permission & de sa propre autorité, s'aller confesser à un autre; que les Prêtres de saint Jaques faisoient mieux d'entendre son

Sermon que de confesser.

Que les Jacobins n'étoient pas seulement Curés; mais Evêques & Papes, & qu'ils avoient bien un autre pouvoir que les Curés; & ainsi quand quelque Curé ne voudroit pas communier ses Paroissiens pour s'être allé confesser aux Jacobins, ils n'avoient qu'à venir à leur Eglise recevoir la sainte Hostie.

En 1406, un Sergent à Cheval heretique sut brûlé au Marché aux Pourceaux. En 1430, deux semmes solles & heretiques, sirent amende honorable au Parvis de Notre-Dame.

En 1490, ou 1494, un Prêtre nommé Jean Langlois, sut brûlé au Marché aux Pourceaux, pour avoir arraché l'Hostie des mains d'un Prêtre celebrant la Messe à Notre-Dame.

En 1502, ou 1503, un Ecolier âgé de vingt deux ans, nommé Edmond de la Fosse, arracha pareillement une Hosse des mains d'un Prêtte, étant à l'Autel dans la Sainte Chapelle, puis s'enfuit: & comme il vit qu'on couroit après lui, en même tems, il la met en pieces dans la cour du Palais devant la Chambre des Comptes. Il fut mené à la Conciergerie, où l'on fit tout ce qu'on put pour tâcher à le convertir. Son pere & sa mere vinrent d'Abbeville où ils demeuroient, très gens de bien, & en grand crédit & autorité dans le pays; mais enfin , n'ayant pû vaincre son obstinanon le pere de dépit, le renonça & même le voulut tuer: la mere en mourut d'affliction. On fit une procession generale & pour sa conversion, & en réparation de ce sacrilege. Il eut le poing coupé au lieu où l'Hostie avoit été rompue, & de là fut conduir au Marché aux Pourceaux, & brûlé sans se convertir, quoiqu'assisté jusqu'à la mort par Jean Standon & deux Religieux, l'un Cordelier & l'autre Jacobin, tous trois Docteurs en Theologie Il persista jusqu'à la fin à dire toujours qu'il tenoit la Loi de Nature. On prétend que son erreur lui venoit pour avoir hanté certains Ecoliers Espagnols, qui gagnerent bien vite au pied, quand ils surent son attentat. Durant quelques jours au reste, il y eut un drap d'or & deux cierges allumés à l'endroit où l'Hostie avoit été jettée; le pavé même sur levé & porté avec les morceaux de l'Hostie au Trésor de la Sainte Chapelle & qu'on honnora comme des Reliques.

En 1523, un Hermite convaincu d'heresse, sut encore brûlé au Marché aux Pourceaux; & depuis, bien d'autres Heretiques tant là qu'aux autres lieux

patibulaires que je passe pour venir aux choses plus remarquables.

Auparavant neanmoins, je toucherai deux mots d'Anne du Bourg Confeiller-Clerc au Parlement, dont on peut dire, qu'il n'y a point eu d'Heretiques qui soient morts avec plus de résolution que lui, quelques Historiens assurent que cette grande resolution qu'il sit paroître, ébranla & même corrompit bien du monde. Quatre jours auparavant le Président Minard, qui poursuivoit sa mort avec chaleur, su assurant de Président sur sa mule, à la vieille rue du Temple, au coin de la rue des Rosiers, comme il revenoit du Palais. Les Catholiques en soupçonnerent les Huguenots. Brantome Gentil homme de la Chambre de Henri III, & aupa-

ravant

favant de Charles IX, en accuse Stuart Prince Ecossois, ennemi des Catholiques & du Président, à cause d'un procès qu'il lui avoit fait perdre : & de plus ajoûte, qu'il le blessa avec des balles trempées & composées de sorte, qu'il n'y avoit point de cuirasse qu'elles ne perçassent, à l'épreuve, ou non. Il assure encore que ce su lui-même & avec de pareilles balles, qui, à la bataille de saint Denys donna au Connétable de Montmorenci le coup dont il mourut. Les Regîtres de l'Hotel de Ville remarquent, que le Prétident Minard ne sut pas plutôt frappé, qu'on serma les portes; mais qu'on ent beau chercher les assassins, pas un ne sut découvert. Il y est encore remarque que ce jour-là même, il tonna & éclaira par plusieurs sois quoique ce sût le dix-neus de Décembre, & au plus fort de l'hiver Tous les Historiens de ce tems là disent que cet assassinat avanca la mort de du Bourg.

Pour revenir à l'ordre des tems que j'ai quitté à cause de du Bourg, en 1528, la nuit du Lundi au Mardi des Fêtes de la Pentecôte, quelques Heretiques couperent la tête, tant à une figure de la Vierge, qu'à celle du petit Jesus, qu'il y avoit à la rue du Roi de Sicile, au coin de la rue des Juiss, & leur donnerent plusieurs coups de dague & de poignard. François I, & depuis Henri I I son fils n'oublierent rien pour expier ce crime. François I promit mille écus au Denonciateur; & non-seulement voulur que toutes les Paroisses & les Communautés y vinssent en Procession; mais lui même assista à une Procession générale qui sut faite, où se trouverent tous les Ambassadeurs des Princes Etrangers, & les Cours Souveraines; & de plus, à la place des figures mutilées qu'on ôta, il en mit deux autres d'argent de pareille grandeur, qui pesoient huit marcs.

Henri 11, vingt-trois ans après, fit faire au même lieu une Procession générale, où il voulut assister, & qui ne sut pas moins solemnelle que la premiere. Le Legat lui même dit la grande Messe à saint Gervais, & porta à la Procession une Figure de la Sainte Vierge, tenant le petit Jesus entre ses bras, & l'enferma dans la grille de ser que nous voyons encore au coin

de la rue des Juifs.

En 1530, la nuit du vingt un Mai, quelques Heretiques creverent les yeux, percerent le cœur, & donnerent des coups de coûteau à l'Image d'un petit Jesus peinte au coin de la rue Aubri Boucher, du côté de la rue faint Martin; sans beaucoup d'autres outrages qu'ils sirent à des Figures de la Vierge, de saint Roch & de saint Fiacre, que des personnes devotes y avoient sait representer. Le vingt huit la Sainte Chapelle & le Parlement y vinrent en Procession avec la vraie Croix, les rues furent tapissées. Hait jours après on sit effacer le reste de ces peintures, avec désentes à l'avenir de n'en plus peindre dans les rues qu'à dix pieds de terre.

En 1533, au mois de Decembre, d'autres Heretiques en armes, afficherent de nuit au coin des rues des Libelles diffamatoires contre le Saint-Sacrement. Le vingt-trois en expiation il se fit une Procession generale

avec beaucoup de solemnité.

En ce tems là, ou à peu près, quelques gens la nuit étant entrés dans le Cimetiere de faint Nicolas des Champs par dessus les murailles; les uns après avoir brisé la porte d'une Chapelle qui y est encore, y prirent un Benitier de cuivre avec une Custode, & mirent en pieces deux prians attachés à ser & à clou aux deux côtés d'un Ecce-Homo; les autres accourus à une Croix scellée dans la pietre, à dessein de l'atracher, quelque essort qu'ils sissent, ne sirent pourtant que l'ébranler, soit manque de sorce, ou pour n'en avoir pas le loisit; mais ils vinrent mieux à bout d'une autre de bois, sur laquelle étoit étendu le Sauveur Crucissé, entre la Vierge & saint Jean, qu'ils porterent contre la muraille.

La même nuit sur le portail de la Trinité, sur brisée la figure de pierre d'un homme à genoux devant la representation des trois personnes que Tome II.

nous adorons comme un seul Dieu. Quant à l'Eglise on y mit en pieces quelques oraisons de la Vierge écrites sur du parchemin. Et de plus, dans les rues les pardons des Quinze-Vingts qui y avoient été affichés le soir, furent déchirés: or comme ceci ne le passa pas sans que quelquesuns s'en apperçussent, un pauvre Mercier qui étoit entré dans le Cimetiere de saint Nicolas pour voir ce désordre comme les autres, & ayant dit bonnement: Ce ne sont pas les images des Saints qui sont abbatues, mais celles des Prians: c'est grand pitié d'entendre parler le monde; on dit qu'on a déterré les morts, & iceux fessés, & il n'est pas vrai. A peine achevoit il, que chacun se rua sur lui, & après avoir été bien batu, sut traîné au Châtelet, y demeura huit jours, & n'en fortit point, que le Lieutenant Criminel Morin ne l'cût bien interrogé auparavant. Depuis, on prit celui qui avoit déchiré les pardons, & un autre qui avoit attaché des placards; mais il y a apparence qu'on ne leur fit rien, à cause que le premier se convertit, & l'autre se retourna à Dieu, qui sont les termes dont se servit Morin dans les Lettres qu'il écrivit à François I, & que j'ai lues dans le Trésor des Chartes au vingt unième Guichet, intitulé, Hugnenots, En 1548 un Crieur de vieilles ferailles nommé le Blond, fut biûlé

tout vif, au Parvis Notre Dame, pour avoir abatu l'amage de la Vierge éle-

vée près du Chœur.

Un Herenque Lorrain en 1550 ou 1551, passa, l'epée nue à la main, au milieu des Chanoines de Notre-Dame, qui pour lors chantoient devant la Chapelle de la Vierge, & voulant jetter par terre son Image comme avoit fait le Blond, il en tut empéché, & ensuite condamné à avoir la langue coupée, & être brulé devant le Portail de l'Eglise. Quelques jours après le Clergé de Paris suivi du Parlement, de tout le Corps de Ville, & de deux notables de chaque quartier, fut en Procession à Notte-

En 1553, le jour de la Nativité de la Vierge, un inconnu qui venoit, dit on, de Geneve, donna un dementi au Prédicateur de saint Medard, étant en Chaire; il for méné en prison à sainte Geneviève: mais ayant trouvé moyen de se sauver; à la Requêre des Gens du Roi, les Officiers de fainte Geneviève furent mandés au Parlement, où après avoir déclaré que le Geolier avoit laissé échaper le prisonnier, la Cour le sit conduire

à la Conciergene.

La même année à faint Honoré, le jour de saint Etienne, lorsqu'on disoit la Messe à la Chapelle Notre Dame des Vertus, une solle à l'élevation de l'Hostie, l'arracha des mains du Prêtte, & la mit en pieces; elle sut menée en prison: mais parce qu'en effet, il se trouva qu'elle avoit perdu l'esprit, on la laissa aller. L'Evêque de Paris cependant à la tête de tout le Clergé, ne laissa pas de venir en proceision à la Chapelle ornée de belles tapisseries avec quantité de cierges. On chanta la Messe du Saint-Sacrement au Maître Autel avec beaucoup de solemnité, & ensuite le Docteur Picard, si fameux dans l'Histoire de ce tems là, précha dans le Cloître, & prit pour Texte, Atu.i.r quid plor.is? quia tui ru t Dominum meun.

L'année d'après, au mois de Decembre, un jeune homme Novice auparavant au College des Bernardins, & qui doutoit de l'immortalité de l'ame, pour en être éclairei, salla jetter dans un puits : en avant été tiré comme il ne cherchoit que la mort, il vint faite à fainte Geneviève la même chose que la solle avoir saite à saint Honoré. Par Arret il sur condamné à avoir le poing coupé, puis pendu & brûlé; mais auparavant il se convertit. A quelques jours de là Charles IX se rendit à la Sainte Chapelle accompagné de la Reine sa mere, des Princes & des Princesses da Sang, des Cardinaux de Bourbon, de Guife, de Strozzy, sans parler des Evêques, Princes Firangers, Ducs & Pairs Chevaliers de l'Ordre & autres grands Seigneurs & Dames de la Cour, si-tôt que le Roi eut fait sa priere, la

Procession partit, l'Archevêque de Sens portoit le Saint-Sacrement sous un Dais tenu par le Prince Dauphin d'Auvergne, le Duc de Gusse & celui de Nemours & par le Marquis d'Elbeus. Apres le Roi & la Cour, le Parlement marcha à main droite, ayant la Ville à sa gauche. Au dessous du premier Hussier, se mit le premier Hussier du Conseil privé, portant le cierge du Chancelier, avec deux autres qui se disoient de sa famille, contre la coutume & la raison même; car quand le Chancelier marche avec le Parlement, il n'en est qu'un membre, & ne doit point avoir d'autre famille que celle de la Cour, y ayant serment & rang ordonné par le Roi, les samilles du Chancelier, des Présidens & des Conseillers n'y ont ni rang, ni serment; & le Farlement en ces rencontres ne peut recevoir que ce qui est de son Corps. La Fête neanmoins s'acheva sans bruit avec beaucoup de devotion. Cette pompe passa par le Pont saint Michel, devant saint Severin, le long de la rue saint Jaques, & de là à sainte Geneviéve, où se dit une haute Messe, le Parlement y étant assis à la droite, & quelques Chevaliers de l'Ordre à gauche, où saute

de place se mirent plusieurs Officiers de la Cour.

En 1557, le quatre Septembre, à la rue saint Jaques, vis à vis le College du Plessis, dans une maison nommée l'Hotel de Barthoniese, trois ou quatre mille Huguenots assisterent au Prêche, & y firent la Cene. Le Guet en ayant été averti par les voifins, on assembla sourdement dans toutes les rues le plus de monde qu'on put. Ceux du quartier couvrirent leurs fenêtres de pierres & de pavés, on alluma des feux, les rues furent bouchées de charrettes & d'hommes en armes. Sur le minuit , lorsque les Huguenots commençoient à se retirer, on les attaque, & ayant été repoussés dans leur Prêche, chacun se mit en devoir de les forcer. Dans cette extrémité, les plus courageux de ces affociés s'attroupent, fortent à travers la grêle de pavés & de pierres qu'on leur ruoit de toutes parts, & malgré la résistance de ceux qui leur bouchoient le passage, se sauvent, horsmis un, qui ayant été renversé par terre, non-seulement sut assommé; mais exposé à toutes sortes d'outrages dans le Cloître saint Benoît où on l'avoit porté. Du reste, ceux qui voulurent passer par deslus les jardins du voisinage, surent arrêtés & menés en prison. Les semmes, les enfans & tous les autres qui étoient demeurés dans le logis au nombre de soixante-un ou soixante deux personnes, obérrent aux ordres de Martine Lieutenant Criminel, qui les mena au petit Châtelet; & bien qu'il les eût fait lier & garotter, on ne laissa pas de les charger d'injures & de coups par le chemin. Ceci donna lieu à quantité de faux bruits; tantôt qu'ils s'étoient assemblés pour immoler des enfans; tantôt que c'étoit pour contenter leur lubricité, après avoir fait bonne chere & éteint les chandelles, comme font les Anabatistes, de sorte que peu de gens croyoient que ce fût pour la Cene & pour le Prêche. Cependant les Huguenots publicient des Apologies pour se purger; Mouchi Doceur de Sorbone, autrement dit Demochares, & Robertus Cenalis y répondirent, & le Parlement travailla au procès des Prisonniers. Philippe de Luris, Damoiselle de Laveron en Perigueux sut pendue & brûlée Nicolas Clinet de Xaintonge & Taurin Gravelle Avocat en Parlement, surveillans, après avoir été appliqués à la question, furent brulés tous vifs, avec Nicolas le Cene, Medecin Normand, François Rebesier d'Astasort en Condomois, & Federic d'Amville d'Oleron en Bearn, les uns baillonnés, les autres la langue coupée; le reste auroit couru la même fortune, sans l'arrivée des Ambassadeurs des Suisses & des Protestans d'Allemagne, qui les demanderent au Roi.

A l'Hopital de Loursine du Fauxbourg saint Marceau, dédié à saint Martial & sainte Valere, & sondé vers le commencement de la rue de Loursine, les Huguenots en 1560, mirent en pieces une Figure du Jesus-Christ qui étoit au-dessus de la porte. Pour réparation de cet outrage, Saint Marcel, saint Hippolyte & saint Martin vinrent en Procession à saint Medard Tome II.



au lieu où s'étoir fait l'attentat, & par ordre d'Eustache du Bellai Evêque de Paris, Jean Moreau Sous-Chantre & Chanoine de Notre-Dame, mit

une autre figure à la place.

Comme les Heretiques avoient permission en 1561, de faire l'exercice de leur Religion à la grande rue saint Marceau dans un grand logis appellé le Patriarche, & que de peur d'insulte, on leur avoit donné le Prevôt des Maréchaux avec ses Officiers & ses gens. Le jour de saint Jean l'Evangeliste, un Renegat nommé Malo, qui de Prêtre habitué à saint André étoit devenu Ministre, saisant là le Prêche, à l'heure qu'on va dire Vêpres, en ayant été interrompu par le son des cloches de saint Medard qui est tout proche, ses Auditeurs en furie accourent à l'Eglise, se ruent sur le Prédicateur & les Paroissiens qui venoient d'entendre le Sermon, battent, blessent, massacrent, cassent les vitres, brisent les Images, pillent la Sacristie, foulent aux pieds le Saint-Sacrement & font mener en prison par le Prevôt des Maréchaux & son Lieutenant quelques uns de ceux qu'ils avoient le plus maltraités; & même des femmes, des Prêtres & le Prédicateur; mais le Parlement ayant pris connoissance de l'émeute, les mit en liberté, & fit pendre devant saint Medard deux Huguenots convaincus de l'avoir excitée. Quelque trois jours après on reconcilia l'Eglise; avec le tems elle fut réparée des aumônes de quelques personnes charitables & des amendes à quoi avoient été condamnés les Seditieux.

Depuis, qui fut le vingt quatre Avril, le Connétable de Montmorenci fit démolir le Patriarche, Pincourt, & le Tripot de Jerusalem, où les Huguenots : voient permission d'aller au Prêche & de s'assembler; & le quatorze Juin on tapissa les rues depuis sainte Geneviéve jusqu'à saint Medard, & surent jonchées de sleurs depuis saint Medard jusqu'à Notre Dame. Devant chaque maison étoit un homme armé, & des Corps de Garde aux carresours & aux barrières des Sergens. Ensuite les Cardinaux de Bourbon, de Lorraine, de Guise, d'Armagnac; les Princes & Ducs & Pairs, les Maréchaux de France; le Parlement, & l'Hotel de Ville; le Chapitre de Notre-Dame, se readirent à fainte Geneviève, puis en partirent suivis d'une infinité de peuple, & vinrent en Procession à faint Medard, où la Messe du Saint Sacrement suit celebrée par l'Evêque d'Avranches, & la Prédication prononcée sur les ruines du Patriarche, par le Pere Honoré Jacobin, Docteur

en Théologie.

La même année, c'est-à dire en 1562, à la rue saint Denys, au Pilier verd, le Maître du logis sit saire si souvent le Prêche & la Cene chés lui, que ceci ayant été découvert un jour d'assemblée, le peuple casse les vitres à coups de pierres, & voulant ensoncer la porte, le Maître tire sur eux à coups d'arquebuse, en tue trois, & en blesse plusieurs, puis sortant en armes avec ses amis, lui-même est tué, ses compagnons écartés & sa muison pillée. Le Maréchal de Montmorenci Gouverneur de Paris arrive la dessus, sait pendre aux senêtres le premier qu'il rencontra chargé de marchandises, & par

ce moyen empêcha les Seditieux de passer outre.

Je ne m'amuserai point à particulariser ici ni ailleurs, ce qui se passa en 1572, le jour de la saint Barthelemi, parce que les Historiens du tems, tous tant qu'ils sont, en disent plus qu'il n'y en a. Il me sussir de remarquer que deux jours auparavant, l'Amiral de Coligni sut blessé au sortir du Louvre derrière le Cloître de saint Germain de l'Ausserrois, proche de la petite porte qui sert de passage, dans le tems qu'il lisoit une Requêre pour presenter au Conseil le lendemain: & de plus, que celui qui sit le coup, n'étoit pas un apprenti, qui en avoit assassiné bien d'autres, jusqu'à son propre Maître. La Reine Marguerite l'appelle Maurevel, le Président de Thou Moruel, Brantôme Montravez, les autres lui donnent d'autres noms qui en approchent; mais ensin, presque tous conviennent qu'il avoit été gagné par le Duc de Guise. Il s'étoit caché dans une maison de la rue des Fossés

faint Germain, qui tient à cette petite porte de derrière du Cloître dont je viens de parler; & pour lors, à la faveur d'un linge étendu fur un vieux treillis de fer attaché à la fenêtre de la première chambre, qu'on n'a ôté que depuis six ou sept ans, il blessa l'Amiral sans être vû, ni sans savoir si ce sut à l'épaule, comme l'assure la Reine Marguerite, ou au pouce de la main droite, ou bien au bras gauche, comme veulent tous les autres qui en ont parlé; ni ensin, s'il se servit de pistolet ou d'arquebuse. Il est certain seulement que l'assassimple sauva par la poite de derrière sur un cheval qui l'attendoit dans le Cloître; & que deux jours après l'Amiral sut tué dans la rue de Bethisi à la sollicitation de ses ennemis, qui envelopperent dans le même malheur un nombre presque insini d'innocents.

Enfin pour achever & assembler ici en deux mots les autres attentats; & ce que je sai sur semblables matieres, en 1576, les deux derniers Dimanches du mois de Septembre, dans le tems que les Huguenots revenoient de Noisi le Sec, Village à quatre lieues de Paris, où le Roi leur avoit permis l'exercice de leur Religion, le peuple te voyant attaqué par de la canaille qui leur faisoit mille insolences, de part & d'autre on en vint aux pierres, puis aux épées; de sorte qu'il y eut du sang répandu, & même des

gens tués.

En 1584, le jour du Vendredi-Saint, par le moyen de l'Abbé de sainte Geneviève, on surprit dans une maison bâtie devant le Collège de Montaigu, un Ministre nommé du Moulin, un Maître d'Ecole, des Ecoliers, & quelques autres faisant la Cene: neanmoinspar ordre du Roi, le Parlement

se contenta de les bannir du Royaume.

La nouvelle ayant été fûe à Paris de la mort du Duc de Maïenne, tué au fiége de Montauban, le vingt six Septembre qui étoit un Dimanche, quelques vagabonds & autres gens de la lie du peuple, attaquerent les Huguenots au retour de Charenton, quoiqu'escortés, de crainte d'émeute, tant du Duc de Montbazon Gouverneur de Paris & de ses Gardes, que des deux Lieutenans Civils & Criminels, du Chevalier du Guer & des Prevôts de l'Isle, & de Robe courte. Il y en eut de tués de part & d'autre; quelques Catholiques même qui se promenoient aux environs, surent volés sous prétexte de leur faire montrer leur chapelet Quatre cens Seditieux mirent le feu à Charenton, pillerent la maiton du Concierge & celle du Confistoire puis revinrent à Paris, & entrerent par la Porte saint Antoine, criant : Vive le Roi. Le lendemain, le Lieutenant Civil & le Lieutenant Criminel eurent ordre d'informer contre les coupables Sur ces entrefaites, les mêmes Seditieux retournent à Charenton; & de plus, au Fauxbourg faint Marceau, un Peignier qui demeuroir à la rue Pot de Fer, excite une autre émeute : & ensin après avoit tué deux hommes & une fille, lui - même fut tué avec son fils & un Maître d'Ecole. Quatre maisons de la rue des Postes appartenant à des Huguenots, furent pillées, & autant à Charenton. Le Prevôt de l'Îsle & le Lieutenant de Robe courte étant accourus à la rue des Postes avec leurs Archers, prirent quatre hommes chargés de hardes, qui le lendemain par Arrêt de la Cour furent punis; les uns pendus, les autres fouettés la corde au col & bannis pour neuf ans. Cependant le Duc de Montbazon se transporta aux Gobelins, sur le bruit qui courut que les Seditieux y vouloient aller; & après y avoir mis l'ordre necessaire, encouragea les Habitans à repousser la violence, au cas que le désordre continuât, s'ils n'avoient envie d'être ruinés.

C'est-là tout ce que j'ai pû découvrir, tant des attentats de ceux de la Religion que des insultes & des violences qui leur ont été saites : tout ce que j'y veux ajoûter & qui n'est pas à oublier, est qu'à la sainte Chapelle en 1575, la vraie Croix que saint Louis avoir eu tant de peine à tirer des mains des Insideles, sut dérobée la nuit du dix Mai. Chacun sut très sensiblement touché de cet accident; & il n'y eut presque personne qui ne crût que la Reine

## 342 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

mere l'avoit vendue ou engagée en Italie. Le Prevôt & les Echevins mirent garde aussi tôt aux portes de la Ville, avec ordre non-seulement à eux de ne laisser sortir qui que ce sût sans le souiller; mais encore aux Capitaines de la riviere & aux passeurs; & le tout aussi-bien à l'égard des paquets, costres, hardes & autres choses semblables, qu'à l'égard des personnes. De plus, il sut publié à son de trompe par tous les carresours, que quiconque reveleroit le nom du ravisseur de ce saint Reliquaire, auroit cinq cens écus.

Cinq jours après il se sit une Procession générale de Notre-Dame à la sainte Chapelle, où assista la Reine mere avec les deux autres Reines, le Duc d'Alençon, le Roi de Navarre, le Parlement & l'Hotel de Ville: & le jour de Pâques sleuries, Henri III sit publier aux Prônes de toutes les Paroisses, qu'on eût à aller adorer une Croix toute semblable à la première, qu'il avoit sait saire, où une grande pièce d'un morceau de la Croix du Sauveur étoit enchassée, & qui avoit été trouvée au Trésor de la sainte Chapelle.

L'Auteur du Journal de Henri III, dit là dessa, que le peuple fort devot & de legere créance en telle matiere, sur sont joyeux & sort content de cette nouvelle; & cette Croix là est la même que nous allons adorer tant la Semaine-sainte & les Fêtes de Pâques, que pendant le Carème tous les Vendredis.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ATTENTATS ARRIVE'S POUR CAUSE DE LA Religion.

E parlerai en son lieu des outrages saits à la Nature & à la Religion, dont on accusoit les Templiers, & de leur condamnation, que Pierre du Puy Garde de la Bibliotheque Royale, a composé sur les Titres du Trésor des Chartes du Roi, pour justifier, ou leur mémoire, ou celle de Philippe le Bel &c.

On sait que l'Ordre des Freres Sacs ou de la Penitence de Jesus-Christ, étant sort déchus à Paris sous Philippe le Bel, ils donnerent leur Couvent aux Augustins en 1293.

L'Ordre des Blancs-Manteaux, ou des Serviteurs de la Vierge Marie, ayant été supprimé au Synode de Lion sous Gregoire X leur Monastere en 1298, sur donné aux Guillemins ou Hermites de saint Guillaume, & de nos jours aux Benedictins.

Quoique l'Ordre des Beguines sût condamné en Allemagne par Clement V, neanmoins il n'a pas laissé de subsister à Paris jusqu'à Louis XI, qui donna leur maison en 1461, aux Cordelieres de l'Avé-Maria.

Les Billettes, ou Freres de la Charité de la Vierge, ont de nos jours fait place aux Carmes mitigés,

Je n'ai point voulu dire qu'à cause d'un attentat commis en 1146, sur la personne de Louis VII, par les Chanoines seculiers qui desservoient alors sainte Geneviève, jusqu'à lui donner un sousset, on mit à leur place les Chanoines Reguliers de Saint Augustin, que nous y voyons encore aujourd'hui.

Et tout de même, je n'ai point voulu dire que les Religieuses de Saint Eloi ont été chassées de leur Couvent à cause de leurs dissolutions, leur Abbayie reduite en Prieuré, & donnée aux Religieux de saint Maur; car si j'avois mis ici ces changemens, peut-être cela m'auroit-il engagé à mettre ensuite les diverses Résormes des Monasteres de Paris, & les changemens



DE LA VILLE DE PARIS. LIV. X. 543 arrivés à saint Merri, à saint Germain de l'Ausserrois, sainte Geneviève des Ardents, saint Paul, & autres Eglises, qui de Chapelles, Prieurés & Abbayies, sont devenues Eglises Paroissales.



# PRODIGES,

ou choses passantes pour telles.

### EMBRASEMENS.

N peut dire que le premier embrasement de Paris sut un prodige de valeur, lorsque les Parissens passionnés pour leur liberté, & ennemis d'une domination ét angere, aimerent mieux mettre le seu à leur Ville eux mêmes, & la reduire en cendre, comme j'ai dit illeurs, que de voir Labienus s'en rendre Maître.

Le second arriva par accident sous Childebert, & s'éteignit par mi-

racle & par la vertu de saint Lubin Evêque de Chartres.

Une femme depuis devina, ou prédit le troisième du vivant de Gregoire de Tours; & parce quelle ne se sondoit que sur un song qu'elle avoit eu, on se mocqua de sa prédiction, comme d'une reverie; & cependant Paris, à la reserve des Eglites, ne laissa pas d'être brulé entierement, nonobstant la remarque du même Gregoire, que Paris anciennement à l'égard du seu avoit été enchanté, & qu'il n'y avoit rien à craindre pour la Ville de ce côté là.

Peu s'en fallut encore qu'il ne fut ensevell dans les flammes sous Dagobert, quand Saint Eloi par ses menaces en garantit la Basilique de saint Martial.

En 886, durant le siège des Normans, les Fauxbourgs ne s'en purent

fauver, non plus que la Ville sous Henri I.

Enfin nous avons vû brûler le Pont au Change, la grande Sale du Palais, le Clocher & la couverture de la Sainte Chapelle. & comme on ne sait pas comment le seu y prit, bien des gens le sont venir du Ciel, & même quelques Savans, qui par une observation ridicule, ayant remarqué que lorsque le seu se mit à la Sale du Palais, il n'y avoit plus de place pour y mettre aucune figure de nos Rois, & que le même accident en pareille rencontre, étoit arrivé à quelques autres Sales, prirent l'incendie de la Sale du Palais pour un prodige & une satalité inevitable.

Il n'y a pas bien long tems qu'un autre accident de feu arriva à la petite Gallerie du Louvre, qui auroit consumé non seulement la plupart des portraits de nos Rois & de nos Reines; mais encore des rinces & autres grands Seigneurs de la Cour, tant de l'un que de l'autre sexe, si pat hazard on ne les eut ôtées quelques jours auparavant, pour faire place aux machines d'un

Baler, qui fut cause de l'incendie.

#### 544

#### CENTER CENTER CENTER AS CENTER CENTER CENTER

# MARIONNETTES ET SALTINBANQUES.

ES Historiens tant du quatorze que du quinzième siècle, nous sont entendre que tout Paris regarda comme prodige & miracle de l'Art ces ensans assis & vêtus en Anges dans un petit navire qui descendirent du Ciel, lorsque Charles VI & Isabeau de Baviere firent leur entrée à Paris & qui en volant, leur vinrent mettre des couronnes sur la tête, & aussitôt s'en retournerent comme ils étoient venus.

Un homme appellé le Volcur, sous Charles V, sit en sa presence des tours incroyables, & quantité de sauts perilleux sur une corde asses menue, attachée s'un bout au Palais. & de l'autre aux Tours de Notre-Dame. Mais malheureusement pour s'être trop sié à son agilité & à son experience; un jour qu'il manqua d'attraper la corde avec le pied, il vint à tomber, il eut le corps tout brisé d'une telle chûte: certes c'est comme impossible, qu'à homs qui de son sens, force, legi reté, ou aut e chose, de soi trop presume, qu'au destrin ne lui en meschée.

Cependant 'abellicus rapporte qu'autrefois à Rome parmi les Spectacles on vit un homme vôler à fleur de terre avec des aîles, & même depuis peu un Allemand a fait imprimer un Livre, de volunai arre, où il prétend que si les hommes vouloient saccourumer à vôler avec des aîles aux aisselles, ils vôleroient aussi bien que les oiseaux.

Le Vôleur de la Tour de Nesle l'entendoit. disoit-on, bien mieux que sui. A la verité il vôloit sur une corde, & y suisoit des tours incroyables & prodigieux; mais au lieu de la tendre au dessus des rues & du pavé, comme le premier, il l'a tendit sur la riviere, depuis la Tour de Nesle jusqu'à celle du grand Prevôt que nous avons vû démolir toutes deux, qui bordoient les deux côtés de la Seine, entre le Louvre & le Collège des Quatre-Nations: ainsi quand il tomba de même que l'autre, ce sut dans l'eau, & sans se faire de mal.

Il n'arriva aucun de ces accidens au Genevois qui en voulut faire autant à l'entrée d'Isabeau de Baviere; car il vola dessus un corde depuis l'une des Tours de Notre Dame jusqu'au Pont-au-Change, ou au faiste de la plus haute maiton du Pont faint Michel; car ce prodige est raconté de ces deux manieres par Froissart & par Juvenal des Urfins qui le virent. Selon Froissart parce que la Reine passon par la rue neuve Notre-Dame, où il monta sur sa corde, un flambeau à chaque main, à cause qu'il faisoit tard, & vôlant au-dessus de la rue d'un bout à l'autre, en chantant & faisant quantité de tours de souplesse, il vint gagner le Pont saint Michel, ne se faisant pas moins admirer de ceux qui le voyoient à Paris, que des gens de la campagne trois à quatre lieues à la ronde qui s'en apperçûrent par le moyen de ses deux slambeaux alumés. Juvenal des Ursins dit qu'il étoit habillé en Ange, & qu'il descendit des Tours de Notre-Dame, lorsque la Reine vint à passer sur le Pont-au-Change, & y étant entré par une sente faite dans une converture de taffetas bleu, semée de sleurs de lis d'or, qui regnoit d'un bout à l'autre, il lui mit une couronne sur la tête, puis s'envôla, repassant par la même fente, comme s'il sût remonté au Ciel.

Un Auteur contemporain de Henri II, parle avec admiration d'un Turc qui marchant sur une corde avec un bassin, se laissoit tomber sur une autre qui étoit plus bas, où il faisoit quantité de tours de souplesses ce que je remarque ici exprès pour montrer que peut-être, n'est ce qu'en ce tems-là qu'on commença à voir des Danseurs de corde à Paris & que cet exercice si commun maintenant, passoit alors pour une merveille & un prodige, qui apparemment est venu de Turquie.

Peu

Peu s'en faut que je n'aie oublié à parler du Beuveur d'eau, cet homme si merveilleux, qui tans peine sit; des choses si prodigieuses. & cependant que nous n'admirons pas trop; peu être parce que nous y sommes accoutumés, & qu'il prend peu d'argent. Car ensin, n'est ce pas une chose étonnante de lui voir boire un seau d'eau, & le rendre incontinent après, ou en forme de girandole, ou dans plusieurs bouteilles, toujours avec l'odeur, & la couleur de l'eau rose, de l'eau d'ambre & de toutes autres sortes d'eaux; puisque quand il veut, c'est avec la couleur, l'odeur, & même les essets de l'eau de vie.

Je ne puis pas me taire touchant ce Boulonnois, qui après avoir été huit ans en Turquie, vint à Paris en 1582, où le long des murs & sur les remparts du Fauxbourg faint Germain, il faisoit pour cinq sols quantité de tours de souplesse sur un cheval si bien fait à son badinage, que son agilité paroissoit tout autrement grande & prodigieuse qu'elle n'étoit en effet. De même que le Palfrenier Maure du Roi, étant sur ce cheval, courant à toute bride, il montoit dessus tout de bout, & après y avoir demeuré quelque tems, se remettoit sur la selle, puis mettoit pied à terre, & remontoit autant de fois qu'il lui plaisoit. A ces choses que le Maure du Roi ne fait que trop fouvent, & que la Cour ne se lasse point d'admirer, le Boullonnois en ajoûtoit encore bien d'autres; car se levant tout droit sur son cheval; courant à l'ordinaire, il lançoit une zagaye, & aussi tôt la lance à la main, emportoit un gand pendant au milieu de la carriere. De plus, il jettoit en l'air, & recevoir plus d'une fois une masse d'armes; enfin, se remettant à cheval comme les autres, & prenant son cimeterre, il le tiroit du foureau & l'y remettoit. Bien plus, avec les mains il prenoit les arçons de sa selle, puis la tête deslus & les pieds en haut, après avoir fourni une partie de la carrière, proche du bout, il se remettoit à cheval comme auparavant.

Mais n'est-ce pas encore une chose assés surprenante, que les rats qu'à la Foire on a vû danser sur la corde, & tout de même une petite guenon de l'îste d'Angole, que son Maître qui demeuroit dans l'îste Notre Dame, a rendu si savante qu'este sait signer Marie d'Angole.

En 1586, un homme de Nantes, sans bras, âgé de quelque quarante ans, vint à Paris, qui ne tiroit pas seulement de l'arc, mais qui chargeoit tiroit, bandoit & démontoit un pistolet. Bien plus, il savoit écrire, ôtoit son chapeau, lavoit un verre, jouoit aux dés, aux cattes & aux quilles.

Ambroise Paré parle d'un autre, qui sans bras faisoit tout ce que les autres font avec leurs bras; ce ne lui étoit pas assés de jouer aux quilles, aux cartes & aux dés, comme l'homme de Nantes, il beuvoit encore, & mangeoit tout seul, & jamais Chartier ne mania mieux un fouet que lui: pour ruer une coignée contre quelque piece de bois de grande force, il n'avoit qu'à pencher la tête sur son épaule. A la fin neanmoins il abusa de cette adresse, à ce point, qui si heureusement dans son malheur étoit venue à son secours, qu'il devint meurtrier & voleur de grands chemins.

Enfin, le fils d'un Tailleur appellé l'Asne, qui est venu au monde sans main droite, & sans bras ni épaule gauche, cependant taille des plumes avec le trognon du bras droit & gagne sa vie à écrire. Ce que je dis de l'adresse de cet homme, il me le faut dire encore des semmes.

l'ans ce tems là même une femme sans bras, aussi-bien que ceux - ci cousoit, tailloit des chemises, des habits, & faisoit presque tout ce qu'aurojent pû faire les personnes de son sexe les plus adroites.

Mais fans aller chercher de ces fortes d'exemples dans les fiécles passés, nous avons vû long-tems au Cimetiere saint Innocent, & dans les rues de Paris une pauvre fille sans bras, de quinze à seize ans, qui enfiloit une aiguille, cousoit & faisoit mille autres choses fort adroitement avec ses pieds.

Mais tous les jours combien voyons-nous d'autres merveilles encore plus ZZz



rares aux Quinze Vingts, dont on pourroit faire un Livré La fémme du Maître & celle du Greffier de cet Hopital, quoiqu'aveugles, ne laissent pas d'enfiler une aiguille aussi-vîte que si elles voyoient clair. Autrès qu'elles ne font les habits & le linge de leurs matis & de leurs enfans; & le tout sibien, que les plus habiles Lingeres, ni les Tailleurs les plus experts ne me-

nageroient pas mieux l'étoffe.

La moindre chose surprenante des autres Aveugles, est de les voir joner aux quilles, & à la boule, avec autant de mesures; & avec la même justesse que les meilleurs joueurs du Royaume. Un d'entre eux, fort long tems a fait des formes dans une échope près la porte de l'Eglise, & passoit pour un des plus excellens Formiets de Paris. L'Horloger & l'Organiste tont aveugles nés, aussi bien qu'un autre de la même maison, qui joue très bien de l'épinetre. Tous trois au reste, gagnent leur vie à ces professions & ont des écoliers en Visle & d'autres qui viennent apprendre chés eux. Trois autres Quinze-Vingts avant eux nétoient guere moins admirables, dont l'un faisoit trèsbien du passement, l'autre des portes & des serrures de bois, & le troisséme écrivit son testament avec du charbon.

En 1427, une femme de Hamaut âgée de vingt-huit à trente ans, vint à Paris, qui savoit jouer à la Paume de l'avant - main & de l'arriere - main, & à l'exception des meilleurs joueurs, gagnoit tous les autres; ce qui étoit affés remarquable dans un siècle où on ne se servoit pas encore de la raquette & de fait, Pasquier fait mention de cette semme avec éloge.

Le long des fossés de la Porte de Nesse, nous avons aujourd'hui une Tripotiere fort adroite à la raquette, & qu'on voit souvent jouer à la Paumé

dans son Tripot.

Si à Boulogne nous avons regardé comme un prodige ce jeune Professeur en Philosophie, si consemmé & qui n'avoit que douze ans, combien doiton admirer l'Espagnol qu'on vit à Paris en 1446, qui à l'âge de vingt ans savoit presque tous les Arts, & plus de sciences & de langues lui tout seul, que les plus doctes de l'Université tous ensemble. Il avoit appris tous les exercices qui regardent la guerre & les armes, jouoit fort bien des instrumens, & sur-tout de l'épée à deux mains: lorsqu'il se bâtoit, c'étoit avec tant d'agilité, que tout à coup il fondoit de plain saut sur son adversaire. eut il été à vingt & vingt quatre pas de lui. Pour ce qui est de chanter, de peindre, d'enluminer, personne ne l'égaloit; il étoit tout ensemble & Maître-ès-Arts & Docteur en Medecine, Théologie, Droit Canon & Droit Civil. Il savoit parfaitement le Latin, le Grec, l'Hebreu, l'Arabe, le Caldéen. Il disputa au College de Navarre contre plus de cinquainte des plus savans de l'Univertité, & contre plus de trois mille autres; & enfin répondit pertinemment à toutes le questions qui lui turent proposées. Si bien que si un homme pouvoir vivre sans boire, ni manger, & sans dormir, il n'auroit pas les sciences qu'il savoit, & toutes par cœur apprises; car il savoit plus que ne peut savoir nature humaine: il reprenoit tous les quatre Docteurs de la sainte Eglise; bref, c'étoit la sapience, la non pareille chose du monde.

Ne fut ce pas encore un prodige que le Maître d'Hotel du Maréchal de Saint Luc, qui n'ayant été que fort peu au Collège & dans les basses classes, ne anmoins en dormant fassoit une partie de ce que l'Espagnol faisoit, & d'autres encore qu'il n'auroit pas faites. C'étoit un cadet de Normandie, d'honnête famille qui s'appelloit le Fevre, d'ailleurs asses curieux, & qui avoit quelque teinture de plusieurs belles connoissances, à force de parcourir certains Auteurs, & même de converser avec des gens d'esprit & savans, qui presque tous les jours se rendoient au logis de ses freres habitués à Rouen, & aimés à cause de leur belle humeur. Je laisse là qu'il jouoit bien du Luth, savoit la Musique passablement, & étoit bon Empirique: de plus, il avoit une notion legere des Mathematiques, & surtout de la Judiciaire. On crost même qu'il entendoit un peu le Latin, l'Italien & l'Espagnol; pour

ce qui est des autres Langues, il les ignoroit absolument; cependant après avoir fait débanche avec de l'hypocras ou du vin brulé, ti dans le tems qu'il dormoit d'un protend sommeil, on venoit à l'interroger, non-seulement en ces trois Langues mais encore en Alleman, en Anglois, en Canadois, en Topinamboux & même en tout autre langage, ou jargon qui lui étoient inconnus, il y répondoit sans s'éveiller, d'ordinaire intelligiblement & à propos, quelquefois avec cette confusion qui accompagne les reveties de la nuit, lorsque tout est en désordre dans l'imagination, & que les especes se presentent en soule. Mais quand cela arrivoit, il avoit des douleurs de tête qui lui duroient des deux & trois jours : ce qui lui fusoit connoître qu'on s'étoit joué de lui pendant qu'il dormoit La Motte le Vayer parlant de lui dans une de les Lettres, assure qu'un jour en dormant, il sit l'horoscope d'un Capitaine de Navire qui n'étoit pas de ses amis, & que lui ayant prédit qu'il mourroit de mort violente, comme ayant capit : 100 en afcendant, il fut tué en duel. L'illustre Marquis de Racan m'a assuré qu'étant à l'Hotel de Saint Luc de la rue Serpente, il lui avoit entendu faire cette réponse au Comte de Comminges, qui pour l'embarasser étoit venu l'interroger en termes barbares, inconnus & de sa façon: Tu es un ivrognes vas-t-en audevant de ta femme qui se meurt. Ce qui étonna toute la compagnie; & d'autant plus qu'on savoit que depuis quelque tems ce Comte étoir en peine de sa femme : & comme chacun lai conseilla de profiter de l'avis de ce dormeur, dont les prédictions avoient souvent réussi, il sit ce qu'on lui dit; & en effet trouva sa femme à l'extrémité, & deux Prêtres auprès d'elle qui l'exhortoient à bien mourir.

Catherine de Clermont Duchesse de Retz sous Charles IX répondit sur le champ à la Harangue Latine des Polonois, qu'ils firent au Roi & au Duc d'Anjou & qui depuis publierent avec admiration, qu'ils avoient vû en France une chose surprenantes non seulement une semme qui parloit Latin,

mais la seule personne de la Cour qui le sût & l'entendit.

Nous admirerions encore Foulques Curé de Neuilli, ce fameux ignorant, que Dieu tout à coup remplit d'une science insuse, pour operer la conversion des Parisiens & des Insideles. C'étoit un pauvre garçon de Neuilli sur Marne, à deux ou trois lieues de Paris

# **2213222222222**

#### MALADIES EXTRAORDINAIRES.

A plûpart des Histoires suivantes sont tirées d'un petit Traité manuscrit d'observations saites par Fernel sui même, que le savant & curieux

Mentel m'a communiqué.

Ayant été prié d'aller voir à la Greve un jeune homme qui étoit malade il le trouva au lit & en tel état, qu'on avoit beau le pincer, le piquer & faire autres choses semblables, il n'en sentoit rien, non plus que sil eur été mort, cependant il avoit la respiration assés libre, recevoit sans peine tout ce qu'on lui présentoit à la bouche, se tenoit debout quand on le sevoit & marchoit tout seul; lui ouvroit on la bouche ou les yeux, ils demeutroient ouverts jusqu'à ce qu'on les lui sermât; & tout de même en étoit il des bras & des cuisses, quand on les lui plioit, qui pour lors se tenoient en cet état. Fernel donnoit à cette maladie le nom de nemém ou catalepsis.

A l'heure que je parle, nous avons à Paris un jeune homme agé de dix-huit ans, & nommé Garnault, à qui de fois à autre il prend des assortifiemens de dix-huit jours, pendant lesquels il avale tout ce qu'on lui met dans la bouche sans se reveiller. Ce tems la passé, il se porte aussi bien que jamais, fait toutes ses sonctions à l'ordinaire; & même à son visage on ne Tome M.

# 48 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

diroit pas qu'il ait été incommodé. Il s'est mis entre les mains des Médecins; mais quoi qu'ils fassent, quand bien même ils viendroient à découvrir la cause de son insurmité, on ne croit pas qu'ils pussent venir à bout de cette cure.

A ce propos Stenon si consommé en Astronomie, m'a dit que depuis peu, un autre homme à Paris étoit travaillé d'un pareil assoupissement; mais qui ne duroit que quinze jours, & qui lui venoit d'un abcès qu'il avoit dans le cerveau, sans sentir aucun mal à l'endroit où il étoit; mais seulement aux deux côtés de la tête; ce qu'on découvrit après sa mort, qui arriva sans sièvre & sans accident.

Je ne m'amuserai pas à rapporter ici les divers effets causés par des abcès: ils en ont operé & operent encore tous les jours de si bizarres, que même je ne serois pas mention des suivans, s'ils n'avoient semblé prodigieux à Fernel.

Il traita à la rue du Fouare un jeune homme tellement incommodé d'une difficulté de respirer, & d'une oppression d'estomac, qu'il étoit des trois & quatre mois entiers à ne cracher que du sang. Un jour se sentant tort tourmenté dans le corps, après des essorts assés grands, ensuite il vomit un abcés qu'il s'arracha du poumon, puis de la boue mélée de sang, & ensin la vessicule même, qui se trouva luisante & blanche, ronde, & de la forme & de la grosseur d'une balle de tripot. Ce qui surprit Fernel, aussi-bien que Moreau, pour n'avoir jamais rien vû de semblable : après quoi le malade sut délivré de sa difficulté de respirer & de son oppression, ne cracha plus de sang, se porta très bien, & mourut d'une autre maladie. Il ajoûte qu'un abcès au même endroit sit mourir le Medecin de la Barre, après avoit craché du sang auparavant & sans sièvre : & ensin, qu'un autre sut trouvé étoussé dans son lit par un semblable abcès, sans cracher de sang, sans sièvre, ni avoir changé de place dans son lit.

J'ai dit ailleurs qu'à Paris en hiver l'Emperent Julien étant couché, pensa la nuit étouffer, pour avoir sait allumer du charbon dans sa chambre; mais qu'il sur sauvé par un vomitif. Ce qui depuis est arrivé si souvent, que le même Fernel & Paré sont mention, non seulement d'une Dame de qualité & de ses servantes; mais debien d'autres personnes suffoquées tant au Fauxbourg saint Marceau qu'ailleurs, pour avoir couché dans des chambres bien closes & échauffées de ce même seu de charbon.

Je laisse là qu'en 1565, un homme ayant mangé des champignons du Bois de Boulogne, sur tourmenté d'une longue maladie & dangereuse, & que quatre semmes en moururent : ce que je ne rapporte que pour remarquer simplement que puisque Fernel n'a pas trouvé ces observations indignes de lui, il falloit que de son tems les esses prodigieux des abcès sussent beaucoup moins ordinaires qu'ils n'ont été depuis, & tout de même les morts subites causées par le charbon & par les champignons, ou qu'on n'en sût pas la cause.

Il connoissoit une femme qui n'avoit jamais eu ses ordinaires, & pourtant ne laissoit pas de se bien porter; mais elle n'eut point d'ensans, & devint hydropique à l'âge de quarante ans.

De plus, il étoit Medecin de deux familles, où en l'une les filles commençoient à avoir leurs mois à dix sept ans & les perdoient à quarante; en l'autre ils cessoient à cinquante cinq ans, & commençoient à vingt un

Chés une Dame de mes amies, il y a une Damoifelle suivante à qui i's arrivent tous les mois par la bouche.

En 1643, on a vû à l'Hotel Dieu une femme les rendre par l'un des rameaux de la jugulaire externe, au dessous de l'œil gauche.

Je connois une fille de qualité âgée de quinze a seize ans qui ne se purge que par le nombril, à cause, dit on, qu'en venantau monde, la sige semme ne lui lia pas bien les vaisseaux umbilicaux; & lorsque j'ai demandé aux

plus experimentés Medecins, si ces personnes la pouvoient devenir grosses,

les uns prétendoient que oui, les autres que non.

Parmi les bouches mutiles que les François renvoyerent par Mer en 1666, il y eut entre autres une femme de Paris qui avoit un petit enfant à l'âge de six mois & une Negre avec elle. Les incommodités que cette femme souffrit, lui ayant fait perdre son lait; comme dans un vaisseau on n'a pas tout ce qu'on voudroit bien, cette pauvre mere se trouva réduire à cette cruelle necessité de voir perix de saim entre ses bras son cher ensant. Mais Dieu y pourvût, & d'une manière toute extraordinaire; car l'ensant que cette Negre, dont j'ai parlé, tenoit alors, souvent pressé par la saim, & cherchant à teter, à sorce de la sucer, lui sit venir du lait, quoiqu'elle eût cinquante ans, & que depuis vingt-cinq ans au moins, elle n'eût eu ni lait ni ensans. Si bien que depuis, elle lui servit toujours de nourice, tant son lait étoit bon, au rapport même des Medecins, lorsque ces semmes surent en terre serme.

Il n'y a pas fort long tems qu'une Religieuse de la Conception de Chartres,

rendoit ses eaux avec du sable & des pierres par la bouche.

Fernel fait mention d'une servante à qui reglément tous les mois quatre ans durant & en certains tems, les vents qui par ailleurs sortent aux autres, lui sortoient par la bouche tout de même, crachoit le sang en quantité; mais pour lors, avec grande douleur à l'hypocondre gauche, & le tout sans se purger presque, & sans rien souffrir après.

Le même Auteur parle encore d'un Portugais, qui pour avoir voulu s'accoutumer à retenir les vents qui sortent par bas, les rendit depuis par la bouche; mais puants & avec bruit, comme sortans par sorce, après les avoir

senti venir du fond de ses intestins.

Le même Fernel fait encore mention d'un autre Portugais, qui demeuroit des dix jours entiers constipé & vingt même quelquesois sans rien rendre: mais qu'ensin, ayant demeuré en cet état depuis Pâques jusqu'à l'Ascension, il le vint trouver, pour lui faire savoir qu'il lui étoit venu des crevasses à l'anus, pour les grands essorts qu'il avoir fait, asin de se décharger.

Il parle aussi d'autres personnes qui avoient certaines antipathies.

J'ai connu, dit-il, un Gentil homme qui avoit une telle aversion pour le vin blanc, qu'il lui saisoit soulever le cœur, quand on venoit à lui en presenter; que si en cachette on en mettoit avec du clairet, ou il le sentoit aussi-tôt, ou s'il l'avaloit, il le rendoit incontinent.

Il en traitoit un autre, qui ne pouvoit manger que du bouilli, & avoit le rôti en telle aversion que l'odeur ne lui en étoit pas moins insupportable que la vûe: & lorsque par hazard il rencontroit la boutique d'un Rotisseur,

en même tems il retournoit sur ses pas.

La vûe & l'odeur des pommes, du fromage, des roses, du muse, du roussi, d'un cochon de lait rôti, blessent quelques uns tellement, que même on en voit pâmer. Bien plus, il y en a qui ne sauroient voir un chat, non pas même le sentir, quelque éloigné qu'il soit, sut-il au grenier ou à la cave; ainsi que le seu Maréchal de Schomberg. D'autres encore suient d'un herisson, d'un lievre, d'un hanneton, comme de choses abominables. Il ne saut pas oublier la grande Artenice, l'une des plus spirituelles Dames du Royaume, qui aimant la chaleur du seu, neanmoins, ne sauroit ni le voir, ni le sousser. En voila asses pour les antipathies; car autrement ce ne seroit jamais fait.

Du tems de Fernel, une fille nommée la Cirice, dans une maladie qui lui dura douze jours, ne put ni boire ni manger, ni prendre aucun remede;

tout ce qu'on lui presentoit lui faisoit soulever le cœur.

Mais sans doute l'inapetence est bien autrement considerable; sur tout de ce jeune garçon qui mourut à l'âge de quatorze ans en 1616; & tout de

## 50 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

même d'une Faiseuse de dentelle & de deux Religieuses de l'Assomption de Poissi qui vivent encore. Quant au garçon de quatorze ans, du Laurens qui en parle, dit qu'il n'avoit jamais bu ni mangé, & que même pour en être plus assuré, il l'avoit tenu ensermé chés lui quinze ou seize jours au moins. A l'égard des Religieuses, elles ont toujours été sans rien prendre. En 1655 ou 1656, la Faiseuse de passement commença à manger, si peu que rien, & après ne mangea plus; elle est à saint Clair, à douze lieues de Paris. Sa soiblesse est cause qu'on la trouve toujours au lit: elle est fort maigre & le vitage basanné; du reste, quoiqu'elle parle bas, sa voix ne laisse pas d'être forte Quand on la change de lit ou de linge, aussi-tôt elle tombe en soiblesse, elle ne crache, ni ne se mouche & ne sait aucune des autres sonctions naturelles. Comme sa bouche est toujours humestée de pituite qu'elle semble macher, on croit que c'est ce qui lui sert de nouriture. Ensin elle a tant d'aversion à manger, que même les jours qu'elle communie, elle n'avalle ni ne digere l'hostie qu'à grande peine.

communie, elle n'avalle ni ne digere l'hostie qu'à grande peine. Deux Medecins ont examiné plus soigneusement l'inapetence d'un enfant nommé Godeau, qui à l'âge de neuf ans & cinq mois commença à perdre l'appetit tout à fait, & vêcut quatre ans & onze mois depuis sans boire ni manger, sans évacuation, ni rendre aucun excrement, & quelquesois même sans pouvoir souffrir l'odeur des viandes, ni les regarder. Il naquit en 1602 à Vauprosonde du Diocèse de Paris; au reste quand l'appetit vint à lui manquer tout à fait, il ne bissa de veiller & de dormir comme auparavant, ni de suire toutes les autres sonctions: il n'en devint pas même plus maigre, & ce qui est surprenant, toujours en même état & sans douleurs. Quelque trois mois après, il devint si soible, qu'il ne pouvoit plus marcher; si bien qu'il demeura quinze mois couché sur la paillasse, le lit de plume alors aussi-bien que le matelas, lui étant insupportables. Au bout de ces quinze mois, on fut tout étonné qu'en un instant il se leva aussi vigoureux même que si de rien n'eut été. En 1612, la petite verolle lui vint, mais sans siévre & fans garder le lit, & fans qu'il lui en restât la moindre marque au visage après sa guerison; ce que cette maladie laisse d'ordinaire. Six mois après ou environ, & âgé de quatorze ans, il moutut d'une inflammation de poumon, accompagnée de certaines douleurs de côté fort grandes. Ayant été ouvert, on trouva de l'eau dans la vessie, dans le vuide de la poitrine, & entre le cœur & le pericarde; celle de la poitrine étoit rousse & flotante l'autre transparente & tenue : la troitiéme qui étoit dans la vessie & dont elle regorgeoit, paroissoit reinte & saffrannée : de plus, on lui trouva dans l'estomac un amas de matiere blanche & jaunâtre, qui avoit la confissance d'une bouillie bien cuite; dans chacun des six intestins étoit une matiere toute semblable; mais d'une autre couleur & plus liquide, sans pourtant qu'aucune de ces parties là fût alterée en rien, soit par corruption ou par quelque mauvaile odeur. Le jejunum étoit arrosé de pareille eau quant à la consistance; mais de couleur verdâtre, avec trois vers & quatre ou cinq vermisseaux morts. Oté les arteres, où il n'y avoit point de sang vital, toutes les veines regorgeoient de sang naturel, à l'exception des mesenteriques, où il ne s'en trouva point du tout. Enfin , l'a/ph ge qui porte l'aliment de la bouche dans l'estomac étoit resseré & pressé vers la partie superieure seulement, le reste lâche & ouvert. Le rectum, par où la nature se décharge, penchoit vers le flanc gauche, un peu reculé de l'os fucrum & des illes, & vers la fin aussi pressé & resserré que l'entrée de l'œsophage, sans aucune apparence de division : tellement que comme rien ne descendoit & ne pouvoit descendre de la bouche dans l'estomac par l'œsophage, de même par le reclum, rien ne sortoit dans l'estomac, & nen pouvoir fortir. Au reste, quoique cette inaperence ne soit pas arrivée à Paris; mais seulement aux environs, je n'ai pas fait difficulté, étant si merveilleuse, de linterer ici.

Sous les orgues de saint Jean en Greve, est enterrée Marguerite Malartin, qui de deux garçons & de trois filles qu'elle eut, a vû naître cent dix enfans.

Près le benitier de saint Maurice de Senlis, distant de Paris de dix lieues, Gillette Methelet est inhumée, qui mourur en 1579. & qui a vû, ou pû voir de deux de ses ensans, & de sept sœurs qu'elle avoit huit cens, tant neveux qu'arrière-neveux.

La grande-mere des Faverolles d'aujourd'hui, a vû plus de cent cinquante enfans descendus d'elle.

Et sous les Charniers saint Innocent, on voit l'Epitaphe d'Yoland de Bailli, plus remarquable par sa secondité, ou de ceux de sa famille, que ni la Faverolle, ni la Methelet, ni la Malarin. C'étoit la semme d'un Procureur au Châtelet nommé Capette. Elle devint veuve à quarante deux ans, mourut à quatre vingt-huit, & vit, ou put voit deux cens quatre-vingt quinze ensans issus d'elle. Que si maintenant on lit à son Epitaphe trois cens quatre-vingt quinze, c'est une addition, & une falsification, qui a été faite depuis s car outre que j'y ai lû autresois deux cens quatre-vingt-quinze, il est certain qu'avant moi du Breul, Bonnesonds, Corrozet & autres l'avoient sû.

Au rapport de Fernel, Armenault Medecin & son disciple tout ensemble, étant tombé en délire, comme il vint à se couper le gosser durant les accès d'une sièvre ardente, le sang ne commença pas plutôt à sortir, qu'il revint à lui, & le gosser lui ayant été cousu peu de tems après il guerit, non-seulement de sa blessure, mais aussi de sa sièvre. Il ajoute, qu'un autre ayant eu l'oreille coupée en se battant, & lui ayant été recousue aussi tôt, elle tint aussibien que jamais, quoique le Chirurgien l'eut mise sur le trou.

Le Continuateur de Monstrelet remarque que quantité de personnes surent sort tourmentées de la pierre sous Louis XI, mal d'autant plus sacheux en ce tems-là, qu'on ne savoit pas encore en quelle partie du corps elle s'engendroit; mais ce qu'on apprit par le moyen d'un Franc-Archer qui en étoit extraordinairement incommodé; car ayant été condamné à mort en 1474, par la permission du Roi, à tout hazard il voulut bien soussir qu'on sui souillat dans le corps, pour trouver l'endroit où elle étoit. L'operation au reste sui si heureuse, qu'il en rechapa, & le Roi sui donna sa remission.

reste sut si heureuse, qu'il en rechapa, & le Roi lui donna sa remission. En 1464, l'Evêque d'Angers sit venir en justice un Bourgeois de son Diocèse; non-seulement l'accusant d'usure, mais meme d'heresse, & même de prétendre qu'il n'y avoit ni Enser ni Paradis, ni Dieu ni Diable. Le quinze Juin qui sut le jour que la cause sut plaidée au Palais L'Avocat de l'Evêque ne vint pas plutôt à proserer les blastèmes de l'accusé qu'en même tems le lieu où se tenoit l'Audiance trembla, & une pierre tomba de la voute qui sit suir tout le monde, sans que pourtant il y eut personne de blessé. Le lendemain la cause ayant été continuée tout de nouveau, la chambre trembla comme le jour d'auparavant, & de plus, un de ses sommiers sortit de sa place, & s'abbaissa de deux pieds : ce qui causa une telle frayeur, que depuis on ne plaida plus là, que le lieu ne sût tout-à-sait réparé. Ceci se voit dans les Additions de Monstrelet, & parce qu'une avanture si remarquable ne se trouve point ailleurs, il y a grande occasion d'en douter.

Pour ce qui est du conte de Zechielé, je ne le rapporterai que par divertissement. C'étoit un Rabbin du treizième siècle, que Gedalia, Hottingerus & les Juiss appellent Thaumaturge, ou Faijeur de miracles, mais que les autres tenoient pour Magicien, comme sachant quantité de secrets qui trompent les ieux, & que le peuple prend pour prodige. Quand il travailloit la nuit, c'étoit à la clarté d'une lampe qu'il n'allumoit que la veille du Sabbat, & qui sans huile à la verité, mais avec une matiere qui lui ressembloit asses, éclairoit ses veilles tout le reste de la semaine. Or comme cela vint à être sû, les passans pour lui faire piece & l'interrompre,

prenoient plaisir à heurter à sa porte. Les Juif pour se venger de tes importuns, ficha un cloud dans terre, & si-tôt qu'ils commençoient à heurter, donnant un coup de marteau sur ce cloud la terre en même tems s'entrouvroit, afin de les engloutir. Le Roi curieux de voir cette lampe que Zechielé ne lui avoit jamais voulu faire voir, l'assurant même que cela n'étoit point, vint de nuit s son logis accompagné de quelques Seigneurs & n'eurent pas plutôt heurté, que les voila enfoncés en terre jusqu'aux cuisses, & seroient peris si au second coup de marteau le cloud n'eut rejailli en l'air dont étant fort étonné, incontinent il accourt, reconnoît le Roi, & se jettant à ses pieds. Et quoi, dit il, Sire, ne savés - vous pas que l'esprit de Dieu veille à ma porte, pour perdre ceux qui me viennent nuire: bien vous en a pris que je suis accouru à votre secours ; car il ne vous auroit pas plus épargné que les autres. Là-dessus le faisant entrer, il lui montra sa lampe; dont sans doute il n'auroit pas fait grand cas, s'il avoit su que Cassiodore Secretaire d'Etat de Theodoric, en avoit plusieurs qui brûloient sans s'éteindre.

Ce conte de peau d'âne, tout ridicule qu'il soit, est si consideré des Ca-balistes neanmoins, qu'il passe chés eux pour un des essets de la Cabale pratique, dont le Rabbin avoit une connoissance parfaite, à ce qu'ils prétendent; & non seulement ils veulent qu'au bout de son marteau il avoit écrit le Nom de Dieu de la même maniere qu'il étoit au bout de la verge de Moisse; mais que la Nature aveuglément obéssioit au nom de son

Createur, suivant le caprice & la fantaisse de Zechielé.

En 1537, deux petits garçons au mois d'Avril, jouant au tour d'un puits où s'écouloient des lavures & détrempes des havenes, tomberent, dedans par malheur, & fureut suffoqués par la mauvaise odeur qui en sortoit, le pere même pentant y descendre avec une échelle pour les secourir n'alla pas jusqu'au sonds qu'il étoit déja mort. De crainte de pareil accident, ce puits sut comblé, à ce que rapporte Fernel, sans nous dire son nom, ni où il étoit placé. Quelque six mois depuis, six crocheteurs ayant fait marché d'eurer un égoût sormé simplement de l'urine & de l'ordure des pourceaux, cinq d'entre eux moururent subitement de la seule odeur, & le dernier des six après; & ce qui est étonnant, c'est qu'en tirant les autres avec des crocs, ils étoient tout verds.

La même chose presque arriva près de Pontoise, dans une certaine carriere, appellée la carriere de Bure, un paysan y étant descendu & n'en revenant point, comme un de ses amis voulut descendre pour le chercher, & lui même y demeurant, un trossième courut la même fortune; un quatrième curieux de savoir ce que c'étoit, se précautionne auparavant, boit du meilleur, jusqu'à ce qu'il en eut asses, descend, & après avoir traîné ces corps avec une corde, & pensant remonter, à peine sut-il au milieu de l'échelle, qu'il sit savoir que le cœur lui manquoit, & tomba mort avec ceux qu'il tenoit.

En 1116, Crassot Professeur en Philosophie, mourut au College de la Marche, remarquable sans doute par son savoir; mais encore pour sa malpropreté qu'il sembloit affecter, à l'exemple des Ciniques; & bien plus, pour ses oreilles qu'il plioit, baissoit & dressoit sans y toucher, de même que sont les ânes & les chevaux; ce qui pourtant n'étoit pas si nouveau à l'égard de Paris que Muret qui y avoit demeuré, ne lui eût pas cedé en cela s'il en faut croire Hosmannus & Casaubon.

Au rapport de Juvenal des Ursins, le Chancelier d'Orgemont sut trouvé mort de gravelle dans sa cave & mangé des poux.

Fernel qui n'étoit pas un menteur, assure qu'un homme après une songue maladie, sut attaqué si cruellement de telle vermine, sur-tout lorsque la sucur le prenoit, que plus on en ôtoit, & plus il en revenoit.

En 1492, on vit le quatre Mai, entre Paris & Villejuif plus de quatre

cens

cens corbeaux s'entrebattre avec tant de furie, & croassant si esfroyablement, que le lieu rougit de leur sang; après quoi, sur les neus heures du soir il commença à pleuvoir à seaux, ce qui dura toute la nuit: & ensin, cette ravine sur si grande, que l'eau entroit dans les maisons, & jusques dans les Eglises.

Sous Chilperic, & cela à Paris, on vit paroître au Ciel à l'Orient une vingtaine de rayons qui alloient vers l'Occident. Le plus apparent après avoir jetté une grande lumiere, disparut en un instant; les autres se dissiperent perit à petit. Gregoire de Tours ne doute point que ce ne sût un

présage de la mort de Meroë fils ainé du Roi.

En 587, le premier jour de l'an, à minuit, lorsqu'on sonnoit Matines? le Ciel tout à coup se couvrit de nuages, qui venant à se sondre en pluie, ensuite, on apperçût en lair une grosse masse de seu étincelante, qui errant çà & là, à la fin sut s'ensoncer dans une nue. La Seine au reste & la Marne devinrent si grosses alors, que leur débordement étonna.

En 1382, vers le Collège du Cardinal le Moine, on vir en l'air de gros tourbillons de feu, roulant au dessus de Paris, d'une porte à l'autre, sans vent ni tonnerre, car bien loin de cela, jamais le tems ne sut plus doux

ni plus serain.

En 1465, les troupes du Duc de Bourgogne tenoient la Ville bloquée, lorsque la nuit du vingt-deux Septembre, parut un Meteore qui épouvanta les assiegés; d'autant plus, qu'on le vit comme sortir du camp ennemi. & vint tomber dans les soilés proche de l'Hotel d'Ardoise, situé alors sur les remparts de la porte saint Antoine. Tant ceux du Guet que de l'arrière Guet, l'ayant pris pour une susée, sirent courir le briut que c'étoient les Bourguignons qui l'avoient jettée, le Roi incontinent monta à cheval, & après avoir assemblé les Quarteniers sur le rempart, leur sit commandement de se tenir chacun à leur Corps de Garde.

Le dix huit Novembre d'après, un autre Meteore parut encore sur les six heures du matin, si étincelant de flammes, qu'il sembloit que la Ville sut toute en seu; & comme il dura fort long tems, un homme entre autres allant au Saint-Esprit, pour entendre la Messe, en sut si épouvanté, qu'il devint sou. Ce Meteore après avoir sait bien de la peur, tomba

à la fin; mais tout aussi brûlant & enslammé qu'il avoit été.

Deux étoiles depuis, ne causerent pas moins d'étonnement dans Paris.

En 1467, la nuit du douze Octobre, Louis XI en apperçût une au dessus de la maison du Premier President Dauvet, où il s'étoit allé reposer, après avoir entendu Vêpres à Notre Dame. Lorsqu'il vint à sortir, certe étoile commença à le suivre, & alla toujours après lui jusqu'au Palais des Tour-

nelles, où il ne sut pas plutôt entré, qu'elle disparut.

L'autre étoile se montra en 1566, le dix sept Juillet, sur les dix ou onze heures du matin, durant une Procession, où surent portées les Chasses de saint Marcel & de sainte Geneviève, & beaucoup d'autres Corps de Saints & Reliques. A cette Procession assistement Charles I X, Catherine de Medicis, les Ducs d'Anjou, d'Alençon, de Lorraine & les Princes du Sang. Elle paroissoit fort petite; mais si brillante, que quoiqu'il sit soleil, bien des personnes la virent. On pourroit croire que c'étoit Venus, si Bonnesons qui l'a décrite, ne la plaçoit vers le Midi: mais comme c'étoit un Libraire & un bon homme, & que ceux qui sont mention de l'autre étoile, & des deux Meteores, dont j'ai parlé, n'étoient guere plus habilés que lui; il faut se contenter de ce que j'en ai dit. J'avertirai seulement que je n'ai pas voulu donner aux Meteores, le nom de Cometes, comme sait l'Auteur de la Chronique scandaleuse, parce qu'en esset, ce n'étoit que de simples Meteores.

Ici devroient trouver leurs places les Cometes, qui depuis peu ont paru fur notre horison; entre autres les deux dernières, comme ayant donné 11.



tant d'exercice aux Astronomes; mais parce qu'on les a pû voir de tous les endroits de la terre, je renvoie le Lecteur aux Historiens généraux, punsqu'ils en ont dû parler. Il me sussire de remarquer, que jusqu'apresent les plus savans Astronomes les avoient prises les uns pour des Merèores, les autres pour des étoiles, ardentes & chevelues: c'est de nos jours seulement qu'ils ont prouvé ceci en leur donnant le nom de Cometes. Après cela on peut juger quelle sûreté il y a à l'Astronomie que tous les savans reconnoissent, sinon pour l'unique des sciences, du moins pour la seule qui soit démonstrative; & de plus, si on a raison de se figurer que les Cometes annoncent la mort des Rois, la peste, la famine, & tous les autres seaux dont Dieu quelquesois nous afflige.

Du tems de Childebert, il tomba du Ciel des goutes de sang, dont les habits furent si bien tachés, que plusieurs en ayant horreur, ne les

voulurent plus porter, & en prirent d'autres.

Sous Louis d'Outremer, il s'eleva aux environs de Paris une tempête épouvantable, non seulement pour ses tourbillons surieux, mais encore par ce qui arriva à Montmartre, où des Demons en sorme de Cavaliers abatirent l'Eglise, & de ses poutres ébranlerent de sorte les murs d'une maison très bien bâtie proche de là, que le vent ne mit guere à la ruiner de sond en comble; & non content de ce ravage, ils arracherent encore

& vigues & bleds & arbres, & même jusqu'aux plantes.

Ce seroit ici une assés belle occasion de débiter toutes les sables qui courent des Esprits qu'on s'imagine avoir vûs & ouis à Paris, & même celles qu'on a faites du Moine Bourtu, du Diable de Vauvert, de ceux du Châreau de Bicestre, du Chanoine de Notre-Dame & mille autres semblables qui, quoique dans la bouche de tout le monde, n'en sont pas plus vraies pour cela; non plus que cet Esprit dont parle Guillaume le Breton, qui en 1197, parsoit dans la maison d'un pauvre homme de Marli, Village à quatre ou cinq lieues de Paris, & se disoit être l'ame d'un Sicilien nommé Robert.

Je ne sai si on ne pourroit point mettre au même rang ce que Fernel raconte d'un nommé Saint Quentin, de son tems sort tourmenté du mal caduc, & même si étrangement, qu'il y avoit tel jour que ce mal le pre-noit plus de dix sois; & cela, tantot au bras gauche, à la cuisse, tantôt par tout le corps, & tantôt à une moitié seulement; mais rarement à la tête, jamais à la bouche, ni au visage; toujours au teste avec telle agitation, & si violente, que quatre hommes ne le pouvoient tenir. Cependant en cet état & même dans l'accès de la convulsion, il ne perdoit point les sens, & avoit l'esprit aussi libre que la parole. Ce mal prodigieux & si nouveau, s'étant long-tems joué des Medecins, à la fin, on reconnut, que cela venoit du Demon qu'on chassa avec le jeûne & la prière.

Pour revenir aux orages, Rigord rapporte qu'en 1198, du mois de Juin, il sit une telle tempête à deux lieues de Paris, entre Chelles & Tremblai, que bleds, vignes, arbres, tout sut renverté, & même il romba des pierres les unes grosses comme des noix, les autres comme des œus, & de plus

groffes encore.

En 1390, qu'il faisoit le plus beau tems du monde, sors que la Reine entendoit à saint Germain en Laie la Messe, tout à coup le Ciel étant venu à se couvrir, il sit un vent si surieux, accompagné de tonnerse qui grondoit de tous côtés, que chacun croyoit être perdu. Il tomba sur quitre Officiers du Roi entre saint Germain & Poisse, à qui, il ne laissa que la peau; mais plus noirs que du charbon, tout le dedans du corps ayant été consumé & nième les os. Le vent de son côté détacina jusqu'aux plus gros arbres dans la forêt de saint Germain, sit sauter les contrevents du Château, brisa les senètres, mit en pieces les vitres de la Chapelle où la Reine entendoit la Messe, que le Prêtre acheva le plus vite qu'il pût, tant on craignoit

Pour l'Hostie; & le Conseil même cessa. La Reine toute suite, & qui étoit prête d'acoucher, attribuant ceci à une menace du Ciel, à cause du Gouvernement, vint supplier le Roi de soulager son peuple; ce qu'il lui accorda.

Un orage bien plus étrange encore arriva en 1406, le quatre Août, qui pourtant incommoda plus Paris & les environs, qu'il ne sit de mal. Le tonnerre, après avoir long-tems grondé & épouvanté ceux de saint Denys, vint ensuite désoler & brûler la campagne avec un bruit terrible. Sur les quatre heures après midi des vents impetueux se leverent de tous côtés, sousant les uns contre les autres, comme sils le susser déclarés la guerre; ensuite il tomba quantité de grêle, non seulement proche de Paris, mais depuis faint Germain jusqu'au Bourget, & entre Trape & faint Cloud, avec tant de violence, qu'en un quart d'heure de terus, elle rompit le bois des vigues, renverfa les bleds, blessa des hommes & quantité d'oiseaux & des moutons. Elle étoit auffi dure que de la pierre, & de la groffeur d'un œuf : & quoiqu'il fit extraordinanement chaud, le Soleil en trois jours n'eut pas issés de force pour la fondre. Ajoûtés à cela que depuis l'aques il gela à diverses sois par toute la France, & les vignes ne furent belles qu'au mois de Mai; si bien qu'il fallut se contenter de cidre & de plusieurs autres breuvages qu'on fit; car de cent ans en cà, il ne s'en étoit jamais vû de tant de sortes.

Deux ans après, c'est à dire en 1408, tant à Paris qu'aux environs, il tomba de la grèle grosse comme des œuts doie, qui sit des maux in-

croyables.

En 1434, le sept Octobre, un vent se sit entendre, le plus terrible qu'on eut oui depuis emquante ans. Il commença à deux heures après midi, & ne sinit qu'à dix on onze heures du soir Une infinité de noyers & d'autres arbres surent arraches; il emporta du Bois de Vincennes avec leurs racines trois cens soixanté chènes au moins & des plus gros, abbatit la plupart des chéminées de Paris jetta à quatre pieds d'une vicille sale qu'il raina, trois pierres qui pesoient plus qu'un moid de vin & ensin enleva en l'air une poutre de quatre toises de long que vingt hommes n'auroient pû remuer, & la transporta sur les murs d'un jardin à cinq ou six toises de là.

En 1571, la nont du vingt de Decembre, le Ciel en courroux jetta seux & slammes. l'air sut agité de tourbillons & de vents surieux qui se battoient avec un bruit épouvantable; & quoisque ce suit au cœur de l'hiver, outre la grêle, il tonna & sit plus déclairs qu'en plein été Froissard qui raconte ceci, prétend que cette tempéte arriva au même tems qu'on démolissoit la Croix de Gastines, & qu'elle suit semblable à celle qu'on vit sous Julien l'Apostat, lorsqu'il voulut rétablir le Temple de Jerusalem. Cependant la Croix de Gastines sut abatue le dix-neus Décembre; & je doute que l'Empereur Julien ait jamais sait travailler au Temple de Jerusalem.

En 1574, c'est-à-dire, trois ans après la nuit du vingt six Décembre un vent s'éleva si extraordinairement. & de plus, il tonna si furieusement tant à Paris qu'à Avignon, & presque par tout le Royaume que les vieillards disoient n'avoir jamais rien ous de semblable. Ot comme le Cardinal de Lorraine étoit mort la veille, les Partisans de la Maison de Guise prétendirent que le bon genie de la France témoignoit par-là le déplaisir qu'il avoit de la perte que faisoit l'Etat: les Huguenots au contraire, disoient que les Diables tenoient leur sabbat, & s'assembloient pour venir querir son corps; si bien que tandis qu'ils étoient si occupés, il y avoit plaisir à se laisser mourir.

En 1588, le vingt quatre Janvier, depuis midi jusqu'au lendemain, Paris fut enveloppé d'un brouillard si épais & si noir qu'on ne se voyoit pas. Sur les trois heures il fallut allumer les slambeaux. Dans la cour de la plupare des maisons, on prit quantité d'oyes sauvages & autres oiseaux, qui en volant donnoient de la tête contre les cheminées & tomboient tout étourdis,

Tome 11. A Aaa ij

En 1428, le tonnerre brûla le Clocher des Grands Augustins.

En 1442, il ruina le Monastere de saint Martin en plusieurs endroits, abatit la Croix de l'Eglise avec le coq, & même une pomme de pierre aussi

pesante presque qu'une queue de vin. En 1449, il tomba encore sur le Clocher des Augustins, où après avoir brisé six chevrons, & l'avoir tout découvert, il emporta le bras d'un Crucifix qui étoit sur l'Autel, avec la meilleure partie de la couverture du

En 1469, le Vendredi-Saint, il plut & tonna si fort que les bonnes gens depuis disoient, comme en proverbe, sul ne doit dire helas, s il n'a oui tonner en Mars.

En 1483, & 1546, le seu prit au Clocher de sainte Geneviéve par un coup de tonnerre, les Cloches furent fonducs, & toute la couverture de plomb

qui pesoit plus de cent mille livres.

En 1588, le tonnerre tomba sur la Tour de Billi, bâtie alors sur le bord de la Seine, derriere les Celestins, & toute pleine de poudre & de munitions de guerre. Le fracas fut si grand, qu'elle sut entierement ruinée; de ses pierres qui voloient de tous côtés, quelques unes furent emportées jusqu'à la Rapée, dans l'Isle Notre-Dame; d'autres à saint Antoine des Champs & à l'Abbayie saint Victor. Sa ruine entraîna avec elle quelques maisons; blessa & tua bien du monde, & même des posssons qu'on voyoit flotter sur la Rivière, & qu'elle avoit été chercher jusqu'au fond de leau. Enfin elle sut si bien démolie & brulée, qu'après on avoit de la peine à recon-

noître la place, où elle étoit auparavant.

En 1362, le 28 Janvier, le tonnerre mit encore le feu à la grange à poudre, proche de là, qui causa encore plus de désordre qu'en 1588. Quinze ou vingt milliers de poudre qui y étoient, firent sauter la couverture, la porte & le pont de la Bastille avec quelques appentis, mit en pieces la plupart des vitres & des fenêtres, tant des Celestins, de l'Eglise saint Paul, que des logis de la rue saint Antoine & des environs, il y eut trente maisons endommagées, les unes par haut, les autres ruinées de fond en comble: seize chevaux furent tués, trente personnes blessées, trente-deux élevées en l'air & mises en pieces, avec la grange & quatre de ses moulins. Et comme si ce n'eut pas été assés d'un tel accident, la populace durant ces défordres, en auroit fait encore beaucoup d'autres, si le Maréchal de Montmorenci & la Ville n'y eussent remedié promtement : car la canaille n'est pas moins à craindre que le seu; ce qui parut assés en 1618, lorsque la Sale du Palais & le Pont au-Change perirent avec leurs richesses par leur embrasement. Aussi la Ville alors y donna-t elle ordre encore.

J'ai déja fait savoir qu'après l'orage de l'année 1406, les vignes ne porterent point de fruit, & qu'il fallut avoir recours au cidre & à d'autres breuvages. Le vin depuis devint encore extrémement cher, tant en 1428; 3434, 1440, qu'en 1442: si bien que plusieurs en 1428 se mirent à brasser de la bierre; & quoiqu'on ne laissat pas d'en amener tous les jours à Paris de saint Denys & des environs avant la Toussaints, cependant on comptoit

dans la Ville jusqu'à trente Brasseurs.

En 1434, non seulement il se fallut passer de vin ; mais même il n'y avoit point de bonne bierre, à cause des subsides qu'on prenoit dessus.

En 1447, le peuple de Paris sut encore réduit à la bierre, au cidre &

aux autres boissons dont il s'étoit servi en 1406.

Enfin en 1540, la chaleur & la secheresse surent si grandes, que les vignes étoient toutes brulées ; ce qui fit appeller cette année-là, l'année des vins

Quinze ans après, il fit si grand froid au mois de Septembre, Octobre & Novembre, que les vignes n'ayant pû mûtit, les vins n'eurent point de couleur, & furent excessivement verds.

En 1315, 1351, 1438, 1546, & 1557, Paris sut affligé d'une telle samine, à cause de la grande secheresse, que le settier de froment en 1513, se vendoit près de quarante sols parisse de bonne monnoie & sorte.

Le settier de bled s'achetta huit & neuf francs en 1351; & 1438. De plus, en 1351, les pois valoient huit sols le boisseau, & les autres grains

à proportion.

En 1546, le bled monta au mois de Juin jusqu'à douve francs le settier, Si bien que le peuple manquant de pain, & n'en trouvant point chés les Boulangers, qui peut être le cachoient pour leurs Chalands, ou n'avoient pas cuit, chacun se jetta sur eux, dont plusieurs furent bien batus, les autres pillés, les autres tués: & même une Bourgeoise qui vouloit vendre son bled treize francs le settier, auroit été déchirée à belles dents, si on ne l'eut arrachée d'entre les mains de ces surieux, & qu'on n'eût donné son bled à huit francs.

En 1557, il n'y eut ni pois, ni feves, ni choux; les œufs coûtoient un carolus la piece; les oignons un liard; un fol la botte de rave & de perfil,

quoiqu'à chacune on ne mît que quatre racines.

J'ai dit tant de fois que les denrées & les monnoies ont augmenté comme à vûe d'œil de siécle en siécle, que je n'oserois presque le repeter ici. J'ajouterai seulement qu'en 1315, quantité de pauvres moururent de faim dans les rues de Paris & dans les places; mais il en perit encore bien davantage en 1421, & la samme alors su si crrange, qu'un petit ensant su trouvé tétant sa mere qui venoit de mourir. Lorsqu'on vouloit saire manger les pauvres, on en entendoit qui disoient: Donnés à un autre, car je ne mangerai point.

Pour celle que Paris soussirie en 1590, du tems de la Ligue, elle n'a pas sa pareille, & sur si grande que les rats étoient les plus friands morceaux des riches, encore les achetoient-ils bien chers. Quantité ne vivoient que de ce qui est plus capable de faire mourir que de conserver la vie: A l'Hotel de Palaiseau, & celui de saint Denys, on surprit quelques Lansquenets qui mangeoient des entans. Ensin, les Parisiens surent réduits à cette effroyable necessité, que de saire moudre les os de leurs peres, rangés sur les Charniers

de saint Innocent, pour en saire du pain.

En 945, & non point en 1130 comme dit du Breul, quantité de monde tant à Paris qu'aux environs, perit d'une maladie appellée le feu facre, ou les ardents. Ce mal les brûloit petit à petit; & enfin les confumoit fans qu'on pût y remedier. Pour éviter ce mal, ou en guerir, ceux de Paris quitterent la Ville, afin de prendre l'air des champs; & tout au contraire; les gens des champs se retirerent dans la Ville. Hugues le Grand en cette rencontre sit éclater sa charité; car il nourit alors tous les pauvres malades, quoique par sois il s'en trouvât des six cens. Or comme tous les remedes ne servoient de rien à un tel mal, à la sin on eut recours à la Vierge, dont l'assistance ne sut pas implorée vainement; car ensin, les guérisons qui se sai-foient à Notre Dame, étoient si trequentes, que cette Eglise devint un Hopital & en servit long tems.

En 1348, il mourut à Paris tant de monde, que les Cimetieres regorgeoient de corps morts: ce qui obligea Philippe de Valois d'enjoindre au Prevôt des Marchands de chercher hors la Ville quelque place pour en faire de nouveaux. Si bien qu'il prit un grand jardin de la rue saint Denys, attenant la Trinité, dont il traita avec les Religieux d'Hermières qui des-

servoient alors cet Hopital.

En 1399, & les deux années suivantes, une peste maligne répandant de tous côtés son venin, désola la Bourgogne, la Champagne, la Brie & tout le Territoire de Paris & de Meaux, depuis la fin de Mai, jusqu'à la fin de Novembre; outre qu'elle redoubla, elle s'attacha particulierement aux semmes grosses. On ne sauroit dire le monde qui mourut à Paris pout lors.



### 558 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Dans les rues & dans les maisons, on ne voyoit que corps morts: ce n'étoit qu'enterremens à toute heure: & comme cela épouvantoit, il sut sait désenses aux Crieurs de saire savoir publiquement la mort de qui que ce sût, & tout de même aux riches de faire de grands enterremens.

En 1413, vers le mois de Mars, on vit naître à Paris un autre mal, appellé le Tac, autrement le Horion; mais qui ne dura que trois semaines.

L'année suivante, tout le monde sut atteint d'une autre incommodité, nommée Coqueluche, qui causoit une telle douleur au gosier, qu'on ne pouvoit parler: & comme avec ce mal il étoit impossible aux Avocats de plaider, les Juges surent obligés d'abandonner leurs sièges. Plus de cent mille personnes en surent attaquées, & cependant pas un n'en mourut.

Quatre ans après, c'est à-dire en 1418, au mois de Septembre, un autre mal survint, & si cruel, qu'en moins de cinq semaines, il emporta plus de cinquante mille personnes, & les Fossoyeurs assuroient qu'entre la Nativité & la Conception de la Vierge, ils en avoient enterré plus de cent mille, la plupart ou enfans, ou jeunes gens. Les Cordonniers, le jour de leur Fête, trouverent qu'en deux mois, à compter les Maîtres & les Garçons, leur nombre étoit diminué de plus de dix-huit cens. En un mot, la mortalité su si générale à Paris, & il y avoit si peu de Prêtres pour saire le service aux enterremens, qu'une grande Messe se disoit tantôt pour quatre & tantôt pour huit chess de samille en même tems, & même les Prêtres prenoient beaucoup plus qu'à l'ordinaire.

En 1420, il sit si grand froid la semaine de Pâques, que les rues de Paris retentissoient du gemissement des pauvres, qui crioient à haute voix: Helas, je meurs de froid; ce qui sut cause que quelques gens charitables acheterent trois maisons pour les retirer. A peine le froid étoit il passé, qu'au mois d'Avril on vit une telle samine, que les pauvres crioient encore dans les rues, comme ils saisoient un peu auparavant à cause du froid: Helas, je meurs de jaum Si bien qu'alors, comme il n'y avoit point de vin, & qu'on étoit contraint d'user de divers breuvages, les Bourgeois ne vinrent pas plutôt à jetter le marc des pommes & des prunes dont ils saisoient leurs bosssons, que les pauvres semmes & les ensans les avoient mangé, tant ils y trouvoient de goût, avant que les pourceaux de saint Antoine, qu'en ce tems là on laissoit courir, eussent le tems de venir seulement.

En 1438, lorsque Jean du Chastelier Evéque de Paris mourut, qui sut en automne, & quel Histoire nomme sire Jian; & de plus, taxé d'avoir été homme très-pompeux, convoiteux, & plus mondain que son état ne le requeroit : dans ce tems-là même cinq mille personnes moururent à l'Hotel-Dieu, & plus de quarante cinq mille dans la Ville, autant de saim que de maladie; d'ailleurs, la plupart jeunes & vigoureux.

Vers ce tems-là, Ambroise Loré sur Prevôt des Marchands, & deux ans ans après Paris sur tellement affligé de peste, qu'elle emporta plus de soixante mille personnes; mais beaucoup plus encore dans l'Hotel-Dieu seul en 1562.

Sous Eugene IV, comme en une seule année, il étoit mort à l'Hotel-Dieu jusqu'à trente mille malades, ce Pontise plus pour cela que pour autre chose, accorda en 1440 & 1446, indulgences plemeres à ceux qui mettroient dans le Tronc, les uns un écu, les autres deux, les autres trois; en un mot, chacun selon son pouvoir.

Enfin en 1445, depuis le mois d'Août, jusqu'à la saint André, la petite verole sit mourir plus six mille petits enfans, & même bien des semmes, sans parler des hommes.

En 1466, depuis le mois d'Août jusqu'en Novembre, le chaud sut si grand, qu'il causa bien des maladies, & même la contagion, dont mourut un celebre Astrologue, nommé Arnoul, qu'on regretta sort comme étant un très-honnéte homme, & agréable en compagnie. Quantité de Medecins

& d'Officiers du Roi le suivirent de près: en sorte que plus de quarante mille personnes tant de la Ville que des environs en moururent. Si bien que le Cimetiere de saint Innocent ne pouvant suffire à tant de corps, on eut recours à celui de la Trinité.

Je laisse la les débordemens de la Riviere, les gelées, les glaces & les pluies extraordinaires, comme en ayant parlé ailleurs; joint que Paris est si sujet à ces sortes de sleaux, qu'on ne s'en étonne pas, bien loin de passer pour prodiges.

Je ne dirai pas non plus qu'en 588, lorsque le Roi Gontran vint à Paris, afin de savoir si veritablement Clotaire étoit son neveu, & le fils de Chilperic son fiere, les arbres ne fleurirent qu'au mois de Juin.

En 1197 & 1198, vers la faint Jean, il tomba sur les bleds une rosée de miel, qui depuis s'en sentirent, & en avoient le goût.

En 1424, il y eut tant de vin, que la Queue se donnoit pour deux sutailles simplement, ou trois tout au plus. La pinte de vin au tems des vendanges, & à la saint Remi, ne valoit qu'un double & un denier. Enfin quelque grand nombre de vaisseaux & de muids qu'il y est, c'étoit encore si peu, que quelques uns n'en pouvant avoir, la cuve leur tint lieu de vaisseau, & s'en servirent comme ils purent.

En 1429, l'année fat si hâtive, qu'à Pâques seuries qui furent le huit

Avril, il y avoit des roses blanches en quantité.

En 1556 on fit vendanges au mois d'Août, & en 1572, le propre jour de saint Barthelemi, si remarquable dans notre Histoire, l'aube-épine re-

commença à fleurir.

Dès l'an 1486, un aube-épine planté devant l'Image de la Vierge du Cimetiere saint Innocent, à la façon de toutes les plantes, étant à demi seiche & fans feuilles, le vingt-quatre du mois d'Août qu'on fait la fête de faint Barthelemi, refleurit, ce jour là même si celebre par le massacre des Huguenots, dans cet instant là même que l'execution fut faite. Ceux de la Religion qui échaperent de ce danger, apprenant ce prodige artivé à faint Innocent, dissient qu'il marquoit qu'après le massacre de tant de personnes innocentes : leur Eglise refleuriroit : à la confusion de leurs ennemis Les Catholiques au contraire tournant ceci à leur avantage, soutenoient que vieu exprès avoit operé ce miracle contre la nature des plantes, la veille de Saint Louis le flea i des Albigeois, pour faire voir qu'il vouloit être encore celui des Calvinistes: si bien qu'on y alla comme en procession, mais tambour batant, & massacrant tout autant de Huguenots qu'on rencontroit.

Au reste, on ne se contenta pas de ces deux sortes d'interpretations; les uns disoient encore, que tel prodige promettoit de meilleures affaires à l'avenir, & un siècle florissant : d'autres l'attribuoient à l'adresse d'un Cordelier, comme en ce tems-là & depuis, le meilleur conte ne valoit rien, si quelque Cordelier n'y avoit part Quelques uns qui faisoient les Philosophes & les grands Naturalilles, prétendoient qu'en cela il n'y avoit rien d'extraordinaire ni de miraculeux: que telle étoit la nature de l'épine, qui dans la failon de feicher fleurit quelquefois, ou même qu'elle avoit été arrosée d'eau tiede; qu'enfin comme en plusieurs pays, les fleurs & les plantes, ne poussent & ne se sont voir qu'en automne, la même chose pouvoit être arrivée par hazard. Comme si l'eau nede étoit fort propre à faire reverdir une plante, elle qui est plus capable de la faire mourir. Et de fait, pour empêcher une sleur ou quelque plante de flerrir, on se sert toujours d'eau fraiche, & non pas d'eau chaude : outre qu'il est très certain qu'à la fin de l'automne, les plantes

ne fleurissent, ni ne poussent plus.





pas d'être refuté, tant il est ridicule. A l'égard du pied de griffon, qui est encore une pure fable, il suffira d'avertit que tout son crédit lui vient du Roman de Huon de Bordeaux, à qui le peuple n'ajoute pas moins de soi qu'à un bon Livre.

En 1550, au commencement, on montroit vers saint Merri un poussin

qui avoit quatre ailes & deux croupions.

En 1578, au rapport du Compilateur des Histoires prodigieuses, deux n'ers res naquirent aux environs de Paris, un cochon & un veau; l'un le Dimanche de Quasimodo à Gentilli, l'autre à Montiheri le jour de saint Nicolas.

Quant au veau, il n'étoit point monstrueux par la tête, car il n'en avoit qu'une, non plus qu'un gosier; mais il étoit composé de deux corps l'un sur l'autre, avec quatre pieds, quatre jambes, dont l'une lui sortoit au dessous du gosier, & chaque corps avoit ses parties naturelles à part. Il sut apporté au Fauxbourg saint Marceau, où on le montroit.

Le cochon au contraire, étoit monstrueux presque par tout.

Premierement, il n'avoit point de poil; de plus ses machoires étoient vermeilles & ressembloient aux joues d'un homme. Sur la tête on lui voyoit une trompe approchant de celle d'un élephant, doù sortoit au-dessous une petite corne : outre cela il n'avoit qu'un œil placé au milieu du front.

Pour ce qui est de toutes les autres parties, tant du veau que du cochon, elles nétoient point différentes de celles des autres animaux de leur espece.

Touchant les autres bêtes monstrueuses qu'on a vù naître à Paris dans les siécles passés, car il ne saut point douter qu'il n'y en ait eu, & même en quantité, je n'en ai pû découvrir aucune, & le tout par la negligence des Auteurs.

Bien plus, à l'égard des hommes monstrueux, aussi-bien que des semmes, nos Medecins & Chirurgiens du tems passé qui devroient en avoir sait quelques observations, afin de nous les laisser, sont si blâmables en ce point, que j'ai eu bien de la peine à découvrir seulement ce petit nombre dont je vais patier.

# 

# HOMMES ET FEMMES MONSTRUEUX.

EPUIS peu tout Paris a vû avec étonnement une fille d'Ausbourg, qui avoit une barbe blonde, longue de quatre doigts, & n'eut été quon avoit soin de la raser, elle auroit éré velue de même par tout le corps. Or comme en ce tems là, il se faisoit des conserences au Bureau d'Adresse, il en sut parlé amplement.

Une pierre qui occupoit toute la capacité de la vessie, sit mourir il n'y a pas long tems, la fille de Matharel, Président à la Cour des Mon-

noics

Cinq autres petites qui remplissoient encore la vessie de la premiere semme de Quatre hommes Conseiller de la Cour des Monnoies, qui ressembloient à la précedente, tant elles étoient égales & polies, la firent aussi mourir presque en même tems. Ce qui est à remarquer tant à la fille de Mathatel qu'à cette Dame ici, c'est que les Chirurgiens qui les ouvrirent, ne purent découvrir le lieu qui pouvoit servir de réservoir à l'urine.

Le Royer Avocat au Parlement, n'avoit qu'un rein, qui lui servoit au-

tant que s'il en ent eu deux.

Une Damoiselle d'auprès de Sens, morte depuis peu de pleuresse en sept jours, à l'âge de dix huit ans, avoit deux cœurs & tous deux l'un dans l'autre, attachés ensemble avec des sibres de chair bien solidés.

Tome II. BBbb

La Receleuse qu'on pendit dernierement, avoit deux estomacs, de même

que les animaux qui ruminent.

Ceux qui font courir le bruit que dans le cerveau du Cardinal de Richelieu, il se trouva deux ventricules, ne savent pas que tous les hommes en ont quatre, & que Menard son premier Chirurgien ne remarqua rien de singulier en tout son corps, sinon une pinte de boue blanche dans le poumon, qui le devoit surce mourir plutôt.

Fernel qui m'a fourni tant de prodiges, traitoit à Paris trois familles dont les garçons en l'une étoient monorques; triorques en l'autre; dans la troisième anorques; & neanmoins ne laisloient pas d'avoir des enfans comme

les amphiorques.

Un jeune homme, dit-il, naquit monorque du côté gauche, & à l'âge

de douze ans devint insensiblement amphiorque.

Le fils de Guillaume l'Espicier sut anorque, à ce qu'il dir, jusqu'à l'àge de dix sept ans. Comme il commençoit peu à peu a devenir amphiorque, on s'imagina qu'il s'étoit rompu quelque nerf, & que les boyaux lui alloient sortir; car en ce tems-là aussi bien que chés les Anciens, telle chose sembloit aussi monstrueuse qu'à present elle le semble peu; & de-la vient que Philelphe n'a pas été moins admiré pour avoir été triorque, que pour sa doctrine.

Aujourd'hui un Avocat en Parlement, non moins recommandable pour fon merite, qu'à plaindre pour son infortune, est morque, & cependant on ne le montre pas au doigt pour cela. Et de fait, les Medecins de Paris connoissent tant de morques, de monorques & d'anorques, qu'ils tiennent que leur nombre égale presque celui des amphiorques: & bien loin de croire que la Nature soit devenue plus capricieuse de nos jours qu'elle nétoit auparavant, ils sont tous persuadés, que les Physiciens des siècles passés, ou ne faisoient pas tant d'observations qu'on fait aujourd'hui, ou qu'ils n'ont pas voulu en faire mention.

Il n'y a point d'apparence après cela de parler des filles, ou que la Nature a privées pour toujours de la partie qui les diffingue des hommes; ou

pour un tems, de celle par où les excremens se déchargent.

Si j'avertis que Belei, Chirurgien de Paris, faisant dernierement la diffection du corps d'un enfant, l'on trouva la rate au côté droit, & le soie au côté gauche c'est comme par maniere d'acquit car combien s'est-il vû de personnes dont les unes avoient une partie d'autres deux, & même plus, tout autrement placées; & de plus, en des endroits où la nature n'a point accoutumé de les mettre. Mais c'est une chose bien étonnante que ce scelerat plein de santé, & si vigoureux, que l'on pendit en 1630, eût toutes les parties du corps posées en des situations contraires aux naturelles : d'où on a commencé à croire que ce n'est pas d'aujourd'hui que la Nature se plait à de tels boulversemens; mais que par notre negligence nous les avons reconnus bien tard.

Nous apprenons d'une Lettre du docte Mentel à Pecquet, tous deux Medecins & connus, que ce malheureux avoit le foie à gauche, la rate à droite, & vis à vis le cœur, on sa base tournée du même coté; & quant à ses extrémités, bien loin de passer sous la mamelle gauche, qu'elles penchoiert vers les parties externes de la poitrine: dans le corps des intestins & l'état du ventricule & dans le ventricule même, on n'apperçût aucune partie qui n'eût pris la place de l'autre. L'addition du boyau, ou de l'intestin nommé cacum & le commencement du colon, alsoient à gauche dans les intestins: au dessous, les plus grands vaisseaux comme la veine cave & l'aorte, étoient pareillement dans une situation tout à tait opposée à la naturelle; si bien que les vaisseaux spermatiques du côté droit venoient de l'émulgente du même côté, & sortoient des troncs de l'aorte & de la veine cave du côté gauche. A la droite du ventricule se rencontra l'orisice supe-

rieur appellé communément l'œsophage, à la gauche, l'orifice inferieure nommé le pilare, dont l'extrémité toutesfois passoit à la droite dessus le Pancreas, & bien loin de se replier incontinent après à l'ordinaire, on y voyoit ce canal assés apparent; mais découvert depuis peu par Virdingus, qui sorant proche de la veine du foie, traverse & va au delà du pancreas. A l'égard des vaisseaux umbilicaux, celui qui tenoît lieu de veîne pour y porter le fang, tant que ce malfaiteur demeura dans le ventre de sa mere; se glissoit à gauche dans la sisseure du toie; ceux au contraire qui lui tenoient lieu d'arteres, pour lui porter alors la nouriture, regnoient à droite vers le cœur; & fort proche dans la pottrine, le poumon avoit moins de lobes à droit qu'à gauche. De la veine cave, sortoit celle qui prend le nom d'azigos: comme il faut que les nerfs recurrens, saivent le train de l'aorte, qui est de la grosse artere, aussi rebroussoient ils avec elle au coré droit & au gauche avec la veine axillaire. Cependant, dans un renverlement si monstrueux, où la nature sembloit avoit extravagué, tout l'ordre neanmoins & route la symmetrie imaginable y étoient conservées.

A la rue des Blancs-Manteaux, Fernel a connu une femme qui après douze ans, sans qu'il parût qu'elle sût grosse, accoucha d'un fœtus de trois mois sans purgation à l'ordinaire. & sans se délivrer d'une mole où masse de chair presque aussi grosse que la tête, qui lui rendoit le ventre inferieur

prodigieutement dur.

Vers la fin du siècle passé, la belle fille du Maître de la Levrette de Sens, étant devenue grosse à lâge de quarante ans, à peine l'étoit-elle, que des le premier mois elle fut travaillée d'un appetit de choses étranges; elle fentit son enfant au terme accoutumé & fort souvent, à l'ordinaire son ventre & ses flancs s'ensterent peu à peu, le lait lui vint au sein à l'ordinaire; & à neuf mois, elle souffrit les tranchées & les symptomes qui précedent l'accouchement; elle demeura même quelques jours sans tien rendre pardevant: puis tout à coup, sortit comme un torrent d'urine entremélée de quantité de sang figé, & toutesois elle n'accoucha point pour cela, comme les autres femmes; bien au contraire, une maladie la prit qui lui dura trois ans. Toute sa vie depuis, elle ne porta point de santé, & demeura toujours enflée comme une femme groffe, & l'entant avec douleur son enfant tomber deçà & delà, suivant le mouvement de son corps. A la fin, qui sur vingt-huit ans après elle mourut, en ayant pour lors soixante - huit. On lui trouva dans la matrice un enfant sec, & si due, qu'il approchoit de la dureté de la pierre; si bien formé neanmoins, qu'il ressembloit à une statue bien polie & bien travaillée. On le voit encore à Sens chés un Chirurgien; & on cherche encore vainement la cause d'une telle petrification operée dans le corps d'une femme. Je ne crois pas être beaucoup blâmable de m'être éloigné de Paris à l'occasion d'un effet si étrange, sur-tout quand on se souviendra que de nos jours seulement l'Eglise de Sens a cessé d'en êtro la Métropolitaine. Mais bien serois je à blâmer, si j'allois faire le récit de l'avanture de Madame de Bennes d'Arles, qui après avoir eu quelques enfans ; & sur-tout une fille qu'elle a mariée, a été grosse trois ans d'un enfant qui se trouva de pierre après sa mort; mais laissons ces sortes de monstres pour venir à d'au es.

On a vû à Paris tant d'enfans nés accouplés & atrachés ensemble, qu'on en feroit un Livre, tant il s'en trouve dans les Auteurs, sans les autres dont on n'a point fait mention. Je ne parlerai donc ici que des plus rares & des plus monstrueux. Entre ceux qui se voient dans les Auteurs. Aux environs de saint Denys & de Sens, il en vint deux autres au monde en 1429, & deux autres en 1649, en 1530, 1546 & 1570: on en vit six à Paris.

Dans le Cabinet du Roi au Louvre, j'en ai vû deux enbaumés en 1647. Du reste, il y a peu de personnes qui n'aient vû les quatre qu'on montroit à Paris en 1638 & 1662.

Tome I I.

B Bbb ij

A Aubervilliers ou à Mervilles près de saint Denys, dans la maison-même où la vache dont j'ai parlé, vèla deux veaux. Voyés ci-devant, p. En 1530, on vit à Paris un homme âgé de quarante ans, à qui un autre sortoit du ventre, bien sormé, & qu'il portoit entre ses bras; mais sans tête, soit qu'il n'en eût point, ou qu'elle sût cachée dans le corps de son frere qui le portoit. Paré qui l'a vû, en a sait graver la figure dans son Livre des monstres

Paré encore au même endroit rapporte qu'en 1546, une femme de Paris accoucha à six mois d'un ensant qui avoit deux têtes, deux bras, & quatre jambes; & que l'ayant ouvert, il ne lui trouva qu'un cœur. Il ajoute avec Bonnesons.

Qu'en 1570, le vingt Juillet, la femme d'un aide à maçon de la rue des Gravilliers, mit au monde un garçon & une fille joints ensemble par le bas du ventte. Le garçon avoit un membre viril d'une longueur demesurée. La fille portoit ses pieds sous les aisselles de son frere. Tous deux au reste éroient bien formés, & ne vécurent que deux jours. On les porta batiser à saint Nicolas des Champs, & ce Sacrement leur sut conferé à tous deux sans condition, comme en ce tems-là on n'en faisoit aucun scrupule.

En 1617, il naquit près de Gennes deux garçons qui se tenoient par le ventre quatre doigts au dessus du nombril. De l'avis du Vicaire General de Gennes, tous deux furent batisés par le Curé, & le batême confirmé par Paul V. Aussi leurs attouchemens & leurs mouvemens se distinguoient si bien, que venant à piquer l'un, l'autre ne le sentoit pas. Le poulx & le cœnt leur battoient diversement. L'un se portoit bien & dormoit quelquesois, & l'autre se portoit mal, & ne dormoit pas; & comme l'un vint à tuer un homme d'un coup de couteau, on lui fit son procès, & sut condamné à mort; mais non pas executé, à cause de son frere, qui n'avoit aucune part à ce meurtre; ne pouvant faire mourir l'un, sans faire mourit l'autre en même tems. Tous deux avoient le poil blond ou châtain, contre l'ordinaire des Italiens. Le premier étoit petit, bien proportionné, & avoit tous ses membres; mais pâle, maigre & melancholique. Le second au contraire, avoit le visage plein & rouge. Lorsqu'il vint au monde, sa tête étoit plus petite de beaucoup que celle de l'autre; & neanmoins depuis elle devint deux fois plus grosse qu'elle, & le tout par la negligence de son frere qui n'avoit pas trop de soin de le soutenir 3 de sotte que demeurant toujours renve: sé, ceci avoit donné lieu à une descente d'humeurs, ou enflure, qu'on nomme oedeme, qui l'avoit fait si fort grossir, & même lui avoit causé la galle. De sa bouche fortoient de grandes dents, quelque salive & une haleine forte. Jamais il n'avoit bû ni mangé, aussi ne voyoit-on point d'endroit par où il put rendre les excremens : tans cesse il fermoit ses paupieres, & on doute qu'il eut des prunelles : ses bras étoient sort grêles, avec un pouce & deux doigts au bout au lieu de mains; le tout difforme & mal proportionné.

On ne voyoit qu'une cuisse, une jambe & un pied, encore tres-mal fait & qui ne venoit que jusqu'aux genoux de son strere, avec un petit appendice membraneux sans conduit, au bas du ventre; le reste se cachoit dans le corps de l'autre. A juger de la figure externe de sa pourine & de la situation de ses veines jugulaires, ou jugeoit qu'il devoit avoir un cerveau; un cœur, un poumon, aussi bien que l'autre; mais tous deux n'avoienr qu'un foie, qu'un estomac & une seule continuité d'intestins; ensin, celui-ci étoit sourd, muet & aveugle; quant à son frere, il vivoit comme les autres hommes, saisoit très bien toutes sortes de sonctions, tant raisonnables, vitales, que naturelles. Il étoit si accoutumé à porter son frere, que ce sur-deau ne l'empêchoit point de jouer à la paume: & bien qu'un si grand poids lui entrainât la peau du ventre, & la sit sort alonger, il ne s'en mettoit pas trop en peine, & ne se soulageoit guere plus pour cela. Dans trois

maladies differentes qu'il eut, on le seigna vingt sois, & même assés souvent on proposont de le purget; mais jamais les Medecins, non pas même les plus hardis, n'oserent l'entreprendre, de crainte que les remedes venant à passer par des conduits inusités, ne produitissent de très-méchants essets. Il vit toutes les Villes de France où il gagna bien de l'argent, & étoit à Paris en 1638.

En 1649, à Sept-fons, près de Sens, naquirent de la femme d'un Tisserand deux filles attachées ensemble par , ayant deux têtes , deux cols, deux poitrines, & deux natures, avec quatre jambes, autant de bras, un ventre & un nombril; les têtes étoient bien proportionnées, leur visage peu: elles s'entrebaisoient, comme si elles eussent été collées l'une à l'autre; leurs tétons d'abord étoient léparés de près de quatre doigts : avec le tems. leurs poitrines vinrent si bien à se joindre vers la cinquiéme des côtes superieures, qu'il ne s'en fit plus qu'une, & qui se termina en un seul ventre inferieur, accompagné au milieu d'un nombril. A l'égard des bras deux s'embrassoient, tous les mouvemens de leurs corps étoient différens, leurs appetits presque toujours contraires; mais leur poulx & leur respiration très - conformes. Elles tétoient & se dechargeoient chacune à des heures différentes; quand l'une avoit le ventre lâche, l'autre l'avoit resserré: elles dormoient, se reveilloient & crioient alternativement l'une après l'autre, cependant la mere, à ce qu'elle disoit, étoit acconchée d'elles bien plus aisément, & avec beaucoup moins de douleur que de ses autres enfans, Toutes deux furent batilées à part sans scrupule & sans précaution aucune, Le pere & la mere accoururent à Paris pour les montrer, croyant s'enrichir; mais à peine y étoient-ils arrivés, que ces enfans moururent. Ils furent apportés au théatre anatomique de l'Ecole de Medecine, pour être ouverts. On leur trouva deux epiploons & deux poumons, deux mediastins, deux mesenteres, deux ventricules, deux pancreas, deux vessies, deux matrices, avec quatre reins; quatre vultaires & douze intestins, & pourtant ils n'avoient qu'un foie, encore étoit-il bien petit; le tout au reste sans confusion. Les parties vitales étoient dans leur situation naturelle; mais doubles; comme je viens de dire, à la reserve du diaphragme qui étoit unique, & le devoit être, à cause que la respiration dépendante de lui, & ces deux enfans n'en ayant qu'une, il ne leur en falloit point davantage. Du Bé de qui j'ai tiré ces observations, en ajoute d'autres que j'ai laissées, me contentant

Enfin en 1662, il naquit à la rue de la Cerifai deux filles bien plus imparfaites qu'aucune des précédentes, & en qui on ne remarqua rien de bien conforme, ni situé que les têtes. Le côté droit de celle qui étoit à la droite, & le côté gauche de l'autre, à l'une par derriere entre les homoplates, fortoit un moignon de bras, qui renoit une main fort imparfaite, où le voyoient des doigts. & encore tels que tels : vers la coxe de l'autre, se trouvoit une jambe aussi mal bâtie, avec quelques doigts encore : au bas du pouce de la main étoit la figure d'une main, & tout de même au bas de l'orteil de la jambe, la figure d'un pied renversé. Enfin, la plupart des parties du corps exterieur de ces deux filles, ainsi que les cuisses, les jambes, & les bras, ne pouvoient être guere plus imparfaits qu'ils étoient, & c'est ce qui sut cause qu'un Prêtre de saint Paul les voyant, n'en voulut batifer qu'une; & comme elles moururent incontinent après, quelques Théologiens savans en furent scandalisés, & condamnerent la témerité de ne les avoir pas batifées toutes deux. Au reste, elles étoient vives; de sorte que le sternum de l'une & l'autre se joignoit sous les mêmes integumens ou enveloppes, & ne faisoient qu'une seule cavité.

Bertrand qui les ouvrit, leur trouva toutes les parties interieures qui devoient composer deux corps de filles; c'est à-dire, qu'elles avoient deux cœurs, quatre poumons, avec une distribution double de tous les vaisseaux.



#### 366 HISTOIRE ET ARTIQUITES

veines & arteres, qui ont accoutumé d'arrofer la poitrine. Entre la poitrine & le bas ventre étoit un diaphragme; dessous se rencontroient deux soies; deux rates, deux estomacs; ensin, les gros & les menus intestins étoient de ubles: trois des menus aboutissient dans le premier des gros, & se terminoient à un seul sondement; tant de parties & doubles & differentes; occupoient chacune leur situation naturelle, & comme ces deux silles surent enbaumées; ceux qui ne les avoient pas vû en vie, les purent voir mortes à la Foire saint Germain, où on les montra.

# FILS DENATURES.

Les furies d'Enfer semblent avoir engendrés & nourris de leur propre lait. Je laisserai là les maris & les semmes qui se sont entretués pour se remarier à d'autres & jouir à leur aise, ou de leur corrupteurs, ou de celles qu'ils avoient corrompues. Car combien Paris en pourroit - il sournir d'exemples, même des plus grands Seigneurs? Il me faudroit remonter à ce Connétable, le bon ami de Fredegonde, & à tant d'autres de cette Ville dont je deshonorerois la mémoire. Mais je ne puis passer qu'un Officier aux Gardes maltraité par son pere qui s'est remarié, ne se contente pas de l'accuser d'avoir fait assassiner le mari de sa seconde semme; mais produit encore contre lui le meurtrier dont il s'est servi, & n'épargne rien pour lui saire trancher la têre.

En 1498, Robert de l'Eglie Armurier, égorgea sa mere sur le Pont Notre-Dame; & quorqu'on l'eût condamné à mort, neanmoins l'année d'après, lorsque ce Pont vint à tomber de vieillesse, on se laissa pas de s'en vouloir prendre à ce patricide.

Il y a quelque deux ou trois ans, qu'un fils déchargea un pistolet sur son pere, & auroit tué sa belle mere, si on ne sût venu à son secours. Il mourut en croix au bout du Pont-Neus à la poursuite de son pere, presque vis à-vis la maison où il étoit venu au monde.

En 1603, un jeune homme hermaphrodite, s'étant abandonné à un autre

seune homme qui l'avoit engrossé, tous deux surent executés.

Je ne veux pas mettre au nombre des monstres le fœtus d'une fille qui avoit une tête de chat bien formée, & que j'ai vû dans une phiole pleine d'eau de vie chés un Cutieux du Cloître saint Merri; car ce pouttoit être autant un effet de l'imagination de la mere, que de sa brutalité,



# JUGEMENS SUPERSTITIEUX, COMMUNS à Paris.

NCIENNEMENT la superstition étoit si grande, que quand une personne soupçonnée de quelque crime, n'en pouvoit pas être convaincue, pour averer le fait, ou en faire perdre le soupçon, alors on avoit recours à divers moyens; mais si étranges, qu'ils alloient jusqu'à tenter la Divinité, & exiger des miracles, qu'on appelloit tantôt sacrement & Jugement de Dieu, comme si Dieu lui-même en eût été l'instituteur, & tantôt preuves vuly sire. O populaires, à raison qu'on s'en servoit ordinairement.

Tous ces beaux moyens là cependant le plus souvent ne servoient qu'à faire triompher le coupable & perir l'innocent. Tel abus enfin étoit si autorisé, que non-seulement les Rois & les Empereurs, mais les Prêtres, & les Religieux, les Abbés & les plus grands Prélats même les mettoient en usage; de plus, c'étoit entre leurs mains, & toujours dans l'Eglise, souvent dans la Cathedrale, d'ordinaire sur le maître Autel, sur les Reliques & le Saint-Sacrement, malgré les Papes & les Conciles.

Quoique le pere Cellot ait traité cette matiere, & qu'il semble l'avoir épuisée, tant son Livre est gros; cependant il n'a rien dit qui ne soit connu. Quant à moi, je rapporterai le tout en peu de mots, sans pourtant rien oublier des choses remarquables, où il s'est étendu; mais de plus, je mettrai en évidence des sugemens & des circonstances bien autres qu'il a passées, que j'ai tiré de plus de deux cens Auteurs.

Que si on se plaint de ma brieveté, on n'aura qu'à consulter tant les passages que les Actes que j'ai mis dans mes preuves, où se trouvera peutêtre ce que l'on cherche.

Les sermens & les duels sont les plus anciens de tous ces jugemens ici, il n'y en a point dont l'Histoire nous sournisse plus de chose.

A la place des duels Louis le Debonnaire substitua les témoins & les écritures mais combien cela dura-t-il? Et de fait, comment en seroit-il venu à bout? que l'Eglise même assemblée, aussi bien que les Papes qui les ont si souvent défendus, n'y ont rien gagné avec toute leur autorité, & n'ont pû empêcher, qu'ils n'ayent eu cours à Paris, & aux environs, jusqu'à François I, & Henri II, ainsi que je ferai voir au discours suivant.

Quant aux sermens, on ne s'y est jamais guere arrêté en suit de soupçons pour s'éclaircir de la verité; & ensin il y a long-tems que l'usage en est aboli. Mais on s'en sert, & on s'en est toujours servi en mille autres occasions, & même dans les affaires les plus grandes & les plus importantes. Les Rois l'employerent pour s'assurer de la sidelité de leurs sujets: il a lieu dans les amitiés & au renouvellement des alliances, sans d'autres rencontres qui ne sont point à mon sujet.





#### LES SERMENS.

PARIS sous Chilperic, quelques Grands de la Cour qui avoient un parent marié à certaine Dame dont il couroit d'asses mauvais bruits, ne pouvant soussir ce scandale avertirent le pere de la Dame qu'il est à étousser ce bruit, ou que son procès lui sût sait. Le pere répartit que ces bruits étoient saux, proteste de l'honneur de sa sille, & qu'il est tout prêt d'en faire la preuve pat serment. L'ossre acceptée, on l'oblige à jurer sur le Tombeau de saint Denys. Etant à l'Autel, à peine avoit il levé les mains, qu'en même tems tous les autres crient tout d'une voix qu'il est parjure. Là-dessus grosse querelle, on tire l'épée, le Tombeau de saint Denys est ensanglanté, aussi-bien que l'Eglise. Ce sacrilege parut si odieux au Roi, qu'il ne voulut point entendre parser de pardon, que l'Evêque ne les cût absous; pour ce qui est de l'accusée, il lui en coûta la vie.

A Braine dans le Soissonnois, c'est à dire, à vingt ou vingt deux lieues de Paris, quoique Gregoire de Tours eut affirmé devant plusieurs Evêques, qu'il n'avoit rien dit de Fredegonde ni de Bertrand Evêque de Bordeaux, que ce que chacun en disoit; on ne laissa pas de le condamner à s'en purger par serment à chaque Messe qu'il celebra à trois Autels différens.

J'ai douté quelque tems si j'en devois parler, & certainement je ne l'aurois pas fait, si ce n'étoit que cette maniere de serment est peut être l'unique en son espece, & d'ailleurs qu'elle sut pratiquée en consideration de Chilpetic par commandement d'Evêques, contre les canons des Conciles.

Quoique l'Histoire que j'ai à rapporter, ne soit pas arrivée à Paris non plus, mais au Diocèse de Sens je l'aurois encore laisse là, si un Eveque de Paris n'y eut été présent; ce qui s'y passa choquoit encore les canons : & de plus, il y arriva des choses asses singulieres, qui se lisent dans Yves de Chartres, Fpit. 84.

En 1084, Sanche, après avoir été élû Evêque d'Orleans par fon Clergé & du confentement de tout le Diocèle, accusé cependant de Simonie, non-sealement se purgea par serment entre les mains de Guillaume Evêque de Meaux, d'Yves Evêque de Charties & de Gaultier Evêque de Paris; mais encore de six des plus gens de bien, & de ses amis & des plus qualissés, surent obligés de prêter avec lui le même serment. Cuant aux autres

évenemens qui suivent, tous cettainement arriverent à Paris.

Quelques années après la mort de Chilperic, comme Gontran Roi d'Orleans avoit peine à croire que Clotaire fils de Fredegonde, appellé depuis Clotaire II, fût son neveu, pour lors trois cens Evêques jurerent & prêterent serment que veritablement Chilpetic étoit son pere. Si bien qu'après cela, ce Prince ne fit aucune difficulté de le lever sur les Fonts, & d'être

son parain.

Vers ces tems là , le même Gontran Roi d'Orleans ayant envoyé à Fredegonde pour lors à Paris, un certain Vadon sous bonne garde & chargé de chaine, accusé de crime de lèze-Majesté; quoiqu'elle ne pût trouver aucun homme de bien qui voulût prêter serment pour purger un tel scelerat, & par conséquent la justisser elle même, à la priere de Leudoal Evêque de Baïeux, ce Vadon depuis sur renvoyé absous.

CEREMONIES

#### CEREMONIES OBSERVE'ES AUX SERMENS.

A L'EGARD de ces sermens, pour être valables, telles en étoient

les conditions & les ceremonies qu'il falloit obierver.

Outre que ceci se passoit dans l'Eghse, la personne accusée devoit être à jeun, & jurer avec l'honneur & la crainte de Dieu; ce sont les termes. Au reste plus la chose étoit de consequence, & plus faloit-il de personnes qui jurassent avec l'accusé. Quand il y, en avoit six, comme au serment de Sanche Evêque d'Orleans, cela s'appelloit se purger avec la septiéme main, & ainsi du reste à proportion, lor squ'il s'y en trouvoit plus ou moins.

D'ailleurs ces personnes étoient choisies parmi les parens de l'accusé, souvent même à leur place, on ne failoit aucune difficulté de prendre ses amis; c'étoient ses compagnons, ses gages, pour ainsi dire, & ses garands. Et de sait, ils étoient si bien ses compagnons, que comme lui ils couroient le même risque, & s'exposoient aux memes peines: on les appelloit Sacra-

mentales, Conjuratores, Comprobatores,

Yves de Chartres témoigne qu'ils portoient tous ensemble les mains sur les Chasses des Saints, l'accusé mettoit la sienne sur celle des autres & disoit: Que Dieu & ces Reliques m'assistent de telle sorte, moi & les mains que je touche, que je sois déclaré innocent de la chose dont on me charge.

Chés les Lombards, ils juroient tous les uns après les autres, ou bien

chacun en particulier, & disoient la même chose à peu près.

Voila pour les sermens qui regardent les soupçons, & qui est hors d'usage.

#### SERMENS ENTRE PRINCES.

UANT à l'autre sorte dont les Rois même se servoient pour leurs alliances, cela se faisoit encore dans l'Eglise sur les Reliques des Saints, & presque avec les mêmes ceremonies. Nos Livres nous en sourmissent tant d'exemples, que je ne m'arrêterai qu'à ceux des Grands & des Princes; & encore choistrai-je ceux qui me sembleront le mériter.

Dans Paris, Chramnus fils de Clotaire I, promit à Childebert son oncle qui en étoit Roi, de mourir ennemi mortel de son pere, & en fit terment

sur les Reliques des Saints.

Gontran, Sigebert & Chilperic, après avoir partagé entre eux le Royaume de Paris, & étant convenus que la Ville de Paris ne seroit à pas un d'eux en particulier, mais à tous trois ensemble, jurerent que celui qui y viendroit sans le consentement des autres, perdroit sa part de ce Royaume, aussi bien que de ses Trésors; & que saint Polyeuste, saint Hilaire & saint Martin en seroient les juges & les vengeurs.

Gontran depuis, lorsque ses deux freres surent morts, un jour de Dimanche, dans l'Eglise, devant le Maître-Autel, le Diacre selon la coutume du tems, n'eut pas plutôt imposé tilence pour entendre la Messe, qu'il conjura toute l'assistance de lui garder inviolablement la soi qu'elle lui avoit jurée, & de ne le pas assassiner, comme on avoit fait Chilperic, & Sigebert. Si bien qu'en même tems, chacun s'agenouilla & se mit à prier Dieu pour lui.

A faint Denys, & sur ses Reliques, les plus grands Seigneurs de Gascogne, & leur Duc lui même en personne, promirent à Dagobert, la quinzième année de son Regne, de lui être fidèles toute leur vie, & non-Tome II.



#### HISTOIRE ET ANTIQUITES

seulement à lui, mais encore à ses enfans & à ses successeurs.

170

Tasilon, tout de même, Gouverneur de Baviere, tant à saint Denys sur ses Reliques & celles de saint Germain Evêque de Paris, qu'à Tours encore sur les Reliques de saint Martin, promit au Roi Pepin de lui être soumis tant qu'il vivroit, aussi-bien qu'à Charles & Carloman ses deux sils; ce que promirent avec lui tous les Grands de la Province. Mais parce que c'éroit malgré lui qu'il le faisoit, & non pas du cœur, il s'imagina que pour éluder ce serment sans être parjure, il n'y avoit, en le prononçant, qu'à penser à toute autre chose : ce que tous les autres sirent comme lui, suivant son conseil.

Ebroin Maire du Palais de Thierri I, s'étoit figuré la même chose longtems auparavant, quand pour tirer de Laon & assassiner Martin son competiteur, il lui sit porter parole par les Ambassadeurs du Roi, & jurer sur des Châsses vuides qu'il pouvoit venir à la Cour en toute sûreté.

Chilperic nonobstant le serment qu'il avoit sait conjointement avec ses deux freres, sur les Châsses des trois Saints que j'ai nommés touchant la Ville de Paris, où pas un d'eux ne devoit entrer sans la permission des autres, ne laissa pas néanmoins d'y venir le Samedi-Saint à la suite des Reliques, où il sit ses Pâques avec la plus grande réjouissance du monde.

#### SERMENS DES GRANDS ET DES PEUPLES

à nos Rois.

ANS les tems les plus difficiles de la France, lorsque le Roi d'Angleterre s'en étoit presque emparé, & que les Princes de Lorraine & de Savoie travailloient aussi de leur côté à faire ce qu'ils pouvoient pour en avoir leur part.

En 1316, vers la Chandeleur, en presence du Cardinal Darrablai Chancelier de France, quantité de grands Seigneurs, Prélats, Gentils-hommes & Bourgeois de Paris, non-seulement consirmerent le Sacre de Philippe le Long; mais de plus, jurerent de lui obéir toute leur vie, comme à leur Roi, & après sa mort à Louis son fils, qu'ils reconnoissoient pour son successeur & heritier legitime; & enfin declarerent que le Royaume de France ne tomboit point en quenouille.

En 1332, Philippe de Valois voulant aller en personne contre les Infidèles du Levant, tout ce qu'il y avoit de grands Seigneurs Ecclesiastiques & autres, s'étant assemblés, jurerent en corps, & après en particulier, sur les instrumens de la Passion, & les autres Reliques de la sainte Chapelle de Paris, d'obéir à son absence à Jean son sils aîné, comme à leur Seigneur & legitime heritier de la Couronne; & ensin, de le sacrer au plutôt, si à ce voyage il venoit faute de lui.

En 1413, Charles VI, le vingt un Septembre, ayant fait lever le Parlement avant l'heure, par son ordre, plusieurs Conseillers de la Cour se rendirent à la Chambre verte du Palais, où il tenoit son grand Conseil, & où se trouverent d'une part, le Roi de Sicile, les Ducs de Guyenne, de Berri, d'Orleans, de Bourbon, de Bar & de Baviere, avec les Comtes de Vertus, d'Eu, de Vendôme & autres Grands de France; outre cela, quantité de Prélats, le Recteur & plusieurs Regens de l'Université, le Prevôt des Marchands avec les Echevins, sans parler d'un grand nombre de Bourgeois, Après que le Roi de Sicile eut sait sa harangue, & sait savoir le sujet de l'Assemblée, Charles VI, les sit tous jurer sur les saints Evangiles & la vraie Croix. Le serment des premiers regardoit la paix, l'union & l'amour entre eux; & celui des autres; d'entretenir cette paix & d'empêcher la guerre.

Sans perdre ici le tems à dire les raisons que Henri V Roi d'Angleterre avoit de ne se pas trop sier aux Parisiens dont il ne s'étoit rendu Maître qu'à sorce d'armes en 1435 : ceux à qui il avoit consié le gouvernement de la Ville, les obligerent tous tant qu'ils étoient, sans excepter même ni les Prêtres, ni les Religieux, de jurer sur leur damnation, qu'ils lui seroient sidèles & affectionnés.

En 1389, après la mort du Duc & du Cardinal de Guise. Lincestre Prédicateur aussi temeraire que seditieux, exhorta dans saint Barthelemi, au milieu de son Sermon, tous ceux qui l'écontoient, à jurer qu'ils n'épargneroient ni bien, ni vies, & verseroient même jusqu'à la dernière goute de leur sang pour venger la mort de ces Princes. Ce qui sut si bien reçû, que le Premier President de Harlai, qui pour lors étoit dans l'œuvre, se vit obligé de lever la main par deux sois, pour faire croire à tout le monde qu'il prêtoit le même serment.

Mais combien de sermens plus exectables n'arracha-t-on pas cette année-la même, aussi bien que la suivante, du peuple de Paris, des Frêtres, des Religieux, des Compagnies Souveraines, & autres, contre Henri IV, l'heritier legitime du Royaume, en saveur de Charles de Bourbon, qu'on appelloit alors Charles X, & du Duc de Maienne, qui avoit pris la qualité

inouïe de Lieutenant General de la Couronne.

Tantôt une troupe confuse d'enragés, sous le nom de Confreres du Nom de Jesus, juroient dans saint Gervais sur le Corps de Notre Seigneur qu'elle venoit de recevoir, de ne rien épargner pour cela, non pas même la vic.

Tantôt aux Grands Augustins. & tantôt à Notre Dame, le Clergé suivi de toutes les Compagnies de judicature, la Ville avec ses Colonels & ses Capitaines, les Grands même & les Princes après des Prédications pleines de fureur prononcées par des Religieux, & ensuite d'une Procession où étoient portées toutes les Reliques & les Châsses, prêtoient & renouvelloient le même serment entre les mains du Legat. & sur les saints Evangiles.

Tantôt enfin étoit dressée une nouvelle formule de serment non moins execrable, & presentée à chaque Bourgeois dans tous les quartiers de Paris

par les Capitaines & les Colonels.

Je laisse là, comme ne faisant point à mon sujet, qu'au Parlement, en 1562, lorsque l'Heresse de Calvin commençoit à insecter le Royaume, le Président le Mastre tenant le siège, Procureurs, Avocats, Conseillers, Présidens, jurerent & signerent une Profession de Foi, en présence d'une personne députée exprès de l'Evêque de Paris; ce qui ne contribua pas peu

à retirer la France du précipice où elle alloit se jetter.

Enfin, j'omets que d'ordinaire & de tout tems à Notre-Dame, & depuis peu aux Feuillans & aux Celestins, mais rarement, nos Rois consomment & consacrent, pour ainsi dire, les Traités de paix faits par leurs Ambassadeurs avec les Princes Etrangers. Bien davantage, que le Roi Jean, Charles VII, & la plupart de leurs successeurs, à leur avenement à la Couronne, ensuite de leur entrée, ont juré sur les Evangiles, entre les mains de l'Evêque devant le Portail de Notre-Dame, de maintenir dans leur privilège le Chapitre & les Chanoines, tant en général qu'en particulier. Ce qui ne se pratique plus il y a long-tems, à cause sans doute qu'en cette occasion nos Rois se trouvoient obligés de jurer des choses qu'ils ne pouvoient tenir; & qu'en esset, pas un de leurs Ancêtres n'avoit tenues.



# COPTENION CONTROL CONT

# LE FER CHAUD, L'EAU CHAUDE ET L'EAU FROIDE.

A PRE'S les sermens, il n'y a point eu de jugemens plus en usage que ceux du ser chaud, de l'eau chaude & de l'eau froide.

Entre quantité d'exemples que l'Histoire de Paris nous en fournir, je me donnerai bien de garde de rapporter celui de saint Marcel, que des Forgerons, à ce qu'on prétend, obligerent d'empoigner un ser chaud, & de leur dire combien il pesoit.

Mais je n'oublierai pas qu'en 1139, l'Eglise de Notre-Dame avoit la moitié aux jugemens de l'eau & du ser de Viri : & que Thomas Prevôt de Paris aima mieux finit ses jours en prison au pain & à l'eau sous Philippe Auguste, que de se hazarder à en faire l'épreuve.

# JUGEMENT DE L'EAU FROIDE.

N 1200, le valet d'un Ecolier Allemand, de qualité, étant allé querir du vin au Cabaret, comme le Tavernier vint à le batre & lui caner sa bouteille, aussi tôt les autres Ecoliers Allemands accoururent, & le batirent lui-même si outrageusement, qu'ils le laisserent pour mort. Le voisinage en rumeur, tâche à se saisir d'eux, le Prevôt de Paris & quantité de peuples en armes, viennent fondre dans la maison de ces Ecoliers. Le Maître de ce valet est tué & quatre autres avec lui. Les Regens vont se plaindre au Roi, & demandent que le Prevôt & ceux qui l'accompagnoient leur faillent livrés. La crainte qu'on avoit que l'Université, à cause de ceci, ne devint un desert, & que tous les Ecoliers ne quittassent Paris, obligea le Roi de faire arrêter le Prevôt & toute sa bande 3 mais parce qu'ils nioient le fait, il les condamna à une prison perpetuelle, ou à subir le jugement de l'eau, à ce que porte un Titre de ce tems-là, & selon les Historicus contemporains, au jugement de l'eau ou du fer; & de plus, ordonna, que quiconque à l'avenir s'attaqueroit aux Ecoliers pour les maltraiter, & viendroit à nier le fait, il ne seroit plus reçu à se purger par le jugement de l'eau.

Au r. ste, on saura que pour proceder à l'execution de ces jugemens, on disoit auparavant une Messe fort longue, comme grosse de quantité d'oraisons composées exprès, mais différentes dans chaque Diocèse: outre cela, on faisoit des prieres & des exorcismes sur l'eau & sur les accusés au nom de Dieu & de la Vierge, des Anges & Archanges, des Evangelistes & des Apôtres, des Martyrs, des Confesseurs & de toutes les Puissances & Dignités du Paradis. A la Messe assissance leurs parens & leurs amis, alloient à l'offrande, communicient sous les deux especes; car c'est apparemment ce que signifie, ils y recevoient le Carps & le Sang de Jesus-Christ, qu'on lit si souvent dans les Livres qui en sont mention. Avant la Communion le Prêtre exhortoit les accusés de ne la pas recevoir, s'ils se sentoient coupables, ou eussent connoissance au vrai de ceux qui l'étoient : en la donnant tant à eux qu'à leurs parens & amis, ils saisoient cette prière.

Que le Corps & le Sang de Norre-Seigneur soit un jugement à la gloire de son Nom

Après il faisoit l'eau benite, & leur en donnoit à boire en prononçant d'autres paroles, puis conjuroit l'eau froide & l'eau chaude qui devoit servit

#### 574 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

à la condamnation ou à la justification. Cela fait, il deshabilloit ceux qu'on exposoit au jugement de l'eau froide, & leur ayant fait basser l'Evangile & la Croix, les arrotoit d'eau benite, & en même tems les faisoit jetter pieds & mains liées, tantôt dans une riviere, tantôt dans une grande cuve pleine d'eau froide; les accusés les premiers, leurs parens ou amis après, tous séparément & en presence de tout le monde. S'ils alloient au fond, on l'attribuoit à la Providence, quoique ce soit un effet purement naturel, & que par-là Dieu vouloit manisester que l'innocence étoit opprimée: si au contraire, ils venoient sur l'eau, on les tenoit pour criminels, & convaincus, & que c'étoit pour cela que l'eau ne les vouloit pas recevoir. Dieu operant ce miracle, afin de les consondre; car alors, on étoit tout persuadé que Dieu étoit obligé d'en faire après rant de ceremonies.

Vers le commencement du douzième siècle, un certain Anselmus Beessus & cinq autres avec lui, soupçonnés d'avoir dérobé le Trésor de l'Eglise de Laon, subirent ce jugement à Laon même, Ville qui fait partie du Gouvernement de Paris & de l'Îsle de France. Cet Anselme au reste, quelque tems auparavant, avoit été surpris de nuit, lorsqu'en cachette il se faisoit mettre dans une cuve pleine d'eau, pour essayer auparavant; & parce que d'abord il avoit été au sond, il ne sit aucune difficulté lui & ses com-

pagnons de s'exposer tout de bon lorsqu'ils y furent condamnés.

Cependant la chose arriva bien autrement qu'il n'avoit pensé, puisque cette épreuve ne sut favorable qu'au premier, au troisième & au cinquiéme; car quant à lui & aux autres, ils vinrent sur l'eau.

Il ne faut qu'un exemple tel que celui ci, pour convaincre les plus su-

perstitieux.

Telle forte de jugement après tout, n'est point si abolie, qu'elle ne se pratique encore contre les Sorciers en quelques provinces du Royaume, & même on s'en est servi long-tems depuis, sur-tout dans le quinzième siécle contre les Criminels; mais en qualité de supplice, & non plus d'épreuve, ainsi qu'autresois, punsqu'ils n'en pouvoient pas rechaper, dont je rapporterai plusieurs exemples, quand je viendrai à parler des supplices, & montrerai enfin, que celui-ci s'executoit à Paris dans la Seine, derrière les Celestins.

Pour faire honneur au Parlement, je suis bien aise en passant, d'avertir qu'il n'y a jamais condamné aucun de ceux qu'on accusoit d'être Sorciers.

De plus, il est à remarquer que si le même Parlement a tant de sois & si long-tems condamné à être jetté dans la Seine, c'étoit en qualité de suplice, & non pas d'épreuve.

Il faut voir sur les épreuves de l'eau le Glossaire de Mr du Cange, au mot d'aque frigide judicium, & celui de judicium & à celui de lada.

# L'EAU CHAUDE.

JE n'ai que faire de parler ici ni de la Messe, ni des prieres, ni des exorcismes qui se disoient & saisoient contre les personnes condamnées au jugement de l'eau chaude & du fer chaud; car si ce n'étoient pas les mêmes dont on se servoit au jugement de l'eau froide, la difference n'en étoit pas bien grande; mais quant à l'épreuve de ces jugemens ici, il n'y avoit point de ressource, & à moins d'un miracle, on n'en pouvoit point réchapper.

A l'égard du jugement de l'eau chaude, on faisoit bouillir de l'eau dans une grande chaudiere, ensuite on attachoit une corde au-dessus, d'où pendoit une boucle, qu'on faisoit descendre dans cette eau bouillante la longueur de la main, à la simple épreuve; mais à la triple, la longueur du

bras: ensuite lorsque l'eau bouilloit à gros bouillons, on obligeoit les accufés de l'aller chercher dans la cuve, & l'en tirer avec la main ou le bras tout nud; l'ayant tirée, on leur scelloit le bras ou la main, trois jours après le scellé étoit levé, & alors si les moindres marques de brûlure y restoient, ils passoient pour convaincus; s'il n'y paroissoit rien, ils étoient renvoyés absous.

La Loi Salique au reste appelle ce jugement, mallare ad enum, au lieu d'eneum, & c'est de cette épreuve-là même qu'entend parler Gregoire de Tours, lorsqu'il dit, conspicuo eminere ancum super ignem positum servere vehementer; & c'est encore de-là que vient, se purger par eau, & par i mise, qu'on lit dans la Coutume de Normandie, aussi - bien que le Proverbe de Paris si commun, & même par toute la France: Fen mettrois ma main au seu.

## LE FER CHAUD.

B IENQU'IL y eût trois manieres de jugemens du fer chaud, à tous trois neanmoins on ne couroit pas moins de danger qu'au jugement de l'eau chaude.

Ceux qui avoient à subir la premiere, marchoient tantôt sur neuf, tantôt sur douze sers de charues tout rouges. A la seconde épreuve ils prenoient avec la main un poids ardent du poids d'une sivre, & un de trois à la dernière, & le portoient ensuite quelquesois neuf pas seulement, puis le jettoient à terre; quelquesois trois pas davantage, & pour lors au lieu de le jetter comme les précedens, ils le devoient mettre dans une petite auge: que si pour l'y avoir jetté trop à la hâte, il venoit à en sortir, ils étoient obligés de le ramasser au plus vîte, & de l'y remettre. Cela sait, on scelloit les pieds aux premiers, & la main aux autres, ainsi qu'au jugement de l'eau bouillante; & tout de même trois jours après, ce scellé étoit levé, & on tiroir les mêmes consequences, si leur main ou leurs pieds étoient aboutis ou gueris.

Voila les diverses épreuves, & les différens jugemens pratiqués ici autrefois, & dont l'Histoire de Paris conserve encore quelques restes.

# LE FROMAGE ET LE PAIN, &c.

OICI ceux dont elle ne fait aucune mention, quoique peut-être ils y aient été pratiqués, dont je n'ai que deux mots à dire.

Je laisse à part les charbons ardents & les gands de ser rouge, parce que s'ils ont été mis en usage à Paris, ç'a été contre les Martyrs, avant la conversion des Parisiens, & sans qu'il en reste aucune trace, à moins que d'y vouloir comptendre le Martyre de saint Denys roti, comme on veut sans raison, sous le maître Autel de saint Denys du Pas.

Je mets au même rang les feux & les buchers enflammés : j'y devrois mettre aussi le pain & le fromage, la Croix & le Saint-Sacrement ; car j'ai honte de dire que les Religieux même s'en sont servis entre eux, lorsque quelque chose venoit à être dérobée dans le Couvent, & que les Prêtres aussi-bien qu'eux en ont abusé au moindre soupçon de crime.

Dans les Monasteres, un Religieux étoit-il accusé d'avoir pris quelque chose, l'Abbé aussi-tôt, ou tel autre qu'il choisissoit à sa place, disoit la Messe, où tous ceux de la Maison assistaient, & recevoient de sa main le Corps & le Sang de Jesus-Christ, & en les communiant, disoit à chacun: Le Corps de Notre-Seigneur Jesus-Christ te serve ausourd'hui d'éclaircissement.

Pour les vols & autres crimes, on écrivoit l'Oraison Dominicale sur du fromage & du pain, ensuite on faisoit deux Croix de tremble, qu'on mertoit sur la tête & sous le pied droit de l'accusé: puis on imploroit l'assistance Divine, sans les autres oraisons & imprecations qu'on prononçoit contre lui; comme entre autres, sil étoit coupable, que sa langue s'attachât bien au palais, & son gosier vint à se serrer si fort, qu'il ne pûr rien avaler; qu'il tremblât de l'un & de l'autre, & n'eût rien sur quoi se reposer.

Pithou dans son Glossaire sur les Capitulaires, raporte quelques ceremo-

nies & exorcismes usités à l'épreuve du pain & du fromage.

#### LA CROIX.

ES Loix des Frisons, les vieilles formules, le Synode tenu à Verberie sous Pepin, les Capitulaires de Charlemagne, le second appendice sur le quatrième Livre de ces Capitulaires, Agobard & autres, sont men-

tion de ceux qu'on pratiquoit au jugement de la Croix.

Chés les Frisons, le jugement de la Croix sur l'Autel se faisoit de cette manière. On enveloppoit dans un linge deux marques, l'une toute simple, l'autre avec le signe de la Croix. Après plusieurs prières, on les faisoit tirer par un enfant, quelquesois même par un Prêtre. Quand celle qui étoit marquée d'une Croix venoit à être tirée la première, l'accusé passoit pour innocent, & tout au contraire de l'autre.

Au raport d'Agobard & du cinquième Livre des Capitulaires, on procedoit à ce jugement encore d'une autre sorte; car Agobard suit dire à un accusé: Constituo Cruces ad quas stans immetats perseverem; & dans le cinquième des Capitulaires on lit: Si accusator contendere volueres de ipso persurso, stet ad Crucem.

Voila du Latin à la verité, d'en découvrir le sens, c'est la question & qui pourroit le faire, nous apprendroit tout ensemble, comment à Patis on procedoit à cette autre maniere de jugement de la Croix, & même par toute la France & ailleurs; mais ceci passe les énigmes, & Pithou tout curieux & habile qu'il sût, ni tous les Savans de son tems & du nôtre, n'en ont sû venir à bout.

Quant au jugement du pain & du fromage, quelques unes des ceremonies & des exorcifmes dont j'ai parlé, y étoient autil admifes; non pas seules veritablement, mais avec beaucoup d'autres, dont je ne rapporterai nean-

moins que les plus remarquables.

Le pain étoit d'orge, un Prêtre le benissoit aussi-bien que le fromage, l'accusé juroit que faussiement il étoit soupçonné du crime dont on le chargeoit : il faut savoir au reste, qu'ainsi que dans tous les 'autres jugemens, personne n'y assistoit qu'à jeun. À la Messe qui se disoit, ennuyente par ses longues oraisons saites exprès, cet accusé recevoit le Corps & le Sang de Jesus-Christ, & pour lors le l'rêtre après l'avoir communié, conjuroit Dieu par le Corps & le Sang de Notre Seigneur qu'il venoit de lui donner, que s'il étoit parjure, ses entrailles se retrécissent, qu'il s'étranglât le gosier, & que sa bouche vint à se clorte si-bien, qu'il ne pût prendre ni goûter le pain & le fromage, ou s'il le prenoit, qu'il le rendit à sa consusion; qu'enfin il tremblàt, pâlit & chancelât de tous ses membres.

Etienne III, défendit le jugement de l'eau froide, avec si peu d'effer, que cent ans après, Louis le Debonnaire, & trois cens ans depuis Innocent III, furent obligés de renouveller la même désente. Avant eux Alexandre III, l'avoit encore condamné, aussi bien que tous les autres; mais aussi vainement. Peut-être n'eut-on pas plus de déserence pour les Capitulaires, qui ordonnoient qu'a l'avenir on ne sût plus si hardi d'examiner personne

Traf

sur la Croix, de crainte que par notre temerité, la Croix de Jesus-Christ qui est notre sanctification ne devint l'objet de notre mepris; & peut-être encore les désenses d'Etienne V, d'Innocent & d'Honoré I I I, surent elles aussi inutiles.

Et tout de même en 1225, celles du Concile de Latran touchant ces jugemens de l'eau froide, de l'eau chaude, du ter chaud & de leurs céremonies.

Par le Concile de Meaux, il fut enjoint aux Prélats de ne plus prêter ferment à lavenir.

Hincmar assure qu'autant de fois qu'on en a exigé d'eux, ç'a été une entreprise contre Dieu & les canons de l'Eghse. Nous voyons dans Bede, que cela arrivoit si souvent, qu'on sut contraint d'établir de grosses penitences contre ceux qui en feroient Ceux, dt.-il, qui en sont dans l'Eghse sur l'Evangile, doivent expier telle faute par une penitence de douze ans, ou de sept au moins. Quand c'étoit entre les mains d'un Evêque, d'un Prêtre, d'un Diacre, ou sur une Croix benite, l'Eghse pour lors, se contentoit d'un an; selon quelques-uns de deux. & selon d'autres de trois. Que si cela se faisoit sur une Croix qui ne sut point consacrée, la penitence étoit d'un an entier, ou du moins de sept mois. Chés les Grecs, il ne se parloit point de penitence, quand on venoit à jurer entre les mains d'une personne seculière.

Enfin, le tems plus fort que tous les Papes ensemble, ni tous les Conciles, est venu à bout de tous ces jugemens superstitueux & les a entierement abolis, après avoir deshonoré l'Eglise durant tant de siècles,

Quant au Duel, le plus barbare & le plus hazardeux de tous, il a méprisé & Conciles, & Papes, & s'est maintenu comme en dépit d'eux, jusqu'au siècle passé, ainsi que je vais saire voir au discours suivant.



# DUELS ET COMBATS A OUTRANCE.

#### DUELS EN GENERAL

Lois les ont abolis, & qui se passent secretement entre des engagés & des seconds qui ne se sont point fait de mal, & ne s'en veulent point, & neanmoins qui ne laissent pas de s'entretuer, souvent sur de faux bruits. Je ne serois pas même souvenir du Duel de Caylus, Maugiron & Livrot, contre Eutraquet, Riborne & Schomberg, la plupart Mignons fraisses & strifés de Henri III, quoiqu'il ait été fait dans le Parc des Tournelles, où est aujourd'hui la Place Royale, n'étoit que c'est le premier où les seconds, appellés alots Parains, qui ont commencé à se batre.

Je passe que depuis, du tems qu'Henri IV tenoit Paris assiegé, Fossé ayant obtenu permission du Duc de Maïenne, d'envoyer dans l'Armée du Roi appeller Saint-Just, qui avoit tenu de mauvais discours de son pere. & son appel ayant été accepté, du consentement du Roi, il eut le Duc pour parain; & saint Just, le Maréchal de Biron, & qu'alors Saint Just sût desarmé par la faute de son cheval, & tué sur le champ, sans misericorde.

Je passe encore les Duels de Villemors contre Fontaine; de Varaines contre Lartigres; de Nantouillet contre le Comte de Sault; de Bresseu contre Balagni; du Chevalier de Guise contre le Baron de Lux; & enfin, 10me 11.

.....

celui du Marquis de Rouillac contre du Marois, qui tous deux en plein minuit, se batirent le flambeau à la main. Ces Duels - là au reste se trouvent dans le vrai Théatre d'Honneur & de Chevalerie de la Colombiere.

Je laisse là tout de même celui de Boutheville & de Chapelle, qui leur sit trancher la tête A peine seulement dirai-je qu'en 1642, deux Courtisanes, & en 1665, deux Dames assés qualifiées se batirent par jalousie avec de courtes épées, celles ci près de Paris, & les autres sur le Boulevard de la Porte saint Antoine, & qu'elles se porterent des coups au visage & à la gorge qui faisoient le sujet de leur querelle.

J'étois aux petits Comediens du Marais, lors que deux Comediennes se batirent tout de même sur le Théatre, après s'être querellées à la farce.

On sait que les Auteurs, & même les plus illustres, s'en sont aussi mélés de nos jours; témoin Malherbe, qui âgé de près de quatre vingts ans, vouloit à toute force en venir à lépée avec un jeune Gentil-homme qui avoit tué son fils: témoin encore Voiture; car c'est à son Duel que fait allusion Sarrafin dans la Pompe funébre, lorsqu'il dit au Chapitre premier du grand & horrible combat de Vetturius contre Boun de la Colle, & comme Vetturius fit sa priere au Dieu Mars qui ne lui servit de rien.

Et encore au Chapitre quatre, du prodigieux spectacle qui apparut dans les jardins du Palais de la fage Artenice, comme Vetturius y fat bielle par

le bon Luiteur, lequel il combatit aux flambeaux.

De plus, au Chapitre cinq, comme Vetturius se batoir nuit & jour, &

l'Edit des Duels qui n'étoit pas fait pour lui.

En un mot, les bêtes même ont été reçûes à se batre en Duel aussi bien que les Beaux-esprits & les Dames; car s'il en faut croire quelques Historiens, un Levrier sest batu en Duel contre l'adastin de son Maitre, en presence de Charles V, ou de Charles VIII, dans l'Iste Notre-Dame II est certain, que de nos jours cette tausse bravoure s'est rendue si commune,

que même les Laquais se portent sur le Pré.

Ce n'est donc pas de ces Duels ici clandestins & défendus, dont je veux traiter; mais de ceux qui se faitoient publiquement par ordre du Roi, du Parlement & des Ecclesiastiques même; car enfin, autrefois les Ducis & les Combats à outrance que l'Eglife défend, & que les Loix punissent aujourd'hui, ne se permettoient pas seulement aux gens du siècle, mais encore aux gens d'Eglife; & cela par les Loix & par l'Eglife même, lorsqu'il s'agissoit d'un differend qu'on ne pouvoit accorder. A la verné pour l'ordinaire, cela se faisoit par l'entremise de champions qu'ils choisissoient à leur place; mais auffi eux mêmes quelquefois en champ clos, & les armes à la main les uns contre les autres. Et de fait, Renaud Chefnel, Clerc de l'Evêque de Xaintes, le batit contre Guillaume l'un des Religieux de Geoffroi Abbé de

Saint Louis eut beau défendre les Duels, il n'y gagna rien. Si Philippe le Bel après lui en fit autant en 1296 & 1303, ce ne fut que durant la guerre; car il les rétablit en 1306, sous quatre conditions que je montrerai quand

En 1307, le Sénéchal de Toulouse, eut ordre de lui, de renvoyer au Parlement de Paris la connoissance de tous les procès des Duels qu'on lui

apportoit.

Sous Charles VI, on se batoit pour si peu de chose, qu'il sit désense fur peine de la vie, d'en venir aux armes sans cause raitonnable, à ce que dit Monstrelet; & Juvenal des Ursins tout de même assure qu'il publia une Ordonnance, que jamais nuls ne fusient reçûs, au Royaume de France, à faire gages de bataille en fait d'armes, sinon qu'il y eût gage jugé par le Roi, ou sa Cour du Parlement.

Et de fait, alors non-seulement on se batoit en Duel, & l'on s'entretuoit pour se purger d'un crime, soit qu'on en sut convaincu, ou simplement

\*

accusé & soupçonné; mais aussi cela se faisoir pour l'honneur des Dames, ou de sa Maitresse, ou par une pure vanité, pour faire parade de son adresse & de sa valeur. Et cependant nonobstant tout cela, les esprits alors étoient si prévenus de superstition, qu'il n'y avoit personne qui ne crût que la valeur & le bon droit étoit attaché au succès de tels combats; que Dieu y présidoit & se déclaroit toujours en faveur de l'innocence; & ensin on en étoit si bien persuadé, que le Parlement, lors même qu'il étoit rempli de Prélats & de Pairs Ecclessastiques, consisquoit le bien des champions tués, quelque serment qu'ils eussent fait qu'on les soupçonnoit à tort; & de plus, adjugeoit une somme très-considerable à leurs meurtriers. Bien davantage, non-seul ement les Lois leur permettoient de dire, mais même l'Eglise le soussire, de saint Denys, de Madame sainte Marie Mere de Dieu, & de Dieu même.

On enduroit qu'ils fissent le signe de la Croix, & jurassent sur les saints Evangiles, par Dieu & par ses Saints, avant que d'en venir aux prises. Si bien que Jean Duc de Bourbon, non-seulement sonda un Ordre de Chevalerie, ou plutôt un Combat à outrance, de dix-sept contre dix-sept, à l'honneur des Dames, & pour gagner les bonnes graces de sa Maitresse; mais encore l'établit au nom de la benoîte Trinité, de la glorieuse Vierge Marie & de Monseigneur saint Michel Ange, à Notre Dame de Paris, dans une Chapelle nommée la Chapelle de Grace Notre-Dame, où se dissoit une grande Messe tous les Dimanches, & une petite les autres jours; de plus, un Service & dix-sept autres Messes pour chaque Confrere assommé en Duel.

Enun mot, on soussir que Jarnac, après avoir vaincu en Duel la Chastaigneraye, portât sesarmes à Notre-Dame, & les y élevât en guise de trophée devant la Chapelle de la Vierg où elles demeurerent long-tems; & que Quarrouges tout couvert encore du sang de le Gris, sit une offrande à Notre-Dame, pour uter des termes de Froissard, qui signifient peut-être, offrir à la Vierge les armes de celui qu'il venoit de tuer; car ensin, les armes du vaincu appartenoient au vainqueur.

Enfin l'Eglise souffroit que ceux qui se devoient batre, fissent dire des Messes pour leur Duel, & l'on trouve dans les anciens Missels de ces Messes là,

appellées Milfa pro Duello.

Le Gris avant que de se batre, sit prier Dieu pour lui dans tous les Monasteres de Paris, le Duc d'Orleans vint à saint Denys exprès, asin d'engager les Religieux à faire des prieres pour les sept François qui se batirent en 1404, contre sept Anglois; & le jour du combat les sept François, avant que d'entrer dans les lices, entendirent la Messe bien devotement, & communierent.

Ajoutés à tout ceci que Jean de Meulant Evêque du Diocèse, voulut être present au Duel des Ducs de Lenclastre & de Boheme : & s'il m'est permis de sortir de Paris pour un moment, l'Eglise assemblée au Concile de , contre assista à celui de & que les Ecclesiastiques aussi bien que les Laïques, ordonnoient le Duel par leurs Arrêts; qu'euxmêmes s'y soumettoient devant les Juges Royaux, qu'ils amenoient & faisoient batte devant eux les champions qui prenoient leur place. Chapitres, Prieurs, Abbés, Prélats, tels que le Chapitre de Notre Dame & celui de saint Merri; les Abbés de saint Denys, de sainte Geneviève & de saint Germain : en un mot , tous les Seigneurs hauts Justiciers d'Eglise ; ou autres, ordonnoient par leurs Sentences les Combats à outrance & les Duels, ce qui s'appelloit, Placitum ensis, le procès, ou le plaids de l'épéc; & enfin les Princes condamnoient à mort ceux qui s'étoient batus sans leur permission. Au lieu de Crucifix qui se met presentement dans les lieux où les hauts Justiciers, rendent justice, on voyoit deux champions armés de toutes pieces, acharnés au combat.

Tome 11. DDdd ij

DIPPOR

580

Ragueau dit avoir vû au Cloître saint Merri, dans la Chambre où le Chapitre donnoit audiance alors, & je suis bien trompé, si je n'en ai vû moimême dans les deux Chambres des Requêtes du Palais, avant qu'on les esté éclairées & rehaussées d'or & de peintures, & des autres ornemens dont elles sont enrichies; & ensin, je pense que derrière le Crucifix de l'une de ces deux Chambres, il reste encore sinon un champion tout entier, au moins une grande partie.

#### DIFFERENCE DES DUELS.

E tout ce que j'ai dit jusqu'ici, il resulte qu'autresois à Paris il y avoit bien des sortes de Duels, & où l'on observoit diverses formalités: les unes étoient particulières à chaque sorte de Duel, & les autres communes à tous.

Quant à la difference des Duels, les uns se batoient à l'honneur des Dames & de leurs Maitresses; les autres pour faire montre de leur adresse & de leur valeur : d'autres pour se venger d'une calomnie, ou d'une injure; quelques-uns pour remettre sous le joug des gens qui l'avoient secoué, ou bien pour maintenir des droits Seigneuriaux qu'on leur disputoit, ou pour se délivrer d'exactions injustes dont ils se sentoient accablés. Quelquesois pour venger l'honneur des Dames siétri par des paroles indignes ou autrement.

Enfin, l'on se batoit pour se purger & se laver d'un crime dont on étoit soupçonné; tous ces duels au reste avoient chacun quelque formalité à part,

qui leur éroit reservée, outre les générales.

Mais afin qu'on ne croie pas que la Colombiere & les autres les aient toutes rapportées, non plus que tous les Duels & Combats à outrance, qui sont répandus dans notre Histoire, j'avertirai ici, avant que d'entrer en matière que si je viens à faire mention de quelques Duels ou formalités qui soient dans leurs Ouvrages, ce sera en deux mots, & que ce discours sera plein de formalités & de Duels dont ils n'ont point parlé, & qui peutêtre surprendront pour leur singularité; car quant aux autres formalités générales & même particulières, je ne m'en chargerai qu'autant qu'elles seront à mon sujet, & que je les jugerai necessaires.

#### FORMALITE'S DES DUELS.

O U A N T aux formalités générales des Duels, entre autres il falloit;

Que le Roi marquat le lieu & le jour du Duel.

En quelque endroit de Paris qu'il se sit le Voyer exigeoit deux sols six deniers de chaque champion, lorsqu'ils avoient jetté l'écu ou le gage de bataille; sept sols six deniers parisis, quand le lieu où ils se devoient batre, étoit donné.

A l'égard de ces lieux-là, quelquesois c'étoit devant le Louvre, ou bien devant l'Hotel de Ville; d'autresois à la rue saint Antoine, ou derrière le Prieuré de saint Martin, ou ensin, au-delà de saint Germain des Prés; mais toujours dans un grand lieu, tels que ceux-ci, nommés Liers, Champ-elos & Champ de bataille, jonché de sable entourré de barrières doubles, avec des échasaux de tous côtés pour le Roi & la Cour, pour les Juges du combat & pour les Dames; tantôt c'étoit le Parlement qui en saisoit la dépense, tantôt l'agresseur, ou sa partie, & tantôt à frais communs. Du reste, il y a

grande apparence que ceux de saint Martin & de saint Germain étoient toujours prêts, & qu'on les laissoit là sans les renouveller; jusqu'à ce qu'ils ne suffent plus en état de servir. Et de sait, le Gris & Quarrouges se batirent dans celui où la Tremoille & Courtenai s'étoient déja batus; & de plus, ce suit dans l'autre de saint Germain des Prés, qu'au tems de la prison du Roi

Jean, Charles de Navarre harangua les Parisiens.

Dehors & tout au tour des Lices, s'entailloient les uns sur les autres; ceux qui mourroient d'envie de voir le Ducl. Dedans & au bas de l'échafaud des Juges étoient les gardes du Champ de bataille. Aux deux bouts il y avoit deux chaises, vis-à vis l'une de l'autre, où se tenoient assis les Combatans, en attendant l'heure du combat, ou s'il n'y avoit point de chaise à la place, ils trouvoient deux pavillons de toile pour s'y retirer; mais afin que ces pavillons ou ces chaises ne pussent nuire aux champions, avant que le combat commençât, on les ôtoit.

Quand le Roi, ou ne vouloit pas, ou ne pouvoit pas s'y trouver, à sa place il envoyoit le Connétable, ou quelque autre personne de metite &

de grande qualité.

Au reste soit l'agresseur, ou l'accusateur, tous deux étoient obligés de se rendre là avant midi, & l'autre à trois heures; s'ils y manquoient, celui ci perdoit son honneur, les autres gagnoient leur procès; ce qui s'observoit avec tant de rigueur par les hauts Justiciers, en matiere juridique, que l'heure passée, & le jugement prononcé en faveur de celui qui s'étoit présenté, si alors il venoit à rencontrer son advertaire, ou qu'il sût sorti du

champ de bataille, les juges le faisoient conduire au Châtelet.

Que si les Combatans étoient gens de qualité, & qu'ils arrivassent à tems, les armes étoient à leur choix, pour prendre celles qu'il leur plairoit, & toujours étoient assistés de Princes du Sang, ou de personnes de la plus haute condition. En entrant ils faisoient la reverence au Roi, ou à celui qui le representoit, puis s'adressint à leurs Juges, & après à leur ennemi, ils leur tenoient certains propos rapportés par la Colombiere, & par beaucoup d'autres que tout le monde sait, & dont on se servoit, aussi-bien ailleurs qu'à Paris.

Je ne m'amuserai point à dire qu'ils se reservoient la liberté de remonter à cheval, ou d'en rechanger, au cas qu'ils vinsent à tomber ou à être portés à terre, ou même d'en descendre pour se batre à pied. Bien plus, leurs armes venant à se rompre, d'en prendre d'autres, même de les échanger & de les reprendre à leur volonté, autant de sois que Dieu leur en seroit

venir l'envie.

Je laisse encore qu'ils n'osoient en avoit d'enchantées, ni d'autres que celles que permettoit la Coutume de France; qu'ils ne pouvoient commencer le Combat que les gardes du camp ne les eussent placés vis-à-vis l'un de l'autre, & ne leur eussent dit, faites devoir; & de plus, qu'il falloit cesser de se batre, lorsqu'on leur crioit, ho, ho, ho.

Enfin je ne dis point qu'au vainqueur appartenoient les armes du vaincu, & qu'on metroit celui-ci hors des Lices avant l'autre.

Parlons maintenant des formalités singulieres aux Duels.

#### FORMALITE'S SINGULIERES.

A La premiere sorte de Duel, lorsqu'il s'agissoit seulement de l'adresse, de la valeur, ou de l'honneur des Dames, la chose se passoit entre Gentils-hommes, mais presque toujours Chevaliers: d'ordinaire entre les Princes François; souvent entre des François, des Anglois, des Portugais &

autres Etrangers de haute qualité & de haut courage.

Quand de grands Seigneurs Etrangers venoient exprès en France, quelquefois le Roi les défrayoit. Entroient ils dans les Lices aussi bien que leurs Rivaux, leurs habits étoient magnifiques, & leurs Pages richement vêtus. Des Princes, ou les plus grands Seigneurs du Royaume portoient leurs Armes, & tenoient le mord de leurs Chevaux; tantôt au son des trompettes seulement, tantôt au son des trompettes & des violons tout ensemble.

Les Combatans quelquesois convenoient entre eux des courses de Lances qu'ils seroient, & des coups d'épée, de dague, ou de hache qu'ils se donneroient. Souvent après avoir sait parade dans le Champ de bataille, tant de leur magnificence, que de leur bonne mine, & couru une sois le Roi les saisoit sépater & sortir ensemble des Lices. S'il souffroit qu'ils en vinssent aux mains, à la premiere blessure, ou lorsqu'ils commençoient à s'echausser, il les empêchoit de passer outre, & rarement les laissoit faire jusqu'à ce que l'un vint à avoir l'avantage. Toujours à la fin, il les combloit d'honneurs & de presents, & les saisoit conduire hors du Camp-clos, accompagnés de même, & de la même saçon qu'ils y étoient entrés.

#### DUELS ORDONNE'S POUR CRIMES.

L éviter la longueur, & ne pas ennuyer, je me contenterai des exemples suivans.

Louis le Gros étant parti de Paris, accompagné de quantité de grands Seigneurs & de Chevaliers, n'apprit pas plutôt le meurtre de Milon de Montlheri, qu'il condamna Hugues de Creci, qui en étoit accusé, de se purger par la voie du Duel, à la Cour d'Amauri Comte de Montsort.

Au Bois de Vincennes, Philippe de Valois condamna le Chevalier Vervins à se batre en Duel contre un autre Chevalier appellé du Bois, qu'il prétendoit l'avoir ensorcelé; ajoûtant même qu'il faisoit tout ce qu'il vou-loit d'une semme, la touchant simplement, ou venant à lui parler.

Les sept Février 1375, trois Janvier 1376, & neuf Juillet 1396, plusieurs causes de Duci & gages de batailles surent plaidées au Parlement, en pre-

sence de Charles V & de Charles V I.

En 1256, le Parlement condamna un nommé Roza à se purger par le Duel d'un adultere, dont l'accusoit un certain Charenton. Et tout au contraire, en 1306, 1308, 1311, 1333 & 1334, il le désendit à diverses perfonnes.

En 1342, le l'arlement encore non content de le défendre par contumace à Clement de la Hure de Château Regnard, accusé par Jean de Bizoz de Choite, de plusieurs crimes comme d'avoir empoisonné deux de ses servantes, & tué sa semme, & de plus, tué son pere à lui & son frere, avec trois autres personnes; il bannit encore l'accusateur, le condamna aux dépens, dont il se reserva la taxe, & renvoya la Hure absous.



où se voit une petite Chapelle appellée les Martyrs : de même que les Savans, il se fonde sur son nom, & Montmartre veut dire, à ce qu'il dit, le Mont des Martyrs, ou le lieu sanctifié par le Martyre de saint Denvs & de ses Compagnons. Cependant il est certain que Montmartte fignifie le Mont de Mars: le l'oète Abbon le nomme de la sorte en 886. Dans le Clos des Religienses de cette Montagne, on voit encore les ruines d'un ancien édifice, qu'on prend pour les ruines d'un Temple dédié à Mars, & Mars étoit anciennement l'un des principaux Dieux des Gaulois, suivant Jules Cefar. Ainsi, Monsieur, sur de vaires noms traduits comme on veut, sont fondés Montmartre, & saint Denys du Pas, le Tombéau du Paganisme, le Berceau du Christianisme des Parisiens, ou le Mausolée de l'Apôtre de Paris. Nile Peuple, ni les Savans ne savent rien d'un évenement que personne ne devroit ignorer à Paris. Cela posé, il y a quelque apparence que faint Denys du Pas à servi de lieu patibulaire : peut être qu'il en servoit avant la mort de siint Denys; Montmartte n'en a jamais servi, saint Denys n'y a point souffert le dernier supplice, & si la Croix du Tiroi en sert maintenant, ce n'est que depuis peu Les choses que je vais vous dire de Mont-Faucon, de la Place Dauphine, des Filles Penitentes, & de Champeaux, trois ou quatre autres lieux patibulaires, sont bien plus assurées.

Si rien n'empêche de déterminer le nombre de ces gibets, c'est que je me figure que Champeaux & les Filles Penitentes n'en composoient qu'u n; s'ils en composoient deux, celui-là devoit être pour les Criminels conda mnés par les Juges Royaux; celui ci pour ceux du Territoire de saint Magloire. Quoi qu'il en soit, anciennement Champeaux étoit un heu d'une trèsgrande étendue: la Halle, le Cimetiere saint Innocent, une partie de la rue saint Denys, & peut-être les Filles Penitentes en saisoient partie, comme nous avons montré ailleurs. Les Sectaires de l'Heresiarque Amauri y surent punis du seu: l'Abbé de Montmirail saisant souiller en 1503, dans le jardin des Filles Penitentes, alors Abbayie de l'Ordre de saint Benoît, sous le nom de saint Magloire, & un Bourgeois du voisinage saisant rebâtir près de-là une maison qui lui appartenoit en 1545, déterrerent des ossemes, des potences, des chaînes de ser & autres pareils vestiges d'un lieu patibulaire. Depuis on en a établi deux autres dans Champeaux, l'un à la Place aux Chats, contre le Cimetiere saint Innocent, où on a executé peu de monde, l'autre près du Marché aux Possson, où on en a executé quantité, & où je

seviendrai tantôt.

Dans la Place Dauphine, se second ou le troisième des lieux patibulaires que je viens de nommer, furent punis du teu en 1313 & en 1315, le Maître Général des Templiers, le Maître de Normandie & trois femmes accusées d'avoir fait des breuvages semblables à ceux avec lesquels Pierre de Latilli avoit avancé les jours de Philippe le Bel & de Philippe le Hardi. C'étoit alors une petite Isle détachée de la Cité, assife derrière le Palais, vis-à-vis & du côté des Grands Augustins, dans le Territoire de saint Germain des Prés. Comme le supplice des Templiers ne s'ordonna point par les Juges de ce Monastere, & qu'il se sit neanmoins sur ses terres, les Religieux de saint Germain demanderent raison de cette entreprise à Philippe le Bel, & obtinrent de lui un Acte par lequel il leur déclara qu'en cette rencontre il n'avoit pas prétendu préjudicier à leurs droits en aucune façon, ni qu'on s'en pût prévaloir à l'avenir. S'ils firent les mêmes plaintes à Louis Hutin en 1315, il n'en est rien venu à ma connoissance. Depuis plusieurs années le Bailli du Palais y ordonna toutes choses à sa volonté, les Moines de saint Germain las peut être de s'en plaindre & de plaider vainement pour cela, le laissent faire tout ce qui lui plait,

Quant à Mont-Faucon, il est hors de Paris, ainsi que Montmartre sur une petite éminence, entre la porte du Temple & la porte saint Martin. Son premier nom étoit Gibet; ça étéle Gibet de Paris, avec le tems : depuis

une

une longue suite d'années c'est Mont-Faucon. Mais laissant à part les vains discours de l'origine de son nom, qui sont en la bouche du peuple, & épars cà & là dans quelques méchans Livres, Mont-Faucon est le nom du Mont, ou de l'éminence, sur lequel est situé ce lieu patibulaire, & vient apparemment d'un certain Comte appellé Fulco, ou Faulcon, proprietaire des Terres d'alentour. Au moins est il certain qu'en 1189, Robert son fils vendit à St ·Lazare cinquante-deux livres & demie deux Terres labourables, qui se rencontroient entre saint Lazare & le Gibet, & sur lesquelles son pere avoit assigné le douaire de la Comtesse sa mere. Peut être-qu'un autre ajoûteroit d cela, que lous Lothaire & Louis V, les derniers Rois de la seconde Race, un autre Comte nomme aussi Faucon, ou Fusco, possedoit une Terre piès delà, ou près de Montmartre, qu'il donna à l'Abbayie de saint Magloire, & s'efforceroit d'en tirer à force de machines, quelque chose qui pourroit convenir à l'étymologie en question. Pour moi je me contenterai de ce que j'en viens de dire; j'y joindrai seulement qu'en 1288, Froger de Villeneuve Chevalier, vendit à saint Lazare une Terre qu'il avoit entre ce Prieure & le Gibet, & j'infererai de là, que dès l'an 1188, & peut-être aupamyant, il y avoit un lieu patibulaire sur le haut de Mont-Faucon.

Presque tous ceux qui en ont fait quelque mention; veulent que ce soit

un ouvrage d'Enguerand de Marigni, d'autres de Pierre Remi Seigneur de Montigni, tous prétendent que Montigni & Enguerand de Marigni y ont été executés, tantôt les premiers, tantôt après d'autres; tantôt à l'endroit le plus éminent. Et il n'y en a presque aucun qui ne remarque que personne n'y a fait travailler, qu'il n'y ait été attaché, ou qu'il n'ait fait amende honorable, comme si le Tombeau des Scelerats ne se creusoit que par leurs semblables. Quoi qu'il en soit, le Continuateur de Nangis nous apprend que Pierre Remi donna le dessein d'un lieu patibulaire, qu'il le sit faire avec grand foin, & qu'il y fouffrit le dernier supplice en 1328. Un Regître des œuvres Royaux de l'an 1457 porte qu'en ce tems là il se sit un Gibet de bois nommé le Gibet de Montigni, qui revint à quarante-cinq livres quatre sous parisis, & que devant & après on en éleva d'autres aux environs qui étoient de bois. La Chronique scandalcuse raconte qu'à cause de la vieillesse & de la ruine de l'ancien Gibet appellé Mont-Faucon, on executa plusieurs Criminels au Gibet nouvellement bâti, nommé Montigni. Ces difcours divers & presque contraires nous causeront des difficultés que je pourrois pent-être lever; mais qui demandent trop de tems, & n'en valent pas la peine.

Qui que ce soit donc qui ait donné commencement au Gibet de Mont-Faucon, Mont-Faucon est une éminence douce, insensible, élevée, entre le Fauxbourg faint Martin & celui du Temple, dans un lieu que l'on découvre de quelques lieues à la ronde. Sur le haut est une masse accompagnée de seize pilliers, où conduit une rampe de pierre assés large, qui se fermoit autrefois avec une bonne porte. La masse est paralellogramme, haute de deux à trois toises, longue de six > sept, large de cinq ou six, terminée d'une plate-forme, & composee de dix ou douze assises de gros quartiers de pierres bien liées & bien cimentées, rustiques ou refendues dans leurs joints. Les pilliers gros, quarrés, hauts chacun de trente-deux à trente-trois pieds, & faits de trente - deux ou trente - trois grosses pierres resendues ou rustiques, de même que les précedentes, & aussi bien lices & cimentées, y étoient rangées en deux files sur la largeur, & en une sur la longueur. Pour les joindre ensemble. & pour y attacher les Criminels, on avoit enclavé dans leurs chaperons deux gros liens de bois qui traversoient de l'un à l'autre, avec des chaînes de fer d'espace en espace. Au milieu étoit une cave où se jettoient apparemment les corps des Criminels, quand il n'en restoit plus que les carcasses, ou que toutes les chaînes & les places étoient remplies. Présentement cette cave est comblée, la porte de la rampe rompue, ses marches brisées : des pilliers , à peine y en reste il sur pied trois ou

Tome II. EEce quatre, les autres sont ou entierement, ou à demi ruinés; la plupart de leurs pierres entassées les unes sur les autres consusément, couvrent des ruines une partie de la plate-forme de la masse; en un mot, de ce lieu patibulaire si solidement bâti, à peine la masse en est-elle encore debout. De l'éminence même sur laquelle il étoit élevé, il ne subsiste plus que la terre que cette masse remplit, les environs en ont été enlevés & sont convertis en plâtrieres. Rien ne s'est garanti des injures du tems & des hommes, qu'une grande Croix de pierre qui semble moderne, & qui n'est pas assurément celle que Juvenal des Ursins, & l'Auteur de la Chronique Latine manuscrite de saint Denys, attribuent à Pierre de Craon, parent de Charles VI, Familier & Chambellan du Duc de Berri, sameux pour l'assassinat du Connétable de Clisson Favori du Roi, bien commencé, mieux conduit; mais mal executé, & suivi de sa ruine.

Il la fit faire, à ce qu'en dit le premier, en réparation de son crime; selon l'autre, ce sut ou par penitence, ou par Arrêt, & il la rehaussa de ses Armes & d'un Crucifix. Jusques-là il ne se mettoit point de Croix apparemment près des lieux patibulaires; mais certainement on n'accordoit point aux Criminels de Paris & du Royaume le Sacrement de Pénitence; les Juges les sacrificient à la vengeance de leurs Parties, de même que les Païens les bêtes à leurs Idoles. Je ne pense pas qu'il faille donner quelque créance aux choses que l'Auteur de la Chronique manuscrite de saint Denys ajoute à ce propos, que Pierre de Craon obtint de Charles VI, que les Malfaicteurs seroient confessés à l'avenir ; que pour le faire, il donna un fonds au Couvent des Cordeliers & qu'ils le faisoient aux pieds de cette Croix; car ceci est autrement rapporté dans les Lettres expediées sur ce sujer. Elles portent que le douze Février 1396, Charles V I abolit la mauvaise coutume de refuser le Sacrement de Penitence aux Criminels, qu'il leur permit de le recevoir après leur condamnation, & avant que de sortir de prison pour être conduits au supplice. Que de peur que tout éperdus de la crainte de la mort, ils n'oubliassent de le demander, il enjoignit à ses Officiers de les en faire souvenir, & qu'il accorda ces avantages à ces malheureux, à la persuasion de son frere & de ses oncles, par l'avis de son Conseil & de quelques Conseillers du Parlement & du Châtelet. Les Conciles contiennent des choses sur ce sujet qui conviennent trop bien à ce discours pour être passées sous silence.

Par celui de Cartage de l'an 395, & le sixième de Constantinople tenu in Trullo, ou dans le Palais de l'Empereur en 835, il paroît qu'on administroit aux morts les Sacremens de Penitence & de l'Eucharistie; qu'à la place des morts on batisoit quelquesois des personnes en vie, & que ces abus surent alors abolis. Les Conciles d'Agde & de Worme, le onzième de Maïence & celui de Tribur prèsde-là, tenus en 506, 770, 448, & 1035, ordonnent de communier les Criminels. Alexandre IV enjoint la même chose dans le treizième siècle. Clement V, en 1411, se contente de leur accorder la Confession. Vers la fin du siècle passé, sous les Papes Pie IV, Pie V, & Gregoire X III, les Peres assemblés à Rome, interrogés sur cela, déclarerent que si les Conciles commandoient de confesser ceux qui s'accusoient simplement de leurs pechés, & de les communier, quand ils en avoient un digne repentir; il ne le falloit pas resuser à ceux à qui leurs pechés attiroient une mort violente. On n'a commencé à les confesser qu'en 1396: neanmoins Guenois prétend qu'on le faisoit long-tems auparavant, mais il y a long tems

que les Cordeliers ne les assistent plus.

Louise de Lorraine veuve de Henri III, constitua sur l'Hotel-Dieu trois mille six cens livres au denier dix-huit, pour la sondation de trois Bourses ou pensions de trois Bacheliers en Theologie, qu'elle obligea à venir prêcher les Fêtes solemnelles en la Conciergerie, au grand & au petit Châtelet, à consoler les prisonniers dans les cachots, à consesser les patiens après leur



il en mourut, & pour comble de malheur, il fut fils, frere, oncie & pere

de Roi, & ne put être Roi.

Pierre Remi avoit eu en sa disposition les Trésors de Charles le Bel & les biens de ses peuples, aussi bien qu'Enguerrand de Marigni, & sut accusée d'une telle déprédation des biens du peuple, & d'une si prodigieuse dissipation des Trésors du Roi, qu'on le tenoit riche de plus de douze cens mille livres, richesse surpassant toute créance en ce tems là, que le Roi ne jouissoit pas d'un million de revenu. Charles le Bel le sit arrêter, Philippe de Valois executer, ses déprédations en surent le pretexte, ses richesses la cause: son intelligence avec les ennemis de l'Etat en auroit été la cause & le prétexte, si on ne l'eut ignorée. Le Gibet qu'il avoit préparé pour d'autres sur pour lui, le Mausolée qu'il avoit préparé pour lui sur pour d'autres; la fortune se joue souvent ainsi des projets des hommes.

Le corps de Jean de Montagu Grand-Maître de la Maison du Roi, & l'un des principaux Ministres d'Etat sous Charles VI, moins chargé de crimes que de la haine du Duc de Bourgogne, le Tyran du Royaume, sut porté à Mont-Faucon, après avoir eu la tête tranchée à la Halle. Pierre des Essatts Prevôt de Paris, qui le jugea, en paya la peine peu à près: son innocence sut justifiée; on le porta avec splendeur dans le sein de ses Ancêtres; terres, biens, honneurs, devoirs, il n'y eut rien qu'on ne se mit en peine de lui rendre,

si rien pouvoit compenser la perte de la vie.

On ne prit pas tant de peine pour Olivier le Daim 5 aussi l'appelloit-on Olivier le Diable. à cause de son empire tyrannique sur l'esprit de Louis XI, de son insolence envers les Princes, de sa barbarie envers tout le monde. La fortune qui l'avoit comme servi pendant le cours de la vie du Roi, ne l'abandonna point qu'il ne l'eût achevé. La peur du dernier supplice dont Louis XI avoit menacé quiconque l'avertiroit qu'il falloit mourit, empêcha jusqu'à son Confesseur de lui donnet un avis si salutaire & si perilleux. Mais l'avidité ou de se signaler par une temerité désendue, ou d'exciter le Roi à penser enfin serieusement à l'autre monde, sit qu'Olivier le Daim entreprit au peril de sa tête, ce que son Confesseur n'avoit olé entreprendre. C'est la plus belle action de sa vie, la derniere de son pouvoir, la plus dure qu'ait souffert Louis XI, & la seule qu'il n'ait pû venger. Peu après Olivier le Daim chargé de ses crimes & d'autres, devint la victime des Grands, le jouet du peuple, l'objet de la cruauté des boureaux. Mais bien loin de servir de pâture aux oileaux de proie aussi-long-tems que l'innocent Montagu, il n'y demeura exposé que deux jours; après quoi il sur enterré à saint Laurent Paroisse de Mont Faucon. Encore qu'il sût le Demon, ou le mauvais Ange de la Cour, toutefois il y trouva encote de bons Anges, ou de bons Demons, qui impetrerent pour lui cette grace de Charles VIII.

Jaques de Beaulne de Semblançai, Général ou Sur-Intendant des Finances fous Charles VIII, Louis XII, & François I, porta austi à Mont-Faucon l'usure des concussions dont on l'accusa, ou plutôt la vengeance de Louise de Savoie mere de François I, Regente du Royaume pendant l'expedition du Milanois. Car cette Princesse resolue de ruiner Lautrec, Gouverneur de Milan, & d'élever en sa place le bâtard de Savoie son frere, retint quatre cens mille francs destinés pour l'Armée, où le Roi étoit en personne, saute de cela, on perdit la bataille de Bicoque: & cette Princesse ayant su que Semblançai l'avoit dit à son fils, elle lui suscita des gens qui l'accuserent de peculat, piege presque inévitable à ceux qui manient l'argent d'autrui.

Enfin l'Amiral de Coligni, grand Capitaine, Chef des Religionnaires, cause innocente de la satale journée de saint Barthelemi, sut attaché à Mont-Faucon sous Charles IX, après avoit été assassiné par ordre & en presence de ses ennemis, moins braves, mais plus heureux que lui. Quelqu'un a laissé par écrit que le Roi, qui peu de jours auparavant l'avoit été voir, & l'avoit entretenu avec bien de la familiarité au lit où il étoit malade, l'alla

pareillement voir à Mont-Faucon avec quelques-uns de ses familiers, qu'il le considera long tems à plaisir, pendant que ses Courrisans se bouchoient le nés, pour ne pas sentir la mauvaise odeur de son corps, & que les ayant vû saire, il se prit à leur dire, que le corps d'un ennemi mort ne sentoit jamais mal.

J'ai presque oublié le Maréchal d'Ancre, le Ministre de Marie de Medicis, l'épouventail de Henri le Grand & de Louis XIII; le tourment du Duc de Luynes, le fleau des Princes. On l'affassina sur le pont-levis du Louvre; sorce gens se glorisierent de l'avoir fait. Quelques débris de sa fortune, & le Bâton de Maréchal de France surent donnés à celui qui l'entreprit. S'il eut fallu recompenser de même tous ses persecuteurs, le monde n'avoit pas asses de richesses. Il sut déterré, traîné par les rues, pendu aux Gibets qu'il avoit fait dresser, exposé à toutes sortes d'outrages. Sa semme, sorciere ou non, perdit la vie, son fils & tout le reste: le Duc de Luynes logé en sa maison

empêcha l'execution de l'Arrêt prononcé contre elle.

Tandis que Mont Faucon servoit de lieu patibulaire, il y en avoit encore à la Halle dont je viens de parler; au Marché aux Pourceaux; contre la Butte faint Roch; & en divers quartiers des Piloris & des Echelles. Je trouve même que la Seine a servi, s'il faut ainsi dire, de lieu patibulaire. Dans lequatorze & quinzieme siècle, vis-à-vis la Greve, sous le Pont-au-Change, devant la Tour de Billi, bâtie alors derriere les Celestins. on a noyé par Arrêt du Parlement quantité de Criminels dont j'aurai occasion de dire un mot dans le discours suivant. Peut être que le Marché aux l'ourceaux n'a été destiné qu'au sopplice des Heretiques; car entre plusieurs personnes qu'on y a executées autrefois, je ne vois point qu'on y en ait fait mourir d'autres. Aux Halles, plusieurs Seigneurs revoltés contre le Roi & autres gens chargés de toutes fortes de crimes, ont porté la peine de leur revolte & de leurs forfaits. Je ne fai s'il ne me faudroit point passer que le Gibet des Halles & le Pilori n'étoient apparemment qu'une même chose, & que si rien me le pouvoit faire croire, c'est qu'en 1542, il y avoit au Pilori un échafaud qui tomboit en ruine, & qu'à la place on y en fit un autre.

Dans un Contrat de l'année 1295, le Pilori s'appelle Puteus diélus Lori. De-là on apprend que Pilori est un nom corrompu & tiré de Puits Lori, & de Puits de Lori, ou d'une personne nommée Lori; & que ce Gibet a été fait à la place ou aux environs de ce Puits, & en a pris le nom. Celul que nous voyons aujourd'hui aux Halles s'est fait trois cens aus depuis. Auparavant il consistoit en une cour accompagnée d'une écurie, d'un appentis haut de sept pieds sur neuf de longueur, & d'un couvert où se gardoient la nuit les corps des malsaiteurs, avant que d'être portés à Mont-Faucon. Il y a long-tems qu'on n'y pilorie plus personne. Presentement il est environné de boutiques louées par l'Executeur a des Artisans. La Croix dressée près de-là, à la façon des autres Gibets, subsiste encore aujourd'hui, & sert d'azyle à de certaines nouvelles colonies de Voleurs publics, composées de gens de tous pays & de toutes conditions, riches des dépouilles de toutes sortes de personnes, qui jouissent de leurs vols sous ses auspices.

A ses pieds les Cessionnaires doivent venir déclarer qu'ils sont cessions, & recevoir le bonnet verd des mains du Boureau; sans cela les cessions n'avoient pas de lieu il y a quelques années. Les Loix avoient attaché cette ignominie à celle d'être Cessionnaire, asin que l'un pût empêchet l'autre: & cela peut-être, à la saçon des anciens Romains qui n'admettosent point de semme publique qu'après en avoir sait sa déclaration aux Magistrats. Depuis peu on n'use plus de ces précautions en pareille occurrence; il n'y a que les miserables qui se rendent aux pieds de cette Croix. Ce n'est plus même l'Executeur qui sait les cris ordinaires aux miserables, mais un Porte-saix à qui il a affermé cette corvée; des autres, la plupart se contentent d'envoyer querir un Acte du Porte saix; le reste en grand nombre ne s'en



eût condamné le Cardinal de Richelieu, & que ce Ministre n'eût pas con-

damné à la peine du Talion toutes les Dupes de cette journée.

Je n'ajoûte pas que cette Place est mémorable encore par le supplice du Marquis de Saint-Vallier, que le Parlement jugea digne de mort sous François I, pour avoir participé à la révolte du Connétable de Bourbon. Comme le Maréchal, il fut livré entre les mains des Boureaux, mené à la Greve , traîné sur un échafaut , & environné de tout le funeste appareil qui a coutume d'accompagner les Criminels au supplice. Mais à l'aide de la beauté & de la jeunesse de sa fille, il en sut quitte pour la peur, & pour une sièvre qui a donné lieu à la fiévre de Saint-Vallier.

Peut-être qu'il ne faudroit pas joindre à ces lieux patibulaires la Place de devant la Bastille, non plus que les Cours de ce Château & du Palais pour cinq executions qu'on y a faites, si elles n'étoient toutes très-mémorables. Deux hommes accusés d'avoir servi, contre le Roi, le Prince de Condé leur Maître pendant sa révolte, furent trainés la muit, & executés, à la lueur des flambeaux devant la porte de la Bastille toute ouverte, par ordre & sous la conduite de certaines gens, pleins de terreurs paniques, qui donnerent cette nuit - là de grandes marques de leur peur & de leur foibleffe.

Le Duc de Biron, l'un des plus braves hommes de son tems, tout bouffi d'ambition & de ses exploits, plein d'arrogance, de vanité, & de reproches contre son Roi, insatué de vaines esperances par le Roi d'Espagne & le Duc de Savoie, aima mieux mourir en Lion, comme il avoit vêca dans la cour de la Bastille, convaincu du crime de lèze-Majesté, que de confesser sa conjuration à Henri IV, qui l'aimoit avec son crime, & le lui vouloit pardonner. Le Connétable de Saint-Paul, après avoir trahi souvent Louis XI, fut trahi à la fin par le Duc de Bourgogne, principal auteur de ses trahisons. A l'exemple du Duc de Biron, il ne denia pas ses crimes; moins vain & arrogant que lui, il en auroit volontiers demandé pardon à Louis XI, si ce Prince, qui ne regardoit le pardon des ennemis que comme un monstre ou une chimere, l'eût mis en état de le demander.

De nos jours, un Maure que des gens de sac & de corde vouloient arracher des mains de la Justice, a été mis à mort dans la cour du Palais. Son Arrêt portoit qu'il setoit attaché en Croix à la Greve 3 mais de peur qu'il ne s'executât pas, & faute d'avoir le tems de recouvrer une potence, on fit mourir ce miserable au Mai dressé en ce lieu par les Clercs du Palais. Sur cette nouveauté, les Clercs persuadés qu'on les avoit deshonorés, mirent le Mai à bas en furie, & de leur autorité; mais ayant su qu'on alloit informer contre eux, ils le remirent aussi tôt, & bien leur en prit.

En la même cour Sance-Loup.





les coups de fouet lui venoient de tous côtés, non-seulement par la main des Boureaux qui s'en acquittoient assés bien, mais encore par tous ceux qui vouloient être de la partie; de sorte qu'on peut dire qu'il sur presque martyrisé.

Pour Mummol dont j'ai parlé avant Lendaste, & que je devois mettre en cet endroit, son supplice sut tel. Après avoir été attaché à une poutre du plancher. & souetté cruellement; ainsi suspendu en l'air, il sur encore déchiré de coups étendu sur un treteau: ensuite, tant aux pieds qu'aux mains on lui attacha des alènes au bout des doigts, entre l'ongle & la chair. Cela fait, on lui sit éprouver toutes les sortes de gênes & de tortures qui étoient en usage en ce tems là; supplice d'autant plus cruel, que personne que lui ne l'avoit soussers.

Quant aux femmes accusées de même crime, une belle jeune Damoiselle de la Cour, que Clovis fils aîné de Chilperic aimoit, fut empalée auprès de Paris, devant la tente de ce Prince, & presque à sa vûe. Sa mere sut brûlée; celle-ci appliquée à la question, pour déclarer ses complices, chargea Clovis, & s'en dédit après, protestant de l'innocence de ce Prince qu'elle n'avoit accusé que pour être soulagée, vaincue par la violence des tourmens.

Les autres femmes qui passoient pour sorcieres, & dont quelques unes confesserent à la question que veritablement c'étoient elles qui avoient fait mourir le fils de la Reine, afin de conserver la vie de Mummol, furent punies diversement; il y en eut de brulées; d'autres empalées, ou mises sur la roue; & d'autres endurerent un autre supplice.

Dans ce tems-là même, Grindion que Meroë fils de Chilperic aimoit particulierement, fut aussi rouée.

Hunigissle, l'un de ceux dont Fredegonde s'étoit déja servi pour assassiner son mari, & tout de nouveau envoyé par elle en Austrasse, asin de tuer le Roi Childebert, ayant été pris, & sachant ce qui l'amenoit, pour le payer de sa peine, il sur source à tant de reprises, qu'autant de sois que ses plaies étoient prêtes de se refermer, on recommençoit.

Or parce que tout le monde veut qu'on ait fait mourir Brunehault à la Croix du Tiroi, & non pas vers Châlons en Champagne, dans les Champs Cathalauniques, je rapporterai ici son supplice, autant qu'on le peut savoir : car enfin, les Historiens ne sont pas trop d'accord là-dessus entre eux, comme je serai voir dans mes preuves.

Après donc avoir été livrée à Clotaire II, par les Grands de Bourgogne, & que ce Prince en leur presence, lui eut reproché le meurtre de dix Rois, par ignominie on la fit monter sur un Chameau, & promener par tout le Camp. Ensuite elle sut abandonnée aux questionnaires, qui trois jours durant lui sirent souffrir mille maux. Cela fait, on l'attacha par les pieds, par les mains, & par les cheveux à la queue de deux chevaux indomptés; ou de davantage, puis son corps sut jetté au seu & reduit en cendres.

S'il est vrai ce qu'on lit dans le Roman de Robert Duc de Normandie, appellé Robert le Diable, à cause de ses cruautés; ce Prince sit attacher par les parties naturelles; l'Abbé de sainte Geneviéve, au haut du portail de son Eglise à un anneau de ser, qu'on voit encore passé dans une tête de Belier, pour lui avoir envoyé des os de chat, au lieu des Reliques de sainte Geneviéve qu'il lui demandoir, afin d'être gueri de la sièvre.



#### LAPIDATION.

S IGEBERT Roi d'Austrasie s'étant emparé de Paris ; sit assommer à coups de pierres plusieurs Allemans pour avoir sacagé & brûlé les Villages des environs.

Pretextat Evêque de Rouen courut le même hazard encore à Paris par la malice de Chilperic. Ce supplice chés les Macedoniens étoit celui des Criminels de lèze Majesté, & des semmes adulteres parmi les Juiss.

#### DE'CAPITATION.

EUX Augustins eurent le cou coupé en 1398, pour avoir mis Charles VI en très grand danger de sa vie, à force de lui saire des incisions à la tête, sous prétexte de le guérir de sa folie.

En 1416, on décapita encore un Maître-ès-Arts, un Echevin & trois Bourgeois de Paris, convaincus d'avoir voulu affassiner le Roi de Sicile, le Duc de Berri, & quelques autres Princes & grands Seigneurs amis du Duc d'Orleans.

Six ans après, quantité d'autres Bourgeois furent encore condamnés par les Anglois à avoir la tête tranchée, pour s'être mis en devoir de livrer Paris à Charles VII, leur Prince legitime.

Un nommé Maclou, Capitaine de Voleuts, autrement dit, le Roi Guillot,

souffrit le même supplice en 1523.

Presentement il ny a plus que les Nobles qu'on fasse mourir de cette sorte, encore faut il que leurs crimes soient tels, que pour cela ils n'aient pas dérogé; autresois on n'y prenoit pas garde de si près.

#### LE SUPPLICE DU FEU.

ES anciens Gaulois punissoient du feu les Voleurs; & tout de même nos ancêtres; & non - seulement les Voleurs de grands chemins, mais encore les Heretiques, les Receleurs & Receleuses, & même les semmes qui avoient deshonoré, ou fait mourir leurs maris

Saint Louis en 1254, ordonna que rous les Voleurs de grands chemins & Receleurs, retombant dans la même faute pour la troitième fois, seroient brûlés sans remission. Seize ans après il comprir dans la même Ordonnance les Heretiques, & les semmes qui frequentoient les Meurtriers.

Charles VIII, en 1448, & 1484, renouvella la même Ordonnance; & depuis, Louis XII, en 1515, mais à l'égard des Voleurs seulement. Et de sait, elle suit mise à execution en 1533, 1545, & 1557, contre les assassins, de Pierre Legat à latere, contre Pierre l'Assonmeur, Cuisinier du Capitaine de la Bande des Bonnets verds, & en la personne de Batiste Croque-oison Ecolier de l'Université, surnommé le Capitaine des Bonts-seux.

Quelques Templiers en 1313, trois Sorciers en 1315, quantité d'Heretiques auparavant, alors & depuis, furent brûlés, les uns au Marché aux Pourceaux, les autres dans l'Isle du Palais & ailleurs.

La femme d'un Procureur de la Cour qui avoit empoisonné son mari, afin d'épouser son Clerc, sut aussi brûlée en 1404.

Et tout de même en 1407, une Damoiselle nommée Chasteauneuf, pour Tome II.

avoir encore empoisonné le sien, qui l'empêchoit de voir un certain Girard qu'elle aimoit éperdûment. Renée de Vendômois, comme je dirai plus bas, y sut aussi condamnée.

Une femme de Paris pour avoir entrepris avec quelques autres gens de bien, d'ouvrir à Charles VII les portes de la Ville, usurpées par le Roi

d'Angleterre, souffrit encore ce genre de mort si cruel en 1422.

Perrette Lamangere Larronnesse; & de plus, un Prêtre Angevin qui avoit tué son Maître, Curé en Anjon, pour avoir son argent & son Benefice, surent aussi brûlés au Parvis Notre Dame en 1460, & en 1537.

De parler du Juif des Billettes, & du Suisse de la rue aux Oues, qu'on fit encore brûler, à ce que prétend le Peuple, je n'en suis pas d'avis.

En 1527, & 1550, on bouillit deux faux Monoyeurs au Marché aux Pourceaux, où deux autres pour pareil crime, bien long-tems devant, favoir, 1347, avoient encore fouffert le même supplice; & outre cela, avoient été attachés en Croix: deux punitions asses difficiles à comprendre, comme n'étant pas trop compatibles. Passe pour le seu & l'eau; car on peut faire brûlet & noyer tout à la fois.

#### L'ESSORILLEMENT.

A CIENNEMENT quand les serviteurs étoient méchans & réstachaires aux ordres de leurs Maîtres, c'étoit la peine ordinaire aux sersi en France, de leur couper les oreilles, & pour en perdre l'engeance, on les châtroit sans marchander davantage. Aux moindres sautes on les étendoit sur un banc, attachés par les pieds & les poings & bandés, le corps nud, comme pour donner la question, & avec des houssines de la grosseur du petit doigt, on leur faisoit une bonne distribution manuelle de six-vingts coups de houssine sur le ventre & par tout; & c'étoit la moindre peine dont on punissoit les serviteurs & servantes.

#### DES HARS.

UAND on vouloit mieux traiter les bons serviteurs, on les pensoit de la main avec des houssines de cinq ou six hars, dont on faisoit des hats de ces grosses bourrées que l'on voit dans les bois, que la Loi Salique appelle Antortas, & puis étendu sur le banc, on leur déchiroit les épaules de six-vingts coups de hart, ou tout au moins de cinquante en ami. Quand un serviteur voloit deux deniers, ou la valeur de deux deniers, il devoit racheter ses épaules de six-vingts deniers, ou bien avoir autant de coups d'antorte. S'il déroboit la valeur de quarante deniers, il devoit racheter ses pendans, tant par la restitution du principal, duquel il avoit fait vol, que de deux cens quarante deniers pour la peine; autrement il étoit évité. Voyés la Loi Salique.

. . . . .

#### DES OREILLES.

A UN serviteur laron ou coupeur de bourses, on lui coupoit l'oreillé pour la premiere sois, & pour la seconde les deux, après quoi la mort suivoit la troisseme. Quand le vol de la premiere sois étoit considerable, on leur coupoit l'oreille gauche, d'autant qu'il y a en icelle une telne qui répond aux parties naturelles, laquelle étant coupée, rend l'homme incapable de pouvoir engendrer, asin que telle tace de gens ne laissaillent au monde une engeance vicieuse & méchante, dont il n'y en a que trop.

C'étoit de cet efforeillement & coupure d'oreille que l'on punisson jadis les coupeurs de bourses & les latons domessiques. A Paris, en ce petit carresour que l'on voit entre le bout du Pont Notre Dame, la Macque, saint Jaques de la Boucherie & la Greve, où jadis il y avoit une Echelle comme celle du Temple, cette place étoit nommée, le Carresour Guigner Oreille, à cause de cette execution, & en langage corrompu, Guillori, par le vulgaire. Ce genre de supplice a toujours été tenu pour acte d'infamie & d'i-gnominie.

#### LE SUPPLICE DE L'EAU.

EUX qu'on condamnoit à être noyés, s'executoient quelquesois sous le Pont-au-Change; d'ordinaire, hors de la Ville, au-dessus des Celessins, vis-à-vis d'une Tour qui étoit nommée la Tour de Billi. Comme ce n'étoit pas de petits coupables qu'on faisoit mourtr ainsi, on les ensermoit dans un sac lié avec une corde par le haut, d'où apparemment est venu le proverbe, en parlant des scelerats, gens de sac corde, & même dont on se sert quelquesois, pour gausser, sur tout quand on se trouve parmi des Procureurs, & qu'on rit avec eux.

Quoiqu'il en soit, le Parlement, par ordre de Philippe de Valois, sit noyer en 1338, un Chevalier convaincu d'homicide, appellé du Houssoi.

En 1344, il en fit encore noyer un sous le Pont au-Change, nommé le Chevalier de Rigni, pour avoit tué, volé & violé. Son Arrêt neanmoins portoit qu'il seroit attaché en Croix; mais le Roi, à la priere des amis de ce malheureux, manda au Parlement de changer ce genre de mort en quelque autre qui sût moins ignominieuse.

De cette sorte encore furent punis les Maillotins en 1383, & tout de même en 1411, quelques Soldats qui pilloient & tuoient impitoyablement tout autant de gens qu'ils rencontroient en chemin, sans parler d'un nombre infini d'Armagnacs, à qui on sit faire le plongeon, aussi-bien qu'à eux en 1418.

En 1441, les Anglois pris à Pontoise pour n'avoir pas de quoi payer leur rançon, surent traités tout de même, aussi-bien que trois seditieux en 1465. Et de plus, ceux à qui il échapa de dire en 1590, durant le siège de Paris; qu'il valoit mieux se rendre au Bearnois, que de mourir de saim; que le peuple en sureur précipita dans la Riviere, comme gens insectés d'heresie, ennemis de la Foi, seditieux, & pires que des damnés.

S'il faut ajouter foi au Journal de Charles V 1, ce supplice étoit si ordinaire, qu'en 1418, les Armagnacs enleverent sans payer & par force, les toiles des Marchands, sous prétexte d'en faire des tentes & des pavillons pour le Roi; & cependant ce n'étoit à autre dessein que d'en faire des sacs, & noyer toutes les semmes de Paris, qui tenoient le parti des Bourguignons. Mais ceci est un conte tout pur, & qui vient d'un homme sort

# fimple, entierement dévoué au Duc de Bourgogne; mais suffisant nean moins, pour montrer combien ce supplice étoir en usage, & pratiqué sources



## OBSERVATIONS.

fur les supplices précedens.

#### LA FLAGELLATION.

E ceux que Fredegonde condamnoit à cette sorte de supplice, quelques-uns demeuroient par fois des trois heures entieres & plus, sufpendus en l'air à une poutre, les mains hées sur le dos.

D'autres tout nuds étoient étendus sur un treteau, les mains liées à un moulin & les pieds à un pieu, & pour lors, tandis que les uns leur allongeoient les membres d'une saçon si cruelle, que quelquesois ils venoient à se séparer; d'autres en même tems à grands coups d'étrivieres, de souet, de verges, de houssines, de courroies doubles & triples, étoient à les déchirer, jusqu'à ce qu'ils sussent las.

Cette sorte de gêne au reste, n'est pas mal representée à Notre-Dame dans un des Tableaux de la Nes; mais tout à fait bien à saint Gervais dans ceux de la Nes, & dans les Tapisseries du Chœur. Mais bien plus souvent les Boureaux ne les quittoient point qu'ils ne les eussent rout couverts de plaies, & par sois les renouvelloient à coups de souet, si-tôt qu'elles commençoient à se fermer & à se pourir, après quoi, ils étoient attachés en Croix, ou avoient la tête tranchée.

Que si à Mummol, outre tous ces tourmens, on lui sicha encore des alênes entre les ongles & la chair, tant aux pieds qu'aux mains, c'est une cruauté digne de Fredegonde, & ensin à l'exception des Martyts, il est le seul à qui cela soit arrivé.

#### EMPALEMENT.

REDEGONDE ne se seroit sait connoître qu'à demi, si elle n'avoit sait voir à la France cet horrible spectacle, & sur-tout en la personne d'une jeune Damoiselle de qualité, belle par excellence, & innocente
tout ensemble. Car il n'y a qu'elle qui ait mis cette cruauté en usige; dans
tous nos Historiens, il ne s'en trouve point d'exemple que celui de Cachan
Roi des Avarois, encore est - ce au - delà des Monts. Voici l'Histoire.

Ce Prince assiegeoit une Ville de Lombardie que Gisulphe vaillant homme désendoit; mais comme il vint à être tué, Romilde sà semme offre au Roi de se rendre, pourvû qu'il veuille l'épouser : elle est prise au mot, & passe avec lui la nuit de ses noces. Le lendemain par son ordre, douze Avarrois se saississent d'elle, & l'empalent. A la verité je demeure d'accord que ce supplice n'étoit pas nouveau dans le monde, puisqu'ensin plusieurs siècles auparavant chés les Perses, à remonter jusqu'au Regne de Xerxès & de Darius, on s'en servoit; & depuis encore à Rome contre les Martyrs.

Mais entre les Chrétiens, la chose étoit inouie, & n'a point eu de suite, & si l'on empale encore aujourd'hui, ce n'est qu'en Turquie, & chés les Insidèles.

#### LA ROUE.

A NCIENNEMENT on rouoit les Criminels d'une autre façon qu'on ne fait à present. Et de plus, ainsi que j'ai montré, les semmes qui en sont exemtes aujourd'hui, y étoient condamnées.

Les sorcieres que Fredegonde sit mourir, eurent à la verité les os rompus; mais leur corps eut bien plus à soussir que celui de nos roués. Outre qu'on les tourna tout au tour du moyeu, les cuisses aussi-bien que les bras rompues, surent entrelassées dans les rais de la roue, entre le moyeu & la jante.

De dire si depuis on en a toujours usé ainsi, cela n'est pas venu à ma connoissance. Je doute même quon ait sait soussir ce supplice à personne, hormis en 1127 & 1338. S'il sut rétabli sois François I, ce sut en consideration de Nantouillet sils du Chancelier du Prat, attaqué & blessé dange-reusement en 1533, par des voleurs de grand chemin.

#### LES PERSONNES DE QUALITE PENDUES à Mont-Faucon.

UANT aux personnes de qualité qu'on sit mourir, ou qui simplement furent attachées après leur mort, soit à Mont-Faucon, ou au Gibet de Paris, ou à celui de Montigni; car cela importe peu. Les voici,

Le premier, sut Enguerrand de Marigni, l'Oracle, le Ministre, le Sur-Intendant & les delices de Philippe le Bel. Et neanmoins tout ce grand crédic n'empêcha pas qu'aussi tôt que son Prince eût rendu l'esprit, il ne sût arrêté, accusé de peculat, jugé & executé. Quoique cependant il n'est commis autre crime peut-être, que d'avoir rendu un démenti au frete du Roi en la presence de Philippe : ce qui doit servir d'exemple aux plus grands Favoris, afin de se désier de la fortune, lors même qu'elle les carresse le plus, de crainte d'un revers.

Or qu'il ait été executé à Mont-Faucon, & de plus, au Gibet même qu'il y avoit fait faire, à l'endroit le plus éminent, on le dit, on le croit; j'en doute. Après sa mort au reste, il sut détaché, dépouillé, laissé nud en terre, & remis en Croix avec un autre habit que le sien. On tient que le frere du Roi se repentit à loisir de sa vengeance précipitée: sa conscience, ou à ce que veut la Tradition, des spectres affreux sans cesse lui en faisoient des reproches. Ce qui lui causa une telle langueur, qu'il en mourur: mort d'autant plus remarquable, qu'elle sur pour lui une double punition, puisqu'étant sils, stère, oncle & pere de Roi, elle l'empêcha de l'être.

Pierre Remi, autre Sur-Intendant du tems de Charles le Bel, eut le même destin qu'Enguerrand. Sa conduite sut si criminelle & la dissipation des Finances si étrange, que le Roi le sit arrêter, & Philippe de Valois executer. Il avoit tant de bien, qu'on le tenoit riche de plus de douze cens mille livres, somme étonnante en ce tems-là; & d'autant plus que le Roi alors ne jouissoit que d'un million de revent. Le Gibet qu'il avoit préparé pour d'autres sut pour lui.

Le corps de Jean de Montagu Grand Maître de la Maison de Charles VI, & un des principaux Ministres, sut porté à Mont-Faucon, après avoir eu la tête tranchée aux Halles. Son plus grand crime étoit d'être haï du Duc de Bourgogne. Pierre des Essarts Prevôt de Paris qui le jugea, en porta la peine bien tôt après; son innocence sut justissée, & son corps porté au Tombeau de ses ancêtres. Terres biens, honneurs, tout lui sut rendu, horsmis la vie.

Olivier le Daim, autrement appellé Olivier le Diable, Barbier de Louis XI, qui avoit tant d'ascendant sur l'esprit de ce Prince, qu'il en faisoit ce qu'il vouloit. Après la mort du Roi, comme il étoit chargé de crimes, & que d'ailleurs les Princes lui en vouloient à cause de son insolence, il sur livré à la Justice, & attaché à Mont-Faucon, où il ne demeura que deux jours; après quoi il sut enterré à saint Laurent, Paroisse de Mont-Faucon; grace, tout méchant & has qu'il sût, qu'on impetra de Charles VIII. La plus belle action qu'il ait faite est d'avoir averti Louis XI proche de sa fin que son heure étoit venue; avis non moins hardi que charitable, après avoir désendu à qui que ce sût, même à son Consesseur, sur peine de la vie, de lui parlet de la mort.

Jaques de Beaulne de Semblançai, Général, ou Sur-Intendant des Finances fous Charles VIII, Louis XII, & François I, alla aussi mourir à Mont-Faucon, sous prétexte de concussion; mais en effet par vengeance: car Louise de Savoie mere de François I, & Regente du Royaume pendant la guerre du Milanois, ayant résolu de ruiner Lautree Gouverneur de Milan, & de mettre à sa place le bâtard de Savoie son frere, retint exprès quatre cens mille francs destinés pour l'Armée, où le Roi étoit en personne, ce qui sit perdre la bataille de Bicoque: & parce qu'elle sût que Semblançai l'avoit dit à son sils, elle suscita des gens qui l'accuserent de peculat, piége presque inévitable à tous ceux qui manient l'argent des Rois.

Enfin, l'Amiral de Coligni, grand Capitaine, Chef de ceux de la Religion, fut aussi attaché à Mont Faucon sous Charles IX, après avoir été assassiné par son ordre en presence de ses ennemis, moins vaillans que lui, mais plus heureux. Quelqu'un a écrit que le Roi qui peu de jours au paravant l'étoit allé voit au lit malade, & l'avoit entretenu avec beaucoup de samiliarité, l'alla encore voir au Gibet avec quelques-uns de ses plus considers; que même il sut asses de tems à le considerer: & comme les autres se bouchoient le nés, à cause qu'il puoit, le Roi s'en étant apperçû: Sachés, dit il, que le corps d'un ennemi mort ne sent jumais mul.

J'alois oublier le Maréchal d'Ancre, ce Ministre absolu de Marie de Medicis,

l'épouventail de Henri le Grand & de Louis XIII.

Celui-ci fut assassiné sur le pont-levis du Louvre; la recompense de la personne, non pas qui le tua; car plusieurs se vanterent d'avoir sait le coup, mais qui avoit été auteur de l'entreprise, sur un Bâton de Maréchal de France, & quelques débris de sa fortune. Que s'il eut fallu en donner autant à tous ses persecuteurs, le monde entier ne se seroit pas trouvé assés riche.

Il fut déterré, traîné par les rues, pendu au Gibet qu'il avoit fait dresser; enfin exposé à toutes sortes d'outrages & d'ignominies. Sa semme sorciere

ou non, perdit la vie, & son fils.

Le Duc de Luines Favori & logé dans sa maison, empêcha l'execusion de l'Arrêt prononcé contre elle.

#### AUTRES LIEUX PATIBULAIRES.

U tems que Mont-Faucon servoit de lieu patibulaire, il ne laissoit pas dy en avoir encore d'autres, tant à la Halle dont j'ai déja parlé, qu'au Marché aux Pourceaux, contre la Bute de saint Roch; outre le Echelles & les Piloris placés en divers endroits. Je trouve même que la Seine a servi de lieu patibulaire, s'il faut ainsi dire, dans les quatotze & quinzième siècle, vis-à-vis la Greve, sous le Pont-au-Change, devant la Tour de Billi, bâtie alors derrière les Celestins, où par Arrêt de la Cour on a noyé quantité de Criminels, dont j'aurai occasion de dire un mot dans le discours suivant.

Quant au Marché aux Pourceaux, peut - être n'étoit - il destiné que pour le supplice des Heretiques. Et de fait, de plusieurs personnes qui y ont été

executées, je ne vois point qu'on y en ait fait mourir d'autres.

Aux Halles, quantité de Seigneurs pour avoir pris les armes contre le Roi, & d'autres grands coupables chargés de divers crimes; ont porté la péine de leurs forfaits & de leur révolte. Le Gibet des Halles au refte & le Pilori, apparemment n'étoient qu'une même chose; & ce qui me donne lieu de le croire, est qu'en 1542, y ayant au Pilori un échasaut qui tomboit en ruine on en sit un autre à la place.

## TOUCHANT L'EXECUTION DE DEUX TEMPLIERS. en l'Isse du Palais en 1313.

UM nuper Parissus in Insula exeunte in sluvio Secane juxta pointam jardini nostri inter dictum jardinum nostrum ex una parte dicti sluvii, & domum Religiosorum virorum fratrum Ordinis sancti Augustini Paris. Ex altera parte dicti sluvii executio sacta sucrit de duobus hominibus, qui quondam Templarii existerunt, in insula prædicta combustis. Et Abbas & Conventus S. Germani de Pratis Paris, dicentes se esse in saisina habendi omnimodam altum, & bussam justituam in insula prædicta super hoc conquererentur, requirentes eorum indemnitati super hoc provideri. Nos volentes eorum juri super hoc providere tenore præsentum declaramus quod nos nolumus, nec nostræ intentionis existit, quo i juri prædictorum Abbatis & Conventus Monasterii S. Germani de Pratis ex sacto prædicto ex nunc vel suturis temporibus præjudicium aliquod generetur. Quod ut sumum & slabile permaneat in suturum, præsentibus litteris nostrum secimus apponi sizillum, salvo in aliis jure nostro, & jure in omnibus alieno. Actum Paris. anno 1313, mense Martii.

#### LE PILORI.

A NS un Contrat de l'année 1295, le Pilori s'appelle Puteus dictus Lori; & de là on apprend que Pilori est un nom corrompu, tiré de Putes Lori, & de Putes de Lori, ou d'une personne nommée Lori, & que ce Gibet a été fait à la place même, ou aux environs de ce puits, & en a pris le nom.

Celui que nous voyons aujourd'hui aux Halles, a été fait trois cens ans depuis; auparavant il consistoir en une cour accompagnée d'une écurie, d'un appentis haut de sept pieds sur neuf de longueur, & d'un couvert où se 20me 1 I.

gardoient la nuit les corps des malfaiteurs, avant que d'être portés à Mont-Faucon.

Si on y pilorie quelqu'un, c'est rarement; à present il est environné de

boutiques louées par l'Executeur à des Artisans.

La Croix dressée près de-là, à la façon des autres Gibets, subsiste encore aujourd'hui. A ses pieds les Cessionnaires doivent venir declarer qu'ils sont cession, & recevoir le Bonnet verd des mains du Boureau; sans cela les cessions n'avoient point de lieu, il y a quelques années. Les Loix avoient attaché cette ignominie à la qualité de Cessionnaire, afin d'obliger chacun à prendre garde de près à ses affaires, & ne pas s'engager si librement; ce qui a quelque rapport avec la coutume des anciens Romains, qui ne souffroient point de femmes publiques, qu'après en avoir fait sa déclaration aux Magistrats.

Depuis peu on n'use plus de cette rigueur, & il n'y a que les miserables à qui on fasse cet assront, & encore n'est ce plus l'Executeur qui sait les cris ordinaires; mais quelque Crocheteur, ou autre, à qui il donne cette commission. Le tout cependant commence déja si bien à s'abolir, que la plupart se contentent d'envoyer querir un Acte de ce nouveau Commis; les autres n'y songent seulement pas. Et de vrai, tant de monde fait cession, que si tous les Cessionnaires étoient obligés à prendre de tels actes, cette

Ferme vaudroit plus au Boureau, que son mérier.

#### E'CHELLES.

U petit Marché du Fauxbourg faint Germain, à la place même où A est la Barriere des Sergens, outre un Pilori qu'il y avoit là autrefois, assés près de là étoit encore une Echelle ; & à l'un & à l'autre l'Abbé de faint Germain faisoit executer ceux que ses Juges avoient condamnés à mort, ou à quelque peine afflictive

L'Evêque de Paris tout de même, l'Abbé de sainte Geneviève, les Pricurs de saint Eloi & de saint Martin, & le Chapitre de Notre-Dame, avoient une Echelle à Paris, chacun sur sa Terre, où ils faisoient faire leurs executions. De savoir s'ils avoient aussi un Pilori, il n'en reste aucune marque

dans la Ville, ni dans les Cartulaires.

L'Echelle de l'Evêque étoit dans le Parvis; & sans ennuyer par le long récit des Malestroits, des Aubriots, des Orgemonts, & autres qu'on y a fait mourir ou exposé, je me contenterai de dire que le Pere du Breul assure que le siècle passé, du tems qu'il étoit encore fort jeune, on y exposa un Prêtre, ayant au dos écrit en lettres majuscules, propter fornicationem.

En 1301, une maquerelle qui juroit vilainement, sut mise à celle de

sainte Geneviève.

Philippe le Long en 1320, permit aux Bourgeois qui demeuroient proche l'Eglise de saint Gervais, au lieu de l'Echelle du Prieure de saint Eloi, dres-

fée à la Porte Baudets, d'y ériger une Croix.

Du tems qu'on entroit à saint Martin par la rue au Maire, qui étoit le siécle passé, lorsque l'Eglise de saint Nicolas des Champs n'avoit pas tant de longueur, l'Echelle du Prieuré se voyoit dans le Cloître de faint Nicolas, entre la porte de l'Eglise & la rue au Maire, à l'endroit même où il y a aujourd'hui un Poteau.

Le Chapitre de Notre-Dame avoit la sienne près du Port saint Landri, & comme on vint à la rompre en 1410, & même à l'emporter, pour lors

il fut informé contre ceux qui en étoient soupçonnés.

De toutes ces Echelles, il ne reste plus que celle du Temple quele Grand Prieur de France conserve, & c'est d'elle que prend son nom la rue où elle est. Du tems de la minorité de Louis X I V, elle sut brûlée de nuit par des jeunes éventés de la Cour, qu'on appelloit les Petits-Maîtres, qui se plai-soient à faire cent solies, autant le jour que la nuit. Mais bien-tôt après, elle sut rétablie, & cela sans faire semblant de rien, pour éviter le scandale, & ne pas mettre en évidence des choses qu'il valoit beaucoup mieux cacher.

Jusqu'en 1667; qu'elle sur rétablie, elle a eu beaucoup plus de largeur qu'elle n'a, & même étoit de l'autre côté de la rue, vis à-vis la rue Michelle-Comte; mais comme là elle causoit souvent des embarras, à la priere de quelques personnes de qualité du voisinage, le Grand Prieur la sit retressir & transporter à l'autre coin, où elle ne nuit plus.

Que si tous ces hauts Justiciers dont je viens de parler ont eu une Echelle, il ne faut point douter que la Ville, les Abbés de saint Magloire & desaint Victor, le Prieur de saint Lazare, & tous les autres, n'aient eu chacun la leur à part; mais c'est une chose qui m'est si peu connue, que je n'en sai pas même la situation.

Presentement que telles Echelles sont abolies, tous ces Justiciers. lorsqu'ils sont faire Justice sur leurs Terres, c'est toujours à quelque carresour, ou autre Place de leur Justissition; par exemple, à la Place Maubert, au Cimetiere saint Jean & autres Marchés.

Au reste les lieux patibulaires de Paris, les plus ordinaires aujourd hui, sont la Greve, la Croix du Tiroi, la Porte de Paris & l'Estrapade.

Pour ce qui est de la Greve, au-dessus de 1310, je-suis tout à-fait muets des autres, je n'en puis rien dire que de fort moderé.

#### LA GREVE.

A Greve est remarquable par la mort du Maréchal de Marillac, qui peut-être n'y autoit pas été executé pour des corvées & des concussions, crimes inévitables aux gens de guerre. si à la journée des Dupes il n'y eût condamné le Cardinal de Richelieu, & que ce Ministre n'eût pas condamné à la peine du Talion toutes les Dupes de cette journée.

C'est encore à la Greve que bien auparavant, le Marquis de saint Vallier sur vû sur un échasaut, le Boureau à son côté, que le Parlement sous François I, avoit jugé digne de mort, pour avoir participé à la revolte du Connétable de Bourbon, où il auroit laissé sa tête, sans la beauté & la jeunesse de sa sille; si bien qu'il en sur quitte pour la peur, & pour une sièvre qui a passé en proverbe : La sièvre de saint Vallier.

#### L'ESTRAPADE.

ESTRAPADE a été dressée de nos jours le long des fossés du Fauxbourg saint Jaques. L'à on y estrapade & on y arquebuse les Soldatés ce qui s'appelle, passer par les armes.

Peut être ne seroit-il pas autrement necessaire d'ajouter à ces lieux de supplice, la place de devant la Bastille, aussi-bien que la cour du Château, & même celle du Palais, pour cinq ou six executions qu'on y a faites; neanmoins comme ces executions sont toutes sott remarquables, je n'en ferai aucune difficulté.

[GGgg ij

Tome It.

#### LA BASTILLE.

EUX hommes qui étoient au Prince de Condé, & tous deux accufés de l'avoir servi pendant sa révolte contre le Roi, surent traînés de nuit, & executés aux flambeaux devant la porte de la Bastille, pour lors toute ouverte; & cela par ordre, & sous la conduite de certaines gens si effarés, que tant que la nuit dura, ils ne sirent autre chose que de donner

à connoître leur grande frayeur, & leur peu de résolution.

Le Duc de Biron, autant brave qu'on peut l'être, & encore plus ambitieux; d'ailleurs plein de lui même, & des services qu'il avoit rendus, bien au dessus de tout ce qu'il avoit reçû, & enfin charmé des vaines esperances dont le Duc de Savoie à toute heure & le Roi d'Espagne l'enivroient, aima mieux mourir dans la cour de la Bastille convaince de crime de lèze-Majesté, que de consesser sa conjuration à Henri le Grand qui l'aimoit tout coupable qu'il stit, & lui vouloit pardonner son crime.

Le Connétable de Saint-Pol, après avoir trahi Louis XI plusieurs fois, & lui-même à la fin trahi par le Duc de Bourgogne auteur de toutes ses trahisons, mourut au même lieu que Biron; mais non pas comme lui, pour n'avoir rien voulu avouer; car il confessa tout, & volontiers en auroit demandé pardon, si le Prince à qui il avoit affaire, eut été capable de

pacdonner.

#### LA COUR DU PALAIS.

Ly a quelques années qu'un Maure que des gens de sac & de corde vouloient arracher des mains de la Justice sur pendu dans la cour du Palais. Son Arrêt portoit qu'il seroit mis en Croix à la Greve; mais de crainte que l'execution ne s'en sit pas, & cependant n'ayant pas le tems de faire saire une potence, il sut attaché au Mai de la Bazoche.

Les Cleres en fougue, & croyant que ceci tournoit à leur deshonneur, aussi tôt sont sapper leur Mai & le jettent par terre; mais parce qu'on alloit informer contre eux, eux-mêmes le strent redresser au plutôt, & bien

leur en prit.

Dans la même cour, Sance Loup.

## GIBETS ET ECHELLES.

PRESQUE dans toutes les Places dont j'ai parlé, aussi-bien que dans les Marchés & les Cartesours, on fait justice, & même en plusieurs autres endroits, ainsi que je vais dire, sur-tout dans l'étendue de la Jurisdiction des Seigneurs hauss Justiciers de Paris. Et de fait,

L'Abbé de saint Germain avoit une Echelle & un Pilori au petit Marché.

à l'endroit-même où depuis a été bâtie une Barriere de Sergens.

L'Evêque de Paris en avoit deux autrefois, l'une dans le Parvis, l'autre au Port saint Landri

Le Prieur de saint Martin en a eu long-tems une à la rue au Maire. Le Grand Prieur du Temple a encore la sienne dans la rue du Temple, au bout d'une rue qui en porte le nom. Je ne sai point même si celle qui étoit érigée à la Porte Baudets, au lieu où est une Croix maintenant, n'étoit pas l'Echelle du Prieur de saint Eloi.

Ce qu'il faut savoir ici, est qu'anciennement toutes ces Echelles Patibulaires ainsi dressées étoient autant de marques de haute Justice. Si bien qu'il y a quelque apparence que tous les autres Seigneurs hauts Justiciers en avoient tout de même, ou des Pilotis; mais je ne puis pas dire l'endroit. Bien plus, je sai si peu de chose de l'Echelle du Temple, que tout ce que j'ai à en rapporter, est que quelques jeunes éventés de la Cour, appellés les petits-Maitres, la brûlerent il y a quelques années; mais qu'elle sut resaite à leurs dépens.

Quant à celle de saint Landri, elle sut rompue & emportée en 1410; si bien que le Chapitre Norre-Dame obtint permission d'informer, & de faire

adjourner ceux qui en étoient accusés.

Entre plutieurs choses arrivées devant l'Echelle du Parvis, en 1312, les Commissaires députés par Clement V, pour le procès des Templiers, firent dresser proche de là un échasair, où sur lû le Decret du Pape, & la déposition tant du Grand-Maître de l'Ordre & du Visiteur de France, que celle du Maître d'Aquitaine, & de celui de Normandie, qui portoit, qu'en presence de Clement V, & de Philippe le Bel, ils avoient reconnu la corruption de leur Ordre; & là - dessus, lorsqu'on s'y attendoit le moins, le Grand-Maître avec le Maître de Normandie qui étoit frere du Dauphin d'Auvergne vinrent à paroître, & déclarerent devant tout le monde, qu'il n'y avoit rien de vrai, qu'a la persuasion du Pape & du Roi, qu'ils se retractoient, & vouloient mourir pour cette verité.

A ces paroles, les Commissires surpris, firent livrer en même tems au Prevot de Paris ces deux Templiers, qui bien-tôt après par l'ordre de Philippe le Bel surent brûlés tout viss, derrière le jardin du Palais, dans une

petite Isle, qui maintenant fait partie de la Place Dauphine.

Ces malheureux au reste, soussirient la mort avec une constance admirable, & au milieu des slammes persevererent jusqu'à la fin dans leut retractation; bien plus, ils avouerent qu'ils méritoient un si cruel supplice, pour avoir calonnié leuts Confreres.

Cette constance toucha si vivement le peuple, qu'ils passerent pour innocens & pour Martyrs; jusques-là qu'on vit des gens ramasser leurs cendres

& les emporter.

On remarquera en passant que si alors cette l'île servoit de lieu patibulaire, neanmoins comme elle se trouvoit dans l'étendue de la haute Justice de saint Germain des Prés, sur la plainte des Religieux, le Roi déclara en 2323, que pour l'execution de ces coupables, il n'avoit prétendu préjudicier à leurs droits, ni à leurs prétentions. Mais pour revenir à Notre-Dame.

En 1344, Henri de Malhestret Gentilhomme Breton, Diacre, & Maître des Requêtes, comme criminel de lèze-Majesté, sut mis par trois sois à l'Echelle du Parvis; & quoique sur peine d'excommunication, l'Official eût sait désense de lui rien jetter, le peuple neanmoins ne laissa pas de le couvrir de boue & d'ordures, & même de le blesser cruellement d'un coup de pierre qui lui sut ruée; après quoi il sut remmené en prison, ou plutôt comme on parloit alors, il sut mis en oubliettes; mais il ne vêcut guere, & étant mort, son corps, ainsi qu'il se pratiquoit à l'égard de tous coux que l'Official condamnoit au dernier supplice, sur porté au Parvis.

En 1381, Hugues Aubriot Prevôt de Paris accusé de Judaisme, & d'avoir fait mille injures à l'Université à l'ordinaire, que mitre de papier en tête, sit amende honorable sur un échasaut dressé auprès de la même Echelle, demandant pardon tant au Recteur qu'aux Docteurs qui l'accompagnoient.

Outre cela, à la Requête de l'Inquisireur de la Foi, il fut condamné par l'Evêque revêtu de ses Habits pontificaux à finir ses jours en prison au pain & à l'eau. Toutes céremonies en usage alors, ce qu'on appelloit pricher & mitrer & mettre en oubliettes.

En 1406, un Sergent à Cheval du Châtelet, convaincu d'avoir mal parlé de la Foi, sur préché & mitré au même endroit, & brûlé ensuite au Mar-

ché aux Pourceaux, pour avoir persisté dans son erreur.

En 1416, Nicolas d'Orgemont, nommé le Boiteux d'Orgemont, Diacre, Chanoine de Notre Dame, de plus, Maître des Comptes, & le plus riche Beneficier à simple Tonsure du Royaume, après avoir été mené dans un tombereau à certains carrefours, & mis ensuite à l'Echelle du Parvis, comme les autres, de-là il sut conduit dans les prisons de Mehun, où il finit ses jours miserablement. Le tout pour avoir voulu tuer le Roi de Sicile, le Duc de Berri, & tous les amis du Duc d'Orleans.

En 1430, on prêcha là encore deux femmes folles & heretiques, dont la plus âgée étoit basse Bretonne, & disoit que la Pucelle d'Orleans étoit bonne, que ce qu'elle faisoit étoit bien sait, & selon Dieu. De plus, elle reconnoissoit qu'elle avoit reçû deux sois le Saint Sacrement en un jour, assistant avec serment que Dieu sort souvent s'apparoissoit à elle, qu'elle lui parloit comme à son ami, que la dernière sois qu'elle l'avoit vû, il étoit vêtu de long, & avoit deux sortes d'habits, celui de dessus tout blanc, & par-dessous une tunique vermeille.

Ce sont là à peu près les executions les plus signalées qui se soient faites à cette Echelle; & quoique depuis long tems il n'y en ait plus, cependant on ne laisse pas de mener toujours au Parvis où elle étoit, la plupart des

Criminels condamnés à faire amende honorable.

Il y a grande apparence que ces lieux patibulaires & ceux des autres Ecclesiastiques sont aussi anciens que Notre-Dame, sainte Genevieve, saint Germain & tous les autres Monasteres de Paris, qui ont haute Justice; mais s'il est vrai que saint Denys air eu la tête tranchée à saint Denys du Pas, ainsi que prétend le savant de Launoi, ou bien à Montmartre, comme veut la Tradition, assurément il saut que ces deux Gibets soient bien devant tous ceux dont j'ai parlé, & que c'étoit à l'un des deux que les premiers Parissens, & les Romains ensuire saisoient mourir les Criminels.

#### LA CROIX DU TIROI.

A Croix du Tiroi est le nom d'un carresour où aboutit la rue de l'Arbre-sec, & où passe la rue sainte Honoré.

De tout tems il a consisté en une grande Croix ronde, de pierre de taille, au milieu de la rue de l'Arbre-sèc.

En 1529, François I la fit refaire, avec une fontaine qui y tenoit. Depuis elle fut environnée d'étaux de Bouchers, & les degrés se louoient à des fruitiers, des vendeuses d'herbes & autres legumes.

En 1622, comme les Bouthers & les autres assiegeoient si bien la fontaine, que les voisins surent obligés de s'en plaindre au Conseil, aussi-bien que le Prevôt des Marchands, il sut désendu de dresser ni auvents, ni toiles, ni étaux, ni bancs qu'à une Toise de la Croix & de la sontaine. Et bien qu'en cet endroit là elles causassent mille embarras, elles n'ont pas laissé d'y demeurer jusqu'en 1636, qu'elles surent ôtées & mises à quelques toises par-delà, où elles sont encore, contre un reservoir bâti au coin de la rue de l'Arbre sec.

Son nom est fort varié dans les anciens Titres; tantôt c'est la Croix du Traihouer ou Traihoir ou Trayoir, tantôt la Croix du Triouer & Tiroir, & ensin, la Croix du Tirauer, ou Tiroer, ou Tiroir, dans les autres. Car comme le peuple veut toujours trouver la raison de ce que signifient les noms propres, quelquesois, il a fait venir celui-ci de trahere, qui

Veut dire tirer, & quelquesois de trier. Si bien qu'après avoir long tems prétendu sans sondement que ce carresour servoit autresois de Marché où l'on tiroit les bêtes qu'on alloit acheter-là, & même que c'étoit un sieu où on tiroit de l'arbalète, à la fin il s'est avité que c'étoit un lieu patibalaire du tems de Clotaire II, où la Reine Brunchault sut tirée à quatre chevaux, en tout cas à la queue d'une cavalle indomptée.

Tous ceux au reste qui ont sait l'Histoire de Paris sont rombés duns cet erreur. Malingre même qui y a travaillé le dernier, encherit dessiss non content d'assurer que ce sut à la queue d'une cavalle, mais de plus, qu'elle avoit été traînée depuis Notre-Dame des Champs, jusqu'à cette Croix, alleguant pour garands Gregoire de Tours qui mourut devant Brunchault,

& Guillaume de Tiron qui vivoit dans le siècle passé.

Cependant Fredegaire, Addon, & Aymoin, Historiens contemporains rapportent, que cette Princesse finit sa malheureuse vie en Bourgogne près de Châlon, dans une plaine, tout proche un Village appellé Riona, qui est sur la riviere de Vicenne; & tant s'en faut que cette fable ait été reçûe des habiles gens, que Bocace, Paul Emile, Jean du Tillet, Mariana, Masson, Fauchet, Baronius, Vignier & autres Savans modernes ont douté qu'une si grande Reine ait souffert une mort si ignominieuse.

Puis donc que le nom de la Croix du Tiroi ne vient point de toutes ces fausses traditions que j'ai alleguées, ne pouroit-il pas bien venir du heu où elle est située, ou du Terroit de son voisinage. Car aux Halles qui se trouvent près de là, de l'autre côté, il y a une rue nommée dans les vieilles Chartes la rue Pirouette en Tiroje, & la rue Pirouette en Tiroie, au lieu de la rue Pirouette en Therouenne, parce qu'elle fait partie d'un Fief appellé le Fief de Therouenne.

Si bien qu'au lieu de dire la Croix de Therouenne, on a dit la Croix de Tiroye & du Tirouer, & qu'avec le tems, on l'a tout-à-fait corrompu. Car enfin avant la construction des Halles, ce Fief s'étendoit jusqu'à la rue faint Honoré, & peut-être étoit-il compris dans le lieu qu'occupe cette Croix; & que le Roi qui la dressa là, traita de la place avec le Seigneur du Fief de Therouenne: comme sit Louis le Gros en 1136, quand il tira des mains de l'Evêque une partie du Terroir nommé Champeaux, qui appartenoit à l'Eglise de Paris, pour l'ensermer dans les Halles; & tout de même depuis lui, Philippe de Valois, lorsqu'il acquit le Fief de Therouenne d'Adam de saint Menier, qui lui coûta mille vingt-cinq livres de bons petits Parisis.

Quoi qu'il en soit, je crois que la Croix du Tiroi de tout tems, a servi de lieu patibulaire, & que c'est pour cela seulement qu'on y a planté une Croix, qui est la marque ordinaire des Gibets; asin que les Criminels l'aient devant les yeux, & qu'elle leur serve de consolation: ainsi en voyons-nous à la Greve, à Mont Faucon & ailleurs.



#### DE LA VILLE DE PARIS. Liv. X.

être conduits aux Halles où après avoir été décapités & écartelés, leurs corps furent portés à Mont-Faucon, & leurs têtes mises sur deux demilances.

Quelques gens, avec assés peu de rasson trouverent mauvais qu'ils eussent été livrés ainsi à la puissance seculiere. D'autres dissient que le Duc de Bourgogne étoir cause de leur mort, & le tout pour se venger du Duc d'Orleans qui avoit sait brûler son Negromancien nommé de Bar, & invocate ut des Diables, au rapport de Juvenal des Ursins.

Ces deux punirions ici sont les deux plus anciennes arrivées à la Greve que

j'ai pû découvrir.

Ce qui fait voir qu'elle ne servoit pas encore de lieu patibulaire, & qu'en ve tems là on faisoit mourir à la Halle, & porter le corps à Mont-Faucon.

Cependant il ne se voit nulle part quand on a commencé à executer à la Halle, non plus qu'à la Greve: bien qu'il soit certain que lorsqu'on cessa de mener les Criminess à la Halle, on les conduisit à la Greve, & qu'apparemment ceci arriva dans le siècle passé; & neanmoins sans en savoir le tems & la raison.

J'ai dit ailleurs qu'Olivier de Clisson, Jean des Meres, Pierre des Essarts', le Comte d'Armagnac, & plusieurs autres grands Seigneurs ont eu la tête tranchée à la Halle. Pour ce qui est de la Greve, nous y avons vû couper le cou au Maréchal de Marillac, au Marquis de Bouteville, au Chevalier d'Audrieux, les deux plus surieux Duelistes qu'il y ait jamais eu.

Depuis fort long-tems cette place est tellement destinée pour les executions, qu'il s'en fait peu ailleurs; & encore n'est-ce que pour contenter les hauts Justiciers qui ont cette fantaisse là, de vouloir qu'on fasse mourir sur leurs Terres ceux qu'ils ont condamné. Ainsi les Officiers de la Monnoie sont executer les saux Monnoyeurs au bout du Pont-Neuf, le Bailli du Palais ceux qu'il a jugé devant le Cheval de Bronze, celui de Notre-Dame dans l'îste, celui de saint Germain au petit Marché; & tout de même les autres, chacun dans l'étendue de sa Jurissission.

#### LE PILORI

E Pilori que nous voyons à la Halle fut fait en 1542. En 1595 on y fit un échafaut à la place de celui qu'il y avoit auparavant qui ne valoit plus rien.

En 1333, il étoit accompagné d'une cour, & d'un lieu fermé de cloisons où les corps des Criminels executés là étoient gardés jusqu'à la nuit qu'on

les portoit à Mont-Faucon.

En 1516, Fleurant Executeur de la Justice, coupant là le cou à un Gentil-homme, & l'ayant manqué, se voyant attaqué de tous côtés à grands coups de pierre, aussi-tôt il s'alla cacher dans une cave qu'il y avoit dessous. Ce qui ne lui servit de rien; car le peuple y ayant mis le seu, il moutut étoussé de la sumée : de ces surieux on en prit deux, qui eurent le souet.

ННЫ





## HISTOIRE ET ANTIQUITES

On en exposoit aux bêtes seroces pour être dévorés; on les jettoit dans des fournaises ardentes, ou dans des chaudieres pleines d'eau ou d'huile bouil-

lante, pour y être brûlés tout vifs.

Sous le Regne de Philippe Auguste, Paul Emîle rapporte une cruauré d'un Juif nommé Richard, qui crucifia un enfant, on plutôt l'attacha à la muraille en croix avec quatre clouds, & lui fit souffrit tous les tourmens que sa fureur lui suggera. A cette occasion je parlerai ici d'un Prêtre à Houdan au Diocese de Chartres, qui étoit dans une Eglise à saire sa priere au pied d'un Crucifix. Des Protestans entrerent dans l'Eglise, & clouerent ce Prêtre avec quatre clouds au même Crucifix devant lequel il étoit profterné, & l'abandonnerent à son sort. Je ne sai si je dois parler de celui de Lion à qui la même chose arriva, avec cette difference que ses boureaux lui arracherent du ventre le cœur, & lui en fraperent le visage. Voilà assés parler de ces tourmens, je n'aurois jamais fini, si je voulois les rapporter ici. Je renvoie au Livre d'Antoine Gallonius qui nous a donné un Traité exprès, & aux Vies des Saints. Enfin au Livre de Barthelemi Riccius, sur le Triomphe de la Croix, c'est-à-dire, l'Histoire de tous ceux qui ont sousser tous les genres de Martyres de la Croix.



de l'autre, je n'ai point dit l'origine, ni ne la dirai pas ici non plus, parce

qu'on ne la fait point.

Dans ce discours des Coutumes abolies, & dans celui des attentats, ou avantures facheuses, j'ai sait savoir qu'une des Dames d'Isabeau de Baviere ayant convolé en quatrième noces, Charles V I sit un charivau où il courut fortune d'être brûlé. La Menardiere dans sa Présace sur les Epîtres de Pline le Jeune, dérive ce mot de Kapusapuves, Kapusapuv qui veut dire, rompre la tête. Scaliger sur le Kaza, le fait venir de Calpharum. Saumaise dans l'Histoire d'Auguste, resute cette opinion; mais personne ne dit quand on a commencé à faire des charivaris.

J'ai montré en son lieu que les repas qu'on donne à la parenté après les enterremens, se donnerent après la mort de Flamel & de la semme : si bien

que telle institution est fort ancienne.

J'ai fait voir qu'on joue à Paris la Comedie depuis quelques siécles, & que la cause grasse est un reste des Comedies ridicules, ou farces que les Clercs du Palais jouoient autresois dans la grande Sale sur la Table de Marbre.

Le Guet, autrement la Patrouille, est si ancien, que je n'en puis dire l'origine. C'est un droit Royal que Philippe Auguste se reserva en 1222, sur les Sujets de l'Evêque de Paris. Le Roi Jean en établit deux; l'un à ses gages, appellé le Guet Royal, qui étoit de quarante hommes à pied, & de vingt à cheval; l'autre nommé le Guet des Metiers, sait & entretenu aux dépens de certains Artisans de la Ville.

En 1465, pendant la guerre du Bien public & que l'Armée des Bourguignons, approchoit de Paris, on en établit un qui marchoit par les rues & le long des murs depuis minuit jusqu'au foit. Le deux Juillet; Balue Evêque d'Evreux, le conduisit au bruit des trompettes; & le quatriéme; il sut publié par tous les carresours, sur peine d'être pendu, que chacuneût à mettre devant sa maison une lanterne & une chandelle allumée.

En 1551, & 1558, on commanda la même chose, à peine de vingt sols Parisis d'amende.

En 1324, le Parlement ordonna que les personnes exemtes d'aller, on d'envoyer au Guet, & autres gens privilegiés, mettroient la nuit des chandelles à leurs senêtres, à peine de soixante & dix sols d'amende. Tantôt les Dixiniers & les Cinquanteniers seuls, & tantôt avec eux les Commissaires avec deux Bourgeois de chaque quartier regloient la quantité & la dépense des lanternes, & avoient soin que leur reglement sût observé.

Si présentement nous mangeons du beurre en Carême, c'est à Anne de Bretagne, semme de Charles VIII, que nous en sommes redevables. Cette Princesse d'abord en obtint la permission pour elle & pour se l'alision seu-lement, à cause qu'en Bretagne on ne mangeoit point d'huile; & neanmoins à condition qu'elle & ses gens seroient quelque œuvre de charité selon Dieu & leur conscience en remission de leurs pechés. Peu de jouis après, le même Pape permit aus par l'avis de ses Medecins de manger en Carême du beure, des œus & toutes sortes de laitages, à la charge encore qu'il diroit tous les jours trois sois l'Oraison Dominicale, & seroit quelques aumônes; le tout par le conseil de son Consesseur.

En 1532, 1534, 1537, 1538, 1539, & 1573, ses Successeurs permirent à tout le Diocèse, d'user en ce tems là de lait & de beure; & que pour cela les pauvres diroient trois sois le Pater & l'Ave Maria; & quant aux riches, qu'ils seroient des aumônes, dont une partie iroit à la Fabrique de leurs Paroisses, le reste seroit distribué à l'Hotel Dieu, aux Filles Penitentes, & aux Cordelieres du Fauxbourg saint Marceau.

Que si comme j'ai dit ailleurs, on obtint du Pape en 1555, la permission de manger des œuss en Carême, le Roi & le Parlement s'y opposerent.

Enfin

#### 618 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

A la mi Carême on force les Apprentis nouveaux venus chés les Marchands & les Artisans des Halles, d'aller baiser la figure d'une truie qui file, sculpée contre une maison du Marché aux Poirées; non pas sans leur bien cogner le nés contre en la baisant, & sout le long du jour ce n'est que danses dans ce quartier-là, gourmandise & ivrognerie.

A la faint Jean, les valets & les servantes danient ensemble d'une manière non moins dissolue que leurs chansons. Quoi qu'il en soit, la veille, le Prévôt des Marchands & les Echevins ne laissent pas de faire un souper magnisque à l'Hotel de Ville, où se trouvent leurs amis avec leurs semmes & leurs filles, y donnent le bal, & passent une partie de la nuit à danser au son des violons.

Autrefois les gens de bien, la veille de l'Assomption, venoient à Notre-Dame, passer la nuit en prieres. Les autres au contraire, faisoient tant de scandale, que pour y remedier, l'Evêque & le Chapitre firent faire le guet par leurs Sergens en armes, & partagerent entre eux tant la garde de l'Eglise & du Cloître, que la Justice sur ceux qui auroient causé des défordres.

Tous les ans la veille de Noël, on va passer la nuit en prieres dans les Eglises; mais sans les rendés vous qu'y donnent les coquettes, le peuple y va plus pour se souler au retour avec ses amis, que pour autre chose. Ce qui peut être est cause que cette devotion a été tournée en raillerie, & qu'on dit d'ordinaire: Ce sons des ensans de la Messe de minuit, qui cherchent Dien à râtons. Après cela il ne faut plus s'étonner si à Pâques, la plus sainte de toutes les Fêtes de l'année, le menu peuple accourt aux Petites Maisons & aux Chartreux, pour manger des échaudés, & voir les sous, au lieu d'y aller par devotion.

Enfin le jour des Rois, qui de toute ancienneté étoit une Fête si solumnelle à Paris, que non-seulement Ammian Marcellin témoigne que Julien l'Empereur la sit à Paris avec beaucoup de solemnité; mais où nos Rois depuis apportoient tant de ceremonies, qu'à l'offrande de leurs Messes ils portoient de l'or, de l'encens, & de la Myrrhe, comme sit Charles V, a la sainte Chapelle en 1378, avec grand appareil. Cependant depuis, & encore aujourd'hui, il est devenu un jour de bacanales & de toutes sortes de licences. A la verité toutes ces profanations que j'ai rapportées ne se sont presque que par le peuple; mais en voici quelques-unes qui se sont faites & se sont encore par toutes sortes de personnes.

## 

#### CONFRERIES.

N 1589, les Ligueurs établirent une Confrerie à saint Gervais, dont les Confreres forcenés pour leur rebellion, communicient souvent, & jurcient sur le saint Sacrement de vivre & mourir sous l'obéissance du Cardinal de Bourbon qu'ils appelloient Charles X, & du Duc de Maïenne son Lieutenant; de ne traiter jamais de paix ni de treve avec Henri IV, qu'ils chargeoient d'injures, & de ne le reconnoître jamais pour Roi.

Cette Confrerie non contente de ceci, par un Mandement, signé, Petit; ordonna aux Quarteniers de lui envoyer le Rôle de ceux qu'on soupçonnoit être vrais François & Serviteurs du Roi, qu'elle nommoit Politiques: & comme il sut porté au Parlement & mis entre les mains du Duc de Nemours, le Lieutenant Criminel eur ordre d'informer contre Petit, dont pourtant on ne pût savoir de nouvelles, quelque recherche qu'on sit; cependant en 1590, les articles de la Confrerie surent imprimés par Bichon; mais pleins d'execration que je passe sous silence.





#### SCANDALES A CERTAINES FETES

causés tant par les Ecoliers, Enfans de-Chœur, que par les Diacres, & les Prêtres même.

En 1275, à la saint Nicolas & à la sainte Catherine, & cela autant le jour que la nuit, les Ecoliers alloient par les rues masqués avec des torches, dansant, & faisant tant de désordres, que cela leur sut désendu dans une Assemblée de l'Université.

En 1367, à la saint Nicolas de Décembre, ils créoient entre eux un Evêque; & cela sait, tous en habit de Prélat, couroient de nuit les rues avec des stambeaux allumés. Et comme ensin ils sustent attaqués par le Guet, l'un d'eux qui étoit Diacre, & en habit d'Evêque comme les autres, vint à être blessé, le Parlement informé de cela, envoya le Chevalier du Guet chés le malade, pour l'interroger. Y étant venu, non-seulement la porte lui sut sermée au nés, mais quantité de ses gens blessés, quoiqu'il sit savoir qu'il venoit de la part de la Cour. Aussi tôt ceux qui avoient couru les rues la nuit de saint Nicolas, surent condamnés à saire amende honorable à genoux, pieds nuds, sans manteau ni centure, dans le Chapitre des Mathurins, & là demander pardon au Roi, à l'Eveque, & au Resteur & à l'Uni-

versité qui y étoit assemblée. Pour les autres qui avoient fait resissance au

Chevalier du Guet il leur sut pardonné, avec désense à l'avenir, sur peine de punition, d'être refractaires aux ordres du Parlement.

En 1468, le lendemain des Rois, les Ecoliers élisoient un Roi qu'ils appelloient le Roi des sous, & se masquant, s'entrebatoient, & saisoient mille désordres, & ceux-ci n'étoient pas de simples Ecoliers aux Arts, mais en Droit, & Religieux même. Pour y remedier, l'année suivante, le Recteur nommé Kanedi, assembla la Faculté aux Arts à saint Julien le Pauvre, où il suit arreté d'envoyer une Lettre pleine de menaces par toutes les Ecoles, asin d'obliger les Précepteurs de retenir leurs Ecoliers dans leur devoir; & de plus, de députer vers le Prevôt de Paris des personnes notables, pour le prier de saire mener prisonniers tous ceux qu'il rencontreroit masqués dans les rues, ou ayant des bâtons; que si c'étoit des Ecoliers, de les renvoyer à leurs Maîtres, qui en seroient la punition, & quant aux autres, de leur saire leur procès.

Un an après l'Université, le quatorze Janvier, renouvella la même défense. De plus, la Nation de France sit savoir par la bouche de l'ancien Huë son Procureur, qu'elle envoieroit un Bedeau par toutes les Ecoles avec un billet, portant désenses de plus faire ces solies le jour & le lendemain des

Rois.

Jusqu'en 1488, les Ecoliers n'ont pas laissé de passer les quatre Fêtes que j'ai dit, des Rois, de la saint Martin, de sainte Catherine & de saint Nicolas, en farces, en danses & en symphonies deshonnères; si bien qu'alors ne pouvant plus souffrir de tels abus, les Quatre Nations assemblées à saint Julien le Pauvre, & la Faculté des Arts, y donnerent ordre, leur commandant d'aller à l'Eglise ces jours-là, d'entendre le Service, & d'étudiet de même que les Dimanches, hotmis qu'après Vêpres, ils auroient deux ou trois heures à eux pour jouer & passer le tems à des divertissemens honnêtes. Que si on leur permit de faire des farces, ce sut à condition d'être examinées auparavant: qu'au reste, ceci ne se passeroit que dans leurs Colleges, & n'iroient plus courir dans tous les autres, comme auparavant: qu'ensin

les frais s'en feroient aux dépens du Roi, & de l'argent seulement des nou-

veaux venus, appellés, Beginnes.

Ce Reglement sur si exact, qu'on obligea les Principaux & les Regens de jurer entre les mains du Recteur, de le faire observer de point en point, à peine de suspension, pendant douze ans au moins, & plus même, si on le trouvoit à propos : que tout Ecolier qui y contreviendroir, seroir ou rayé du Regître de sa Nation, ou fouetté nud sur le dos par tous les Regens dans la sale du Collège au son de la cloche, en presence du Recteur, du Procureur, & devant tous les Ecoliers.

Telle nouveauté si extraordinaire sur cause que quelques Prosesseurent recours au Roi, qui aussi-tôt écrivit en leur faveur à l'Université: mais bien loin d'avoir égard à ses commandemens, au contraire, elle ordonna que ses Statuts demeureroient en leur entier, & seroient observés à la rigueur.

Et de fait, ceci dutoit encore en 1517.

En 1525, le jour de faint Nicolas, les Chapelains, les Chantres & les Enfans de-Chœur de Notre Dame déguisés allerent par tout Paris, menant une femme à cheval tirée par des gens faits comme des Diables, & toute environnée d'hommes en habit de Docteurs, avec des écriteaux devant & derrière, où étoient écrit, Lutherien. François Premier s'en étant plaint, le Doyen & quelques Chanoines par son ordre surent au Parlement, à qui le Président Guillard commanda de supprimer ces sortes de mascarades. Que neanmoins s'ils vouloient envoyer leurs Chapelains & les autres à saint Nicolas des Champs le jour de la Fête qui approchoit, à eux permis; mais qu'il falloit que ce sût avec la bien-séance ordinaire, & sans se déguiser, à peine d'en répondre.

A quoi le Doyen répondit, que véritablement le jour de saint Nicolas leurs Chapelains & autres Choristes, avoient accoutumé d'aller dire un salue à cette Paroisse, & que s'il y arrivoit quelque désordre, c'étoit toujours par des gens inconnus, qui se méloient parmi eux : que cependant il en feroit son rapport au Chapitre, afin qu'il y remediât, & que le Roi à l'a-

venir aussi bien que la Cour, eût tout sujet de s'en contenter.

Tous ces scandales ici pourtant, quelque grands qu'ils soient ne sont que

des bagarelles, en comparaison des suivans.

Autrefois le jour de la Fête Dieu, des Paroissiens de saint Nicolas contrefaisoient Jesus-Christ les Apôtres, Adam, Eve, Abraham, Isaac & Moïse; mais avec des mocqueries, & des scandales si honteux, qu'en 1571, le Partement par Arrêt condamna à deux cens livres parisis d'amende ceux qui à l'avenir profaneroient de la sorte une si sainte Fête, avec commandement aux Sergens de les mener à la Conciergerie.

La Fete des Fous ne fut pas si aisée à réprimer; c'étoit des folies que faisoient dans les Eglises de Paris les Enfans de-Chœur, les Sou-Diacres, les Diacres, & même les Prêtres à la Circoncision, aux Rois, à la Fête de

Noël & de Pâques.

Jusqu'au tems de l'Evêque Hugues, elles se firent dans Notre - Dame, à la Citconcision & à la saint Euenne. Alors Pierre Cardinal Diacre, du Titre de saint Marc in via lata, & Legat en France, ayant appris que ces jours là, non seulement les Diacres & les Sou-Diacres dissient des paroles sales, mais se battoient outrageusement dans Notre Dame, même pendant l'Office, ordonna à Eude de Sulli Evêque de Paris, de désendre tels désordres, à peine de suspenson. A quoi il obéit si ponctuellement en 1198, qu'il ne leur vouiut pas même permettre d'amener à l'Eglise le Roi de la Fête, ni de le ramener à la maison en procession & en chantant; & de plus, regla si bien l'Office de la veille & du jour des Rois, & de la Circoncision, qu'il ne tint pas à lui que ces jours là ne sussent solemnisés avec autant de devotion & de céremonies, que durant les premiers siécles du Christianisme; ce que sont voir deux Titres que j'ai transcrits dans mes preuves, l'un de 1198, & lautre de 1208, Livre X V.

#### 624 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

·Ce que j'ai dit au reste du Roi de la Fête qu'on amenoit à l'Eglise en procession & en chantant, & qu'on ramenoit chés lui de même, s'y lit encore; mais non pas tout-à-fait les choses énormes qui s'y faisoient; comme d'user de paroles dissolues, de se battre dans l'Eglise jusqu'à l'ensanglanter. Ce que donne à connoître bien autrement & beaucoup plus au long une Lettre circulaite que la Faculté de Théologie de Paris écrivit en 1444, aux Evêques du Royaume. Elle porte que durant l'Office Divin, les Prêtres & les Cleres étoient les uns vêtus comme des bouffons, les autres en habit de femme, les autres contrefaisoient leurs galands, tous masqués & d'une façon monstrucuse; que non contens de chanter dans le Chœur des chansons deshonnêtes, de manger sur l'Autel à côté du Prêtre qui celebroit la sainte Messe, des soupes grasses, & de jouer aux dés près de lui, ils encensoient encore l'Eglise avec du fumier puant & de vieilles savates brulées, en courant tout au tour, fautant, riant, proferant des paroles sales, & faisant mille postures honteuses; qu'après cela somant, ils alloient par toute la Ville se faire voir en ce bel équipage dans des chariots & des charettes.

Bien plus, quelquetois ils élitoient, confirmoient & facroient tout ensemble un Evêque, un Archevêque, & même un Pape des Fons, qui célebroit l'Office Divin, & donnoit la benediction au peuple, revétu d'habits & d'ornemens Pontificaux. Enfin telles folies leur plaisoient tant, & paroissoient à leurs reux si bien pensées, & si Chrétiennes, que qui les eut voulu croire,

ceux qui les désendoient, étoient des excommuniés.

## CONCENTED CONCENTE CONTRACTOR AND CO

#### LETTRE TOUCHANT LA SUPPRESSION DES FETES.

Du quinzième Novembre 1666.

E que je vous ai mandé des Fêtes supprimées par une Ordonnance de l'Archevêque de Paris est veritable. Et de plus, il est vrai que le Parlement temoigne ne la pas approuver; que le peuple de son côté en murmure, & qu'on en a fait quelques vers de raillerie. Bien davantage, on vient de me dire que ce matin divers Commissaires alloient par les rues; les uns de la part de l'Archevêque, pour faire ouvrir les boutiques; & les autres par ordre du Parlement pour les faire fermer. Or comme je suis obligé de garder la chambre, & que je ne sai rien de tout cela, que par des bruits peu certains, je n'ai pas pû m'en informer, & même je n'ai pas vû l'Ordonnance; de sorte que presentement je ne suis point en état de vous satissaire touchant ce que vous souhaités de moi à l'égard de ce détail.

Quant au reste, les murmures que cette Ordonnance a causés ne viennent que de l'ignorance du peuple. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'avise de supprimer des Fêtes. Dès les premiers siécles, à mesure qu'on en établissoit de nouvelles, en même tems quelques jours des Fêtes de Pâque & de la Pentecôte étoient retranchés.

Charlemagne dans le neuvième siècle sit une Constitution Liv. 1., & le Concile de Maience, att. 813, dans le même tems un Decret pour les Fêtes qui étoient à celebrer. A la verité ni ce Decret, ni la Constitution ne comprenoient point, ni ne retranchoient point par consequent plusieurs Fêtes que nous remarquons avoir été chommées auparavant. De tems en tems nous vovons de grands personnages qui dans leurs écrits se sont plaint de la multitude des Fêtes. Contentés- vous pour le present du sameux Nicolas de Clemangis, qui se trouve heureusement sous ma main. Cet excellent homme dans le petit ouvrage de novis sossition instituendis, dit qu'il service.



seroit bien plus à propos d'en supprimer plusieurs, que d'en établir de nouvelles; & consirme son avis par l'exemple de ce rare Evêque de son tems Michel d'Ausserre Consesseur de Charles VI, qui quatre ans auparavant, pour de bonnes raisons avoit retranché la plûpart des Fêtes établies depuis

long-tems par ses prédecesseurs: ses raisons étoient.

r. Qu'il avoit horreut de voir la maniere des peuples qui celebroient la plupart des Fêtes dans le jeu, la débauche, les juremens, & toutes fortes d'excès; que Dieu y étoit plus offensé qu'honoré; qu'il étoit beaucoup plus à propos qu'il y eût moins de Fêtes, & qu'elles sussent mieux celebrées; que c'étoit se tromper bien fort, de penser qu'on pût conserver tant de Fêtes, en retranchant simplement les désordres qui s'y passent; que le peuple n'est pas capabled'une longue devotion; que s'il ne travaille, il se jette dans la débauche; que les Fêtes ensin étant instituées pour le bien des peuples, plutôt que pour celui des Saints, si elles cessent de leur être utiles, & par consequent qu'elles leur soient préjudiciables & pour le temporel & pour le spirituel, il les falloit retrancher.

2. Que d'ailleurs ce sage Evéque ayant consideré qu'alors le peuple étoit accablé d'impôts, & si ruiné, qu'à peine pouvoit il gagner à la sueur de son corps de quoi payet les taxes continuelles qui lui étoient imposées; que ces charges acquittées, il ne lui restoit pas de quoi s'habillet, ni avoir du pain; & ainsi qu'il étoit necessaire de lui laisser plus de jours libres pour le travail, par la suppression de la plupart des Fêtes, asin qu'il pût gagner da-

vantage, & vivre plus à son aise.

A ce propos, il me souvient que le peuple de Rome s'étant venu plaindre à Pie IV, d'un impôt qu'il avoit mis sur le bled, qui pouvoit aller à quelque trois sols par tête tous les ans, il répondit qu'ils avoient bien plus de sujet de se plaindre de Paul IV son prédecesseur qui leur avoit fait perdre une journée de cinq sols, en instituant la Fête de la chaire saint Pierre.

3. Qu'enfin les Fêtes étoient des jours de joie & de réjouissance; & que dans un tems aussi miserable qu'étoit celui-là, comme il ne restoit plus aucun sujet de rejouissance ni de joie, aussi ne devoit il plus rester d'autres Fêtes, que celles qui absolument étoient necessaires pour entretenir la Re-

ligion dans le monde, & pour sa conservation.

Après ces exemples & de si bonnes raisons qui pourroient suffire, j'ajoûterai que dans le Concile de Constance, le Cardinal Dailli présenta un Livre pour la résormation de l'Eglise, où entre autres choses, il est requis que plusieurs Fêtes soient supprimées, afin que les autres puissent être celebrées avec plus de religion, & que les peuples en même tems aient moyen de gagner mieux leur vie.

Sous Charles-Quint en 1522, dans l'Assemblée de Nuremberg, une des choses à réformer qu'on representa au Legat sut la multitude des Fêtes; & ensin, le Cardinal Campege à Ratisbonne, entre les articles de la réformation, sit un Lecret pour le retranchement des Fêtes, qui commence ainsi: Justis de causis adducti, Festorum multitudinem constringendam esse duximus 1524,

an. &cc.

Ce n'est pas un sujet de scandale que la suppression de quelques Fêtes. Polidore Virgile n'a point craint de dire que presentement il n'y avoit pas moins de religion à retrancher la plupart des Fêtes, qu'il y en a en autrefois à les établir. Il prie Dieu même que plusieurs Evêques persuadés de cette verité, rendent quelques Fêtes utiles en supprimant les autres.

Ge n'est donc point, dis je, une chose extraordinaire d'abolir quelques Fêtes, dans l'Eglise, c'est une coutume ancienne, c'est une conduite que les Sages de tous les siècles ont approuvée; enfin c'est souvent une chose si necessaire, & sur-tout en ce tems ici, & dans le Royaume, où l'un des principaux desseins du Ministre est d'établir toutes sortes de Minusactures, qui ne peuvent être utiles sans untravail presque assidu; que si le peuple saisoit réslexion

Tome II. KKkk

là-dessus, il trouveroit qu'il y a plus à se réjouir qu'à se plaindre de la suppression des Fêtes. Il seroit bon même dele lui faire comprendre en pleme

Chaire, puisque son murmure ne vient que d'ignorance.

Pour ce qui est des Vers qu'on a faits, ce n'est que la saillie d'un esprit qui aime à boufonner, & qui tâche de tourner en ridicule, aussi - bien les Saints que l'Archevêque. Il veut que saint Joseph ne soit point oisif davantage, & rouvre sa boutique; & tout de même que la Fête de Pâques & celle de la Pentecôte retranchent de leur train, & qu'après elles, on ne voie plus qu'une suivante. Il semble trouver à redire au choix qu'on a fait, & se plaint entre autres, qu'on ait conservé saint Louis plutôt que saint Barthelemi; saint Denys, plutôt que saint Nicolas; saint Marcel, plutôt que saint Michel; & sainte Geneviève, plutôt que la Madelaine. Mais c'est un Poëte qui ne fait pas profession de savoir les Canons, non plus que les regles & la discipline de l'Eglise. Il y auroit appris que dans tous les Reglemens qui ont été faits là-dessus, souvent on a retranché des Fêtes considerables. Du tems qu'on permettoit aux Evêques chacun dans son Diocèse, d'ordonner les Fêtes des Saints qui en seroient reconnus les protecteurs, soit pour y être nés, ou y avoir vécu, ou y être morts, ou parce que leur corps facrés reposeroient dans leurs Eglises & y seroient honorés. Pour toutes ces raisons là on a grand sujet de conserver dans le Diocèse de Paris la Fête de saint Louis, aussi-bien que celle de saint Denys, de saint Marcel & de fainte Geneviève, puisqu'ils y sont nés, ou y ont vécu, ou y sont morts, ou enfin que leurs Reliques y sont honorées en qualité de Patrons & de Protecteurs particuliers de Paris, du Diocèse, & du Royaume. Quant au choix des Saints dont les Fêtes ont été supprimées, il faudroit consulter làdessus qui sont du Conseil de notre Archevêque, pour en savoir les veritables raisons. Quant à moi je m'imagine que ce choix, pour ce qui est de la plupart, a eu pour sondement cette maxime: Que ceux qui sont de la derniere creation, d'orainaire sont de la se miere suppression.

Et de fait, à l'égard des Fêtes des Apôtres, il se remarque que dans les premiers siécles on ne chommoit que celles de saint Pierre, saint Paul & faint Jean; que Charlemagne & le Concile de Maïence n'ajoûterent à ces trois que saint André; que dans ce tems-là même on institua une Fête à l'honneur de tous les Apôtres, qui se chommoit le premier jour de Mai; mais qui peu de tems après, de générale qu'elle étoit, devint particuliere pour saint Jaques & saint Philippe seulement; que le même Charlemagne Empereur, retournant des Espagnes, autorisa & apporta en France la Fête de saint Jaques, & que quelques années après, on célébra la Fête de saint Simon faint Jude. Mais enfin il n'y a pas plus de quatre ou cinq cens ans qu'on fête faint Thomas, faint Mathias, faint Farthelemi, faint Mathieu, saint Marc, saint Luc & saint Barnabé; si bien qu'entre les Fêtes des Apôtres on a eu raison de supprimer celles qui étoient les dernieres établies. Il en

est de même de la plupart des autres.

Les Fêtes de l'Exaltation de sainte Croix, de saint Nicolas, de sainte Catherine & de la Madelaine, sont assés anciennes chés les Grecs; mais leurs Histoires sont venues à nous si alterées, que l'Eglise Latine n'a jamais pû se résoudre à les admettre. Le seul Synode d'Auxonne en Angleterre les ordonna en 1222; mais peu'd'années après, Gregoire IX, & le Concile de Lion ensuite sous Innocent IV, ne les comprirent point dans la Constitution & le Decret qu'ils firent touchant les Fêtes qu'on devoit chommer dans l'Eglise Romaine.

Il n'est point venu à ma connoissance comment depuis elles se sont établies; austi ne suis je pas trop étonné de les voir supprimées.

Pour ce qui est de la Fête de saint Roch, elle n'a été chommée que du mouvement des peuples depuis environ cent ans : jamais l'Eglife ne l'a ordonnée; de sorte qu'on ne doit point trouver étrange, si l'Archevêque de



#### DE LAVILLE DE PARIS. LIV. XI. 627

Paris ordonnant les Fêtes chommables ne parle point de celle-ci puisque ci-devant même les Curés ne l'annonçoient point dans leurs Prônes. & la laissoient à la devotion du peuple.

Enfin nous voyons finir la Fête de saint Joseph & celle de sainte Anne.

parce que nous les avons vû commencer.

Il est vrai que la Lédicace de saint Michel ne peut pas avoir été supprimée par cette raison-là, puisque c'étoit une Fête ancienne, & qu'on l'avoit conservée dans tous les Décrets de réformation depuis le Concile de Maïence; mais peut - être l'a-t-on sait à cause qu'étant simplement l'anniversaire de la Dédicace d'une Eglise consacrée à saint Michel, Eglise d'ailleurs à present si ruinée, qu'il n'en reste aucun vestige, on n'a pas jugé ne-

cessaire d'en celebrer plus long tems la mémoire.

Du reste je ne sai où j'en suis touchant le retranchement d'une des Fêtes de Pâques, d'une autre de la Pentecôte, & d'une de Noël. Dans les premiers siècles on sètoit la quinzaine de Pâques, l'octave entière de la Pentecôte, & les quatre jours d'après Noël. Depuis en établissant d'autres Fêtes, par succession de tems, l'octave de la Pentecôte & la quinzaine de Pâques surent réduits à quatre Fêtes ainsi qu'à Noël; ensuite de quoi, à la fin le nombre de ces quatre sut diminué d'une: si bien qu'il ne resta plus que trois Fêtes tant à Pâque qu'à la Pentecôte. Car quant à la Fête de Noël, à cause que la Fête des Innocens se rencontroit le quatrième jour, on l'a toujours chommée. Que si l'Eglise au reste à ces principales Fêtes, avoit joint tai e de jours chommables, c'étoit pour nous mieux saire connoître la grandeur de leurs mysteres, & qu'on ne les pouvoit trop célebrer: & quoique nous n'ayons plus la même devotion qu'avoient nos ancêtres, du moins l'Eglise en observe-t-elle toujours les octaves & même les quinzaines.

Après tout, si Messieurs du Parlement témoignent ne pas approuver l'Ordonnance de l'Archevêque de Paris, ce n'est que parce qu'il a entrepris de la faire, & de la faire publier sans leur participation, & leur plainte est si bien sondée, que les Conciles ne commettent aux Evêques cette discipline des Fêtes, que conj intement avec le Clergé & le peuple. Quas singuli Episcopi in suis Episcopatibus, cum Clero ac populo duverint soiemniter venerandas, quas

singuli Episcopi in suis Diocessibus cum Clero & populo collaudaverine.

Comme les Chanoines de l'Eglise Cathedrale sont les premiers du Clergé que l'Evêque doit consulter, les Magistrats sont aussi les premiers du peuple dont il doit prendre avis. L'ordre du Royaume confirme ce reglement de l'Eglise; car par la même raison qu'on n'établit point de Fète nouvelle, que la Bulle n'en soit enregêtrée au Parlement : aussi ne doit-on point en supprimer sans son autorité. Et ensin il est important que la Puissance Ecclessassique agisse de concert avec la Puissance Seculiere, pour satre observer ses Ordonnances, & qu'elles ne soient pas vaines.

Mais je ne crois point tous ces bruits dont j'ai patlé, & moins encore que Mr l'Archevêque ait fait marcher les Commissaires pour contraindre d'ouvrir les boutiques; il auroit outrepassé les Canons, qui à la verité lui permettent de dispenser des Fêtes; mais non pas de les désendre. Ad reliquas

vero festivitates neque cogendi sunt ad celebrandum, neque prohibendi.

De sorte que si son Ordonnance contenoit quelque prohibition de célébrer les Fêtes supprimées, elle ne seroit point dans la forme canonique de tous les anciens reglemens qui ont été faits là dessus; ils expriment simplement les Fêtes qu'il faut célebrer, sans rien dire des autres.

Que si parmi le peuple il s'en trouve qui chomment une Fête supprimée, tandis que les autres travaillent, & tiennent les boutiques ouvertes, ce n'est point à lui à y mettre ordre, c'est à la Police, asin que l'uniformité necessaire pour le repos public soit gardée.

## Land and the analysis and a second and the analysis and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second

#### COUTUMES ABOLIES PARMI LES ECCLESIASTIQUES.

OMMENC, ONS par celles qui regardent les gens d'Eglise.

Anciennement les Curés primitifs de Paris, comme les Religieux de saint Martin & le Doyen de saint Germain de l'Ausserois exigeoient de leurs Vicaires perpetuels, tels que le Curé de saint Jaques de la Boucherie, de saint Germain, de saint Eustache, & autres, tant de charges sacheuses, que je ne sai si je pourrai me résoudre à les rapporter, lorsque je traiterai des Redevances. Ici je parlerai seulement des confessions, des mariages, des plats de noces, & des legs testamentaires.

Le Prieuré de saint Eloi devoit au Chapitre de Notre - Dame deux repas

tous les ans que je décrirai ailleurs.

Touchant les confessions, il est constant qu'à Paris tout le long de l'arnée il n'y avoit que les Curés qui confessassent leurs Paroissiens, à l'exception des Fêtes solemnelles, qu'ils permettoient à des Prêtres de les venir aider, à cause du grand nombre de Penitens qui se présentoient ces jours-là, comme ne pouvant pas seuls entendre tant de confessions à la fois.

Il est constant encore que lorsque les penitences publiques étoient en usage, ni les Religieux en qualité de Vicaires perpetuels, ni même les Curés primitifs, ne les osoient recevoir : c'est un droit, ou si l'on peut parler ainsi, un cas reservé à l'Evêque. Eugene & Innocent III, l'ôterent au Curé de saint Etienne du Mont, qui l'avoit usurpé sur deux de nos Evêques, Thibaut & Eudes.

A l'égard des mariages, on les célébroit à la porte de l'Eglise. Guillaume Evêque de Paris en parle ainsi dans son Decret de l'année 1224.

En 1397, Pernelle femme de Nicolas Flamel si renommé parmi les Hermetiques, legua par son testament douze sols & demi à cinq pauvres, qui avoient accoutumé de demander l'aumône au portail de saint Jaques de la Boucherie, où l'on marioit.

En 1559, lorsqu'Elssabeth de France fille de Henri II, épousa Philippe II Roi d'Espagne, l'Evêque de Paris qui étoit Eustache du Bellai, alla à la porte de Notre-Dame pour faire la céremonie, & se fit la celebration des épousailles, au portail, selon la coutume de notre mere sainte Eglise, ce sont les tetmes du ceremonial. Et peut-être cette coutume-là étoit-elle aussi ancienne que l'Eglise, & meme s'observe-t-elle encore en quelques Provinces.

Quant aux plats de noces, il en reste encore quelque trace à Paris & ailleurs, lorsque les mariés prient le Curé ou le Prêtre qui a fait la céremonie du mariage, de venit dîner avec eux; à quoi ne manque guere encore le petit peuple de Paris, faisant toujours asseoir le Prêtre au haut bout, & lui servant ce qu'il y a de meilleur.

Sous Philippe Auguste, l'Evêque Eudes désendit étroitement aux Curés & aux Prêtres, à peine de suspension, de rien exiger pour les plats de noces avant la benediction nuptiale; permis neanmoins de les recevoir après, &

de les demander selon la coutume, s'il étoit necessaire.

Le même Eudes dans un grand differend qu'il eut avec l'Abbé de sainte Geneviève pour les droits Curiaux de saint Etienne du Mont, & qui fut terminé par Innocent III, remontra au Pape que les Paroissiens de cette Eglise, ainsi que les autres de la Cathedrale, payoient les plats des noces aux Marguilliers de Notre-Dame, & que pour cela l'Abbé de sainte Geneviève tiroit d'eux une certaine maltôte.

L'Evêque de Saligni déclare dans son Decret que j'ai si souvent allegué, que le Doyen de saint Germain doit avoir la moitié des plats de noces de

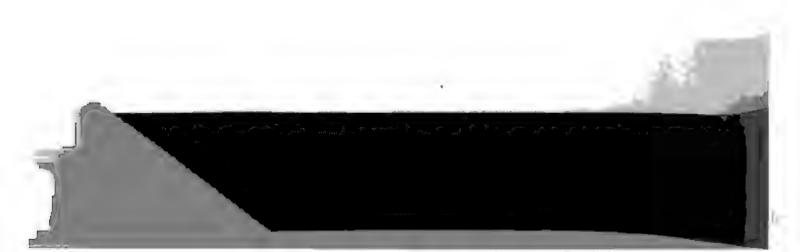

la Paroisse saint Germain, & ce Doyen ici jusques dans le quinzième siècle de ceux de la Paroisse de faint Eustache.

De nos jours encore les Religieux de sainte Geneviéve ont sait condamner par Arrêt les Habitans de Roissi, Village à deux lieues de Paris, de les payer à leur Curé; mais je n'ai pû découvrir nulle part en quoi il consistoit, ni combien ils étoient appréciés. Au reste pour ce qui est de la benediction du lit des nouveaux mariés comme quelquesois on faisoit attendre les Curés jusqu'à minuit; les conviés alors pleins de viande & de vin, au lieu de témoigner du respect pendant cette action, se laissoient aller à des paroles si indiscretes, au mepris du Prêtre, du Sacrement, & de la Religion, qu'elles meritoient d'etre punies. Cet abus a duré jusqu'en 1577, que Pierre de Gondi commanda que telle céremonie se sit de jour, ou du moins avant le souper, en presence seulement du marié, de la mariée, & de leurs proches parens & alliés Catholiques.

L'abus des legs testamentaires a duré bien plus long tems à Paris & ailleurs; les Prélats de France prétendoient qu'on ne devoit point mettre en terre sainte les Chrétiens qui mouroient sans rien laisser à l'Eglise : & le tout fondé sur les Canons d'un Synode de deux ou trois cens ans, qu'ils interpretoient à leur fantaisse. De sorte que sous ce prétexte, ils embarassoient tellement les consciences, que les heritiers de celui qui venoit à mourir sans faire testament, prioient d'être reçûs à tester en sa place, afin de sauver l'honneur du défunt. S'il arrivoit à quelque Curé d'enterrer un intestat, aussi-tôt l'Official le faisoit citer : si bien qu'en 1554, lorsque la peste sur si grande à Paris, qu'on mouroit subitement, sans avoir le tems ni de tester, ni de songer à sa conscience, les Curés neanmoins n'oserent y avoir égard, de sorte qu'une infinité de corps, & tous pestiferés, seroient demeurés sans sepulture au milieu de Paris, si des Ursins Vicaire Général de l'Evêque, qui étoit le Cardinal du Bellai, n'eût ordonné aux Curés d'enterrer les intestats, tant que la contagion dureroir, de crainte de pis, & que l'air ne vint encore à s'infecter.

Les Curés & les Prélats passoient encore bien plus outre. Un pauvre venoit-il à mourir, le Curé le laissoit-là, & ne l'enterroit point que par des quêtes, ou autrement, on cût amassé la somme qu'il lui falloit pour cela.

En .546, l'Evêque obligea les heritiers des personnes mortes dans son Diocèse à lui rendre compte de leur testament : & quoiqu'il ne s'y trouvât rien à redire, il ne laissoit pas encore de leur en coûter. Ceci dura quelque dix ou douze ans, au raport de Dumoulin.

Le Premier Président Lizet, en parlant de ces legs testamentaires, les appelle, jus Sathanicum, le droit Diabolique & de Sathan. Tant qu'ensin l'Avocat Général Olivier requit le Parlement d'y apporter remede. Car comme en 1505, le Curé de saint Germain avoit disseré d'enlever le corps d'une semme de bien, jusqu'à ce qu'on lui eut sait voir son testament. À sa sollicitation la Cour manda les Curés de Paris, les Officiers de l'Evêque & le Vicaire perpetuel de saint Germain.

Mais je ne sai point ce qui en arriva, ni quand on abolit une coutume si injurieuse à l'Eglise.

A la verité je trouve dans du Luc un Arrêt de l'an 1552, qui en raporte la suppression. Toutesois il me semble avoir lu quelque part, que depuis on n'a pas laissé de les renouveller dans quelques unes de nos Paroisses, & je pense même qu'il subsiste encore dans les testamens des Chrétiens, & que les cinq sols legués à l'Eghse que nos Notaires n'oublient point de mettre dans tous les testamens ne viennent que de-là.

## 无主命亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲 莱弗森森拉希舍舍亲生生类类社会全原

#### CURES AFFERME'ES.

OMME s'il eut été question d'une Maison, d'une Ferme, ou d'une Terre, les Curés affermoient leurs Cures, aussi-bien que les droits Curiaux; mais si publiquement, que l'Evêque Regnault obligea le Curé de saint Eustache, ou son Fermier à rendre compte tous les mois au Doyen de saint Germain, de l'argent que lui & ses Prêtres avoient reçû des Penitens de sa Paroisse.

En 1416, Nicolas Flamel laissa par son testament au Curé de saint Jaques & à son Fermier un gobelet pesant un marc, à la charge que le Curé, son Fermier, ou son Commis seroit dire certaines prières & services qu'il avoit ordonné, & non-seulement y assisteroient, mais diroient la grande-Messe.

Dans un accord passé en 1443, entre saint Germain & le Curé de saint Eustache, il est fait mention de discrete personne Jean Godard Fermier &

Chapelain de cette Paroisse.

Aux Etats tenus à Orleans sous Charles IX, il sut désendu aux Prélats de donner leurs Vicariats à leurs Fermiers, & de plus, à tous Juges d'y avoir égard. Charondas ajoute que le soupçon de Simonie & de venalité des Benefices donna lieu à cet article; puis qu'enfin les choses spirituelles sont hors du commerce des hommes, & ne se doivent point donner à serme.

Ce trafic honteux a duré long tems dans l'Eglise, & l'on a sousser qu'impunément les Curés & les Prélats vendissent les biensaits des personnes cha-

ritables; c'est-à-dire le salaire des Sacremens, & de l'Autel.

En 1423, il fut défendu aux femmes d'entrer dans le Chœur pendant l'Office a aux bigames & aux feculiers de servir à la Messe, & ensin de toucher aux Reliques, ni aux choses sacrées & benites; mais cela ne dura guere, non plus qu'autrefois lorsque la même désense en sut faite, & entre autres par Charlemagne.

#### CANCAN: CANCANCANCANCANCANCANCANCAN: ACANCAN

#### INVESTITURES.

POUR ce qui est de recevoir sur l'Autel & sur les Reliques les sermens, & même les donations, telle coutume a été long tems en usage.

À Notre Dame, devant l'Autel même; c'est-à-dire dans le Sanctuaire de la Cathedrale; & cela en presence de plusieurs Evêques, Charlemagne confirma les franchises que ses prédecesseurs avoient accordées à l'Eglise de Paris.

Dans l'Eglise de saint Pierre & saint Paul, que nous appellons sainte Geneviève, Hugues Capet à l'Autel ratissa tout de même la donation des biens consacrés aux Idoles que le Roi Charles, avant lui, avoit saite au vrai Dieu.

Sous Louis le Debonnaire, Jouhadus Evêque de Patis à la sollicitation de son Chapitre, sit dans Notre-Dame à l'Autel, une déclaration de toutes les Terres qui appartenoient aux Chanoines de son Eglise, en presence de quantité d'Evêques venus pour tenir un Synode.

En 1203, Robert d'Angers & Emeline sa semme, sirent donation entreviss à saint Lazare de deux moiués de maisons, l'une assis à la rue Quinquempoix, & l'autre sur le Pont-au-Change, & en mirent l'Acte sur l'Autel, en disant : J'offre & dédie à Dieu les choses contenues dans ce papier pour la remission de mes pechés, de ceux de mes ensans, & de mes parents. Si quelqu'un les prend, ce que je ne crois pas, qu'il rende compte à Dieu, sur peine de sacrilege.

En 1143, Louis le Jeune offrit humblement sur l'Autel de la Vierge, pour ses pechés & ceux de son pere le don qu'il faisoit aux Evêques de Paris, de tout ce qui étoit sais chés eux après leur mort, en meubles, soit de bois ou de ser appartenant au Roi, ce que Philippe Auguste son fils en 1190 consirma dans l'Eglise de Notre-Dame, & en mit les Lettres sur l'Autel.

Je serois ennuyeux de rapporter tant d'autres exemples de cette nature, qui se voient, & que j'ai lûs dans les Cartulaires tant de faint Vincent des Bois de Vendôme, de Notre-Dame de Josaphat, que de saint Denys en France, & de saint Denys de Nogent le Rotrou.

Je ne laisserai pas neanmoins d'ajouter encore iei une donation de Montmartre faite en 1096, aux Religieux de saint Martin des Champs, à cause de plusieurs circonstances, & toutes singulieres, qui s'y rencontrent.

On saura qu'un Chevalier de réputation nommé Pean ou Paien, avant que d'etre batisé, & depuis Gauthier, étoit proprietaire aussi - bien que sa femme appellée la Comtesse Huyerne, depuis son batême, de l'Eglise & d'une partie de Montmartre; & que Montmartre relevoit alors de Bouchard IV de Montmorenci. Tous trois un jour se rendirent à saint Martin, le dernier accompagné de Gui Comte de Rochefort, de ses Vassaux & de son Maire, les deux autres de leurs Maires & de deux de leurs Vassaux; mais tons suivis de leurs gens, des serviteurs de l'Eglise & de leurs amis, au nombre de quarante. De tout ce monde, les uns n'y vinrent que comme témoins, mais pour ce qui est des Vassaux, ce sut par necessité 💰 parce qu'il le falloit; car en ce tems là les Seigneurs ne pouvoient aliener leurs Seigneuries sans le consentement de leurs Vassaux, & reciproquement les Vassaux ne pouvoient se défaire de leurs terres qu'avec la permission de leurs Seigneurs : coutume qui ne subsiste plus que dans les Contrats des anciennes donations où les Vassaux prenoient la qualité de Milites, & qui étoit un joug pour les Grands, qui leur pesoit si fort, qu'enfin ils l'ont secoué, sans qu'il en reste autre marque, que les vieilles Chartes, où il en est fait mention. En présence donc de tant de personnes Gauthier & sa femme donnerent à saint Martin l'Eglise de Monumartre, les Reliques, le droit de sepulture, la troisième partie de la Seigneurie, avec tous les autres biens & avantages qui se verront ailleurs. Bouchard de son côté leur ceda aussi le droit qu'il y avoit, & chacun mit son Contrat sur l'Autel de saint Martin, excommuniant ceux qui voudroient s'approprier la moindre de ces choses, ni troubler pour cela le Monastere & les Religieux. Il sera parlé un peu plus bas de ces fortes d'anathêmes.

En 1163, Pernelle recluse de saint Lazare, assistée de son frere, de sa belle-sœur & de son neveu, donna à cet Hopital, avec un Livre sur l'Autel, une boutique d'Orsevre du Pont-au-Change.

Saint Bernard fait savoir que les Chanoinies se conseroient de la sorte, & que ce Livre étoit les Evangiles.

On apprend du petit Pastoral, qu'autrefois l'Evêque de Paris recevoit du Doyen avec un Livre & un pain les Prebendes qui venoient à vacquer à Notre-Dame; ce qui fait qu'encore aujourd hui, on consere les benefices avec un Livre.

Dans les Cartulaires du Royaume, il se voit que ce Livre étoit tantôt un texte d'or, tantôt le texte de l'Evangile, & tantôt les quatre Evangiles, comme je viens de dire. Si c'étoit ici le lieu de rapporter les autres manieres d'ensaissnement touchant les biens qu'on faisoit aux Eglises de Patis & de France, je montrerois;

Qu'en 1144, Henri de Fontenai investit saint Lazare de certaines Terres en mettant sur le Maître-Autel une baguette qu'il tenoit à sa main.

#### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

Devant & depuis, d'autres dons & investitures furent faites avec un sceptre. ou avec un signe de Croix, une regle, un touleau de papier, des cless, un verre, un couteau, une broche, un gand, une pointe d'épée, quelquefois avec de ses cheveux, de son sang, un baiser, son manteau, un morceau de sa robe & de sa ceinture; tantôt avec des poissons, du gazon, du bois, un bâton de cedre ou autre; tantôt avec une branche de laurier, de genêt, ou d'autre arbre; tantôt avec une courroie nouée à quatre neuds; mais plus ordinairement avec une robe, une paille & un fétu; d'où est venu le mot d'Investiture & de Festucation, qui veut dire prendre possession avec un sétu & une robe, & encore celui d'exfétucation, terme ancien, qui fignifie renonciation à la proprieté d'un Fief, on d'une Terre, & d'où viennent enfin ces façons de parler proverbiales, rompre la paille, & rompre avec quelqu'un, lorique des amis deviennent ennemis.

Quant aux sermens, en 757. Tassillon Duc de Baviere ratifia sur les Corps de saint Germain Evêque de Paris, & de saint Denys, la foi & hommage

qu'il avoit fait à Compiegne au Roi Pepin & à ses enfans.

A propos de ceci, je ne puis m'empêcher de dire qu'en 1350, le Roi Jean à son avenement à la Couronne, lorsqu'il faisoit son entrée, étant allé à Notre-Dame, il trouva les portes fermées, & les Chanoines dans le Parvis, avec la Croix, les chandeliers, les cierges, les encensoirs, les Livres dorés. Mais de plus, quantité de Prélats & Abbés tous revêtus de chappes, comme à une procession. Le Roi aussi-tôt se mit à genoux, & jura sur les saints Evangiles, entre les mains du Doyen, de les maintenir dans leurs privileges.

En 1360, Charles de France Regent du Royaume, & les Ambassadeurs d'Angleterre jurerent la paix à Notre-Dame.

Par des Lettres de Philippe le Bel de l'an 1299', adressées au Prevôt de Paris, ce Prince veut que les appréciateurs des provisions necessaires pour sa Maison, aussi bien que ceux qu'il établit, afin de prendre garde qu'on ne prenne point les chevaux ni les voitures des Parisiens, si ce n'est qu'il en eut affaire; il veut, dis-je, que ces gens-là jurent seulement sur les Saints, ce sont ses termes, de s'acquitter sidélement de leur charge. En 1465, Louis XI sit savoir à ceux de Paris, que les Ducs de Bourbon,

de Nemours, le Comte d'Armagnac & le Sire d'Albret, lui avoient promis & juré, à peine d'être excommuniés, de ne jamais porter les armes contre lui; mais de vivre & mourir pour son service, & pour la défense de son Royaume.

## <del>াটিউলিং ক্টেউলিং ক্টেউলিং ক্টিউলিং ক্টিউলিং ক্টিউলিং ক্টিউলিং ক্টিউলিং ক্টিউলিং ক্টেউলিং ক্টিউলিং ক্টিউলিং ক্টিউলিং</del> VOYAGES.

UTREFOIS, nos Rois obligeoient leurs Vassaux, & même leurs ennemis, en traitant de paix avec eux, de faire le voyage d'outre-mer. Saint Louis en 1228 & 1229, y contraignit Raymond dernier Comte de Toulouse, par le Traité de paix qu'il fit à Paris avec lui.

Philippe de France Regent du Royaume, pendant la groffesse de Clemence de Hongrie, veuve de Louis Hutin son frere, n'en usa point autrement avec Gui de Dampierre Comte de Flandre, lorsqu'à Paris la paix sut conclue

entre eux en 1316.

Sans pourtant en venir à une si grande rigueur, nos Rois quelquesois se contentoient de quelques pelerinages. Et de fait, par le même Traité de l'an 1316, dont je viens de parler, Robert de Bethune fils aîné du Comte de Flandre, promit simplement d'aller à Notre-Dame du Pui, à saint Gilles de Provence, à saint Jaques en Galice & à Notre-Dame de Vauvett, qu'à Paris nous appellons les Chartreux.

De plus en 1316, lorsque les Habitans de Bruges se revolterent contre Louis II, Comte de Flandre leur Souverain. Charles le Bel en punition, voulut que trois cens d'entre eux allassent en pelerinage, les uns à Notre-Dame de Roquemadoux, les autres à saint Jaques, d'autres à saint Gilles & à Notre-Dame de Vauvert.

#### 

#### SUSPENSOIRES.

E tems passé le Saint-Sacrement se voyoit suspendu au dessus des Reliques dans toutes les Eglises. Et de sait, au commencement de ce siècle, il y en avoit peu à Paris, où il ne sût encore ainsi. Il l'est toujours à Notre-Dame, à la Sainte-Chapelle, à saint Merri, à sainte Opportune, à saint Benoît, à saint Jean, à saint Jaques de l'Hopital, au-dessus du Tabernacle.

Dans un discouts à part, j'ai fait voir que les Eglises servoient autresois d'azyle presque à toutes sortes de Criminels, ce qui a duré jusqu'à Louis XII; mais qu'il ne voulut plus soussirir, ni à Paris, ni ailleurs. Cela se pratique encore en Italie.

Et tout de même j'ai aussi parlé séparément des Reclus & des Recluses. On apprend d'un compte de la Fabrique de saint Severin, rendu en 1419, que losque les pauvres temmes, après leurs couches, entendoient la Messe de Relevée, on leur mettoit un manteau sourré sur les épaules, afin de les tenir chaudement.

Dans les mêmes Regîtres aussi bien que dans ceux de saint Jaques de la Boucherie & de saint Germain, il se voit encore que le jour de la Pente-côte, on lâchoit dans l'Egluse un pigeon, & même plusieurs, pour figurer la déscente du Saint-Esprit sur les Apôtres, sous la forme d'une colombe.

## 

#### LE COUVRE-FEU.

OUCHANT le Couvre seu, on voit dans les Regîtres de saint severin qu'en 1425 on le sonnoit, & qu'alors Benoît Sexede Sonneur en avoit soin, ainsi que de l'horloge.

En 1557, on en fonda un à saint Germain le Vieux, à la charge qu'il seroit sonné à huit heures du soir, comme témoigne ses Regîtres

Mais pourquoi en aller chercher où il n'y en a plus : la cloche de la Sorbone qu'on sonne tous les soirs depuis neuf heures jusqu'à neuf heures & demie, n'est ce pas proprement un Couvre seu : & ne l'appelle t-on pas quelquesois le Couvre-seu de l'Université? Ne sonne-t-on pas encore tous les soirs à Notre-Dame, si tôt que sept heures sonnent, une cloche, qu'on nomme le Couvre-seu? C'est de lui qu'entendent parler les Statuts du Collège de Justice dressés en 1358, quand ils ordonnent, qu'on serme à la cles la porte du collège des qu'il ne sonnera plus, & comme dans le quatorze & le quinzième siècle on l'entendoit de tout Paris, qui pour lors étoit beaucoup plus petit qu'il n'est, & que les Ordonnances de ces tems-là rapportées dans le Livre rouge du Châtelet, commandent aux semmes publiques de sortir au Couvre-seu des lieux affectés à leurs débauches; on pourroit croire que c'est de celui de Notre Dame qu'elles entendent parler.

Je n'ai que faire de dire ce que signifie Convre fin, puisque le mot l'em-



#### HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

porte, autant en François qu'en Latin : car Ignuegium & Courre-fen parlent d'eux-mêmes.

L'ordre au reste & la coutume de couvrir le feu au bruit d'une cloche, marque sans doute qu'il falloit alors que tout le monde se couchat; mais qu'auparavant, de crainte d'accident, chacun couvroit son seu; d'où est venu le proverbe: Bon soir mon pere & ma mere, les derniers couvrent le feu.

Cette coutume s'observe encore dans les Villes frontieres & en beaucoup d'autres. Je ne sai pas même si pour lors on ne faisoit point roder dans les rues de Paris de certaines gens qui reveilloient le monde, pour les avertir de prendre garde au seu, en criant : Reveillés-vous gens qui dormés, & priés Dieu pour les trépassés. Au moins il est constant qu'on le fait encore dans la plupart des petites Villes du Royaume, & dans quelques-unes des plus grosses du Pays-Bas.

## 

#### BREVIAIRES PUBLICS.

ANS tous les Comptes & Regîttes des Fibriques de Paris que j'ai parcourus, j'ai appris que pour les Chapelains & les pauvres Prêtres il y avoit des Breviaires écrits à la main sur du velin. & enfermés dans une cage de fer, scellée contre le pilier le plus visible & le plus clair de la Nes.

En 1406, un Ecclesiastique nommé Henri Beda, legua en mourant à St Jaques de la Boucherie son Breviaire mil. Après sa mort, ses Executeurs restamentaires le mitent entre les mains de Pietre Lescale qui étoit Marguillier, avec quarante sols Parisis, pour aider à lui faire une cage. L'année d'après on donna vingt sols pour le relier: Guillaume Prandoul Serrurier lui sit une cage tresshifiée, pesant soixante huit livres, dont il ent neus livres seize deniers, & qu'il scella dans un des piliers de la Nes.

En 1415, près des Fonts de saint Severin, à un pilier des Chapelles neuves, on en attacha un autre qui revenoit a soixante deux francs, autrement cent douze sols Pariss. Quant à cette cage, tantôt on la nominoit le Treillis, & le Treilliers qui est emm? la Nef, tantôt le Leurain de ser treillisse, ou bien la Cage, & la Cage de ser. Pour le Breviaire, quelquesois il sappelloit le Livre comman, le Livre pour dire les heures des Chapelains; patsois le Breviaire comman, le Breviaire ensermé dedans le Treillis, ou bien, le Livre qui est d'ans la Cage, le Breviaire ensermé audans le Treillis, ou bien, le Livre qui est d'ans la Cage, le Breviaire ensermé audans le Treillis, qui est emmy la Nef, la Cage de ser en laquelle est mis le l'ivre commun, le Letrain de ser treillisse, dedans lequel est mis un I vre pour dire les heures des Chapelains; ensin la cage de ser en laquelle est mis le Breviaire commun en la Nes de l'Eglise, pour dire le service aux Chapelains de saint Jaques, & à tous autres pauvres Prêtres.

De tout cela on n'apprend ni la figure de la cage, on de Treillis, nf la raison pourquoi on y ensermoit un Breviaire pour les Prêtres Habitués & les pauvres; tellement que pour le savoir, il saut se souvenir qu'alors l'Impression n'étoit pas encore inventée, & comme les mil étoient sort chers, pour cela on exposoit en public un Breviaire, asin que les Prêtres qui n'avoient pas le moyen d'en acheter, le pussent dire; que s'il étoit placé a un endroit clair & visible, c'étoit pour le trouver plus aisément, asin que plusieurs Prêtres pussent dire leur Office ensemble.

Du reste la Cage de ser treutisses, étoit pour empêcher qu'il ne sût dérobé? & afin que la main & le bras y pussent patter, pour tourner les seuillets.

De cette sorte là sont faites toutes celles que par vues, soit dans la Net de saint André de Bordeaux, a la cronce de l'Eglise Cathedrale de Laon.

à Senlis à un des piliers du Jubé de saint Rieul; dans la grande Nes de Notre-Dame de Melun; à saint Quentin, contre le mur du Chœur de l'Eglise Collegiale, & ailleurs: & toutes sont ou quarrées, ou quarrées longues, & saites de barreaux de ser espacés, comme j'ai dit; si bien qu'on peut assurer de celles de Paris qu'elles étoient de même. Mais pourquoi aller chercher si loin la figure de ces Cages? N'en avons-nous pas trois portatives près la porte du Chapitre de Notre-Dame, sous les arcades du petit Cloître qui y tient. Cat ensin se Doyen & les plus anciens Chanoines assurent que dans ces Cages-là étoient ensermés le Livre noir, avec le grand & le petit Pastoral, & que quand on avoit besoin de quelqu'une des Chartes, dont sont composés ces manuscrits, on venoit là pour les lire & les copier.

Par-là il est aisé de juger que ces Cages & ces Breviaires ont duré dans nos Eglises jusqu'à la venue de l'Impression: car comme les Breviaires devintent alors à bon marché, les pauvres Prêtres en pouvoient avoir aussi-bien

que les autres.

## MMMMMM-WMMMMM

#### E G L I S E S.

#### LEUR ASPECT.

ON dessein étoit de reserver pour un autre discours la description des anciennes Eglises de Paris; mais après avoir parlé du Maître-Autel, du Saint-Sacrement, & des Breviaires communs, il vaut autant rapporter ce que je sai, tant de leur situation & de leur plan, que de leurs ornemens.

Comme Jesus-Christ, qu'avec raison on appelle le Soleil de Justice, naquit en Judée qui est à l'Orient à Paris autresois on a affecté de tourner le Maître-Autel des Eglises du côté du Levant; & quoiqu'il ne soit venu au monde que vers le Solstice d'hiver, que le Soleil se rencontre à l'un des tropiques, neanmoins tous les Temples ont été tournés indisferemment, & vers le solstice d'hiver & vers celui de l'été, sans s'assujettir au Levant de l'équinoxe. A la priere du Conseiller Peiresc, le plus curieux de tous les hommes, Aleaunie celebre Mathematicien, examina non-seulement l'aspect de l'Eglise Notre-Dame, mais de sainte Geneviéve, de saint Germain des Prés, saint Julien le Pauvre, saint Benoît, saint Etienne des Grès, St Denys de la Chartre & saint Germain de l'Ausserois; & ensin trouva qu'à l'exception de saint Benoît, dont le Maître-Autel a été changé par deux sois, & saint Victor qui est tourné vers l'Orient d'été, toutes les autres regardent de l'Orient équinoctial à l'Orient d'hiver.

A son avis, saint Etienne des Grès regarde l'Orient équinoctial, à vingte cinq degrés de celui d'hiver, & à douze de l'autre.

Saint Germain de l'Ausserois est à quatorze de l'Orient d'été, & à vingttrois de celui d'hiver.

Sainte Geneviève, saint Germain des Prés, saint Denys de la Chartre; & saint Denys en France, sont sur le dix-septième degré de l'Orient d'hiver; & sur le vingtième de l'équinoxe.

· Il n'y en a point qui regarde plus l'Orient d'hiver que Notre-Dame & faint Julien le Pauvre; car Notre-Dame est à vingt-huit degrés de l'équino-tial, & à dix-neuf de l'Orient d'hiver.

Saint Julien est à cinq de l'un, & à trente-deux de l'autre.

Enfin Saint Victor est la seule Eglise qui soit tournée vers l'Orient d'été; à dix degrés de l'équinoctial.

Lome II.

LLII ij



# 

## SERMONS ET HARANGUES.

'HISTOIRE du Roi Jean est pleine de Harangues, ou comme on parloit alors, de Sermons, que le Duc de Normandie son sils, le Roi de Navarre son gendre & son ennemi, le Prevôt des Marchands Marcel Chef des Seditieux, & ensin les Echevins qui n'étoient pas meilleurs que lui, firent aux Halles, à saint Jaques de l'Hopital, au Pré aux Clercs, à la Greve, à l'Hotel de Ville & ailleurs.

La Sentence de la quattième année du Pontificat d'Innocent 111, porte que l'Evêque Maurice préchoit si bien, que tout Paris venoit l'entendre.

Sous Philippe de Valois, Roger Archevêque de Rouen, depuis Pape, & nommé Clement VI, prêcha la Croisade au Pré aux Clercs, en prefence du Roi, de tout ce qu'il y avoit de Prelats & de Grands du Royaume, & d'une infinité de peuple.

En 1313, Nicolas Legat en France, la précha dans l'Isle Notre-Dame, devant Philippe le Bel, ses fils, Edouard II, Roi d'Angleterre, quantité de Chevaliers, tant Anglois que François, & de tant de monde, que l'Isle en étoit toute couverte.

Jean Cholet Legat en France, précha la Croisade de Philippe le Hardi contre le Royaume d'Arragon, mis en interdit par Martin I V.

Simon Cardinal de fainte Cecile, & Eudes de Chasteauroux, tous deux aussi Legats, précherent de même les deux Croisades entreprises par saint Louis contre les Insidèles.

Enfin îi l'on veut s'en rapporter aux contes des Religieux de saint Germain des Prés, Alexandre III lui-même, après avoir dédié leur Eglise, sit une prédication au peuple dans le Pré aux Clercs, & lui sit savoir que leur Monastere ne relevoit point de l'Evêque de Paris, mais du saint Siège Apostolique.

Je ferai voir ailleurs que les Evêques de Paris; les Abbés de saint Germain & autres Ecclesiastiques, alloient à la guerre, qu'ils condamnoient leurs Sujets à terminer leurs disserends par un duel, l'épée à la main, & les saisoient battre devant eux: de plus, qu'ils avoient des esclaves dont ils exigeoient quantité de choses fâcheuses.

Laissant là les autres Ecclesiassiques de Paris, nos Evéques sur tont, recevoient des hommages, non seulement des Enfans de France & des Reines; mais du Roi même. Ils ne soussiroient point qu'il mît leurs Sujets à la taille sans leur permission; & cela arrivant, il faloit qu'il déclarât que c'étoit sans tirer à consequence, & sans préjudice de leurs droits.

Quand l'Evêque de Paris venoit à mourir, on pilloit ses maisons, & chacun pour lors pouvoir prendre impunément les meubles de bois & de ser qui s'y trouvoient; mais cet abus qui a lieu encore à la création du Pape, sur aboli en 1143, par Louis VII, à la priere de la Reine Eleonor, & en consideration de l'Evêque Thibau't. En 1190, Philippe Auguste en confirma la suppression, aussi bien que ses Successeurs en divers tems. Les autres abus surent abolis, tantôt sous saint Louis, tantôt par Philippe Auguste; le reste par hazard, comme on pourra voir ailleurs.

Les Evêques essayerent quelquesois d'empêcher les Prêtres de mener une vie dissolue; mais toujours vainement.

Louis le Gros bien loin de cela, leur permit, aussi-bien qu'aux Diacres & Sou-Diacre de saint Cornille de Compiegne, qui est à dix-huit lieues de Paris, & sait partie de l'Isle de France, d'avoir des concubines, & aux autres Cleres de se marier, à causse, dut-il, de leur inconnnence; mais à condi-





### EXCOMMUNICATIONS.

EXCOMMUNICATION autrefois étoit une sorte d'armes si en usage, que tout le monde s'en escrimoit, & à tout propos, depuis le

plus grand jusqu'au plus petit

Je laisse là les Papes & les Evêques de Paris, dont les Bulles & les Actes de consequence, ou non, étoient remplis d'excommunications contre ceux qui n'y fatisferoient pas; car ensin ces sortes de soudre, ont été mis entre leurs mains; mais non-seulement encore les Rois, les Abbés, les Chapitres, l'Université de Paris, le moindre particulier même osoit aussi s'en méler, & excommunioit tout comme les autres.

### COUTUME DE L'UNIVERSITE'.

A NCIENNEMENT le Recteur & les quatre Procureurs accompagnés de leurs six Bedeaux, portant leurs Masses, des quatre Intrants des Nations; & de plus, du Gressier de l'Université, tous les ans le lendemain de Paques venoient entendre la Messe à la Chapelle Sainte Marguerite de saint Germain des Prés, & de-là s'en alloient au Pré aux Clercs en qualité de proprietaires comme pour en renouveller la prise de possession.

Anciennement encore, lorsque l'Official de Paris avoit jugé un homme accusé d'avoir deux semmes, les Sergens le menoient jusqu'à la rue sunt Pierre aux Bœuss, puis le laissoient aller; que si alors le Procureur du Roi en Cour d'Eghte lui vouloit faire son procès, dans ce tems là même d'autres Sergens de sa part, se trouvoient aux environs, qui lui sautoient au collet.

## BARBE.

N 1556, que Pierre Lescot de Clagni Conseiller de la Cour, Aumônier du Roi, Abbé de Clermont, Intendant des Bâtimens, & Architecte du Louvre, sur pourvû d'une Chanoinie de Notre-Dame. Le Chapitre permit qu'il sût reçû avec sa barbe, sans l'obliger à la couper, quoique ce sût une nouveauté, & déroger aux Statuts de l'Eglise qui désendoit aux Prêtres d'en porter; & de-là est venu le proverbe: Aus comme la barbe d'un Pretre.

#### 

### POURCEAUX.

A UTREFOIS à Paris chacun étoit en liberté de nourir des pourceaux, & même les laisser courir dans les rues; ce qui fur cause de la mort de Philippe, fils aîné de Louis le Gros, ainsi que j'ai dit ailleurs;

## 640 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

car comme un pourceau proche de saint Gervais, vint à se source entre les jambes de son cheval, le cheval ombrageux ayant pris l'épouvante, jette son Maître par terre, qui de sa chûte mourut bien-tot après. Depuis cela il n'y eut plus que les Religieux de saint Antoine, à qui il sut permis d'en nourir une douzaine, avec une sonnette au cou.

En 1344, Philippe de Valois, donna encore permission tant aux Religieux qu'aux Religieuses de cet Hopital, d'en mettre paître deux cens à la forêt de Rets.

En 1351, le Roi leur accorda la même grace, dans la forêt de Cuisse près de Compiegne.

En 1372, Charles V voulut qu'ils y eussent encore des loges & du

En 1381, défenses furent faites d'en avoir à Paris, sur pelne de soixante sous d'amende, avec permission à tous Sergens & autres de les tuer, quand ils en rencontreroient dans leur chemin, que la tête seroit pour eux, & le corps appartiendroit aux Hotels-Dieu de la Ville, & les y seroient porter, lesquels payeroient le voyage.

Ce droit au reste passa enfin à l'Executeur de la haute Justice, pour chaque pourceau qu'il ameneroit dans l'Hotel-Dieu, sinon qu'on lui donneroit cinq sols au lieu.

# CHICATON CATURATED CATURATED CATURATED

## PAILLE DE LA CHAMBRE DU ROI.

L est constant qu'en 1208, Philippe Auguste donna à l'Hotel Dieu toute la paille de sa Chambre & de son Palais, lorsqu'il viendroit à sortir de Paris, pour aller coucher ailleurs; & de plus, voulut en, 1239, que ceci eut lieu à perpetuité.

# LITS DES CHANOINES DE NOTRE-DAME.

E N 1168, le Chapitre de Notre-Dame ordonna que quand quelqu'un des Chanoines viendroit à mourir, ou à quitter su Prébende, ses draps alors, son oreiller & son lit de plume appartiendroient aux pauvres de l'Hotel-Dieu.

# PAILLE JONCHEE.

L est certain & même je l'ai appris de quelques vieux Docteurs, qu'autrefois on jonchoit de paille, recevant un Docteur, la Sale de l'Evêché, & que cela se pratiquoit encore, quand on leur donna le Bonet

Cette coutume assurément doit être bien ancienne, puisque nous lisons dans saint Ambroise, que de son tems, aux Actes publics, les vieillards étoient assis dans des chaises, d'autres sur des bancs, & le reste sur des nattes à terre: de sorte que je trouve dans les archives de l'Université, qu'Urbain V, ordonna aux Ecoliers de ne s'asseoir qu'à terre dans les Classes en presence de leurs Regens, & qu'il n'y avoit ni sièges, ni bancs pour eux; & cela asin de leur apprendre le respect qu'ils devoient à leurs Maîtres, & empêcher la jeunesse d'avoir de la vanité.

Je

Je vois dans Ramus, qu'au College du Cardinal le Moine, tant pour la tapisserie, que pour la pulle, on dépensa soixante sols. Pierre le Venerable, Abbé de Cluni, témoigne que dans son Eglise l'Evêque du Diocèse s'y trouvant, il lui ceda son siége, & l'obligea à l'accepter, & pour lors qu'il fut s'asseoir sur une natte, appellée en ce tems-là, Mippa antiquem Monachorum opus; & depuis, Mappa Monachica; parce que c'étoit sur cette nattelà que les Religieux étoient assis durant l'Office. Cela étant, je ne sai si on ne pourroit pas croire que la natte qui couvre au Parlement en hiver le partetre du Bareau des Chambres, & où se mettent les Avocats, les Procureurs & d'autres pendant l'Audiance, de même que les Huissiers-massiers du Roi, un genou en terre & le visage tourné vers lui, seant en son Lit-de-Justice, ne seroit point un reste, & comme une trace de cette ancienne coutume. Mais enfin, il est constant que la rue du Fouare n'a été ainsi nommée, qu'à cause de la paille qu'on jonchoit dans les Ecoles qui y sont, lorsqu'on y faisoit des leçons; mais j'aurois tort d'oublier qu'à la Messe de minuit on en jonchoit dans les Eglises; & de plus, que l'Evêque de Paris, comme Prieur de saint Eloi, étoit tenu d'en fournir à la Paroisse saint Paul.

# 

# COUTUMES ABOLIES PARMI LES GENS DU MONDE.

OUS la seconde Race, aussi-bien que sous les premiers Rois de la troisième, & même pendant les guerres de la Ligue & de la Religion,
la plupart des gens de guerre, & bien d'autres, possedoient des Benefices
& des Abbayies, qu'on appelloit tantôt Archi-abbates, tantôt Abbates milites,
tantôt Abbi-comites. Et non-seulement ils en prenoient le nom ainsi que de
leurs propres Terres & de leurs Seigneuries; mais encore ils en disposoient
en saveur de leurs ensans & de leurs heritiers.

Mais ce qui est plus étrange, des Princesses & des Dames mariées, ont été autresois Abbesses de plusieurs Abbayies du Royaume. Cela est tellement vrai, que l'Histoire Ecclesiastique de ce tems là ne nous en sournit que trop d'exemples. Je n'alleguerai pourtant que ceux qui regardent l'Histoire de Paris, & laisserai les autres à notre ami qui fait l'Histoire génerale de l'Eglise.

Sous Charles le Gros Gozlenus sut tout ensemble Abbé de saint Germain, Evéque de Paris, Archi-chapelain & Archi-chancelier de France.

Quant à son Abbayie il la donna à Ebol son neveu, que le Pere Labbe appelle Ebies.

Anschericus lui succeda à son Evêché: ces gens ici au reste, furent trois braves qui se signalerent, & firent quantité de belles actions pendant le siege de Paris en 886.

Hugues Capet avant que d'être Roi, Hugues le Grand son pere, & Robert son aieul, tous trois Comtes de Paris, Ducs & Matquis de France, surent Abbés de saint Germain. Fauchet prétend que tant ceux-ci que tous les autres, jouissoient de la meilleure partie du revenu de leurs Benefices, & quant à la conduite de leurs Religieux, ils s'en reposoient sur certains Ecclesiastiques appellés, Doyens; & que de là, les Doyens des Eglises Cathedrales peuvent avoir tiré leur origine.

Au raport du Continuateur de Aimoin, quel qu'il soit, le Comte Robert eut pour Doyens, Remi, Abbon & Gosmare.

Ceux de Hugues le Grand furent Armare, Gosbert & Abbon.

Et ensin ceux de Hugues Capet, Henri, Hubert, Gautier & Albert. De son tems l'Abbayie saint Germain étoit en pitoyable état, & si ruinée, que Galonne l'accepta qu'à l'instante priere du Roi Lothaire & de Hugues Capet.

Tome 14 M M m m

# 642 HISTOIRE ET ANTIQUITES

Pour arracher des mains de plusieurs Seigneurs, savoir de Montmorenci, de Rouci, de Mouci & de Mung, les principales Terres de l'Abbayie de saint Denys, de l'Archevêché de Reims & autres grands Benefices, il fallut que Louis le Gros, Philippe & Louis le Jeune ses ensans leur déclarassent la guerre.

Je dirai ailleurs qu'à Gauthier & à la Comtesse Huyerne sa semme, appartenoit une partie de Montmartre en 1096, avec la Paroisse, les droits de chasse & de sepulture, les Reliques, & autres droits Curiaux; & que pour le salut de leur ame, ils donnerent tout cela au Prieuré de saint Martin.

Ce ne fut que vers ces tems-là que les Fondateurs & les Patrons des Eglifes & des Benefices, cesserent de les permuter, de les vendre, & de s'attribuer les offrandes qui s'y faisoient; quoique Charlemagne, quelques siécles auparavant eut retranché cet abus.

Quelques Historiens ont accusé Philippe Auguste d'avoir aboli l'Ordre des

Templiers, pour en usurper les biens.

De nos jours, pendant les désordres de la Ligue & de la Religion, nous avons vû plusieurs bonnes Abbayies entre les mains des gens d'épées; jusques là même que la Princetse de Conti a long tems joui de celle de saint Germain. Mais presentement on a si bien remedié à tel désordre, que par Arrêt du Conseil, Jeanne - Baptiste de Bourbon, Abbesse & Superieure Générale de l'Ordre de Fontevrault, toute fille naturelle qu'elle soit de Henri le Grand, a été dépouillée, à cause de son sexe, d'une pension de douze mille liv, que le Roi lui avoit donnée sur l'Abbayie de Marmontier, administrée par des Benedictins.

Dans le discours des Redevances, je ferai voir qu'anciennement on pilloit les Maisons des Evêques de Paris, après leur mort, & que nos Rois les obligeoient de venir à l'armée, & de souffrir que les Sujets qu'ils avoient à Paris, sussent mis à la taille, quand ils saisoient la guerre, ou qu'ils y étoient pris, ou qu'ils marioient leurs silles, ou faisoient leurs ensans Chevaliets; ce

qu'on appelloit alors, la taille aux quatre cas.

# ্বার করি করি রাজ করি রাক্ত করি এক করি এক

#### ENTRE'ES DES ROIS.

N traitant des ordres de Chevalerie, je ferai voir avec quelle magnificence, & avec combien de cérémonies nos Rois faisoient leurs enfans Chevaliers. Mais c'étoit encore autre chose quand eux-mêmes saisoient leur entrée, soit à leur avenement à la Couronne, ou après leur Mariage & leur Couronnement; car alors comme à l'envi, tout Paris de même qu'eux, faisoit éclater tout le luxe de leur siècle.

En 1380 & 1389, quand Charles VI, & Isabeau de Baviere sirent leur entrée, la rue saint Denys sur toute bordée de Tapisseries de haute-lice. & couverte de draps camelotté & de soie si richement, comme si on eux eu pour neant les draps, & qu'on sût en Damas ou en Alexandrie.

En 1437, lorsque Charles VII fit la sienne, les rues par ou il passa,

étoient toutes tendues à ciel.

En 1483, on ne fit pas moins d'honneur à Marguerite de Bourgogne promise à Charles de France Dauphin, qu'il lui en sur faite à lui même l'année d'après, lorsqu'il monta sur le Thrône, qui est notre Charles VIII, que l'Italie ne pourra jamais oublier.

Enfin en 1517, pour la reception de la Reine Claude qu'épousoit François I, & pour la sienne même en 1526; de plus en 1530, lorsqu'il se remana à

Eleonore d'Autriche, que ne fit on point?

Henri II son successeur, non plus que Catherine de Medicis, dans un



si heureux siècle que le leur, qui étoit le siècle des beaux Arts, n'eurent

pas sujet de se plaindre de ce côté là en 1549.

Pour l'aversion que j'ai des usurpateurs, j'ai attendu ici, quoique contre l'ordre des tems, à faire mention de l'entrée, tant de Jean Duc de Bethforr, Regent de France, que de celle de Henri VI, Roi d'Angleterre, où toutes les rues par où ils passerent, surent renducs de Tapusseres sort riches.

Afin de faire encore plus d'honneur & encherir sur toutes ces magnissences, quelquesois il y avoit aux senêtres de beaux & grands tapis velus: tels qu'à l'entrée de Henri IV, & de Catherine de Medicis; & outre cela la Fontaine du Ponceau settoit du vin & de l'hypocras; car à mon avis, c'est ce qu'entend Froislard, lorsqu'il dit, qu'à l'arrivée d'Isabeau de Baviere elle settoit claire & piement. Et de sait, ctaire, ne signifie point de l'hypocras, comme le prétend un certain Historiographe de nos jours; mais du vin clairet: ce que prouve Saumaise. Quant au mot de piement, s'il vient de signifie point de l'hypocras, qui est une drogue composée de vin, de miel & d'épices, au raport de l'ierre Abbé de Cluni, Froislard par ce terme entend de l'hypocras, mais sel qu'on le saisoit en ce tems-là; en tout cas, quelqu'autre sorte de boisson semblable: & c'est en ce sens-là que se prend l'Auteur du Roman de la Rose, quand il dit:

Que je ne beuvaai de piment Divant un an, si je cy ment.

Car enfin, s'il falloit en faire la preuve, & le prouver par des exemples; j'alleguerois qu'en 1431, à l'arrivée de Henri VI, Roi d'Angleterre, à celle de Charles VII, l'année suivante; de Louis XI en 1461; de Chasles VIII, en 1484, la même Fontaine jetta de l'hypocras, quelquesois même de l'hypocras & du vin; comme en 1461, & 1484; quelquesois de l'hypocras, du vin & de l'eau; & quelquesois de l'hypocras, du vin, de l'eau & du lait, romme aux entrées de Charles VII, & de Louis XI; à l'arrivée d'Isabeau de Baviere, & à celles des Rois & des Reines de France & d'Angleterre en 1420; car le vin coula jour & nuit en certains carresours par des robinets d'airain.

En 1437, devant les Filles-Dieu, il y avoit des gens, la tasse d'argent à la main, qui donnoient à boire à tout venant.

En 1484, on ne se content o pas de présenter à boire, on donnoit en-

core à manger.

En 1304, qu'Anne de Bretagne premiere femme de Louis XII, vint à Paris, depuis la porte saint Denys jusqu'à Notre-Dame, il y avoit des personnes postées en douze ou quinze endroits differens, que la Ville avoit envoyé exprès, pour presenter du pain & du vin, tant à la Reine, qu'à ses Dames & à ses gens, & même pour faire davantage, s'il leur prenoit quelque soiblesse.

Je ne m'arrêterai point à ces échafaux dressés d'espace en espace, où se voyoient des figures representant quelques mysteres tirés de la Bible, non plus qu'à ces Anges qui en divers endroits, comme s'ils sussent descendus du Ciel, venoient mettre une Couronne sur la tête de nos Rois & de nos Reines, puisque nos arcs de triomphe d'aujourd'hui & autres dépences sem-

blables, tiennent lieu de ces mysteres & de ces figures volantes.

Je ne dirai point non plus que le Clergé, les Cours souveraines, aussi bien que les subalternes, les venoient recevoir à la porte par où ils entroient; ni rout de même, qu'ils marchoient dans les rues sous un Ciel porté par des Marchands; qu'il n'y avoit rien de si superbe que leurs chevaux, leurs chars & leurs litieres, qu'ils étoient suivis de toute la Noblesse, non moins leste en habits, que magnisque, & mille autres choies de cette nature que nous avons vûes avec admiration à l'entrée du Roi & de la Reine.

Une autre coutume à remarquer, & qu'on a laissé là, est que quand Louis XI en 1461, passa sur le Pont-au-Change, plus de deux cens dout Tome 11. M.M.m.m. ij

zaines d'oiseaux de disserentes sortes, surent lâchés; & comme l'Auteur de la Chronique scandaleuse qui en fait mention, assure que les Oiseleurs y éroient obligés, il y a apparence que la même chose se faisoit à toutes les autres entrées de nos Rois.

Je n'ai que faire de dire, que toutes les rues retentissoient, de cris de joie; mais bien ne dois-je pas oublier qu'au lieu de crier, Vive le Rui, comme on fait, alors on crioit, Noël, on le cria en 1389, a la venue d'Isabeau de Baviere, & encore en 1420, à l'arrivée de Charles VI, & de Henri Roi d'Angletefre. De plus, en 1431, quand Hemri VI, successeur de Henri V., entra à Paris; bref, en 1437, 1465, 1484, 1517, & 1526, lorsque Charles VII, Louis XI, Charles VIII, la Reine Claude, & François I, arriverent. On le cria même pour Jean Duc de Bourgogne en 1407, quoiqu'il vint malgré les défenses du Roi, après avoir fait atlatliner le Duc d'Orleans; & encore en 1429, forsque Philippe son sils & son successeur, ammena Anne de Bourgogne sa sœur, au Duc de Bethsort Regent de France son mari. On le cria enfin en 1368, au Batême de Charles VI, & encore en 1405, après que Louis eur fait publier à son de trompe, la levée de plusieurs impôts. En un mot, c'étoit un vrai cri de joie si usité en ce tems là, qu'on s'en servoit presque à toutes les rejouissances publiques, & qui vient ou de la Fête de Noël, ou d'Emanuël, qu'on interprete: Seigneur, Joyés avec nous. Quelquesois neanmoins on ne laissoit pas de crier & Noël & Vive le Roi tout ensemble, comme on sit en 1484, à l'entrée de Charles VIII; & quelquefois, Vive le Roi seulement, ainsi qu'en 1498, à l'arrivée de Louis XII. Quelquefois enfin, l'on prenoit quantité de petits garçons qu'on distribuoit par troupes, les uns de cent, les autres de quatrevingt, & qu'on plaçoit en divers endroits, afin de crier, Vivele Roi, quand il viendroit à passer. Ce qui fut fait en 1526, à la venue de François I; car la Ville en mit alors & à la porte faint Denys, & à la Trinité, au Sepulchre, à saint Innocent, à sainte Catherine, à saint Barthelemi, à l'Hotel-Dieu, au Parvis de Notre-Dame, à saint Gervais, au petit faint Antoine & à fainte Catherine du Val des Ecoliers.

Une autre chose encore qui ne se fait plus, est que le Roi avant que de mettre le pied dans Notre Dame, étoit obligé de prêter serment de sidelité entre les mains de l'Evêque, qu'il le maintiendroit lui & son Chapure dans tous leurs privileges, ce que j'ai déja touché dans le discours précedent. Et de sait, non seulement le Roi Jean & Charles VII, le préterent en 1350, & 1437; mais encore en 1461, & 1498, Louis XII, & Louis XII, & même la Reine Claude en 1517.

A toutes ces entrées-là encore, outre tout ce que je viens de dire, l'horloge du Palais sonnoit en carillonnant, comme en 1571, à l'entrée de Charles I X, & de la Reine Elisabeth, & même à d'autres, dont il ne me souvient pas. On le carillonnoit encore quelquesois, lorsque quelque bonne nouvelle arrivoit; comme quand on apprit la liberté des ensans de François I, qu'il avoit donnés pour ôtage; & encore en 1598, lorsqu'on sût que la paix étoit conclue entre la France & l'Espagne.

Toutes ces cérémonies d'entrées étant faires, le Roi pour l'ordinaire, se retiroit au Palais, & là mangeoir en public sur une Table de Marbre, dressée à l'un des bouts de la grande Sale. A beaucoup d'autres endroits, étoient d'autres Tables pour les Courtisans, les Cours Souveraines, la Ville, & l'Université. De plus, on donnoit à boire & à manger à tout venant, & ceux qui vouloient se mettre à table, y étoient servis très-largement par les servireurs du Roi, des vins & viandes d'icelui.

Et parce que Henri V, Roi d'Angleterre n'en voulut pas faire autant en 1422, losque Catherine de France sa semme arriva à Paris, après ses cou-

ches, le peuple en murmura hautement.

Une autre indignité à remarquer touchant ces usurpateurs ici, est que



quand Henri VI leur fils, après la mort de son pere, vint à Paris en 1431, pour se faire couronner Roi de France, quoiqu'il satisfit en quelque sorte touchant ce session, l'ordre neanmoins sut si mal donné, que la populace vint se placer aux tables dessinées pour le Parlement, la Ville & l'Université. Si bien qu'il leur falut manger avec des Savetiers, des Manœuvres & autres canailles, & quoiqu'on pût saire, on n'en chassa qu'une petité partie. D'ailleurs on sit si mauvaise chere, que les viandes qui surent servies, étoient cuites il y avoit trois jours, ou guere moins; aussi chacun s'en plaignit, jusqu'aux malades de l'Hotel-Dieu, qui disoient, qu'uneques si pauvre, ne si and relus de tout bien ils ne vivent.

Je rapporte ceci pour faire voir que les pauvres malades se ressentoient de ces sêtes, & que peut-être seur portoit-on toujours, ou d'ordinaire, les

restes des tables.

Après le festin, ordinairement on dansoit, & quelquesois les Clercs de la Bazoche donnoient ce divertissement au Roi & à toute la Cour, comme en 1514, à l'entrée de François I. Souvent on servoit du vin avec des dragées & des constitures, qu'on nommoit alors épices, & que quelquesois le Roi & la Reme recevoient de la main du Connétable, mais

toujours de celle d'un grand Seigneur.

Le lendemain ils alloient à la Sainte Chapelle adorer la vraie Croix, la Couronne d'épine, & autres Reliques. Quelquesois on les leur montroits d'ordinaire ils les montroient eux-mênies aux autres; & cela non-seulement après leur entrée; mais encore le Vendredi-saint : ce qui est su vrai, que les Regîtres du Parsement de l'année 1423, portent, qu'à cause que ce jour-là Henri VI, usurpateur de la Couronne, étoit absent, la Cour ordonna que le Duc de Bethsort Regent, montreroit au peuple la vraie Croix, comme nos Rois avoient accoutumé.

Le lendemain enfin de leur entrée, & les jours suivants, nos Rois quélques saisoient jouet devant eux des Comédies, ce que sirent Henri VI; & Catherine de France sa semme en 1422, le Lundi & le Mardi de la Pentecôte, après leur entrée; mais ils joûtoient toujours avec les Princes, & autres grands Seigneurs, & se divertissoient à des Tournois & à des Carousells, tantôt au Palais, tantôt à l'Hotel Saint - Pol, tantôt à la rue saint Antoine devant l'Hotel Saint - Pol & le Palais des Tournelles, où ils ont demeuré long-tems.

Ce sont la toutes les principales choses qu'on avoit coutume de faire aux entrées de nos Rois & de nos Reines, qui voudra en savoir davantage.

n'a qu'à parcourir le Cérémonial de France.





## DE LAVILLE DE PARIS. Liv. XI. 647

Albett Pie de Savoie, Comte de Carpi, Général des Armées de François I, voulut être mis en terre en habit de Cordelier dans l'Eglise des Cordeliers de Paris.

En 1502 & 1503, Gilles Dauphin, Général des Cordeliers, en reconnoiffance des bienfaits que son Ordre avoit reçus du Patlement de Paris, actorda tant aux Présidens & Conseillers, & autres Officiers de la Cour, la permission de se faire enterrer en habit de Cordelier.

En 1303 encore, pour la même raison, il accorda la même grace aux Prevots des Marchands, aux Echevins & autres Officiers de Ville.

Long-tems auparavant, saint Louis avoit sait désenses de mettre des Croix sur les Tombeaux; ce qui étoit déja désendu par le Concile de Constantinople tenu in Trullo: & de plus, par les Empereurs Theodose & Valentinien; & cependant telle coutume duroit encore alors en France. Et de sait, dans le Cloître de la Couture sainte Catherine, nous y avons vû une Tombe de l'an 1259, où est gravée une Croix dont les bras sont essacés, & qui le surent, à ce qu'on dit, pour obést au commandement de saint Louis. Il y en a encore d'autres entieres à sainte Geneviéve, à saint Victor & ailleurs, & toutes plus anciennes que saint Louis, comme il paroît par les Epitaphes.

Je dirai ici que les Rois ont ordonné d'enterrer avec les Princes du Sang, & même dans leur Chapelle les illustres Officiers Généraux morts dans les actions militaires, c'est à dire en combattant dans une bataille, ou pendant un siège: Témoin,

Messire Bertrand du Guesclin Connétable de France & Comte de Longueville, qui a été enterré à saint Denys en 1380, par ordre de Charles VI, en la Chapelle du Roi Charles V son pere, au pied de la sepulture du Roi Charles VII, avec un Tombeau de marbre noir, & sa representation en marbre blanc. Ce grand Connétable mourut de maladie au siège de Randon, lequel, nonobstant sa mort, se rendit, & les cless surent portées sur son cercueil. Son Epitaphe est écrit en lettres d'or sur le marbre noir au dos de son Tombeau en ces mots.

Cy gist noble Homme Messire Bertrand du Guesclin, Comte de Longueville & Connestable de France, qui trespossa à Chatel-Neus de Randon, en Innandam en la Senechausse de Beaucaire, ce XIII jour de Juillet, l'an M. CC CITIIX X. Priez, Dieu pour luy.

Alain Chartier nous rapporte encore le même, de Louis de Sancerre Maréchal de France, qui fût Connétable après la mort de Philippe d'Artois Comte d'Eu mort en Turquie, lorsque Jean fils aîné du Duc de Bourgogne Comte de Nevers, alla à la guerre contre Bajazet en 1396, sous Charles VI. Notre Louis de Sancerre mourut en 1402, le six Fevrier; & pour les bons services rendus au Roi & à l'Etat, sut enterré par ordre du Roi à St Denys en la même Chapelle de Charles V. Son Tombeau est posé à main droite, dont voici l'Epitaphe.

Cy gist Louis de Sancerre Chevalier, jadis Maréchal de France, & depuis Connestable de France, frere germain du Comse de Sancerre, qui trespassa le Mardi sixième jour de Fevrier I au M. CCCCH.

D'oublier ici ce vaillant Chevalier Arnaud de Guillem Seigneur de Barbazam & grand Chambellan du Roi Charles VII, ce seroit une injustice, lui qui mourut l'épée à la main à la bataille de Belle-Ville près de Nanterre, étant allé par le commandement du Roi Charles VII, au secours de René Duc de Bar & d'Anjou, contre Antoine Comte de Vaudemont, assisté des Ducs de Bourgogne & des Savoyards. Cette bataille sut donnée le deux Juin 1432, où notre Heros perdit la vie. Aussi le Roi le sit enterrer à St Denys en la Chapelle de Charles V, sous





# HISTOIRE

ET

# RECHERCHES

DES

# ANTIQUITES

DE LA VILLE

DE

# PARIS

LIVRE DOUZIE ME.

# SPECTACLES ET DIVERTISSEMENS.



N PARLANT des Ordres de Chevalerie, j'y ferai voir que nos Rois avoient accoutumé de faire leurs enfans Chevaliers avec tant de cérémonies, que presque tout Paris se mettoit sous les armes, & faisoit montre devant eux.

En 1313, lorsque Philippe le Bel, la semaine de la Pentecôte, sit ses trois sils Chevaliers, en présence d'Edouard II;

Roi d'Angleterre, vingt-deux mille hommes à cheval bien montés, & trente mille piétons fort lestes, firent l'exercice dans l'Îsle Notre Dame.

En 1474, que les Ambassadeurs de Jean II, Roi d'Arragon arriverent; par ordre de Louis XI, plus de cent quatre mille hommes sottirent de la Ville, tous avec des Hocquetons rouges rehaussés de Croix blanches, & se mirent en bataille hors la porte saint Antoine:

Tome II:

Nnn

En 1482, lorsque les Ambassadeurs de Flandre conduisirent à Paris Mariguerite d'Autriche, pour la marier au Dauphin, depuis Roi de France, sous le nom de Charles VIII, se Cardinal de Bourbon leur donna la Comedie dans son Hotel de Bourbon; car c'est un divertissement que nos Rois ont pris de tout tems, & sur-tout depuis Charles VI, ainsi que je ferai voir ailleurs.

Non-seulement nos Rois ont assisté long-tems aux Duels publics, que le Parlement avoit ordonnés; mais qui pis est, ont soussert des siècles entiers,

que leurs Sujets s'entrefissent la guerre.

Ils prenoient aussi plaisir à voir deux aveugles des Quinze-Vingts s'entrebatre en poursuivant un pourceau qu'ils leur avoient lâché, & qui devoit être pour celui qui le tueroir.

Ils avoient encore des fous pour les faire rire, & même Charles V, le plus sage de nos Rois, en eut deux. Jean son frere Duc de Berri en avoit aussi.

Ailleurs je dirai que Chilperic rétablit à Paris les Spectacles, & les jeux des Cirques; que les Rois de la seconde Race, & depuis eux François I, Henri II, Charles IX, & Henri III, aimoient à voir combattre des Lions contre des Taureaux, & que le peuple dès le tems de saint Louis, & auparavant, s'exerçoit, à tirer de l'arc & de l'arbalête.

Sous Charles VII, dans la rue aux Oues, fur plantée une perche de six toises, avec un pannier tout en haut, où étoient un oie & six blancs en argent; & le tout pour celui qui pourroit grimper jusques-là & l'avoir;

mais personne n'en put venir à bout.

A Paris depuis quelques siécles on s'exerce à la courte & à la longue paume, au mail, à la boule & autres fortes de jeux.

Le Cours où les personnes riches vont prendre l'air en carosse, a été in-

troduit par Marie de Medicis.

Et tout de même les Dames, qui font le principal ornement d'une Cour, ont été introduites à la Cour de France par la Reine Anne & François I. & depuis peu à peu, elles ont commencé à se rendre des visites, & même à souffrir celle des hommes, premierement à Paris, & ensuite dans les bonnes

Villes du Royaume.

L'Empereur Julien dit que de son tems à Paris on se servoit de sourneaux pour échauffer les chambres, & qu'il n'y a rien de si commode. Tels sourneaux sans doute devoient être autrement saits que les poëles d'Allemagne, ni que nos cheminées; puisqu'enfin pour donner à entendre ce que c'est, il se serr d'un terme tout particulier, & qui ne signifie ni cheminée ni poèle; cependant on n'a su encore en découvrir la façon, non plus que l'usage.

Vers la fin du siècle passé, on a cessé d'aller aux étuves; auparavant elles étoient si communes, qu'on ne pouvoit faire un pas sans en rencontrer, outre les deux rues des Etuves qui en étoient toutes pleines, dont l'une vient rendre à la rue saint Martin, & l'autre à celle de saint Honoré.

Jusqu'aux Erats d'Orleans tenus sous Charles IX, on a souffert à Paris les femmes publiques qui faisoient un corps, avoient des Statuts, des Juges, des habits particuliers pour être reconnues; & enfin des rues affectées

à leurs dissolutions, comme je ferzi voir.

Jusqu'à la fin du siècle passé que l'invention des carosses a été trouvée. avant cela on n'alloit dans Paris qu'à pied, ou bien à cheval, les Princeises avoient des litieres; les Dames alloient en trousse derriere leurs Ecuyers; les Conseillers de la Cour sur des mules; les Rois à cheval par les rues: si bien qu'à cause de cela, & dans les Maisons Royales, & dans la cour du Palais, & à la porte de quantité de logis, il y avoit des montoirs de pierre exprès, semblables à ceux que nous voyons encore dans les rues, ainsi que je ferai voir en un autre endroit.

En 1502, le vingt-deux Novembre, & cela pour des inconveniens que



peron qu'on nommoit gage de baraille, en François, & en Latin, gagium duetlare & vadium auelli

Que si l'accuté venoit à le lever, ou qu'il le reçût, par là il s'engageoit à se battre; sinon il se perdoit d'honneur, & passoit pour convaincu.

Je ne dis point que dans leurs combats ils gardoient toutes les formalités tant générales que particulieres dont j'ai parlé: une chose à savoir, est qu'après quelques courses de lance & quelques coups donnés & reçûs, souvent même auparavant, le Roi les faisoit séparer, & là-dessus se chargeoit de leur

querelle, puis les accommodoit.

Quant aux autres, de quelque condition qu'ils fussent, Roturiers, ou Gentils hommes, Ecuyers ou Chevaliers, ceux là d'ordinaire venoient demander raison de leur injure au Patlement, où quelquesois se trouvoit le Chancelier, & assés souvent le Roi même en personne. Rarement en cès occasionslà, s'adressoient-ils aux Maréchaux de France; mais bien à leurs Seigneurs hauts Justiciers, & toujours il fassoit acquiescer au jugement qui avoit été rendu, & s'y tenir.

Au reste il n'étoit pas permis à toutes sortes de personnes de se battre en Duel, ni de l'accepter: les Esclaves & les Hommes de Corps des Seigneurs hauts Justiciers n'eussent osé y avoir penté; cela leur étoit expressément défendu. Quand ils étoient accusés de crime, & qu'il n'y avoit pas moyen de les convaincre, on les condamnoit à se purger par le jugement du ser

chaud, ou de l'eau chaude.

A Paris, les Hommes de Corps de Notre Dame & de saint Germain, qui étoient leurs Esclaves, commencerent à se battre en Duel contre toutes fortes de personnes par le Roi Robert, Louis

le Gros & Pasqual II.

Les mineurs, les malades, les vieillards à soixante ans, les Clercs, c'està dire, ceux qui avoient sait leurs études, mariés ou non, n'étoient pas obligés de se battre en personne, mais le pouvoient saire par un advené, qui étoit le nom qu'on donnoit au champion qu'ils sournissoient à leur place. Il paroît neanmoins par l'ancien style du Parlement, pourv'û qu'il ne soit point apocryphe, que les Avocats y pouvoient être contraints, encore qu'ils sussent gens de Lettres: & cela, lorsque sans y penser, il leur échapoit en plaidant de dire, qu'ils étoient prêts de descendre en camp clos, & de se battre corps à corps; quoique certainement en le disant, ils entendissent cela de leur partie, & que ce sût une saçon de parler toute commune au Palais en mille rencontres, & qui l'est encore: cependant en celle-ci ce n'étoit pas de même; il falloit qu'ils soutinssent ce qu'ils avoient dit au peril de leur vie.

Ceci me paroîtroit tout-à-lait ridicule aussi bien qu'à Du Moulin, s'il n'affuroit l'avoir lu dans un ancien Regitre du Parlement avec le reste du Chapitre: & que de plus, celui qui le raporte n'alleguât qu'en la cause du Duel d'Armand de Montaigu & d'Aimeri de Durojorti, on l'objecta à l'un

des Avocats nommé Hugues Fabriforeis.

Enfin les femmes ou violées, ou adulteres, ou autres qui accusoient quelqu'un de les avoir forcées, ou qu'on accusoit elles-mêmes de s'être laissé corrompre, à la vérité ne se battoient pas non plus que les Clercs, les malades, na les vicillards, mais il falloit aussi bien qu'eux, qu'elles sournissent un avoué.

Au tems du combat elles étoient amenées dans le champ de bataille; si leur champion succomboit, on leur donnoit des gardes, & pour lors; comme adulteres, & accusant à faux, on les condamnoit à être brûlées.

Or comme en ces rencontres il étoit très-important aux Avocats de bien prendre garde à toutes leurs paroles, & à ne pas s'équivoquer mal à propos; & même afin que les Parties aussi-bien que les Juges sûssent ce qu'ils avoient à dire, leur leçon étoit par écrit, qu'on lit encore dans l'ancien style du Parlement

Les Avocats donc commençoient ainsi leur plaidoyé.

Messieurs j'ai à proposer pardevant vous, contre Monseigneur tel, que je vois là, si la partie étoit Chevalier, pour Monseigneur tel que voici ici, aucunes choses esquelles il chet villenie, & si Dieu m'aist il m'en poile: car tant que j'ai vescu, je ne veis one audit tel que bien & honneur; mais ce que j'entends dite & proposer contre lui, je le dirai comme Avocat de ceans, & pour tant que ma partie, le me fait entendre & veut que je le dise & propose, & m'en advouera s'il lui plaist, & promis me l'a, en presence de tous, & le ma baillé par écrit en & le tiens en ma main', car jamais pour moi je ne le feisse; car ledit tel ne me feist oncques mal, ne je à lui que je sache, fors que bien & honneur, & pour ce l'entends à dire; car ce fait à ma querelle, & autrement elle ne se pourroit soussenir à la fin à laquelle il veut tendre, & ainfi que vous favés mieux que moi, que chacun Avocat doit dire ce que fait à la querelle de son client specialement nous de ceans y sommes tenus par serment, & aussi est il raison que chacun le fasse. Pourquoi Messeigneurs, vous supplie, qu'il ne vous déplasse & que vous me veillés octroyer que je die & propose de vostre licence, & 'avec ce prie à Monseigneur tel, qu'il le me pardonne. Car si m'aist Dieu; en toute autre je le servitoye; mais en cestui cas-cy convient que je falle mon devoir, car j'y fuis tenu.

Après quoi la Cour répondoit.

Or propofés vostre fait ou querelle, & vous prenés garde que vous ne dites chose à laquelle chose air en quoi il chée villenie, sinon qu'il feut à vostre querelle, car la Cour le vous désend.

Ensuire les Avocats disoient;

Messeigneurs, je ne dirai chose de quoi je ne sois bien advoué, & que ne face à mon escient & ma cause, & si Dieu plaist, je me garderai de mesprendre.

Pour lors donc ils plaidoient leur cause, & à la fin ils prenoient encore la

parole, & disoient.

Mon fait ainsi proposé comme vous, Messeigneurs, avés out, je conclus ainsi. Que si ledit tel consesse les choses que j'ai proposées estre vrayes, je requiers que vous le condamnés avoit forfait corps & biens au Roi nostre Sire pour les causes dessus dites, ou que vous le punisses de telle peine que droit, us & contume, ou la nature du cas proposé le désire; & s'il le-nie, je dis que Monseigneur tel ne le pourroit prouver par témoins, ne autrement suffissimment; mais il le prouvera par lui ou son advoué en champ clos comme Gentil homme, retenue taite de cheval, d'armes, d'autres choses necessaires, profitables ou convenables à gage de bataille, & en tel cas selon sa noblesse, & lui en rend son gage.

Cela dit, ils alleguoient ce qu'ils appellent dilatoires, & déclinatoires : pat

exemple.

Que leur partie étoit Clerc, ou malade, ou mineur, ou âgé de soi-

Qu'au crime dont on l'accusoit il ne cheoit point gage de bataille.

Pais ajoutoit ce qui suit.

Et au cas que la Cour regarderoit que au fait de l'adverse partie proposé cheiroit gage de bataille, il nye les choses proposées au contraire. & dit que celui qui les a sait proposer ment, & qu'il s'en désendra comme bon & loyal Gentilhomme qu'il est, par lui ou par son advoué, saite retenue, ur suprà dictum est in actore, & baille son gage.

Alors le défendeur, avant que de rendre son gage, disoit:

Messeigneurs, je dis qu'en tout ce que tel a fait proposet contre moi, par tel Advocat, & l'en avoue, & baille son gage contre moi, il ment comme mauvais qu'il est de dire, saut l'honneur de la Cour, & tout ce qu'ila fait dire & proposer contre moi, je le nie tout, & advoue mon Advocat de ce qu'il a proposé pour moi & dit que au cas que yous regarderés que gage de ba-

## 654 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

taille cheust, je me dessendrai, nonobstant que son Avocat a dit à l'encontre, comme bon & loyal Gentilhomme que je suis, & comme celui qui n'a tort à la cause contre moi proposée, & voici mon gage.

En même tems il jettoit son gand ou son chaperon, que comme j'ai dit,

on appelloit gage de bataille.

Je laisse ici quelques remarques de peu d'importance qui se vosent dans l'ancien style du Parlement, sur les procedures & autres particularités que je viens de rapporter, & pourtant qu'on trouvera dans mes preuves, asin d'y avoir recours. A l'égard de ces mots, les choses necessaires, prostables & convenables à gage de bataille, que les Avocats retenoient pour leur partie, c'étoit le soleil, le vent, & le terrein, qu'on partageoit également: de plus, la liberté de changer de cheval & d'armes, de descendre de cheval & dy remonter, & autres choses semblables; & tout de même, la permission de sournir un champion, ou avouré au cas qu'ils devinssent malades, qu'ils sussent Clercs, ou âgés de soixante ans, ou qu'absolument ils ne pussent pas se battre.

Que si durant ces procedures & autres, ou même auparavant, la Cour venoit à désendre aux deux parsies de sortir de Paris, il falloit s'y tenir, ou perdre son procès, comme on l'apprend de l'Arrêt donné en 1342, contre Bizot, dont j'ai fait mention. A la verité s'ils avoient raison d'en sortir, si c'étoit une necessité, & que l'affaire le meritât, la Cour en ce cas là remettoit le jugement de la course, jusqu'à ce que la personne sût de retour, ainsi qu'il paroît par un autre Arrêt prononcé en 1395, en saveur de Begue qui avoit passé en Sicile par ordre du Roi Louis & de la Reine de Sicile

& de Jerusalem.

Le Duel au reste ayant été ordonné par la Cour, & le jour venu que le Roi avoit donné, les Duellistes pour lors entroient dans les Lices avec leurs ôtages, à l'heure que j'ai dit, & même aussi leurs amis; mais qui ne venoient là que pour les accompagner & leur faire honneur; car quant aux ôtages, c'étoit en qualité de garands, aussi avoient-ils des gardes, & demeuroient là jusqu'à la fin. Le combat achevé, ceux du victorieux s'en retournoient avec lui; les autres avoient part au malheur du vaincu, & étoient retenus jusqu'à ce qu'il eût satisfait à tout; non seulement à l'égard des dépens, dommages & interêts; mais encore pour le reste que les Loix ordonnoient au vainqueur, & que le Parlement su devoient adjuger.

Une chose de grande importance pour l'agresseur, étoit de bien prendre

'garde comment il entroit dans le champ de bataille.

Du tems que le style du Parlement sut dressé, il falloit qu'il eût le pot len tête & bien attaché, la visiere baissée, l'écu ou le boucher au cou, les épées, les coutelas, les dagues à la main & au côté, avec toutes les armes dont il se vouloit servir; en un mot il devoit paroître au même état qu'il vouloit se battre. Car ensin si en entrant il lui arrivoit de faire porter sa lance, son écu, ou quelqu'autre chose, c'étoit comme s'il n'en eût point eu, il ne pouvoit plus s'en servir; si bien qu'il ne pouvoit se battre qu'avec les armes; & en l'état qu'il étoit entré dans le champ de bataille.

Il n'en étoit pas de même de l'accusé ni de l'appellé; mais bien tout au contraire : car il étoit permis à ceux-ci d'y venir , la visiere levée , le pot en tête , ou hors de la tête , les armes sur lui ou entre les mains de qui bon lui sembloit. Mais ceci sut aboli par Philippe le Bel, qui ne voulut plus que la condition de l'accusareur & de celui qui faisoit l'appel sur pire que celle de

l'accusé ou de l'appellé.

En arrivant il venoit au Roi, ou au Connétable, ou à tout autre qui les representoit; & là leur faisoit savoir le sujet qui l'amenoit, & demandoit en même tems que son adversaire sût tenu pour vaincu, au cas qu'il ne se rendit dans les Lices à l'heure portée par les Ordonnances & par la Coutume; & ensin, après s'être reservé entre leurs mains les choses que j'ai dites, il se reservoit encore la permission de se battre le lendemain, ou tel autre jour

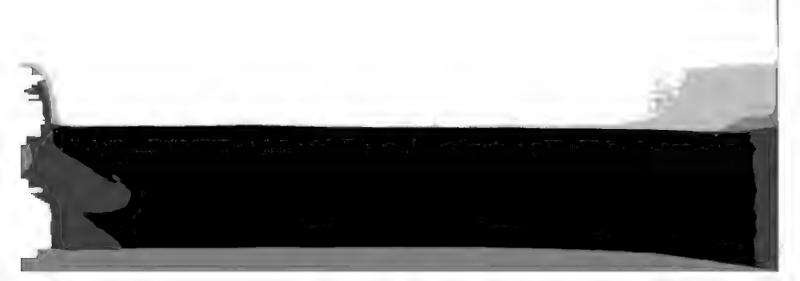

qu'il plairoit au Roi & au Parlement, au cas que ce ne sur pas le bon plaisir de Dieu que ce jour-là leur Duel sut terminé.

L'heure venue, les gardes du camp les menoient devant les Juges, qui comme j'ai dit, avoient leur échafaut à part, & devant eux une table où les saints Evangiles étoient ouverts. Là, les deux parties portant chacun la main droite dessus, l'un après l'autre, & de la gauche se tenant, l'accusateur assureit de nouveau, qu'essent l'autre étoit coupable du crime dont il le chargeoir, & qu'il avoit tout sujet de lui faire un appel. L'accusé au contraire, soûtenoit que l'appel étoit mal fondé & l'accusation sausse, & protestoit de son innocence. Ensure tous deux témoignoient qu'ils n'avoient sur eux aucuns enchantemens; mais seulement pour désense, leurs armes, le bon droit & l'aide de Dieu.

Au reste, voici les termes usités en pareilles occasions, & tels qu'ils sont dans le style du Parlement. Si c'étoit devant le Connétable, se presentant à lui, ils sui disoient:

Monseigneur le Connestable, voicy tel homme lequel pardevant vous, comme celuy qui en tel cas representez la personne du Roi nostre Sire, se presente à vous, son cheval & ses armes, & en l'habit de Gentilhomme, & d'homme qui doit entrer en camp pour combatre contre tel homme, au nom de Dieu & Madame sainte Marie sa mete, & de saint Georges le bon Chevalier, au jour, tien & heure par le Roi nostre Sire, ou par sa Cour assignée. & s'ossre à l'aide de Dieu, appareillé de faire son devoir, par lui, ou par son advoué des choses qu'il a tait proposer contre ledit tel pour lesquelles, gage de bataille a été jugé entre eux en Parlement, par la maniere par laquelle la Cour a ordonné, & vous requiers que vous lui factez partie, & bataille de camp, & s'ossre par lui ou par son advoué de faire son devoir à l'aide de Dieu, &c.

Et fait protestation & retenue, tant pour lui comme pour son advoué, & de muer son Avocat, de muer & de changer cheval, & ses armes tant pour luy comme pour son avoué descendre & remonter, & de restraindre son cheval, d'estargir ou estacher, de combatre à pied ou à cheval, & soy ayder de toutes ses armes & de chacune d'icelles; de reprendre celles qu'il avoit laissées, prentierement ou autre, & de toutes les choses dessus dites, ou de chacune d'icelles saire, lui ou son advoué, toutessois qu'il lui plaira, & que Dieu lui en donnera l'aissement de le faire.

Item fait protestation que si ledit tel portoit autres armes au champ qu'il ne devroit, ne pourroit porter par la Coustume de France, qu'icelles lui soient ôtées & qu'en lieu d'icelles nulles autres armes il n'ait, ni ne puisse avoir.

Item, s'il avoit armes forgées par mauvais art, ou invocation d'ennemis, due chose qu'il en fasse ne lui profite, ne nuise à tel; & vous requiers que tut ce, le fastes jurer par especial.

Irem, au cas que ledit tel ne viendra dans l'heure donnée par la Coustume, qu'il ne soit plus receu en champ, ains soit tenu pour vaincu.

Item, encore proteste que s'il plaisoit à Dieu qu'il ne peust vaincre, ou deconsire son advertaire en ce jour, laquelle chose il sera, se Dieu plaist, qu'il puisse continuer sa bataille du jour à lendemain, ou à tel jour que le Roy nostre Sire, ou sa Cour ordonnera.

Et fait encore protestation & retenue expresse de dire & de faire, & d'avoir tous les autres garniments qui sont necessaires, prontables, ou convenables à Gentilhomme, en tel cas, ou pourroit estre à tel besoin.

Item, encore suit expressément protestation, & specialement que la générale protestation & retenue des choses dessus dittes, comme dit est, lui vaille autant, comme si de chacune chose à lui, ou à son advoué, necessaire, prostrable, ou convenable en tel cas & besoin, en eust fait speciale protestation ou retenue expressément & deuement par le nom & surnom de chacun;



## DE'FFIS.

GONTRAN Roi d'Orleans étant venu à Paris au secours de Fredê-Gonde & de Clotaire II; Childebert Roi d'Austrasse députa aussi-tôt Sigivald, l'Evêque Gilles & Gontran Boson, pour le venir trouver; & parce que ce Boson ici étoit soupçonné d'avoir favorisé le parti d'un certain Gondebaud, surnommé Ballomer, qui se disoit fils naturel de Clotaire I, & qui en cette qualité s'étoit fait couronner Roi de France, le Roi le voyant, non-seulement l'accusa d'avoir sait venir Ballomer de Constantinople, mais encore de persidie, & de n'avoir jamais tenu sa parole. Boson là-dessus, ne pouvant soussirir de tels reproches, repartit : Vous êtes Maître & Roi, & il n'est pas permis de vous contredire; cependant je suis innocent des choses dont vous m'accusés mais si quelqu'un de ma qualité l'a dit en particulier, qu'il paroisse, & le dise publiquement; nous nous battrons en camp clos à votre presence; & remetrant l'affaire au juste jugement de Dieu, vous connoîtrés la verité.

Or comme personne n'osa ni répondre, ni accepter le déssi, le Roi sir réponse: chacun doit travailler à chasser cet étranger du Royaume; car il n'est sils que d'un Meûnier ou d'un Cardeur, ou d'un faiseur de peigne, ou de laine.

#### II.

E Connétable de Clisson sit deux autres déssis qui n'eurent point de suite; l'un au Louvre en 1387, en presence de Charles VI, des Ducs de Berri & de Bourgogne, & de toute la Cour; l'autre à Orleans en 1388, tous deux dans la Chambre du Roi, & à l'occasion de Jean V, Duc de Bretagne qui l'avoit tait emprisonner dans le Châreau de l'Hermine, avec ordre même de le faire mourir. Il sit le premier au sortir de la prison, sitôt qu'il sût à Paris, & se jettant aux pieds du Roi, usa des paroles suivantes., Très redouté Sire, vostre pere à qui Dieu pardoint ses sautes, me sit, & créa Connestable de France, laquelle Office à mon loyal pouvoir j'ay, exercé & usée, n'oncques nul n'y veit dessaute, & s'il étoit aucun expecté vostre corps, & Messeigneurs vos oncles qui vousist dire, ne mettre, outre que je m'y susse mal acquitté, & qu'envers vous, ne la noble Maisson de France j'eusse fait autrement qu'à point, je voudroye bailler mon, gage & mettre outre.

Pour l'intelligence du second dessi, il saut savoir que Charles VI avoit sait ajourner à Orleans le Duc de Bretagne, asin de lui rendre compte du sujet qui l'avoit obligé de maltratter son Connétable, & de le mettre en prison; mais que n'ayant point comparu, Chsson ensuite prosterné encore aux pieds du Roi lui parla en ces termes., Autresois j'ai dit, & encore maintiens que le Duc de Bretagne m'a faussement sait les choses que vous saivez, & comme traistre & deloyal je suis content de le combattre & autre, qui le voudroit soustenir. Après il jetta sur le lit du Roi son gand pour gage de bataille; mais mi au premier déssi pas un de ceux qui avoient tenu le propos dont il se plaignoit, n'eut la hardiesse de se déclarer & de repartir; ni au second non plus, le Duc de Bretagne, ni qui que ce soit de sa part;

n'osa recevoir le gand.

00 od

#### III.

N 1402, Louis de France Duc d'Orleans, par ses Lettres données à Couci, déssia Henri IV Roi d'Angleterre en ces termes. , Que pour , sur l'oissveté & acquerir de l'honneur, il étoit prest de se batre contre , lui où il lui plairoit avec cent Chevaliers, on Ecuyers de nom & d'armes, , , s'il vouloit se trouver au rendés-vous, accompagné de même. Mais comme la réponse du Roi étoit pleine de fierté, la replique du Duc le sur d'injures. Si bien que tous les coups donnés en cette rencontre surent des coups de plume, & non pas de lance.

## IV.

N 1402, même année, Jean Werchin Sénéchal du Hainaut, & Chevalier fameux, s'avifa de déffier généralement, & Chevaliers & Ecuyers, & autres Gentils hommes de nom & d'armes, fans reproche, qui voudroient fe rendre à Couci, & fur le chemin de faint Jaques en Galice, tanten allant qu'en revenant, dans la route qu'il tiendroit, à l'aide de Dieu, de Notte-Dame, de Monseigneur faint Georges & de sa Dame. Or comme personne ne vint à Couci, & qu'en chemin par hazard il sit rencontre de sept braves', il se batit contre eux, & si vaillamment, que les Princes pris pour Juges de ces sept Duels, en surent très-contens.

### V.

N 1475, un Chevalier du Royaume d'Arragon déssia Boussile Chevalier aussi & de Lombardie à se batre contre lui à outrance, & à pied, en

champ clos, dans Paris même.

Louis XI aussi-tôt nomma le Comte de Dampmartin pour Juge du Duel. Les Lices surent dressées devant l'Hotel de Ville, & Boussile se rendit le jour de saint Etienne. Devant lui marchoient trois Trompettes & son Enseigne, derrière suivoient ses gens, dont l'un lui portoit une hache d'armes. Quant à lui, il en avoit une autre en main, & étoit armé de son harnois; en un mot il entra dans le champ de bataille, au même état qu'il vouloit se battre. Tout ce grand appareil cependant, n'abourit à rien; car l'Arragonoi, ne parut point, & le Lombard après avoir obtenu du Juge désaut contre lui, sur contraint de retourner à l'Hotellerie du grand Godet, près de là, où il logeoit.



& se passa entre Geoffroi son mari & lui. Le Roi eut bien de la peine à v conferrir, & enfin ce fut à ces conditions; que s'il avoit l'avantage, ses Etats demeureroient en paix, sa semme lui seroit rendue, mais non pas sans argent pour la ravoir, ni payer bonne rançon; que le combat se seroit à Briquet, Village à deux lieues de Paris, sur le grand chemin d'Orleans. Tous de ux donc s'y rendirent au jour assigné, & se batirent bravement. Geoffroi fut tué d'un coup de lance; le victorieux ensuite épousa Colombe, & depuis, à cause de ce Duel, le Village changea de nom, & au lieu de Briquer, fut appellé le Bourg-la-Reine.

Je ne dirai rien ici du Duel de dix-sept contre dix-sept des Chevaliers au Fer d'or, & des Ecuyers au Fer d'argent, établis par Jean de Bourbon en l'honneur des Dames, & pour gagner les bonnes graces de sa Maitresse, dont j'ai fait mention au discours des Chevaliers; parce qu'en effet, c'étoit plutôt un Ordre de Chevalerie, pour en bien parler, qu'un Duel, ni un

Combat à outrance.

Lorsque Henri V Roi d'Angleterre, qui fut en 1414, envoya des Ambassadeurs à Paris demander en mariage Catherine de France, sille de Charles VI, à cause qu'en ce tems là l'Angleterre & le Portugal étoient alliés, quelques Portugais furent bien aises de les accompagner, & de venir avec eux; & parce que ces Ambassadeurs surent qu'ils mouroient d'envie de se batre contre les François pour l'amour de leurs Maitresses : sous main, comme jaloux de notre Nation, ils faisoient leur possible afin de les y engager. Si bien qu'entre eux, les Portugais & les François, il n'y eut pas pour un Duel. Plus bas je rapporterai le premier & le second : voici le dernier, qui fut de trois Portugais contre trois Gascons. Les Portugais étoient :

Le Seigneur d'Aleuron. Messire Jean Cousaille, Chevalier. Maitre Pierre Cousaille

Quant aux Gascons, le premier prenoit la qualité de Chevalier, les deux autres d'Ecuyer, savoir.

Messire François Grinaud, ou de Grinaulx. Archambaud de la Roque, ou le Roque. Maurignon ou Mangon.

Car c'est ainsi que les nomment Monstrelet & Juvenal des Ursins. Tous six au reste étoient fort vaillans, & se battirent à Saint-Ouen, Maison de plaisance bâtie par le Roi Jean, & embellie par ses successeurs, où Charles VI passoit alors le tems & prenoit l'air de la campagne. A l'ordinaire, des échafauts furent dressés autour des Lices, tant pour le Roi & pour la Cour, que pour les Dames, les Juges & autres. On fut affés tong tems à resoudre qui entreroir le premier; mais enfin on trouva à propos de faire cet honneut-

là aux Portugais, comme étant agresseurs.

Les Combatans y vintent au son des trompettes, accompagnés de plusieurs grands Seigneurs; le Comte d'Urset oncle du Roi d'Angleterre, & les Ambassadeurs d'Angleterre, amenerent les Portugais; Messire Clugnet de Brabant, Amiral de France, Jean frere du Duc de Bar & autres personnes degrande qualité conduisirent les Gascons. Après les cris faits, tous se leverent de leurs chaifes, garnies des armures & des bâtons ufités en pareille occasion. Les Portugais choisirent chacun leur homme; le plus brave d'entre eux & le plus renommé s'adressa à la Roque, le Chevalier de Consaille au Chevalier de Grinaud, le dernier à Maurignon. Lorsqu'ils en vintent aux haches, celui qui se batoit contre la Roque donna de la sienne un si grand coup dans le pot de son adversaire qu'elle entra dedans, & sentant qu'elle tenoit, il se mit à peser dessus de toute sa sorce, & à se baisser pardevant, pour tâchet d'entamer le harnois; cependant la Roque se laissoit faire & se tenoit serme, puis



tout à coup venant à reculer, ce fut si vite, que le Portugais ne put s'empêcher de tomber, la tête emportant le corps; il ne sut pas plutôt à terre que la Roque l'étourdit de deux grands coups de hache qu'il lui déchargea, & mettant la main à l'épée, la lui alloit passer au travers du corps : d'autres disent que lui ayant levé la visiere, il l'alloit fraper au visage; tellement que le Portugais se rendit, & fut pris par les gardes du camp. Cela fait le victorieux vint au secours de ses amis, d'un coup de hache qu'il déchargea à Pierre Cousaille, à qui Marignon avoit à faire, il le fit chanceler & Marignon au même tems lui en ayant donné un autre, il chût & se rendit, ainsi que Daleuron; tous deux à l'heure même & fort à propos, vinrent au secours de Grinaud; car il étoit blessé en quelques endroits, & même avoit la main gauche percée, dont il ne se pouvoit plus aider, & ainsi le Chevalier de Cousaille lui donnoit bien de la peine; mais pour lors il en fur délivré; car le Portugais ne pouvant resister à trois, se rendit aussi-bien que ses compagnons, leur disant, je me rends à vous trois. Après ceci, chacun les loua de s'être bien batus. Par ordre du Roi les vaincus furent mis hors des Lices, les premiers : les victorieux les suivirent avec leurs amis au bruit des trompettes, & furent reçûs dans Paris avec des cris d'allegresse. En un mot, à la reserve des Anglois, tout le monde témoigna de la joie du succès de leur combat.

## DUEL DE PIERRE DE MASSE'.

PIERRE de Massé Gentil-homme François, appella en Duel en 1438, un Gentil-homme d'Angleterre nommé Jean d'Asteley, & se batit à cheval contre lui à la rue saint Antoine, en presence de Charles VII. Les conditions du combat étoient, qu'ôté le bouclier qui leur étoit désendu, du reste ils s'armeroient le mieux qu'ils pourroient; que Massé outre douze lances de même longueur, seroit faire encore & sabler le champ de bataille; qu'ils romperoient six lances chacun, dont Asteley auroit le choix, & que celui qui par la clemence de Dieu sortiroit vainqueur du combat, seroit present à sa Maitresse du casque & du reste de l'habillement de tête du vaincu. Massé eut l'avantage, & perça d'un coup de lance la tête d'Asteley. Que si sa Maitresse en ce tems là, reçût sans horreur des armes teintes du sang d'un homme mort, presentement ce n'est pas de même; car les Dames d'aujourd'hui bien toin de recevoir de tels presens, ne pourroient pas seulement soussérir qu'on leur en parlât.

Voila pour les Duels qui regardent les Maitresses; venons maintenant à ceux qui se faisoient par bravoure, & pour montrer son adresse. Tous ceux au reste dont je parlerai, à la reserve de celui de Geoffroi de Grisegonnelle, se firent entre François & Anglois; car comme alors l'Angleterre & la France étoient presque toujours en guerre, ils n'étoient pas moins jaloux & envieux les uns des autres, que les Espagnols le sont aujourd'hui des François.

### DUELS PAR PURE BRAVOURE.

OMMENC, ONS par le second Duel fabuleux, ou suspect, dont j'ai promis le recit, qui est celui de Geosfroi de Grisegonnelle.

Quantité d'Historiens, mais tous ou conteurs de fables, ou sujets à caus

tion, ne sont point d'accord entre eux touchant ce Duel, ni du lieu, ni de l'année, ni du nom, ni de la qualité des champions.

Quant au tems, l'un veut que ceci arriva en 976, l'autre un an après;

un autre en 979.

Pour ce qui est des noms & de la qualité des champions de cette entreprise, il n'est pas plus facile de les savoir; car les uns assurent que Grisegonnelle avant que de se battre, s'appelloit Guillaume aux Cornets, & après, Guillaume Isore, d'autres en sont un Comte d'Anjou, nommé Geoffrui, Comte d'Anjou, auparavant le Duel, & depuis, Geoffroi de Grisegonnelle. Je laisse là les autres points dont le nombre ennuieroit, puisqu'ils ne different qu'en orthographe, tels que sont Isoire, ou Isore; Huastin, ou Hetelulphe. Bien davantage, il s'en trouve qui le font Roi des Sarrafins, & de stature Gigantale; d'ailleurs si puissant, qu'il assiegea dans Paris Louis le Debonnaire. Enfin, à ce que d'autres rapportent, c'étoit un homme il grand & si fort, qu'on le prenoit pour un Geant, & qui ravagea la France sous la conduite de Wastandes Prince Danois, assisté de ses freres, Comtes de Flandres, & à la tête de six mille hommes. Que si l'un de ceux ci qui en fait un Geant, lui donne vingt pieds de haut, sans comprendre la tête, d'autres ne sauroient le mesurer, tant il étoit grand. Le premier tient qu'il commandoit dans les troupes d'Othon, lorsque cet Empereur vint assieger les Parisiens; l'autre, qu'il étoit son neveu, & même s'étoit vanté de planter sa lancedans la porte de Paris, & qu'en effet il donna bien de la peine aux assiegés.

Pour ce qui est du lieu où se sit le combat, l'un prétend que ce sut à la Valée de Montmorenci, en certain endroit appellé la Tombe Ijoire. Un autre au contraire, que ceci arriva au Fauxbourg saint Germain, contre l'Hopital de la Charité, où se voit une Tombe de pierre fort longue appellée, la Tombe ou la mejure du Geant Iforet. Un autre que ce ne sut point là, mais bien au Fauxbourg saint Jaques, près d'une Ferme appellée encore aujourd'hui, la serme de la Tombe Isore, ou ae la Tombe Isor, qui appartient au Commandeur de saint Jean de Latran, & est accompagnée d'un colombier, de granges, de cours, d'un moulin à vent, de huit arpens & demi de pré, & de quatorze autres, tant de vignes que de terres labourables, tous stancs de dixmes.

Mais afin de rassembler tout ceci pour le mieux faire entendre, & rapporter en peu de mots, une partie de ce qui se lit de plus vraisemblable dans ces Auteurs suspects touchant le combat à outrance dont il s'agit, il faut savoir que l'Empereur Othon, piqué de ce que le Roi Lothaire lui avoit enlevé la Lorraine superieure, & de plus, l'avoit obligé de se retirer bien vîte à Aix-la-Chapelle; pour se venger, aussi rôt entre en France, pille & ruine par tout où il passe, & vient jusqu'à Paris, qu'il assiege avec une Armée de soixante mille hommes, où étoit aussi son neveu, ou plutôt un Geant, qui déssioit tous les braves, & faisoit passer le pas à tout autant qui osoient se jouer à lui; & d'ailleurs tuoit les François à tas.

Là-dessus Lothaire accourt avec des troupes, accompagné de ses Vassaux; mais entre autres de Geoffroi Comte d'Anjou, qui d'abord attaque le Geant, le blesse à la cuisse, lui enleve la tête, & l'envoie au Roi par un Meûnier qui se rencontra là par hazard, sans lui dire qui il étoit. En même tems le siège

fut levé. Lothaire ne pouvant savoir du Meûnier qui étoit celui qui l'avoit envoyé, lui commanda de demeurer auprès de lui pour quelque tems; &

cependant de voir si parmi ses troupes il ne le reconnoîtroit point. Peu de tems après, appercevant proche du Roi le Comte d'Anjou en habit gris aussi tôt tirant Lothaire par sa tunique, lui dit en son patois, c'est ceui-ci vetu d'une grise gonnelle, qui a coupé la rete du Danois Ces patoles naïves qui sirent sourire le Roi, surent cause qu'on donna depuis au Comte le nom de Geoffroi de Grisegonnelle.

Lothaire pour recompense d'un si grand service & d'une si belle action tout ensemble, lui sit don de tout le Domaine de la Couronne, situé dans les Evêchés d'Angers & du Mans. Outre cela pleine & entière franchise dans les

Terres qu'il viendroit à acquerir lui & ses successeurs.

Ce Duel ici au reste se voit peint en Anjou dans le Cloître de l'Abbayie de Fontevrault. Quant au Tombeau du Geant, il ne se trouve plus près de la Charité; & peut-être à la Valée de Montmorenci n'y a-t-il point de lieu nommé la Tombe d'Isoire; mais en revanche, la Ferme dont s'ai parlé, s'appelle toujours la Ferme de la Tombe Isore, & la Ferme de la Tombe Isou. Le Moulin qui en dépend, prend quelquesois le nom de la Tombe Isou. & plus souvent celui du Moulin de la Tombe Isou, que de Manguesouri; les Terres qui y tiennent & les autres se nomment le Terroir de la Tombe Isore. Ensin près de là, sur le grand chemin d'Orleans, une vieille Croix ruinée, dont il y a encore des restes, est appellée la Croix Isore, & ne ressembloit pas mal au Tombeau d'une personne de qualité; car outre qu'elle étoit de pierre, & élevée sur une espece de tertre. Elle étoit encore plantée au milieu d'une autre pierre fort grande & quarrée, longue à la façon d'une Tombe.

Je le repete encore; tout ceci me paroît fabuleux, ou du moins suspect. Que si sous tant de noms consormes & répandus çà & là, il y a quelque verité cachée, elle l'est si bien pour moi, que je ne la saurois tirer du lieu

où elle est, ni lui faire voir le jour.

Quant à Guillaume aux Cornets, je ne puis prouver non plus que Charlemagne lui ait donné toutes les Charges & les Dignités qu'on dit, qu'il l'avoit fait Chambellan, ou Connétable de France, Gouverneur de Languedoc, Duc de Guyenne, Comte de Provence & de Toulouse; ni tout de même, qu'après son combat, il prit le nom de Guillaume Isoré & que de lui descendent non-seulement Clemence Itoré, Fondattice des Jeux Floraux de Toulouse; mais encore le Marquis d'Herault. Lieutenant de Roi en Touraine, qui a pour armes des Cornets écattelés, & pour Cimier une Couronne gigantalle, couronnée d'une Couronne Royale.

Je laisse là quantité d'autres particularités semblables, comme n'en ayant déja que trop dit, venons aux autres Duels faits par des personnes de qualité, pour faire montre de leur adresse & de leur valeur; mais qui ne seront

ni fabuleux, ni suspects.





en état de remonter. Si bien qu'ils acheverent leur combat de bonne grace, dont tout le monde fut fort content aussi bien que le Roi.

En 1409, il y cut encore un autre Duel entre un Anglois & un François, tous deux Chevaliers Le François étoit Sénéchal de Hamaut. L'Anglois s'appelloit Messire Jean de Cornouaille, en grande réputation, & de plus, qui avoit épousé la sœur du Roi d'Angleterre.

En vain le Duc de Bourgogne leur prépara un champ de bataille à Lille Ville de Flandre; car Charles V I l'ayant sû, les sit venir à Paris, & voulut lui-même être spectateur de leur combat. Ce sut vers l'Ascension que ce Duel se sit dans la place destinée aux combats à outrance, derrière le Prieuré saint Martin. L'Anglois monté sur un cheval de bataille, suivi de six Pages, les uns vêtus d'hermine, les autres de drap d'or, entra dans les Lices, en faisant une prosonde reverence au Roi. Aussi-tôt arriva le Sénéchal accompagné du Comte de Clermont & de celui de Ponthievre, le premier portant sa hache, & l'autre sa lance; mais de plus, du Duc de Brabant & du Comte de Nevers, streres du Duc de Bourgogne, qui marchoient à pied à ses côtés, tenant le mords de son cheval. Après avoir fait la reverence au Roi, les deux combatans ensuite se regarderent, & se mirent en état de joûter. Sur le point de donner de l'éperon, le Roi les sait arrêter, & de plus, ordonne qu'à l'avenir qui que ce soit, sans cause raisonnable, n'apapellât personne en Duel dans le Royaume, sur peine de la vie.

Quoique cette défense ne plût pas trop à nos Duellistes, il fallut pourtant obeir, & si depuis ils en vintent aux prises, ce ne sur qu'en Angleterre, le Roi avant leur départ les traits splendidement & leur sit toutes sortes d'honneurs.

Nonobstant une désense si expresse & si solemnelle, vingt braves d'Angleterre, tous Chevaliers, priétent le Roi en 1414, de leur permettre d'accomplit un serment qu'ils avoient sait, de se batre contre autant de François avec toutes sortes d'armes; soit en Duel, un contre un; soit en nombre égal, à la charge que le vainqueur pourroit tuer le vaincu, s'il ne se rendoit à rançon. Si bien qu'il sut impossible de resuser aux François d'accepter le dési; sur tout après avoir representé à Charles VI, qu'ils avoient à saire à des orgueilleux; & de plus, qu'il leur étoit échapé de dite: Que l'homeur de la France naturetiement etoit si cher aux François, que si le Diable sortoit de l'Enser pour leur saire un appel, il se trouveroit des gens asses pour accepter le desi. Ils se battrent donc, & si bien, que chacun avoua que jamais on n'avoit vû de guerriets plus dispos que les Anglois, ni qui marchassent plus gaiement au combat

En 1420, au siège de Melun, quantité de combats à outrance arriverent entre les assiégeans & les assiégés, non plus en plein jour comme les précédens, ni devant le Roi, & dans un champ de bataille; mais sous terre, à la clarté des torches & des slambeaux, dans une mine faite par Henri V, Roid'Angletetre, & bien désendue par Barbason, qui commandoit dans la Ville pour le Dauphin. Or asin que dans ce lieu plein d'obscurité, la sûreté sût toute entière, & que les combatans n'eussent aucun sujet de se désier, la permission de se battre sut publiée & donnée à tout le monde. Bien plus, de peur qu'on ne sit des prisonniers, un gros chevron à la hauteur de l'estomach étoit en travers, qu'on n'osoit pas franchir, ce qui faisoit durer les Duels long-tems, & beaucoup plus que dans un champ de bataille.

Les plus signalés de ces Duels furent saits par Louis Juvenal des Ursins & par Raymond de Lore; le reste par les plus généreux d'entre les Anglois & les François. Après tout, il s'en sit tant, que presque à toute heure il y en avoit; & plusieurs ensin, tant Anglois que François s'y porterent avec tant de valeur, que ceux qui étoient Anglois surent saits Chevaliers par le Roi d'Angleterre, & les autres par Barbason.

Des Ursins ouvrit la carrière, & sur le premier qui demanda à se battre; il eut à faire à un Gentil homme Anglois, tous deux s'entreblesserent; & Jome II.

PPp



blessa Haymon legerement. Voulant passer outre, le Roi les sait cesser, puis sortir des Lices ensemble, & ramener en leurs logis avec beaucoup d'honneur.

En 1414, & encore en presence de Charles VI, fut fait un autre Duel entre Jean de Mets Portugais, attaché au parti du Duc de Bourgogne & Guillaume de la Haye Ecuyer Breton, de la Maison du Duc de Berri. Les Grands avec la Noblesse, tant de France que d'Angleterre, les voulurent voir. Le Portugais entra dans les Lices, couvert d'armes toutes rouges, accompagné des Ambassadeurs Anglois. L'un & l'autre étoient bien vêtus & bien armés, & vinrent dans le camp clos au son des trompettes & des violons. A chacun étoit préparée une chaife pour s'affeoir, le Heraut n'eut pas plutôt crié: Faites devoir, qu'ils se leverent, & s'avancerent l'un contre l'autre la lance à la main, outre l'épée, la dague, & la hache d'armes. Quand ils furent près; car c'est ainsi qu'on parloit, jettant là la lance sans se toucher, ils prennent la hache, & pour lors le Portugais gaiement & fierement tout ensemble, venant à son ennemi pour le fraper, le Breton, excellent Luteur qu'il étoit, & qui n'avoit pas son pareil, d'ailleurs averti que son Adversaire étoit travaillé d'une courte haleine, ne fit que rabatre & parer les coups, afin de le terrasser, s'il pouvoit le joindre. Telle manière d'agir nouvelle surprit d'abord, & lassa après, ne sachant pas son dessein : mais comme l'haleine vint à manquer au Portugais, & que pour la reprendre, il Ini fallut souvent hausser sa visiere, & à chaque sois faire signe à la Haye de lever aussi la sienne, il le sir. Mais ce petit jeu durant un peu trop, & le Breton s'en lassant, aussi tôt il lui porte au visage la pointe de sa hache; & si ce n'eut été que le Portugais dans ce tems - là même recula, mais bien plus qu'on cria, ho, ho, ho, pour les separer, il couron fortune dêtre frapé & bien bættu. Avec tout cela on ne lui fit pas ni moins bonne chere, ni moins d'honneur qu'à la Haye.

Les champions qui vont paroître, sont gens de robe longue, portant aumusse, mitre & froc. Que si quelques uns d'entre eux ne se battent pas en personne, du moins sera-ce par des hommes qu'ils sourniront à leur place, appellés en Latin, P giles, & Advonez en François, & le tout par Arrêt du Parlement, des Maréchaux de France, des Abbés de saint Denys, de sainte Geneviève, de saint Germain, de l'Evêque & du Chapitre de Paris.

Je dirois ici que Godefroi Abbé de Vendôme se plaignit à l'Evêque de Xaintes, nommé Pierre, qu'un de ses Clercs étoit le premier qui avoit commencé de se battre en Duel contre un de ses Religieux. Et de plus, j'ajouterois qu'Anselme Prêtre, Trésorier de Notre Dame de Laon, se battit contre un Orsevre; mais comme ce seroit s'éloigner de Paris, je n'en veux pas sortir.

Le Roi Robert, à qui quelques-uns donnent la qualité de saint, accorda aux Religieux de saint Denys la permission d'ordonner le Duel.

Louis le Jeune commanda à l'Eglise sainte Geneviève, c'est-à-dire à l'Abbé & aux Religieux, de prouver par le Duel, que les Habitans de Rhosni petit Village à quelque deux lieues de Paris, étoient leurs Esclaves & Hommes de Corps de leur Eglise; & tout de même à ces Habitans qui prétendoient être libres de se rendre à la Cour de l'Abbé le jour qu'il leur assigneroit. S'y étant trouvés, & le Roi de son côtéayant envoyé des personnes de consideration pour voir ce qui se passeroit; pour lors l'Abbé Etienne, en leur presence, dit à ces Villageois, qu'il étoit prêt de prouver leur servitude par le Duel : ce qu'il repeta par plusieurs sois. A quoi les autres répondirent, qu'ils nétoient pas venus pour ce sujet-là, & qu'ils se rapportoient au Roi de la décision de leur disserend.

Si après cela je n'allegue point divers Duels ordonnés par les Abbés de fainte Geneviéve, ou par leurs Juges, à la vetité c'est que je n'en ai pû

Tome II

P P p p ij

découvrit aucun, quoiqu'après tout je n'en aie pas trop à faire, puisqu'étant hauts Justiciers, il est très-certain qu'ils en ordonnoient aussi bien que les autres qui avoient la même Jurisdiction dans Paris.

Enfin je ne repeterai point ce que j'ai dit à ce propos du Chapitre de St Merri tout au commencement de ce discours, pour faire voir qu'en qualité

de haut Justicier il ordonnoit du Duel.

Je trouve que l'Abbayie saint Germain jouissoit autresois du même privilege. La prestation de bouclier, pour laquelle les Habitans de Cachant, petit Village aux environs de Paris, lui devoient quinze sous parisis de rente, n'avoit point d'autre fondement que le Duel. D'ailleurs il est constant que ce Monastere en 1357, avoit des Lices derrière ses murailles, vers le Pré aux Clercs, tout contre celles du Roi, dont j'ai fait mention, & qui ne

servoient que pour les Duels ordonnés par ses Juges.

Bien plus, vers l'an 1150, du vivant de l'Abbé Geofroi, un certain Etienne de Maci, ayant sair mettre en prison un des Sujets de cette Abbayie, nommé Enguerrand d'Antoni, à cause qu'il faisoit un fossé près du grand chemin, où lui & Eustache de Bievre, de ses parens avoient la moitié de la voirie; l'Abbé s'en plaignit au Roi, comme d'une injure faite à sa personne. Mais comme le Roi ne put les accorder, ni décider le differend, il leur ordonna de se battre en Duel : si bien qu'Eustache & Enguerrand se rendirent à Paris dans la Cour, avec leur avoué chacun; l'un conduit par Etienne, l'autre par Renard & Philippe Religieux de saint Germain, députés exprès à la place de l'Abbé Geofroi. Là Guillaume de Gournai, Regnault de Beaumont, & Baudouin de Flandre, Prevôt de Paris, & Lieutenant du Roi, examinerent la cause de nouveau, & ne la pouvant juger, firent venir & battre les deux avoués. Le combat dura long-tems; & comme tous deux étoient déja fort blessés; enfin à l'aide de Dieu, ce sont les termes, le champion de faint Germain emporta l'œil de son adversaire, & l'obligea de confesser qu'il étoit vaincu.

Mais parce que ce jour-là même Etienne vint à produire deux témoins pour affirmer que sans le consentement de l'Abbé ou de ses Officiers, il pouvoit donner des alignemens à Prodium; à cela, Engilbert d'Antoni, répondit sur le champ à l'un des témoins appellé Eudes, qu'il avoit fait un saux serment, & que pour le maintenir, il se battroit en Duel contre lui. Aussité ils jettent leur gage de baraille, le jour & l'heure du combat ayant été donné, pour lors l'hilippe & Renard, Religieux de l'Abbayie, conduisirent Engilbert. Après avoir bien attendu, comme Etienne & Eudes ne venoient point, & que l'heure étoit déja passée, les Juges permitent aux autres de se retirer, & leur accorderent ce qu'ils demandoient. Ceux-ci incontinent après yenant à rencontrer Etienne avec son avoué & ses cautions, ils les sirent tous mener en prison au Châtelet, tant pour ne s'être pas trouvés au dér-

nier Duel, que pour avoir été vaincus au premier.

En 1108, à la sollicitation du Chapitre de Notre - Dame, Louis le Gros ordonna que les Esclaves des Chanoines se pourroient battre en Duel contre toutes sortes de personnes même libres, sans qu'on pût les resuser à cause de leurs servitudes. Et ce qui est surprenant, Paschal II, peut-être confirma-

s-il une chose si étrange, par une Bulle de l'année 11/4.

Vers ce tems-là, un certain Marmarellus grand Tyran, & qui accabloit d'exactions ses Sujets & les autres que le Chapitre de Notre-Dame avoit à Sussi, Village proche de Paris, voulant se justifier, & défendre son procedé juridiquement, s'en vient à la Cont de Galon, a lors Evêque, & arrive dans le tems qu'Anceau Grand-Maitre de la Maison du Roi, rendoit justice, & aussi-tôt offite de maintenir son droit en Duel, contre celui qu'on voudra des Sujets du Chapitre. Par l'entreinise neunmoins de l'Evêque Galon, l'affaire su terminée à l'amiable.

En 1139, Durand Chanoine de Paris & de Noyon, s'étant plaint à l'E-

vêque de Noyon nommé Simon, que Roger de Corota avoué de Viri, ordonnoit le Duel, avec les Jugemens d'eau & de fer: & qu'il en recevoit feul les ôtages & les profits, quoique Viri appartint au Chapitre de Notre-Dame, l'Evèque Simon, après avoir fait lire le privilege de l'Eglife de Paris, & examiné les raisons de Durand & de l'avoué, ordonna qu'à l'avenir, le Juge des Chanoines de Notre Dame recevroit les gages de bataille, & neanmoins que la chose se pourroit terminer sans le Juge de l'avoné, & qu'ils auroient chacun la moitié des jugemens de fer & d'eau.

Depuis, par un concordat passé en 1222, entre Philippe Auguste & Guillaume II, Evêque de Paris, il sur arrêté que tout meurtrier ou ravisseut qui ne seroit pas pris sur le fait, soit au Fauxbourg saint Germain, dans la Coulture l'Eveque, ou au Clos Bruneau, quartier de la Ville & de l'Université, & qu'ils niassent le crime; en ce cas-là, asin de les convaincre, l'Eveque pourroit les obliger de se battre dans sa cour, contre ceux qui les auroient vú faire & l'affirmeroient, quoique ces cas sussent purement Royaux, & qu'il n'appartint qu'au Roi d'en connoitre: mais si tout au contraire, en étant convaincus, soit par leur propre confession, par un Duel, ou pour avoir été trouvés en slagrant delit, pour lors le Roi s'en reservoit la connoissance toute entière, & tous les biens mobiliers du coupable.

Les Chanoines de Paris & le Doyen, étant venu à remontrer en 1246, à Innocent IV, que quelques Sujets de leur Eglife, outre leurs Terres & leurs Villages qu'ils abandonnoient, refusoient encore de leur rendre les services qu'ils leur devoient & n'en servicent rien, à moins que d'en venir à un Duel qui décidât le différend; la réponse du Pape sur, qu'à l'avenir ils pourroient les contraindre de leur obéir, tant par titres & par témoins, que par toute autre sorte de bonnes preuves, encore que de ne sût pas la

coutume.

De là j'infere, comme je suis assés bien sondé, qu'en ce tems là les Chanoines, & les autres Ecclesiastiques; aussi-bien que les gens d'épée & autres, avoient accourumé d'avoir recours au Duel, quand il s'agissoit d'une chose douteuse. Peut-être sera ce donner quelque jour à cette coutume dont

parle Innocent IV, & fur laquelle il ne s'est point expliqué.

Ce qui est vrai, c'est que depuis, le Chapitre de Paris, en 1255, ne sit aucun scrupule d'acheter tant de Marie la Raimbaude, que de Girard son fils, & autres, quarante quatre sols parisis de cens qu'ils tenoient en Fies à l'Archant de Jean de Villars, Chevalier & sa semme, avec tous les droits de voirie, de meurtre & de duel.

# DUELS POUR VENGER L'HONNEUR DES DAMES, flétri par paroles ou autrement.

E premier se sit sous Chilperic, dont j'ai désa parlé ailieurs dans l'Eglise même de saint Denys du Pas, sanctifiée par le Martyre de l'Apôtre de Paris, & dépositaire alors de ses Reliques; & cela à l'occasion d'une Dame de la Cour, accusée devant son pere par les parens du mari de deshonomé leur maison par la vie qu'elle ménost.

Suivant la Coutume de ce rems là, le pere se vit contraint d'en venir aux Sermens pour maintenir l'honneur de sa sille. Ce qu'il sit sur la Châsse de saint Denys & des autres Saints, en presence des Aconsments & de ses amis. Les Aconsments s'en mocquant, crient aussi côt qu'il s'étou parjuré.

A ces paroles piquantes les autres n'étant pas maîtres d'eux mêmes, & ne pouvant se retenit, sans attendre plus long-tems, ni en vouloir venit au Doel permis par les Loix, à l'heuse même ils mettent l'épée à la main, its



# 670 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

battent, se blessent devant l'Autel & les Reliques, percent à coups de seches le Tombeau de saint Denys, aussi-bien que les portes de l'Eglise, souillent enfin de sorte la Maison de Dieu, qu'ils la remplissent de sang & de carnage.

Je ne repeterai point ce que j'ai dit du Duel de Jarnac, accusé par la Chasteigneraie, d'avoir joui de sa belle-mere. Je ne rapporterai pas même certaines choses qui s'y passerent, bien qu'elles soient fort considerables, & dont Henri I I sur Spectateur à Saint Germain en Laie, aussi - bien que toute la Cour, parce que la Colombiere ne m'a rien laissé à dire.

Quant au Duel d'Ingelger Comte d'Anjou contre Gontrant, l'un des braves Chevaliers de son tems, j'en toucherai peu de mots, à cause qu'il arriva à Château-Landon en Gaunois, à vingt lieues de Paris, sous Louis le Begue Empereur.

Ingelger Comte de Gatinois mourut dans son lit auprès de sa semme. Gontrant qui étoit son parent, accuse aussi tôt la veuve de l'avoir sait mourir, & qu'il le maintiendroit en Duel. La Comtesse soûtient que cela est saux, & là-dessus sollicite parens & amis pour trouver un protecteur qui l'assistat de son bras. Mais parce que Gontrant étoit si redoutable, qu'on ne voyoit pas au monde son pareil, ni pour l'adresse, ni pour la valeur; chacun s'en excusa le mieux qu'il put; de sorte qu'elle alloit être condamnée à la mort, lorsque Ingelger Comte d'Anjou son silleul lui vint offrir son secours, battit Gontrant & lui enleva la tête. En reconnoissance d'un si grand service, il eut de sa mareine la Seigneurie de Château-Landon, avec ses dépendances, & tous les Fiess qui en relevoient.

Quoique le Duel de le Gris & de Quarrouges ordonné par Arrêt de la Cour en 1386, se trouve dans tous les Historiens de ce tems-là, qui ne sont point en petit nombre, & qu'ainsi il semble que je le devrois passer, comme j'ai sait celui de Jarnac, neanmoins parce qu'il est raconté diversement, & même je l'ose dire, peu veritablement, touchant ce qui se passa avant qu'ils en vinssent aux prises, je le rapporterai ici de la façon que je l'ai sû dans les Regitres criminels du Parlement, où sont les accusations & les défenses des parties, & où il n'est presque remarqué aucune des circonstances qu'on trouve dans les Livres, que je ne m'amuserai point à refuter; puisqu'ensin l'Arrêt de la Cour, les plaintes, les accusations, les réponses & les repliques des parties, sont bien plus capables de nous apprendre la verité, qui jusqu'ici a été ignorée.

Quarrouges & le Gris étoient deux Gentils-hommes de Normandie, qui avoient contracté amitié à la Cour, au service de Pierre Conte d'Alençon & de Robert Comte du Perche son frete; mais de plus, bien servi le Roi à la guerre. Depuis, d'amis qu'ils étoient auparavant, ils devinrent ennemis mortels en 1385. Le pere de Quarrouges avoit été Capitaine du Château de Belême: pour lui il merita d'être fait Chevalier par ses belles actions. Il se maria deux sois. & épousa en premieres noces la fille d'un Chevalier nommé Tilli, dont il jeut un fils entre autres que le Gris tint sur les Fonts. Sa seconde semme sur Marie Theroville, qui accusa celui-ci de l'avoir violée.

A l'égard de le Gris il étoit Clerc, & âgé de plus de cinquante ans, d'ailleurs consideré particulierement du Duc d'Alençon, Ecuyer, & qui ne sur fait Chevalier qu'un peu auparavant que d'entrer dans le champ de bataille. D'abord le Comte d'Alençon jugea l'affaire par désaut à l'avantage de le Gris. Quarrouges là dessus en appelle au Roi, qui le renvoya au Parlement, & ensin le Parlement par un Arrêt contradictoire, prononça en saveur de Quarrouges. Voici à peu près comme ils se désendirent tous deux, tant au Parlement que devant le Roi.

Quarrouges representa qu'il avoit toujours fort bien vêcu avec ses deux femmes, & clles avec lui; qu'à son retour d'Ecosse & d'Angleterre où il étoit

, de Fontaine, la Sorelle allé sous la conduite de l'Amiral ou étoit Marie de Thibouville sa seconde femme, il l'avoit menée chés Nicolle de Quarrouges sa mere à Capomesnil, Maison en Normandie, à neuf lieues d'Argentan, bâtic à l'écart dans une plaine & loin du monde; qu'en 1385, il vint à Paris au mois de Janvier, & passa par Argentari où il vit le Gris & les autres Gentils-hommes de la Cour du Duc d'Alençon; que la troisséme semaine du même mois, ou environ, sa mere ayant été ajournée devant le Vicomie de Falese à saint Pierre sur Dyve, elle y alla avec ses gens. & la Damoiselle de sa femme, là laissant là presque toute seule à Capomesnil; que le Gris homme riche & dissolu, en ayant été averti par un certain Louver ministre de ses débauches, & voisin de la maison de sa mere, aussi-tôt il accourt à Capomesnil; mais avant que de parler à fa femme qui est belle, jeune & fage, il envoya cet homme la prier d'obtenir de sa partie quelque delai pour cent francs d'or qu'il lui devoits qu'ensuite lui ayant déclaré que son ami l'aimoit passionnement & souhaitoit de l'entretenir, & lui accorderoir tout ce qu'elle demanderoit; que là - dessus lui commandant de tenir d'autres discours, & lui faisant savoir qu'elle ne vouloit point voir le Gris, comme elle se préparoit à passer outre, dans ce tems-là le Gris entre, & après l'avoit salué, lui prend les mains, la conjure de s'alleoir auprès de lui, la cajole, lui offre de l'argent pour payer les dettes que son mari avoit contractées en Angleterre & en Ecoste; que cependant elle rettra ses mains d'entre les siennes, recevant les discours aussibien que les offres en honnète femme; que le Gris piqué de son procedé, la prit par les bras en jurant; qu'en même tems elle ayant gagné une chambre haute proche de là, il l'en tira par force à l'aide de Louvet jusques sur l'escalier; que la s'étant jetté par terre & criant have à haute voix, de plus, les menaçant de tirer raison de leur violence en Justice & par le moyen de ses amis, ils ne laisserent pas de l'emporter dans la chambre; qu'enfin le Gris en jouit, dont il ne seroit point venu à bout sans Louvet; que le Gris ensuite renouvella à la femme les offres qu'il lui avoit déja faites, & qu'il ne tint qu'à elle qu'il ne lui laissat un sac où il y avoit de l'argent; que de crainte d'être diffamée toute sa vie & de mourir de ma main, elle dissimula l'outrage qu'il lui venoir de faire; qu'à quelques jours de là, étant retourné à Capomesnil, & ayant trouvé sa femme fort triste, il crut qu'elle avoit eu quelque démélé avec sa mere; mais qu'il sut fort surpris, quand jurant fur la damnation de son ame, en presence de ses parens & de ses amis, elle lui fit le recit de tout ce qui étoit arrivé, & l'exhorta à en prendre vengoance.

Tels faits allegués, outre beaucoup d'autres choses qu'on peut voir dans l'Arrêt du Parlement, Quarrouges ajouta qu'en cette cause il se rencontroit toutes les circonstances necessaires & ordonnées par les Loix pour jetter & recevoir le gage de bataille; qu'il s'agissoit d'un crime capital; que certainement sa semme avoit été violée; mais d'une maniere si secrette, & avec tant de précaution, qu'on n'en pouvoit convaincre son ennemi par témoin, mautrement; qu'ensin ce soupçon tomboit sur lui plutôt que sur pas un autre, comme étant particulierement adonné aux semmes, & passant pout tel. Et là dessus par ses conclusions demanda que le Gris sut condamné aux peines portées par les Ordonnances en pareille occasion; sinon qu'on lui permit de se battire contre lui en personne ou par son avoué. Si bien qu'il jesta son gage de bataille, saisant toutes les reserves accoutumées en ces rencontres.

A tant de charges si odieuses, le Gris répondit; qu'il avoit toujours vêcu en honnête homme, & servi le Roi long-tems, & même si-bien, que pour recompense de ses services, Charles V I l'avoit fait Sergent d'Armes; que tout au contraire, Quarrouges a toujours passé pour un homme jaloux, pout un melancholique & un esprit volage; que sa mere n'ayant pû l'em-

# 572 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

pêcher de plaider contre elle, en étoit morte de douleur; que sa mauvaise humeur avoit avancé les jours de sa premiere semme ; que son pere étant venu à mourir, il n'avoit jamais pû obtenir du Comte d'Alençon la Capitainerie du Château de Belesme. Et parce, dit-il, que j'avois part à la confidence de ce Prince, & qu'en qualité de Seigneur dominant, il vint à retirer des mains de Quarrouges la Terre de Cuigni pour le prix qu'il l'avoit achetée, là-dessus il s'est imaginé que je lui avois nui dans ces deux occasions, & depuis m'a toujours voulu du mal. Souvent il a sollicité sa premiere femme de faire la même chose qu'il fait faire maintenant à la seconde; qu'au reste il n'a jamais vû celle-ci qu'une seule fois, chés le Chevalier Crespin, où il l'obligea de la saluer; que Quarrouges étant de resour à Paris, & sachant que la Damoiselle de sa semme l'avoit quittée pour aller avec sa mere à saint Pierre sur Dives, il les avoit traitées toutes deux à coups de poing; que dès le lendemain il fit courit le bruit que le Jeudi dix Janvier de la troisiéme semaine du mois, j'avois violé sa semme par le moyen de Louvet; & de plus, contraignit sa femme de dire la même chose: mais pour faire voir enfin que cela ne peut pas avoir été ni le jour, ni la semaine, ni de la façon que son adversaire le disoit, c'est que saint Pierre fur Dives, où fut ajournée Nicolle Quarrouges, n'est qu'à deux petites lieues de Capomesnil; qu'aussi en étant partie le matin, elle sut de retour à midi, ou bien-tôt après; que cependant elle avoit lassé auprès de sa bellefille un Tixerand avec deux femmes; qu'en arrivant elle l'avoit trouvée en belle humeur & fort gaie; qu'au reste sa partie par malice ne marquoit point précisément le jour de ce violement prétendu, quoique lui aussi-bien que sa semme aient dit affés de fois qu'il étoit arrivé le Jeudi de la troisième semaine du mois de Janvier. Or est-il qu'il paroissoit par de certaines lettres que c'est ce jour là même que sa mere avoit été à saint Pierre sur Dive, & qu'ainsi ne soit, c'est que la troisième semaine de Janvier, il n'y est que ce jour là qu'on plaidât; d'ailleurs le quinzième de Janvier qui étoit un Lundi, je fus d'Argentan chés un Ecuyer de mes amis nommé Belloteau, qui demeure à deux lienes de là, où je demeurai jusqu'à Mercredi dix sept, que je me trouvai au coucher du Duc d'Alençon. Le Jeudi dix-huit, Belloteau me vint prendre au lit avec Taillepied autre Ecuver, & m'étant levé aussi tôt, je les presentai au Duc d'Alençon; ensuite j'entendis la Messe, je dinai & sumes ensemble jusqu'au soir que ce Prince les sit souper avec lui. Le Vendredi dix-neuf, je les menai à Arnou, où nous passames le tems à nous divertir jusqu'au Samedi que je retournai à la Ville. Cependant d'Argentan à Capomesnil on compre neuf grandes lieues, & encore le chemin est-il si mauvais, principalement en hiver, qu'on ne les fauroit faire en un jour. Mais enfin que le Duc d'Alençon n'entendit pas plutôt parler de tout ceci, qu'il fit venir Bernard de la Tour, beau-pere de Quarrouges, & Jean Crefpin dont j'ai fait mention, qui confirmerent le tout, & que non-sculement Quarrouges l'accusoit d'avoir violé sa semme ; mais qu'il viendroit lui en demander justice; que cependant n'étant point venu, ce Prince fit emprisonner Louvet, & austi-tôt assembla Prélats, Chevaliers, Conseillers & autres personnes intelligentes pour juger le procès; que tout d'une voix ayant été renvoyé absous, le Comte en écrivit au Roi & à quelques Princes du Sang.

Outre tout ceci, le Gris pressa la Cour d'obliger Quarrouges à convenir du jour qu'il prétendoit que sa femme avoit été violée; & de plus, representa que si l'outrage qu'on lui imputoit étoit vrai, Marie de Thibouville, forte & courageuse comme elle est, n'aproit pas manqué de l'égratigner & de lui laisser de belles marques: joint que si elle est crié hare, de la façon qu'on disoit, les voisins d'autour de Capomesnil, où il n'y a guere moins de dix ou douze maisons, auroient entendu sa voix. Le Parlement sit appliquer à la question Louver, & la Pamoiselle de la femme de Quarrouges

qui

qui ne confesserent rien. Or quoique le Gris tùt Clerc, il ne voulut point se tervir du privilege de sa Clericature, bien que son conseil en sût d'avis; ses conclusions furent qu'il ne devoit point recevoir le gage de bataille de Quarrouges, puisque les conditions necessaires en cette rencontre manquoient; que le violement n'étoit point certain; qu'il n'y avoit ni indice, ni présomption contre lui; que si quelqu'un l'en soupconnoit; c'étoit Quarrouges & sa semme ses ennemis mortels; qu'ensin il demandoit que sa pattie sut condamnée à lui saire amende honorable, & de plus à quarante mille francs d'or; que tout ce qu'il avoit dit contre lui étoit saux; qu'il en avoit menti, & étoit prêt de le maintenir en Duel; qu'il offroit de se batte en camp clos, en personne ou par son avoué; que pour cela il jettoit son gage de bataille, & saisoit les protestations & les reserves ordinaires.

Sur tant de faits contraires, le Parlement après avoir consulté plusieurs perfonnes du Conseil; enfin en 1386, déclara le quinzième Septembre que la plainte de Quarrouges étoit bien fondée; qu'il y échéoit gage de bataille, & qu'il le lui falloit adjuger; qu'à l'égard du jour & du lieu du combat, la Cour s'en rapportoit au Roi. Mais avant que de passer outre, i sera bon de remarquer ici deux choies asses particulieres, l'une que le Parlementiordonna le Duel pour le violement d'une femme, bien que ce ne soit pas un crime évident, ainsi que portent les Lettres de Philippe le Bel; l'autre qu'encore que l'accusateur ne convînt pas du jour que sa femme avoit été violée, & qu'au contraire l'accusé prouvât que cette semaine - là même qu'on alleguoit, tant s'en faut qu'il se trouvât à Capomesnil, il en avoit été toujours bien loin, la Cour n'y eut point d'égard. Jean Galli pour défendre le procedé du Parlement, dit que cela venoit peut-être de quelques circonstances qu'il y avoit dans les informations. Entre autres présomptions contre le Gris, il rapporte celle-ci: Que dès qu'il sût que Quarrouges le vouloit accuser du violement de sa femme, à l'heure-même il alla à Confesse, & que Louvet en fit antant; & par là il semble comme donner à entendre? qu'après s'être confessé d'un crime à un Confesseur, on le peut nier en Ju stice sans scrupule, ni sans craindre de faire un faux serment, & que ce su pour cela que le Gris & Louvet ne voulurent rien avouer, croyant le pou voir faire en conscience; ce qui fut reproché à Tierberge Reine de Lorraine. accusée d'adultere par Lothaire son mari, à cause que le jour du combat! son avoné avoit subi le Jugement d'eau bomillante sans souffrir de mal.

Au reste quand la Cour prononça l'Arrêt, Charles VI pour lors étoit à l'Ecluse, dans le dessein de passer en Angleterre. Si bien qu'à la sollicitation des Ducs de Betri, de Bourgogne, de Bourbon & du Connétable, il differa jusqu'à son retour, le jour du Duel, afin d'y assister. Le Parlement durant ce tems-là fit faire les Lices derriere faint Martin; un des côtés fut bordé d'échafauts pour les gens de Cour, & le reste laissé pour le peuple. Ce combat se donna en 1386, le vingt-neuf Décembre. Quarrouges & le Gris se rendirent au champ de bataille, à l'heure portée par les Ordonnances. Marie de Thibouville y vint dans un char couvert de deuil, & renvoyée aussitôt par ordre du Roi. Son mari entrant dans les Lices, l'ayant rencontrée; lui dit : Dame, par vostre information & sur vostre querelle, je vois avanturer ma vie & combatre Jacques le Gris; vous savés si ma cause est juste & loyale. Elle répondit: Monseigneur, il est ainsi, & vous combattés tout seurement; car la cause est bonne. Après il la baisa, la prit par la main, sit le signe de la Croix, & entra dans le camp clos, accompagné du Comte de Saint-Pol. Le Gris arriva avec les gens du Comte d'Alençon. Tous deux étoient armés de toutes piéces, & furent assis chacun dans une chaise. A l'ordinaire on les mit l'un devant l'autre; alors les fiévres prirent à Quartouges qui les avoit depuis long tems. Neanmoins ils ne laisserent pas de joûter. Comme ce sut sans effet, Joannes Galli semble s'en prendre à la mauvaise cause de le Gris & à la debilité de Quarrouges qui n'avoit pas la force de se défendre, à ce qu'il

Tome II: QQqq

dit. Cependant la plupart des autres Historiens les font battre en braves gens, & qu'après s'être aussi-bien attaqués que désendus à cheval, ils mirent pied à tetre. Quarrouges sut blessé à la cuisse; mais le Gris étant venu à tomber, l'autre en même tems se jetta sur lui, le pressa d'avouer qu'il avoit violé sa femme, & quoique sur Dieu & sur le peril de la damnation de son ame, il lui jurât que cela n'étoit point, neanmoins il ne laissa pas de lui passer son épée au travers du corps, & le tua sur le champ. Ensuite il vint demander s'il avoit fait son devoir? On lui répondit qu'oui. Puis il se mit à genoux devant le Roi, qui le fit lever, & lui donna mille francs, & une Charge dans la Chambre avec deux cens livres de pension. Après il fut trouver sa semme qu'il baisa, & la mena à Notre-Dame, où ils firent leur offrande. Cependant on livra le corps de le Gris à l'Executeur, pour le traîner & le pendre à Mont-Faucon. Le mois suivant, qui sut le neuf Fevrier, le Parlement adjugea à Quarrouges la somme de six mlle livres sur les biens de son ennemi. A quelque tems de là, il partit pour la Terre-Sainte, & on sût depuis que sa femme avoit pris le Gris pour un autre, parce que celui qui l'avoit violée en esset le consessa à la mort, à ce que dit Juvenal des Ursins.

L'Auteur de la Chronique manuscrite de saint Denys, assure que Marie de Thibouville étant veuve, se fit recluse, & finit ses jours seule dans une

chambre murce.

### LA TOMBE ISOIRE.

RISEGONELLE commandant l'avant-garde de l'Armée du Roi, J & allant après l'Empereur qui se retiroit, le défit dans le Soissonnois,

& tua ou noya la plus grande partie de ses troupes.

Ce Duel si favorable aux Parisiens, est representé en Anjou dans le Cloître de Fontevrault. Quant à la valée de Montmorenci où l'on dir quil y a un lieu nommé la Tombe d'Isoire: c'est de quoi je doute : mais il est bien certain que son Tombeau ne se voit plus près de la Charité. En récompense, la Ferme dont j'ai parlé, s'appelle toujours la Ferme de la Tombe Isore, & la Ferme de la Tombe Isou. Que si le moulin à vent qui en dépend, prend depuis quelques années le nom de moulin de Mauguesouri, c'est à cause d'un Meûnier nommé ainsi qui l'a occupé long-tems; car auparavant chacun l'appelloit le moulin de la Tombisou, le moulin de la Tombe-isou, & le moulin à vent de la Tombe-isou. Quelques-uns même, sur tout les vieillards des environs, lui donnent encore plus ce nom là que l'autre, & même dans un bail à ferme de cette maison passé en 1610, il est nommé la Tour de Tombisou, & les terres qui en dépendent, le Terroir de la Tombe-liore.

Enfin une Croix qui subsistoit alors, & dont on voit encore les restes sur le grand chemin assés près du moulin, y est appellée la Croix Itore. Les paysans d'alentour la nomment la Tombe Isou, & la Tombe Isore. Aussi effectivement ressemble t elle fort à un Tombeau, & il y a grande apparence qu'elle a été dressée en cet endroit-là sur le corps de quelque personne de consideration : car elle étoit de pierre de taille, de plus, élevée sur une espece de terrre, & plantée au milieu d'une grande pierre plus longue que

large, telles que sont les Tombes d'ordinaire.

En 1553, ayant été renversée, un Maître Maçon nommé de Lorme la fit redresser; depuis elle est encore venue à tomber, & quoiqu'il n'en reste plus qu'un pent tronçon avec la pietre 'qui lui servoit de base, elle n'a point perdu son nom, & on ne l'appelle point autrement que quand elle étoit entiere. Et de fait, dans le recit des entrées de Louis XIII à Paris en 1614, il est rapporté que six mille Bourgeois choisis dans les Compagnies des teize Colonnelles, tous lestes & bien armés, furent rangés en plusieurs baaillons, hors la porte faint Jaques, au-dela de la Tombe Hore.

### DUELS.

A VANT que de finir ce discours, je trouve à propos de ramasser les principales choses que j'ai dites des Duels, pour faire voir de quelle forte ils se donnoient, & comment on s'y comportoit, il de comment de la comment de la

Quand l'honneur des Dames n'étoit point le sujet du combat, il falloit que ce suit un crime capital; qu'il ent été commis; qu'on en soupeonnat

quelqu'un, ou qu'il en fût accuse, & le tout sans preuves.

A ces quatre conditions, le Roi ou le Parlement permettoit à celui qui demandoir le combat à outrance, de jetter un gage de bataille, qui étoit presque toujours un gand, comme pour marque de sa parole donnée dont il étoit le symbole; ensuite le combat étoit ordonné. Sans telle permission au reste, quiconque étoit si osé que de se battre, mentoit la mort. Peutêtre est-il vrai qu'aucun de ceux qui violerent ces Loix ne sut traité si-fott à la rigueur. Ce qui fut cause qu'à la sin tant de gens se dicencierent, que Charles VI fut contraint de désendre sur peine de la vie à toutes sortes de personnes de se battre, sans cause raisonnable. Si bien que lorsqu'il s'a-i gissoit seulement de l'honneur des Dames, le Roi laissoit pour tors les champions faire simplement parade dans la Lice, de leur dépense & de leur adresse, sans qu'ils en vinssent aux mains; après quoi il les combloit d'honneur & de presens. Mais aussi quelquesois ne les empêchoit il pas de passer outre, & pourtant s'ils s'échaussoient trop & courussent sortune de la vie, d'ordinaire il faisoit cester le combat, les honorant encore de ses presens : quelquefois dans de certaines rencontres il les regardoit faire jusqu'à ce que l'un des deux sut blessé, & alors les faisant separer, le vaincu étoit mis hors du champ de bataille avant le victorieux; car il faut savoir que le Roi assissoit presque toujours à ces sortes de spectacles, & s'il ne se trouvoit pas à Paris, où au lieu où telle chose se devoit passer, il faisoit remettre la partie pour quand il seron piésent, & pour lors tous les Princes & toute la Cour y accouroient avec lui.

Le lieu à Paris où tels combats se donnoient, a toujours été la Coulturefaint Martin des Champs; car quant à la rue saint Anroine, it ne s'y en ost

jamais fait qu'un.

Le Roi d'ordinaire choisssoit le jour & le lieu du combat; quelquesois l'accusé, mais rarement. Au rapport de Froissart, le plus souvent les combatans faisoient faire le champ de bataille à frais communs; quelquesois il n'y avoit que l'agresseur qui mit la main à la bourse, & toujours on le bordoit d'échasauts, tant pour le Roi que pour la Cour & le Parlement. Tous au reste, autant les champions que le Roi & les autres, croyoient sermement que Dieu présidoit aux Duels, & que la verité étoit assurément attachée au succès du combat. Aussi les combatans ne manquoient-ils jamais d'implorer son assistance & celle des Saints.

Ceux qui sortoient victorieux du champ de batuille alloient leur rendre graces de leur victoire, & les faisoient present de leurs armes, ou à Noure Dame, ou à quelqu'autre Eglise pour qui ils avoient de la devotion, il h'y avoit pas jusqu'à la Cour du Parlement, pendant même qu'elle étoit composée de Prélats & de Pairs de France, qui ne se laissat aller à cette erreur commune; car non-seulement elle confisquoit les biens du vaincu, mais encore sur ces biens là adjugeoit au vainqueur une amende d'une sommé très considerable, depuis que Philippe Auguste l'eut ordonné ains; & de-là est venu le proverbe: Le battu paye l'amende.

Tome II.

QQqq ii

Le jour du combat les champions rarement à pied, mais presque toujour montés à l'avantage; de plus conduits par de grands Seigneurs, ou par leur amis, & armés de pied en cap, ordinairement de lances, de haches, de dagues & d'épées, arrivoient dans les lices, toujours au son des trompettes; quelquefois au son des trompettes & des violons; tantôt l'appellant, & tantôt l'appellé entroit le premier, selon qu'il plaisoit au Roi de l'ordonner. Après quoi ils venoient lui faire la reverence, puis s'en retournoient chacun dans un pavillon, qu'on leur avoit dressé aux deux bouts du champ de bataille, ou bien venoient s'asseoir dans une chaise. Ensuite un Heraut d'Armes crioit: Faites devoir, & publicient les défenses & les autres cris accoutumés. En même tems ils montoient à cheval, & rompoient leurs lances l'un contre l'autre, puis prenoient leurs haches & leurs dagues, & enfin mettoient l'épée à la main. Quand ils tomboient, quelquefois on les remontoit à cheval; quelquefois on les abandonnoit à leur ennemi. Lorsque les spectateurs ou les Juges du Duel vouloient faire cesser le combat, ils se mettoient à crier, he, he, he, mais si c'étoit le Roi qui les sit séparer, il se servoit des Juges pour cela, & ces Juges-là même les mettoient tous deux à la fois hors des

Rarement, à moins qu'il ne s'agît de crime, le Roi les laissoit - il faire, jusqu'à ce que le combat se décidât aux dépens de la vie, ou de l'honneur. Avant Philippe Auguste, si l'accusateur se voyoir réduit à implorer la misericorde de l'accusé, les Loix du Royaume le condamnoient seulement à l'amende; si l'accusé étoit vaincu, ces mêmes Loix confisquoient tout son bien, & lui faisoient soussir une mort honteuse; s'il étoit tué, outre la confiscation de ses biens, on le livroit à l'Executeur de la haute Justice, qui le traînoit à Mont-Faucon; mais ce Prince voyant tant d'inégalité & d'injustice dans cette Ordonnance, voulut que la peine sût égale de part & d'autre, de même qu'en Normandie, où l'on en usoit ainsi.

Ensuite de la victoire, le vainqueur prosterné aux pieds du Roi, le supplioit de lui dire, s'il avoit fait son devoir; & après une réponse favorable, il s'en retournoit chés lui accompagné, avec ses amis, comme en triomphe,

au son des violons & des trompettes.

Comme je n'ai allegué qu'un seul exemple d'un champion que le Roi déstraya devant & après son combat, c'est ce qui me sait douter que cela stit sondé sur la coutume. Du reste, si je ne rapporte pas toutes les autres sormalités observées dans ces Duels & combats à outrance, c'est que je n'en ai voulu donner qu'une idée en gros; comme cela n'est pas de mon sujet, le Lecteur qui sera curieux d'en savoir davantage, peut consulter la Colombiere là dessus, qui peut - être en a dit plus qu'il n'en falloit.

# DUEL DE BIRON ET DE CARENCY

en 1586.

Duel auquel son premier mari perdit la vie Elle avoit été recherchée par Charles Baron de Biron, depuis Amiral, & après encore Maréchal de France, qui pouroit être marqué dans l'Histoire pour un des plus illustres Heros de notre siècle, si sa mort honteuse n'eût sièrri la gloire de sa vie. Celui-ci ne pouvant soussirir que Carenci lui est été préseré en sa recherche, le querella de gaieré de cœur, & le sit appeller au combat d'homme à homme. Les amis s'y interessant, la partie sur liée de trois contre trois. Tous six s'étant trouvés au lieu assigné lès Paris, près du Fauxbourg saint Marcel.

Biron & ses deux amis, Laugnac & Genissac laisserent les trois de l'autre partiétendus morts sur la place. Aucuns disent que ce combat se faisant un jour qu'il neigeoir, Biron sur si judicieux, qu'il gagna l'avantage du vent qui portoit la neige dans les seux de ses adversaires; de sorte qu'en recevant une grande incommodité, ils surent tués. D'autres pour attenuer encore la gloite de Biron, ajoutoient à cela que lui étant blessé, se trouvoit grandement pressé par Carenci qui s'étoit attaché à luismais que Laugnac ayant dépéché celui à qui il avoit à faire, le secourut, & que Biron émû de sa blessure, se servant de l'avantage que l'heureux succès de Laugnac lui donnoit, quoique ses deux amis y resistassent, s'obstina à ravir la vie à tous les trois champions du parti contraire

### DUEL DE MAROLLES ET DE L'ISLE MARIVAUX,

en 1589.

E plus signalé exploit qui se lise depuis la mort de Henri III, sut ce sameux Duel d'entre les sieurs de Marolles & de l'Isle Marivaux, braves & généreux Cavaliers, celui ci Royal, & l'autre Ligueur. Le déssi sur accepté par Marivaux à tirer un coup de lance le lendemain du trépas de ce bon Roi devant les murs de Paris, en presence d'un certain nombre de troupes des deux partis, les unes commandées par Chastillon, & les autres par la Chastre. Marolles ayant observé le jour précédent que Marivaux avoit son habillement de tête entr'ouvert par des grilles asses larges, dit à la Chastre que sans faute il lui donneroit dans la visiere. Et de fait, il s'ajusta si bien, qu'il lui perça la tête & y laissa le fer avec un tronçon de sa lance. Marivaux étant terrassé roide par terre mort de ce coup, Marolles retourna avec les siens, ramenant le cheval de son adversaire pour marque de sa vistoire.



### BALETS ET FETES.

leur trop grand nombre; & même je renvoie au discours des avantures touchant ce triste balet des Sauvages enchaînés, & tous vêtus de lin & d'étoupes attachées avec de la poix-raisine, que Charles V I dansa en 1332, soit à l'Hotel saint Pol, ou à celui de la Reine Blanche du Fauxbourg saint Marceau, où lui-même pensa être brûlé aussi cruellement que quelques-uns de ses compagnons.

J'ai encore passé qu'en 1313, lorsque Philippe le Bel reçût Chevassers les Enfans de France & les Princes du Sang, les Bourgeois & les Artisans tous en habits lestes, firent étaler leur joie au bruit des trompettes, des tambours & autres instrumens, tant dans la Cour du Palais, qu'au Pré aux Clercs, & dans l'Isle Notre-Dame. Fête d'autant plus solemnelle, qu'elle attira l'admiration d'Edouard I I Roi d'Angleterre, d'Isabelle de France sa femme, & de toute la Cour.

J'ai passé tout de même les montres & les exercices militaires de ceux de Paris; non - seulement en 1467, en presence de Louis XI de la Reine & de tous les Grands du Royaume, où près de quatre-vingts mille hommes en armes sorEnfin j'ai passé cette montre si remarquable, & seulement des gens de Métier de Paris, que sit faire François I en 1544, dont le nombre étoit si grand, qu'il ne s'y en trouva guere moins de soixante & dix mille; car il s'en est sait à toutes les entrées de nos Rois & de nos Reines.

Je devrois aussi passer qu'en 1549, le Prevôt des Marchands par ordre de Henri II, bâtit un Fort au bout de l'Isle Louviers, vis à vis des Celestins, avec un petit bastion; & de plus, dressa des ponts de bâteaux dans l'Isle Notre-Dame & dans celle aux Vaches, separée alors par un petit bras de la Seine qui passoit entre-deux; qu'ensuite plusieurs grands Seigneurs & autres gens de guerre s'étant retirés dans ce Fort, ils désendirent vaillamment & le Fort & le bastion, quoiqu'attaqués de tous côtés par une infinité de gens de pied, les uns venant à eux pardessus les ponts, les autres dans des bâteaux en sorme de galetes, garnies d'artillerie & de mariniers. Dépense au reste, qui sur si grande, que la Ville seule pour sa part déboursa soixante-trois mille livres, & même qu'il lui fallut emprunter; car cela est rapporté tout au long dans le Cétémonial François. Ceci se passa à l'entrée de Henri II, & de Catherine de Medicis.



### LES COMEDIENS.

L'ORIGINE des Representations de Moralités vint à Paris par l'établissement d'une Confrerie sondée en 1402, sous le titre de la Paillon de Notre-Seigneur, comme l'on voit dans le deuxième volume des Bannières du Châtelet, page 96, & au sixième volume, page 207.

L'objet de cette Confrerie étoit de representer en public sur le Théatre les Mysteres de notre Redemption, les Actes des Apôtres, la Passion de Jesus-Christ, & d'autres actions de pieté.

Jesus-Christ, & d'autres actions de pieré.

Le premier essai en a été sant au Bourg saint Maur quelque tems auparavant, ainsi qu'il paroît par une Ordonnance du Prevôt de Paris du troisséme Juin 1398, par laquelle il sait désense à tous Habitans de Paris, à ceux de saint Maur & des autres Villes de sa Jurisdiction, de representer aucuns Jeux de personnages, soit de Vies des Saints, ou autrement, sans permission du Roi.

Alors ceux qui faisoient ces Representations voulant se rendre la Cour plus favorable, érigerent leur Societé en Confrerie, sons le titre de la Passion de Notre-Seigneur. Ils en representerent quelques pièces en presence de Charles VI, qui leur permit par des Lettres patentes du quatre Novembre 1402, regîtrées au Châtelet, de continuerces Representations publiquement dans Paris & aux environs, en presence de quelques-uns de ses Officiers, & même leur donna la liberté d'aller & de venir par la Ville habillés suivant le sujet & la qualité des Mysteres qu'ils devoient representer.

Ces Lettres obtenues, ils louerent une grande sale que deux Gentilshommes Allemans avoient fait bâtir il y avoit environ deux cens ans, avec une Chapelle sous le titre de la très-sainte Trinité, hors la Porte de Paris, du côté de saint Denys, pour recevoir les Pelerins & les Voyageurs, qui arriveroient trop tard pour entrer dans la Ville, dont les portes se fermoient alors. Cette sale leur convenoit d'autant mieux qu'elle se trouvoit au même lieu de la Chapelle, où ils avoient fondé le Service Divin pour leur Confrerie.

Or comme ces Representations se faisoient à la fin du jour, qui étoit le tems de l'Office Canonial de Vêpres, on anticipa dans Paris l'heure de cet Office, & on le dit ainsi qu'il se pratique encore aujourd'hui, après l'Office de None, qui ne se disoit qu'à trois heures après midi, suivant ce qui

est marqué dans l'ancien Reglement de l'Eglise de Paris.

Par cette anticipation de l'Office de Vêpres dit ensuite de None, dans une même & unique Assemblée, on trouvoit le moyen d'assister avec liberté à cette nouvelle Representation de Théatre, dite de Moralité, & substituée à l'Assemblée Canonique qu'on doit faire à l'heure de Vêpres, pour offrir à Dieu le facrifice de louanges & d'actions de graces de ses benedictions répandues fur notre travail.

Cet expedient sit sans doute présumer que cette Assemblée de Théatre étoit censée assés pieuse pour tenir lieu de Vêpres, vû même que l'Office n'en étoit pas supprimé; mais seulement avancé & joint à None, asin que sans scrupule le Theatre fût préseré à l'Office Divin, paroissant plus utile, Assemblée pour Assemblée, Office pour Office, lorsqu'il n'y a que la forme qui est differente.

Il y eut en 1541, neuf Décembre un Arrêt de la Cour oû il en est parlé comme d'un abus, & le Procureur Général s'en plaint comme de chose indecente, non accoutumée, de mauvais exemple & contre les Conciles de

l'Eglise; ce sont les propres termes.

Un siécle & demi après, que ce premier Théatre sut occupé à ne representer que des piéces de pieté ou de morale, sous ce titre commun de Moralité, l'on commença à s'ennuyer de ces Representations serieuses: les Joueurs y mélerent quelques farces tirées de sujets profanes & burlesques, qui firent beaucoup de plaisir au peuple, qui est plus porté à goûter les divertissemens où il entre plus d'imagination que d'esprit.

Ce mélange de morale & de bouffonnerie déplut dans la suite aux gens sages, leur Religion ne put souffrir plus long tems cette idée de devotion, qu'une pieuse simplicité avoit introduite, tolérée & attachée au Théatre, & encore moins cette profanation de nos principaux Mysteres, qui en fai-

soient le plus souvent la matiere.

Pour empêcher ces abus, le Parlement par Arrêt du dix-neuf Novembre 1948, leur fit défenses de representer aucuns Mysteres de la Passion, ni autres

Mysteres sacrés.

Par autre Arrêt du Parlement du trente Juillet 1547, la Maison de la Trinité ayant été de nouveau destinée à un Hopital, selon l'esprit de la fondation, les Confreres de la Passion surent contraints d'abattre leur Theatre, d'abandonner leur Sale, & de choisir un autre lieu, pour faire leurs Repre-

Ils acheterent l'ancien Hotel des Ducs de Bourgogne, qui n'étoit qu'une masure, où ils firent bâtir les édifices qu'on y voit encore à present, avec un écusson d'Armoiries sur la porte, où sont representés les instrumens de la Passion de Notre-Seigneur. Mais comme ils avoient seuls le privilege de monter sur le Théatre, & que les pieces qui devoient y être representées, ne convenoient plus au titre réligieux qui caracterisoit leur Compagnie, une Troupe de Comediens se forma pour la premiere sois, & prit à loyer le Privilege & l'Horel de Bourgogne. Les Confreres se reserverent seulement deux loges pour eux & pour leurs amis. Elles étoient les plus proches du Théatre, distinguées par des varreaux, & on les nommoit les loges des Mautres.

Ils quitterent leur Chapelle à la Trinité pour le Service Divin de leur Confrerie, & l'établirent aux Jacobins de la rue saint Jaques, où ils sont encore à present, après quelque interruption de tems, pendant lequel ils ont fait leur Service Divin à saint Julien-le-Pauvre, à saint Ives & aux deux

Maisons des Prémontrés.





ou François I, ont eu une maison appellée l'Hotel des Lions, à l'endroit-

même où la rue des Lions est à present.

Ce'n'est pas ici le lieu de dire que Charles VIII mourut à Amboise, après avoir assisté à un pareil spectacle. Ailleurs je raconterai plus au loug, que François I prenant le plaitir du combat des Lions dans la Cour du Louvre, de Lorge, l'un des plus braves hommes de son tems, y alla querir le gand de sa Maitresse, qu'elle avoit fait tomber exprès, dans le tems qu'ils étoient le plus acharnés. Pour les mêmes spectacles le fils & le petit-fils de François I ont encore nouri des Lions, des Taureaux & des Ours dans la grange achetée par Philippe de Valois; & il y en a toujours eu jusqu'en 1583; car la nuit du Samedi-saint, Henri III ayant songé qu'ils le devoroient, & qu'un jeune Lion surieux lui faisoit plus de mal que les autres, il les fit tous tuer à coups d'arquebuse, à son retour de Nigeon, où il étoit allé faire ses Paques aux Minimes. Ainsi à cause d'un songe, la Cour se vit privée d'un spectacle auquel elle étoit accoutumée depuis si long-tems; ce qui sit tant de bruit alors & depuis, que ceux qui cherchent à trouver de la raison dans les songes, interpreterent celui-ci à leur fantaisse. Si bien qu'il y en eut qui s'allerent figurer que par les Lions qui devoroient le Roi, il devoit entendre ses Mignons, qui engloutissoient & son Domaine & le bien de ses Sujets: d'autres encore plus hardis, lui remontrerent que les Ligueurs étoient veritablement ces bêtes farouches là, qui le rongeoient & que ce Lion furieux qui lui donnoit tant de peine, n'étoit autre que le Duc de Guise. De nos jours nous avons vû d'autres bêtes farouches dans quelques loges

De nos jours nous avons vû d'autres bêtes farouches dans quelques loges faites exprès, derriere le jardin des Tuilleries: & presentement encore près de Vincennes on vient d'en faire d'autres dans un lieu accompagné de tout ce qui leur est necessaire pour les bien loger; mais de plus entourré de galleries spacieuses & si bien placées, que le Roi & toute la Cour peuvent à

leur aise & sans danger, les voir battre.

En 1425, le dernier Samedi du mois d'Août, quatre Aveugles armés de toutes piéces, & d'un bâton en main, furent promenés par tout Paris avec deux hommes qui marchoient devant, dont l'un jouoit du haut-bois, & l'autre portoit une baniere, où étoit representé un pourceau. Le lendemain équipés de même, ils se trouverent dans la cour de l'Hotel d'Armagnac, situé à la rue saint Honoré, vis-à-vis celle de Froid-Manteau, où à present se voit le Palais Cardinal; & là bien pis que les Andabates, qui combattoient à ieux clos, au lieu d'attaquer un pourceau qui devoit appartenir à celui qui le tueroit, c'étoit eux mêmes qu'ils attaquoient, & croyant fraper la bête, s'entredonnoient de si rudes coups, que sans ces armes désensives dont ils étoient couverts, qui pourtant ne les sauvoient pas des blessures, ils se seroient bien tôt entr'assommés. Or quoique dans tous les Historiens on ne trouve que ce seul exemple d'un pareil combat; neanmoins nous apprenons & des Quinze-Vingts & des anciens même, qu'autrefois à la vûe de tout le monde, ces Aveugles à Carême-prenant entroient en Lice ainsi armés & pour le même prix : ce qui est si vrai que Charles IX, & Henri III, étant à Paris en ce tems là, ne manquoient jamais de se trouver à cet Hopital, pour avoir leur part de ce plaisir.

Je rapporterois ici plusieurs autres sortes de spectacles & de divertissemens, dont nos Rois ont été spectateurs à Paris, ou qu'eux-mêmes ont donnés, s'il s'y étoit passé quelque chose de mémorable, & qui meritat de grossir l'Histoire. C'est pourquoi je passerai aux courses de Bagues, Joûtes, Tournois, Carrouleis, où nos Rois tant de sois ont fait gloire d'y montrer leur adresse.

# The first the second of the se

#### LES TOURNOIS.

UOIQUE la Colombiere & Favyn semblent avoir épuilé cette matiere, & n'avoir rien laissé à dire après eux, je ne laisserai pourrant pas de rapporter, mais en peu de mots, plus de Carrouseis, de Joûtes & de Tournois donnés à Paris seulement, qu'ils n'en out découvert dans toute l'Europe, & dont ils ont chargé quatre gros Volumes. Je ne mets pas ici en ligne de compte les courses de Bague, comme étant trop frequentes : à peine même ferai-je mention des Carrousels, pursque ceux de François I & de Henri II, ne sont rien en comparaison de celui de Louis XIII, dont l'image est encore presente, pour ainsi dire, aux ieux presque de toute l'Europe. Des Joûtes & des Tournois, au contraire, j'ai découvert tant de choses curieuses, que je ne toucherai que les principales; car enfin avec le tems, ils devinrent si communs, que non-seulement au Palais & au Louvre, à l'Hotel Royal de saint Pol, à celui des Tournelles & à ceux d'Orleans & des Princes, il y avoit des Lices exprès pour de tels spectacles, & affectés à ces exercices; mais encore il s'en faisoit à la Place Royale, à la Greve; devant l'Hotel de Guise à la rue faint Antoine, & de plus, à la Coulture sainte Catherine, contre l'ancienne clôture, aux environs de la rue des Francs-Bourgeois. Et de fait, en 1389, Charles VI, qui étoit passionné pour cette sorte de passe-tems, acheta l'Hotel d'Alençon, bâti dans la rue du Roi de Sicile, à la place de l'Hotel de saint Pol d'aujourd'hui, afin d'avoir une maison où il pût promtement changer d'habit, lorsqu'il voudroit entrer sur les rangs à la Coulture sainte Catherine.

Bien davantage, une cour de l'Hotel Royal de saint Pol, vers les Celesins, nommée la cour de la cage aux oiseaux; & la grande cour même, que pour cette raison on appelloit aussi souvent la cour des Joûtes, que la grande cour, cette cour, dis-je, a servi long tems aux Joûtes & Tournois, tant de Charles V, & Charles VI, que de leurs successeurs.

Outre ces Lices, les mêmes Princes en ont encore eu plusieurs autres en divers endroits de l'Hotel des Tournelles, & de la rue saint Antoine.

En 1486, elles étoient dans un grand pré du Jardin des Pommiers, que les Regîtres des œuvres Royaux appellent le grand Perreau, où sont les Lices ou Jardin des Pommiers.

En 1529, François I en fit faire dans le Parc, & les disposa de sorte que de son appartement il pouvoit voir à son aise tout ce qui s'y passoit.

Henri II en sit d'autres en 1548, que les mêmes œuvres Royaux nomment le grand cours des Lices de l'Hotel des Tournelles. Leur longueur étoit de quarante-huit toises, avec des contre-lices tout, au tour qui en avoient cinquante quatre, outre un lançoir à chaque bout sait en triangle qui les têtminoit, où les tenans metroient leurs lances. Au Louvre il y en eut aussi tantôt du côté de la riviere, tantôt vers l'Eglise saint Thomas, tantôt vers la rue du Louvre, dans une cour nommée la cour des Lices. Pour le Tournoi de la Reine Eleonor, à son entrée on sit les premieres, à qui on donna quarante cinq toises de longueur, & aux contre-lices à proportion. Les fossés du Château surent comblés, on abbatit une porte, & quelques anciens murs qui restoient encore de la clôture de Philippe Auguste. Dans une chambre basse, qui étoit tout contre, le Roi venoit prendre là ses armes, lorsqu'il vouloit entrer sur les rangs, & s'il n'avoit dessein que de voir faireles autres, il se retiroit dans une tour voisine.

Pour ne point perdre le tems à décrire les Lices, tant des Hotels des Ducs de Berri & de Bourgogne, que des autres Princes & Grands du Royaume,

Tome II.

R R r ij

### 684 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

il suffira de dire que les plus fréquentées & les plus belles, du tems de Charles VI, étoient dans l'Hotel du Duc d'Orleans son frere, sur les ruines duquel on bâti depuis l'Hotel de Soissons. Louis de France Duc d'Orleans, les sit faire en 1392; & ce ne sur pas seulement dans la grande cour, mais aussi dans le grand jardin, le long des anciennes murailles de la Ville, ou dans le contre-sossé, vers la Croix neuve, & saint Eustache.

Certainement à considerer tant de lieux, on peut dire que quand l'Eglise elle-même auroit ordonné les Joûtes & les Tournois, il n'y en cut pas eu davantage; mais bien loin de les permettre, qu'au contraire au deux & au troisième Concile de Latran tenus en 1139, & 1179, on les avoit désendus comme Assemblées détestables, où la vie & l'ame des tenans & des affaillans couroient grand risque; & même il sur arrêté qu'on ne mettroit point

en Terre sainte les corps de ceux qui auroient été tués,

Eugene III fulmina des anathèmes contre ceux qui feroient des Tournois. Innocent III les défendit sur peine d'excommunication. Au Concile de Lion de l'an 1245, Innocent IV les désendit encore. Nicolas IV, anathématisa en France les contrevenans: & sur ce que le Cardinal de sainte Cecile Legat du saint siège, après avoir fait publier la Sentence d'excommunication, ne laissa pas d'en surfeoir l'execution à la priere du Roi, il lui en sit une severe reprimande qui se voit dans les Annales Ecclesiassiques. Ensin en 1313; le Cardinal Nicolas Legat de Clement V, abolit ceux qu'on faisoit à la Fête de saint Denys, & ne mit pas seulement en interdit les Terres des Princes qui viendroient à les permettre, & de quiconque en feroit ou voudroit les savoriser, il prononça encore contre eux une Sentence d'excommunication.

A leur exemple nos Rois les ont souvent supprimés. En 1209, Philippe Auguste obligea ses ensans de jurer entre ses mains, qu'ils n'iroient point chercher les Tournois, qu'ils se contenteroient d'assister comme simples spectateurs à ceux qui se feroient près d'eux, & n'y viendroient point armés comme les Chevaliers; mais seulement le pot en tête, avec une petite core de maille; car c'est ainsi qu'il saut corriger du Tillet, Bellesorest & du Cange qui rapportent ceci autrement qu'il n'est au serment que j'ai mis dans mes

prcuves.

De plus, saint Louis eu 1260, ayant appris la désaite de l'Armée Chrétienne, tant en Armenie que dans la Terre-Sainte par les Insidèles, sit désendre les Tournois pour deux ans. En 1280, vers la Pentecôte, Philippe le Hardi les désendit encore jusqu'à Pâques: & de même Philippe le Bel par plusieurs sois renouvella les mêmes désenses; mais presque toujours à cause des guerres étrangeres, sur tout en 1296, 1304, 1305, 1311 & 1314, en quoi il sut imité, & pour le même sujet, tant en 1308, par Philippe le Long qu'en 1405, par le Roi Jean. Avec tout cela cependant, il se trouva que les plus sameux Tournois, aussi-bien que les Joûtes, ont été saites depuis, & même durant ces désenses. La mort de Hènri 11, arrivée à un Tournoi dans la rue saint Antoine, est cause qu'on les a supprimés, & elle seule a eu plus de pouvoir que la raison, les Papes, ni les Conciles ensemble.

eu plus de pouvoir que la raison, les Papes, ni les Conciles ensemble.

Aussi alors, & long-tems auparavant, ils étoient devenus si communs, que des Rois seuls & des Princes passant aux Seigneurs, les particuliers tout de même en faisoient. Tellement que ce qui autresois ne se voyoit qu'aux grandes solemnités, aux entrées des Rois, à leurs mariages, à leur sacre, au batême de leurs enfans, & lorsqu'on les faisoit Chevaliers, étoit ordinaire; aux Princes, aux grands Seigneurs, aux Ambassadeurs, lorsqu'ils faisoient leur entrée, & ensin descendit si bas, qu'aux Fêtes solemnelles, à la saint Denys, aux jours gras; en un mot toutes & quantes sois que bon seur sembloit, les simples Gentils-hommes, en presence de toute la Cour, & à la vûe de tout Paris, montoient à cheval, la lance à la main, & entroient en

Lice.

Pour montrer au reste qu'il étoit permis aux particuliers de saire aussi des Tournois, il n'y a qu'à rapporter les Conciles, les Bulles, & les Lettres de nos Rois qui les désendent indisséremment à toutes sortes de personnes. Et à l'égard de ceux qui en sassoient aux Fêtes solemnelles, il sussir de ce que j'ai dit un peu auparavant, que le Cardinal Nicolas le désendit à la Fête de saint Denys; & dans ce tems là même que Clement V, les permit le Dimanche, le Lundi, & le Mardi-gras seulement, à la prière des nouveaux Chevaliers.

En 1392, le jour de la Fête-Dieu, remarquable par l'assassinat du Connétable de Clisson, Charles VI, pour plaire aux Dames, vit joûter jusqu'au soir les jeunes Chevaliers & Ecuyers à l'Hotel Royal de saint Pol.

En 1402, il tomba malade, pour avoir assisté à des Toutnois saits à Paris un peu devant la Pentecôte: si bien que publiquement, les Fêtes les plus solemnelles étoient souillées & par essuion de sang & par meurtre.

### TOURNOIS DES PARTICULIERS.

OUCHANT les particuliers, disons deux mots de leurs Tournois, & de leurs Joûtes les plus célébres.

En 1405 & 1415, Charles VI défendit certaines Joûtes que quelques Chevaliers avoient resolu de faire à Vincennes, & à Royaumont à dix lieues de Paris. La Colombiere, plus au long peut-être qu'il ne faudroit, décrit un autre Tournoi qui se devoit encore faire à Vincennes sous Charles VIII; & encore un autre qui se fit en 1493 à Sandricourt, à sept ou huit lieues de Pontoile, où les assaillans le battirent comme on vouloit, & contre tous venans, tantôt à la barrière perilleuse, & au carrefour tenebreux, tantôt au champ de l'Espine, & à la Forêt dévoyable. Mais comme ceci se passa hors de Paris, qui en voudra savoir davantage, n'a qu'à voir le vrai Théatre d'honneur & de Chevallerie. Ni lui au reste, ni Favyn, n'ont point parlé d'un Tournoi publié en 1468, par quatre Gentils hommes de la Compagnie du grand Sénéchal de Normandie, & ouvert le quinzième Mai, à la rue St Antoine, devant l'Hotel des Tournelles. Cette publication avoit été précédée d'une autre, pour avertir qu'ils vouloient joûter & rompre chacun trois lances contre tous venans. Les Lices, & le champ de bataille furent faits à leurs dépens, aussi bien que les échafauts pour les Dames. La veille du Tournoi, fur le foir, Raguier Tréforier des Guerres en Normandie, & Grennetier de Soissons, accompagné de vingt Cavaliers, partie de ses amis, partie Gentilshommes de la Compagnie du Maréchal Rouhault arriva secretement à saint Lazare, petit Village alors, depuis joint au Fauxbourg saint Denys: le lendemain au son des trompettes & des clairons, il se rend au champ de bataille, monté sur un coursier avec sa Compagnie habillée de hocquetons bordés de grandes lettres d'or, & quatre hommes à pied vêtus de ses livrées pour le servir dans les Lices. En attendant les assaillans, il sit plusieurs tours. D'abord qu'ils furent arrivés, il courut contre eux, & rompit cinq lances, & en auroit rompu<sup>©</sup>bien d'autres sans les Juges du Tournoi. Après les avoir remercié & salué les Dames, il se retira plein d'honneur & avec mille louanges. Senami & deux fils de Sanguin entrerent ensuite sur les rangs : ils y firent tous les maux qu'ils purent; mais ils n'en emporterent guere de bruit. Personne au reste n'en sit plus, & ne se porta plus vaillamment que Louviers Echanson du Roi; car il brisa plusieurs lances, & remporta le prix du Toutnoi. Les affaillans au contraire, reçurent quantité de coups, deux porterent le bras en écharpe; & un troisième fut blessé sous le gantelet. Si bien que l'honneur du combat demeura aux enfans de Paris. Jerôme de Cambrai autre enfant de Paris, remporta encore le prix d'un autre Tournoi fait à Bruges huit jours auparavant, en presence du Duc de Bourgogne.

### TOUNOIS POUR LES AMBASSADEURS.

E plusieurs Tournois dont sans doute ont été honorés les Ambassadeurs des Princes étrangers pendant leur sejour à Paris, l'Histoire ne remarque que les Tournois qui furent publiés en consideration des Ambassadeurs d'Angleterre; honneur qu'on commença à leur rendre du tems que leurs Rois avoient avantage sur la France. En 1545, au batême d'Elisabeth de France fille de Henri II, que les Ambassadeurs de Henri VIII tinrent sur les sonts, on leur sit un Tournoi que je décrirai incontinent. De plus, à d'autres Ambassadeurs envoyés en 1518, pour la ratification de la paix entre les deux Couronnes, sut fait encore un Tournoi dans la rue St Antoine depuis la Bastille, jusqu'à sainte Catherine du Val des Ecoliers; c'està dire, devant l'Hotel des Tournelles. Dans la même rue, mais depuis sainte Catherine, jusqu'au petit saint Antoine, on donna le même divertissement à ceux qui vinrent demander en mariage Catherine de France, avec la Guyenne, la Normandie & le Ponthieu pour son douaire. De ces trois spectacles je ne sai rien du second; sinon qu'auparavant, le Roi, les Princes & les Princesses les traiterent splendidement; la Reine, la Duchesse de Guyenne, sa belle sille, avec toutes les Dames affisterent au dernier. Le Roi y courut contre Mr d'Alençon qu'il venoit de faire Duc & Pair: le Duc de Guyenne y fit plufieurs courles, où parurent tout ensemble sa vigueur, son adresse & son conrage. Au reste, quoique le Duc de Brabant fût frere du Duc de Bourgogne, celui-là même qui avoit fait tuer le Duc d'Orleans, il ne laissa pas de courir contre le fils; & ce Duc d'Orleans ici oubliant le passé, le fit moult cordialement, parce que l'autre étoit venu pour faire la paix. De part & d'autre, les tenans & affaillans s'acquirent beaucoup d'honneur; mais plus que tous les autres, le Duc de Brabant, qui emporta le prix. Bellesorest prétend que ceci se passaen 1415, en réjouissance de la paix avec le Duc de Bourgogne; cependant j'ai lû le contraire dans les Historiens du tems, qui tous assurent que ce Tournoi sut sait l'année d'auparavant, à l'occasion des Ambassadeurs d'Angleterre, & que le traité de paix du Duc de Bourgogneavec le Roi, ne se publia qu'après qu'ils s'en furent allés.

Maintenant je vais décrire en deux mots le premier de ces Tournois fait en 1545; avertissant auparavant que François I en avoit sait publier un autre en 1517, pour le batême de François de Bourbon Contre de Clermont qu'il tint sur les Fonts avec Anne de France Duchesse de Bourbon, fille de Lonis XI, & si je me contente d'en donner avis simplement, c'est que l'Histoire ne parle point du lieu où on le sit. Cesui donc que je veux décrire, termina la cérémonie du barême d'Elisabeth, fille aînée de Henri II, alors Dauphin, sui & le Comte de Laval en sitent l'ouverture. A l'ordinaire ils marcherent à la tête de leurs Chevaliers. Le Comte & sa troupe avoient des armes & des habits incarnats. Le Dauphin & sa suite étoient vêtus de blanc, armés de même, & portoient sur la tête un crosssant d'argent; à cause de Diane de Poitiers. De part & d'autre, ils étoient armés & caparassonnés de la même sorte. Ce spectacle dura tout le jour : tous sirent fort bien; mais de Dauphin mieux que pas un; car non-seulement il courut corrre le Comte, mais contre tous les Chevaliers, & rompit plusieurs lances; ensinitremporta

tout l'honneur du Tournoi, aussi-bien que le prix.

Que si j'ai rapporté peu de Tournois de ceux qui ferent saits per des particuliers, ou au batême des ensaits de France & des Princes du Sang, à l'arrivée des Ambassadeurs, & aux Fêtes solemnelles, le nombre ne sera guere plus grand des autres, qui ont servi à embellir la céremonie des nouveaux Chevaliers; mais en récompense, on en verra un peu plus aux mariages des Grands, & davantage encore, tant aux mariages, qu'au sacre & couronnement de nos Rois & de nos Reines.

### TOURNOIS POUR LES NOUVEAUX CHEVALIERS.

UAND Philippe le Hardi créa nouveau Chevalier Robert de France fon frere, Chef de la Maison de Bourbon, il sit publier à Paris un Tournoi solemnel. Les Sainte-Marthes dans leurs Maisons de France, sondés sur le témoignage de Guillaume de Nangis, qui pourtant n'en dit pas un seul mot, veulent que cela se sit en 1278. Le nouveau Chevalier au reste ne sur pas seulement l'un des tenans, mais comme jeune homme & plein de cœur, il s'opiniâtra si sort au combat, & sur froissé de tant de coups, que toute sa vie il s'en sentit.

J'ai fait savoir que Clement V, en 1313, permit les Tournois en consideration des nouveaux Chevaliers, & qu'en 1392, le jour de la Fête de Dieu, les nouveaux Chevaliers joûterent en presence de Charles VI.

En 1389, lorsque Louis Roi de Sicile, & le Prince de Tarente son frere furent faits Chevaliers, il y eut un Tournoi à faint Denys si remarquable, & pour sa galanterie & pour sa magnificence, qu'on le representa dans une tapisserie. Il dura trois jours, & fut publié tant en Angleterre qu'en Allemagne. Les Ducs de Touraine & de Bourbon, l'un oncle, & l'autre frere du Roi, montrerent là ce qu'ils savoient faire, aussi-bien que le Connétable de Clisson, Pierre de Navarre, & dix-huit Chevaliers connus déja pour leur courage & leur adresse. La Reine, celle de Sicile mere des nouveaux Chevaliers, la Comtesse de Saint-Pol sœur du Roi d'Angleterre & les autres Princesses, n'assisterent pas seulement au spectacle avec toutes les Dames de la Cour & une infinité d'autres, mais la Comtesse de Saint Pol elle-même, & quelques autres Dames de la plus haute qualité, conduisirent dans le champ de bataille les tenans & les assaillans. Le premier jour, les Chevaliers parurent fur les rangs; les Ecuyers le second, & tous ensemble le troisième. Le premier jour, les Chevaliers armés & montés à l'avantage, ayant au col un écu verd, éclatant de la devise dorée du Roi des Cattes, & suivis chacun d'un Ecuyer qui portoit leurs armes & leurs lances, vinrent saluer le Roi dans la premiere cour de l'Abbayie faint Denys, & là attendirent les Dames q i les devoient conduire dans les Lices. Incontinent après elles arriverent montées sur des hacquenées ou palestois; & de plus vêtues comme les Chevaliers, d'habits verds - brun chacun, brodés d'or & de perles, semés & bordés d'eschers, puis au milieu d'un grand nombre de Herauts d'Armes, au bruit des trompettes, des tambours & de quantité d'instrumens, elles partirent en très-bel ordre à gauche des Chevaliers, tenant un gros cordon d'or & de foie, passé au tour du cou de leurs chevaux. Après les avoir ainsi accompagnés jusqu'à l'entrée du champ de bataille, elles monterent sur les échafauts qui leur avoient été préparés, pour jouir du plaisir du Tournoi, qui dura jusqu'au soir avec tant de valeur & d'adresse, que les tenans & les assaillans rompirent leurs lances presqu'à toutes leurs courses. Le Roi ensuite leur donna à souper & à eux & aux Dames. Le soupé achevé, les Dames tirerent de leur sein des rubans & des galants de diverses couleurs, qu'elles donnerent aux Chevaliers pour marque de leur courage. Deux entre elles, comme juges du Tournoi, adjugerent le prix à un Etranger & à un François.

Charles VI déféra volontiers à leurs jugemens, & fit des présens aux vi-Rorieux aussi dignes de lui que de leur valeur.

Le lendemain les Ecuyers qui la veille avoient servi les Chevaliers, se rendirent au champ de bataille avec les armes & les chevaux de leurs Maîtres. Ils surent conduits jusqu'aux barrieres par vingt-deux Damoiselles, au même



devant son Hotel, où les tenans reçûrent tout autant de Chevaliers qu'il s'en présenta, & ne resuserent aucune sorte de combat.

Le Roi en 1559, en ouvrit un autre à la rue saint Antoine, devant l'Hotel des Tournelles, qui dura les trois derniers jours du mois de Juin, & qui fut enrichi d'arcs de triomphe, & de beaucoup d'autres magnificences, qu'on peut voit & dans la Colombiere & dans les Cérémodiaux.

Le Roi paré des livrées de la Duchesse de Valentinois, sit admirer à son ordinaire & sa vigueur & son adresse; mais le troisième jour, en courant contre Montgommeri, il reçut un coup de lance à l'estomach, dont un éclat lui étant entré dans la tête par la visière audessus de l'œil, il tomba contre la barrière, sans pourtant perdre les arçons, & mourut bientôt après.

l Quelques-uns par une observation ridicule, remarquerent qu'alors il étoit monté sur un cheval Turc, nommé le malheureux. D'autres pleins de superstition, ajoûtent que cet accident arriva dans la Paroisse saint Paul, le jour de la Fête qu'on ne solemnisa pas exprès, à cause de ce Tournoi. Les Huguenots aussi bien que le peuple en parlerent à leur mode.

Je laisse là ce qui se passa à l'Hotel de Boarbon, aux noces de Henri IV, pour lors simple Roi de Navarre, avec Marguerite de France, pour venir au Tournoi qui sait en 1581, au mariage du Duc de Joyeuse, Favori de Henri III, avec Marguerite de Lorraine, sille du Comte de Vaudemont, belle-sœur du Roi, & propre sœur de la Reine; car si jamais il s'est rien vû de magnisique & de galand en France, ce sut en ce tems-là; j'en excepte pourtant le Catrousel de Louis X 111, qui est incomparable.

Plus de quinze jours durant ce ne furent que Bals, Balets, Comedies, Festins, Feux d'arrifices & Joûtes dans le Jardin du Louvre & celuides Tuilleries; car aux Tuilleries ces pavillons de bois couverts d'ardoifes qu'on voit encore çà & là, font des restes d'une gallerie qui fut saite exprès. Il en sut dressé de semblables, & encore plus belles, au Jardin du Louvre, planté alors vers les Peres de l'Oratoire, & renfermé aujourd'hui dans le nouveau bâtiment. Dans ces deux Jardins donc pendant plusieurs jours, tantôt la nuit à la clarté d'une infinité de flambeaux qui representoient le jour, on voyoit un combat de quatorze blancs contre quatorze jaunes; tantôt on se battoit à la pique, à l'estoc, au tronçon de lance, à pied & à cheval; tantôt des chevaux d'Espagne, & des coursiers de Naples, dansoient un balet en cadence au son des clairons & des trompettes. De tems en tems une Musique excellente, des Bals, des Ballets & des Banquets somptueux servoient comme d'intermedes à de si beaux spectacles. Des chars de triomphe, des galeres, des animaux, & autres machines, ravirent les spectateurs par leur magnificence, & leur nouveauté. Les Feux d'attifice divertirent & épouventerent tout ensemble : & enfin brûlerent la grange où toutes les machines étoient; ce qui fit parler bien du monde,

### TOURNOIS POUR LE SACRE, COURONNEMENT, Mariage & Entrée des Rois.

P ASSONS aux Joûtes faites pour nos Rois & nos Reines à leur entrée, facre, mariage & leur couronnement; le tout en peu de mois; puifque cette matière à été traitée fort au long par d'autres.

A l'entrée de Charles V, & de Jeanne de Bourbon, après la mort du Roi Jean, deux jours durant il y eut des Joûtes dans la cour du Palais, où le Roi de Chipre parut sur les rangs, avec quantité de Ducs, de Comtes & de Barons.

Sous Charles VI il y eut quatre Tournois célébres. J'ai décrit celui de

saint Denys, qu'il sit publier en 1389. Après son sacre il donna le second à Paris, qui dura trois jours consecutifs, où les Dames de qualité surent priées de se trouver par les Chevaliers. Tant les tenans que les assaillans, à la magnificence & à la richesse de leurs équipages, ajoûterent le courage à la valeur. Ce qui s'y passa de plus mémorable, est que l'illustre Wallerand de Luxembourg officiele se battre en Duel contre tous ceux qui voudroient l'accuser d'intelligence avec le Roi d'Angletetre, parce qu'il venoit d'épouser sa sœur.

Neuf ans après, le Roi publia les deux autres pour l'amour d'Isabeau de Baviere; le premier à son entrée dans Paris; le dernier lorsqu'il sut sacré & couronné à la Sainte Chapelle; l'un dura quatre jours, l'autre six, & surent ouverts au mois de Juin & d'Août, dans l'Hotel Royal de saint Pol, & à la Coulture de sainte Catherine.

Ce Prince, qui comme j'ai dit, étoit passionné pour ces sortes d'exercices, sit merveilles au premier & au dernier, à cause des Etrangers qui y étoient, & dont il sur blâmé généralement, chacun trouvant mauvais qu'il exposat ainsi sa personne à des dangers qui ne sont que trop fréquens en telles rencontres.

Le dernier se lit fort au long dans Froissert & dans Juvenal des Ursins. Le Roi pour s'y trouver de bonne heure le premier jour, dîna en particulier, ainsi que les Dames & les Chevaliers. La Reine s'y rendit dans un char couvert, & fort riche, suivie de toutes les Duchesses & Dames de la Cour. A la priere du Roi le Duc d'Irlande, les Comtes de Hainaut & de Namur, avec plusieurs Chevaliers Etrangers, prirent parti parmi les tenans & les affaillans. Quant au Roi, il marcha à leur tête, ayant pour devise le Soleil, & pour Compagnons les Ducs de Berri & de Bourgogne, les Princes de la Maison de Bourbon, le Connétable & d'autres grands Seigneurs sous le nom de Chevaliers du Soleil. Entre ceux qui se signalerent le plus, on remarqua le Duc d'Irlande, le Comte de Hainant & un Chevalier des environs du Rhin. Le Sire de Couci l'emporta sur eux, le Roi sur lui & sur tous les autres; car il n'y en eut point qui donnât tant de preuves de valeur. Aussi les Dames lui adjugerent-elles le prix des assaillans, & tout le monde demeura d'accord, qu'à son âge, c'étoit un des plus sorts & des plus braves gens-d'armes qu'on eut pû voir. Enfin des tenans, il n'y en eut point qui fit mieux que le Halze de Flandre, frere bâtard de Marguerite de Flandre, Duchesse de Bourgogne, inconnu aux Genealogistes. Des tenans & des assaillans il ne s'en trouva aucun dont les courses & toutes les autres actions ne fussent dignes de louanges. Mais comme par malheur ils étoient en trop grand nombre, c'est ce qui leur sit tort, le plus souvent ne pouvant se fraper, ni se rencontrer de front; joint que la poussière que le pied des chevaux faifoit voler, déroba aux l'eux des spectateurs quantité de beaux faits d'armes. La nuit venue, les uns conduisirent chés elles une partie des Dames; d'autres en amenerent à l'Hotel saint Paul, souper avec le Roi, & passerent la nuit à danser & à se divertir. Les trois jours suivans on leur donna encore le même plaisir & au même endroit; & quoiqu'alors on sit jetter de l'eau dans le champ de bataille par deux cens personnes, la poussière ne laissa pas encore d'incommoder bien fort, & d'empêcher de voir. Les Dames, comme de coutume, donnerent le prix, souperent à l'Hotel de saint Pol, où la nuit se passa encore à danser & à se divertir. Le dernier jour de même qu'au Tournoi de St Denys, le Roi à l'ordinaire remercia & congedia les Dames.

Au reste, je ne dirai qu'un mot du Tournoi sait en 1431, à l'Hotel de saint Pol, après que Henri VI Roi d'Angleterre eut été sacré & couronné à Notre-Dame, non plus que de celui qui se sit aux Tournelles devant Charles VIII après son entrée à Paris; car pour celui-ci, je n'en sai autre chose, sinon qu'il dura plusieurs jours; à l'égard de l'autre, tout ce que j'en ai pû découvrir; est que le Comte d'Arondel & le bâtard de St Pol attirerent les cris des Dàmes.

Touchant celui de Louis XII publié en 1493, après son entrée, & qui fut sait à la rue saint Antoine, près l'Hotel des Tournelles, où maintenant est la Place Royale, je n'y apperçois rien de remarquable, sinon que les Armes de France, qui jusques là n'avoient été couvertes que d'une Couronne Royale toute simple; c'est-à-dire, découverte, y parurent avec une Couronne couverte & Imperiale; & de plus, que le Duc d'Albanie y restit de telles blessures, qu'à quelques jours de là il mourut. Car de m'amuser de faire marcher ici un cigne de dix pieds de haut, & tout de même un porcépic qui se herissoit de tems en tems, & qui devant faire le tour des Lices, demeura en chemin, cela n'en vaut pas autrement la peine. Passe pour dire que le Marquis de Clerieux, quoiqu'assés âgé, après avoir porté par terre un Gentil homme de Picardie avec son cheval d'un coup de lance, s'alla aussitôt mettre au lit afin de se reposer, & envoya son casque à une Dame de Paris, avec promesse de ne se trouver de sa vie en armes à Joûtes, ni Tournois.

Je passerai encore en un mot les Tournois publiés à Paris & à Romorantin en 1514, 1515, 1516, & 1533, tant aux entrées de Marie d'Angleterre, de François I, & de la Reine Claude, après leur Couronnement & leur Sacre, qu'à l'occasion de la paix conclue entre François I, & l'Empereur Maximilien & l'Archiduc d'Autriche; & ensuite du Traité passé à Marsessle entre lui & le Pape.

Du premier, je me contenterai de dire, que le Roi qui pour lors n'étoit que Duc de Valois & de Bretagne, sut chef de Bande; qu'au second, il donna de grandes preuves de valeur, & qu'à l'un & à l'autre, outre les échafauts, les loges, les Lices, & les contre-Lices qu'on fait toujours, il y eut encore des arrière Lices.

Le premier dura neuf jours, le troisième douze, le dernier seize, & de ces seize jours-là, le cinquième, le Roi sur Chef de la bande blanche, qui figuroit le jour, & le Comte de Saint Pol de la bande noir, qui signissit la nuit. Plus de six cens lances y surent brisées; on se batit à pied & à cheval, à la barrière, à coups d'épée & de pique, où par tout les tenans & les assaillans ne sirent rien qui ne répondit à la haute estime qu'ils s'étoient déja acquise; ce qui sit éclater ces Tournois doublement. Ensin au dernier, un Gentil-homme nommé de Fontaines, beau frère de Chandiou, grand Prevôt des Maréchaux, sut blessé à mort; & au second encore Saint Aubin, autre Gentil-homme sut tué d'un coup de lance.

Finissons, mais encore en trois mots, la matiere des Tournois, par ceux que l'on vit à Paris en 1530, & 1539, à la venue de Charles Quint & de la Reine Eleonore. Le dernier sut ouvert par le Duc de Vendôme & le Comte d'Aumalle, & sermé par le Marquis de Pont, sils du Duc de Lorraine: le Dauphin avec sa bande ouvrit le pas, la première entreprise sut de quatre lances mornées, & de deux pour les Maitresses des tenans & des assaillans; la seconde d'une seule course, sans Lice, seul à seul, & d'un combat à l'épée; la dernière, d'un combat à l'épée en troupe & en soule, & se termina par des cris de largesse que le Dauphin & le Marquis de Pont sirent publier, & par le don de deux chevaux, l'un bay, l'autre gris, qu'ils donnéem chacun à leurs Herauts.

Sans les Regîtres des œuvres Royaux de l'année 1530, nous ignorerions que François I, fit publier un Tournoi en faveur de la Reine Eleonore sa se conde semme, lorsqu'elle arriva à Paris; car là on trouve, & nulle partailleuts, que pour ce Tournoi on applanit exprès une grande place, qui regnoit alors devant la face du Louvre, du côté de la Riviere, & non-seulement que les sossés furent comblés; mais même qu'on abbatit une ancienne porte de la Ville, avec de vieux murs, qui restoient de la clôture faite sous Philippe Auguste, & de plus, que les Lices, comme j'ai déjadit, portoient quarante cinq toises de long sur cinq pleds & demi de haut, & étoient revêtues pas

Tome II SSII ij





En 1410, c'est-à dire, vingt ans après, le Roi leur donna une Tour des anciens murs tout joignant la même place, & cela du consentement du Prevôt des Marchands & Echevins, & moyennant quatre sols l'artis de rente, payables tous les ans, à la Recette du Parloir aux Bourgeois, ils lagrandirent de plusieurs toises, & ce total là s'appelloit en 1413, le Jardin des

Arbalerriers, & le Jardin du trait des Arbaletriers en 1416.

En 1604, le Roi le retira de leurs mains pour le vendre à des particuliers, qui le couvrirent des rues & des maisons que je viens de dire: en récompense, le Marquis de Rhosni, grand Voyer de France, leur donna deux autres places à choisir, l'une derrière le Boulevard de la porte saint Martin, l'autre sur celui de l'Ardoise, entre la porte du Temple & celle de saint Antoine. En 1605, au mois de Mai, les Trésoriers de France les mirent en possession de la dernière, à la charge de payer autant de redevances à la Recette du Domaine, qu'ils saisoient auparavant pour leur Jardin de la

rue faint Denys.

Or pendant tout ce tems-là, les Archers de leur côté avoient aussi un grand Jardin, nommé le Jardin des Archers de la Ville, près la porte de Bussi, & des murs qui vont gagner la riviere, à la place de la rue Dauphine & des maisons du voisinage, & du consentement encore du Prevôt des Marchands & Eschevins, moyennant quatre livres Parisis de rente, ils y joignirent en 1508, une place vague & des allées dont en 1576, Henri III s'empara, & pour échange, leur promit une partie du parc de l'Hotel des Tournelles de la rue saint Antoine. Les Archers avoient aussi alors encore un grand lieu vague derrière les Celestins, entre la Bastille & la rivière, ou entre l'Arsenal de la Ville, nommé en ce tems là la Grange de l'Artillerie de la Ville, situé vers la Bastille & la Tour de Billi, grosse Tour assis le bord de la Seine.

En 1531, la Ville en fit bail à longues années à ses cent Arquebussers ordinaires, dont je parlerai incontinent, aux conditions suivantes, que tous les ans ils payeroient seize sols Parisis à la Recette du Domaine, qu'en tems de guerre, ou autre necessité pressante, ils la rendroient sans rien prétendre, ni à cause des bâtimens qu'ils pourroient avoir saits, ni pour les réparations; que Dimanches ni Fêtes, ils ne prendroient l'Arquebuse qu'après le Service, non plus qu'en Eré huit heures passées, & en Hiver après cinq heures, depuis la saint Remi jusqu'à Pâques; qu'aucune semme de mauvaise vie n'y entreroit.

Et comme les Arquebusiers sont du bruit & du seu, de crainte d'accident, à cause de la Tout de Billi, où le Roi tenoit ses poudres & ses munitions, & aussi afin que le bruit ne troublât le Service Divin des Celestins, on les

obligea de dresser leur butte du côté de la Bastille.

En 1558, le vingt-quatre Mai, lorsqu'on travailloit au grand Boulevart, la Ville leur donna les murs & les remparts qui s'étendoient depuis la porte faint Martin, jusqu'à la premiere guerite, en attendant que ce Loulevart sût achevé.

En 1634, lorsqu'il s'agissoit de la nouvelle clôture, depuis la porte saint Denys jusqu'à celle de la Conference. Le Parlement ne verifia les Lettres du Roi qu'à la charge que l'Entrepreneur laisseroit prendre aux Arquebusiers sur les nouveaux Remparts une place longue de quarante deux toises sur cinq de large, au lieu de la maison qu'ils avoient, qui étoit de la même

grandeur.

Presentement les Arbalêtriers, les Archers & les Arquebusiers de la Ville compris sous le nom de collectif d'Archers, n'ont plus de lieu affecté à leurs exercices. Veritablement sur le Boulevart de la porte saint Antoine, il y a un Jardin où l'on tire de l'Arquebuse; mais ce n'est pas à eux, car il appartient à une Compagnie de Bourgeois qui se plast à cette sorte de divertissement; aussi n'y a-t-il qu'eux qui s'y exercent depuis plusieurs années, où ils ne

manquent guere de se trouver les Fêtes & les Dimanches, & d'y jouer le souper & la collation, & quelquesois même proposent des prix. Voila les lieux destinés aux exercices des Arquebusiers, Archers & Arbalêtriers.

Quant aux autres divertissemens, saint Louis en 1260, désendit toutes sortes de jeux, à l'exclusion de l'Arc & de l'Arbalêtre. En 1319, & 1369, Charles le Bel, & Charles V, désendirent tout de même, à peine de quarante sols Parisis d'amende, les Dés, les Dames, la Paume, le Palet, les Quilles, la Boule, le Billard, & généralement tous les autres Jeux inutiles, & qui ne dressoient point aux Armes, ordonnant que chacun le jour de sa Fête, ou tel autre jour qu'il voudroit, s'exerceroit à l'Arc & à l'Arbalêtre où il y avoit des prix proposés. Ce qui sur cause que tant de gens se fitent Archers, & même tous devinrent si adroits à tirer de l'Arc, que les Archers d'Angleterre leur cedoient la place; de sorte que sous Charles V I, qui en est sait un corps, les Princes, ni toute la Noblesse ne leur auroient pas tenu tête; ce qui obligea le Roi d'en limiter le nombre, & de casser le reste. Si bien qu'en 1394, il établit dans chaque Ville une certaine quantité d'Archers & d'Arbalêtriers: & tout de même en 1410 & 1411, pout la garde de Paris, il créa soixante Arbalêtriers & cent vingt Archers.

Par ordre de Charles VIII, le Prevôt de Paris en 1493, fit publier qu'il seroit libre à chacun de s'exercer, comme auparavant, à tous les jeux permis. A son exemple Louis XII, au sujet de la guerre contre le Roi des Romains, voulut qu'à Paris on s'accontumât à tirer de l'Arc, de l'Arbalêtre & même des coulevrines. En 1507, le Premier Président de Ganni, dans l'Assemblée générale de la Ville, déclara le quinze Novembre, qu'il étoit à propos que dans Paris on rétablit l'exercice public de l'Arc & de l'Arbalêtre, afin que le peuple s'y appliquant, on pût au besoin être en état de resister aux ennemis. Peu de terus après, le Prevôt des Marchands & Echevins ayant mandé les Jurés des Métiers, leur firent entendre l'intention du Roi sur ce point, & à quelques jours de-là, leur enjoignirent de choisir au tour des murailles quelques lieux propres à tels exercices, pour être distribués entre eux; & cela nonobstant toutes leurs remontrances: & quoiqu'ils representassent que la plupart de leurs compagnons étant Provinciaux il étoit dangereux de les dresser aux armes. Enfin de nos jours, Labarade Archer des Gardes Escossosies, & un nommé le Laboureur, par ordre du Roi & de la Ville, établirent à Paris une Academie Militaire, tant pour le maniment de l'Atquebuse, du moufquet & de la pique, que pour les autres exercices & motions Militaires, le tout par une methode de l'Arquebuse & de leur invention; mais comme il fera plus à propos d'en parler quand je ferai mention des Academies je n'en

Au reste, de tout temsil y a eu à Paris des Archers & Arbalêtriers, & composition deux Confreries, qui chacune à part avoit son Roi & son Connétable, soit que sous Charles VI elles sussent presque abolies, ou qu'on voulût les grosser, le Roi à la priere de leurs Chefs, établit celle des Arbalêtriers en 1410, qu'il sit de soixante hommes, choisis entre les plus adroits d'entre eux, & leur accorda de grands privileges à ces conditions: Que leur Maître ou Capitaine seroit nommé par le Prevôt des Marchands & Echevins, & changé tous les ans; qu'ils viendroient en armes autant de sois qu'il leur plairoit; que sans leur permission ils ne pourroient aller à l'Armée.

L'année d'après, il créa cent vingt Archers, avec les mêmes privileges; & de plus, en leur faveur érigea une Confrerie à l'honneur de saint Sebastien. Si bien qu'en 1413, en vertu de son Mandement, Robert de la Suze, dit le Borgne, Prevôt de Paris, assembla les Conseillers & l'Avocat du Roi du Châtelet avec les Echevins, plusieurs Marchands & autres notables, pour choisir avec eux cent vingt Archers des plus experimentés, asin de composer cette Compagnie de la Confrerie de saint Sebastien, qu'on obligea aux mêmes choses que les Archers; joint qu'ils seroient tenus eux & leurs successeurs

de préter serment entre les mains du Prevôt des Marchands & des Echevins; ce qui a duré en cet état jusqu'à François I, qui trouvant le nombre des Archers & des Arbalêrriers trop petit pour la désense & sûreté de Paris, il créa en 1523, cent Arquebusiers avec les mêmes privileges, & enjoignit à la Ville de leur donner une place propre pour s'exercer les Fêtes & une sois la semaine, avec permission de choisir d'entre eux un Chef pour les com-

mander, qui seroit changé tous les trois ans.

Charles IX en 1566, voulant rendre ces trois Compagnies égales en nombre, ordonna que le Capitaine des cent vingt Archers en détacheroit vingt de sa Compagnie, moitié jeunes, moitié vieux, pour être enrollés dans celle des Arbalètriers; que celui des Arbalêtriers en choisiroit encore vingt autres, & qu'à l'avenir ces trois Compagnies porteroient des Arquebuses au lieu de leurs Arcs & de leurs Arbalêtres, comme n'étant plus en usage. Au reste, jusqu'en 1594, ces trois Compagnies ont en chacune leur Capitaine: d'abord on les changeoit tous les ans, ensuite tous les trois ans; puis ils surent continués des quinze, des vingt ans entiers, & même toute leur vie: tant qu'enfin Henri IV les réunit toutes trois, & n'en sit qu'une Compagnie, en consideration de Marchand Capitaine des cent Arquebusiers, connusous le nom de Capitaine Marchand, & recommandable par le Pont Marchand qu'il sit bâtir à ses dépens avec une magnissence de Roi.

Ses successeurs depuis, méprisant le nom de Capitaine, se sont saits appeller Colonels, qualité que le Prevôt des Marchands, ni les Echevins ne leur resusent pas. Leurs Soldats cependant, quoique sans Arcs & sans Arbalètres ne lausent pas d'être appellés quelques sois Arbalètrers, mais toujours Archers, & ce nom-là non-seulement leur est demeuré, mais encore aux Gardes de la porte du

Louvre, aux gens du Chevalier du Guet, & leurs semblables.

Ce que je vais rapporter qui n'est pas grande chose, & pourtant digne d'être

su, mettra fin à ce discours.

En 1425, quelques Paroissiens de St Leu & St Gilles, le premier jour de Septembre, Fête de leur Patron, dressernt à la rue aux Oies, ou aux Oues, vis-à-vis celle de Quinquampoix, une perche de six toises, où étoit attaché un panier avec un Oie, & six blancs dedans, & le tout pour celui qui pourroit l'aller prendre là, & y grimper. Quantité firent leurs efforts inutilement pour en venir à bout, hormis un valet assés jeune, qui alla plus haut que pas un, & eut l'Oie, mais non pas les six blancs & le panier, dont il ne put se saissir.

L'Auteur de qui j'ai tiré ceci, qui en parle comme d'une chose sort merveilleuse, rapporte encore que deux ans après, une semme de Hainaut, âgée de quelque trente-six ans, dans la rue Gremer-saint-Ladre, au Jeu du petit Temple, jouoit à la paume de l'avant-main & de l'atriere-main avec une dexterité surprenante, ou plutôt pour me servir de ses termes, puissamment, très-malicieusement, très habilement, comme pourroit faire un homme, & presque aussi bien que les meilleurs joueurs; car il saut savoir qu'en ce tems-là on jouoit à la paume avec la main, qu'on couvroit tantôt d'un gand simple ou double, tantôt de cordes passées entre les doigts & au tour du poignet, tantôt sans cordes ni gand; & de-là est venue peu à peu l'invention des Raquettes; comme celle des peignes, à ce qu'on dit, vient des doigts, avec lesquels anciennement on se déméloit les cheveux.

Tous ceux qui ont lû Rabelais, savent qu'il sait jouer Gargantua encore Ecolier, au Pré aux Clercs, & au grand & petit Braque du Fauxbourg St Jaques, à la balle, à la pille-trigonne, jeu qui n'est plus en usage, & à la paume avec la

main, ou avec des Raquettes.

Que si je m'amuse à de si perites choses ensuite des Joûtes & des Tournois, ce n'est que pour faire voir la simplicité des Auteurs du Regne de Charles VI, qui sont de si belles remarques.

Fin du dauzieme Livre.

HISTOIRE



## HISTOIRE

E T

# RECHERCHES

DE 8

# ANTIQUITÉS

DE LA VILLE

DE

# PARIS.

LIVRE TREIZIE ME.

### CROISADES CONCLUES A PARIS.



ES CROISADES des François pour la plupart ont été conclues à Paris, souvent en presence de nos Rois, toujours en vertu des Bulles des Papes, & entre leurs mains même; car cela est arrivé quelquesois: mais pour l'ordinaire, entre les mains de leurs Legats; le tout avec bien de la cérémonie, & proche de quelque grande Fête, un peu devant ou après.

Ces Croisades n'étoient autre chose qu'une Armée de Chrétiens volontaires, de tous pays & de toutes qualités, qui faisoient vœu de marcher contre les Insidèles & les Heretiques, tant pour chasser ceux-ci du Languedoc, & de l'Arragon, que les autres de l'Afrique, de la Terre-Sainte & du reste de l'Asie. On les appelloit croises, à cause d'une Croix de toile ou de taffetss rouge qu'ils portoient. Quant à la couleur des Croix que portoient les Croisés des autres Nations, celle des Anglois étoit blanche; les Allemans en prenoient une noire; les Italiens une jaune, & ceux des Pays-Bas en portoient une verté.

Tome II, Titt

Mathieu Paris prétend qu'ils la faisoient coudre au côté gauche, à l'endroit du cœur. L'Auteur des Gestes des François & des autres Jerosolymitains, qui est Mamerot, assure au contraire, que c'étoit sur l'épaule droite; & enfin, nous lisons qu'en 1243, saint Louis pria l'Evêque de Paris de lui

mettre la Croix de Jerusalem sur les épaules.

Au reste, pour obliger plus de monde à se croiser, toutes sortes de voies furent tentées, & la force même n'y eut guere moins de part que la douceur. Et de fait, quand Louis VII, après la prise de Vitri, où il brûla 1Eglise avec cinq cens personnes, toutes femmes & petits enfans qui s'y étoient resugiés, pleuroit si amerement sa faute, quoique saint Bernard pour le consoler & arrêter le torrent de ses larmes, lui dit: Si vos larmes ne tarrissent bientôt, elles ne pourront éteindre la mémoire de l'embralement de Vitri; neanmoins il ne laissa pas de lui donner pour penitence, le voyage d'outre - Mer.

Pour le Traité de paix passé à Paris en 1228, ou 1229, Romain Legat à latere de Gregoire IX, ne donna l'absolution à Raymond Comte de Toulouse, Chef des Heretiques Albigeois, qu'à la charge de faire la guerre aux

Sarrasins cinq ans durant.

Et tout de même Enguerrand de Couci, ayant fait pendre deux jeunes Flamans, & tous deux Gentils hommes, pour avoir chasse sur ses Terres, fut condamné par saint Louis & par les Pairs de France d'entreprendre à ses dépens, accompagné de quelques Chevaliers, un voyage au Levant contre les Infidèles.

Alphonse de France, frere de saint Louis & Comte de Poitiers, ayant manqué d'accomplir le vœu qu'il avoit fait, aussi bien que beaucoup d'autres Croilés, de partir au premier embarquement, pour cela seul Innocent IV, les excommunia.

Et parce que les grands Seigneurs à force d'argent racheroient ces fortes de vœux, Clement IV défendit expressément à l'Archevêque de Tyr, qui préchoit alors la Croix en France, de se méler d'un tel trasic. Bien plus, quand Philippe de Valois vint à se croiser, & pourrant à condition de ne point faire le voyage, s'il lui survenoit quelque empêchement jugé legitime par deux Archevêques ou Evêques François nommés par le Pape, tout Roi qu'il fût, & ne pouvant pas y aller, Jean X X I I, aussi tot nomma quatre Prélats pour examiner l'affaire, & voir si ses raisons étoient valables.

Voila pour ce qui regarde la force & la contrainte.

A l'égard des voies douces, Philippe Auguste, non-seulement exemta les Crossés de la taille; mais leur accorda quantité de privileges rapportés par Rigord; & faint Louis depuis leur donna encore des Lettres de Répit, comme il se voit dans une Chronique du tems. J'en ai trouvé la preuve dans les Ordonnances de du Tillet, qui semble attribuer à ces Lettres tout le mauvais succès qu'eurent les Croisades de ce Prince. Car il dit ensuite, que Dien qui hait les maltôtes & les rapines, benit l'entreprise de Godefroi de Bouillon, parce qu'il y alla à ses dépens, vendant jusqu'à la dernière de ses Terres, afin de n'incommoder personne, & ne point emporter le bien d'autrui.

Pour ce qui est des Papes, les uns accordoient aux Croisés des Indulgences plenieres : les autres en faveur de ceux qui voudroient se croiser, donnoient pouvoir aux Evêques & Archevêques de les absoudre de plusieurs crimes; & d'autres enfin, prenoient ces Croilés sous leur protection & celle du faint Siège, de faint Pierre & de faint Paul; & non seulement seur personne, mais leur famille & leur bien. Et quoique ces Croisés jusqu'à ce qu'ils partissent, se soullassent de toutes sortes de crimes, de vois, de rapts. de violemens & de meurtres; cependant ni les Juges, ni le Roi même, n'osoient se saisir d'eux, ni leur faire leur procès. Tellement que pour les punir, il fallut que nos Rois en obtinssent des Papes la permission s car en ce tenis-là les Papes avoient tant de pouvoir, qu'ils n'étoient guere moins absolus en France & par toute la Chrétienté, que chés eux. En un mot les Conciles, les Bullaires, le Trésor des Chartes, rapportent tant de privileges accordés aux Croisés comme à l'envi, par nos Rois, par les Papes, & par l'Eglise assemblée, que de les rapporter, ce ne seroit jamais fait.

Au reste, si faute de cœur ou autrement, les Crossés vouloieur se dédire de leur vœu, ils étoient absous pour de l'argent qui servoit pour la subsissance des autres; & alors ni les Conciles, ni les Papes, ni nos Rois ne s'y

opposoient point.

Sous saint Louis, Innocent IV, permit à Philippe Trésorier de saint Hilaire de Poitiers d'absoudre tout autant de Croisés qui se presenteroient; l'argent à la main, pour s'exemter de leur vœu, ainsi qu'il est porté par le Concile général; & même lui commanda d'user de censures Ecclesiastiques contre les Gentils-hommes & grands Seigneurs, qui sous prétexte du voyage d'outre-Mer, qu'ils ne faisoient pas, avoient fait des levées extraordinaires sur leurs Suiets.

En 1454, Alexandre IV, ayant su que quantité de Croisés par soiblesse, ou saute d'experience aux armes, n'étoient pas en état d'accomplir leur vœu, se relâcha si fort en leur faveur, qu'il commanda à l'Archevêque de Bourges de se contenter de l'argent qu'ils voudroient donner pour leur absolution, sans prendre davantage. Touchant cet Enguerrand de Couci que j'ai dit avoir été condamné à passer la Mer à ses dépens avec quelques Chevaliers, il en sut déchargé à pur & à plein par saint Louis en 1261, pour la somme de douze mille livres Parisis.

Raoul Évêque d'Albe, Legat du saint Siège Apostolique, en 1269, écrivit de Paris à l'Abbé de Hautvilliers, afin de contraindre les Croisés qui ne pouvoient faire le voyage, de contribuer selon leur pouvoir. Enfin cette grande facilité des Papes fut cause que bien des gens s'en prévalurent. Que si Clement IV, depuis s'est montré plus severe, cela ne lui est arrivé que deux fois; l'une quand il désendit à l'Archevêque de Tyr qui préchoit en France, de ne plus accepter l'argent des personnes de qualité, pour le rachat de leur vœu i l'autre à l'occasion d'Alphonse Comte de Poitiers, & de plusieurs autres Croisés qu'il excommunia, pour ne s'être pas embarqués à tems; & encore avec tout cela, bientôt après ordonna-t-il à Philippe Trésorier de saint Hilaire de Poitiers, de lever l'excommunication, en cas quils partissent au premier embarquement. Il est certain que pour la subsistance des Croisés, les Papes, aussi-bien que nos Rois n'oublioient rien là-dessus, & n'épargnoient personne. Quelquesois les Prélats le scottisoient deux-mêmes; quant à nos Rois, ils mettoient à la taille généralement tous les François; c'est-à-dire : tant leurs Sujets que ceux de leurs Vassaux. Car comme je ferai voir en son lieu, la taille autresois n'étoit pas un subside ordinaire; le Roi ne la pouvoit imposer sur ses peuples mêmes que pour des besoins pressans, & à l'égard des Sujets de ses Vassaux, qu'en de certaines ren-

Pour ce qui est des Papes, les uns, comme Innocent IV, l'ont fait plusieurs fois, & Alexandre IV, la derniere année de son Pontificat; les autres, autant àvant eux, que depuis, ont souvent taxé à de grosses sommes les usuriers & les usurpateurs du bien d'autrui; & même, nonobstant la Constitution de duabus Dizcesibus, du Concile général, leurs Députés les contraignoient à leur mettre entre les mains le bien qu'ils avoient ravi à diverses personnes, quand ils ne savoient à qui : tantôt d'autres Papes accordoient des Indulgences plenieres à ceux qui fournissoient pour telle guerre une partie de leur bien, ou le vingtième, le quinzième & le dixième de leurs rentes, ou de leurs meubles, & même exigeoient du Clergé le centième de son revenu; d'autres, tantôt permettoient à nos Rois de prendre la décime pour un an, & pour trois sur les Benefices du Royaume, avec

Tome II. TItt ij

le vingtième, sur ceux des Diocèses de Liege, de Toul, de Mets & de Verdun; d'autres quelquesois pour des six ans leur donnoient le revenu de plusieurs Benefices, avec les legs pieux, les rachats des vœux, outre quantité de subsides qu'ils imposoient pour les Croisades; & ces largesses-là qu'ils faisoient à nos Rois, ils les saisoient encore aux Princes de France, qui en-

treprenoient de tels voyages.

Innocent & Alexandre I V, ordonnerent à Hugues Duc de Bourgogne, deux mille marcs d'argent, & trois mille à Archambault, Sire de Bourbon, qui furent pris sur les deniers destinés pour la Terre Sainte. Le premier, par une Bulle dattée de Lion, la sixiéme année de son Pontificat, donne au Comte de Poitiers frere de saint Louis, trois mille autres marcs d'argent à prendre sur les usuriers & les usurpateurs du bien d'autrui. Par une autre de la même année, scellée au même lieu, il lui fait encore don de

tout l'argent levé pour la Croifade.

Clement IV, commande à son Legat & à l'Evêque de Troies, d'user de censures Ecclesiastiques contre les Habitans de Champagne & de Brie, s'ils ne payent à Thibaud Comte de Champagne, tous les impôts mis pour le secours de la Palestine. Ensur tant ces Papes que leurs succetseurs, & ceux qui les avoient devancés, tous mettoient sous la protection de saint Pierre & de saint Paul; non - seulement les Croisés pendant leur voyage, mais encore les Terres & les Etats des Princes & des Rois, & la France-même: & de plus, désendoient aux parties qui étoient en procès avec eux de faire aucune poursuite, ni tien entreprendre à leur préjudice en leur absence sous peine d'excommunication, dont il se reservoit l'abselution & à leurs Legats seulement.

Touchant tant de sortes de taxes, on verra ailleurs qu'elles surent toutes mises par Gregoire VIII, Innocent, Alexandre, Clement, Martin, Nicolas IV, Jean XX, & autres Pontises souverains, en faveur de l'hilippe Auguste, Louis VIII, saint Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel, & Philippe de Valois, à l'occasion des Croisades contre les Insidèles, les Albigeois & le

Roi d'Arragon, dont je vais parler.

Car il faut savoir qu'à Paris & par toute la France, il y a eu des Croi-sades & des Croisés de bien des sortes. La premiere sois qu'on se croisa, ce sur à dessein de passer la Mer & de marcher contre les Insidèles de Tunis, d'Egypte, de la Terre-Sainte & des autres Provinces voisines, où la fortune sut plus contraire que savorable, autant sous la conduite de Louis VII & de Philippe Auguste, que sous celle de Saint Louis.

A la seconde Croisade, où l'on suivit encore les Enseignes de ces trois Princes, on ne sortit point du Royaume, parce que cette guerre dont le succès sut grand, ne regardoit que Raymond de Toulouse, & les Heretiques

Albigeois.

La troisième sorte de Croisade asses inutile, est celle de Philippe le Hardi dans l'Arragon coutre le Roi Pierre, que Marrin IV avoit excommunié.

La quatriéme & la cinquième sous Charles VI, sans ordre du Pape, se firent à cause des Maures, & de Bajazet 1. Que si parmi de verjtables Crossés, c'est-à-dire, des gens qui prennent les armes pour le service de Dieu, & de la Religion, on peut méler des Herctiques & des Seditieux qui usurperent le nom de Croisés, la detnière Croisade sera celle des Pastoureaux, qui se leva à Paris & en France, durant le prenuer voyage de saint Louis.

Après tout, si je n'ai point sait mention de la Croisade de Charlemagne, c'est qu'elle ne se lit que dans des Romans & des Histoires suspectes; ainsi il ne saut rien croire de tout de qu'en disent quelques Historiens sabuleux, ni Mamerot même Chantre de saint Etienne de Troies dans ses passages d'outre-Mer. La vision de Constantin le jeune sur ce sujet; l'Ambassade de Jean Evêque de Naples, de David Archiprétre, de Samuel & d'Isaac, à

Charlemagne; leur séjour à l'Abbayie de saint Denys, sont des contes suits à plaisir. On ne doit pas ajoûter plus de soi aux Lettres qu'ils prétenterent au Roi, comme il arrivoit à Paris. Lettres si touchantes, que dès le lendemain, tant grands que petits, jusqu'aux Prélats même Aodilischt spartir pour aller au service de l'Empereur de Constantinople. En un mot l'Edit de Charlemagne, où il fait commandement à tous François capables, de porter les armes, de suivre ses Etendars contre les Sarratins, sur peure de payet à perpetuité en signe de servitude & d'esclavage, quatre deniers, tous les aus seint trop le Roman pour être crû, aussi bien que cette armée si brave qui l'accompagna, & la plus nombreuse qu'on vit jamais.

La Croisade de du Breul proclamée à Paris en 1038 . à ce qu'il dit , n'est

pas plus certaine.

Je passe celle qu'en 1095, on publia à Clermont en Auvergne, durant un Concile, qui s'y tint sous Urbam II, où Hugues Comto de Vermandois, frere de Philippe I, se crossa, & avec lui, Godefroi de Bouillon, se Duc de Berri & le Comte de Clermont, qui tous trois vendirent seus Terres; le premier, à l'Evêque de Liége, & aux Habitans de Mets; le second

au Roi, & l'autre à son Evêque.

Et de même, je ne dirai point que Philippe, à ce qu'on prétend, ayant fait vœu, pendant tout le voyage, de marcher à la tête des troupes, atmé de toutes pièces, & ne l'accomplissant pas, il chossit à sa place Chalo-Sajnt-Mas, l'un de ses Chambellans, qui pour ce service signalé, obtint du Roi des prérogatives inouies, & qu'il transmit à ses successeurs; dont pourrant sa famille ne jouit pas, quoiqu'elle subsiste encore à Paris avec éclat. Je passe, dis-je, cette Croisade & les autres depuis qui furent faites ailleurs qu'en cette Ville, bien qu'alors de ses portes sortissent quelquesois des armées toutes entieres pour les grossir.

Voila pour les Croisades en général; venons aux particulieres, & qui regardent notre sujet; savoir, celles de Louis VII, de Philippe Auguste, de saint Louis, Philippe le Bel, Philippe le Long, & ensin de Philippe de

Valois, puisque toutes assurément surent conclues à Paris.



### CROISADE DE LOUIS VII.

A LA Croisade de Louis VII, Eugene III vint à Paris, & donna la benediction à tous ceux qui se croiserent. Les Grands de France ensuite ayant été convoqués à Etampes, là le Roi choisit pour gouverner le Royanme Suger Abbé de saint Denys, & Raoul Comte de Vermandois. De là en 1147, la seconde semaine d'après la Pentecôte, il sut à saint. Denys entendre la Messe, où il prit congé de l'Apôtre de Paris, & reçût le Bourdon & l'Oristame, selon la coutume & comme les autres Rois ses prédecesseurs en usoient, qui tous presque n'entreprenoient ni guerre, ni pelerinages, sais y apporter ces cérémonies. Cela fait, il partit aussi-tôt pour passer dans la Palestine, accompagné d'un grand nombre de Prélats, de Barons & des Principaux de la Cour; même d'Eleonore de Guyenne sa semme, dont elle se suisser puisqu'elle n'y alla que pour ternir l'éclar de ses Ancêtres, & souiller la Terre-Sainte.

### CROISADE DE PHILIPPE AUGUSTE.

OUCHANT la Croisade de Philippe Auguste qui sut en 1184. Heraclius Patriarche de Jerusalem, le Prieur de saint Jean de Jerusfalem & le grand-Maître du Temple furent envoyés exprès par les Chrétiens

de la Palestine, avec les clefs de la Ville

de Notre-Seigneur. L'Evêque Maurice fit tant d'honneur au Patriarche le jour qu'il arriva à Paris, qu'il fut le recevoir à la tête de son Clergé & suivi de tout le peuple. Le lendemain il célébra la Messe & précha dans Notre-Dame. Tant qu'il demeura en France le Roi le défraya, & toute sa Compagnie; & de plus, à sa consideration, assembla a Paris les Prélats & les Grands du Royaume, & s'y seroit croisé même sans ceux ci, qui l'en détournerent, pour n'avoir point encore d'enfans. Et bien qu'il acquiescât à leurs remontrances, & se contentât d'arrêter avec eux, que les Evêques, chacun dans son Diocèse fissent leur devoir, afin de porter les peuples à se croiser, trois ans après neanmoins ayant un fils, & sachant que Saladin Roi de Syrie & d'Egypte avoit pris Jerusalem, il se croisa avec le Roi d'Angleterre, entre Trie & Gisors; & pour cela même l'année suivante tint fon Parlement à Paris dans la Sale de l'Evêché. Prélats, Abbés, Barons, s'y trouverent, & une infinité de monde de toutes conditions, prit la Croix de Jerusalem.

Pour son voyage, on lui accorda un an durant, la dixieme partie tant des biens, meubles, que du revenu de tous ceux qui ne le craiseroient pas, à la reserve des propres, appartenans aux Leproseries, à l'Ordre de Citeaux, aux Chartreux & Fontevraut. Ce sont là les Dîmes qu'on appelle sulvaines, à cause qu'elles servirent à faire la guerre à Saladin ; car c'est ainsi qu'il faur réformer le paffage de Samedo Venitien, qui ne savoit pas si bien ceschoses là que Rigord Moine de saint Denys qui les vit, s'étant imaginé que ces

Dîmes ne se levassent que sur ceux qui passèrent la Mer.

Au même Parlement surent dressés & enregitrés les Reglemens qu'on devoit observer pendant le voyage : comme ce n'est pas icl un lieu pour les mettre, je renvoie aux Regîtres du Parlement, ou même à Favin qui les a transcrits. Ces Reglemens furent publiés en 1190, à Vezelai en Bourgogne, où étoit le rendés vous des troupes, & où Philippe vint, avec Richard 1, Roi d'Angleterre, le Duc de Bourgogne, les Comtes de Flandres, de Champagne, de Blois, de Sancerre, de Clermont, de Ponthieu, de Se Pol, & beaucoup d'autres, tous braves & qualifiés. Avant que de partir, le Roi fit son testament, & dressa lui-même les Ordonnances qu'il vouloir qu'on gardât, tant qu'il feroit absent. Il donna le gouvernement du Royaume à Adelaïde de Champagne sa mere, & à Guillaume de Champagne son oncle, Archevêque de Reims, Cardinal Legat. Ensuite à l'exemple de son pere & des autres Rois ses prédecesseurs, il vint à saint Denys; là prosterné devant les Reliques des Martyrs, le jour de faint Jean - Batifte, il implora l'affistance de Dieu, de la Vierge & de tous les Saints : après quoi, les larmes aux reux, il reçût devotement des mains de l'Archevêque son oncle le Bourdon & l'Echarpe; puis prit lui-même sur la Châsse de saint Denys deux riches étendars pour combattre les Infidèles. Là-dessus se recommandant aux prieres des Religieux, il reçut la benediction du Bras de saint Simeon, du Cloud & de la Couronne de Jesus Christ, & enfin le Mercredi d'après l'O-Etave saint Jean, il partir avec le Roi d'Angiererre.

Afin de suivre l'ordre des tems, il nous faut venir à la seconde sorte de Croisades, qui furent faites en France contre les François mêmes, & réunirent à l'Eglise une Nation presque entiere, & quasi tout le Languedoc à la Couronne.

La premiere commença sous Philippe Auguste, à la sollicitation d'Innocent 111, contre Raimond de Toulouse & les Heretiques Albigeois, & envoya exprès le Cardinal Guala, donnant au Roi les Comtés de Toulouse, de Cahors, Natbonne, Beziers, avec tout l'Albigeois & & les Terres circonvoisines insedées d'heresie; outre tous les autres grands privileges, ainsi qu'aux Croisades précédentes du Levant, qu'il accordoit à tous ceux qui iroient à cette conquête, ou mouroient en chemin; & sur-tout indulgences plenieres de tous les pechés dont ils se seroient confessés, & n'auroient pas fait penitence.

Vers la mi-Carême donc, en 1210, l'Evêque de Paris, Enguerrand de Couci, & plusieurs autres Croisés partirent d'ici pour cette Crostade, & se rendirent à Carcassonne. Deux ans après, c'est à dire en 1212, au mois de Février, Louis de France sils asné du Roi & son successeur sous le nom de Louis VIII, prit la Croix contre ces Heretiques; & à son exemple, une infinité de Chevaliers. Ce qui facha le Roi, si-tôt qu'il en sur aversi, sans qu'on ait sû pourquoi; puisqu'ensin le jour des Cendres il ne laiss pas de tenir à Paris une grande Assemblée, pour savoir qui iroit avec son sils; ordonnant en même tems qu'il partiroit l'Octave de Pâques. Mais comme làdessus des guerres survinrent, on en demeura-là s ce qui pourtant n'empêcha pas l'Archevêque de Sens, alors Metropolitain de Paris, accompagné d'autres Prélats, de s'y acheminer, avec le Duc de Bourgogne, quantité de Princes & autres Grands du Royaume.

Louis cependant fils aîné du Roi, fit ce voyage en 1215, & s'acquitta de son vœu; je laisse-là quel en sut le succès, qui ne sert point à mon su-jet, & dirai seulement qu'en 1225, deux ou trois ans après la mort de Philippe Auguste, les Comtes de Boulogne, de Clermont, de Bretagne, Richemont, Drenx, Chartres, Saint-Pol, Rouci, de Vendôme & autres grands Seigneurs assemblés à Paris, lui ayant conseillé de se croiser de nouveau contre les Albigeois, il suivit leur conseil.

### CROISADE DE LOUIS VIII CONTRE LES ALBIGEOIS.

OUIS VIII donc par l'avis des Grandsassemblés vers la Chandeleur, reçût la Croix à Paris de la main du Legat d'Honoré III, nommé Romain, & marcha contre les Albigeois; & ce fut à ce voyage qu'il tomba malade & mourut. Un peu après la mort, l'Archeveque de Sens & l'Evêque de Chartres, fâchés que l'entreprise du Roi demeurat sans effet, vou-, lurent l'executer: si bien qu'ils vinrent à Paris exprès, & là promirent à Blanche mere de saint Louis & Regente tout ensemble, de payer chaque année à son fils & à elle quatre ans durant, quinze cens livres Parisis, somme alors très-considerable; tellement que cette guerre ayant été recommencée, les Albigeois furent poursuivis avec tant de vigueur, qu'à la fin & eux mêmes & le Comte Raimond avec tous ses Sujets, furent contrains d'abjurer leur heresie. Ce Prince au reste par le traité de paix passé à Paris en 1228, ou 1229, eut pour pénitence de prendre la Croix des mains du Legat, qui étoit Romain, pour lors Cardinal Diacre, du titre de saint Ange. & dans deux ans, de marcher contre les Sarrasins, & leur faire la guerre cinq ans durant. Le Vendredi-saint donc, Raymond & les Albigeois excommuniés comme lui, vinrent à Notre Dame, pieds nuds & en chemise, & en cet état ayant été conduits devant les Legats de France & d'Angleterre, l'anathème fut levé, & rentrerent tous au giron de l'Eglise.

Ce Prince cependant dix ans après, non-seulement n'étoit pas encore parti pour la Terre Sainte, mais même, afin de l'y obliger, il falut en 1239, que Gregoire IX, des cinq années qu'il devoit passer dans le Levant, lui en remit deux. Son voyage, avec tout cela n'en fat pas plus

## 704 HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

avancé; tant qu'ensin, en 1247, il se croisa de nouveau & à son exemple quantité de monde, tant Barons, Chevaliers, que Bourgeois, & pour lors tout de bon il commença à faire de grands préparatifs & à équiper des vaisseaux; si bien qu'en 1248, tout étant prêt, & les choses en tel état, qu'Innocent IV avoit déja exhorté le Patriarche de Jerusalem à favoriser son passage, avec commandement tant aux Templiers de le bien recevoir, qu'à son Legat de lui sournir deux mille marcs sterlins, d'abord qu'il séroit en Orient. A Aiguemorte sur le point de s'embarquer, il devint malade, & mourut à Milhau en 1249. Son corps sur porté à Fontevraut, où il est enterré.



### CROISADES DE SAINT LOUIS.

L'en alla bien autrement des Croisades de saint Louis, que de celles du Comte Raymond.

### PREMIERE CROISADE.

E Prince en 1243, avant que de se croiser, pensa moutir à Pontoise d'une dissenterie, accompagnée de sièvre, & même tomba en léthargie, qui sut cause qu'on le tint long tems pour mort. A peine commençoitil à se mieux porter, qu'il supplia l'Evêque de Paris de le croiser. Sa mere & sa semme eurent beau se jetter à ses pieds & le conjurer d'attendre au moins que sa santé lui sût tout à sait revenue, il demeura serme dans sa résolution, & même protesta de ne rien prendre, qu'il n'eût reçû la Croix de Jerusalem. Il la reçût donc en presence de toute la Cour, qui pout lors sondoit en latmes, & ne l'eut pas plutôt reçû, qu'il dit: Je suis guéri. En même tems il fait savoir aux Chrétiens d'outre-Mer, qu'il s'est croisé pour venir à leurs secours; que cependant ils se tiennent sur leurs gardes, & donnent ordre que leurs Villes & leurs Forteresses soient en bon état.

Deux ans après il assembla à Paris un grand Parlement, où se trouva Eudes de Chasteauroux Legat, & quantité de grands Seigneurs. A son exemple, autant qu'à sa persuasion, & à celle du Legat par ses sermons, les freres du Roi premierement, les Archevêques de Reims & de Bourges, les Evêques de Laon, de Beauvais & d'Orleans, Robert de France Comte d'Anjou, frere du Roi, Hugues de Châtillon Comte de Saint-Pol & de Blois, le Comte de Bretagne & son sils, avec le Comte de la Marche, Jean de Montsort, Raoul de Couci & une infinité d'autres de toutes sortes de conditions, firent vœu alors & depuis d'entreprendre le voyage de la Palestine.

Enfin il laissa le Royaume entre les mains de Blanche sa mere, & d'Alphonse de France son frere, & partit de Paris en 1248, la semaine de la Pentecôte. La Reine sa semme, les Comtes & Comtesses d'Artois & d'Anjou, ses freres & ses belles sœurs, Eudes Legat en France & un fort grand nombre de Prélats & de grands Seigneurs lui tinrent compagnie. Les Processions de Paris le condustrent jusqu'à saint Antoine des Champs. Là après avoir prié Dieu quelque tems, & s'être recommandé aux Religieuses du Monastere, il commença son voyage plein d'allegresse de consiance; & si j'ajoûte à cela qu'il sut désait, pris & mis à rançon par les Sarrasins, ce n'est

n'est que pour donner avis, qu'à cette nouvelle s'éleva la présendue Croisade des Pastoureaux.

Ces Pastoureaux étoient une multitude presque innombrable de mutins; de toutes conditions & de tout âge, jeunes gens neanmoins pour la plupart, qui faisoient courir le bruit, & eux-mêmes disoient tout haut; que Dieu les avoit suscités pour venger le Roi. Et ce qui est surprenant, par tout où ils passoient, & jusques dans Paris, ils faisoient l'eau benite de même que les Evêques. Mamerot que je n'oserois citer, va bien plus loin; car il prétend que leur Chef nommé Maître de Hongrie, précha & dit la Messe en habits Pontificaux à saint Eustache. Les Historiens du tems assurent qu'ils marioient & démarioient ceux qui le vouloient bien, & même à d'autres donnoient & étaloient la Croix. Du reste ils voloient par tout, violoient semmes & filles, maltraitoient & massacroient qui bon leur sembloit, jusqu'aux Prêtres & Religieux, sans qu'on osat s'y opposer. Tout ce qu'on put faire, à ce que dit Mamerot, sut de leur fermer les portes du petit Pont, qui sont celles du petit Châtelet, de crainte qu'ils n'allassent tuer les Ecoliers. Car ce qu'il y avoit de fâcheux à cela, est que la Regente croyoit bonnement qu'ils marchoient au secouts de son fils; & pour cette raison avoit sait grand accueil à leur Chef, & commandé qu'on les laissat faire. Ceci pourtant n'empêcha pas qu'il ne fût tué en Berri avec quantité de ses camarades, & d'autres pendus; si bien que le reste se dissipa.

### SECONDE CROISADE.

AINT Louis étant de retour, il fut sollicité de nouveau, & luimême souvent eut-il le dessein de se croiser encore une sois; mais
asin que cette seconde Croisade sût plus heureuse que la premiere, il s'asfocia en 1259, Henri III Roi d'Angleterre, qui promit de passer la Mer
avec lui, suivi de cinq cens Chevaliers, tous bien accompagnés; & sur ce
pied-là lui compta pour un an douze cens mille écus. Il n'est pas besoin
d'avertir qu'il y a de l'erreur dans cette somme, puisque par les rouleaux
de la Chambre des Comptes il paroît que saint Louis avec la Reine; ses
ensans, sa Cour, les armées, les sorts & les Villes qu'il bâtit dans le Levant,
n'a jamais dépensé cent mille écus par an. Mais croira-t-on que Henri
III prit l'argent du Roi son frere sans faire le voyage; & que ceux du Perigord outrés du mauvais emploi d'une somme si excessive, dès-lors prirent
saint Louis en telle aversion, que depuis ils ne voulurent pas chommer sa
Fête.

Cependant en 1260, le Dimanche de la Passion, ce Prince assembla à Paris les Prélats & les autres grands Seigneurs pour prendre leur avis touchant la réponse qu'il devoit faire à Alexandre IV, qui lui mandoit que non seulement les Tartares avoient passé la Mer; mais que les Sarrasins, outre l'Armenie qu'ils tenoient, s'étoient encore rendus maîtres d'Antioche, de Tripoli, de Damas, sans les autres places sortes; qu'ensin toute la Chrétienté étoit en grand danger. Il sut arrêté qu'outre les prieres qui seroient redoublées & les processions, les juremens & les blassemes seroient désendus, les supersfluités des tables & des habits retranchées, & que de deux ans it ne seroit fait de Tournoi, ni permis de s'exercer à autres jeux qu'à celui de l'Arc & de l'Arbalêtre. Mais comme de ces résormations, les Chrétiens du Levant ne tiroient pas tout le secours qui leur étoit necessaire, saint Louis resolut d'entreprendre un second voyage, dont les Papes & les Levantins l'avoient souvent pressé, & que lui-même s'étoit proposé bien des sois.

Clement IV n'en eut pas plutôt avis, qu'il le sollicita encore là - dessus Tome II. V V n n

tout de nouveau, & non seulement lui permit de lever trois ans durant, tout ce qui étoit dû pour les legs de la Terre-Sainte, & pour la redemption des vœux de ceux qui avoient pris la Croix de Jerusalem, il lui accorda encore pour autant de tems le vingtième dans les Diocèses de Liége, de Mets, de Toul & de Verdun, avec la Dîme destinée pour le secours de la Sicile, que Manfred Seigneur de Tarente allié aux Infidèles, vouloit envahir. Enfin il donna la rémission des pechés à tous ceux qui l'assissement de leurs biens & lui fournirpient pour cette guerre le dixiéme, le quinziéme ou le vingtième tant de leurs meubles que de leur revenu. Or comme tout ce fonds-là ne suffisoit pas, saint Louis mit encore à la taille les Parissens sans exception, aussi-bien les Sujets de l'Evêque que les autres. Et parce que par le Concordat passe en 1222, entre Philippe Auguste & l'Evêque Guillaume, la Croisade n'étoit pas un des cas où le Roi pût mettre à la taille les Parisiens qui relevoient de l'Eglise de Paris, les Regens de France en 1270, déclarerent à l'Evêque Etienne que cela s'étoit fait sans préjudice de ses droits, & sans tirer à conséquence.

Le Roi avant que de partir sit son testament à Paris, & choisit pour gouverner le Royaume en son absence, Matthieu Abbé de saint Denys & Simon de Nesle; & au cas que ceux ci vinssent à mourit, que Philippe Evêque d'Evreux, & Jean Comte de Ponthieu prendroient leur place. De même qu'à sa première Croisade, il tint encore à Paris un grand Parlement où

qu'à sa premiere Croisade, il tint encore à Paris un grand Parlement où assisterent une infinité de Prélats, de Princes, Barons, Chevaliers & autres personnes de toutes conditions. Simon Cardinal de sante Cecile & Legat du Pape harangua. Saint Louis ensuite prit la parole, & son exhortation fut si touchante, que bien des gens qui n'avoient pas trop d'envie, se croiserent. Les principaux furent ses trois enfans, le Comte de Poitiers son frere, le Roi de Navarre, les Comtes d'Arrois & de Flandre, avec le fils du Comte de Bretagne, sans les autres grands Seigneurs qui n'étoient pas en petit nombre. Avant que de se mettre en chemin, le Roi accompagné de la plupart des Croisés, sut à saint Denys pour implorer son secours & y prendre l'Oriflame, l'Echarpe & le Bourdon dans le Chapitre. Son humilité au reste fut si grande, qu'il se mit sur la derniere des six marches, par où l'on monte au siège de l'Abbé. Après s'être recommandé & lui & ses enfans aux prieres des Religieux, de-là il entra dans l'Eglife, où après avoir mis la France sous la sauve-garde de saint Denys, il reçût la benediction du Cloud & de la Couronne d'Epines, puis vint coucher à Vincennes, chacun fondant en larmes, & le lendemain prit congé de la Reine, qu'il laissa bien affligée.

### CROISADE DE PHILIPPE LE HARDI.

PHILIPPE le Hardi, fils & successeur de saint Louis, & qui l'avoit suivi dans ses deux Croisades, après sa mott n'en entreprit point contre les Insidèles, quoique le grand Kam de Tartarie en 1276, lui eut envoyé à Paris des Ambassadeurs exprès, pour l'assurer que s'il vouloit passer en Syrie, il l'assisteroit & de ses peuples & de son conseil contre les Sarrassins. Le Roi sit conduire ces Ambassadeurs à l'Abbayie saint Denys, où ils sirent leuts Pâques à la façon des Chrétiens; car ils n'étoient ni de la Religion des Tartares, ni de leur Pays; mais Chrétiens de Georgie, & Sujets du grand Kam: de savoit s'ils étoient Ambassadeurs en effet, ou Espions, Guillaume de Nangis ne sait qu'en dire.

Philippe en 1283, reçût bien mieux la proposition que Martin IV sui sit aire par Jean Cholet Legat à latere, de passer à Valence & en Arragon, pays excommunié, aussi - bien que leur Roi; car aussi - tôt il sit une Assemblée



en Terre-Sainte, divers Crossés de diverses parties du monde accoururent à Paris en ce tems là pour l'accompagner. Mais comme ce Prince n'éroit pas encore en état de soutenir une si grande dépense, le Vendredi saint, il leur fit dire par celui qui préchoit la Passion au Palais, que presentement il ne pouvoit pas, & qu'il lui falloit encore un an; & pour lors, qu'il les attendroit à Lyon, afin de convenir avec eux du heu où ils s'embarqueroient.

Ce qui fut reçû diversement; car les uns s'en ficherent tout de bon; les autres n'en firent que rire. Mais en 1327, il se fit encore bien plus moquer de lui; car il vint à Notre Dame prendre congé de la Vierge; & après fut à la Sainte Chapelle, où il fit serment de ne point rentret dans Paris,

qu'il n'eût accompli son vœu.

A la verité il n'y entra pas; mais il se tint toujours au Fauxbourg, tantôt au Louvre, & tantôt au Temple, qui en ce tems-là étoient hors de la Ville.

### CROISADE DE PHILIPPE DE VALOÍS.

HILIPPE de Valois de même que Philippe le Bel & Philippe le Long se croisa austi; mais avec tout autre appareit, & bien plus de céremonies qu'eux. Car d'abord en 1332, de Melun où il étoit, il envoya ses Ambassadeurs à Jean XXII, pour suite vœu en son nom d'entreprendre le voyage d'outre-Mer au tems qu'il lui marqueroit, pourvû qu'il ne lui furvînt point d'empêchement trouvé légitime par deux Prélats François nommés par le Pape. Ensuite ayant assemblé à la Sainte Chapelle, Princes, Prélats & Gentils-hommes en très-grand nombre, il leur fit entendre que son dessein étoit de faire la guerre aux Insidèles; que pour cela en son absence il vouloit laisser le Gouvernement du Royaume à Jean son fils aîné, âgé pour lors de quatorze ans; & là dessus les pria de lui prêter en sa présence serment de sidelité sur les précieuses Reliques gardées dans cette Chapelle si fainte; & qu'au reste s'il venoit faute de lui, qu'on le couronnat sut le champ. Or non seulement il fut obei quant au serment; mais ce sermentlà même fut encore renouvellé en particulier. Le tout au reste se passa avec tant de solemnité, qu'on en fit un grand tableau qui se voit encore dans le Chœur de la Sainte Chapelle, au dessus de la porte de la Sacristie.

Pour favoriser ce glorieux dessein, Jean XXII déclara le Roi Chef du voyage, & lui ordonna de partir en 1336. De plus, en 1333, il sit savoit à tous les Prélats de France qu'il lui donnoit tous les legs pieux, & généralement toutes sortes de donations avec le revenu six ans durant, de tous les Benefices du Royaume au-deisus de quinze livres I ournois, à la reserve de ceux des Moines, de saint Jean de Jerusalem, de l'Ordre Teutonique, des Templiers, des Archevêchés & Evêchés. Enfin, le Vendredi d'après la faint Michel, Roger Archevêque de Rouen, nommé depuis Clement VI, précha la Croix devant le Roi au Pré-aux-Clercs, où tout Paris se trouva fans compter les Prélats & les Barons. Philippe de Valois la prit le premier, & après lui Pierre de la Palu , ce savant & célebre Archevequé de Jerusalem : ensuite les autres Prélats, avec quantité d'hommes & de senimes.

Là encore il fut résolu que cette Croisade seroit préchée par tout le Royaume, & que dans trois ans les Croisés se tiendroient prêts pour s'embarquer. Toute cette grande levée de boucher cependant si précipitée & pleine d'agitation, avec tout le bruit qu'elle fit, aboutit à ce point, que Philippe ne fit pas le voyage; foit qu'il eût change d'avis, ou qu'il ne le pût pas. Si bien que le Pape en 1334, se vit contraint de nommer quatre Prélats pour

examiner les raisons qui l'empêchoient de partir.

### CROISADES DE CHARLES VI.

OUS Charles VI enfin, deux autres voyages encore furent entrepris contre les Infidèles, que les Hittoriens qualifient du nom de Croifades, quoiqu'on n'y observat aucune des cérémonies accoutumées en ces tencons tres. L'un sut sait en Hongrie, contre Bajazet I en 1390, où entre autres te trouverent Jean Comte de Novers, fils ainé de Philippe de France Duc de Bourgogne, Philippe d'Artois Cornte d'Eu, Connétable de France, le Maréchal de Boucicault, Enguerrand de Couci, Henri & Philippe de Bar, le Conne de la Marche, le Sire de Saimpi, Maître Renault de Roye, & Guī de la Tremoille, tous grands Capitaines; & de plus, deux mille Gentilshommes des plus braves du Royaume. Ce qui haussi le coour à vant d'autres, que si le Roi eut laissé enrôler tous ceux qui l'en pressoient, toute la Noblesse eut monté à cheval. Avant que de partit ; le Duc de Bourgogne mena son fils à saint Denys pour y faire sa priere & implorer son secours. Je ne dirai rien du succès de cet armement, que ce que chacun sait; & enfin qu'il fut si malheureux, que tant de braves surent désaits, pris, massacrés & livrés aux Boureaux.

L'occasion de l'autre Croisade, la voici. Les Genols en 1388, ayant envoyé des Ambassadeurs pour prier Charles V I de leur fournir des troupes contre les Maures sous la conduite de Louis de France Duc de Tourrainé son frere, ou de quelqu'un de ses oncles, le Roi leur promit une struée ; que commanderoit Louis Duc de Bourbon son oncle maternel, & qui auroit pour Lieutenant le très-vaillant Seignent de Couci, Comre de Soissons. A cette nouvelle accoururent tant de France que d'Angleterre & des pays voisins quantité de personnes, presque toute la Noblesse, & même plusseure grands Seigneurs, sans les Chevaliers. Peu de François neammoins, firent ce voyage; les uns, parce qu'il faloit y aller à fes dépens. & que l'argent leut manquoit; les autres, à cause que le Roi leur en refusa la permission, de crainte d'affoiblir son Royaume. Quant à ceux qui partirette, la plupart vendirent leurs Terres pour se mettre en équipage. Tout le monde étant prêt en 1389, comme le Duc de Bourgogne ne l'étoit pas, le départ fut remis à l'année suivante, & pour lors ils s'embarquerent. De la partie étoient Philippé d'Artois Comte d'Eu, le Comte Dauphin d'Auvergne, Jean de Vienne Amiral de France, Gui de la Tremoille, Philippe de Bar, les Seigneuts d'Harcourt, de Ligni, de Haverest, les sils naturels du Duc de Lanciastre & du Comte de Foix. L'armée confistoit en cent vingt galeres, deux cens bărques, cent vaisseaux chargés de vivres. Elle vint mettre le siège dévant Carthage; mais qu'après elle leva, en résolution pourtant d'y retourner l'année suivante, J'avoue franchement qu'une bonne partie des circonstances de cetté Croifade est tirée de Mamerot, que j'ai tantôt traité de Romancier & d'Historien fabuleux; mais comme ceci arriva presque de son tems, il a pû les apprendre de ceux qui étoient presens quand la chose se passa, joint que tout ce que j'en ai dit se trouve presque dans les Historiens contemporains, & se rapporte assés à ce qui se lit là-dessus dans les autres Livres.

# 

### LES NOUVEAUX CHEVALIERS.

M AIS parce qu'on auroit de la peine à deviner ce que j'entends par ce seul & premier Ordre de Chevalerie tant vanté anciennement, si je ne le faisois savoir, je dirai qu'autresois il y avoit trois rangs ou degrés parmi la Noblesse, & quels ils étoient; les voici. Et pour commencer à rebours, le dernier des trois tout-à fait méprisable, étoit de ces Casaniers, qui contens de l'honneur acquis par leurs ancêtres, sans se soucier de l'augmenter, en secourant la veuve & l'orselin, & autres personnes affligées, aimoient à vivre chés eux en repos, & ne songeoient qu'à leur plaisir. Le second, comprenoit les Ecuyers, appellés ainsi, parce qu'ils portoient l'Ecu & l'Epée de quelque Chevalier renommé, afin que dans une si bonne Ecole, & se formant sur eux, ils pussent en les imitant, produire euxmême ces grandes & heroïques actions qui rendoient dignes d'être élevés à l'Ordre de Chevalerie. Le suprême degré de Noblesse éroit celui des Chevaliers, autrement dit, l'Ordre de Chevalerie, qu'on divisoit en Chevaliers Bannerets, & Chevaliers Bacheliers; au reste tous gens illustres & choisis. mais dont le nombre n'étoit pas fixé. Là n'étoient admis que des Gentilshommes de nom & d'armes de trois races paternelles, selon Favin, ou de quatre quartiers, tant paternels que maternels, selon la Colombiere.

De plus, on ne pouvoit y être reçu que par un Souverain, ou par un Général d'Armée, ou tout au moins, par quelque brave Chevalier; & enfin, qu'après l'avoir merité par des actions de valeur éclatantes, & en plusieurs rencontres, soit en servant son Prince ou sa patrie, soit pour tirer de l'oppression les veuves, les orselins & autres personnes soibles, sans suport & sans bien. De sorte qu'il étoit si glorieux d'être de cet illustre Corps, que les Princes du Sang, les Fils de France & les Rois même en vouloient être, & s'y faisoient recevoir avec bien de la solemnité. En un mot, on prétend que sous saint Louis, les Sarrassins creverent les ïeux à trois cens Gentils hommes de ce rang-là, & qu'en leur consideration, ce Prince sonda les Quinze-Vingts; mais dans le discours des sausses Traditions, j'ai fait voir que

celle-ci est une des principales.

Or il faut savoir qu'en ce tems là la taille n'étoit pas un subside ordinaire. & même que nos Rois ne la pouvoient impofer que dans des necessités très preslantes, & qui menaçoient l'Etat; & encore en telle occasion ne leur étoit-il pas permis d'y mettre tous les François, ni tous les Sujets des Seigneurs particuliers, non plus que ceux de l'Evêque de Paris; & tous les Parisiens, hormis en quatre renvontres; car alors la chose avoit lieu par toute la France généralement, ce qui s'appelloit la taille aux quatre cas. Une de ces quatre tailles qui vient à mon sujet, arrivoit quand ils faisoient leurs enfans nouveaux Chevaliers; c'est-à-dire, qu'ils les élevoient à l'Ordre de Chevalerie, & les y affocioient avec eux. Et cependant pour lors, les Sujets tant de l'Evêque que du Chapitre de Paris en étoient exemts, comme on l'apprend d'un Concordat de l'hilippe Auguste en 1222, avec l'Evêque Guillaume & les Chanoines & que depuis Philippe le Hardi en 1292, confirma. Car là non seulement la taille qu'on exigeoit quand le Roi faisoit ses fils Chevaliers, est rapportée, & encore lorsque l'Etat étoit menacé, comme je disois tout maintenant; mais aussi celle qui regardoit le mariage des enfans de France, & la rançon du Roi tombé entre les mains des Ennemis, les armes à la main, & prisonnier de guerre; qui sont les deux autres cas où toute la Ville, sans exception, devoit être taillable.

Cela étant donc, comme on n'en peut pas douter, toite levée de deniers

si extraordinaire pour la reception de ces Chevaliers, nous fait voir combien grande en étoit la solemnité & l'appareil. Aussi pour cela le plus souvent choisissoit-on le jour de la Pentecôte, & presque toujours à Paris ou aux environs, dans la Cathedrale ou la principale Eglife du lieu. Des Rois même quelquefois, ou autres Princes étrangers, étoient priés d'y affifter. Toute la Noblesse du Royaume sans distinction de séxe, ne manquoit pas de s'y trouver avec un équipage superbe ; la grosse Bourgeoisse de son côté aussi-bien que le menti peuple, tant à pied qu'à cheval, y paroissoit en armes. Toutes les boutiques étoient fermées pendant plusieurs jours. On tapissoit les rues, & par tout on ne voyoit que festins & réjouissances. Je ne m'amuserai point à décrire iciles cérémonies qui furent observées du tems de Charlemagne & des autres Rois depuis lui, tant de la seconde Race que de la troisième au commencement, lorsqu'ils firent leurs enfans Chevaliers, puisque ce ne fut pas à Paris. Et neanmoins à cause qu'il s'y passa des choses asses singulieres, ceux qui seront curieux de les savoir, n'ont qu'à lire les Capitulaires tant de Charlemagne, que de Charles le Chauve. Au reste, je n'ai point vû dans l'Histoire que jamais personné, avant

Au reste, je n'ai point vû dans l'Histoire que jamais personné, avant Louis VIII, Robert Comte d'Artois, & Charles Comte d'Anjou, ait été fait Chevalier aux environs de Paris; ni même à Paris avant Philippe le Hardi. Charles Comte d'Artois, & les enfants de Philippe le Bel, tous fils

de France, & Princes du Sang, dont je vais faire mention.

En 1201, le propre jour de la Pentecôte, Louis VIII fut teçû Chevalier à Compiegne, Ville du Gouvernement de l'Isle de France, dans l'Eglise de saint Cornille, par Philippe Auguste son pere, où une infinité de grands Seigneurs & autres personnes se trouverent, le tout avec tant de magnificence, soit pour les habits, soit pour les sestins, qu'il ne s'étoit encore rien vû de pareil.

Dans la même Eglife, Robert de France Comte d'Artois, un peu après son mariage, sut fait nouveau Chevalier par saint Louis, où le Roi convia toute la Noblesse, deux mille Chevaliers Bannerets, suivis de leurs valets & de leurs Sergens, s'y rendirent, Ensin, tant de monde s'y trouva, que l'Empereur Frederic entra en ombrage, & n'osa pas venit jusqu'à Vaucou-

leurs, où il devoit s'abouchet avec le Roi.

Ce sut encore le jour de la Pentecôte, qu'à Melun, autre petite Ville à dix lieues de Paris, Saint Louis sit nouveau Chevalier Charles son troisième

fils, & lui donna l'investiture des Comtés d'Anjou & du Maine.

Enfin, à pareil jour, le même saint Louis en 1267, sit encore nouveaux Chevaliers Philippe son fils asné & son successeur, & avec lui Robert Comte d'Artois son neveu, & plusieurs autres personnes de haute qualité; se tout à Paris & dans Notre Dame, où assistement la plupart des Prélats & des Barons du Royaume. L'allegresse fut si grande, que huit jours durant les boutiques demeurerent sermées. Dans les rues on ne voyoit que Tapisferies, Tableaux, & autres ornemens, & par tout table ouverte.

Au reste, si je n'ai pas dit en son lieu que Raymond Comte de Toulouse & Alphonse de France stere de saint Louis, surent aussi tous deux faits Chevaliers par le Roi; le premier à Paris en 1229, & dans Notre-Dame, l'autre en 1241, c'est qu'à la reception de Raymond on ne sit aucune cérémonie, & qu'Alphonse sut créé Chevalier à Saumur, Ville sur la riviere

de Loire.

A l'égard de Philippe se Bel, ce sut aussi dans Paris, & le propre jour de la Pentecôte, qu'en 1313, à Notre Dame il sit ses ensans nouveaux Chevaliers. La pompe sut si extraordinaire, qu'elle passa de bien loin toutes celles que je viens de dire, autant pour l'excès de la dépense & la multitude des assistans, que pour la magnificence de l'appareil. Car premierement, par ordre du Roi, Louis de France son frere Comte d'Evreux, y invita le Roi, la Reine & tous les grands Seigneurs d'Angleterre, les Ducs,

lcs.

les Comtes & rous les Barons de France s'y trouverent, & changerent trois fois d'habits ce jour-là. Les Corps des Métiers y parurent avec des Livrées différentes; les uns representaient l'Enfer; les autres le Paradis; le reste diverses Histoires. Toute la Ville sut tapissée de soie & de draps précieuxs; tant que la nuit dura, les rues surent éclairées d'une infinité de slambeaux, & cette Fête continua plusieurs jours. Le premier jour, toute l'assistance sut traitée au Louvre splendidement par Philippe le Bel, le sendemain par le Roi de Navarre son sils aîné, le Mardi par le Roi d'Angleterre son gendre, sous des tentes dressées au Pré-aux-Clercs, les jours suivans, par les Comtes de Valois & d'Evreux streres du Roi. Enfin le dernier jour, les Bourgeois & les Artisans strent montre proche de l'Abbayie saint Germain, où l'on compta quinze mille hommes à cheval & trente mille à pied; ce qui surprit sort le Roi d'Angleterre; de voir une si grande multitude.

Or quoique le jour de la Pentecôte semblat comme destiné pour créer des Chevaliers, Philippe de Valois neanmoins en 1312, lorsqu'il sit Chevalier Jean de France son sils aîné, choisit la saint Michel; mais ce sut encore à Paris; & dans Notre Dame, que la chose se passa, & même avec tant d'éclat, que les Rois de Navarre & de Bohême, les Ducs de Bourgogne, de Bretagne, de Lorraine, de Frabant & de Bourbon, s'y rendirent avec une infinité de grands Seigneurs & de Gentils-hommes Là Marie de France sille du Roi, épousa Jean Duc de Limbourg, sils du Duc de Brabant. Ensin ja-

mais à Paris il ne se vit plus de réjouissance, ni d'allegresse.

Asses long-tems depuis, c'est-à dire en 1373, & sous Charles VI, ce Prince sit Chevaliers au Louvre le Chancelier d'Orgemont, & de Corbie Premier Président, tous deux, peu de jours auparavant, éssis par scrutin pour ces hautes Charges, par plus de soixante & dix personnes, tant Princes, Prélats, Seigneurs, Conseillers du Parlement, & Maîtres des Comptes.

Charles VI, outre cela, en 1389, à la priere de Marie Reine de Sicile, créa encore Chevalier Louis II Roi de Sicile, & Charles d'Anjon son frere. Si bien qu'après le premier jour de Mai sut le soir, il arriva à l'Abbayie Saint Denys où il logea avec la Reine les Princes & Princesses du Sang, tous les Grands du Royaume & les Officiers de la Couronne. Peu de tems après d'autres Princes, accompagnés de quelques grands beigneurs, & de quantité de Gentils-hommes, tous habillés superbement, partirent de Paris avec le Roi, la Reine de Sicile & ses enfans. Ces jeunes Princes, beaux & de bonne mine, marchoient à la tête de la Compagnie, vêtus tout simplement, & d'une façon assés singuliere. Une robe ou tunique de grisette brune les couvroit depuis les pieds jusqu'à la tête. Sur leurs chevaux étoit un morceau de drap semblable, plié & attaché à la felle, en guise de housse. Sur eux, non plus que sur leurs chevaux, on ne voyoit ni dorure, ni argenterie, ni autre ornement; en un mot leur équipage étoit le même que celui des Ecuyers, qui veulent devenir Chevaliers errans. Arrivés à Saint Denys, ils furent descendre au Prieuré de l'Estrée, où ils se mirent dans le bain qui Jeur avoit été préparé en heu secret. La nuit venue, ils vinrent saluer le Roi, & quitterent l'habit de Chevalier errant, pour prendre celui de nouveau Chevalier, qui n'étoit pas moins remarquable, & qu'avoient aussi les autres Princes. Il étoit de vélours cramoisi, sourré de menu vair, & consistoit en un manteau & une robe où tunique. La robe étoit ronde, & leur venoit jusqu'aux talons. Le manteau trainoit à terre, fait en façon de chape on d'épitoge Imperial; & si quelque chose les distinguoit des autres Princes, c'est qu'ils n'avoient point de chaperon. En cet état ils suivirent le Roi à l'Eglise au milieu des Grands & de la Noblesse, le premier, entre les Ducs de Bourgogne & de Touraine, l'un frere, & l'autre oncle de Charles VI; le second, entre le Duc de Bourbon & Me Pierre de Navarre. Après avoir fait leur priere devant la Châsse saint Denys & des Martyrs, ils allerent souper avec le Roi dans une sale de charpente, large de six toises, & longué XXXX Tome II.

de trente deux, qui avoit été faite exprès dans la cour de l'Abbayie, où la propreté ne cedoit en rien à la magnificence. Par dehors une toile blanche retroussée aux quatre coins, la couvroit de haut en bas. En dedans une autre toile rayée de blanc & de verd l'environnoit de toutes parts. Cette sale étoit terminée d'un pavillon double, riche & fait en forme de haut dais, ou de trône, sous lequel se devoit mettre le bussée & le couvert du Roi. On y montoit par un marche-pied, orné de tapis de soie, ou de laine. Il étoit tout environné de tapisserie à sonds d'or. Ensin dans cette sale, outre l'espace se trouvoient toutes les commodités de celle du Palais de Paris.

Je dirai en passant, qu'à la droire du Roi s'assirent les Reines, les Ducsde Bourgogne,& de Touraine, avec le Roi d'Armenie,& à gauche le Roi de Sicile fon frere, les Dames & les grands Seigneurs. Après soupé, on sur encore à l'Eglise dans le même ordre qu'auparavant. Pour obéir à la coutume, il falloit que les deux jeunes Princes y passassient la nuit en prieres; mais comme leur âge ne pouvoit porterune telle fatigue, après y avoir été quelque tems, ils s'allerent coucher, & le lendemain y retournerent de si bon matin, que ceux qui les devoient relever, les trouvant prosternés, & en grande devotion, sirent semblant de croire qu'ils n'avoient bougé de là toute la nuit en cet état. Un peu devant que la grand'Messe commençât, le Roi entra, suivi de la Noblesse & de ses grands Seigneurs. Il étoit revêtu de son Epitoge ou Manteau Royal, & devant lui marchoient les deux principaux Ecuyers de sa Garde, portant chacun par la pointe une épée nue, d'où pendoient des éperons d'or. Les Reines, les Princesses & les autres Dames, arriverent incontinent après; & pour lors l'Evêque d'Auxerre assisté des Religieux de Saint Denys, chanta la Messe, puis presenta au Roi les deux jeunes Princes. A l'ordinaire s'étant mis à genoux devant lui, ils lui demanderent la grace de Chevalerie, ce sont les termes, & préterent entre ses mains le serment accoutumé; & pour user encore des termes usités, Charles VI, les acola du Baudrier militaire, où pendoit l'épée dont je viens de parler; ensuite il leur sit chausser les éperons d'or, & après avoir reçu la benediction de l'Evêque, il les mena dîner avec lui dans la sale que j'ai décrite. Les trois jours suivans se passerent en Festins, Ballets & Tournois. Les plus braves Chevaliers de l'Europe y montrerent ce qu'ils savoient saire; & si ce n'étoit que le recit de cette Fête convient mieux au discouts des Tournois, qu'à la matiere que je traite, je ferois voit toute la pompe & la magnificence des François en ce tems-là.

Par ce que je viens de dire, l'on voit de quelle façon, se faisoient les Chevaliers; & de plus, que c'étoit un peu legerement sous Charles VI; car ensin, sous Philippe le Hardi, on y prenoit garde de bien plus près. En esset, sous son Regne, les Comtes de Flandre & de Nevers ayant sait Chevaliers deux freres de la Ville de Bourbon, & tous deux donné l'Ordre de Chevalerie à deux Roturiers de la Ville de Bourbon, & tous deux freres. La nouvelle n'en vint pas plutôt qu'ils surent cités au Parlement en 1279, 1280, & 1281, par ceux de la Toussaint & de la Pentecôte, & tous condamnés à l'amende. Que si par Arrêt ces Roturiers-là demeurerent Chevaliers, ce sur

simplement Chevaliers de grace.

A ceci l'ajoûterai une chose fort extraordinaire, & qui sit parler bien du monde. En 1415, l'Empereur Sigissmond en pleine audiance, sit Chevalier un simple Gentil-homme. Ce Prince étoit venu a Paris à deux sins; l'une pour la paix entre la France & l'Angleierre; l'autre pour la réunion de l'Eglise, en ce tems là déchirée par les Antipapes. Pendant son séjour il eut la curiosité de se trouver à la Chambre des Pairs que nous appellons aujourd'hui la grand'Chambre. D'abord qu'il sut entré, il vint tout droit s'asseoir à la place du Roi, quoique plusieurs en murmurassent, soûtenans que sa vraie place étoit parmi les Prélats au-dessus d'eux. La cause au reste qu on plaida devant lui, regardoit la Sénéchaussée de Beaucaire, qu'un certain Chevalier nommé Pesteil, prétendoit lui appartenit, à cause de sa qualité. D'ur

1.500, 11 Lang 2002 "ABOUT AN ALL MAN et temi, a ikom k ात, यार जीव स्व देश : SENICACE PROPERTY .: ce in ax line 11 , luista de la Joseph to rese on Messay has ारता केर य विक्रे, स्टेंग्ड that projects A CONTRACT AND A TOTAL No a Deep com ale et A leman reat etict de Ciones de TOTAL MOUNTER & ME M. ton in business as at est in during a cons L.C. List Est CM 13 12.1 205 % Paliotet 5 % . . cri de l'Estope i miner rout de cette feture : CO C OF THE CHIEF en is temps Sactor's Carret : "ent was class". i. le de beiling E se Nevert . .: W (2) i deus denne Charles ( , & 100) ded tes . THE PROPERTY OF THE PARTY OF Transper & Rose , to the accreame Like a st 1- 12 . e , & qu 11 mm 2.

cede au reice par un Empereur en France, dans la Cour des l'airs, de plus, en pleine audiance, & devant tout le monde, surprit de telle sorte, que le Roi lui - même & tous les Princes en furent scandalisés, avec d'autant plus de sujet, que le Parlement l'avoit enduré. Les uns disoient que l'Empereur l'avoit fait de pleine autorité, & comme ayant droit d'en user ainsi dans le Royaume. Les autres que le Roi de France, comme relevant purement de Dieu & de son épée, ne sait ce que c'est que d'Empereur. D'autres au contraire, qui veulent faire les politiques, avancent que s'opposa pas à l'entreprise de Sigilmond, c'est qu'on n'osoit, à cause du Duc de Bourgogne, dont il étoit partisan, qui pour lors disposoit du Roi & de l'Etat & sa volonté. Enfin, quelques Historiens, pour faire qu'on se console d'une telleinjure, remontrent que Charles VIII depuis, en eut bien la raison; quand à Rome, le Pape y étant, & presque à sa vue, il sit donner le fonct & couper les oreilles à certains fripons. Outre ceci neaumoins; si l'on avoir su que la création des Chevalters est un acte legitime, & si libre de soi and n'est assujetti ni au tems ni au lieu; que pat tout indifferemment les Souverains peuvent faire des Chevaliers, & qu'enfin même ce droit a pusse jusquaux Généraux d'Armée, qui souvent en ont ainsi usé; si, dis-je, ces choies eussent été connues, personne ne se seroit formalisé de l'action de l'Empereur, & nos Historiens nauroient pas fait les contes qu'ils font là deffus fi mal-à propos.

Après tout poutrant on peut dire de Sigismond que, qui l'eut laissé saire depuis, la France alloit récevoir un si grand affront, que la surisprudence, ni l'Histoire ne l'auroient pas pû pallier avec toutes leurs raisons, bien loin de l'effacer; car à Lion en 1416, il ent bien la hardiesse de vouloir ériger en Duché le Comté de Savoie, & même y revêtir Amedée du Manteau & du Bonnet Ducal; mais comme les Officiers du Roi s'y opposerent, & ne purent soussir que dans le Royaume il exerçat un Acte de certe qualités & quoi qu'il se sensit offensé de ce resus; ne inmoins la consideration d'Amedée qu'il ne vouloit pas mécontenter, l'obligea de passer le Rhosne & là, dans un petit Château nommé Monluet, qui dépend de l'Empire, il le sit Duc.

A ce propos, je ne veux pas omettre ce qui arriva au siège de Melun en 1420, Henti V, Roi d'Angleterre, étant venu à faire Chevalièrs de Hornes, de Baussignes, de Manues, & autres, qui s'étolent signalés à une mine qu'il avolt conduite jusqu'à la muraille; Barbazan Gouverneur de la place, en voulut faire aussi de son côté, qui surent Louis suvenal des Ursins, & Gilles d'Etchevillier, Bailli de Chartres, le tout au bruit des trompettes & des

to the County County de some Callagantia de un marcona Signadana



ा का श्रद्धांता है है : ं विकास का का कि ं विकास का का र विकास का का र विकास का

. .: 40 70000, 121-

to the quantity of the control of th

e torand Pinear me a sere torand Pinear me a sere torand Pinear me a sere a seponare. La text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a sere a serie la text de
e torand Pinear me a serie la text de
e torand Pinear me a serie la text de
e torand Pinear me a serie la text de
e torand Pinear me a serie la text de
e torand Pinear me a serie la text de
e torand Pinear la text de
e torand

1 ie we 10 mail is:

. craendet, impest

le confondre, que je pourrois rapporter, il faut considerer seulement sque pas un Auteur du tems de Robert ne san mention de l'Ordre de l'Etoile. Bien davantage, la plupart des grands Seigneurs, à qui il veur que ce Prince le donna, n'étoient pas encore au monde, ou étoient morts auparavant. De plus, à son dire, la cérémonie s'en sit après la création des Pairs de France; dont on n'a sû encore découvrir l'origine; & ensin les autres choses qu'il raconte à ce propos, sont toutes tirées d'un Roman écrit sous Philippe de Valois, trois cens ans ou environ depuis le Roi Robert, par Brabant Roi d'Armes, qui à la façon des Poètes, a inventé exprès cette sable, pour ems bellit & grossir son ouvrage.

Mais sans m'amuser plus long-terns à resuter les erreuts d'un si excelleme Historien, le Roi Jean est certainement l'Instituteur de l'Ordre de l'Etoile; se pour le prouver en deux mots, il ne faut que lire ses lettres, où il preside la qualité d'Inventeur & de Fondateur d'icelle Compagnie.

Pour cette fondation, il choisit une maison de plaisance, qui appartenoit à Marie d'Espagne Comtesse d'Alerscon, & à ses enfans, que Charles Comto d'Alençon son mari avoit agrandie & accompagnée de quantité d'édifices. Elle tenoit à Saint-Ouen, petit Village à deux heues de Paris, situé sur le bord de la Seine, dans la plus belle vue du monde. Le Roi Jean, Charles VI son petit - fils, Louis Duc de Guyenne, son arriere petit fils, pour lui do mer plus d'étendue, y joignirent quantité de mailons, des masures, des prés, des bois, des vignes, & des jardins qu'ils acheterent aux environs : on la nomma la noble Maison. Et parce que le Roi choisit pour Fête de l'Ordre l'Assomption de la Vierge, ceux qui y furent reçûs, s'appellerent les Chevaliers de Notre Dame de la Noble-Maison. Entre plusieurs beaux édifices qu'on y fit le plus célébre, étoit la fale, large de dix toiles, longue de vingt, flanquée aux quatre coins de quatre tours rondes, terminée de plus d'une cheminée, extraordinairement grande, & aussi haute que le Clocher du Village. Chaque Chevalier y avoit la place & ses armes au - dessus. Le Roi Jean y sit faire une table, appellée la table d honneur; & à cette table, tans la veille que le jour de la Fête de l'Ordre, devoient être assis les trois plus braves Princes, les trois plus braves Chevaliers Bannetets, & les trois plus braves Bacheliers de l'Assemblée. En tout cas, neuf autres de ces trois qualités differentes, qui chaque année avoient achevé de plus grands faits d'armes, ou à la guerre s'étoient fait remarquer par quelque action très signalée. De tant de choses cependant, à peine en restet il des ruines, & même en el il parle

Leur habit étoit une Cotte blanche, & un Chaperon rouge, quand ils ne portoient point de Manteau, & quand ils en portoient, ce Manteau étoit rouge, semblable à celui d'un nouveau Chevalier, & souré de vair, qui est une éspèce de penne, ou fourure blanche & bleue. Dessous ils avoient une cotte harelie blanche, un sercot ou chemisette de la même couleur, avec

des chausses moires & des souliers dorés.

Or quolqu'ils pussent aller ainsi vêtus toutes & quantes fois qu'il leur plairoit, neanmoins le Samedi il n'y falloit pas manquer, si faire se pouvoit; & de même tous les jours d'avoir un habit blanc par-dessous; mais sur-tour alteant le jour que la nuit, de porter continuellement au doigt un anneau où fut éerit leur nom & leur furnom, avec un morceau d'émail rouge, tehausse d'une étoile blanche, & un Soleil d'or au milieu. À leur manteau sur l'épaule, ou devant à leur chaperon, il y avoit agraphe ou carquant, nommé afors fremail enrichi d'une étoile, & d'un Soleil de la même maniere, qu'ils pouvoient porter tous les jours, & sur toute sorte de Robe; mais à l'Armée par tout indifferemment & où bon leur sembleroit.

Quand quelqu'un d'eux venoit à mourir, ce jour-là même on envoyoit à Saint-Ouen le plus riche de ses anneaux, & de ses fremaux dont une partie devoit servir à faire prier Dieu pour lui, & l'autre à honorer la Noble-Maison: de sorte qu'incontinent après, à son intention étoit fait un Service solemnel; & de plus; les autres Chevaliers absents, ne recevoient pas plutôt la nouvelle de cette mort, que chacun faisoit dire une Messe.

Au reste, tout Chevalier qui venoit à lâcher le pied, soit dans une basaille ou ailleurs, pour lors il ne lui étoit plus permis de prendre les habits & les autres marques de l'Ordre; ses Armes & son timbre élevés dans la grande sale de Saint-Ouen, étoient déplacés, & mis sans dessus dessous, jusqu'à ce que reparant sa saute par quelque belle action, le Roi par l'avis de son Conteil, le réablit.

J'omets ici que le Roi Jean, en qualité d'Inventeur & de Fondateur de cet Ordre en étoit le Chef; par consequent que les Rois ses successeurs, non plus que les Chevaliers, n'osoient entreprendre de voyage au loing, sans le faire savoir; car c'est la coutume.

Je passe encore beaucoup d'autres particularités dont Favin, assés mal à propos, a farci son Théatre d'honneur & de Chevalerie, afin de ne pas per-

dre du tems à les refuter, comme n'en vallant pas la peine.

Je dirai feulement que Charles VII n'a point aboli cet Ordre, ainsi qu'on a tâché de faire croire. Que si en 1455, il le donna au Chevalier du Guet, ce ne fur point par mépris, suivant la tradition : ce qui est si vrai, qu'il ne l'autoit pas donné; comme il fit en 1458, à Gaston de Foix son gendre, Prince de Navarre. Mais bien plus , Louis XI encore en 1470, n'auroit pas mandé au Prevôt des Marchands & Echevins, qu'il vouloit venir à Paris célébrer la Fête de cet Ordre, & qu'il entendoit que les Princes & autres grands Seigneurs qu'il ameneroit avec lui, sussent logés par sourrière, aussi bien que

Enfin il est constant que l'Ordre de l'Etoile a duré jusqu'à Charles VIII. & c'est lui qui l'abolit, à cause de l'Ordre de saint Michel que Louis XI son pere avoit institué à la place.

Cependant il en reste encore des marques à Paris, sans parler du Chevalier du Guet & de ses Archers, dont les Hoquetons & Mandiles ont devant & derriere une étoile en broderie.

On voit encore au-dessins de la porte saint Jaques & celle de saint Marcean, un écu d'azur, & une étoile d'or, au-dessous de la figure de pierre d'une N. D.



devoient être reçûs. Ces Chevaliers aussi-bien que lui, étoient obligés de porter tous les Dimanches à la jambe gauche un set de prisonnier pendant à une chaîne; ou venant à y manquer, de donner quatre sols Parisis aux pauvres, somme alors assés considerable. Le nom de l'Ordre sait assés connoître qu'il y avoit entre eux cette disserence, que la chaîne & le ser aux Chevaliers étoient d'or, & d'argent seulement aux Ecuyers. De ces Ecuyers au reste, les premiers qui s'enchaînerent surent Carmalet, Cochel & du Pont; & entre les Chevaliers, Chalons Amiral de France, Barbazan, Duchastel, Gaucourt, de la Huze, Gamaches, Saint Remi, de Moussures, Bataille, d'Asnieres, la Fayette & Poulargues. Leur serment portoir.

De s'entr'aimer comme freres, de se procurer du bien les uns aux autres; de ne point souffrir qu'on parlât mal d'eux, de désendre leur honneur à quelque prix que ce sût : leurs armes sur-tout, comme étant dédiées au service des Dames qui imploreroient leurs secours. Ils étoient resolus de se battre tous ensemble dans deux ans pour l'amour d'elles, soit à pied & à outrance; armés de haches, de lances, d'épées, de dagues, & même de

bâtons; le tout au choix des adversaires.

Tous ces deux ans là de tems au reste, ne surent pris pour leur combat, qu'à condition qu'ils ne pussent trouver plutôt dix - sept Chevaliers ou Ecuyers sans reproche, qui voulussent en venir aux mains, & s'éprouver contre eux. Que s'ils y étoient outrés, c'est le terme, ils demeureroient entre les mains des victorieux, & deviendroient leurs prisonniers, ou bien leur donneroient pour rançon un ser avec sa chaine semblable à celui de leur Ordre; les Chevaliers un d'or, les Ecuyers un d'argent. Que si au contraire, ils avoient l'avantage, les adversaires tout de même demeureroient prisonniers, ou se racheteroient par quelque present; les Ecuyers leur don-neroient un brasselet d'argent, & les Chevaliers un d'or. Enfin s'ils y étoient assommés, ou bien que par maladie, ou autrement, ils vinssent à mourir, en ce cas-là leur ser aussi bien que la chaîne seroient envoyés à la Chapelle de l'Ordre, & là appendus devant l'image de la Vierge; & alors pour l'ame du défunt les Confreres seroient dire un service, & dix-sept Messes chacun, où ils assisteroient en dueil. Quiconque au reste tomberoit dans quelque faute, seroit cassé & chassé de leur Compagnie; & quoique le Duc de Bourbon sût Instituteur de l'Ordre, sa modestie sur telle qu'aucune place vacante ne devoit êtte remplie que par l'avis de la meilleure partie, ou de tous les Chevaliers ensemble, ne se reservant autre superiorité ni avantage, que de contribuer plus largement qu'eux aux dépenses qui se devoient faire à frais communs, de leur fournir les Lettres du Roi dont ils auroient besoin, & quand il saudroit aller en Angleterre, ou devant leur Juge, de leur faire savoir le jour qu'il partiroit; & qu'enfin aucun d'eux, sans son congé ne pourroit entreprendre de voyage, ni faite autre chose qui pût empêciler de se trouver au rendés-vous, au tems du combat.

Par tout ceci, il paroît que cet Ordre, à proprement parler, n'étoit qu'un combat à outrance, & un duel de dix-sept contre dix-sept, où les Duelistes sacrisioient leur vie & leur honneur pour des semmes, & peut-être, pour des concubines; & neanmoins, comme j'ai dit, ils ne laisserent pas de le sonder à Notre-Dame, dans une Chapelle nommée la Chapelle de Grace Notre-Dame, au nom de la Trinité, de la Vierge & de saint Michel. De plus, ils s'obligerent à saire peindre dans cette Chapelle une image de Notre-Dame, avec les armes de leur Maison, & y mettre un ser dor semblable à celui qu'ils portoient; mais sair en chandelier, asin d'y placer un cierge allumé, qui brulât continuellement jusqu'au jour du combat. Ils s'obligerent encore à faire dire à neus heures tous les Dimanches, une haute Messe de la Vierge, & une basse à pareille heure les autres jours; & pour cela sournitoient Calice, Chasuble & autres ornemens necessaires, & si c'étoir le bon plaisir de Disu, qu'au combat général ils battissent leurs adversaires

sinage plus commodes.

A son imitation, Henri IV, ordonna de nouveau que la Fête de l'Ordre du Saint-Esprit se celebreroit tous les ans aux grands Augustins, ou en cas d'absence, dans la plus spacieuse Eglise du lieu, où les affaires du Royaume le renendroient. Depuis lui, son fils & son petit-fils, l'ont célébré plus souvent dans cette Eglise qu'ailleurs, autant de sois qu'ils ont fait la cérémonie, toujours auparavant ils se sont rendus avec leurs Chevaliers

à l'Hotel de Luynes.

Dans un grand Tableau que Henri III fit mettre lui-même sur le grand Autel des Augustins, le l'eintre l'avoit representé donnant l'Ordre aux Chevaliers, avec l'inscription que rapporte le Pere du Breul; mais en 1580, après le meurtre du Duc & du Cardinal de Guise, les Seize, ennemis mortels du Roi mirent en pièces cette peinture. Le chassis & l'inscription se voient encore derriere le Maître Autel, avec l'Histoire des Pelerins d'Emaüs, faite de plusieurs morceaux rapportés, à la place du premier Tableau. Les qualités & les Armes des Chevaliers que fit ce Prince, furent rangés dans le Chœur au dessus des chaises. On y a vû pareillement les Armes, avec les qualités de ceux que créérent Henri IV & Louis XIII, & il en seroit encore enrichi, si les differends touchant la préséance, & les rangs avoient été décidés; ce que nos Rois eux-mêmes, avec toute leur autorité n'ont jamais pû regler. Depuis quelques années on les met dans la Bibliotheque & dans le Refectoire; mais c'est toujours au Chœur & au Maître-Autel que se sont à Paris les Cérémonies de l'Ordre, quoique le Maitte-Autel ne soit plus l'Autel des Chevaliers.

Henri IV l'a transferé dans une Chapelle bâtie à côté, qu'on nomme préfentement la Chapelle du Roi, ou la Chapelle du Saint-Esprit, qui est ornée d'Hieroglyphes, mais sur-tout du Tombeau de Philippe de Comines, & d'un Tableau, où Bunel, l'un des plus excellens Peintres modernes, a representé la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. Il paroît si admirable aux reux des meilleurs Maîtres, que je craindrois de le gâter, voulant en saire

la description.

Je ne dirai rien davantage de l'Ordre du Saint Esprit, afin de ne pas repeter une infinité de choses qui se trouvent répandues en je ne sai combien d'ouvrages. En recompense je m'étendrai beaucoup plus sur la cérémonie qui se sit aux Augustins, & au Louvre en 1585, lorsque Henri III reçût l'Ordre de la Jarretiere, qu'Elisabeth Reine d'Angleterre lui ennvoya.

Auparavant neanmoins j'avertirai qu'au cent-dixième Volume des manuscrits de Monsienr du Pui, sont les Statuts d'une Compagnie de trois cens Chevaliers du Saint-Esprit au Désir, institués en 1352, le jour de la Penterôte, par Louis de France sils du Roi Jean, & Roi de Jerusalem & de Sieile, qui selon Duplex, & quelques autres, a servi de modele à Henri III pour son Ordre.

## HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

ensuite un genouil en terre, il mit la Jarretierre à la jambe gauche du Roi,

dans le tems que le Roi d'Armes prononçoit ce qui suit.

Sire, à l'honneur de Dieu très puissant, & à la souvenance de la valeur de celui en l'honneur duquel cet Ordre a été institué, l'honorable Compagnie de la Jarretiere, par le commandement & consentement de notre Reine, leur Souveraine, nous ont donné commission, & à Monseigneur le Comre particulierement, chargé de lier votre jambe de cette Jarretiere; en signe de quoi vous vous souviendrés, s'il vous plait, d'entreprendre avec résolution toutes choses justes & taisonnables, esquelles vous vous mettres, & non

Après quoi l'Ambassadeur mit au Roi une Robe de velours-cramoisi, en

sorme de soutane, & pour lors, Jarretiere lui dit.

Prenés auffi, Site, cet Habillement, s'il vous plaît, de Monseigneur le Comte, en accroissement d'autant d'honneur, que votre Royale Personne peut endurer, le recevoir en signe qu'aves été reçu en cet Ordre, & vous vous souviendrés, s'il vous plait de n'épargner votre sang à la désense de la Foi Chrétienne, de la Justice, & de ceux qui par nécessité sont oppressés, & auront affaire de votre secours.

Ces paroles achevées, le Roi prit des mains du Comte le Manteau violet

de l'Ordre, & aussi tôt le Roi d'Armes reprenant la parole.

Sire, dit-il, prenés aussi de Monseigneur le Comte, s'il vous plait, le Manteau de cet Ordre, en accroissement de l'honneur de votre Majesté, lequel garni d'un écu blanc, & d'une Croix rouge, vous fera souvenir, s'il vous plaît, qu'étant armé de vertu, le moyen vous est ouvert de ruiner vos ennemis, & qu'esperance vous est donnée qu'après avoir guerroyé en ce monde, la paix éternelle vous est reservée en l'autre.

Enfin, Henri III reçût le Collier de cet Ordre, garni de tant de perles & de pierreries, qu'on l'estimoit cent mille écus: le Roi d'Armes cependant,

ajoûtant ces paroles.

Sire, vous prendrés aussi, s'il vous plait, de sa main le Collier, comme la principale & dernière enseigne de l'honneur de cet Ordre, en souvenance qu'après avoir beaucoup travaillé en ce monde, la Couronne de l'éternelle gloire vous attend en l'autre.

Après que le Roi fut entierement revetu des Habillemens & ornemens de

l'Ordre de la Jarretiere, l'Ambassadeur extraordinaire lui dir.

Sire, nous nous réjouissons grandement de voir votre Majesté vêtue en cet Ordre & Confrerie très-honorable, & prions Dieu qu'il vous puisse réussir à l'honneur & accroissement de grandeur, tant qu'aucun de vos prédécesseurs, ou Princes du monde qui l'aient jamais porté, nous faisant fort que si la Reine notre Maitresse, & Messeigneurs, les Chevaliers de de-là étoient avertis du tems de cette votre reception, ils ne fauldroient trestous de se vêtir de leur Robe pour la célébration de ce jourd'hui, pour l'honneur

qu'ils désirent à votre personne Royale. Cela fait, le Grand-Maître des Cérémonies sit marcher les Suisses de la Garde, puis les Gentils-hommes ordinaites, après les Trompettes, ensuite les Gentils-hommes de la Chambre, qui par honneur, cédoient la droite aux Gentils-hommes Anglois; le Heraut de la Reine d'Angleterre les suivoit, qui étoit suivi de Jarretiere, Roi d'Armes, le Comte d'Herbi, & Stafort Ambassadeur ordinaire, marcherent ensemble. Enfin le Roi parut seul, ayant devant lui deux Huissiers de la Chambre, armés de leurs masses. Derriere lui étoient les Princes & les Chevaliers du Saint-Esprit, portant tous leurs grands Colliers, & à côté les cent Gentils-hommes en haie, avec les Gardes du Corps & autres, En cet ordre on arriva au Chœur des Augustins, qui éclatoit d'or de toutes parts.

A la droite, les chaises basses étoient toutes couvertes de drap d'or. A gauche encore de toile d'or, aussi-bien que quelques formes qui y avoient été rangées de côté & d'autre. A droite en entrant, se voyoit un riche dais, une chaife de même dessous, & au bas, les Armes de la Reine d'Angleterre, sans qualité, ni souscription, afin sans doute; de ne lui point donner le titre de Reine de France, que les Rois d'Angleterre prennent depuis que Henri VI, eut été reconnu, & même couronné Roi de France dans Notre-Dame. Vis-à vis étoit un antre dais magnifique, & une chaste font riche, avec les Armes d'Henri III, écartelées de France & de l'élogne, sans inscription, comme celle de la Reine Elisabeth. Cinq on six places après le premier dais, on avoit mis des carreaux dans les chaises où devoient s'asseoir les Comies d'Herbi & de Staffort, avec les Armes du premier à sa place, & une liste de ses qualités. La Reine mere, & la Reine regnante aflifterent à la cérémonie sur un échafaut dressé de ce côté-là . leurs Dames remplirent le reste des hautes & des basses chaises, & des formes que les Anglois n'occupoient point. Jarretière, Roi d'Armes, fut affis dans un fiége au bas du dais de sa Maitresse, & trente-cinq Chevaliers de 1 Ordre du Saint-Esprit se mirent dans les hautes chaises à main gauche. Si tôt que le Roi sut arrivé, on chanta Vêpres jusqu'à Magnificat, après quoi le Grand-Maitre des Cérémonies ayant averti le Comte qu'il étoit tems de s'acquitter de sa commission. Jarretiere l'alla querir, puis l'Ambassadeur d'Angleterre, & les conduisit tous deux devant le dais du Roi. Le Comte d'Herbi lui presenta le serment qu'il avoit à faire pour devenir Chevalier, & que voici.

Nous promettons & jurons en parole de Roi, que nous observerons, gar. derons & maintiendrons les Statuts & Ordonnances de l'Ordre de la Jarretiere, en tout ce, & si avant, qu'ils ne soient contraires ni dérogatoires à notre Grandeur & Majesté Royale, ni aux Statuts d'aucun autre Ordre ou

ferment que nous autions pris auparavant.

Pinart Secretaire d'Etat le lût au Roi qui le signa, après quoi chacun retourna à sa place pour entendre le reste des Vêpres. Vêpres sinies, Henri III revint à l'Hotel de Nantouillet au même ordre & avec la même cérémonie qu'il en étoit parti. Il n'eut pas plutôt quitté les habillemens de Chevalier de la Jarretiere, & repris les siens, qu'il monta en carrosse, & s'en retourna au Louvre suivi de toute sa Cour, où il sit un superbe sessin aux Ambassadeurs, & à seize autres Milords Anglois. Dans la sale basse on dressa deux tables, à la première s'assirent le Roi, les Reines, les Princesses, les Duchesses de Montpensier & de Joyeuse, avec les deux Ambassadeurs d'Angleterre.

Les Dames se mirent du côté du Roi, les Ambassadeurs de l'autre, vis-àvis des deux dernieres Dames. A l'autre faite en esquiere, se mirent seize
Milords Anglois, les plus qualissés de la troupe, avec six Dames des Reines
& toutes leurs Filles d'Honneur. Le soupé achevé, aussi tôt on monta à la
sale haute, où le Roi donna le bal à la Compagnie. Trois jours après, qui sut
le Dimanche gras, il traita encore les Anglois sort magnisquement dans la
sale haute de l'Evêché les plus belles Dames & les plus braves de la Ville surent
priées d'y venir; ensuite il y eut encore un ballet dansé par soixante & dix personnes, tant hommes que semmes, tousen masque & vêtus si somptueusement
que leurs habits, à ce qu'on disoit, revenoient à soixante mille livres, ou peu
s'en falloit.

Enfin le bruit courut que le Comte d'Herbi étoit venu à Paris, non pas tant pour donner au Roi l'Ordre de la Jarretiere, que pour l'engager à prendre les Flamands sous sa protection, & l'assurer que la Reine sourniroit le mers des frais de cette guerre.

### LES CHEVALIERS DE LA CHARITE' CHRE'TIENNE.

'Al bien perdu du tems à m'enquerir de qui Favin avoit appris que pour l'entretennement & la retraite des pauvres Officiers & Soldats estropiés, Henri III fonda à la rue des Cordelieres du Fauxbourg saint Marceau un Ordre de Chevalerie, sous le nom de la Charité Chrétienne, dont les Chevaliers portoient sur leur manteau une Croix anchrée de satin blanc en broderie, orlée, bordée de bleu celeste, avec ces mots au tour : Pour avoir fidélement servi, & garnie dans le milieu d'une lozange de la même couleur, & d'une fleur de lis en broderie d'or. D'ailleurs je voudrois bien savoir qui lui a pû dire, que pour le maintenir, Henri IV établit à Sainte Croix de la Bretonnerie une Chambre de Justice, composée du Connétable, des Maréchaux de France, de Colonels, d'anciens Chevaliers de l'Ordre, Maîtres des Requêtes, & Substituts du Procureur Général. Je trouve à la verité qu'en 1576, un Marchand Apoticaire, nommé Houel, obtint de Henri III le don de quelques places vagues, qui restoient à vendre de l'Hotel des Tournelles, pour l'érection d'un Hopital, ou d'une Maison de la Charité Chrétienne, instituée, tant pour recevoir les pauvres passans honteux, que pour apprendre à un certain nombre d'enfans orfelins, nés en loyal mariage, les bonnes Lettres, la Pharmacie, la connoissance des Simples, & outre plusieurs autres raisons pleines de charité que je dirai ailleurs.

Je trouve encore que vainement on voulut établir cet Hopital à la Trinité, aux Petites-Maisons & aux Enfans-rouges; & qu'enfin, en 1584, il sur placé à la rue de Loursine du Fauxbourg saint Marceau, dans l'Hopital dédié depuis sort long tems à saint Marcel & à sainte Valere; mais de tout cela, que puis-je inserer, sinon que Favin a consondu un Ordre de Chevalerie avec un Hopital, & que peut être lui-même a inventé la figure & les ornemens de la Croix que je viens de décrire; & le tout pout rendre sa fable

plus specieuse, & lui donner quelque sorte d'éclat.

# LES CHEVALIERS DE NOTRE-DAME du Mont Carmel.

S I Favin s'est si fort abusé touchant son Ordre de la Charité Chrétienne, dont nous venons de parler, on doit ajoûter plus de soi aux choses qu'il dit du rétablissement des Chevaliers de Notre-Dame de Mont Carmel, & de l'union qui en sur faite avec celui de saint Lazare en Jerusalem. Cet Ordre au reste est un Ordre Militaire institué dans l'Orient dans le quatriéme siècle en Europe par Louis V I I, & par saint Louis; & rétabli à Paris par Henri le Grand, consormément à la Constitution de Pie I V, Inter assiduas. de l'année 1505. Saint Basile en fit la premiere Regle en Orient. A la Requête de Henri I V, Paul V, sit la seconde en 1608, qui est contenue dans sa Bulle: Militantium Ordinum institutio.

Dans ces deux Regles on voir que son institution a trois sins; la premiere de combatre les Ennemis de la Foi & de la Religion Chrétienne; la seconde, de veiller à la garde. & à la sûreté de nos Rois lorsqu'ils sont à la guerre; la derniere, d'avoir soin des pauvres Gentils hommes, des Soldats blessés

& abandonnés, des Lepreux, & du logement des Pelerins.

Ce qui est si vrai, que pour cela il y a trois sortes de Maisons, les Commanderies, les Maladeries & les Hopitaux.

Dans

Dans les Hopitaux font recûs les passans & les Pelerins; dans les Maladreries on traite les ladres & les incurables; dans les Commanderies, non seulement on y pance & nourrit les pauvres Gentilshommes estropiés au service du Roi, mais encore les pauvres cadets y sont reçus &

élevés pour apprendre les exercices necessaires à la Noblesse.

Le Cheftien, on le Chef principal & général de l'Ordre, étoit autrefois à Jerusalem, maintenant il est à Boigni près d'Orleans; & même à la
Pierre-au-lait, proche St Jaques de la Boucherie, il y a un fief, appellé
le Chef de St Lazare, avec une maison pour vaquer à leurs exercices. Le
peuple donne au Cheftieu le nom de la Commanderie de Boigni; les Chevaliers l'appellent la Commanderie de Jerusalem, & nomment Nazaret &
Bethléem les maisons qui en dépendent. Ils ont tenu plusieurs Chapitres
& autres Assemblées au Prieuré de St Lazare de Paris. Dans ceux qui y
furent tenus en 1608 & 1613, le Grand-Maître donna l'Ordre à plusieurs
Gentilshommes, & son fils sut reçû à sa place. Pour lors St Lazare, à
ce qu'ils disent, étoit un Prieuré qui leur appartenoit, & comme on l'a
demembré de leur Ordre, ils veulent y rentrer, & même dans toutes les
autres léproseries. Je ne dirai point où ils se sont assemblés depuis.

En 1664, ils commencerent à tenir leur Chapitre au Couvent des Billettes, deservi maintenant par des Carmes, ou Religieux du Mont-Car-

mel.

En 1665, par Arrêt du Conseil, le Roi leur a permis de louer ou d'acheter à Paris quelque grande maison, en tel quartier que bon lui semblera, pour y exercer l'hospitalité envers les pauvres Gentilshommes & Officiers estropiés au service de Dieu, de la Religion & de l'Etat, y fairé faire les épreuves aux Chevaliers, & vaquer à leurs autres exercices. En un mot, depuis quelques années ils travaillent serieusement à donner à leur Ordre quelque splendeur, & accomplir religieusement leurs staturs. Henri IV les dressa; Paul V les consirma en 1607, à la sollicitation du Marquis de Narestang, Chevalier de St Michel, & Capitaine des Gardes

du Corps : les principaux font:

Que le Cheslieu de l'Ordre s'établira en telle Ville qu'il plaira au Ros. Que le nombre des Chevaliers sera de cent, ou davantage. Qu'on n'en recevra point qui n'ait dix-huit ans ou plus, qui ne soit né en légitime mariage, & Gentilhomme de quatre races, tant de pere que de mere. Que le Grand-Maître sera nommé par le Roi pendant sa vie; & après sa mort, par ses successeurs Rois de France. Que trois mois après & avant que d'entrer en possession de sa dignité, il se fera confirmer par le Pape, & pourra toujouts donner dispense d'âge à ses Pages, & leur conferer l'Ordre, pourvû qu'ils aient sept ans passés. Que tous les Chevaliers reconnoîtront pour leur Patrone, Notre-Dame du Mont-Carmel, & tous les aus en celebreront la fête, le sixième Juillet. Que tous les Mercredis ils s'abstiendront de viande, & diront tous les jours l'Office de la Vierge, ou le Chapelet. Qu'il leur sera libre de se marier deux fois seulement, & à l'une des deux, épouser une veuve. Qu'ils feront vœu de se battre pour l'interêt de la Foi Catholique, autant de fois que le Pape, le Roi, & leur Grand-Maître, sous lequel seul ils marcheront à la guerre, leur en seront le commandement.

Enfin, Paul V leur permit d'avoir jusqu'à deux mille écus de rente sur tous les benefices de France, & six au Grand-Maître, le jour de leur Profession. De plus, à l'article de la mort, il leur accorde pleine remission de leurs pechés, tant de peine que de coulpe, pourvû qu'ils s'en confessent, & en soient repentans de cœur & de bouche.

Ensuite de l'approbation du Pape, le Roi nomma le Marquis de Neres stang pour premier Grand-Maître de l'Ordre, & lui en donna à Fontaine-bleau le Manteau & le Collier.

Tome 11.

Le Collier consistoit en un ruban de soie tannée, où pendoit une Croix d'or ancrée, & rehaussée de côté & d'autre de l'image de Notre-Dame, émaillée. Sur le Manteau étoit une Croix de velours ou de sain de la même couleur, à l'orle d'argent, avec l'image de la Vierge resplendissante de rayons dans le milieu. Sur le sceau de l'Ordre est representé d'un côté, un Chevalier armé de toutes pieces, tenant son bouclier d'une main, son épée nue de l'autre, & monté sur un cheval bardé, avec ces mots autout: Sigillum Ordinis & Militia Beata Maria Virginis de Monte Carmell, & sancti Lazari in Jernsalem. Et de l'autre côté, du vivant du Marquis de Nerestang, qui étoit Chevalier de St Michel, il y avoit ses armes avec les deux Colliers de sedux Ordres, & les parolés suivantes. Philibertus de Nerestang, Magnus Magister Ordinis & Militia Beata Maria Virginis de Monte Carmell, & sancti Lazari in ferusalem 1608. Depuis, on y a mis les armes de son sils, où le nom & les qualités seulement ont été changés.

### L'ORDRE DU CORDON JAUNE.

ANS le tems que Henri IV étoit après à ériger l'Ordre de St Lazare, il travailloit encore à abolir celui du Cordon Jaune, que le Duc de Nevers venoit d'instituer, & dont il étoit le Chef ou Général, pour user des termes. C'étoit une Compagnie de Chevaliers de l'une & de l'autre Religion, qu'on recevoit neanmoins dans l'Eglife, en presence des Curés, après la Messe, entre les mains du Prêtre-même qui l'avoit dite, & en mettant les mains sur les saints Evangiles qu'il tenoit ouverts. Pour cette cérémonie ils prenoient un Dimanche; après avoia oui la Messe on sonnoit une cloche, & aussi-tôt, tant les Chevaliers que les Officiers de l'Ordre, Catholiques & autres, s'assembloient près de l'Autel, prenant leurs places sur des bancs, comme ils se trouvoient, sans autre sa-con. Le Général, ou autre choisi par lui le representant, faisoit une remontrance à celui qui demandoit le Cordon Jaune, touchant l'Ordre qu'il alloit recevoir: la remontrance finie, le Greffier lisoit les Statuts, après quoi le Prêtre qui avoit celebré la Messe, lui ouvroit le Livre des Evangiles, & en même tems le Recipiendaire, un genon en terre, sans épée, mettant la main dessus, promettoit avec serment d'observer les articles qu'il venoit d'entendre. Cela sait, le Général ou son Lieutenant, prenant une épée qu'on tenoit là toute prête, la lui mettoit au côté, & le Cordon Jaune au col, puis l'embrassoit. Tous au reste devoient savoir le jeu de la mourre. Leur équipage étoit un cheval gris, deux pistolets, deux fourreaux de cuir rouge, & le harnois de même, autrement il ne leur étoit pas permis de venir au Chapitre.

Quant à leurs articles, comme ces Chevaliers étoient de différente Religion, il n'y avoit rien de plus extravagant que ceux qui concernoient leurs femmes; à l'égard des autres, les uns tendoient à établir une figrande union, qu'elle passar même à la Communauté de biens: tellement que quand quelque Chevalier se trouvoit en peine, ou que la necessité le pressoit, il falloit qu'il y eût toujours un sonds prêt pour l'assister. Bien davantage, par ces mêmes Statuts ceux qui n'avoient point de chevaux pouvoient librement en aller prendre dans l'écurie de leurs Compagnons, même en leur absence, pourvi qu'ils leur en laissassent un. Un autre manquoit-il d'argent? il lui étoit permis d'aller prendre cent écus, sans ofer les redemander, ni s'en ofsenser, à peine, pour la premiere sois, d'une rude reprimande, & en cas de recidive, d'être dégradé de l'Ordre, si le Géneral le trouvoit à propos. Ils étoient encore obligés d'assister leur Géneral le trouvoit à propos. Ils étoient encore obligés d'assister leur Gé-

neral contre qui que ce fût, à l'exception du Roi seulement, & tout de même entre eux, de s'entretenir & secourir, non pas seulement contre leurs meilleurs amis & leurs parens, mais contre leurs freres, & contre leurs propres Peres, à moins que d'en être dispensés par ceux de l'Ordre à qui tel privilege auroit été donné. Enfin, tout ce qui se passeroit entre eux, tant au Chapitre qu'ailleurs, devoit être secret, & ne se pouvoit reveler que du consentement de quatre Chevaliers assemblés.

Henri IV ayant eu avis de tout ceci, traita cet Ordre de ridicule; & ne laissa pas d'en faire écrire par deux fois à Inteville, Lieutenant Général au Gouver-vernement de Champagne & de Brie. La premiere Lettre du vingt Novembre 1606, portoit qu'il eût à s'informer plus particulierement de la chose, sur tout des Curés qui avoient assisté à la création de ces Chevaliers-ici, pour en dresser un état, tel que l'affaire le meritoit, asin que punissant ceux qui sont de semblables entreprises, leur exemple retint les autres,

& les empêchât de tomber en de pareils inconveniens.

Dans la seconde il lui faisoit savoir qu'il trouvoit étrange que le Duc de Nevers s'éloignât si fort de son devoir, de tenir ainsi secrette une chose de cette importance, sans se découvrir à lui là-dessus, & lui en donner avis; qu'en cas de resus de sa part, & sachant son mécontentement, il auroit volontiers écouté ses raisons & ses remontrances: que puisqu'il s'est oublié à ce point, & que tous ses voyages & déportemens consirment son premier dessein, il le charge de veiller sur ses actions, & en même tems de lui envoyer le Rolle des Chevaliers du Cordon Jaune; & au cas qu'ils entreprennent quelque chose, de l'en avertir. De plus, que Dandelot se tienne près de lui, autant qu'il pourra, tant pour savoir de lui les noms de ceux qui l'auront visité, que pour lui rendre compte de tout ce qu'il aura vit & appris touchant cet Ordre prétendu.

Après avoir parlé des Croisades & des Ordres de Chevalerie, j'ai crà qu'il étoit à propos de placer ici la Dissertation sur les Anciennes Enseignes & Etendarts de France. Plusieurs Auteurs ont ignoré le nom & l'usage de la Chappe de Se Martin, estimant que cette Chappe & l'Orislame étoient la même chose; & d'ailleurs l'Office & la Dignité de Dapiser, n'ont pas été bien distingués, non plus que la Banniere de France & la Cornette Blanche. Toutes ces dissicultés se trouvent entierement éclaircies dans ce Discours, que le savant Auguste Galland nous a donné en 1627, où il a sur ce sujet épuisé la matiere. Je me suis determiné à le donner tel qu'il l'a composé. La rareté des Exemplaires, dont l'Auteur n'a fait tirer qu'un petit nombre pour donner à ses amis, me sait esperer que le Public me saura gré de l'avoir inseré à la fin de ce Volume.

ZZzzu

Tome IR



DES

# ANCIENNES ENSEIGNES ET ETENDARTS DE FRANCE.

De l'Office & Dignité du Grand-Sénéchal, dit Dapifer.

De la Banniere de France, & Cornette Blanche.

De l'Oriflamme, ou Etendart de St Denys.

### LA CHAPPE DE St MARTIN.

ES Armées Royales ont autrefois eu divers Etendarts ou Enseignes, selon les tems. Le plus ancien, dont la memoire soit passée jusqu'à nous, a été celui des Fleurs-de-lis, duquel neanmoins l'éclat a été obscurci par la rencontre d'autres plus notables, entre lesquels tiendra le premier rang, la Chappe, c'est-à-dire, le manteau de Saint Martin, portée aux guerres devant nos Rois, par respect de ce saint personnage, reconnu pour un des Patrons du Royaume; par le tems du decès duquel les anciens François commençoient leurs années: à sa sête ils faisoient ouverture de leurs Parlemens, & à son tombeau rendoient leurs plus re-

igieux fermens.

Pour montrer en quelle estime St Martina été envers les François je ne veux pas emprunter tout ce qu'ont éctit Severus Sulpitius, Gregoire de Tours, ni pareillement Nicetas en son Epitre, qui est la huitième entre celles des Rois & Evêques de France; & me contenterai des termes de St Bernard: Sermone in sesso s. Martini. Dives est îste Martinus; dives in meritis, dives in miraculis; dives in viriutibus; dives in signis. Aussi la veneration & reverence envers son nom & memoire a été sans bornes. Et combien qu'éloigné du tems des Apôtres, il a été tenu pour personnage Apostolique, comme ayant été revêuit de pareilles graces que les Apôtres mêmes: Severus Sulpitius Hist. de s. Martino c. s. Ut qui sanclus ab omnibus habebatur, potens etiam & vere Apostolicus haberetur. C'est le sens de cette Epitre, rapportée par Gregoire de Tours, liv. 9. chap. 39. B. Martinus, licet Apostolorum tempore non suerit, tamen Apostolicam gratiam non essus : nam quod desut in ordine, suppletum est in mercede. Le semblable est touché en l'Epitre 2. de Severus Sulpitius: Licet ei ratio temporis non potucrit prastare martyrium, glorià tamen Martyrum non carebit, quia voto & virtutibus potuit esse Martyr. Idem Greg. Turon. lib. 2. de Miracul. c. 58. St Bernard au lieu ci-devant touché, Martyr suit affectu devotissime voluntatis.

Les Conciles, premier & second de Tours, lui rendent, en un seul mot, rémoignage de déserence. Anciennement le mot Douisses étoit appliqué à Dieu seul. Les Saints, les Papes, les Empereurs, les Rois, ne re-

cevoient que celui de Donnus.

Calestein Dominum, terrestrem dicito Domnum.

In Chronico Comeracens, de Baldericus, lib. 1. cap. 27. est une anciene Patente commençant en ces mots: Anno 12. regni Domni nostri Childerici gloriosissimi Regis. &c. Concile de Macon, chap. 14. Secundum edictum bone recordationis Domni Childeberri Regis. Aimoin. Monach. lib. 4. c. 41. Domnus Dagobertus & Domnu Nantildis, cap. 97. Domnus Ludovicus Rex, lib. 5 cap. 33. Domnus Apploticus. Flodoatd, histoire de Reims, liv. 3. &c. 4 en divers lieux: Domnus

Papa , Domnas Apostolicus , Domnus Rex , Domnus Lotharius , & autres.

Quand neanmoins ils ont parlé de St Martin, ils lui ont deferé le nom plus venerable, l'appellant Dominus Martinus. Les autres Saints, Beatus talis, Sanctus talis. A St Martin, Dominus Martinus. Severus Sulpitius, Epitre 2. Duo Monachi à Turonis adfuerunt Dominum Martinum obiisse nunciant. Le semblable, Epitre 3. Et combien que Gregoire de Tours, au liv. 4. de son histoire, c. f. ait usé de ces termes : A transitu sancti Martini ad transfirum Chlodovei Regis, &c. Au liv. premier des Miracles, chap. 6. il passe plus avant : Post transitum, dit-il, gloriosissimi Domini Martini, &c. Titre qu'il repere liv. premier, en la préface & aux chap. 1. 3. 4. 7. 11. 19. 31. 35. liv. 2. chap. 4. 18. 24. Ce titre lui fut reconnu par un consentement commun au premier Concile de Touts, in principio. Severino vivo clarissimo Confule, sub die 18. Kal. Decemb. cum ad sacram sestivitatem, qua DOMINI MAR-TINI receptio celebratur, &c. Au Canon 13. Adjuvante Dei misericordia valeat custodiri sancti & beatissimi Sacerdotis Domini-Martini, que Deo accepta est, obtinebit intercessio. Et au Concile second de Tours : Pro reverentia Domini MARTINI, vel cultu ac virtute, id statuimus observandum, &c.

Voici un surcroît: Ailleurs il est par un terme indefini, appellé Dominus, sans addition du nom: dans Gregor. Turon. de Mirac. lib. 2. cap. 1. 9. 13 lib. 4. cap. 31. Plus: Gloriosissimus Dominus, lib. 2. cap. 21. Ailleurs, Sanctus Dominus, lib. 2. cap. 14. 16. Ce qui peut confirmer l'opinion de Fernandus Mendozza, Commentario in Concil. Elibert. où il tient que le Canon 5. du Concile d'Auxèrre, lequel dessent vigilias in honore Domini observari, doit être entendu de celles qui étoient saites à la sête de St Martin, appellé Dominus; vû que le tems pour celles qui se sont à Pâques, & sont tollerées, est reglé au Canon 11. du même Concile d'Auxerre, & prend pour sondement de ce decret, les excès & débauches qui se saisoient à la vigile de St Martin, même la nuit dans les Eglises, en danses, sestins, chants & paroles lasci-

ves.

La fête en l'honneur de St Martin, annuelle & très-ancienne, est rapportée en divers endroits de Gregoire de Tours, lib. de Mirac. 3. cap. 50. lib. 4. cap. 20. 24. 38. Et des Vigiles de cette fête, le même Auteur, liv. 4. de son Histoire, chap. 23. Cette fête étoit celebrée l'hiver, chap. 40. liv. 2. des Miracles, confirmée liv. 6. des Capitulaires, chap. 186. 4d 3. 1d. Nov.

Le Catême, consistant en jeûne de trois jours la semaine, depuis la sête de la saint Martin jusqu'à Noel, appellé Quadragesima sancti Mureini, est in-

troduit au Concile de Mâcon, environ l'an 581. Canon 9.

La coutume du vin de la saint Martin, tirée du miracle rapporté par Gregoire de Tours, hist. lib. 3. cap. 22. est amplement traitée par le Cardinal
BARONIUS en ses Annales, ad annum 580, & finit par des termes notables:
Qued pietas docuit, pravus usus labefactavit, ut ejus invocatione, non ex vino miracula, ut olim, sed ebrietates ex luxu soleant provenire.

Les Privileges accordés par les Papes à l'Eglise saint Martin, sont divers. Hildebert Evêque du Mans, & depuis Archevêque de Tours, Epitre, 18. Non paucis declaratur privilegiis, quantum Ecclesia Beati Martini Roma-

ni detulerint Pontifices.

Pour ce même respect, nos Rois ont retenu le nom & titre d'Abbé & Chanoine de l'Abbayie de saint Martin de Tours. Il se voit des Patentes de Louis XI. en la qualité d'Abbé de saint Martin.

Au livre des Statuts & Recueil de l'Eglise saint Martin de Tours; au chapitre De potestate Abbatis, Regis Franciæ, il dit que l'Abbé de saint Martin, à savoir le Roi de France, est Chanoine de ladite Eglise, & a une petite Prebende, & doit seoir au siege du Tresorier: Abbas Beati Martini, scilicet Rex Franciæ, est Canonicus de consietudine, & habet parvam prebendam, quans habet sanclus Venantius, & debet sedere in sede Thesaurarii. Puis, ajoute: Le premier jour que le Roi Abbé arrive à Tours, le Tresorier le nourrit; le second jour le Doyen, & ce dans le cloître de saint Martin, & en ses maisons; le troisième, l'Archevêque. Si son sejour y est plus long, il vivra à ses dépens. En un ancien Livre couvert de velours, écrit en velin & lettres d'ot, est le serment que sait le Roi Abbé, lorsqu'il est reçu en la qualité d'Abbé & Chanoine, pour la protection & conservation des droits & privileges de l'Eglise de saint Martin.

HOC EST JURAMENTUM REGIS FRANCIÆ;
quod facere debet, dum primum recipitur in Abbatem &
Canonicum hujus Ecclesiæ B. Martini Turonensis.

Eço N. annuente Domino, Francorum Rex, ABBAS ET CANONICUS HUJUÀ ECCLESIE B. MARTINI TURON. Juro Deo & B. Martino, me, de catero protectorem & defensorem sore hujus Ecclesia, inomnibus necessitatibus & utilitatibus suis, custodiendo & servando possessitationes, honores, jura, privilegia, libertates, franchissas & immunitates ejus dem Ecclesia, quantum divino sultus adjutorio, secundum posse meum, rectà & pura side: sic me Deus adjuvet, & hac sancta verba.

Le vingt-cinquième du mois de Juillet 1614, le Roi Louis XIII, à prefent heureusement regnant, se transporta en l'Eglise de St Martin, pour la seconde sois; Et d'autant que le 21 du mois, jour de sa première entrée en ladite Eglise, pour ouir la Messe, il avoit remis la prestation du serment desiré de lui, comme Chanoine d'honneur, & Abbé seculier, & Protecteur special de ladite Eglise, dont il n'avoit pas été informé; il préta lors ledit serment, comme ses predecesseurs, dont le Regître de l'Eglise sur chargé.

Or pour justifier la verité de ma proposition, & montrer que la Chappe de saint Martin étoit portée aux Armées de nos Rois, pour Etendart &

Banniere de France, voici divers témoignages très-clairs.

Le Moine de St Gal, qui vivoit environ le tems de Charlemagne, lib. 2. de reb. Caroli Magni, parlant de ceux qui étoient employés par ce Monarque à sa Chapelle, dit: que les Rois de France avoient de coutume d'appeller du nom de Chapelle, Sancta su, à cause de la Chappe de St Martin, qu'ils portoient ordinairement à la guerre pour leur desense; & ruine de leurs ennemis.

Wa afridus Strabo, cap. ultimo de exordiis & incrementis rerum Ecclesissicarum; dit que anciennement les Chapellains ont été ainsi appellés, à cause de la Chappe de St Martin, laquelle les Rois de France portoient pour secours & pour la victoire aux guerres: & ceux qui la portoient & gardoient avec les autres reliques des Saints, ont été appellés Chapellains.

Honorius Augustodunensis in speculo Ecclesia, sermone de Martino Episcopo. La Chappe de St Martin étoit portée devant les Rois de France, allans à la guerre, pour étendant, & par le moyen d'icelle remportoient la victoire,

& furmontoient leurs ennemis.

Au livre inscrit Gemma an me, qui est au premier volume de la Bibliotheque des Peres, chap. 128. Capellani, à Cappa sancti Martini appellati, quam Reges Francorum in preliis semper habebant, & cam deferentes, Capellanos dicebant,

Durand Evêque de Mende, lib. 2. de divinis officiis, cap. 10. En plusieur lieux, dit-il, les Prêtres sont appellés Chappelains: car anciennement les Rois de France allans à la guerre portoient avec eux la Chappe de saint Martin, gardée sous quelque tente, laquelle, à cause de la Chappe, sut appellée Chappelle; & les Clercs ausquels la garde en étoit commise, surent appellés Chappelains.

Beatus Rhenanus rapporte, d'un livre qu'il dit être en l'Abbayie de Noujent, ces termes: Quemdam optimum atthutorem & scriptorem in Capellam suam assumpsit, quo nomine Francorum Reges Cappam sancti Martini, quam secum ob sui tuitionem & hostium oppressionem jugiter in bello portabant. & sancta sua appellare solebant. Ce texte est aussi cotte par Monsieur Fauchet, en ses origines

des Dignités, tit. des Chappelains.

Ces lieux sont suffisans pour montrer que la Chappe de St Martin étoit anciennement l'Etendart & Banniere de France. Les tenebres de l'Anti-

quité dénient une plus grande lumiere.

Mais par qui étoit gardée cette Chappe de St Martin, ou par qui portée aux armées? Il est difficile de marcher de pied ferme en un chemin glissant, & non battu. Aucun n'a jusqu'à present traitté la question, qui n'est que de plaisir. Je toucherai ma conjecture, prêt de changer & ployer sous des raisons plus solides.

#### Dochus iver melius.

J'estime que les Comtes d'Anjou étoient sondés en droit de garder & porter aux batailles cette Chappe, en qualité de Grands-Senechaux de France, appellés Dapifert, d'autant qu'entre autres sonctions ils avoient l'intendance des tables, boire & manger des Rois, par infinis exemples. J'ai à montrer trois choses. La premiere: Que le Grand-Senechal, qui tenoit le premier rang en l'Etat après le Roi, portoit la Chappe de saint Martin ès Armées. La seconde, Que les Comtes d'Anjou avoient droit de la porter. La troisième: Que les Comtes d'Anjou étoient Grands-Senechaux.

Au Rituel de l'Eglise saint Martin de Tours est un chapitre inscrit, De Comite Andegaviæ: contenant ces termes. Comes Andegaviæ est canonicus de confuctudine: En habet prebendam in blado E vino E nummis, sicut dicitur, in octava sancti Andrea, E mittitur in chorum sicut canonicus in stallum suum, ubi decanus sedet, E facit juramentum Ecclesiæ, E sti de eo sicut de canonico si moriatur; 1958 HABET VEXILLUM B. Martini quotiens vadit in bello, praterquam contra Regem Franciæ, quod homines Castri novi sequiuntur, domino de Pruliaco illud serente: E est receptus in processione, quando primo venit ad Ecclesiam nostram.

"Cette antiquité est expliquée au Livre imprimé en 1642, intitulé: His-, toire des Ministres & Etat qui ont serve sous les Rois de France de la tro sième lignée, , au discours ou chapitre de la Chappe ou du Manteau de saint Martin, an-, cien Etendart des Armées de nos Rois, & de celles des Comtes d'Anjou.

., pag. 89 , Gc.

Ce lieu fait foi : confirme mon avis : mais il ne contient qu'une propofition generale & indefinie des gratifications faites aux Comtes d'Anjou d'une Prebende en l'Eglife de St Martin, & du droit de porter aux armées l'Etendart de St Martin, qui est la Chappe. Je delire confirmer l'un & l'autre, & remonter jusqu'à leur fource, par l'histoire des Comtes d'Anjou, & par la Chronique de St Martin. Ce qui est d'autant plus necessaire que la concession de la Prebende, & le droit de porter l'étendart, ne sont de même tems, ni à même personne, ni par même personne.

La Prebende à saint Martin sur accordée par le Chapitre saint Martin à Ingelgerius premier Comte, pour reconnoissance du travail qu'il avoit pris à recouvrer & retirer d'Auxerre la Chasse de saint Martin, laquelle

y avoit été portée par la crainte des Normans. Histiri: Andegavensium Consulum. Communi Consului dederunt Ingelgerio Consuli, Prabendam Beati Martini, isse hæredibus ejus in perpetnum. Quia verò Ecclesia ejusdem Sancti, tunc temporis carebat Thesarario vel Adituo, consulem Ingelgerium intronisaverunt, or Thesavrarium constituerunt, or Defensorem Ecclesia secerunt, or tutorem omnium possessium ejus ubicumque essent. La Chronique saint Martin: Ingelgerio Comiti, suisque successorios, Prabendam Ecclesia sancti Martini, nec non or terrarum suarum

CUSTODIAM conenlerwit.

Cette dignité de Chanoine fut continuée par ses successeurs. Les mêmes histoires ont remarqué de Foulques second, dit le Bon, qu'il prenoit à honneur la qualité de Chanoine, & qu'ès fetes de saint Martin il se tenoit dans le chœur entre les Chantres en habit d'Ecclesiastique, chantoit avec eux & se conformoit à leurs mœurs. Ce que aucuns proches du Roi avant apperçu, s'en mocquerent comme d'un monstre & prodige, en quoi ils furent secondés par le Roi même, auquel le Comte écrivit en ces termes. Scachés, Sire, qu'un Roi ignorant est un âne couronné. Noveritis Domine, quia Rex illiteratus est asinus coronaius. A la lecture de cette lettre le R'oi pleura, disant que de vérité la sagesse, l'éloquence & les lettres, sont principalement convenables aux Rois & aux Grands: & qu'un homme doit être d'autant plus recommandé par les mœurs & les lettres, qu'il est relevé par dessus les autres. Ce Comte decedé sut enterré en l'Eglise saint Martin. Chronicon sanchi Martini. Cum in crastinum in choro Beati Martini Missam Dominicam audiisse, & de manu Archiepiscopi accepea Eucharistia in SEDE SUA, que nunc Decani dicitur, recedisset, spiritum exalavit, anno Comitatus 18. 6 in Ecclefin Beati Martini sepultus est, cui successit Ganfridus Grisa tunita.

A Geoffroi Grisegonnelle, sils de Foulques le Bon, sut conserée par le Roi la charge de grand Seneschal, dit Dapiser, & le droit de Porte-enseigne aux armées. Hist. Andegav. Consulum. Et oh insignia summi & singularis meriti à Rege in praliis signieer, & in coronatione Regis Dapiser, tàm ipje quam haredes constituuntur, & cooponem Grisia tunica reserens, pramia maxima probitatis sibi acquisivit. Ailleurs: Quia hic & alibi bene meruerat, sibi & successoribus suis jure hareditario majoratum regni, & Regia domus Dapiseratum, cunclis applandentibus exinde donavit. La Chronique de St Martin dit presque le semblable, mais en termes divers & importans. Rex Senescalliam Francia ei dedit, & partem Zona Beata Maria, & Ce qui est dit en un lieu Dapiseraus, est dit en l'autre Majoria, ou Senescallia. Lumière à ce que j'ai ci-après touché, pour montrer que Dapiser, Seneschal & Maire étoit même

chose.

La continuation de la charge de grand Maître & Dapiser, en la Maison des Comtes d'Anjou, est ci-après éclaircie. Pour l'Etendart aux armées, Chronicon sancti Martini. Anno Henrici Imperat. 3. & Henrici Regis 12. Comes Andezav. Gaustidus Martellus nomine, vicii in bello Theobaldum Comitem Blezensem, & enm cœpie, &c. Nam Comes Andegavensis Vexillum Beati Martini in illo bello, sicut consuerudo est, habebat. Quod videntes inimici ejus sugerunt, per miraculum videntes, alios ex parte Comitis Andegavensis vestitos candidissimis indumentis.

Dans le Chartulaire de St Maur sur Loire, est une Patente, par laquelle Geoffroi Comte d'Anjou accorde, si exercitum sum contra inimicos suos ire contigerst, &c. Nos concedimus, ut non alius quilibet nostrorum super homines illos potestatem exerceat, sed admonitione Monachorum ibidem existentium, cum serviente scilicet sancti Mauri illius patria, & Vezillo Sancti Martini in exercitum pergant. Alum anno incarnationis millesimo sexagesimo sexto, reguante Philippo Rege Francorum, & juniore (omite Gosredo Andegavensium.

En un traité sans datte, d'entre le Roi Philippes de France, Richard Roi d'Angleterre, & le Comte d'Anjou, en la disposition des droits du Roi & du Comte. Comes non potest, nec debet, homines de Castro novo ducere in expedicionem, sive in equitationem contra aliquem, nist forte contra & nomine bells:

ita tamen quod Vexillum Sancti Martini procedat: contra tamem Regem

Francorum nullo modo potejt cos ducere

Mais, me dira-t-on, quel étoit cet Etendart? Chappe: Cappa, fignifie Manteau. La Chappe de St Martin, ne fignifie autre chose, que foit Manteau, porté aux armées par le respect de sa memoire. Du Tiller, chapitre du grand Chambellan: Le grand Chambellan feul, portoir Chappe, qui est Manteau, & en avoir chacun an aux dépens du Roi.

L'ancienne Chronique de Normandie, écrite à la main, parlant du Duc Guillaume, tué par trahison du Comte de Flandres: Le Duc qui ne pensoit nul mal, recourna arriere, & quand il sut arrieré, chilz qui armez estaine soubz.

lours cappes faillivens & occhifrene.

Le Roman de Rou & des Ducs de Normandie, décrivant ce meurtre; use d'un autre mot designant la qualité de l'étoffe, dont étoit composée terre Chappe:

Francés leva l'espée qui soubz ses peaux porta Tel l'en donna au chief que tout l'escervela.

Donc: Chappe: c'est-à-dire; Manteau ou Couverture. Le même Romani:

Na gueres meillor serve foubz la Chappo du Ciel.

Ailleurs.

Par les champs font à luy esperon venu , Esmuchies de lor chappes , rion a nul coonu.

Ce lieu m'en fait toucher quelques autres du Roman de Vacce, pour montrer la façon de ces manteaux, qui étoient longs:

En la chape s'est embaschies Qu'il ne sust pris ; ne encerchies.

Ailleurs.

Une chape à pluye afeubla, Sur sa chape se feit chaindre, Et à une chainture estraindre.

En un autre lieu.

EN BRAYE EST, ET EN CHEMISE; Une chape à son col a mise, A son cheval mout tost se prist, Et à la voye tost se mist.

Le Roman de la Rofe:

Elle eust d'une chape fourrée; Si bien de ce je me records Affeublé & vestu son cors

Le Roman de Florimond.

Toz à guise de marcheans Furent vestus de chapes grands; Tome II.

AAAaa

Defor avoient les espées, Celes n'ont-ils pas oubliées.

Le Sire de Joinville en l'histoire de St Louis: Le poure Chevalier nt fust mie esbahi, mais empoigne le bourgeois par sa chape, bien estroit, & lui dit, qu'il ne

le laisseroit point alier.

Chronicon incerti authoris editunt à Pithao. Primum quendam nominatim exprimens, fe sub cappa illius stetuse proséssus st. Au volume des Epîtres écrites au Roi Louis le jeune, que j'ai vû entre les mains de Mr du Chesne Historiographe du Roi, y en a une conque en ces termes: Hugo Dei gratia Suestionenjum Episcopus, Regis Francorum Cancetlarius. 1. Prapojuo une Chialfinant salutem. Cappam quain Clerici de Norvegia per sines vestros tranjeuntes, in vadio dimiscrunt, mandamus ut ipsam liberam dimutatis. A l'exemple du Latin, souvent au lieu de Chappe, a été mis le nom de Cappe, dont se voyent plusieurs exemples en l'histoire manuscrite en vers de Philippes Mousk, qui est en la Bibliotheque du Roi.

J'estime avoir clairement montré l'usage de cet Etendard: Mais la durée

& le tems auquel il a cessé, n'est pas de ma connoissance.

Et la chose étant éclaircie, l'origine du nom de Chappe ou Chappelle desireroit quelque sejour. Mais tel que puisse être l'origine, qu'aucuns se sont efforcés tirer du Grec, ou comme Durandus, à Caprinis pellibus, l'adaptation en a été diverse. Car outre la designation des tentes, souvent employées pour la celebration du Service Divin, en longs voyages & suite des armées: sous ce nom sont compris les lieux destinés à la devotion ès maisons privées: les secours des Eglises & autres lieux affectés au service, soumis néanmoins aux Eglises principales.

J'ai été retranché en la suite de mon travail, par la rencontre d'un discours de long-tems imprimé, sur le nom de Chapelle: ne desirant donner

autre chose que de mon travail sans emprunt.

Outre ces fignifications: Chapelle quelquefois se prend pour une Eglise principale. La Patente de Charlemagne, pour la fondation de l'Eglise de Notre-Dame à Aix, rapportée par Mireus, Donationum piarum lib. 1. c. 11. l'appelle en divers lieux, Basilicam, & Templum. Et néanmoins par tout ailleurs elle est appellée Chapelle: & de là, Aix-la-Chapelle, à cause de certe grande Eglise. La fondation & dotation de l'Eglise de Compienne par Charles le Chauve, de l'an 877, contient cette diversité de significations. In honore gloriofe Dei genitricis ac perpetue semper Virginis Marie, cui regium vocabulum dedimus, fundo tenus exstruximus, &c. Et dit avoit été porté à cette fondation, quia dive recordationis Avus nesser Carolus, cui divina providentia Monarchiam totius lujus Imperis conferre dignatus est, in palatio Aquensi, Capellam, in honore beate Dei genitricis & virginis Marie construxisse Les Annales d'un Auteur incertain, edit Pith. ad annum 881. Aquense Palatium, ubi in Capella Regis, equis suis stabulum secerume. Deux Patentes de Charles le Simple confirment cet usage: Car ayant dit par ces Patentes, regni 24. indich. 19. Statuimus adificare Ecclesium in Attiniaco Palatio, in honore sancta Waldeburgia Christi virginis. En une autre, regni 26. indict. 21. il dit, Reliquias corporis ejus (/cilices Waldeburgese) deferri fecimus Attiniacum, quo nostrum situm est Palatium & Capella constructa, sub ejus Virgiris memoria. Dans le Chartulaire de l'Abbayie de la Trinité de Vendosme, est un titre en ces termes: Facta est hujus venerabilis adis confecratio ann Dominica incarnationis 1020, per dominum Carnotensem Episcopum. Fundata vero est, hac eadem Ecclesia, que & Capella dicitur maxima , propter pauperes & familiam Monasterii sancte Trinitatis.

Souvent aussi Chapelle se prend pour les livres, ornemens, vases, reliques destinées aux lieux de dévotion. Dans Eginhard, au testament de Charlemagne: Capellam, id est Ecclesiassicum ministerium, tam id quod ipse secte atque congregavit, quam quod et ex paterna hareditate pervenit, in integra essent, neque

ulla divisione scienderentur, ordinavit: si qua autem invenirentur aut vasa, aut libri aut alia ornamenta, qua liquidò constaret eidem Capella ab codem collata non suisse, hac qui habere vellet, dato justa estimationis pretio emertt, atque haberet.

# DU GRAND SENECHAL, dit DAPIFER, fondé en droit de porter la Chappe de St Martin

#### CHAPITRE I

A dignité de grand Senechal, a été autrefois la plus haute & la plus relevée du Royaume, & tenoit le premier rang, comme convenable

à sa grandeur.

LE RANG, se justifie par les Patentes expediées depuis le Roi Henri I, petit sils de Hugues Capet, jusqu'au Roi Philippes le Hardi: le Senechal; dit Dapiser étant nommé le premier entre les quatre principaux Officiers du Royaume; du nom & assistance desquels, avec le Chancelier, les Patentes étoient autorisées. D'infinis, je n'en toucherai qu'un: tous les autres sont semblables: Il est au Chapitre de Noyon. Datum Suessionis publicé anno incarnati Verbi 1126. Regni Ludovici 18, adstantib. in Palatio nostre; quorum nomina subtitulata sunt.

- S. Stephani DAPIFERI.
- S. Wisteberti Buticularii.
- S. Hugonis Constabulariis
- S. Alberici Camerarii.

Data per manum Stephani Cancellarii.

Le rang éclairci, il faut reconnoître le pouvoir. Ceux qui ont rendu en François le nom Dapifer, l'appellent Senéchal & grand Maître de France. Du Tiller, chapitre de Blois & Champagne, & en celui du grand Maître de France, l'appelle Seneschal. Le procès verbal de Hugues de Cleeries, fait sous Louis le Gros, inseré après les Notes, sur Gosfridus Vindocin. donné en François par Mr Fauchet, livre des Dignités, chap. 10. consond, Dapiferatum. Senescalliam, & Majoratum Francia. Après avoir parlé du Dapiser, & en representant les droits: Recognita sunt jura Comitis. videlicet Majoratus & Senescallia Francia. Au livre sinscrit Martiniana, une Patente du Roi Philippes, anno 1067. & anno regni 7, appelle Senechal, ce que les autres nomment Dapiser.

Radulphus, SENESCHALLUS.
Waleranus Camerarius.
Baldminus Constabularius.
Engenulphus Buticularius.
Petrus Cancellarius.

Autre: du même Roi anno 12 regni, anno 1071, inserée au recueil des vies de St Exupere & de St Loup.

- S. Frederici SENESCHALLI.
- S. Guidonis Buticularii.
- S. Adelmi Constabularii.

Tome II.

AAAaa ij

S. Walerani Camerarii. Petrus Cancellarius scripsi.

Ce que les uns appellent Dapiserum, les autres le nomment senescallum.

L'exercice de cet Officier, Dapiser, ou Senechal, consistoit en quelques sonctions principales. Il avoit l'intendance, sur le boire & manger du
Roi, parement des Chambres, & generalement de toute la dépense domestique: Ce sont les termes de Mr Fauchet, qu'il consirme par quelques lieux des Romans. J'ajoute: qu'il avoit l'intendance, non seulement
du manger du Roi, mais aussi de ceux qui étoient invités & reçus en son
Palais. Le Roman de Florimont l'exprime en trois endroits.

Quant lor manger fut atornez, Li ofte dit , Seignor , lavez. A l'oftel écoit venu Pour veoir le poure perdu, Li Damoisel, li Chevalier, Sergens , Bourgeois & Escuyer . A l'ostel avoit moult grand bruit, Et de joye & de déduit : Tout sont retenu au mangier. Se font le SENESCHAL proier, Qu'il remansist pour deporter Al poure perdu au souper. Li SENESCHAL fit lor voloir 1 Quant ot lave s'ala seoir. Delfis ne fit pas chiere morne, Les tables & les mez atorne. Quant ils se surene tos assis, Les tables fit metere Delfis.

Ailleurs.

Quant les tables furent assisses, Si one les nappes dessus mises. Li Sergent ne sont pas vilain, Le vin apporterent & le pain, Puis apporterent les autres metz; En la cable furent espez, Onc del mangier ne fust à dire, Mes com pen penser ne dire , Quant ils ont affex mangé tuit Delfis fit apporter le fruiet. Quant ils ont mangé & beu, Las estoient li Chevalier, De la nuict estoit moult alé, Lors quant ils orent tuit foupe's Los lits furent appareillé, Li SENESCHAL a pris congié.

Ailleurs.

Celle table fut bien fervie,
Où sist li Rois de Barbarie,
Portes Purelles qui 3 sont,
Li SENESCHAUX sit Florimone
Servir, parce qu'il scavoit
Quant en son cuer moult li pesoit,
Assis si sont li Chevalier,
Cil qui ne servent au mangier.

Au Roman d'Artus, par Mr Garce.

Quans la court li Roi fust i ostée, Moult vissiez belle assemblée, Les MARESCHAUX oster, livrer Soliers, & chambres delivrer, Et teux qui n'avoient ostex Faire loges & tendre tres

En un autre lieu.

Quant li Rois feust au deis assis, A la coutume del pays, Assis sont li Barons entor, Chacun en l'ordre de senor, Le SENESCHAL se avois non Vestu d'une armine pellicon, Servi à son manger le Roi.

Autre:

Quant lavées orent lor mains, Et li SENESCHAUS..... Les fit aler feoir ades, Servis furent de plusor mez.

Le Senechal en outre, avoit exercice de Justice, en la maison du Roi. Mr Fauchet l'induit d'un Roman, qui pourroit être tité à contre-sens; mais je le confirme diversement. Le procès verbal de Hugues de Cleeries donne une grande lumiere. Quando erit in Francia (Dapiser seu Seneschallus) quòd & Curia sua judicaverit, sirmum erit & stabile. Si verò contentio aliqua nascatur, judicio sacto, in Francia, Rex mandabit quòd Comes veniat illud emendare: & si pru en mittere naluerit, scripta utriusque partis Comiti transmittet, de quod inde sua Curia judicabit, sirmum erit & stabile. Ego Hugo de Cleeriis vidi

multoties judicia facta in Francia in Andegavia emendari.

Dans le petit Pastoral du Chapitre Norre-Dame de Paris chap. 159. Acte de Bernerus Doyen, & du Chapitre. Cum diclus Guillelmus prædictos huspites nostros, injustis vexaret exactionibus, jactumque suum quasi jure dessensurus, statuta die , in aula domini Gualonis Paristensis Episcopi JUSTITIAM TENENTE ANSELMO DAPIFERO REGIS, ad duellum contra unum de hominibus nostris convenissent, consilio corumaem Gualonis scilicet Episcopi & Anselme DAPIFERI, concordia inter nos & ipsum Guillelmum facta est. Autre remoignage en l'Epître 78 de St Bernard rapporté ci-après. Si ce que dit du Tillet est verirable, que celui qui a été appellé Senechal & grand Maître, sous la troisième lignée, étoit appellé sous la premiere & seconde, Comte du Palais; la confirmation sera promte. Eginhard, en la vie de Charlemagne: Si Comes Palatu tuem aliquam effe diceret, que fine ejus juffu deffiniri non poffet, flatim litigantes imroducere juffit, & veluti pro tribunali sedens, lite cognita sententiam dixet. Aux Capitulaires lib. 3. c. 77. Neque ullus Comes Palatii nostri, potentiores cansas sine nostra jussione fiaire presumat, sed tantum ad Pauperum G. minus potentum justicias faciendas sibi sciat elle vacandum.

L'exercice plus noble, plus haut de cette charge de Senechal & Dapifer, est au commandement des Arme'es, dont ceux qui ont écrit ne rapportent exemple ni autorité. Le procès verbal de Hugues de Cleeries:
De cœtero Comes: scilicet Andegavensis) appellatur Major in Francia, propter
retutelam quam facit in exercitu Regis. Ce que Fauchet rapporte à la garde &
arrière-garde en l'host du Roi. Pour cette consideration, la charge hereditaire étant écheue à Etienne de Garlande Chancelier de France, par le decès
de Guillaume & Anceau ses freres, elle sur par lui delaissée, comme in.

compatible avec les Ordres dont il étoit pourvû en l'Eglise.

De là, aucuns ont estimé, proceder l'usage ancien, qui commet aux Bailliss & Senechaux (inserieurs au Dapiser grand Senechal) la conduite des troupes de leurs Senechaussées (voyés Froiss. 3. vol. ch. 19.) Ce que les autres titres Latins disoient conducere & cadellare, rendu par les Romanciers par conduire & cadeler: autres chadeler: aucuns, capdellare. Ce qui desire un plus long discours. Roman de Guiteclin:

La vertu de Deu les chadele & guie.

Roman d'Alexandre.

Et mande à Alexandre qu'il chadele les gris,

Philippes Mousk, qui a écrit en vers l'histoire generale de France? jusqu'au regne de St Louis, confond & rend synonymes les noms de Senechal & Marechal, & leur baille la conduite des armées Royales.

HUE LI GRANS ot ce non cil, Si fu fais SENESCHAUX de France Apres son pere sans doutance.

Ailleurs, parlant de Hugues Capet; fils de Hugues le Grand.

Hugues Capet ses fins aisnés, Qui moule est vites & senés, Nonques n'ayma droict ne bien sets, Fu MARESCAUX DE FRANCE ses, Pour garder la tierre commune.

Or décrivant la charge de Marechal, qui est à dire Senechal, il s'étend en ce discours.

Heracles moru Lemperere, Constantins tint apres l'Empere, A dont si hault vin e de France ; Quand il virent par mesessance, Le Royaume ensi de Kair, Pour la tiere mioux sostenir, Establirent un MARESCHAL, Sage & preud homme, & bien loyal, Qui toute France pourvoyoit, Et les sandées departoit, As Sergans, Gr as Cevaliers, Et cil qui Rois iert droituriers, Se jornoit en une cité; Et non pas à sa volonté, Mais il vouloir di MARISCALS L'on faisoit de la tiere bal, Ne de toute sa scioneuvie, N'avoit-il plus en sa baillie, Que cele vile con prouvende, Et li MARESCAUS tot amende, Qui dont Princes calmes étoit; Li Rois fors que le nom n'avoit, De la couronne seulement, Et son vivre tot purement,

Pour su semme & pour ses enfans, Pour Cambriers & pour Siergans, Et le il MARESCAUS fu premiers , Qui fust en trance contumiers.

Et ailleurs.

Roland y fu li prous li fiers, Qu'en deblancs & en dangiers ; Fuis Bertram la serour le Roy; Si mena lot fans nul defroy , Quar il en eftoit MARESCAUX ; Et fu sages, preus & loyaux.

Voilà donc trois exercices attachés à la dignité du Dapiren, Senechal ou Marechal. 1. Le foin de la maison, du manger & table du Roi. 2. La conduite des armées. 3. Exercice de jurisdiction. Ils sont tous trois remaiqués par St Bernard, Epitre 78. en laquelle il se plaint d'un Ecclesiastique pourvû de plusieurs dignités, lequel affectoit le nom & l'exercice de la charge de Dapiere : & en sa conduite remarque l'exercice de ces trois fonctions. Cum ste Archidiaconns, Decanus; prapositusque in diversis Ecclesiis, mihil horum tamen tam eum quam Regis delectat vocari DAPIFERUM.

Pour l'exercice des armes. ] Le Clericalis constat non esse dignitatis, Regum Aipendiis militare, sic nec Regie majestatis; rem fortium administrare per Clericos. Denique quisnam Regum sue unquam militie Clericum presecit imbellem & non magis quempiam fortissimum ex militibus ? En un autre lieu: Quis sane non miretur, emo det-stetur, unius esse persone; & armatum armatam ducere miliciam, & alba Solaque indutum, in medio Ecclesia pronunciare Evangelium? tuba indicere bellum miditibus , & jussa Episcopi populis intimare?

Pour le soin de la table & maison du Roi.] Curiam Ecclesia prafere: Regis MENSAM altari Christi : & calici Domini calicem Damoniorum.

Pour l'exercice de la Justice. ] Qui clere militiam, Fonum anteponit Ecclesie, divinis profecto humana, coelestibus praserre terrena convincitur.

Puis conclud: Ergo pulchrius est vocari DAPIFERUM, quam Decanum, quam

Archidiacunum: & quidem, sed laico non clerico: MILITI non Decano.

Comme la charge de Sénéchal, Maréchal, DAPIFER, a été grande ; aussi a-t-elle été commite à des personnages grandement relevés par la naissance. Le Roi Robert la confera, comme héréditaire à Geofroy Comte d'Anjou, dit Grilegonelle, en recompense de grands services. L'histoire manuscrite des Comtes d'Anjou, inscrite : Historia Andegavensium Consulum. Rex fibi & faccessoribus juis , jure hereditario Majoratum reoni , & Reoie Domûs DAPIFERATUM. amicis plaudentibus & laudantibus donavit. La voila placée en un haut degré. Du Tillet, dit, que sous Philippes I elle sur conferée à Guy de Rochefort, dont la fille fut accordée par le Roi, sans la siancer. Par titres du grand Pastoral de l'Eglise de Paris, cette charge se voit exercée depuis 1116, par Anselme ou Anseaulme, & Guillaume de Gallande, par le decès duquel, Etienne de Gallande, Chancelier, en fut pourvû. Outre un titre de l'Abbayie de Morigni, an. 1120 contenant, S. Stephani vanc temporis Dapifert & Cancellarii nostri, &c. Data per manum Stephani Cancellarii: & un de l'Eglise de Laon 1125. Stephano Cancellario & DAPIFERO. J'en ai vû un autre au Chartulaite de St Lazare près Paris, de l'an 1124. Ludoviens Groffus, Dei gratia, Rex. Actum Parifits publice, anno Incarnati Verbi 1124 regni 171 Adstantib. &c. S Stephant DAPIFERII, &c. Data per manum Stephani CANCELLA-RII Le même est Dapifer & Cancellarius, L'an 1123, Raoul; Comte de Vermandois, est employé aux lettres. Du Tillet dit, que Amaulry, Comte de Montfort, querella cet Office contre Etienne de Gallande, soutenu par Louis le Gros, & que tous deux le quitterent à Raoul, Comte de Vermandois. Quoi qu'il en foit, à ceux de Gallande fucceda Raoul, Comte de Vermandois. Et depuis l'an 1125, jusqu'en 1152, les Patentes portent, S. Radulfi Viromanduorum Comitis. En une de l'an 1127, au grand Pastoral de Paris, il est qualific Comte de Peronne, S. Radulfi Comuis de Perona. Ce Comte de Vermandois ou de Peronne, étoit Prince du sang de la Maison Royale: auquel, avec l'Abbé de St Denys Suger, sut delaissé le gouvernement du Royaume, pendant le voyage du Roi outre-mer. En l'année 1152. la charge fut vacante. Je l'apprens d'une Patente de ladire année, à St Martin des Champs, S. REGIS LOCO DAPIFERI, quia eune nullus in Palatio. Autre à St Denys, portant, Domus nostra sine D. papero. En la même année 1153. elle sur donnée à Thibaut, Comte de Blois & de Champagne, au nom duquel, pour marquer le lustre de la maison, il ne faut rien ajouter. Toutes les Patentes, depuis l'an 1153, jusqu'en 1191, qu'il deceda au siege d'Acre, portent, S. Theobaldi Comitis Biezenfis, Doppjers, ou bien, S. Theobaldi Comitis Dapiferi. Depuis, le nom d'aucun autre Dapifer, n'a été employé aux Lettres. Quelques-uns ont écrit, que par le decès de Thibaut, la charge fut supprimée. Il est vrai que depuis son decès, il ne se voit point de provision; mais sans doute la suppression ne sur lors resolue ni executéc car : les Parentes que j'ai vues en grand nombre, depuis 1191, jusqu'en l'as 1262. qui sont soixante & onze années, portent, Dapifero milio. En une Patente pour l'Hopital de Pontoise, anno Dominice Incarnat 1261. menje Julio, regni 35. anno, Aftantib. in Palatio, & DAPIFERO NULL'). Data vacante Cancellaria, Autre, au Pricuré de la Saulsaye près Paris. Ludovicus, Gr. Actum ad Vicennas, an. incar. Dom. 1262. menje Muio, regni 25. Adftantib. & c. DAPIFERO NULLO. Ce sont termes de manque, & defaut d'Officier exerçant, mais non de suppression d'Office. Ainsi souvent nous voyons, Camerario nuelo, & autres semblables. En un titre de l'an 1223, ès Antiquités de St Denys, Daptfero nullo, Buticulario nullo, vacante Cancellaria; c'étoient seulement des suspensions & treves, suivies, peu après, de continuation d'exercice. Et combien que depuis Thibaut Comte de Blois, il ne se voye point de provisions ni de suppression, il se peut saire que le nom air été éteint, & la charge exercée sous un autre titre. Du Tiller remarque une suite de grands Maitres de France, qu'il dit avoir succedé au Sénéchal. Cette charge donc, exercée par des Princes du sang, Comtes d'Anjou, & autres très-relevés, s'étant rencontrée, & ayant sublisté en un Chancelier de France, n'estce pas un témoignage puissant de sa grandeur? L'insistance faite par la Maison d'Anjou, pour se la conserver, merite une attention particuliere. Le Roi Robert la donna à Geofroi Grisegonelle: Guillaume de Gallande en ayant été pourvû après Anselme son frere, le Comte d'Anjou se sentiz blessé; invité par le Roi Louis le Gros, d'assister en une rencontre importante, il refuse, jusqu'à ce que le tort lui eut été reparé. Hugues de Cléeries de sa part fait un voyage vers le Roi : il s'informe, & dresse procès verbal des droits & prerogatives de la charge. Le Roi confirma le Comte d'Anjou auquel Guillaume de Gallande, & depuis, Etienne son frere, & Raoul Comte de Vermandois, rendirent hommage de la charge de Sénéchal de France. En l'année 1170, au dire de Sigebert, le Roi confirma la charge à Henri, fils du Roi d'Angleterre, comme dépendant du fief d'Anjou; mais par le tems, le nom a été amorti, & les droits diverfement départis. Le grand Maître en a tiré partie, & le premier Maître d'Hotel pour la conduite de la maison du Roi ; le Connétable pour les armes: & cette dignité aujourd'hui le solstice des militaires, a pris sa vie & son accroissement en la chute & défaillance de celle du Sénéchal.

Du Tillet convient que sous les deux premieres lignées, le Comte du Palais exerçoit cette charge: sous la troisième, le Sénéchal ou grand Maître de France. Et comme le Sénéchal avoit son exercice de justice, aussi l'avoit le Connétable, qui se l'est retenue en son siege particulier. Le grand Maître: le grand & souverain Maître d'Hotel du Roi, ont été reconnus en

cette

cette prérogative. Nous voyons écrit que les Maîtres d'Hotel ont droit de faire porter verges devant eux aux Palais, & en toutes maisons du Roi. L'on remarque des Arrêts portant confirmation de leur jugement. J'en ai vû un folemnel entre les titres de St Martin des Champs.

JEAN Seigneur de Chastillon, Conseiller du Roi notre Sire, & Souve-BAIN MAISTRE DE SON HOTEL. À tous ceux qui ces Presentes Lettres verront: Salut. Comme de notre commandement, le Roi des Ribaux dudit Hotel, eut pris Lettres, & emporté, comme ainsi qu'en plusieurs des biens, Geoffroi Gastelier, executé par ses demerites faites audit Hotel, par notre Jurisdiction, lesquels biens étoient en, & sur la terre & haute justice, & Jurisdiction des Religieux de St Martin des Champs les-Paris : C'est à savoir en l'Hotel où souloit demeuter, & demeute pour le tems dès-lors. Robert Digonville couslurier, par dedans la Porte, nommée la Porte St Martin des Champs, à Paris: & aussi eut envoyé par devers nous, ledit. Robert, hoste desdits Religieux, & fait mettre en l'eschielle, pour cause de certains faux serments faits par-devant nous, ou les Maîtres dudit Hotel sous nous. Et combien que le Chambrier & Maire de ladite Eglise; se fusient traices par devers nous, & par devers ledit Roi des Ribaux, en requerant à eux être rendus, & restitués lesdits biens & hoste, comme à cux appartenans: & depuis en ont mis & tenu ledit Roi des Ribaux, en procès en Parlement: Scavoir failons, que nous voulant garder l'Eglife & ses droits, en conseil & déliberation aux choses dessusdites, & aussi oster le Roi des Ribaux desdits procès, Avons voulu & ordonné, youlons & ordonnons, que tous les biens dudit Geoffroi, trouvés & pris en l'Hotel dudit Robert, que à cause de la jurisdiction desdits Religieux, leur soient baillés, delivrés & rendus, & aussi la connoissance dudit Robert, laquelle nous leur baillons, entant que faire se peut, par la teneur de ces Presentes: & ne voulons qu'il tourne à préjudice à la jurisdiction desdits Religieux, ce que fait en a été par nous; & par ainsi, que lesdits Religieux se départiront en la Cour de-Parlement, s'il plaist à la Cour. Par ce donnons en Mandement à nos amés Pierre de Selin, Clerc de Nous, & Commissaire dudit Hostel, & audit Roi des Ribaux: que lesdits biens ils baillent & délivrent ausdits Religieux, sans délai, & sans autre mandement attendre de nous, en prenant lettre de quittance desdites parties. En TESMOING, nous avons mis notre scel à ces presentes Lettres, qui furent saites le 18: Août, l'an de grace 1355. Scellé des armes de Chastillon.

Tous les voisins & alliés du Royaume ont emprunté le nom de cette charge, Dapifer, avec partie des effets. Les Ducs de Normandie: Comtes de Flandres: Ducs de Bourgogne: Rois d'Angleterre: Rois d'Arragon: Rois d'Italie, & l'Empereur, dont j'ai infinis exemples. Ordric. Vital. Ecclef, hift. lib. 3. & 7. parle de Normanorum Dapifero. Dedans les histoires de la Terre fainte, souvent se voit Dapifer & Vicedapifer. Et en l'établissement des Rois au Royaume de Jerusalem, par Baudouin Comte de Flandres, au livre manuscrit des Assises, y a un chapitre du Sénéchal, en ces termes.

LE JOUR du Couronnement, le Sénéchal doit ordonner LE MANGER du jour, & comment l'on servira icelui jour en la maniere que mieux lui semblera, si le Roi lui sait aucun exprès commandement icelui jour mêmes, si-tôt comme le Roi ita de sa Chambre où il sera vestu pour aller au moutier. Le Sénéchal doit TENIR LE SCEPTRE, & le porter devant sui jusques dedans l'Eglise, & le tenir jusqu'à tant qu'il le prenne en sa main, & si-tôt comme il sera couronné, le Sénéchal doit aller avant en l'Hotel, & saire ordonner les choses qui lui sembleront à bien saire, & ceux qui porteront les escuelles au Roi, & serviront la table, de ce qu'il a montré au mantome 11.

ger; le Sénéchal doit ordonner ceux qui meilleurs lui sembleront, si le

Roi ne lui fait exprès commandement.

Quand le Roi voudra MANGER, le Sénéchal doit commander au Chambellan qu'il porte l'aigue aux mains, & commander aux autres par le Palais, qu'ils donnent l'aigue quand le Roi voudra laver. Il doit servir le corps du Roi le jour du Couronnement, & dresser devant lui de tous ses mets, & doit commander de LEVER LES TABLES, tant comme il sera temps. Eg quand le Roi aura mangé, s'il ne veur tenir Le Sceptre en sa main, le Sénéchal le doit tenir devant le Roi, & le porter devant lui jusques en la Chambre où il se voudra depouiller de la Robe Royale; & puis doit le Senechal manger, & toutes les escuelles & les gréaux, en quoi il aura servi le Corps du Roi du premier mets, doivent être servies pleines de telle viande, comme le Corps du Roi aura été servi icelui jour; & il y doit manges aux quatre Fêtes Annuelles de l'an ; & aux autres grandes solemnités il doit tenir compte de toutes les rentes du Roi, & faire rendre compte à tous ceux qu'il voudra. L'ES CHATEAUX ET LES FORTERESSES, le Sénéchalles peut & doit revisiter, & saire leut avoir ce que mestier leur est, & changer & nemuer Sergens, & toutes manieres d'Offices, qui dedans Chateau, o u dedans Forteresse seront, sauf le Corps du Chastellain, ou sauf le commandement du Roi, s'il aucun propre commandement en faisoit: & les devant dits Chasteaux & Chastelains doivent être obeissans à lui & à son commandement, sauf le Commandement du Roi: & les sermens des Bailliss & des Escrivains, le Sénéchal les peut & doit recevoir : s'il advient que le Roi ne soit au Royaume, ne homme qui tient son lieu, le Sénéchal peut & doit par son Office être en son lieu; & si aucun PLAIT étoit commencé devant le Roi & le Roi se partit du Royaulme, sans ordonner un homme en lieu de lui, celui plait, pourroit estre determiné devant le Sénéchal.

### ORIFLAMME, OU E'TENDART DE SE DENYS.

Autre Etendart dont nos Rois se sont servis aux grandes & importantes guerres, a été la Bannierre de St Denys, appellée ORIFLAMME, à cause de la splendeur & couleur de slamme d'or, empreinte au Cendal dont elle étoit.

Quod cum flamma habeat vulgariter aurea nomen.

dans Philippes Brito, lib 11. Philippides. Guillaume Guiart en son Roman des Royaux lignages.

ORIELAMME, est une Banniere, De Cendal roujoyant & simple, Sans pourtraiture d'autre affaire.

Comme l'Abbayie de St Denys & ce qui en dépendoit, étoit en grand tespect envers nos Rois, par devotion envers St Denys & ses compagnons: Quand ils vouloient se servir de l'Orislamme, ils la recevoient par les mains de l'Abbé, avec diverses cérémonies.

Ceux qui en ont écrit, ont obmis de grandes rencontres, n'en ont parlé qu'en termes generaux, pour n'avoir pas eu connoissance particuliere de ces formalités. Le livre inscrit, Gesta Sugerii Abbatis MS L'histoire Latine de Charles VI, manuscrite: Celle du sieur des Ursins donnée depuis quelques années au Public, en ont baillé la lumiere.

Quand les Rois se voyoient menacés d'une guerre douteuse, necessités de

recourir à l'Orislamme, ils faitoient leurs premieres devotions en l'Eglise Notre-Dame de Paris: puis se transportoient à St Denys, où ayant été solemnellement reçus, ils detcendoient sans Chaperon & ceinture, ès voutes sons lesquelles reposoient les Reliques des Saints, avec l'Orislamme, & souvent les portoient eux-mêmes sur l'Autel. L'an 1382, outre les Reliques de St Denys, sur porté le corps de St Louis. L'Abbé celebroit la Messe, pendant laquelle il faisoit des remontrances à la recommandation de St Denys, rehaussoit la devotion du Roi & du Comte du Vexin, sondé en droit de porter l'Orislamme aux batailles, comme premier Vassal de St Denys: cependant le Comte étoit à genoux, tête nue & sans ceinture; entre le Roi & l'Abbé, des mains duquel le Roi ayant reçu l'Orislamme benite par des prieres rapportées par du Tillet, & par le Frere Doublet; il la delivroit au Comte du Vexin.

Depuis que le Comté du Vexin eut été joint à la Couronne, sous le regne de Louis le Gros: au lieu du Comte de Vexin, succeda en cette fonction, celui des vaillans Seigneurs du Royaume, que le Roi en vouloit honorer; & pour parler avec Jean Juvenal des Ursins, en son histoire de Chatles VI, ad annum 1414. On avoit de tout temps acconstumé de bailler l'Orissamme à un chevalier loyal, pecud homme & vaillant. Celui donc auquel l'Orissamme étoit delivrée par le Roi, la gardoit sans la déployer, jusqu'à la necessité. Quelque sois les Rois leur attachoient simplement l'Orissamme au col, & en cette forme la portoient pour marque d'honneur, attendant la rencontre; & lors elle étoit déployée, attachée au bout d'une lance. Celui qui étoit élu, pour se rendre digne d'un choix si noble, se conseisoit, prenoit l'Eucharissie, & sur icelle faisoit serment solemnel de la sidellement garder pendant sa vie. La guerre sinie, l'Orissamme étoit reportée à St Denys par les Rois mêmes, comme il se verra ci-après.

Pour montrer qu'avant le delaissement fait au Roi Louis le Gros, du Comté du Vexin, par Richard Roi d'Angleterre, rapporté par Aimonius Monachus, la garde de l'Orissamme appartenoit au Comte du Vexin, & a passé au Roi avec le Comté; je rapporte la Patente expediée par commandement du Roi Louis, lorsqu'en cette qualité l'Orissamme lui fut delivrée, laquelle j'ai tirée du tresor des titres de St Denys.

### Au nom du Pere, du Fils, & du St Esprit. Amen.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France. Aux Archevêques, Evêques, Ducs, Comtes, & à tous les Grands de notre Royaume. D'autant que par la grande misericorde de Dieu, nous connoissons que notre Royaume ne peut demeurer en un état ferme, & que le terrestre ne prend son vrai progrès que par le moyen du celeste, &c. Ayant eu avis que le Roi des Allemans prepare une Armée pour entrer en notre Royaume, & l'opprimer : après avoir pris l'avis des principatix Officiers, étans près de nous, suivant la forme ancienne, Nous nous sommes transportés à l'Eglise Sacrosainte de nos Patrons: & là, en presence des grands de notre Royaume, pour la defense d'icelui, Nous avons fait élever sur l'Autel, nosdits Patrons, &c. En presence du venerable Abbé de ladite Eglise, Sugger notre fidel & familier Conseiller, & en presence des Grands de notre Royaume, Nous avons reçû & pris de L'Autel des Saints Martyrs, ausquels la Seigneurie du Comté du Vexin appartient, & lequel nous tenons d'eux anjourd'hui en fief,l'Estendart, suivant l'ancienne coutume de nos predecesseurs, comme avant droit de porter ladise Bannière, comme Les Contes DU VEXIN, faifoient autrefois: Si iniferi jure : ficut Comites Vulcuffini foliti erant. (Ce sont les termes des Parentes.) Fait à Paris, l'au 1124 De notre regnele dix-huitleme, & de Adelais le dix.

вввьь і

L'Abbé de St Denys Sugger, denommé en cette Parente, composa un Livre en Latin, lequel est manuscrit à St Denys, avec ce titre, Gesta Suggerii Abbaus, auquel est écrit: " Le noble Comté du Vexin, qui est entre ", la riviere de Sare & d'Epte, fief propre de l'Eglise St Denys, & lequel " le Roi de France Louis, fils de Philippes, allant en guerre contre l'Em-" pereur des Romains, reconnut en plein Chapitre, tenir de St Denys, , & d'icelui en qualité de Porte-enseigne devoir l'hommage, s'il n'étoit point "Roi, a été un accroissement de dignité à l'Eglise.

L'histoire de St Denys, en la vie de Louis le Gros, dit que ce Roi prit l'Enseigne de St Denys, que l'on appelle l'Orielamme, sur l'Autel devotement, qui appartient à la Comté de Vequecin, que le Roi tient en fief

de St Denys, comme de son lige Seigneur.

Sur l'origine de l'Oriflamme, les opinions sont diverses. Les uns la rapportent au Batême de Clovis; les autres au tems de Dagobert; autres à celui de Charlemagne. Autres l'ont dit envoyée du Ciel, dans Froissard, 2. Volume, chap. 125. circonstances inutiles, ausquelles je ne veux pas m'arrêter. Mais il faut tenir pour vrai, comme j'ai dit ci-dessus, que cet Etendart & Banniere de St Denys, étoit de Cendal, de couleur de flamme d'or, & splendeur rouge, dont il a pris son nom, & n'avoit aucune figure; ce qui est à remarquer. Guillelmus Brito, Philippidos lib. 11.

> Ast Regi satis est tenues crispare per auras Vexillum fimplex, Cendalo fimplice textum, Splendoris rubei . Lethania qualiter uti Ecclesiana solet, certis ex more diebus 3 Quod cum flamma habeat vulgariter aurea nomen, Omnibus in bellis habet omnia signa praire, Quod Regi prastare solet Dionysius Abbas Ad bellum quotiens sumptis proficiscitur armis. Ante tamen Regem signum regale tenebat, Montiniacensis vir fortis corporeGalo.

### Guillaume Guiart en son Roman.

ORIFLAMMB eft une Banniere . Aucun poi plus forte que guimple De Cendal roujoyant & fimple, Sans pourtraitture d'autre affaire. Li Roi Dagobert la fi faire Qui faint Denys ça en arriere Fonda de ses rentes premieres, Si comme encor appert leans, Es Chaplets des mescreans Devant lui porter la faifoit Toutesfois qu'aller li plaisoit Bien attachée en une lance Pensant qu'il eust remembrance Au raviser le Cendal ronge De celuy glorieux guar rouge.

La Chronique ancienne de Flandres, chap. 67. parlant de la bataille près Cassel, sous le Roi Phitippes de Valois. Messire Miles de Noyers, estoit monté sur un grand destrier convert de hanbergerie, & tenoit en sa main une lance, à quoi l'Oriflamme estoit attachié, d'un vermeil Samit, à guise de Gonsanon, à trois queues, To avoit entour houpes de verte soye.

Cet Etendart a été en tel respect entre les François, que sous le Roi

Charles V, le sieur d'Andrehen quitta son office de Maréchal de France, pour porter l'Orislamme; Exemple, lequel, combien que touché par plusieurs sur ce sujet, j'ai estimé ne pouvoir obmettre; & pour cette consideration a été appellé par Froislard, vol. 1. chap. 164. LA SOUVERAINE BANNIERE DU ROY, où il parle de l'Etendart de France, porté par le sieur de Charni à la bataille de Poitiers, appellé par le sieur de Joinville, LA BANNIERE DE ST DENYS; dans Monstrelet, 1. vol. chap. 79. en une Patente de Charles VI. LE SIGNE ROYAL, qu'on nomme L'ORIFLANDE. Au Roman de Guiteclin.

Mainte enseigne y baloie de soye tainte en grene L'ORIFLAMBE Karlin est devant promitraine.

Ailleurs.

Les Enseignes de soye vont avant baloians, L'ORIFLAMBE Karlin ou premier chef devant.

Aussi, les ennemis de l'Etat se sont efforcés de le déprimer, & lui donner une condition fabuleuse, Jacobus Meyerus, historia Fland. libro duodec. ad an. 1346. Flammulam illam victoriosissimam, gessit, illo die, Milo Noërius, qui non din fact in humanis. Auctor est Polybius Galtos, olim Insubres, signa quedam habuisse aurea, que immobilia vocitabant, non nisi in extremo periculo ex Minerve templo promi solita: ab his puto auream Gallorum Flammulam promanasse, qua ex penetralib. templi Dionysiani promitur, cum extremum timetur discrimen. Et au même Li-VIC., Miloni Novrio, Flammulam illam fabulofam, Vexillum ex ferico, vermiculari colore ab Abbate D. Dionysii desumptum Rex attribuit. C'est pourquoi au Liv. 10. parlant du combat arrivé l'an 1304, à Monts-en-Puele, (c'est Mons Pabularius, on bien, Mons Populeti dans Paul Æmile) il pose affirmativement, cet ORIFLAMME avoit été pris, rompu & dissipé par les Flamans. Flammula Gallorum signum, de que tam multa soiebant fabulari eo prælio discija & laniata est à Flandris, occifusque Anselmus Chevrosius ejus gestatur. Il est vrai, par le consenrement de toutes les histoires, que Anseau de Chevreuse mourut en ce combat: mais ils ne conviennent pas que l'Oriflamme ait été prise. Jean Villani décrivant cette bataille au Livre 8. ne parle point de l'Oriflamme. Le fieur Vignier en son Sommaire d'histoite, rapporte l'autorité d'un Ecrivain de ce tems-là, Dominus Anselmus de Caprosto (Vignier le tourne de Captole) miles probatus & maturus, strenuus & fidelis, qui ferebat tunc, & alias pluries tulerat de pracepto Regis, ob fidelitatem & integritatem eximiam, Vexillum fancti Dionysii, quod vulgariter dicitur ORIFLAMMA, sitis vehementis astu occubuit. La Chronique ancienne de Flandres, chap. 47. dit, que le lendemain de la bata-lle, on trouva l'Oriflamme gifant emmy les champs, & que toute muit y avoit gen. Mais Guillaume Guiart, qui vivoit lors, & étoit au combat, temoigne la prise, non de l'Orislamme veritable, mais d'une Oriflamme feinte, portée pour enflammer & animer le courage des Soldats.

Aussi li sires de Chevreuse,
Porta l'Orielamme merveille,
Par droite semblance pareille,
A celle. sele voir esgarde,
Que l'Abbé de saint Denys garde.

Et par après, ailleurs.

Anssian le sieur de Chevreuse,
Fut si comme nous apprismes,
Esteint en ses armes mesmes,
Du trop grand chaleur & retraitte,
Et l'Oriflamme contresatts
Chai à terre, & la faistrent,
Flamens, qui après s'ensuyrent.



Ces textes parlent de la délivrance faite au Roi de l'Orislame. Des Ursins, en la page 40, represente la restitution, qui en sur faite à St Denys, par le Roi même, après la victoire sur les Flamans. Vint le Roi à l'Eglise de prit l'Orislamme, sui étant une tête & sans ceinture, & la rendit en moult grande devorion devant les carps saints, & la bailla à l'Abhé. & denna à l'Eglise un moult beau
poisse de drap d'or.

Le même des Ursins sous l'an 1383. Le Roi partit de Paris & vint à faint, Denys & ouit Messe, prit l'Oxissame en grande reverence, en la bailla à Messire, Gui de la Trimouille, vaillant Chevalier, lequel reçut le Corps de Notre-Seigneur,

Gr fie le serment accousumé & la print.

L'Historien Latin page 31. b. Secunda die Augusti, Rex ad sanctum Dionysium more predecessorum Regum venit Auristammam suscepturus, vel, ut lucidius loquar, vexillum Beati Dionysii Francia pecularis Patroni: quod camen peratiis mosteriis modo & forma asias perhibitis, penes se retinuit, donec illud Guidoni dicto de la Trimouille, obtentu domini Ducis Burgundia, credidit desersadum, tandem tamen.

Des Uxfins, sous la même année, Et retourna le Roi à Paris & vint à St. Denys, où il fit ses oraisons & offrandes, & remit l'Oristame en la forme &

maniere, ci-deffus, declarés.

L'Historien Latin, sous l'an 1410. Rex vexillum suum sibi pracepit afferri in

Ecclefia, Beati. Dionyfiir confernatum, vocatum Aurifiamma.

Juvenal des Ursins, ad annum 14.12. Le Roi s'en alla à St. Denys; ainsi qu'il, est accontumé. G. prit l'Orislambe & la bailla à un vaillant Chevalier, nommé. Messire Hutin sieur d'Aumont, lequel reçut le Corps de Notre-Seigneur Jesus-

Christ, & fie les sermens qu'il devoit faire.

L'Historien Latin. Peracla solemnicate, Paschatis, Rex morem genitorum obfermans, quando quid arduum aggredi enpichant, ab Ecclesia Beata Maria Parisiensis, ad venerabile Monasterium Beati. Dionysii, peculiaris Francia Parroni, die fanchi Joannis ante portam Latinam , & cum suo primpgenito domino Duce Guyenna; & Baronum multitudine devotiffime accessie, & inter Missarum solemnja gloriosissimo Marsyri supplicavit, ut prosperum iter suum saceret, ad gloriam regni & honorem: in signum celeris profectionis, vexillum gloriosissimi Martyris, quod Auxislamma dicitur, ab annis multis exactis, ab anno Domini benedictum, necdum exactis praliis deplicatum, ab ejus altari flatuerat, sumere, qued quamvis strenuo & emerito militi Domino de Osmonte nuper deferendum tradidisset necedum adhuc solito pressito juramento ab eo illud exegit cum objervantiis scribendis Cum enim ab oratorio suo ad cornin altaris pradicti accessisse, ance ipsum, juxtà altare stesit, pontificalib, indutus, Monasterii venerabilis Abbas, qui luculenter & profunde onera & honores authoritatis Regia narrans, ipsum Regem monuit, ut Pastorum more, ipsus gloriosos Martyres semper devotissime invocaret pro victoria obtinenda: Vexilliferum etiam regium multipliciter, commendanis, qui prius percepto Eucharistia Sacramento, inter Resem & Abhatem flexis genibus & fine caputio mansit, donec verbis finem fecie: & cum publice super corpus Christi jurasset, quod illud usque ad mortem fidelites, custodiret: Mox, illud Rex de manu Abbatis recipiens, cum pacis osculo, ad collum ejus suspendit, priscorum caremonias observans. Sic vexilium ferre dignum quxit, donec urgente belli necossitate, hasta aurea applicasses: utque tunc corpus confectum senia firmins consistence, resistendos insignes milites in armis quoque strengos dominum scilicer de sancto Clare & Jacobum dictum de Moncheyrel agunxie,

J'ai inseré ce texte tout au long à cause de l'éclair cissement qu'il apporte aux solemnités obmises par des Ursins, lequel page 309. Le soi alla à st Denys en grande devotion, & sut baillée l'Orislamme en l'Abbayse en la sorme, & maniere accontunée. Le même Auteur sous l'an 1414. Pour ce que le Seigneur d'Aumont, qui avoit accontunée de porter l'Orislambe, étoit mort, le soi avoit assemblé son Conseil, pour séavoir à qui on la bailleroit: Car on avoit de tout tems accoutumé la bailler à un Chevallier loyal, preud'homme & vaillant: & par élebhon sut éleu Meisire Guillaume Martel, seigneur de Bacqueville auquel sut



### DE LA VILLE DE PARIS. LIV. XIII

700

nes. Dans le Roman de Guiteclin, est reptesentée la dignité de cette charge en peu de mots.

Dielas, di li Rois, laisse ester ta falor, Qui se croi en Jesu notre bon creator, Si batizar te vicux, tauras tote mamor, Sesoione te dourai qui su ton ancessor, Por tel que en bataille porteras l'ORTELOR.

Je ne puis pareillement que je ne m'étonne de ceux, lesquels; dans des Utsins ad annum 1386, disoient, que l'Orislamme ne se devoit prendre que pour la désense du Royaume, & non mie quand on veut conquester aure pays: ce sont les termes de l'Auteur. Autres ont aussi pensé, qu'elle ne pouvoit être déployée sur des Chrétiens, ains seulement contre des Insidelles, comme Froissard 2. vol. ch. 125. parlant de la baraille de Rozebecque contre les Flamans. Mais ces discours sont des imaginations soibles:
Car l'Orislamme étoit l'Etendart principal, absolument destiné à toutes rencontres perilleuses, soit dedans ou dehors, & contre toutes sortes de personnes. Dans le sire de Joinville, l'Enseigne de St Denys, qui étoit l'Orislamme, sur portée au voyage d'Outre-mer, & dans Nangis lib. de Gest.
Ludovici Franc. Reg. Aussi peu est recevable B. Rhenanus, & ceux qui ont pensé avec lui, que l'Orislamme & Chappe St Martin sussent même chose.
La diversité des tems, des noms, de la forme, & de ceux qui ont porté l'une & l'autre, montre la difference.

Le discours suivant, sera aussi connoître la difference d'entre l'Oriflamme, la Banniere de France & Cornette blanche, souvent conjointement portée en même bataille; éclaircira le doute diversement traité, sur l'emploi du sieur de Montigni, & sera connoît re qu'il portoit non l'Orislamme mais la Banniere de France.

### BANNIERE DE FRANCE & CORNETTE BLANCHE,

E TROISIEME ETENDART, très-ancien, étoit la Croix blanche, ou autre Cornette, parsemée de Fleurs-de-Lis, appellée BANNIERE DE FRANCE, à laquelle depuis a succedé la Cornette Blanche, différent entre autres choses d'avec l'Orislamme, en ce que l'Orislamme étoit en plus grand respect, n'étoit porté qu'aux necessités très-pressantes, & l'autre étoit ordinaire ès armées Royales & à toutes rencontres: même quelque-fois concurremment avec l'Orislamme, comme à la bataille de Bouvines: l'un étoit porté près la personne du Roi; l'autre au fort de la bataille: l'un appellé signum Regale, par Rigordus; l'autre dit souveraine Banniere du Roi, par Froissante.

Du Tillet s'est mécompté, quand il dit, que Philippes Auguste à la bataille de Bouvines, bailla à porter l'Orissamme à Gilles de Montigni, pout sa vertu. Philippes Mousk, qui vivoit du tems de St Louis, est rombé au même erreur en son Histoire.

Si a fait bailler erramment, L'ORIFLAMBE de faint Denys, A un Chevalier par devise: Wales de Montigni et nom, Qui moult estoit de grand renom.

Ils se sont mécomptés, dis-je, ne distinguant pas ces deux Etendarts]

Tome II.

CCCcc

HISTOIRE ET ANTIQUITE'S

7 94 Car Gilles de Montigni porta, non l'Oriflamme, mais la Banniere, l'Etendart Royal, parseme de Fleurs-de-Lis. Rigordus, Signum Regale, vexillum scilicet floribus lilis distinctum, ferebat Gilo de Moneiniaco. Guillaume le Breton!

> Ante tamen Regem signum Regale ferebat, Montiniacensis vir fortis corpore Galo.

Guiart même, parlant de la bataille de Bouvines.

Galon de Montigny porta Ou la Chronique faux m'enseigne. De fin azur luisant l'Enseigne. A Fleurs-de-Lis d'or avrnée, Pres du Roi ju celle Journée, A l'endroit du riche Estendart.

Papirius Masso, au livre 3. des Annales, in Philipp. August. in Bovinensi pugna, prater Flammulam, Regium insigne, lilis conspicuum, ante Regem suit : Cujus rei Vincencium Scriptorem illius temporis testem habeo. Et sur cette rencontre il prend sujer de parler des Fleurs-de-Lis. Et ne faut point trouver étrange, qu'en une même armée se soient rencontrés deux Étendarts, l'un du Roi, l'autre du Royaume: ce sont deux choses diverses. Philippes le Bel obligea le sieur de Villemonde à mutation de Seigneur, à deux arçons de selle de cheval, l'une aux armes de France, l'autre aux armes du Roi Clovis; témoignage de diversité. Geoffroi de Villehardouin, liv. 4. de son histoire, dit, Quand le Tyran Murzuste sut déconsit, l'Estendard Royal sut pris, evec une Banniere, qu'il saisoit porter devant lui, en laquelle étoit representée une image de Nostre-Dame, qu'il avoit en grand respect. Et en cette grande dessaite des Sarrasins rapportée Registro Innoc. III. PP. lib. 3. Epist. 130. il y avoit deux Etendarts en l'armée, l'un general avec la Croix, l'autre particulier du Roi d'Arragon & l'image de la Vierge. Froissard 2. vol. chap. 135. Faisoit l'Evêque de Nordvich devant lui porter les armes de l'Eglise, la Banniere de St Pierre, de queules à deux clefs d'argent en sautoir, comme Gonfalonnier du Pape Urbain, & en son Pennon étoient ses armes. Monstrelet 2. des Chroniques ad annum 1429. T avoit deux Bannieres en une seule bataille, l'une de France & l'autre d'Angleterre: & si estoit avec icelle l'Estendart de St Georges, &c. L'Orislamme étoit le principal Etendart sous Charles VI. Il avoit néan-

moins la Croix blanche pour Enseigne particuliere, dans des Utsins, ad annum 1411. Alain Chartier, ad annum 1448. décrivant la solemnelle entrée de Charles VII en la ville de Rouen, touche clairement cette diversité d'Etendarts, combien que hors le corps d'une bataille. "Derriere les Pa-, ges du Roi étoit HAVART Ecuyer trenchant, monté sur un grand destrier, ,, qui portoit un Pennon de veloux azuré, à quatre Fleurs-de-Lis d'or de "broderie, brodées de grosses perles, &c. Grand-Maistre d'Hotel, &c. ., Auprès de lui estoit un Escuyer, qui portoit l'Estendart du Roy, lequel , étoit de satin noir.

Entre les Anciens qui ont discouru de l'Orislamme, il n'y en a aucun qui en ait parlé avec plus de certitude que Guiatt. Car après avoit dit, que l'Oriflamme étoit composée de simple Cendal, & sans aucune figure; il ajoute qu'elle étoit à St Denys, & que peu auparavant il l'avoit vûe.

> Elle est à sainct Denys encores » La l'ay je n'agueres veuë, Quand Philippes lot recene.

Cet Auteur vivoit & écrivoit encore l'an 1306 sous Philippes le Bel:

de sorte que quand il parle de la Banniere aux Fleurs-de-Lis, sans doute il parle d'une autre que de l'Orissamme: sous l'an 1205.

A la fenestre devreniere, Du Roy de France la Banniere, A Fleurs-de Lis bien apertes, Par les villes maisons onvertes.

L'on ne peut douter que celui des Fleurs-de-Lis ne soit ancien, & n'ait une source fort haute: les Fleurs-de-Lis ayant, comme dès la naissance de l'Etat; été prises par Clovis, pour marque auguste, dont nous voyons diverses antiquités. Les Etrangers, qui ont voulu bailler aux premiers Rois un Ecu honteux, dont jusques à present ils ont voulu tirer des sujets de mépris, sont combattus par le silence de tous les Ecrivains du tems, & par exemples contraires Mais je ne puis convenir avec du Tillet, en ce qu'il dit que les Fleurs-de-Lis sans nombre ont été prises par les Rois jusqu'à Charles VI, qui les reduisit à trois. La proposition est trop generale: J'ai vû des Patentes beaucoup plus anciennes que Charles VI, avec trois Fleurs-de-Lis. J'ai vû le sceau de la Regence, durant l'absence du Roi Philippes le Hardi en Arragon, ayant d'un côté une Couronne, & de l'autre côté trois Fleurs-de-Lis seulement. Ces sceaux sont entiers à l'Archevêché de Paris.

Matthieu, Abbé de St Denys, & Simon, Seigneur de Neile. Lieutenans pour le Roi, pendant son absence & voyage d'Arragon, avoient aumois de Juillet 1285 expedié certaines Patentes sous le sceau Royal de
cire jaune à trois Fleurs-de-Lis, à double lacs de sole rouge & verte. Ces
Lettres portent, In cuius rei testimonium prasentes Litteras sigillo Regio, quo utimur, secimus sigillari. Philippes le Bel venu à la Couronne, confirme ces Patentes par d'autres d'un sceau separé de cire verte.

L'honneur de Regent au Royaume n'a pas été particulier à Matthieu Abbé de St Denys. L'Abbé Sugger avoit été honoré de semblable prerogative sous le Roi Louis le Jeune, comme nous apprenons de l'Histoire & des Epitres de Sugger même, non imprimées, qui sont pardevers Mr du Puy.

Entre les titres de St Martin des Champs est une Patente de l'an 1335; ayant en la face trois Fleurs-de-Lis, & le contre-scel avec pareil nombre. Ce qui nous fait reconnoître combien il est perilleux d'établir des maximes

generales ès choses éloignées de notre tems & de nos yeux. Or comme les choses plus hautes reçoivent changement par le tems & par les humeurs des hommes; ainsi que l'Orielamné succeda à la Chappe DE ST MARTIN, la CORNETTE-BLANCHE a par degrés succedé à la BANNIERE parsemée de Fleurs-de-Lis. Je dis par degrés: Car, au rapport de du Tillet, Eudes ayant été élu Roi pendant la minorité de Charles l'an 888, apporta en France la Banniere semée de Fleurs-de-Lis: & dans l'Histoire des Ursins, sous l'an 1411, la Croix blanche étoit l'Enseigne du Roi. 3, Ils laisserent (dit-il) la Croix droicte blanche, qui est la vraie Enseigne "du Roi, & prirent la Croix de St Andre' (à sçavoir les Bourguignons.) L'usage ancien de ces deux Croix, droite & de St André, est témoigné par Olivier de la Marche, en l'introduction de son Histoire, chap. 3. Où parlant de la desfaite des Liegeois par Jean sans Peur; Duc de Bourgo gne: En ceste bataille, fean Duc de Bourgongne reprit la CROIX ST ANDRIEU; vour Enseigne, laquelle les Bourguionops avoient laissie, depuis que par succession la Seigneurie wint an Roi de France, & porterent la CROIX DROICTE tant que Philippes 'e Hardi vescut, qui fut moult bon François; mais à ceste journée il étoit tr'sposse, 💸 reprit son fils la CROIX ST ANDRIEU pour Enseigne. Et au chap. 5. parlant de la prise de Liege par Charles Duc de Bourgogne, assisté du Roi Louis XI. Le



Que tout home de sa patrie, Face tant commant qu'il la tranche, Qu'il soit seigniez d'Eschespe blanche, Pour estre au ferir concus.

Mais, dit-on: comme la Chappe de St Martin a été commise au Comte d'Anjou & l'Orislamme, selon les rencontres, à des personnages de courage & sidelité reconnue, le droit de porter la Cornette-blanche aux batailles, a-t-il été attribué à certaines personnes ou familles? Pour resoudre: J'apprens qu'elle appartient & a été donnée, non à certaines personnes ou familles, mais à l'Ecuyer trenchant, lequel défaillant, attendant nouvelle provision, elle est consiée à quelque personnage de merite. Ainsi le sieur de Roddes, Ecuyer trenchant, qui portoit la Cornette-blanche à la bataille d'Ivri (notable atteinte contre la Ligue) ayant été tué aux yeux de son Roi, en la presence des meilleurs François combatans pour la liberté de l'Etat contre les desseins des Etrangers, elle sur commise au Seigneur de Paloyseau, Seigneur de naissance, courage & sidelité rare: depuis elle est rentrée & substiste avec la qualité de Trenchant en la maison de Roddes, dont elle étoit sortie.

Dans Alain Chartier à l'entrée du Roi en la ville de Rouen, Havart, l'Ecuyer trenchant, monté sur un grand destrier, portoit un Pennon de velours azuré à quatre Fleurs-de-Lis: Mais à l'entrée de Baïonne il n'est point parlé de lui.

# BANNIERES DES BARONS ET CAPITAINES Particuliers.

Utre les Bannieres & Etendarts Royaux, marques de l'autorité absolue, les riches Barons & Capitaines particuliers de Gensdarmes; avoient leurs Bannieres ou Pennons, qui pourrolent fournir grand sujet de discours, par les rencontres qui se voyent dans les histoires, même de Froissard, comme de Lever Banniere, vol. 1. chap. 7. 241. Et vol. 2. chap. 10: Bouter Banniere hors, 2. vol. chap. 164 : Formalité pour la developper : 2. vol. chap. 34: Relever Banniere; dans Oliviersde la Marche, &c. Je dirai seulement, que sous les noms generaux de Bannière, Etendart, Gontfallon, Pennon, ou Pannonceaux, étoit pour son excellence entendue l'Enseigne Royale : combien que souvent, par abus, ils ayent été communiqués à autres. Et d'autant que le nom de Pannonceaux est frequent en l'usage des affaires, j'en donneral quelques exemples anciens. Pennon, en sa signification plus naturelle, est l'Enseigne ou Cornette d'un Capitaine de gens de Cheval, où ses Armes étoient empreintes, comme a remarqué Monsieur Fauchet: dont ont procedé les Panneaux, terme demeuré entre nous peculier aux affiches, qui designent la vente par decret des heritages saiss, sous les Armes & autorité du Roi : Cortine, & vela Regia, dans St Ambroise, Epitre 33. Neanmoins autrefois le terme a été employé pour les particuliers. Guillaume Guiart, sous l'an 1194.

> Lances, Panonceaux & Bannieres, Li serjans des routes premières.

Sons l'an 1304.

Panonceaux par leur sloz ventelent, Et mainte Baniere Habelle.



ges est encore parlé, 3. vol. chap. 32. vol. 2. chap. 119. "Meirent leurs "Bannieres & Pennons hors de leurs Hostels, &c. Chacun Seigneur sous "la Banniere ou son Pennon: vol. 3. chap. 27. Si vismes trois Bannieres & "quatre Pennons. "Or Banniere, dont il ne m'est pas necessaire de toucher à present l'origine tirée du Grec, n'est autre chose qu'une Enseigne pour la conduite des Compagnies. Dans les nouvelles Chroniques ajoutées à Monstrelet, ad an. 1466. "Fit & ordonna le Roi, que toutes personnes "estans & residans à Paris, seroient Bannieres; autoient des Gouverneurs "qui auroient la conduite & gouvernement desdites Bannieres. Et au chap. suivant: se trouvent soixante-sept Bannieres des mestiers, sans les Estendarts & Guidons de la Cour de Parlement, Chambre des Comptes, du Thresor, &c.

Aucuns portoient Pennon & Banniere. Froiss. vol. 2. chap. 235. "Là ef"toit Messire Huë le Despensier à Pennon; & là estoit à Banniere & Pen"non le sire de Beaumont, Messire Hue de Cavellee, Messire Thomas Truiet,

ORNEMENT DE PENNONS] Froiss vol. 2. chap. 112. "Faisoit porter son "Pennon devant lui tout developpé, armoyé de ses armes. Vol. 3. chap. 69. "Faisoit porter devant lui son Pennon, pleinement de France & Angleter, re, & ventilloit au vent par une maniere estrange, car les Corions en "descendoient presque en terre.

De même, Fanon & Gonfanon, autrefois pris pour les Rois, a été de puis usurpé par les particuliers. Au Roman de Rou & Ducs de Normandie:

Renaut assembla s'ost, & ses voisins manda, A Roulant, un vassal, son GONFANON livra.

Au Roman de Vacce, vivant l'an 1160.

Li Dus appella un Sergent, Son GONFANON fit traire avant,

Les Rois, outre les Etendarts generaux, portés par des personnes choisies, portoient souvent eux-mêmes, au bout & près du fer de leurs lances, des Penons ou Fanons. Roman de Guiteclin.

Li Rois tint une lance, à un vermeil Penon.

A leur exemple, les particuliers mettoient les Pennons & Fanons à leurs heaumes ou à leurs lances.

Au même Roman.

Li Confanons de soie sor hiaume li vantele.

Ailleurs.

Moule si fiest bien an col, la lance au Confanon.

Roman d'Alexandre.

Hante et groffe de fresne, & Gonfanon pendant?

De sorte qu'en divers joûtes & combats à outrance, l'on voit des coups de lance, lesquels laissent le Gonfanon dans le corps de l'ennemi blessé, ou portent le Gonfanon au travers du corps par l'ouverture de la plaie.

Fin du second Tome.

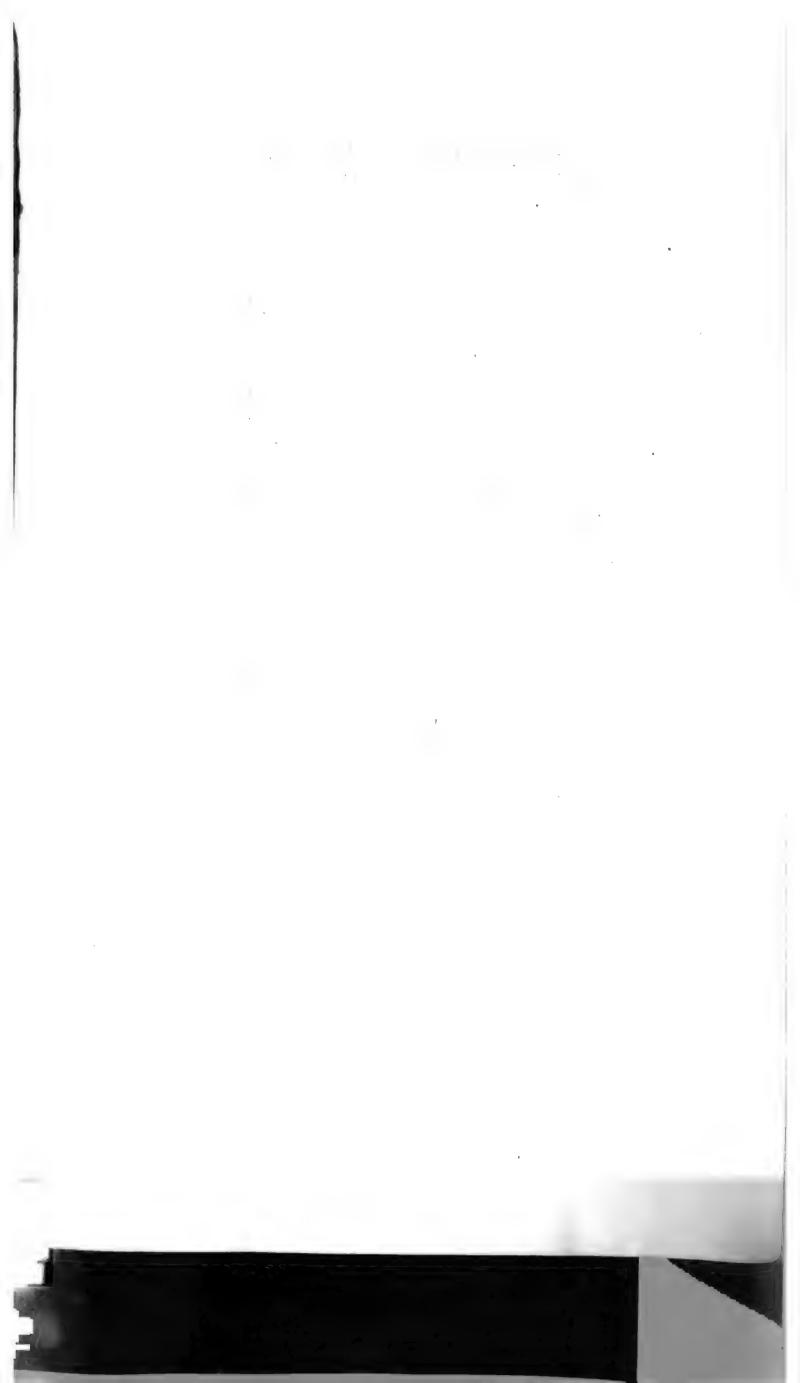



# AMOURS DES ROIS DE FRANCE SOUS PLUSIEURS RACES.

## SECONDE RACE.



E crois que le public ne sera pas fâché que je lui rapelle la memoire des saits les plus singuliers de la vie licentieuse de la feconde race de nos Rois: je toucherai aussi quelques evenemens de la troisième race; je le ferai d'une saçon legere & succinte. L'Histoire de ces tems reculez est trop obscure pour entrer dans de grands détails.

On se contentera donc de sçavoir que le Roy Pepin eut des maîtresses à l'imitation de Charles Martel son Pere, & de ses Ancestres.

Que Charlemagne eut plusieurs enfans naturels, & aima mieux que ses

filles eussent des galands, que des maris.

Que lorsque cette grande conspiration éclata entre Louis le Débonnaire, les Grands du Royaume & de tout l'Empire prétendoient qu'il avoit souillé le lit de son Pere, & joui de sa belle mere, sans que Charlemagne

pût ni s'en venger ni l'en empêcher.

Charles le Chauve épousa sa concubine.

Pendant son séjour à Senlis, Judith de France sa fille, & veuve d'Elisabolde. Roy d'Angleterre, se travestit pour suivre Baudouin, Comte de Flandre son amant, & encore Louis le Begue, son frere, accompagné de

peu de monde, partit la nuit exprès afin de la joindre.

Et ce même Louis le Begue, s'il faut admettre la belle raison de l'Auteur qui m'a apris cette anecdote; pourquoi sut-il surnommé Rien? Ce ne fut pas tant, dit-il, parce qu'il ne sit rien, & que son regne sut court, qu'à cause de la folle passion qu'il eut pour une Religieuse du Couvent de Chelles, qu'il enleva lui-même. Les fautes en soi qui tiennent du rien & tendent au rien en rendant un Prince méprisable, le degradent & lavilissent entierement.

Quelques Auteurs assurent que Emmes, semme de Lothaire premier, sur accusée du vivant de son mari, d'aimer l'Evêque de Laon, qui pour cela sur obligé de se démettre de son Evêché.

Et de plus, qu'en 886, Ebobé, Abbé de Saint Germain des Prez, ne se rendit pas moins célebre au siège de Paris, par sa valeur, que par ses dissolutions.

L'Histoire est pleine des censures & des reprimendes saites par les Evê-



Blanche de Bourgogne, alors femme de Charles de France, son troisséme fils, depuis son successeur sous le nom de Charles le Bel, mais devenue

grosse mal à propos, pour cela sur repudiée.

Jeanne de Bourgogne, accusée veritablement, mais sans preuve, ne laissa pas néanmoins d'être releguée à Dourdan, & depuis ne vit plus son mari qui étoit Philippe de France, alors Comte, depuis Roy, & qu'on appella Philippe le Long.

Après la mort de Margueritte, Louis Hutin mena une vie si débordée, que pour me servir des paroles de Jean de Saint-Victor, il lâcha la bride à ses passions jusqu'à l'arrivée de Clemence de Hongrie, qu'il avoit épousée

par Procureur.

Sous le regne de Philippe de Valois, deux Valets âgez, l'un de quinze ans, l'autre de dix-huit, & nommez Penor Faveresque & Bernard de Mongier, accuserent leur Mairre, Procureur de la Cour, qui s'appelloit Raymond Durand, d'avoir fait avec eux le pechépour lequel le Maréchal de Raiz fut

Les semmes de leur côté étoient si dissolues, que Jean de Mehun, continuateur du Roman de la Rose, ne put se tenir d'inserer dans son ouvrage ces quatre perits vers;

> Toutes etcs , ferez , ou fuftes , De fair un de volonté putes; Et qui tres-bien vous chercheroit, Toutes putes vous trouveroit.

A la verité une telle hardiesse qui offensoit tout le beau sexe sans exception, faillit à coûter bien cher au Satyrique, & de fait sans cette presence d'esprit qu'il sit paroître au milieu du danger, & lorsqu'environné des Dames de la Cour, authorifées de la Reine, toutes des verges à la main, pour se venger de lui cruellement, il sut assez avisé de leur dire que volontiers elles feroient de lui ce qu'elles voudroient, pourvû que la plus, dissoluc commençat : les armes leur tombant des mains, elles le laisserent échaper, si bien que toute cette grande colere enfin n'aboutit qu'a faire valoir le Poëte plus que jamais, aussi-bien que sa satyre; & de fait quoique la Reine comme interessée eut pris part à l'affront, le Roy trouva cette avanture si plaisante, qu'il la sit representer dans une tapisserie que Brantosme raporte avoir vûë dans le garde-meuble du Louvre. Après la mort de Philippe de Valois, Blanche de Navarre sa veuve, se remaria clandestinement, a ce qu'on dit, avec Rabaudange, son Maître d Hôtel, & jouit

paisiblement de ses amours.

Les amours de Charles VI. font moins à condamner pour la licence, qu'à remarquer par leur fingularité; puisque Isabeau de Bayiere sa femme n'y consentit pas seulement, mais encore y aida elle-même: car comme ce-Prince, durant les accès de sa folie, la battoit quelquesois; craignant pis, la fille d'un Marchand de chevaux, de son consentement & par son entremise, tenoit sa place la nuit. Cette fille au reste étoit belle & jeune & d'une humeur agréable, si-bien que depuis autant à Paris, qu'à la Cour, on ne l'appelloit point autrement que la petite Reine : elle eut une fille de lui & deux maifons avec leurs dépendances; l'une à Baignolet, à une lieue de la Ville; l'autre à Creteil, qui en est à trois. Or le bruit couroit que randis que cette belle fille sans se soucier d'être battue, tenoit ainsi compagnie au Roy! la Reine de son côté tenoit aussi bonne compagnie à un grand Prince, dont elle ne craignoit point les coups. La Chronique scandaleuse assure que c'étoit le Duc d'Orleans, frere de son mari, Prince jeune, volage, amoureux, & qui pour satisfaire à ses plaisits chargea le Peuple de nouvelles imposstions. Leur union fut si grande au raport des Historiens du tems, qu'ils ne

s'abandonnerent jamais, & tinrent toûjours tête à ceux qui les voulurent attaquer, soit conjointement, soit séparement; & l'on tient que peut-être le Duc de Bourgogne n'auroit ni disputé au Duc d'Orleans le gouvernement du Royaume ni ne l'auroit fait assassiner au sortir de l'Hôtel Barbette ou possible d'entre les bras de la Reine, si cet Amant inconsideré ne lui eût montré le portrait de Margueritte de Baviere sa femme, parmi ceux de ses autres Maîtresses, dont apparemment il avoit gagné les bonnes gravés aux Joûtes qui se sirent à Saint-Denis en France; car il semble que ce soit de leurs amours & des guerres qu'elles produisirent, qu'entend parler Juvenal des Ursins, lorsqu'il dit qu'il étoit commune renommée que desdites Joûtes étoient provenues choses deshonnêtes en matiere d'amourettes, & dont depuis beaucoup de maux sont venus; & dit une Chronique, que cessites Joûtes, subrica subric

Quoi qu'il en soit, la Chronique latine manuscrite de Saint-Denis, remarque, que la derniere nuit de cette sête, toute la Cour se masqua, que les masques prirent plaisir à faire des postures indecentes & qu'il n'y eût presque personne qui à la faveur du masque, de la nuit & de la licence, ne trouva moyen de contenter sa passion, aussi bien les filles & les semmes, que les

hommes.

On ne sçait point si le Duc de Bourgogne faisoit l'amour comme les autres; mais quant au Duc d'Orleans, le nombre des Dames qu'il séduisse

n'est pas petit.

Celles qui firent plus parler d'elles, furent Margueritte de Namur, Comtesse de Blois: & la semme d'un Seigneur de Picardie, appellé Canny; la premiere l'aima si éperduement que du vivant même de son mari n'épargnant rien afin de le contenter, elle vendit jusqu'au Comte de Blois, que ce Prince avoit envie d'avoir, & l'on dit qu'il ne l'acheta & ne le paya que de l'argent qu'elle avoit empruntée pour lui.

Tout ce grand amour cependant fut assez mal reconnu, puisqu'ensuite

après avoir achevé de la ruiner, il se mocqua delle.

A l'égard de la femme de Canny, autant que la Comresse de Blois l'aimoit, autant aima-t'il celle-ci: & comme il ne pouvoir soussir qu'autre que lui la possedat, il la ravit à son mari, & en eut le Comte de Dunois, l'apui de.

la France, & la terreur de l'Angleterre.

Quelque tems avant que de la ravir, tout deux de concert firent un tour de jeunes gens à Canny, un matin qu'ils avoient passé la nuit ensemble, & étoient encore couchez, le mari vint pour donner le bon jour au Prince, qui aussi-tôt le fit entrer; & pour lors après avoir caché du drap & de la couverture le visage de la Dame, témoigne à Canny qu'il lui vouloit faire part de ses amours & lui montre le plus beau corps du monde, avec désense de lever le drap, ni la couverture, sur peine de la vie; là dessus il lui découvre sa femme toute nuë, lui permet même de la toucher & de la considerer à son aise: ce qu'il sit, & en sut si charmé, qu'il témoigna n'avoir jamais rien vû de si beau. La nuit suivante, le bon homme ne manqua pas de raconter à sa femme cette avanture, avec toute la naisveté & les transports qu'en peut s'imaginer: ce qui sit un nouveau gente de divertissement pour le Prince, quand il l'aprit le lendemain.

Louis, Dauphin de France & Duc de Guyenne, mena assez long-tems la même vie que son Oncle; il eut beaucoup d'avantures, mais je ne m'ar-

rêterai qu'à une des plus singulieres.

Il avoit épousé Margueritte de Bourgogne, fille du Duc Jean, & tout, marié qu'il sût, non content d'entrenir publiquement une Maitrelle & dotter sa femme d'auprès de la Reine sa mere, il la relegua à Saint Germain en Laye, Maison Royale à quatre lieues de Paris; & comme peu de jours après les Ambassadeurs de son beau-pere le sollicitoient sur toutes choses, dans le petit Bourbon, de congedier sa Maîtresse, & de recevoir dans sa maison &.

dans ses bonnes graces la Duchesse de Guyenne sa semme, il ne les écoura qu'en amant outragé; à la deuxième Audience néanmoins il sur plus retenu & cacha si bien sa colere, que quoique les Bourguignons lui fissent des menaces, il leur promiten les renvoyant, de communique gleurs propositions au Conseil du Roy son Pere & de dépêcher à leur Prince des Ambassadeurs, pour terminer leurs différends.

Pour lors Leon de Lusignan étoit à Paris, & vivoit comme les Dues de Guyenne & d'Orleans: il mourut à l'Hôtel des Tournelles, il fut entetré aux Celestins. Il avoit un fils naturel & laissa de grands biens qui lui venoient de la liberalité du Roy; de tout ce bien; il en fir quatre parts. La premiere, sut pour les Pauvres & les Religieux Mendians. La seconde, pour son fils; ses Amis eurent la troisième; & les principaux Officiers de sa maison, la dernière.

Vers ces tems là, Graville & Boucicault vinrent à se quereller jusques dans la chambre de la Reine, pour une de ces filles ainsi appelle-t on ces Damoiselles) dont tous deux étoient passionnez. Boucicault là-dessus donna un sousse et un coup de pied à l'autre; Graville, un an après suivi de cinq ou six de ses Gens, l'ayant rencontré soit à la rue neuve, Saint Merry, ou proche de la Greve, tous mettent l'épée à la main & le percent de plusieurs coups.

J'allois oublier que Lancelot & Pierre, tous deux Augustins, qui prétendoient pouvoirguérir Charles VI. de sa folie, & à qui on avoit donné un appartement à la Bastille pour lors Maison Royale, pour y préparer leurs remedes, ils y passerent leurs tems à merveille aux dépens du Roy: ce lien servoit à leurs débauches, & à celles de bien d'autres; chacun y éroit bien

yenn pour son argent.

Charles VII. depuis, dans le tems-mêmequ'il se voyoit présque dépositifé de son Royaume, ne le sur pas de ses soiblesses ses disgraces né pouvoient sui faire oublier sa passion pour les semmes, il en entretenoit roujours dans son Palais à la vue de tout le monde. Leurs habits étoient si superbes, que la Reine ne paroissoit rien auprès, & même leur portoit-on plus d'honneur

qu'à elle.

Celle dont il a été le plus parle, est Agnès Sorel, l'une des Filles d'hostneur de la Reine, & la plus bette qu'on eur sçu voir; austi l'appelloit-on la belle Agnès & la Damoiselle de Beauté, soit à cause de sa béauté ravissante, soit parce qu'il lui avoit donné un Châreau nommé Beauré, sirué asois près de Vincennes sur la Riviere de Marne; mais ruiné depuis plusieurs années. Outre sa beauté elle avoir encore l'esprit agréable, l'humeur enjouée, & parloit poliment : les robes qu'elle portoit d'ordinaire éroient fourées, & ses colliers d'or; ses habits brilloient de Diamants & de Pierreries. En 1438, lorsqu'elle vint à Paris avec le Roy & la Reine, elle étoit vérué si superbement & suivie d'un train si magnisique, qu'un homme du temss en plaint en ces termes, qu'elle menoit un aussi grand état comme une Duchesse & une Comtesse; souvent on la rencontroit dans les rues avec la Reine meme, si-bien que ceux de Paris en étant tous icandalisez, s'apercevant qu'on ne la confideroit pas, elle quirta la Ville peu de jours après; & à son des part, dit en colere: Les Parissens ne sont que vilains; st j'eusse pensé qu'on ne m'eût fait plus grand honneur, je n'y eusse jamais entre, ni nis le pied

Monstrelet prétend qu'elle n'eut qu'une fille qui ne vêcut guére; que si elle la donna au Roy, ce sut comme au plus apparent, aussi ne la voulur-il jamais reconnoître, & chacun disoit qu'elle pouvoit bien l'avoir emprund

tée d'ailleurs:

Cependant'il n'y a tien de plus vrai qu'elle eut de lui deux filles qu'il relconnut, & même qu'il maria. La plus jeune nommée Marie, épousa Oliviet de Cotriny; l'aînée appellée Charlotte, est fort renommée dans la Chronst que scandaleuse de Louis XI. Les Historieus contemperains & les Régistries mp Conseil du Parlement la nomment, tantôt fille naturelle de Charles VII. tantôt sœur naturelle de Louis XI. tantôt Madame Charlotte de France; car alors les Ensans naturels portoient encore la qualité d'Ensans de France,

qu'on ne leur laisse plus, il y a long-tems.

On la maria à Breze, Comte de Maulevrier, Sénéchal de Normandie, soit qu'elle fût couchée en effet avec son Veneur, ou que son mari par jalousie prétendir l'y avoir surprise, il est certain qu'il les assassina tous deux; il commança par le Veneur, & finit par sa semme, après l'avoir tirée de dessous le lit de plume de leurs enfans communs où elle s'étoit cachée : & quoiqu'elle se jettat à ses genoux, il n'en eut aucune pitié & lui passa son épée au travers du corps, puis l'envoya enterrer à l'Abbaye de Colombe, où il sit chanter un Service. L'autre sut mis dans un Jardin contre Romiers près de Dourdan, où il étoit alors à la chasse. Bientot après, la Chambre du Conseil du Parlement ayant pris connoissance de son action, le condamna à se venir rendre prisonnier à la Conciergerie, & néanmoins l'élargie pour six semaines, à la charge qu'il jureroit entre les mains du Prevot de Paris, ou de ses Lieutenans, & de l'un des quatre Notaires de la Cour, de se representer en ce tems-là en personne avec ses complices, sur peine de bannissement, de confiscation & de conviction du crime qu'on lui imputoit. Il obéit à l'Arrêt dans le Jardin de l'Hôtel Barbette, qui lui appartenoit, situé à la vieille tuë du Temple, au lieu même où depuis on a fait l'Hôtel Barbette; mais au lieu de comparoître ensuite, comme il avoit promis, il se laissa faire son procès par contumace, de sorte qu'on le condamna à avoir la tête tranchée, & tous ses biens furent confisquez, à la reserve de deux terres que Louis XI. donna à la maison de Montmorency. Le fils comme n'ayant aucune part à la violence de son pere, & qui de plus avoit perdu sa mere malheureusement, rentra dans tous les autres grands biens.

En ce tems-là Flavy, Gouverneur de Compiegne, homme scandaleux, qui à la vûe de tout le monde, entretenoit plusieurs semmes, après avoir convaincu la sienne, qui étoit Blanche d'Anvrebruch, de mener la même vie que lui, reso ut de la noyer, à quoi elle donna bon ordre; car aussitôt le prevenant, elle l'étrangla à l'aide de son barbier, ou comme d'autre disent, que par son ordre ce barbier lui ayant coupé la gorge, & n'étant pas encore mort tout-à-sait, elle lui arracha le rasoir des mains, pour l'achever.

Cependant elle n'eut pas grande peine à obtenir sa grace, tant à cause que son mari avoir sait mourir son propre pere à elle en prison, que parce qu'on

l'accusoit d'avoir livré aux Anglois la Pucelle d'Orleans.

Je ne sçai si à cette avanture arrivée à dix-huit lieuës de Paris, je ne pourrois point ajoûter que lorsque Charles V I I, faisoit la revûe de son Armée,
près de Sancerre, & y trouvant quantité de semmes débauchées qui empêchoient ses Gendarmes de saire leur devoir; la Pucelle alors par revelation envoya chercher à Sainte Catherine de Fierbois, son épée sa ales, c'le
en frapa si fort quelques-unes de ces semmes, qu'elle la rompit sur leurs
épaules.

Au Pont de Cé, le Maréchal Strozzy, pour la même raison en sit jetter plus de 800 dans la Loire, dont la plûpart surent noyées; ce qui le sit regarder d'un assez mauvais œil, aussi-bien à Paris, qu'à la Cour; peutêtre, parce qu'on ny vivoit guére mieux que les Gens de Guerre sont à l'Armée.

Le regne de Louis XI. ne fut pas de meilleur exemple que les précedens: quand ce Prince mangeoit en public avec ses amis, ce qui lui arrive it fort souvent, tout l'entretien durant le repas, n'étoit que de contes d'amour, & prenoit si grand plaisir à en entendre dire & à en faire lui-même, que les cent nouvelles ont été composées à son sujet. Ce fait est si certain, que les plus plaisantes de ces nouvells sont avantures vrayes qui lui sont arrivées, ou à quelques-uns de ses Courtisans: dans ce goût, on ne doit pas s'étonnet qu'il ne vit sa semme que pour en avoir des ensans; à la verité il en appor-

toit une raison, pour donner quelque couleut à ses amourettes; mils sa raison ne valoit guére mieux que celle de Louis VII. a l'égard d'Eleonor de Guyenne.

Il lassia trois filles naturelles: La derniere épousa Saint Vallier, Comte de Valentinois, & sur grand-mere de Diane de Poitiers, dont il sera bien-

tôt parlé.

La premiere sut siancée en 1465, dans l'Hôtel de Ville, à Louis, bâtard de Bourbon, Comte de Roussillon en Dauphiné: le Roy, le Prevôt des Marchands, les Echevins, avec les Quarteniers, le Dixinier, & quantité de personnes de qualité assistement au magnissique souper qui y sut préparé le Fiancé y dans avec sa Maîtresse qu'il épousa depuis; tant que leur mariage dura, ils logerent au Fauxbourg Saint Germain, à l'Hôtel de Roussillon, situé alors au lieu même où de nos jours a été faite la rue Princesse.

Or il faut sçavoir que le nom de Bâtard, ni alors, ni auparavant, ni longtems depuis, ne passoit point pour injurieux & se de annoit indisseremment tant aux Ensans naturels de nos Rois & des Princes, qu'a ceux des Grands du Royaume & autres; témoin le Bâtard de Foix, le Bâtard de Saint Pol, le Bâtard de la Hire, le Bâtard de Humiers, le Bâtard de Savoye, le Bâtard de Rubempré, le Bâtard de Bergy, le Bâtard Forbier, & autres aussi celebres sous les Regnes de Charles VI. Charles VII. Louis XI. & leurs Successeurs.

Sur cela, on peut juger de la maniere de vivre de Louis XI. & s'il se sacha tout de bon, ou s'il ne sit que se rire de ce qui arriva à Balue en 1465,

& au Comte de Foix en 1468.

Balue, Evêque d'Evreux, & depuis Cardinal, aimoit la femme d'un Notaire de Paris, nommée Jeanne du Bois, fort belle, jeune & fameuse par ses amours: mais ayant pour rival le Seigneur de Villiers le Bocage, homme violent & qui n'entendoit point raillerie; comme ce Prélat un soir fort tard étoit à la rue Barre-du-Bec, monté sur une mule, accompagné de ses Gens devant & derrière, avec des torches à la main, une troupe d'hommes armez vient sondre sur lui tout-à-coup, éteint les torches, le frappe, le blesse & écarte son monde, qui en se sauvant où ils pouvoient, crioient au meurtre & alarme.

Dans ce désordre la mule de l'Evêque qui étoit bonne, prend le frein aux dents, & se mertant à courir de toute sa force, l'emporte à toutes jambes jusqu'au Cloître de Nôtre-Dame, où il demeuroit; que si Louis X I. en secret n'en sit que rire; en public, néanmoins il donna à connoître qu'il en étoit offensé: avec tout cela néanmoins, quelque colere qu'il témoignât, ni les informations qui surent saites, ni la certitude qu'on eut que cela venoit de Villiers, à cause de la Dubois, ne produisirent point l'esset qu'on en devoit attendre.

On ne sçait point comment le même Prince reçût l'affaire de Daniel de Bar, Domessique d'Olivier le Dain, son savori, vû la qualité de l'accusation de deux semmes de mauvaise vie; dont l'une étoit mariée à un nommé Colin Panier, qui vinrent se plaindre au Prevôt de Paris, que ce Valet les avoit forcées & fait avec elles toutes sortes d'outrages à la nature; aussitôt il decrete contre lui & le sait mettre en prison, après avoir perdu bien du tems à travailler à son procès.

A la fin ces impudiques se dédisent & déclarent que Panier & un certain Janvier, tous deux ennemis de Daniel, qui se vouloient venger de lui par leur moyen, les avoient porté à tramer cette calomnie : si-bien que l'atfaire changeant de face, elles surent condamnées au souet, bannies du Royau-

me, & leur bien confisqué.

Je rapporte ceci à cause du peché contre nature, dont je n'ai donné encore qu'un exemple: mais qui dans la suite devint si commun à Paris & à la Cour, qu'on reconnoîtra par là que ce vice ne passa point en France, avec les Italiens qui suivirent Catherine de Medicis, ainsi qu'on le prétend. Si Charles VIII. Prince délicat & successeur de Louis XI. mourut jeune & subitement, au dire de Brantosme, ce sut pour avoit aimé les semmes plus que ne portoit sa complexion; cependant il n'eut point d'ensans naturels.

Avant François premier, les Dames venoient rarement à la Cour, & l'on ne les y voyoit que pour les grandes Fêtes, & encore en petit nombre ; que si la Reine Anne y en introduisit quelques-unes, cela ne vaut pas la peine d'en parler; mais quant à François premier, il l'en remplit, tant parce qu'elles font le plus bel ornement d'une Cour, que pour ne point ajoûter de nouvelles maladies à celles qu'il avoit gagnées dans ses amours errantes: aussi n'épargnat-il rien asin de les y attirer, & ce ne sur qu'à cause d'elles que tant de bals, balets, comedies & tournois furent faits. Pour l'amour d'elles, il prit pour symbole une Salamandre, qu'on dépeint au milieu des flammes, comme ne pouvant pas vivre autrement: sous son tegne étoit-on sans maîtresse, c'étoit mal faire sa cour; pas un n'en avoit qu'il ne voulut en sçavoir le nom, s'obligoit même de parler pour eux, de les faire valoir auprès d'elles par sa recommandation, & de les y servir en toutes rencontres; enfin rencontroit-il telles personnes ensemble, il falloit qu'il sçût les propos qu'ils tenoient; & ne lui semblant pasassez galands, il leur apprenoit de quelle façon ils se devoient entretenir. Il étoit extrémement délicat sur l'article lles Dames, & il étoit si jaloux de leur honneur, qu'il ne pouvoit souffrir qu'on en fit la moindre raillerie; & pour preuve de ceci;

Un jour qu'il lui prit fantaisse de voir en ruë les cerfs de la Forêt de St Germain, où il mena les plus coquettes de la Cour, à qui il faisoit remarquer en riant les passe-tems & toutes les carresses de ces animaux; ayant appris qu'un Courtisan avoit dit d'elles, qu'à cette vûë l'eau leur étoit venuë à la bouche; cette parole le piqua si fort, que si l'autre n'eût abandonné la

Cour, tant que son regne dura, il auroit été mal traitté.

Ce Prince depuis passant le Carême à Meudon, Maison de plaisance à deux lieuës de Paris, comme à l'ordinaire il mangeoit de la viande, il commanda à Brisambourg, Homme de naissance, l'un de ses Gentilshommes servants, de porter quelques-uns des meilleurs mets de sa table, à la Duchesse d'Estampes sa Maîtresse, & à ses Compagnes qu'on appelloit les Dames de la petite Bande, ou la petite Bande de Madame d'Estampes; & sur ce que celui-ci, en y allant, sut assés hardi de dire, Ces Dames ne se contentent pas de manger de la chair cruë en Carême, elles en mangent encore de cuite, & leur tenoît saoul: telles paroles ayant été rapportées à la petite Bande, qui le sit sçavoir au Roy; le seu aussitôt lui montant au visage, il se met à jurer, & commande aux Archers de la Garde de son Hôtel d'aller prendre à l'heure même ce railleur.

Brisambourg en ayant eu le vent, se sauva en diligence, & bien sui en prit; car ensin tout noble qu'il sût, il auroit été pendu; & de fait ce Prince étoit si esclave des Dames, qu'au rapport du Maréchal de Tavannes, elles étoient Maîtresses du Royaume, aussi bien que de son esprit, sur-tout la petite Bande de la Duchesse. Les Charges de la Cour & de l'Armée, toutes les grandes dignitez se donnoient ou aux complices, ou aux compagnons des débauches de sa Maîtresse, ou à ses Parens & à ceux qui étoient dans ses bonnes graces, & qui partageoient son cœur avec le Roy. Par la faveur de cette Belle, Sourdis, Givry, Châtillon, Meudon, le Veneur, Joyeuse, & leurs semblables, devintent Cardinaux; les Papes y consentoient à cause de la guetre, afin de porter ces Princes à la paix.

S'il faut croire tout ce qu'on dit de François premier, personne de sa Cour n'eut tant de soiblesse en amour que lui. Marie d'Angleterre, seconde semme de Louis X I I. Prince àgé alors de 52 ans, mais plus caduc que son âge ne portoit, sut une des premieres Dames qu'il servit dans un tems qu'il n'étoit encore que Comte d'Angoulême, & héritier presomptif de la Couronne. Au reste, il eut si bonne part à ses bonnes graces, qu'aliant au premier

premier rendez-vous qu'elle lui donna, & rencontrant Grignaux, Chevalier d'honneur de la Reine: comme celui-ci ie vit plus ajusté que jamais & dans une propreté toute extraordinaire, il lui demanda en riant quelle grande conquête il alloit faire? La-dessus, lui ayant fait confidence de sa bonne fortune, Grignaux aussitôt fronçant le fourcil, Comment Pâque Dieu, à quoi songez-vous? vous allez faire un coup de jeune homme: votre plaisir vous va arracher la Couronne qui pend sur votre tête; & si de vos amours il naît un Dauphin, vous verrez votre Fils regner à votre place, & ne serez jamais que Comte d'Angoulème, & Sujet aussi bien que moi.

Quelques-uns disent qu'il se rendit à une remontrance si judicieuse & si politique, d'autres au contraire & en très-grand nombre, qu'il passa outre, jusqu'à lui faire répondre, J'aime autant que mes Enfans regnest que moi; & de plus ajoûtant que Grignaux en même tems en ayant averti la mere de ce Prince, il n'y retourna pas qu'après la mort du Roy: & pour lors la veuve seignant être grosse il ne tint pas à elle qu'elle ne supposât un Dauphin.

Quoi qu'il en soit, aux paroles que tint le Roy alors, il sembloit qu'il se doutât des amours de la Reine, & que de peur qu'on ne lui apprit un jour, que le Seigneur de la Tremoille se plaignoit à lui de la licence à parler que se donnoient, tant les Ecoliers de l'Université, que les Clercs de la Bazoche dans lêurs farces & leurs comedies; il lui répondit, Je veux que les jeunes gens déclarent les abus qui se sont à ma Cour, puisque les Consesseurs & autres qui passent pour sages, n'en veulent rien faire, pourvû qu'on ne parle de ma femme; car je veux que l'honneur des Dames soit gardé.

Si le recit rapporté par Brantoime est vrai, que Bonnivet sit à François premier de la beauté ravissante de la Signora Cleria, Dame Milanoise, comme n'ayant pas sa pareille dans toute l'Italie: ce ne sur qu'à cause d'elle qu'il entreprit la Conquête de Milan, & passa les Alpes, moins pour acque-

zir de la gloire, que pour gagner le cœur d'une femme.

Aux Tournelles, au Louvre & aux autres Palais Royaux, il faisoit prépater des appartemens à celles que la naissance, la beauté & les Charges rendoient considerables, asin de les voir à toute heure, & sans scandale: il avoit les cless de leurs chambres, & y entroit la nuit à telle heure qu'il vouloit, sans heurter ni faire de bruit; que si les maris avertis de ce-ci, pensoient maltraiter leurs semmes ou les quereller seulement aussitôt désenses aux de continuer, à peine de la vie. On dit même qu une nuit étant allé trouver une fort belle Dame, comme son mari la vouloit tuer, il lui porta son épée à la gorge & lui sit les mêmes désenses qu'aux autres, puis le mit dehors, prit sa place & remit la Dame le mieux qu'il put de la frayeur qu'elle avoit euë, avec de si bonnes sauvegardes, que ses Maîtresses, aussi-bien que celles de ses Amis, s'en donnoient à cœur joye, & se mocquoient de leurs maris: ce qui donna sieu au Quatrain suivant.

Ne souffre à ta femme pour rien Mettre son pied dessus le tien, Le lendemain la fausse bêse Le voudra mettre sur ta tête,

Sous son regne néanmoins, un grand Prince jaloux sans sujet, ne laisse pas de donner un poison lent à sa femme, après avoir fait mourir un sort galant homme qui la servoit: & même disoit quelquesois, Le sacrifice est plus beau & plus plaisant de tuer le taureau devant, & la vache après.

Un autre, s'étant avisé de donner à sa femme toutes sortes de libertés quinze jours durant; ce tems-là passé, il lui sait des remontrances, comme pour l'exhorter à changer de vie; puisun matin ou par pur caprice, ou parce que le Roy lui en avoit touché quelque chose, il se met à solâtrer & coucher avec elle; après quoi il lui donne 4 ou 5 coups de dague, & l'ayant

fait achever par ses gens, il vient à la Cour s'en venter, non sans quelque envie d'en saire aurant aux galants de la désunte, n'cût été qu'il étoir un peu trop dangereux pour l'entreprendre.

L'epuis, un cerrain vicillard après avoir donné à sa femme, je ne sçai quel poison lent qui la sit secher & languir un an entier; en cet état la vi-

sitoit souvent & se plaisoit à la railler.

Un autre plus âgé & de plus haute condition, enferma la sienne, la réduisit au pain & à l'eau, & de tems en tems la faisant dépouiller toute nuë, quelque belle & jeune qu'elle sûr, à grands coups de verges il la mettoir tout en sang.

Ce qui suit sans doute, est bien autre que tout ce que je viens de rapporter. Un Prince passe le tems avec sa maitresse dans une chambre basse au-dessous de celle de sa semme, & toutes les sois qu'il se veut satisfaire, d'une demi-pique frapant le plancher, l'éveille en criant, Brinde ma semme. Elle piquée au vis, & voulant lui rendre le change, en use de même; là-dessus il monte & la tuë, de même que ceux qui lui tenoient si bonne compagnie.

Enfin, s'il n'y eut sorte de tourment que ne sousserissent quantité de grandes Dames abandonnées à la merci de leurs maris inexorables, c'est qu'elles n'avoient pas demandé de passe-ports à François premier, qui en ces rencontres n'en resusoit point : il les écoutoit même volontiers quand elles venoient pour lui découvrir certains crimes secrets de leurs maris; témoin Madame de la Borne, semme de grande maison, qui lui faitant sçavoir que son mari la vouloit faire mourir pour ses adulteres, & en même tems l'accusant de quelques crimes dont il ne pouvoit être convaincu que

par elle, cela fut cause qu'il eut le col coupé.

Mais quand des Dames, pour être vertueuses, venoient à resuser ces fortes d'appartemens que le Roy leur offroit au Louvre, aux Tournelles, à Meudon, ou ailleurs, il faloit que leurs maris marchassent droit; s'ils avoient des Charges, ou des Gouvernemens, & qu'on pût les accufer de la moindre concussion, ou de chose pareille, c'étoit fait de leur tête, il n'y avoit point de grace à esperer pour eux, à moins que leurs femmes ne rachetassent leur vie aux dépens de leur honneur : si elles n'étoient pas belles, & que leurs filles le fussent, elles étoient obligées de les substituer à leur place, & lui en faire present : par ce moyen Diane de Poitiers, belle fille, jeune, spirituelle, agréable, redonna la vie à son pere, qui étoit Saint-Valier, & qui avoit suivi la fortune du Connétable de Bourbon. On ne laissa pas néanmoins de lui faire la peur presque route entiere, car il fut mené en Greve, monta sur l'échafaut; & quoiqu'il se doutât bien qu'il ne mourroit pas, cependant l'apareil du suplice & toutes ces tristes céremonies qui l'acompagnent, lui firent tant de frayeur, qu'une fiévre le prit, qui ne le quitta point tant qu'il vécut; aussi en a-t-on fait un proverbe. La fieure ce Saint-Valier: il lui resta portant assez de presence d'esprit pour dire en descendant de l'échafaut. Dieu sauve le bon coq de ma fille qui m'a si bien

Avec telles façons de faire, Francois premier se jouoit de la Justice & des Loix, quand les grands condamnez à la mort, lui offroient pour avoir la vie, 20, 30 & 40 mille écus, qui étoient de grandes sommes en ce tems-là: il n'écoûtoit point leurs offres, mais bien volontiers leurs semmes & leurs filles, si elles venoient alors s'offrir elles mêmes, qu'il ne manquoit point de prendre au mot, pourvû qu'elles eussent de la jeunesse, de la beauté, ou de la vertu.

Ces prostitutions forcées, bien que salutaires, produisirent des effets differens. Saint-Valier peut-être n'en aima-t-il pas davantage sa fille, quoiqu'auparavant il l'aimât très-fort; d'autres en reconnoissance, porterent plus d amour à leurs semmes qu'ils n'avoient fait. Quelques-uns, non moins ingrats que capricieux, les traitterent mal; & enfin, il s'en trouva qui ne les purent ni voir, ni souffrir.

Après cela il estatfe de juger que lous le regne de ce Prince, les gens de Cour la phipart ne faifoient leur foltune & no s'avançoient que par le moyen de leurs femmes: sa mere elle-même, quand il retourna d'Espagne pour avoit plus de part à les bonnes graces, ne lui produisit-elle pas Anne de Pisseleu, l'une de les filles dihonneur; belle par excellence, & pleine d'enjouments tant qu'elle fut fille, elle se nomma Mademoiselle de Hely: ensuite quandelle devindmantreffe du Roy, on l'appella Duchesso d'Etampes & depuis elle pric le norde son mari, torsqu'elle éponsa le Conne de Ponthieure. La passion 🗅 que François premier ent pour ello plui sit quircer Madame de Château-Briant, qu'il avoit tant aimée; & comme à la priere de cette nouvelle favorite, il lui envoya redemandor quelques" joyaux d'or qu'il lui avoit donnez, à cause qu'ils étoient enrichis de devises amoureuses que la Reine de Navarre, Princesse sort savante en ces sortes de galanteries, avoit composées, foit que Madame de Château - Briant fût avertie du sujet qui amenoit l'Envoyé du Roy, ou autrement, elle lui dit qu'elle étoit malade, & qu'il lui faloit plus de deux jours pour trouver ce qu'il venoir querir, cependant elle fit tout fondre & les convertit en lingots d'or, si-bien que trois jours après, l'autre étantegrenu, elle les lui mit entre les mains, en lui difant, Allez porter cela au Roy, dites lui que puisqu'il lui a plu me demander ce qu'il m'avoit donné si libéralement, que je lui renvoye en lingots d'or, & que j'ai ses devites bien empreintes dans le cœur, & les y tiens si cheres, que je ne puis permettre que personne en dispose, & en ait du plaisir que moimême. Le Roy lui renvoya l'or aussitot, & répondit, ce que s'en faisois, ce n'étoit pas pour la valeur : car j'en eusse rendu deux fois plus à Madame de Château-Briant, mais pour l'amour des deviles.

A propos des devises, il cit bon de farte scavoir que comme les settres en ce tems - là commençoient à fleurir en France, que l'amour assis sur le trône disposoit de tout; les beaux esprits alors jettans les yeux sur les emblêmes s'étudierent à trouver des devises aussi amoureuses que spiritueles; & parce que le Roy vint à faire batir l'Hôtel de Luynes, situé au bout du Quay des Augustins, & même où il demeura, il ne faut pas s'étonner si toutes les poutres, & les cheminées furent embellies d'emblémes & de devifes aussi ingenieuses que tendres, qu'on voyoit encore il n'y a pas long-tems; que nonseulement j'ai vûës, mais même que je sçavois par cœur: & quoique depuis quelques jours j'aye taché de les rappeller dans ma memoire, je n'ai pû me ressouvenir que de celle-ci, qui veritablement est spirituelle, mais impie, parce qu'on la donne quelquefois à Dieu ; c'étoit un cœur enflammé, & placé au milieu de deux lettres grecques, sçavoir, A & Q : quant aux autres elles ne se voyent plus, pour avoir été noircies, ou couvertes de peintures, il y reste seulement des salamandres que ce Prince avoit prises pour symbole; le portail, les portes, les croisées & le comble de la maison en sont enrichis; mais il n'y a' aucun lieu où on en voye davantage qu'à un petit logis de la rue de l'Herondelle, qui tient à cet Hotel, dont les murs sont couverts de tant d'ornemens, & si finis, qu'il paroit bien que c'étoit un petit Palais d'amour ou la maison des menus plaisits de François premier,

Il est certain que ce Prince sit rebâtir la premiere; mais pour celle-ci, on croit que ce fut la Duchesse d'Etampes qui la fit faire où elle demeuroit, quand

son amant venoit loger à l'autre.

Vis-à-vis des Tournelles où il faisoit son séjour ordinaire, il lui en donna une autre qu'on nommoit l'Hôtel d'Erampes, & une autre entre Montreau, Nemours & Fontainebleau, appelle Chalvau, qui consistoir en un gros corps de Logis, terminé de quatre pavillons, & couvert d'une grande terrasse, semblable à celle de la Muette de Saint Germain, que j'ai décrite ailleurs au livre 7. En un mot, il lui fit tant de bien, qu'il égala la fortune à celle des plus grands de France; & bien que dans le cours de leurs amours, il eût bien d'autres maitresses, & elle à son exemple, bien d'autres galants ils ne laisserent pas pour cela de vivre toujours en bonne intelligence of he faut pas demander commence hacun vivoit à la Cour, de si on eut mison de donner lieu à ce proverbe:

Nul Samedy sans foleil, nul vicillard sans être jaloux; mulle belle femme sans amours.

Enfin, si les Courtisans eux-mêmes surent mal-sondez à publier la viez que menoient leurs semmes, dans des chausons qui se chantoient à la Cour, a & à Paris, dont l'une avoir pour restain:

Un Cocu meine l'autre, & toujours sont en peine.

Une autre avoit celui-ci.

2012

1.7

STREET, THE LAND

1 . . . .

. V . C. ...

Qui veut garder qu'elle n'aille du tout à l'abandon.

Il la faut fermer dans une pipe. O la baiser par le bondon.

A l'autre il y avoit;

Quand viendra la saison

Que les Cocus s'assembleront;

Le mien ira devant, qui portera la bamiere:

Les autres suivront après, le votre sera derrière;

La procession en sera grande;

L'on y verra une très-belle bande.

A ces chansons, les deux sixains qui suivent surent ajoûtez; le premier étoit:

Femmes qui transformez vos maris en oifeaux.

Ne vous en lassez point, la forme en est tres-belle.

Car st vous les laissez en leurs premieres penux.

Als voudront vous tenir toujours en curatelle:

Comme hommes, ils voudront user de leur puissance;

An lieu qu'étant oiseaux ne vous feront offense.

Voici le second.

Ceux qui voudront blamer les femmes amiables,

Qui fone sécretement leurs bons maris cornards,

Les blament à grand tort, ce ne sont que bavards;

Car elles sont l'anmône, & sont fort charitables,

En gardant bien la loy à l'aamône donner,

Ne saut en hypocrite la trompette sonner.

Ce sont à les moins mauvais vers touchant les Dames qui avoient courb sous François premier, que je me sapporte pour autre raison, que pour mieux faire connoître le libertinage de ce tents là : le lien sacré du mariage étoit si peu respecté, qu'une semnis mariée à un homme incapable de la contenter, sans segupuse avoir recours à d'autres : des maris qui faisoient l'amour, permettaient à teurs semmes d'en user de même ; tel gouteux confentoit volontiers que la tienne cherchât sa bonne fortune où elle pour roir : mais une chose bien étonnante, & qu'à peine croiroit-on comme n'ayant pas sa pareille, des Dames après la morr de leurs galants portoient dans leurs Heures & de Dames après la morr de leurs galants portoient dans leurs Heures & de leurs Chapelets des tetes de mort, des ossemens en saures bien plus prenoient le deuit essement, & leurs maris le sous froient.

On aura de la peine à eroire que des maris à force de presens & d'argent, obligeoient leurs semmes & leurs Damoiselles à être ministres de leurs, plaisirs ; que d'autres seur promettoient de le partaget avec elles., & tantôt de leur en faire part de la troisième parties & qu'enfin une grande Reines voulant parlet d'amour à quelqu'un, commençoit en devote par l'amourt divin, & finissoir par l'autre.

J'oubliois de dire que François premier n'ent point de maîtresse plus fast meufe que Madamo de la Bourdaillere, que lui - même la produisit à Charles Quint, & & Clement VII. office qui passoit à la Cour pour galand rerie, & que samere comme j'ai die, lui avoit rendu à son resour d'Espais gne : Princesse dont il tenoit, et aussi licentieuse que lui ou peu s'en saut 1. & enfin, si-bien tenue pour relle, que sous main ayant fait soliciter à Paris le Connétable de Bourbon, de la demander au Roy en mariage, il répondié inconfiderément, Je ne veux point d'une vieille garce; cependant, como repartie brusque, pour avoir été rapportée aussi inconsiderement, coûta bien cher à la France, aufil-bien qu'à lui & au-Roy dar cette Princesse enfuito, voulant en avoir raison à quelque prin que ce fift, à la solicitation du Chang celier du Prat, lui enleva la fuccession de la Maison de Bourbon, ce qui le porta à la revolte. Pour mieux donner à connoître la caractere de cette femme, & combien elle étoit dangereuse, une de fes maximes entr'auties; que non-seulementelle avois souvent a la bouche, mais qu'elle a bien vous lu laisser par écrit, afin qu'on n'en fût point en douge, étoit; Longues Pares nostes & Oraifons murmurarives, disloit-elte, no font bonnes; c'est une marchandise pesante, & qui no ser guéres, si-non a gens qui no sçavene que faire.

Sous co regno lafeif, de torsquo l'amour commandoit si imperieusement, pourroit- on laisser-là deux avantures suivantes si remarquables, pour saire voir l'extravagance de ces belles à la foiblesse de leurs galants.

Genlys, passant la riviere en bâteau vis-à-vis du Loquvre, avec sa maîtrosses comme ils surent au milieu, certe imperieuse jette son monchoir qui vari loit beaucoup, & austitôt le prie de l'aller chercheu; il s'excuse & remontre qu'il ne sçait pas nager: elle se moque de son excuse, lui reproche qu'il ne l'aime points & qu'ensin s'il l'aimoit, il le seroit: là-dessis, il s'élance dans l'eau, & disparost si-bien, que sans le prompt secours des bâteliers qui le repêcherent, s'étoit sait de lui.

Une autre non moins belle, ni moins vaine, fit un tour encose plus brustal à de Lorges, l'un des plus vaillants hommes de son tems. Pour mieux faire éclater le pouvoir qu'elle avois sur son esprit, comme ils étoient tous deux à regarder les Lions du Roy, se battre dans la cour du Louvre, que François premier regardoit aussi avec toutes ses Dames; dans le tems que ces bêtes farouches étoient le plus acharnées, & qu'il l'assuroir de son amour, quoiqu'elle n'en dût pas donter, & qu'il lui en sût déja donné d'aisez honnes preuves; ayanclaissé tomber son gand dans la cour, à dessein on nan, ella lui



& la Duchesse de Valentinois; il sit bien davantage; ar il semble qu'il n'ale rien voulu épargner pour apprendre à toute l'Europe & à la posterité l'atmour qu'il portoit a son insidele : comme si ce n'eût pas été assez de lui bâtir Anner, Maison de plaisance à 18 lieuës de Paris, avec une magnificence Royale, il mêla encore au Château de Madrid ses chistres avec ceux de la Reine & les siens: au Louyre même il entrelassa ses lieus des coissance des Coissances d'abondance & les autres ornemens que les Peintres & les Poètes donnent à la Déesse de la Chasse dont elle portoit le nom : dans tous les bâtimens qu'il sit, il en usa de même dans toutes ses medailles qu'il sit fraper au moulin, toujours des croissans avec des H & ses devises.

Donec totum impleat orbem. En attendant le rond parfait.

En un mot il cherchoit si bien à lui plaire, qu ordinairement aux Jostes. & aux Tournois, dont il étoit détenant, on le voyoit paré de ses livrées, & les portoit encore lorsqu'il sut blessé par Montgommery. Comme la Cour alors vint a changer de face tout à coup, chacun aussitot abandonna Diane que le Roy adoroit: Catherine de Medicis, qui une heure devant lui faitoit sa cour elle-même, lui envoye désendre de mettre le pied dans la chambre du Roy, la fait sortir des Tournelles, avec commandement de se retirer dans quelqu'une des Maisons qu'elle avoit à Paris outre cela de rendre les bagues & les joyaux de la Couronne qui étoient entre ses mains.

La Duchesse répondit sièrement a celui qui étoit chargé de tant de commissions. Comment? le Roy est-il mort? Non Madame, dit-il; mais il ne peut guéres durer. Sa réponse sut, Je veux donc que mes Ennemis sçachent que tant qu'il lui restera un doigt de vie, je ne les crains point, & que je ne leur obéirai tant qu'il sera vivant; je suis encore invincible de courage, mais lorsqu'il sera mort, je ne veux plus vivre après lui. & toutes les amertumes qu'on me sçauroit donner, ne me seron, que douc ur, au lieu de ma perte; & par ainsi, mon Roy vis ou mort, je ne crains point mes Ennemis; telle sierté la

mit à couvert aussi-bien que ses enfans & sa fortune.

Cependant les Dames qui vivoie t comme elle, prenant exemple l' dessus, firent les sières de même; j'ai oui parler entr'autres d'une certaine Princesse qui jamais ne voulut se donner à personne. & néanmoins soussire les galanteries & les privautez de quantité de braves gens, & ourtant qu'elle n'accorda qu'à ses égaux & a ses inferieurs, afin de garder son rang & être toujours en pouvoit d'en user avec eux; chacun selon sa qualité, comme bon lui sembleroit, soit pour l'ordre, la forme & la manière de la caresser.

Il y en avoit une autre aussi qualisée, & de la même humeur, mais qui ne se laissa jamais aller à des gens plus qualisez qu'elle, & même avec eux voulut toujours avoir le dessus, & l'eut si bien en toutes rencontres, que ni debout, ni assis, ni autrement, pas un à son égard ne pouvoir se prévaloir de la moindre soumission.

L'Histoire du tems nous apprend qu'une autre Dame de plus haut rang encore & moins avare, que Brantosme ne veut faire à croire, qui étant devenuë amoureuse du beau Grussy, Ecuyer de l'Ecurie de François premier, & de Henry II. le faisoit souvent venir dans son lit les yeux bandez parce qu'il n'étoit pas Prince; & j'ai lû que pour semblable raison sous François premier, & ses Successeurs, quantité d'autres Dames de qualité faisoient donner des rendez-vous aux galants hommes qu'elles aimoient. sans qu'ils sousseur de quelle part; & cela à des heures indûes en certains endroits du Louvre, du Palais, & des Tournelles, où personne ne passoit, avec désense de les obliger à parler, ni rien saire qui les pût saire reconnoître, à peine de perdre leur pratique.

D'autres aimoient si plaisamment qu'elles leur promettoient quantité d'heureuses nuits, pourvû qu'ils passassent la première auprès delles, sans taire ni demander rien, & après leur accordant plus qu'ils ne vouloient, prenoient plaisir à se railler de leur continence & des tentations qu'ils avoient surmontées afin de leur tenir parole.

Quelques-unes aimoient avec tant de superstition, qu'elles ne se divertisfoient qu'à la charge que leurs galants ne les baiseroient point à la bouche, parce qu'avec la bouche elles ont sait serment de sidelité à leurs maris.

D'autres se narguoient d'une conscience si nouvelle, & si extravagante, qu'afin de se réjouir, à ce qu'elles disoient ni sans crainte de perdre leur chasteté, de deshonorer leurs maris, de violer la foy qu'elles leur avoient jurée, ni enfin de leur supposer des enfans : que telle veritablement laisse prendre & commencer la derniere privauté; mais défense d'achever sur peine de la vie, & telle au contraire à l'exemple de Julie) permet d'entrer dans le vaisseau quand son navire est chargé.

A leur imitation, deux grandes Dames & toutes deux veuves, se jouoient sans scandale & sans consequence, disoient-elles, avec deux Géntilshommes, grands & de bonne mine à la verité, mais à qui le principal manquoit; & quand on les railloit là-dessus, leur raison étoit que si elles ne jouis-soient pas du dernier plaisir, au moins ne craignoient-elles ni les suites, ni le travail qui l'accompagne.

Certaines plus fines s'associoient à leurs amans, bien pourvûs de tout; l'une un Medecin, l'autre un Apoticaire, l'autre un Chirurgien, & cela a tel-

le fin que de raison.

Pendant que les veuves & les femmes faisoient l'amour avec extravagance, les filles de leur côté en usoient de même; une partie avec quelque sorte de superstition, & scrupuleusement; le reste, le front levé & toute honte perduë; à l'égard des scrupuleuses, quantité se marioient aux premiers venus, afin de se divertir après sans crainte avec qui bon leur sembleroit: il su un tems que l'on ne parloit que de l'honnêteté & de la sagesse de deux belles filles, & néanmoins la premiere se voyant pressée par un galant - homme qu'elle aimoit éperduement, lui dit, Attendez encore un peu que je sois mariée; & vous verrez beau jeu. La seconde ensin d'aussi bonne volonté que celle-ci, se voyant recherchée en mariage par un grand Seigneur, & poursuivie en même-tems par son amant afin d'être soulagée, Pourvû, dit-elle à celui-ci, que le Roy me marie au grand que vous sçavez, le lendemain de mes nôces, si nous ne nous rencontrons; marché nul, & peut-être est-ce celle-ci qui donne lieu à la chanson qu'on sit à la Cour alors sur un grand Seigneur qui sur marié le mardy, & cocu le jeudy.

Une autre épousa un Seigneur de moindre qualité qu'elle, qui l'adoroit qu'elle n'aimoit pas, à la charge de mener la vie qu'il lui plairoit, & de lui payer tous les mois pour sa patience 2000 francs, qui en ce tems-là étoit une

somme très considerable.

Une autre encore, en se mariant à un grand Seigneur qu'elle n'aimoir point, le menaça en riant de violer la foy que le Prêtre exigeroit d'elle: &

de fait, elle lui tint si bien parole, qu'il ne se peut cas mieux.

Quant aux effrontées, les unes se saouloient de voluptez avant leur mariage, d'autres avoient l'adresse de se divertir en presence de leurs Gouvernantes & de seurs meres mêmes sans en être aperçües; puis pour couvrir le mystere, avoient recours à des n'oyens execrables; d'autres, à & ce qui étoit fort commun parmi les filles & les veuves) metroient en usage certains petirs bijoux, tels que ces quatre que Catherine de Medicis trouva dans le cosse d'une de ses filles d'honneur, lorsqu'un jour au Louvre, durant la ligue, cherchant par-tout, & courant de chambre en chambre pour sçavoir s'il n'y avoit point d'armes cachées, elle se faisoit tout ouvrir.

A l'occasion de tant de désordres, un Clincailler apporta à la Foire Saint Germain,

Germain, de ces inventions qu'en cerrain pays la jabousie a trouvées, dont Vulcain semble avoir été l'Inventeur. Cinq ou six Jaloux en ayant acheré, incontinent le Clincailler se vit sur les bras rout ce qu'il y avoit de Galants à la Cour, qui ne menaçoient pas moins que de le tuer; mais les Dames, qui pis est, toutes dans la resolution de te traitter de même que les Bacchantes avoient sait Orphée: dans ce desespoir commun, une prude songe à un Serrurier, & en rencontre un si à propos qu'il la délivra de son esclavage par un tout de son métier, après néanmoins s'être bien payé lui-même, tant de sa peine, que de son adresse; elle ne manqua pas d'en saire part à ses compagnes, qui après cela aussi-bien qu'elle saisant entrer qui bon leur sembloit, en dépit de leurs maris, se mocquoient alors impunément & du cadenat & de leur sotte cles.

Au reste, comme si François premier, & Henry II. n'eussent souhairté autre choie que d'avoir sans cesse devant leurs yeux des objets capables d'entretenir leur passion, tout autant de beaux esprits qui composerent des Vers dissolus, étoient récompensés; ils ne lisoient autre chose que leurs ouvrages: & enfin on en vit tant, que le Parnaise & le Cabinet satyrique n'en contenoient pas la moindre partie. De plus, ils firent venir d'Italie, des statues de bronze & de marbre, tant d'hommes & de femmes, que de Dieux & de Déesses, où la lubricité triomphoit; celles qu'on ne voulut pas vendre, furent jettées en bronze & exposées aux yeux de chacque dans le Cours & les Jardins de Meudon, de Fontainebleau, des Tournelles, aussi bien que du Louvre. Et non contents de ceci, ils attirerent encore en France, par leurs grands présens & de grosses pensions, Leonard Davince, l'Abbé de Saint-Martin, Messer, Nicolo & quelques autres Peintres Italiens dont le pinceau n'étoit pas moins dissolu que les mœurs par leurs ordres ces Artisans remplirent les appartemens de nos Rois de peintures à fresque, & de tableaux qui suivoient la Cour, où étoient répresentées des choses, non seulement lascives, mais incestueuses & exécrables. Ils en sirent misme de semblables pour des Particuliers que chacun a pû voir dans les cabiners du Duc de Richelieu, de Crequy, & de Liancourt; l'Hôtel de Carnavalet, à la rue de la Couture Sainte-Catherine, dans la falle basse de l'Hôtel de Vauruy, Conseiller de la Cour ; à la ruë des Bernardins, à Meudon, à Chantilly, à Escouen, & autres Maisons de Plaisance des environs de Paris; mais sur tout à Fontainebleau, car non soulement les chambres, les salles & les galleries du Château en sont toutes pleines; mais encore, il y en a partout & en telle quantité, que si la Reine mere qui en 1643, à son avenement à la Regence, en sic bruler pour plus de 100 mille écus, avoit voulu bruler tout ce qui le trouva d'abommable, & de dissolu, il lui auroit fallu reduire en cendre presque tout Fontame.

Pour crayonner en petit une partie de ces peintures, ici des hommas & des dieux tout nuds dansent, badinent & sont quelque chose de pis avec des semmes & des déesses toutes nuës; là les unes expirent aux yeux de leurs galants ce que la nature a pris tant de peine à cacher; les autres s'abrutissent avec des Aigles, des Cignes, des Autruches, des Taureaux: en plusieurs endroits, on voit des Ganymedes, des baphos & des Bélettes; des Dieux & des Hommes, des Femmes & des Décises qui outragent la nature, & se plongent dans des dissolutions les plus monttrueuses. Après cela, il ne saut pas s'étonner des incestes, & des abominations qui arriverent sous les Regnes de Charles IX. & de Henry III. Si alors on mettoit en pratique toutes les postures de Larretin, & si on eur voulu encherir dessus.

Quant à Charles IX voici une chose qui arriva en 1573, & bien étonnante; Ce Prince incité à cela par le Duc d'Anjou son frere, Roy de Pologne alors, & depuis son Successeur, resolut un jour d'aller un soir fort



Jaurois bien voulu mettre ici ces Vers, pour les choses plaisantes & amoureuses, ausquelles Marphorio supplie drollement les Etats de remedier, mais outre qu'il y en a trop, c'est que même il s y trouve des noms

que je suis bien aise de ménager.

Vers ce tems-là il prit un jour fantaisse au Roy de faire mener dans ses Coches les plus grandes coureuses de Paris, à la Maison de Saint-Cloud, où depuis il sut assassiné. A peine y étoient-elles, qu'incontinent il arrive suivi de ses Suisses, accompagné de ses Mignons & de quelques autres de ses plus considents; & là, dans le bois, faisant dépousser ces semmes ous ses yeux, genre nouveau de Suisses, il prit plaisir à les considerer de toutes nuës, aussible que les subricité.

L'epuis il se mit en tête de gagner la semme d'un Conseiller de la Cour, non moins belle, que vertueuse; étant parvenu à la fin un jour dans son Cabinet au Louvre, il en jouit, il l'abandonna ensuite à ses Mignons, que tantôt on appelloit les Mignons fraisez & frisez du Roy, & tantôt la bande débordée du Roy. Cette malheureuse pauvre Dame alors desesperée & saisse d'un tel outrage, tombant pamée rendit l'esprit entre les bras de ces infames.

Il joua un plus cruel tour à Madame de la Mirande, femme d'une vertu à l'épreuve, que la Guiche, l'un de ses Mignons, aimoit éperdument, mais dont il n'avoit sçû gagner les bonnes graces; la Guiche lui en ayant fait confidence, il resolut de le servir, il s'avise de la faire flatter sous main, de l'esperance d'un don sur les Coches, afin de l'engager à lui en venir faire la demande au Louvre; toute pleine de ce vain espoir, la Dame s'y rend à une heure que le Roy étoit encore à taole; en attendant qu'il eût achevé de diner, il la fit conduire dans ion cabinet, où il vint presque aussirôt, accompagné de la Guiche : d'abord avec de belles paroles, il la conjure de donner contentement à son ami, il joint les promesses aux belles paroles. la voyant infléxible & que pour échape: du danger ou ion avidité l'avoit précipitée, elle alleguoit qu'une incommodité ordinaire aux personnes de son sexe l'empêchoir de lui accorder ce qu'il desiroit; là-dessus il la fait prendre devant lui par deux de les Valets de Chambre, le reste ne se devine que trop : ces Tarquins après cela laisserent aller leur Lucrece, sans se soucier ni de l'entendro pleurer alors avec des larmes de sang sa pudicité violée, ni de la pitié & horreur qu'elle faisoit a tout le monde, ar ses cris, & ses hurlemens épouvantables.

N'en déplaise aux médisans qui vivoient alors, je ne sçaurois croire qu'il ait eu tant de passion pour sa sœur; à la verité, j'avoue qu'elle se vantoit que c'étoit pour lui plaire qu'il avoit eu dessein d'instituer à Paris un Ordre de Chevalerie, s'essorçoit même de le prouver, tant par les chiffres du manteau & du collier de l'Ordre qui étoient les siens & ceux de son frere, que par les émaux du même collier & les couleurs du manteau, comme

étant ses livrées.

Plusieurs prétendent qu'il établit cet Ordre en saveur de son cher Maugiron, avec qui il passa un contrat de mariage que ses savoris signerent, à ce que publicient les calomniateurs de ce tems là, & qui a donné lieu

à la Petarade de Maugiron.

Ceux qui ont lû les libelles diffamatoires qui couroient sous le Regne de ce Prince, sçavent que ses Mignons qui se tuérent à l'endroit même où est à present la Place Royale, prirent querelle pour des semmes, que Saint-Mesgrin, autre de ses Mignons, ne sut assassiné que pour l'amour de la Duchesse de Guise, de plus qu'en mettant la première pierre au Pont-Neuf, son dessein alors étoit de le faire appeller le Pont des pleurs, à cause des torrens de larmes qu'il avoit versez à la mort de Maugiron, & de Queius, que le déplaisir qu'il en eut sut si grand, qu'oubliant ce qu'il étoit, il sit mille indignitez qui rebuteroient bientôt le Lecteur,

ce qu'on disoit d'un jeune Seigneur, qu'on l'avoit corrompu si jeune, qu'il n'éroit pas possible de sçavoir qui l'avoit premier suborné, de son pere, de sa mere, de sa sœur, ou de son oncle.

Si des freres nous venons à la fœur, & que nous voulions prêter l'oreille à la médifance, elle nous dira que cette Princesse menoit une vie si honteuse, que tout le monde en rougissoit, & que non seulement comme il a été remarqué, elle aima tous ses freres & en sut aimée mais encore qu'ayant été plus passionnée pour Charles IX. que pour les autres, elle a voulu le faire sçavoir tacitement dans ses memoires par les grands

éloges qu'elle lui donne.

Les médisans ajoûtent que n'ayant pû avoir d'ensans de son mari, elle eut un garçon d'un autre à la rue Dufour, dans une certaine premiere chambre, vis-avis la ruë des deux Ecus; bien davantage, on l'accuse & même avec elle une Princesse, & la femme d'un favori, d'avoir tontes trois, par leurs amours causé la mort à Conconas, & à la Mole, qu'on décapita à la Greve, plus pour avoir deshonoré le Sang Royal, & la couche du Mignon de Charles I X. que pour être entrez dans la faction des malcontens. Par ordre de la Reine de Navarre, la tête de la Mole fut enlevée, portée à Montmartre, & enterrée dans la Chapelle des Martyrs; qu'enfin elle le pleura long-tems sons le nom d'Hyacinthe : nous voyons qu'après une troupe licentieule de jeunesse vint lui former une nouvelle Cour, après la mort de ce bean garçon; cela se traita avec si peu de ménagement, que Henry III qui l'avoir tant aimée auparavant, se determina à la chasser honreusement du Louvre, à cause de ses desordres; que depuis étant allée loger à l'Hôtel de sens, un Satyrique fix ce mauvais Quatrain.

Comme Reine, elle debusit être Dedans la Royale Maison: Mais comme putain, c'est raison; Quelle soit au Logis d'un Prêtre.

Enfin de tous côtez elle étoit épiée & éclairée de si près, qu'on veut que cet Hôtel devint un Serrail, aussi-bien que le Palais qu'elle sit bâtis, au Fauxbourg Saint-Germain: & qu'enfin sa chambre servoit de lieu de débauche, qu'elle ne s'y endormoit qu'au recit & aux plaisenteries qu'on lui faisoit des avantures & des saits amoureux des Dames de la Cour. On assure qu'un jour elle eut la curiosité d'alter aux petites Maisons: entre plusieurs sols qu'on sit venir dans la cour, un Saverier entr'autres, qui se disoit Roy de France, ne la vit pas plûtôt, qu'il s'écria, Ah te voilà, grosse purain! tu m'en as bien donné à garder; & parcequ'il éroit sur le point de n'en pas demeurer là, & d'en dire bien d'autres, aussitôt il sur ramené dans sa loge, quoique la Reine en sit à gorge déployée.

Les memoires du tems ajoûtent qu'elle avoit chez elle un certain bouffon, nommé Guerin, qui prenoit la qualité de Maître des Requêtes de la
Reine Margueritte, & de son Orareur jovial: il portoit une robe de velours, une soutane de latin noir, avec un bonnet quarré. Ce Bouffon tous
les jours ne manquoit pas de monter sur le theâtre qu'elle avoit fait
dresser dans son Palais du Fauxbourg Saint-Germain, à un des bouts de la
grande salle: comme elle prenoit grand plaisit à l'écouter, il n'épargnoit
pas les mots les plus insames; il continua à faire ce beau métier taut
qu'elle vêcut; il en sur assez mal récompensé, il mourut de misere.

La vie de Catherine de Medicis ne sur guére plus reglée que celle de ses ensans: outre ce que j'en ai déja touché, que peut-on penser de ce sessin qu'elle sit à Chenonceaux, Maison Royale, entre Tours & Amboise, qui couta près de 100 mille francs, où les plus belles & ses plus honnêtes Dames de la Cour, les cheveux épars, servirent demi-ques par son conseil.

:Henry III. viola une jeune Princesse, promise à un grand Prince, & deux mois après l'envoya à son prétendu, résolu de porter encore sa vengeance plus loin, ce qu'il fit.

Du Guast favori du Roy, se vengea de la même sorte de deux grands

Seigneurs, à cause de la haine qu'ils lui portoient.

Un fameux Prélat de notre Cour, nous assure que cette Princesse avoit formé un Serrail de Coquettes, qu'elle trainoit avec elle, comme autant de bouteseux, pour arracher du cœur des Princes & des Seigneurs du Royanme, & découvrir leurs plus secretes pensées: que ces galantes politiques sequent si bien par leurs cajoleries corrompre Henry IV. & les Chess du parti en 1579, qu'elles donnerent lieu à cette nouvelle guerre civile, qu'on nomma la guerre des amoureux.

D'Aubigné, & plusieurs autres nous rapportent que cette Princesse aimoit le plus grand Prélat de son tems; parmi les Seigneurs, elle fai-soit toujours de bons choix, ce que les Huguenots publierent si hautement, au rapport de Brantosme, qu'ayant fait sondre exprès une sort grosse & grande coulevrine, ils la baptiserent sous le nom de la Reine mere, à cause, disoient-ils, qu'elle avoit le calibre plus grand & plus gross

que les autres.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter qu'à son exemple & à l'imitation de sa fille, les autres Princesses & Dames de la Cour s'abandonnoient à tout venant, puisqu'alors pour mieux faire le portrait d'une semme tout à fait dissoluë, & le rendre achevé d'un seul coup de pinceau, c'étoit assez de

dire Putain, comme une Princesse.

Mais en faut-il venir à la dernière turpitude & reveler des choses qu'il seroit plus à propos de cacher : de même que les hommes avoient trouvé le moyen de se passer de femmes, les semmes trouverent le moyen de se passer d'hommes. Une grande Princesse aimoit alors une de ses Damoiselles, parcequ'elle étoit hermaphrodite. Paris, aussibien que la Cour, regorgeoit de semmes Lesbiennes, que les maris tenoient d'autant plus cheres, qu'avec elles ils vivoient sans jalousie; les unes sans s'en cacher, nourrissoient des béletes, dont les anciens usoient comme des lettres hierogliphiques, pour signifier des tribades; les autres s'échaussoient avec leurs adorateurs, sans pourtant les vouloir contenter, puis venoient se rafraichir, ou plûtôt s'abrutir avec leurs compagnes. Cette belle vie ensin plut si fort à quelques-unes, qu'elles ne voulurent ni se marier, ni soussirie que leurs associées se mariassent.

N'oublions pas ici la ligue si ennemie de tels désordres en apparence, qu'elle faisoit prêcher contre; que se passoit-il à l'Hôtel de Cleves près du Louvre, où logeoient Madame & Mademoiselle de Guise? & ne pour-roit-il pas avec raison être appellé la Cour & le Palais des Liqueurs, où ils accouroient en soule, & bien d'autres qu'eux, attirez par les charmes de la jeune Princesse, la plus belle fille du Royaume, mais la plus sière & la plus dédaigneuse, sur tout depuis que Henry IV. avant que d'aimer Ma-

dame Gabrielle, lui eut fait esperer de l'épouser.

Dans les amours du Grand Alcandre, on ne lit guére ailleurs de plus étranges effets d'amour: au Siége de Paris, pendant une treve de six heures seulement, ces deux mêmes Princesses, dont je viens de parler, accompagnées de plusieurs Dames, étant venuës sur le Rempart, où elles reçurent avec assez d'indisserence la civilité des Galans de l'Armée du Roy, qui étoient accourus sur le bord du sossé, plus pour voir Mademoiselle de Guise, que leurs Maitresses dès qu'elles parurent à la vûe du Duc de Bellegarde qui vint se présenter à elles, pour se justisser de la mort du Duc de Guise, pere de l'une & mari de l'autre, toutes deuxen même tems, qui le pourroit croire? la mere d'un côté devint amoureuse de lui; & la fille sentit qu'elle pouvoit aimer un autre qu'un Roy : & depuis

n'oublierent rien pour déguiser leur passion; sui d'un autre côté qui squavoit la haine qu'elles sui portoient, & ne le consideroient que comme un parricide, dont elles ne pourroient être jamais assez vengées; mais comme d'ailleuts il étoit passionné pour la belle Gabrielle, maîtresse du Roy, & que peut-être il n'avoit vû Mademoiselle de Guise que cette sois là, il se sentit si épris en la voyant, qu'aussirôt il oublia celle qu'il adoroit pour ne plus aimer que celle-ci, quoique sans espoit de resource; ainsi ce rivat dangereux, marchant sur les pas du Roy son maître, en sort peu de tems, sui ravit le cœur des deux plus belles maîtresses qu'il eut, & qui sui étoient si cheres.

A parcourir seulement le Catholicon d'Espagne, & la consession de soy des Chess de l'union, combien de belles choses? on y voir bien-tôt que ce nom si saint d'union des ligueurs & des ligueuses, est une étrange union. Le Catholicon parle d'une Princesse, répresentant la Reine mere ou la grand'mere qui ne haissoit pas trop le Légat; & de plus qui épousa en secondes nôces un Prince qu'elle avoit aimé pendant le cours de son premier mariage: c'est pour cette raison que dans la harangue de l'Archevêque de Lyon, Rapin lui sait dire au Duc de Mayenne; Je ne parle point ici de Monsseur de Nemours, votre frere uterin, mais suivant ce que les Politiques disent, votre frere adulterin.

Dans l'ordre tenu : la scance des Etars assemblez dans la salle du Louvre, le Héraut d'Armes, Courte-joye, Saint-Denis, dit à la Duchesse de Montpensier, Madame la Douairiere de Montpensier, mettez vous sous votre revû, c'est le Duc de Guise, à ce que dit le Commentateur.

L'Auteur de la confession de foy n'en demeure pas là, il la fait confession en ces termes:

Mon adultere, & mon îre éfrenée Mont fait denx fois avorter mes enfans, Et de mon Roy j'ai abrege les ans, Et de sa more l'invention donnée.

Il prétend qu'elle se ventoit de porter à sa ceinture des ciseaux pour faire une couronne monachale à Henry III. & de plus fait dire à la Duchesse de Mayenne:

Mes enfans j'ai défait à mon commencement, Pour saouler mon désir d'un cadet de Lorraine,

Ces deux Satyriques font le Duc de Nemours amoureux & aimé de stante. Un Cardinal Evêque, à ce qu'ils disent, se marie, & s'en vante Un Prélat corrompt les filles & les semmes en les contessant. Un Primat des Gaules se jouë avec sa sœur, & sa belle-sœur. Un autre jouit de ses quatre sœurs. C'est du Primat que Rapin entend parler lorsqu'il lui fait dire dans sa Harangue; Je n'ai jamass fait grande consciencem difficulté de coucher avec ma sœur, suivant les exemples des Patriarchess c'est encore lui que l'Auteur de la confession fait confesser de cette sortes

Je suis né à l'inceste, & des mon premier âge, J'ai de ma belle sœur abusé longuement, Puis avec ma sœur je couche maintenant, Ayant pour cet effet rompu son mariage.

Enfin, c'est l'autre Prélat, ou le Docteur Rose Evêque de Senlis, qui s'y confesse ainsi:



tantôt l'academie des angins de l'Armée, tantôt le magasin des : ..... de l'Armée.

De toutes ses maîtresses, celle qu'il aima le plus, sur la Duchesse de Beaufort, qui tint la premiere place malgré les intrigues qu'elle entretenoit; cependant elle ne haïssoit pas le Duc de Longueville, & chacun sçait le mauvais tout qu'elle lui joua, après s'être rendu de part & d'autre leurs lettres amoureuses qu'ils s'étoient écrites; ensin l'on tient que pour se venger de lui, il sur assaits de ne entrant à Dourlens, & ce ne sur que par son ordre.

Mais elle eur bien plus de goût pour le Duc de Bellegarde, que pour le Duc de Longueville, & pour Henri IV. même: car outre qu'il étoit le premier qui s'étoit atraché à son char, lorsqu'un jour on vint à parler de sa beauté devant le Roy, il en sit l'éloge en des termes si avantageux, qu'il sit naître à ce Prince la curiosité de la voir, & dès ce moment il en

devint éperdument amoureux.

Les memoires du Duc de Sully, aussi-bien que l'Histoire du grand Alcandre, ne celent point que Bellegarde en eut les premières faveurs; que cette belle lui accordoit tous les momens qu'elle pouvoit dérobet à la jalousie du Roy; & que peutêtre sans une petite indisposition qui lui survint à Fontainebleau, à la réponse qu'elle sit au premier Medecin qui l'étoit venu voir par commandement, que c'étoit une maladie de neuf mois, peutêtre cette maladie l'auroit-elle fair languir plus long-tems, & le Medecin ne seroit pas mor t sitôt? Il est certain que le Roy par deux sois pensa les surprendre ensemble: un jour il les prit de si près, qu'à peine le Duc eut-il le tems de s'ensermer dans le cabinet de la Duchesse qui étoit derrière son lit; & le Roy s'en doutant, sit semblant de vouloir avoir des constitures que la Rousse semme de chambre y serroit ordinairement; il témoigna là-dessus de l'impatience, & voulant rompre la porte à coups de pieds, Bellegarde pour se sauver saura par la fenètre.

La seconde sois sut, lorsqu'étant averti qu'ils étoient couchez ensemble, le Comte d'Aumont, Capitaine des Gardes, eut ordre de l'aller tuer entre ses bras; celui-ci ayant égard à la colere du Prince, & à la qualité du commandement qui lui avoit été rait, non teulement pr t un grand détour, mais encore à la porte du logis sît un si grand brust, que Bellegarde eut le tems de se sauver. Tout ceci n'empêcha pas que le Roy ne continuât d'aimer cette Dame avec autant de passion; & non content de l'avoir sait Marquise & Duchesse, on croit qu'à l'exemple des Rois de la premiere Race, il l'auroit épousée, & de sait il chassa de la Cour un des principaux de son Conseil, pour l'en avoir détourné; il éleva par contraste aux dignitez & combla de biens deux de ses savoris parce qu'ils épouserent leurs maîtresses, dont ils avoient de grands ensans, dans la vûe d'authoriser son dessein par leur exemple; ce qui donna lieu à un Satyrique de publier ces

Vers:

Mariez-vous de par Dien, Sire,
Votre héritier est tout certain,
Puisqu'aussi-bien un peu de cire
Legitime un fils de putain;
Putain, dont les sœurs sont putantes.
La grand'-mere le sut jadis,
La mere, cousines & tantes,
Hormis Madame de Sourdys.

Ce seroit ici le lieu de rappeller l'histoire amoureuse d'une de cette Cour galante, mais comme personne ne l'ignore & que la matiere est un peu trop étendue, je ne m'y arrêterai pas; je me contenterai de dire qu'alors il n'y avoit personne à la Cour sans amourette, chaque Courtisan, à l'imitation du Roy, avoit sa maîtresse.

L'Archevêque de Rouen son frere naturel, en eut quantité, témoin le dialogue qu'il eut avec le Maréchal de Rocquelaure quanda l'exemple des autres Prélats du Royaume, il se vouloit dispenser de marier Madame Catherine, sœur du Roy & héretique, avec le Duc de Bar qui étoit Catholique. Les reproches plaitans que ce Maréchal lui fit alors, valent le meilleur conte de Bocace; entr'autres il lui dit: si vons faites plus le sat es l'accariastre, je le manderat à Janneton de Consom, à Bernard de l'Eveille, es à Maitre Julien; m'entendez vous bien? Et voyant qu'il ne se rendoit pas, cela servit bon entre vous es moi qui nous sommes vues quelquesois aux bieches raisonnables. Le reste est presque de la même force, & merite qu'on le lise; il se trouve dans les mémoires du Duc de Sully, & si ce n'est pas la meilleure chose qui y soit, il n'y en a guére qui le vaille.

On croit qu'à l'imitation du Roy, autant que par inclination, le Chancelier & Garde des Sceaux de Chiverni voulut aussi avoir une maitresse; l'on dit que c'étoit une des tantes de la Duchesse de Beaufort: Ce vieillard dans une dignité si sérieuse & si éminente, ne cachoit point sa passion: le Roy n'en étoit pas fâché, & autant de sois que l'occasion s'en présentoit, ne manquoit point de l'en railler. Un jour qu'il tenoit sur les sonts à Saint-Germain de l'Auxerrois un enfant qu'il croyoit de lui plûtôt que du mari de la tante de sa maîtresse, comme la Sage semme vint à le lui mettre entre les bras à l'ordinaire, en lui disant, sire tenez-le bien, s'il vous plaît; car il est bien pesant. Je ne m'en étonne pas, répondit-il aussitôt, car les sceaux

lui pendent au cul.

Lorsqu'il lui prenoît envie de rire, il épargnoît aussi peu sa maîtresse, que les autres. L'entretien qu'il eut avec le Bâtelier, en passant vis-à-vis du Louvre, que j'ai rapporté ailleurs, en est une bonne preuve; que s'il n'épargnoît personne, aussi ne vouloit-il pas qu'on l'épargnât: & une fois qu'il s'amusoit à regarder Paris du haut de Montmartre entre ses jambes, (de cette maniere les objets paroissent beaucoup plus singuliers) & comme il vint à dire, Que je vois de nids de cocus! Gallet aussitôt ce grand joueur, se mettant dans la même posture, lui cria: Sire, je vois le Louvre; dont il se prit à rire.

Une autre fois qu'il étoit malade d'une retention d'urine, que les débauchez appellent autrement, & que pour se guérir il s'étoit retiré à Monceaux, & s'étoit mis entre les mains des Chirurgiens; onze des plus grands Seigneurs de la Cour, pour l'en railler, se mirent à danser devant lui un ballet des Barbiers, qu'ils danserent si bien, & où le Roy prit tant de plaisir, que sa sœur le sit danser devant elle, à l'Hôtel de Soissons, où elle demeuroit,

Vers ce tems là, étant devenu amoureux de la femme d'un Marchand, comme il alla chez elle la nuit au rendez-vous, il ne fut pas plûtôt devant la porte, que le mari qui en étoit averti, mit la tête à la fenêtre, & se prit à crier de toute sa force, Vive le Roy: ce qui le sit retourner au Lou-

vre sur ses pas, en riant.

Comme il dansoit un soir aux chansons au Louvre, ou à Fontaineblau; avec quelqu'une des semmes de Brulatt, de Pinart, & de Villeroy, ses Secretaires d'Etat, où l'un de ces trois se rencontra avec quelques grands Seigneurs & Dames de la Cour, la chanson vint à finir; personne n'en recommençant une autre, le Roy pour ne pas laisser tomber le divertissement, & pour continuer la danse, se mit à chanter en riant:

Brulart, Pinart, & Villeroy, Sont trois cocus, ce dit le Roy.

Un de ces maris ainsi déclarez cocus, qui éroit de la partie, pour sui rendre le change, mais toujours en dantant, & sur le même ton, répartit:

Si toutes les femmes vouloient, Tous les maris cocus feroient; Es vous, Sirc, comme un autre, Un cocu meine l'autre.

Par ces Vers nous voyons que les impromptus dont on nous a rebattus fi long-tems étoient en regne alors, & que ce n'est point une invention de nos jours. En voici encore un autre de Henri IV. allant une fois rendre visite à une de ses tantes, qui n'étoit guére plus chaste que les autres Princesses comme il surprit dans son antichambre un grand Seigneur, qui en attendant l'heure du berger, saisoit des Vers, & avoit deja écert ces deux-ci,

Je ne vois rien qui me contente, Absent de ma divinité.

Aussitôt prenant sa plume, il mit au-dessous ceux ci, qui rimoient aux deux premiers.

N'appellez pas ainsi ma tante, Elle aime trop l'Immanité.

Quand je rapporterai ici quelques autres avanturas plaisantes; quojqu'arrivées sous les regnes précedens, quel mai y auta-til? surtout ayant à tenir si peu de place: J'ai là qu'une Princetté se jouoit avec son galant dans la même chambre où son mari jouoit à la Prime.

Un grand Prevôt de l'Hôtel, épris d'une Princesse, après l'avoir courtisée long-tems sans pouvoir en rien obtenir, a la fin une nunt lui tut accordée en vûe d'une magnifique tapisserie qu'il lui promit, mais parce que cette nuit se passa de manière que par sa taute il soutit du lu comme il y étoit entré; le lendemain ce Galant sait resus de donner la tapisserie, sur cela grande contestation entr'eux, & assez scandaieuse; sur ce point, la femme d'un des Secretaires d'Etat sur choisse pour arbitre du disserent qu'elle termina à ces conditions, que tous deux ensemble chargerojont la tapisserie sur le dos du crocheteur, & que la Princesse passeroi ençore une autre nuit avec cet amoureux si journalier.

Quelque tems après, un des plus braves & des plus grands Capitaines d'Henry IV. pour une querelle d'amour, du tems qu'il étoir ençore jeune homme, en vint sur le pré, où il reçût un coup dans le has ventre tort dangereux; & parcequ'il étoit fils d'un pere plus grand Capitaine, & plus brave encore que lui, & que d'ailleurs sa mere qui étoit fort belle, ne se servoit pas mal de sa beauté, on sit courir ce Quatrain:

1... a éprouvé la rigneur des combats, Imitant en cela la valeur de son pere, Mais il a bien montré qu'il tenoit de sa mere: D'être frapé au ventre, & de n'en mourir pas.

Or pour retourner à l'Histoire de Henry IV. où cette avanture ici me fait revenir; ce Prince dans le goût de Henry II. sit entrelatier ses chist es avec ceux de la Duchesse, dans les Palais qu'il sit bâtir pendant le tems de ses amours; ils ne s'y voyent plus, parce que Marie de Medicis les a fait essacer. Touchant les lettres amouteuses que ce Prince lui a écrites, aussieble qu'à la Marquise de Verneuil; une bonne partie depuis peu a été imprimée à Leyde: la Duchesse logeoit en 1594, à l'Hôtel de Bouchage,

D ij



répondit-elle: & si je ne me trompe, j'avois les mains sur le Roy autre part qu'ailleurs. A quoi le Cardinal repliqua: Vous aviez ration, Madame, car cette piece ne va jamais au sond. En peu de tems tout le monde sout cette avanture: & la Marquise qui n'étoit pas de la partie, & étoit demeurée à Paris, l'ayant apprise, dit, Si j'avois vû ce spectacle, je me serois mise à crier, La Reine boit.

Vers ce tems-là, le Pete Gontier, ou Gontheri, Jesuite, prêchoit le Carême . Saint Gervais: comme il n'y avoit point alors de Prédicateur qui fur plus fuivi, le Roy, la Marquise & toutes les principales coquettes de la Cour, ne perdoient pas un de ses Sermons; ces Dames ordinairement se plaçoient près de l'œuvre, à cause que le Roy s'y mettoit presque toujours, & venoient plus parées que jamais; outre le bruit & scandale qu'elles causoient, la Marquise sur tout sans cesse faisoit des signes au Roy pour le faire rire, si bien que le Pere Goncier, indigné devoir violer ainsi le respect dû à la Maison du Seigneur & à sa parole, dit un jour, au milieu de sa Prédication: Sire, ne vous lasserez-vous jamais de venir avec un serail entendre la parole de Dieu, & de donner un si grand scandale dans ce lieu saint? Je laisse là le reste de sa remontrance, comme étant trop long. Toutes ces femmes en surie, la Marquise plus que toute autre, n'oublierent rien pour porter le Roy a faire un exemple de Prédicateur si indiscret, ou du moins de l'envoyer a la Bastille. Le Roy n'en sit rien; avec tout cela, elles ne laisserent pas de venir l'entendre le reste du Carême, & toujours avec leur coqueterie ordinaire. Le Roy y retourna le lendemain; comme le l'ere alloit à la Chaire, l'ayant rencontré, il l'affura qu'il ne devoit rien craindre: bien plus, il le remercia de ses corrections; mais en même tems il le pria de ne les plus faire publiquement.

Touchant la mort de ce Prince, le bruit commun est qu'il sur assassiné dans la rue de la Feronnerie, pendant qu'il litoit une lettre d'amour d'una des plus belles & plus grandes Princesses du Royaume, dont la beauté & la liberté lui étoient si cheres, que pour cola il se preparoit à déclarer la guerre à la Maison d'Autriche. D'autres disent que pour lors il étoit en chemin pour aller à l'Arsenal, ou l'Horst de Zamet, proster d'un rendez-vous que lui avoit ensin accordé Madentoisselle Paulet, dont le nonvest si fameux par la Paulette que son pere inventa, asin de rendre héréditaires les Offices du Royaume. Après tout, c'est de certe belle & agréable Paulet, dont parle Me. Guillaume dans son voyage de l'autre monde, quand il demande La Paullette est-elle renverté? A-t-elle hardé sa Bague, contre une Croix de si grand prix à C'est d'elle encore qu'il est parlé dans le Cyrus sous le nom d'Elyse, où ses amours. & cettes de Honry IV, sont déguisées; & ensin, c'est une des saintes qu'Itart a canomitées dans son

grand Almanach d'amour de l'année 1657.

Si la calomnie en étoit crûë, Conchini si connu sous le nom du Mapéchal d'Encre, eut du vivant du Roy, & après sa mort, toute la part qu'il pouvoit prétendre aux bonnes graces de Marie de Medicis, si bien que comme il logeoit au coin de la ruë & du petit jardin du Louvre, dans une maison ruinée depuis peu, & que venant à des heures indués pour parler à la Reine d'affaires secretes & pressées, il lui faloit passe; sur un pont-levis qui traverse le Fossé, & conduit du petit jardin a l'appartement des Reines meres; pour cela, on donna à ce Pont, le nom du Pont d'Amour, & que quelques-uns lui donnent encore aujourd'hui,



De trois, les deux sont morts, des galants de la Cour, Pour avoir trop conté des plaisirs de l'amour, &c.

Si je n'ajoute pas le reste, c'est qu'il est trop dissolu.

Il vaut mieux se railler avec Monsieur Guillaume de ces jeunes soux dont il parle dans son voyage de l'autre monde: Je vis, dit-il, à la Valée de Ronceaux le Baron de Flex, & le Comte de Saux qui cherchoient de l'herbe cordiale & de reprise, pour rensorcer la nature débilitée, à soice d'avoir trop jetté la pierre.

D'autre côté, plusieurs Dames n'étoient guére moins dissolues; les unes presqu'aussi curieuses de certaines parties cachées, que de leur tête, en rasoient le poil; d'autres le retroussoient comme la moustache d'un Sarrazin; les autres le gallonnoient, ou le chargeoient de gallands, & de

parfums.

Quant aux maris, 'si la plûpart dissimuloient la vie de leurs semmes, il s'en trouvoir qui les saisoient étrangler par des gens masquez avec leurs propres cheveux, ou des lacs de soye, ou les étrangloient eux mêmes avec leurs écharpes, & après leur faisoient des funerailles magnisques, en portoient le deuil. & saisoient semblant d'être fort affligez. D'autres se contentoient d'assassimer ceux qui venoient souiller leur lit, pardonnoient à leurs semmes, ou à cause de leur grosses ou de leur beauté, sans pourtant se découvrir à elles là-dessus; tout ceci cependant n'étoit point si caché que les railleurs n'en sissent leur prosit, & qu'on ne vit de leurs vers & tels que ceux ci.

Dames qui aimez s'affiquer,
Gardez-vous en toute maniere;
Des lacs de soye de Humieres,
Des grands pardons de Villequier;
Des cathures de Chiverny,
Des lamentations de Faroy,
Et du retour de Scipion,
Têtes dures & sans pardon.

On en a vû qui ont fait trancher la tête à leurs tivaux; & d'autres enfin, qui en se promenant avec leurs semmes le long de l'eau, les ont noyées, en les poussant dedans.

J'ai deja remarqué que sous Charles VII. Flavy Gouverneur de Compiegne, voulut aussi noyer la sienne; & de là, sans doute, est venu le pro-

verbe: Ce n'est rien, ce n'est qu'une semme qui se noye.

Entre ceux que les maris firent assassiner, il n'y en a guére qui ait fait plus de bruit que Saint-Megrin, Mignon de Henry III. Ce favori si aimé de son Prince, ne l'étoit guére moins, dit-on, d'une Princesse; & contme ces sortes d'intrigues entre les Grands sont difficiles à cacher, leurs amours bientôt vintent à la connoissance du mari; mais parcequ'il ne s'en mettoit pas trop en peine, comme politique, qui songeoit plus à faire ses affaires, qu'à autre chose, à la fin néanmoins à force de se voir raillet par son frere, qui même quelquesois lui disoit en colere, qu'un cocu navoit jamais chanté belle chanson; tout à-coup, en 1578 assisté de vingt ou trente, il attaque Saint-Megrin la nuit du 21 Juillet, comme il sortoit du Louvre, & le blesse de 34 ou 35 coups mortels, dont il mourut le lendemain; mort qui affligea si fort le Roy, qu'il s'abandonna tout-à-fait à la douleur : cependant il se contenta de lui faire des funerailles aussi magnifiques qu'à Quelus, & à Maugiron, sans oser vanger samort; ayant sçû que parmi les assassins on avoit remarqué le beau-frere de la Princesse. Henry IV. qui n'étoit encore que Roy de Navarre, n'aprit pas plutôt cette avanture



guére pardevant Saint André, qu'ils n'entrent incontinent dans l'Eglife; à cause de la Chapelle de Saint Jean & du Saint Sacrement, & de cette autre qui tient au clocher & à la tour, où ils déchifrent en 200 façons l'arbre de vie qu'on y voit representé sur le verre.

Touchant les vitres ridicules, le Curé défunt de Saint Germain de l'Auxerrois fit ôter les vitres de la Chapelle Sainte Marie Egyptienne, où on la : voyoit troutlée jusqu'aux genoux, devant un Bâtelier monté sur son vaisseau, avec ces paroles: Comment la Sainte offrit son corps au Pontenier pour son

Dans ce tems-là même il fit encore ôter du contretable de l'autel dugrand Conseil, des figures de Sphinx, & d'Anges nus, & fort deshonnêtes, qu'un Sculpteur Ang'ois héretique, du tems de Wiclef, y avoit mêlées à dessein pa mi les mytteres de la Passion, & encore en un endroit si exposéà la vûe du Prêtre célébrant la Messe, qu'elles en avoient troublé quelquesuns & cortompu d'autres.

A Saint Paul, dans les vitres de la Chapelle de la Passion, où Clovis est répresenté dans une bataille, tous ses drapeaux sont arborez de trois Fleurs de Lys, quoique nos Rois les ayent eu sans nombre jusqu'à Charles V. faute certainement assez grossière, & néanmoins qu'on pourroit excuser en quelque saçon, n'étoit qu'on doute que les Rois de la premiere race, aus-

si-bien que ceux de la seconde, eussent même des Armorries.

Dans la même vitre, le même Peintre encore y fait voir Clovis recevant le bâtême; mais tout nud & plongé dans un baptistere jusqu'au ventre, avec la couronne en tête, sans s'etre aperçu que pour être baptisé, il faut avoir la tête nuë; mais dans le tems passé, les Peintres & les Sculpreurs n'étoient pas des plus ingenieux, & ne pouvoient répresenter un Prélat, un Pape, un Empereur, un Roy, sans lui donner une couronne, une thiarre, & une mître; aussi ne les voit-on point autrement dans la plupart des vittes, des tableaux & des rapisseries des Eglites de Paris; jusques là même qu'à Saint Jean en Greve, dans une Chapelle proche des fonts, on voyoir un Evêque couché dans son lit sans chemise, & pour bonnet de nuit, une riche mître,

Aux vitres de la croisce de Saint Eustache qui regardent la ruë des Prouvelles, Jules III. Charles-Quint, & Henry II. tont figurez par Jean Nagare, avec leur couronne, leur thiare, & leurs habits Royaux & Pontificaux, adorants le petit Jesus que la Vierge tient entre ses bras.

Aux Jacobins du grand Couvent, Saint Vincent Ferrier, dans les vitres de sa Chapelle, est répresenté préchant, & a pour Auditeurs des Rois, des Princes, des Papes, des Empereurs, des Imperatrices, & tous revêtus de

leurs ornemens.

Qui voudra voir des Papes, des Empereurs, des Rois, des Evêques, des Archevêques, & des Cardinaux; tous avec leurs habits de cérémonie & occupez à remplir & rouler des tonneaux, les descendre dans la cave, les uns montez sur un poulain, les autres tenans le traineau à droit & à gauche, & en un mot faire tout ce que font presque les Vendangeurs, & les Tonneliers. Cela se trouve aux vitres de l'Hôpital Saint Gervais, & de la Chapelle Saint Louis; de Saint Sauveur; & tous ces personnages là au reste ne sont pas des portraits de caprice; mais c'est l'aul III. Charles Quint, François premier, Henry VIII. le Cardinal de Chatillon, & auctes presqu'aussi ressemblans, que si on les avoit saits d'après eux: & le tout, sur ces paroles, Torcular calcavi folus; les muids qu'ils manient font piens du Sang de Jesus-Christ, étendu sur un pressoir, qui russielle de ses piayes de tous côtez. Ici les Patriarches labourent la vigne, là les Prophetes & Saint Pierre font vendange, la foulent & portent le raisin dans la cuve: les Evangelistes dans un lointain figurez par un aigle, un taureau, & un lion, la trainent dans des tonneaux sur un chariot que conduit un Ange; les Doc-



qui opere ce miracle, par le moyen d'une liqueur enfermée dans une phiolle qu'elle tient, qu'ils appellent la Sainte Ampoulle, & qu'ils ont fait servir au Sacre de quelqu'un de nos Rois.

## TABLEAUX, ET PEINTURES.

ANS l'Eglise de la Mercy, au tableau du maître Autel, un Roy & un Empereur, tous deux avec une grosse barbe blanche, sont representez à genoux recevant le Scapulaire des mains de la Vierg'e.

L'Empereur est revêtu de son manteau Imperial, a la Couronne en

tête, une cuirasse avec des brassarts & des cuissarts.

Pour le Roy, il n'a que ses habits Royaux.

Aux Quinze-Vingts dans la Chapelle de la Confrairie Saint Roch, les Confrerer ont fait peindre leur Patron priant Dieu dans un désert auprès d'une fontaine, lorsque les Plaisantins l'eurent chassé de leur Ville, parce qu'il avoit la peste, avec ces paroles : Comment Monsteur Saint Roch, malade de la peste, so tout desole d'avoir ete bouté hors de Plaisance, alla un Dejert, on Dieu lui envoya une bes'e fontaine pour le secourir de l'ardeur de ja maladie.

Depuis peu aux Billettes, dans la Chapelle de la Vierge, le Pere Mathias de Saint Jean, Provincial des Carmes Mitigez, a fait representer Agabus, l'un des amans de la Vierge, rompant sa baguette & prenant la

l'habit de Carme, de dépit de la voir mariée à Saint Joseph,

Touchant la Vierge, au reste, combien les Peintres & les Sculpteurs ont-ils montré leur sotise en faisant son portrait? Les uns veulent qu'elle ait été douée de dix vertus, ce qui a donné lieu au Monastere des dix Vertus du Faubourg Saint Germain; les autres lui percent le cœur de sept épées pour exprimer les sept douleurs qu'elle soussirit, à ce qu'ils disent, à la mort de son Fils: ce qui a fait sonder la Chapelle & la Confrairie de Notre-Dame des sept douleurs aux Augustins noirs, appellez communement les Petits Peres. Quand ils la representent à l'agonie, aussi-bien que Sainte Anne & Sainte Elitabeth, c'est d'ordinaire sur un lit chargé d'Agnus Dei, & entouré d'autant de Reliquaires & de Reliques que celui de Louis X I. lorsqu'il mourut. J'ai vû quelque part une Notre-Dame ditant les Heures de la Vierge. Aux grands Jacobins, à Saint Etienne, & à Saint Innocent, à la Chapelle de la Vierge, on la voit sur le lit avec l'aube & l'étolle, & même le goupisson en main, lui donnant de l'eau benite; les autres psalmodiant, ou disant leur breviaire.

Pour voir merveille singusière, il faut aller à Saint Gervais, & là, contempler attentivement la vie de la Vierge peinte dans les vitres de sa Chapelle, avec celle de Sainte Elisabeth, par un Vitrier, & par un Peintre du Siécle passé; car on peut dire avec grande raison que cela passe le ridicule.

A l'égard des Cloitres, les peintures qui les ornent ne sont guére plus sensées: comme à l'Abbaye Saint-Germain, aux grands & aux petits Jacobins, à Sainte Croix de la Bretonnerie, aux Feuillants, aux Carmes, & encore aux Billettes.

Au Cloître de l'Abbaye Saint-Germain Gregoire VII. en habit de Pontife, a un fouet à la main, à cause qu'on l'avoit surnommé, se come se marqueme Quoique le Nonce Bagny vers la fin de sa Nonciature ait sait effacet du

petit Cloître des Chartreux, ces quatre Vers suivans,

Un Chanoine mort de Paris, Ainsi qu'un s'aisoit son service, Répondit au thœur par ces dits, Que damné étoit pour son vice. Néanmoins on ne laisse pas de les lire encore dans un livre imprimé long-tems auparavant, avec tous les autres, nonobitant que de Launoy, notre savant ami, ait sait voir que le conte qu'on sait du Chanome de Notre-Dame, damné pour son orgueuil, est une pure fable; & qu'enfin c'éroit sans sondement, que les Chartreux préoccupez de la tradition, l'avoient fait peindre sur un des murs de leur Choitre, nonobitant tout ce-ci, lorsqu'ils rebâtirent leur petit Cloitre, il y a qu'iques années, la même Histoire a été representée tout de nouveau par se sueur, l'un de nos excellents Peintres.

Pour voir la mort en bien des postures, & les civilirez qu'elle sait aux uns & aux autres, soit Papes, Princes, ou Villageois, lortqu'elle vient leur annoncer qu'il saut partir, on n'a qu'à considerer une liste de Plomb qui

regne le long d'une partie du Cimetiere de Saint Innocent.

Dans le même Cimetiere, se voit encore depuis le mois d'Août . . . . jusqu'au Carême suivant, la danse Machabée peinte sous les charniers, où la mort fait bien d'autres tours & d'autres mommeries; il en reste encore des tableaux qui ne seroient ni déchirez, ni essacez, si on n'en avoit pas au-

rant de soin que de celui du mauvais riche.

Ce tableau est scellé sur les mêmes charniers, près d'une porte du Cimetiere à côté de la ruë au ser; il est de la maniere de Lucas, & on ne le voit qu'à la Toussaint & le jour des Morts; tout le reste de l'année il est sermé à la cles. Là, le mauvais riche est representé à l'agonie, assisté d'un Confesseur qu'il n'écoute pas: de tous côtez chacun le pille, sa semme, ses parens, les gens de Justice; & ensin on y aperçoit les Prêtres qui s'entrebattent devant l'Eglise pour les torches de son enterrement.

La maniere des Peintres pour les portraits des Saints a quelque chose encore d'assez plaisant; car ils ne manquent jamais de representer Saint

Antoine avec un cochon auprès de lui.

Saint Marc, & Saint Jerôme, avec un Lion.

Saint Luc avec un bœuf.

Saint Hubert dans leur esprit aime plus les Forêts que l'Eglise, & jamais on ne le voit sur leurs toiles qu'en habit de chasseur, & un cerf qui le suit.

Saint Gille seroit tout décontenancé à leur avis, s'il n'avoit sa biche.

Saint Roch aime trop son chien pour le perdre de vûë.

Saint Martin, Saint Georges, & Saint Victor, ne sauroient se passer de cheval, tant ils haissent d'aller à pied.

Saint Wast, d'une autre humeur que Saint Jean, ne peut souffrir d'a-

gneau, mais est ravi de voir un ours.

Ils croiroient faire tort à Moyse, s'ils ne lui donnoient des cornes Saint Honoré a si peur que le pain manque, que sans cesse il est occupé à mettre la pâte au four.

Saint Crépin, Saint Crépinian ont tant de pitié des mal chaussez, qu'ils

ne songent qu'à leur faire des souliers.

Enfin Sainte Margueritte est toujours sur un dragon; & Saint Michel sur un diable.

Diable au reste qui est la plus maudite & laide bêre de toutes, & qui ne se plair qu'à faire des méchancetez; car combien s'en voit-il de preuves

dans Paris, que le peinceau & le ciseau our mis en évidence.

Je laisse-là les poix qu'il seme sur l'escalier de Saint Martin, dont j'ai parlé, pour lui faire rompre le col en descendant; quelle malice ne tait-il point à Sainte Genéviève, à Saint Merry, & ailleurs, asin d'éteindre son cierge en dépit même de l'Ange qui s'y oppose, & jusqu'à prendre un sousset.

A Saint Martin des Champs, dans les tapisseries, il a bien l'insolence de tirer par sorce des sormes du chœur, & de les entraîner hors de l'Eglise. 37

Si quelque grand pecheut est prêt de rendre l'asprit, de croiffer our sa proje ne lui échape, il est colé sur sa bouche, pour au l'dice actendant avec impatience que l'ame sorte, asin de l'emporter bien vire.

Dans le Cloitre de Saint Germain des Proz, il pese si tott sur une pierre que plusieurs Religieux s'efforcent de remuer, qu'ils n'en seusoient venir

à bout.

Au Portail de Notre-Dame, c'est bien pis, car on le voit pendu en l'air & le corps tout ramassé sous une des balances de Saint Michel pesant les

ames, afin d'en excroquer quelqu'une.

Mais le bon est de le voir au Cloître des Jacobins du grand Couvent, où Saint Dominique en punition de l'avoir voulu empêcher d'étudier le soir, lui donne à tenir un petit bout de chandelle, qui aussitôt venant à le brûler et n'ofant l'éteindre, sans cesse le change de main, en faisant cent grimaces.

## FIGURES DE RONDE BOSSE.

'N 1579, au mois de Mars, par ordre de l'Evêque & du consentement , sécret de la Cour, le Chevalier du Guet ôta du coin de la ruë de la Perle un Crucifix de bois peint, grand comme ceux des Paroisses, appellé de tout tems, le Crucifix marque eau, pour n âvoir été mis là qu'afin de marquer à quelle hauteur étoit parvenue la Riviere, dans un certain débordement: mais cependant à qui on donnoit tout communement le nom de maquereau, depuis que quelques femmes scandaleutes furent venues s'établir tout auprès à cause que pour lors il tervoit à enseignet leur demeure; & ce qui fait dresser les cheveux à la tête, est que ce n'étoit pas le seul à qui ou donnat ten si detestable no : ; on le donnoit encore à d'autres de quelques Paroilles cachez en certains endroits obscurs qui servoient de rendez-vous aut l'antichez, & où se faisoient des confessions sacrileges: de nos jours, il s'en voyoit encore à Saint Nicolas des Champs mais préfentement les Curez & les Marguilliers y ont donné si bon ordre, que nonseulement ils es ont fait ofer, mais de plus la place où ils étojent est si bien éclairée, que le foleil y donne à toute heure.

Le Sculpteur d'Etienne de Paris a figuré au Portail de Notre-Dame, contre la verité & la croyance de l'Eglite, la Vierge au lit, en couche auprès du bœuf & de l'âne qui de leur haleine échaufent le petit Jesus.

Le couvreur de l'Eglise de Notre-Dame des Champs, m'a assuré que les balances de ce Saint Michel élevé sur le comble sont pleines de têtes d'hommes & de semmes, pour donner à connoître qu'il pese des ames.

Une autre chose aussi sottement imaginée, est l'Histoire des trois viss, & des trois morts, qui s'entrerencontrent dans un bois, qu'on voit à l'une des portes de l'Eglise Saint Innocent, avec des Vers au bas qui ne sont guére moins ridicules.

Il n'y a pas bien long-tems qu'à la Maladerie du Roule-se voyoit un St. Eloy placé dans une niche en habit Pontifical, sa mître en tête, serrant un cheval, se cela sans se baisser, ainsi que les autres à acéchaux, ni lui faire tenir le pied, mais assis dans un sauteuil, une enclume auprès, de lui, se un cheval qui n'avoit que trois pieds, parce qu'il lui en avoit coupé un qu'il teneit se y attachoit un ser avec son marteau : car les Maréchaux veulent à toute sorce qu'il ait été Maréchal, ce qui est caute qu'ils l'ont pris pour leur Patron, aussi-bien que tous les autres gens de marteau, se disent ensin que quand il vouloit serrer un cheval, d'abord il lui coupoit le pied, mais sans lui saire de mal, ni même qu'il saignât; puis l'ayant terré à la main sur son enclume, ensuite il le lui remettoit, se pour lots le



l'egard des frais on trouva à propos de les rejetter sur le Roy, & de prier le Parlement de l'en avertir. Trois mois après, la Cour ordonna à Ricard, Receveur des Pauvres, de donner aux Paroiffiens de Saint Nicolas des Champs, atteints de cette maladie, so liv. parisis des deniers de sa Recette; & parce que les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu cessoient d'envoyer aux malades de cette l'aroisse les ustenciles qu'ils devoient leur fournir, elle les fit appeller par un Huissier ; non content de cela, en 1541, après leur avoir fait entendre qu'ils ne devoient point le lasser de fournir de draps à ces Pauvres verolez, fans avoir égard aux raifons qu'ils alleguoient, que leur Hôpital étoit chargé de dettes & regorgeoit de malades; elle les obligea encore par ses remontrances à leur faire tout le bien qu'ils pourroients de plus, en 1559, elle leur ordonna de s'assembler à l'Hôtel de Ville, ou se devoient trouver les Gens du Roy, du Parlement, le Prevôt des Marchands & les Marguilliers de Saint Eustache, afin de mettre ordre au plutôt, tant aux logemens, qu'aux vivres, linges & autres nécessitez de ces malades qu'on avoit tiré de chez eux. Mais enfin la même année, comme ils vinrent à promettre de payer tons les mois 20 liv. par maniere de provision au Maître du Bureau des Pauvres, par ce moyen non seulement ils purgerent leur Hôpital de cette pette, mais encore ils l'exempterent de fournir toutes les autres choses à quoi on les avoit obligez en 1539 & 1541 : cependant comme j'ai déja dir quelque chose qu'ils ayent pu faire, ils n'en ont été déchargez entierement qu'en 1614, le 13 May, loriqu'ils offrirent de payer tous les ans au Receveur general des l'auvres du grand Bureau, la somme de 200 liv. si bien que le Parlement exempta l'Hôtel-Dieu de tout le reste, & le grand Bureau en fut chargé.

Le resultat de tout ce que j'ai raporté sur cette matiere, est que le mal de Naples étoit en esset une maladie contagieuse, non seulement lorsqu'il commença à paroître; mais même en 1614, que d'abord son venin étoit si dangereux, que la peste la plus matigne ne l'est pas davantage: une infinité de personnes de tout sexe, de tout àge & de toutes conditions, le gagnerent d'abord. Il n'y a point de savant Medecin qui ne dise que c étoit un mal nouveau, incurable & inconnu; & c'est pour cela sans doute qu'on lui a donné tant de noms dissetens. Saumaise cependant dans son livre des années lymateriques montre que les Anciens le connoitsoient: & parce que Marius, qui écrivoit il y a plus de 1000 ans, sait mention d'une maladie nommée Variola; L'Abbé Ménage a prétendu qu'en cet endroit il entendoit parlet da la verole contre l'avis des plus Savans Madecins, qui tiennent que ce mot

fignific toute autre chose.

Quoi qu'il en soit, François premier gagna le mal de Naples, après avoir déja éprouvé tous les autres, au rapport de Mathieu, dont il sut long-tems comme en langueur, avec de si grandes douleurs, que quelquesois elles lui arrachoient ces paroles de la bouche Dru me puni par un j'ai peché. Louise de Savoye sa mere, assure que dès l'âge de 18 ans, il commença à prendre du mal, et dit dans son Journal qu'en 1512, le 4 Septembre il eut mal en la part de sécrette nature: si elle ne sut pas morte avant lui, elle n'auroit pas oublié sans doute que cette maladie attira les autres, et en auroit marqué le tems qu'il vint à les gagner toutes, autant les anciennes que les nouvelles, et peur-être auroit-elle ajouté qu'elles le firent mourir. Touchant sa mort, aussi-bien que le mal qui en sut cause, on sit l'Epigramme suivante;

L'an mil cinq cent quarante-sept ,
François mourut à Rembouillet ,
De la Verole qu'il avoit.

De son tems le bruit couroit qu'une Ferronniere de Paris, belle par



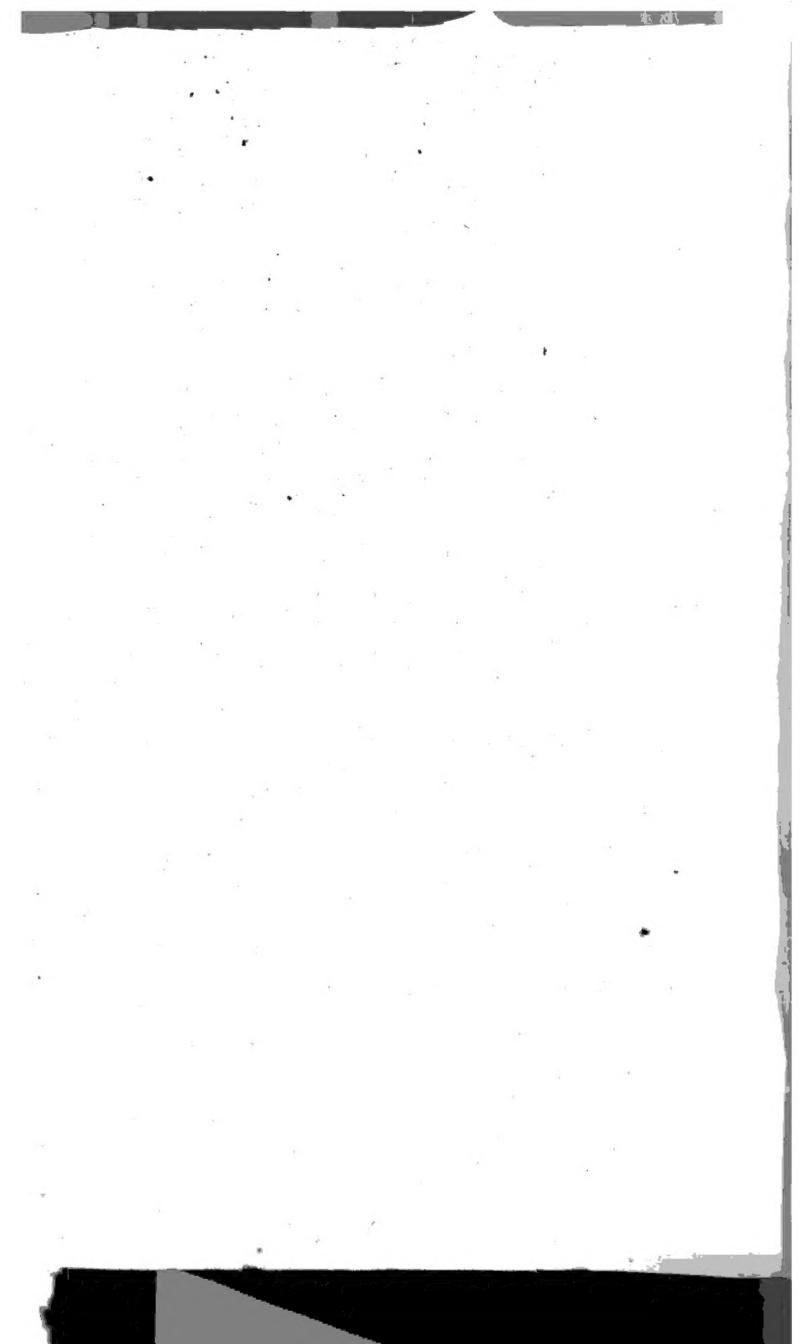

